





ABREGÉ
CHRONOLOGIQUE
DE
L'HISTOIRE GÉNÉRALE
D'ITALIE.

CINQUIÈME VOLUME

# AB REGE

CHRO NOLOGIQUE

# MISTOIRE GÉNÉRALE

I TALIE,

CIDENT, c'est à dire depuis l'an 476 de l'Eré Chretiène, jusqu'au Traité d'Aix-la-Chapelle en 1748.

Par M. DE SAINT-MARC ; de l'Académie de la Rochelle

CINQUIÈME VOLUME.

Depuis l'an 1138, jusqu'à l'an 1254;



APARIS.

Chés JEAN-THOMAS HÉRISSANT, Fils, Libraire, rue S. Jacques, à S. Paul & à S. Hilaire.

M DCC LXIX. Avec Appelbation & Privilege du Roi. TINGION WELL

. Ter men in A contract to the



# AVERTISSEMENT.

JE VOULOIS que ce cinquième Volume comprît toute la NEUVIÉME EPOQUE, qui, depuis l'An 1138 jusqu'à l'An 1254, ofre L'ITALIE sous la domination de six PRINCES de la MAISON DE SOUABE, dont trois EMPEREURS; & d'un EMPEREUR de la MAISON DE WELF-ESTE, c'est à dire DE BRUNSWICK. Ce dessein m'a fait choisir, pour mon Texte, le Caractère au dessous de celui du Texte des autres Volumes. Come je voulois aussi n'avoir en tout, en començant celui-ci, que six Colones d'égale largeur, c'est à dire trois dans chaque page; je me suis imaginé que ce changement de Caractère seroit peu sensible; & l'on verra qu'en effet il l'est très peu. D'ailleurs, pressé d'ateindre le but, je voulois de plus resserrer mon Textes &, pour cète raison, il saloit charger d'avantage les Colones des EMPEREURS D'OCCIDENT, & ROIS DES ROMAINS; des ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE; des PAPES; a iij

& des SAVANS & ILLUSTRES, pour supléer à ce qui manqueroit au Texte, que je prévoïois devoir nécessairement sinir plussôt que ces Colones, & ne devoir, par conséquent, ocuper, en avançant, au plus que la moitié de la largeur de la page. C'étoit-encore une raison pour me déterminer au changement, que j'ai hazardé.

Dans les Colones, que je viens d'indiquer, j'ai traduit, mais avec quelque liberté, come j'ai pris soin d'en avertir, un grand nombre de morceaux des Annales de MURATORI, dont même quelques-uns sont assés longs. J'ai destiné ces Traductions à ceux qui ne se croient pas sufisamment instruits, sans un certain détail. Elles présentent avec étendue ce que le Texte ne dit que d'une manière très abregée; & contiènent des saits, que j'ai pu ne pas y placer. Mais, malgré toutes mes mesures, l'É Po-

Mais, malgré toutes mes mesures, l'É PoQUE entière exigé plus de place, que je n'avois dessein qu'elle en ocupât. Heureusement
j'ai pu la couper de manière à ne point
choquer les Lecteurs. Je finis donc ce cinquième Volume par le Couronement de FREDÉRIC II come EMPEREUR en 1220;
en sorte qu'il me reste, pour le sixième
les trente-&-une années de l'Empire de ce
Prince, lesquèles sont la portion la plus curieuse & la plus intéressante de cète ÉPOQUE.
Cète portion mériteroit de ma part le même
soin, que j'ai cru devoir doner à la scanda-

leuse Querèle des Investitures: mais l'augmentation de l'âge, la diminution de la vue, & l'afoiblissement de la santé me forcent à me restraindre; & me mètent dans la nécessité de me hâter d'ariver à la fin. Nécessité dure à qui, depuis plus de cinquante ans, s'est fait une Loi de la Maxime d'Auguste: Hâte-toi lentement!





### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

[Les Colones de Nompareille sont indiquées dans chaque page, la première par à, la seconde par b, la troissème par c.]

Page 3, a, lignes 15 & 16; contre: lisés aux.

P. 4, lign. 16; de: lif.; par.

P. 19, b, Art. Frédéric I, lig. 13; le 22: lis.; le 10 ou le 12. c, lig.

17, effaces &.

P. 21, a, lig. 1-4; Le Pape Eugène y trouva, dit Muratori, p. 487, Année 1146, peu de repos: lis.; Le Pape Eugène y trouva peu de repos, dit Muratori, p. 487, Année 1146. b, Art. Henri III, lig. 12 & 13; le 30 de Décembre: lis.; en Octobre ou Novembre. Lig. 22; le 28 de Septembre 1197: lis.; le 29 ou le 30 de Septembre, ou le 4 d'Octobre 1197. Art. Frédéric II, lig. 4 en remont.; 1197: lis. 1199.
P. 22, a, Art. de Frédéric I, 2°. Alinea, lig. dernière; Conrad III: lis.; Conrad IV.

P. 23, a, lig. 2; instruisit: lis.; informa.

P. 25, a, lig. 3; Concile le Pape: lif.; Concile, le Pape. b, lig. 1 & 2; le 18 de Mai: lif.; le 11, le 19, ou le 22 de Mai. Lig. 5; 1213: lif.; 1214 Art. Frédéric II, lig. 15; la même année: lif.; en 1199. Lig. 18 & 19; mais, l'année suivante: lif.; mais l'année précèdente. Lig. 25; il est couroné: lif.; il avoit êté couroné.

P. 16, b, lig. 12 en remontant; n'ait eu: lis.; n'eut eu.

P. 28, b, lig. 4; en 1152: lif., en 1153. Lig 6; en 1152: lif.; en 1154.

P. 35, c, 1r. Alin. lig. 6; où: lif.; dans lequel.

P. 49, a, lig. 15-16; l'Eglise de Cantorbéri: ajoutés à la ligne. Cète Mère, qui survit au Pape, son fils, est une espèce de démenti pour cète Epitaphe, qui se lit dans le Dôme de Naple. Gratimolæ Filimarinæ, magnæ Matri maximæ Sobolis, Bonifacii Noni, quæ indito jam infanti auspicato Petri nomine, vidit vivens, quod nulli, antea datum, juvenem Filium orbis terra Patrem, non minus gestiens ah illo Filiam se vocari, quam Matrem, vidit non modo triplici coronatum Thiara, sed coronantem Reges, jucundius Filii pedes osculata quam caput; imò quem genuit adoravit. Ascanius Filimarinus, S. R. E. Card. posuit 1647. C'est à dire, en traduisant un peu librement: A Gratimola Filimarina, Mère illustre d'un Fils très illustre, de Boniface Neuf, à qui, sous d'heureux auspices, elle avoit donné, lorsqu'il étoit enfant, le nom de Pierre. Vivante, elle vit, ce qui ne fut accordé à aucune autre Mère, son Fils, encore jeune, Père de l'Univers; & ne se réjouit pas moins d'en recevoir le nom de Fille, que celui de Mère. El'e le vit, non seulement couroné de la triplé. Thiare: mais aussi couronant les Rois. Elle adora même celui qu'elle. quoit mis au monde. Ascagne Filimarini, Cardinal de la Sainte Eglise

Romaine, posa ce Monument en 1647. Ce Cardinal, Archevêque de Naple, ignoroit sans doute que la Mère d'Adrien IV lui survécut; & que par consequent Gratimola ne fut pas la première Femme, qui jouit du plaisir de voir son Fils sur la Chaire de S. Pierre. Il est vrai que la Mère d'Adrien IV n'eut pas la satisfaction de l'y voir des ieux du corps; car il n'est pas naturel de penser qu'après son exaltation au Souverain Pontificat, ce Pape ait fait venir à Rome sa Mère, à laquèle, lorsqu'il mourut, il ne laissa pour toute ressource que les Aumônes de l'Eglise de Cantorberi. Quoi qu'il en soit, Perino Tomacello, Napolitain, Fils de Thomas & de Gratimola, fut le second Pape Italien pendant le grand Schisme d'Occident, qui dura 40 ans, & fut terminé par le Concile de Constance. Elu le 2 de Novembre 1389, à l'âge d'environ 45 ans, il mourut le 1 d'Octobre 1404. Il étoit d'une Maison très noble, puisque les Tomacelli saisoient une Branche de la Maison Capécé, l'une des plus anciènes & des plus illustres de Naple. Come il avoit des idées très diférentes de celles d'Adrien IV sur l'usage des Revenus Ecclésiastiques, il eut très grand soin d'enrichir & d'agrandit sa Mère, ses Frères & tous ses Parens aux dépens de l'Eglise Romaine. Boniface IX, dont on ne peut pas assurer qu'il sut hien légitimement Pape, sit beaucoup de mal à toute l'Eglise; & le Cardinal Ascagne Filimarini devoit, pour son propre honeur, se dispenser de faire, par cète Inscription, ressouvenir à tous momens tout le monde qu'une Femme de sa Maison avoit êté Mère de ce Pape, & ne pas finir ce qu'il dit d'elle par une sorte d'impiété. C'est uniquement de la Sainte-Vierge, qu'il est permis de dire qu'elle adora celui qu'elle avoit mis au monde Ibidem, c, lig. 6, en remont,; se: lif.; le.

P. 52, lig. 2; longtems, &: lif.; longtems; &.

P. 56, b, lig. 4 en remont.; le 30 de Novembre: list.; en Octobre, ou Novembre.

P. 61, c, Art. Pétégrin, 2e. Alin. lig. 8; 63, c, dern. Alin. lig. 3; 65, c, lig. 5; 67, a, lig. 9; 83, a, 1r. Alin. lig. 1; 55, c, 3e. Alin. lig. 5 & 29; 57, c, lig. 8; 99, c, 7e. Alin. lig. dern.; 103, c, 1r. Alin. lig. 1; Victor V: lif.; Victor IV.

P. 63, 1r. Alin. lig. 2; ait : lif.; eut.

P. 68, Not. lig. 5 en remont.; balais: lis.; balai.

P. 74, 1r. Alin. lig. 5 & 6; Valcanonica: lif.; Valcamonica, lig. 9; Chiasa: lif.; Chiusa.

P. 81, a, lig. 6 en remont.; Saint-Nicolao: lis.; Saint-Nicolas.

P. \$3, b, lig. 17; Béringuelle: lif.; Bérengère.

P. 84, a, lig. 29; dans la Marche: lif.; dans sa marche.

P. 85, b, lig. 21 & 22; Trône de la Sicile: lis.; Courone de Sicile.

P. 86, lig. 8; remarque: lis.; remarqua. a, lig. 10 en remont.; chacun: lis.; chacune.

P. 87, a, lig. 16; Passion (23 de Mars) se: lif.; Passion (23 de Mars); se.

P. 92, b, lig. 33; qu'il retenoit : lis.; lorsqu'il le retenoit.

P. 96, a, lig. 21 en remont.; de: lif.; des.

P. 104, lig. 17; & , lendemain: lif.; & , le lendemain.

P. 107, a, lig. 12-15; tout ce qu'avoit fait à la Conférence le glorieux & orthodoxe Roi pour; lif.; tout ce que le glorieux & orthodoxe Roi avoit fait, à la Conférence, pour.

```
Additions & Corrections.
P. 111, a, lig. 13; pri: lif.; pria.
P. 116, a, lig. 29 & 30; ce qu'elles: lif.; ce qu'ils. lig. 47; VI $
  lif.; VII.
P. 126, lig. 8 & 9 en remont.; Palerme: lif.; Salerne.
P. 129, b, lig. 17 en remont.; justement dit, page: lif.; justement;
  dit page.
P. 131, a, lig. 5; le Concile: lif.; au Concile.
P. 137, c, lig. 18; d'Aldéric: lif.; d'Oldéric.
P. 146, Alin.; 1138: lif.; 1158.
P. 148, lig. 13 en remont.; surcharches: lif.: surcharges.
P. 151, lig. 36; plus 3 mille: lif.; plus de 3 mille.
P. 156, lig. 12 en remont.; Castano: lis.; Castano.
P. 158, b, lig. 3; font fens: lif.; font des fens.
P. 169, a, lig. 15; ne: lif.; de.
P. 170, b, lig. 3 en remont.; Le dernier: lif.; Ce dernier.
P. 171, a, lig. 25 & 26; Faltre: lif.; Feltre.
P. 180, 2, lig. 25 en remont.; éfacés &.
P. 182, 2, lig. 11; MLXXXV: lif.; MCLXXXV.
P. 185, b, lig. 6; p. 36: lif.; p. 361. Lig. 3 en remont.: Parts:
   lif.; Ports.
P. 187, b, lig. 2 en remont.; Let: lif.; Les.
P. 188, b, lig. 15; D'aurtes: lis.: D'autres.
P. 189, b, lig. 18-21; Je ne serai qu'abreger ce que Rapin-Thoyras
  a dit en abrégé. Je ne ferai pas dificulté : lis.; En abregant ce que
   Rapin-Thoyras a dit lui-même en abregé, je ne ferai pas dinculte.
P. 190, a, lig. 12 en remont.; au Pape: lis.; du Pape.
P. 193, b, lig. 19; le: lis.; la.
P. 194, a, lig. dern.; pria; lif.; prioit.
P. 202, a, Art. Henri V, lig. 30; 1199: lif.; 1190. Lig. 42; le 28
  d'Octobre 1194: lis.; en Octobre, ou Novembre 1194. Lig, 44; le
   28 de Septembre 1197; lis.: le 29, ou le 30 de Septembre, ou le 4
   d'Octobre 1197, b, 1r. Alin. lig. 1; L'Empereur: lif.; 1237. L'Em-
P. 204, a, lig. 9, 1193: lif.; 1194.
P. 205, a, 1r. Alin. lig. 6 en remont.; dire è: lif. dire à. e, 2e. Alin.
   lig. 2; extrêmement: lif.; fort.
P. 206, lig. 21; sont : lis. font. Not. lig. pénult.; de la : lis.; de sa.
P. 107, b, lig. 16; vint: lif.; vient.
P. 209, b, lig. 20-22; Richard, aussi mécontent, que les Barons des
   lis.; Richard aussi mécontent, que les Barons, de. c. lig. 8 & 9;
   deux Seigneurs; lif.; deux autres Seigneurs.
P. 210, a, 1r. Alin. lig. 7; Girolano: lif.; Girolamo. b, lig. 17-18;
   d'Arazzo: lif.; d'Arezzo. Lig. 25; Faligno: lif.; Foligno.
 P. 211, 2, lig. 22; les elle: éfacés elles.
P. 212, a, lig. 15 & 16; derniers jours de Septembre 1196: lif.; les
   derniers jours de Septembre, ou les premiers d'Octobre 1197.
 P. 213, a, lig. 10; éfacés première. b, lig. 23 en remont.; au: lis.;
   a ce. c, lig. 1; Laïcs; qui: lif.; Laïcs, qui.
P. 219, a, lig. 36; sortis 11 de Rome: lis.; sortis, le 11e. de Rome.
P. 220, a, lig. 14 en remont.; Paterborn: lif.; Paderborn.
P. 225, 2, lig. 23 en remont.; & les deux; lif.; & deux.
```

P. 228, b, Alin. lig. 1; Ann. 1249: lif.; Ann. 1242.

P. 130, 1, lig. 16; VI: lif.; V.

- P. 233, a, b, lig. 10 & 25 en remont.; Grissin: lif.; Grissin.
- P. 235, a, lig. 12 en remont; du Mulhausen; lis.; de Mulhausen; b, lig. 8; éfacés &.

P. 238, lig. 15; Botera: lif.: Butiera.

P. 240, a, lig. 10 en remont.; VI: lif. V.

P. 241, a, lig. 20 en remont.; Cours à : lif. Cours, à.

P. 242, lig. 2; 1198: lif.; 1199. Lig. 22 & 23; Rival, d'abord Roi, ensuite Empereur jusqu'en: lif.; Rival jusqu'en.

P. 245, c, lig. 5 en remont.; Roi; mais: lis.; Roi: mais.

P. 248, b, lig. 11 en remont.; éfacés il.

P. 249, 2, lig. 7 & 6 en remont.; Maîs tre: lis.; Maîtres. b, lig. 27 & 26 en remont.; n'osent pas que les imiter: lis.; n'osent pas ne les point imiter.

P. 250, b, lig. 28; Macherati: lif.; Mascherati. Lig. 1, en remont.; avec: lif.; de.

P. 252; b, lig. 11 en remont.; Veillant & de Revoli; lis.; Veillanc & de Rivoli.

P. 253, c, lig. 12 en remont.; te-: lif.; te-.

P. 256, a, Alin. lig. 3; 10: lis.; 16. b, lig. 17; Sassa: lis. Sessa.

P. 258, a, lig. 11; Sassoferreto: lif. Sassoferrato.

P. 261, a, Note; ajoutés à la fin: Peut-être y avoit-il dans l'Original: cum Subditos à juramento fidelitatis debito absolvat. Dans ce cas, il faudroit traduire; & parcequ'il absout les Sujets du serment de fidélité, qu'ils doivent. c, lig. 17 en remont.; êtvoit: lis.; êtoit.

P. 264, b; lig. dern.; Guillaume de San-Piéro: lis.; Guillaume de Campo-San-Piéro.

P. 267, a, lig. 9; 11 j. avant: lif.; 11 jours avant. b, lig. 16 & 17; le prochain Parlement: lif.; le Parlement suivant.

P. 269, c, lig. 12 en remont.; éfacés leur. P. 270, a, lig. 6 & 7; Come: lis.; Coire.

P. 171, c, lig. 29 Ancêtres: lif.; Pères. Lig. 33; cout: lif.; cour.

P. 272, Alin. lig. 4-6; d'Alexandre III, à Rome engage: lif.; d'A-lexandre III à Rome, engage. a, lig. 11 en remont.; marchent: lif.; marchèrent.

P. 173, b, lig. 14-17 en remont.; Il s'en retourna, sans avoir rien fait à Crémone, après un Combat avec les Plaisantins: lis.; Après un Combat avec les Plaisantins, il s'en retourne à Crémone, sans avoir rien fait.

P. 278, lig. 8 en remont.; de : lif.; des. a, lig. 21 en remont.; les Comtes Célano: lif.; les Comtes de Célano.

P. 280, lig. 7 en remont.; de : lif.; des. b, lig. 10; Tatte : lif.; Lara.

P. 181, lig. 24; suspects: lis.; suspectes. P. 183, lig. 27; Lucque: lis.; Hugue.

P. 281, c, 1r. Alin. lig. 13; Catanznao: lif.; Catanzano.

P. 287, c, lig. 20; qu'l; lif.; qu'il.

P. 289, 2, Art. Innocent III, lig. 3; Landon: lif.; Landoné. e, lig. 3; voit: lif.; voioit.

P. 290, lig. 13 & 14 en remontant; negli se : lis.; néglige. b, lig.

Additions & Corrections. XII

21 & 22; surtout celles de : lisés; principalement de.

P. 293, a, lig. 2; Edouard: lif.; Edmond. Lig. 8; Edmond: lif.; Edouard.

P. 296, lig. 9 en remont.; d'aler : lis.; d'abandoner.

P. 298, b, lig. 2 & 3 en temont.; Biachino Camino: lif.; Biachino de Camino.

P. 300, a, lig. 9; VIIe,: lif.; VIe.

P. 301, a, lig. 25 en remont.; le: lif.; la. b, lig. 21 en remontant; Ottobwono: lif.; Ottobuono. c, lig. 17; n'est: lif. n'êtoit. Lig. 29; s'étone : lis. s'étonoit. Lig. 31; conçoit : lis.; concevoit.

P. 303, c, Art. Mathieu Bonello, 3e. Alin. lig. 3; l'ai: lif.; j'ai,

P. 304, a, 1r. Alin. lig. 16; Caserto: lis.; Caserta.

P. 305, c, lig. 1-4 en remont.; Ensuite l'on envoïa quelques persones à Cacabo, pour faire venir Mathieu Bonello pour lui: lis.; Ensuite, come on vouloit voir à la Cour Mathieu Bonello, l'on envoïa quelques personnes à Cacabo lui.

P. 308, 2". Alin. lig. 9 & 10; Jean de Namle: lis.; Jean de Naple. a, lig. 25; 1171 (1172): lif.; 1271 (1272). b, lig. 10 & 14 des vivres & des chevaux: list.; de vivres & de chevaux. Lig. 16;

faisoit: lif.; fait.

P. 309, lig. 3; de: lif.; du.

P. 311, c, lig. 23; fi: lif.; s'il. P. 313, c, lig. 3; au : lif.; ait.

P. 317, c, lig. 33; qui: lif.; qu'il.

P. 319, a, lig. 22 & 23 en remont.; Cincio: lif.; Cencio. P. 322, a, lig. 6 en remont.; d'afection: lis.; d'afection.

P. 323, a, lig. 4; ht: lif.; prit.

P. 324, b, lig. 6 & 7 en remont.; Palade: lis.; Palude.

P. 325, b, ir. Alin. lig. 8; querre; lif.; guerre.

P. 326, 3e. Alin. lig. dern. eur: iis.; leur. P. 333, b, lig. 28; prit fin: lis.; se termina. Lig. 34; prirent part à : lis.; se mêlèrent de.

P. 335, c, lig. 1; Maudra: lif.; Mandra.

P. 336, a, lig. 6 & 7; ocastone: lis.; ocasione. b, lig. 4; d'Haëmbourg: list; d'Hoëmbourg.

P. 340, a, lig. 25 en remont.; & tant de: lis.; & de tant de.

P. 341, b, lig. 2-6 en remont.; « Les Evêques n'auront point de » comunication, & ne garderont point dans leur Diocèle les Gens » excomuniés par un autre Evêque». IX:: lis.; « Les Evêques » n'auront point de comunication avec les Gens excomuniés par un » autre Evêque, & ne les garderont point dans leur Diocèse », IX.

P. 342, a, lig. 13 en remone.; Valets: lis.; Varlets.

P. 343, c, lig. 11 en remont.; Père : lis.; Oncle. Lig. avant dern. & dern.; solemnel eût: lis.; solemnel en eût.: Ibid. éfacés la Note (a), & substitués-y ceci. C'est à dire son Grand Oncle. L'Autour veut parler de Robert-Guiscard, oncle du Roi Roger,

P. 346, b, lig. 25 & 26; Fucia: lif.; Fucin.

P. 347, a, lig. 18-203 Octavien, nomé ci-dessus, Evêque d'Ostie, qui : lis.; Octavien, Evêque d'Ostie, nomé ci-dessus, lequel.

P. 352, a, lig. avant dern.; Tarente: lif.; Trente.

P. 354, lig. 9; partisans; lif; parti, sans,

Additions & Corrections.

Xiij

P. 395, a, lig. 9; & où: lif.; & qui. Lig. 13; ensemble à la: lif.; ensemble, à la.

P. 356, a, lig. 4; par de ses: lis.; par 3 de ses.

P. 361, c, lig. 32; Castronuova: lif.; Castronuovo.

P. 362, a, lig. 16 en remont.; Bagueréa: lis.; Bagnaréa. Lig. 14 & 25 en remont.; Toscanello: lis.; Toscanella. b, lig. 21; passe: lis.; passa.

P. 363, lig. 25 & 26 en remont.; mouvoir: lis.; émouvoir.

- P. 365, lig. 3 & 4; Normans: lif.; Narniens. b, lig. 34; Bondes; lif.; Bandes.
- P. 367, lig. 14 & 15 en remont.; Sillagmatique: lis.; sinallagmatique. b, lig. 9 & 10 en remont.; Estramadure: lis.; Estrémadure.

P. 368, b, ir. Alin. lig. 1; 2252: lif.; 1252.

P. 369, b, lig. 20 en remont.; En 1138, le Château fut achevé; &: liss.; Le Château fut achevé, l'année suivante; &.

P. 371, a, lig. dern.; 26: lif.; 161.

P. 373, a, lig. 13 en remont.; éfacés autres.

P. 377, a, lig. 20 en remont.; ce qu'on dire: lif.; ce qu'on peut dire.

P. 380, lig. 24 & 25; Castel-Bolognase: lif; Castel-Bolognésé.

P. 381, c, lig. 18, reproche: lif.; reprocha.
P. 382, lig. 10; Conrad I: lif.; Conrad IV.

- P. 385, b, lig. 1; découvre: lis.; rencontre. c, lig. 12 en remont.; conduisit: lis.; menât.
- P. 387, b, lig. 26 en remont.; secourir: lis.; secouer. c, 1r. Alin. lig. 4 & 5; Mathieu Bonello: lis.: Mario Burello.

P. 389, b, lig. 10 & 11; Almerié: lif.; Almérie.

P. 390, a, lig. 4 en remont.; ils: lif.; elles.

P. 391, c, lig. 35; des: lif.; les.

P. 392, a, lig. 17 & 18; Ils craignoient, s'ils lui cèdoient: lis.; Elles craignoient, en lui cèdant. Lig. 20; Ils: lis.; Elles. Lig. 21; persuadés: lis.; persuadées. b, lig. 10 en remont.; de: lis.; pour.

P. 393, c, lig. 21; Cour: lif.; Conjuration.

- P. 394, b, lig. 6; Acrenza: lif.; Acetenza.

  P. 398, b, Art. Welf-Este II, lig. 8; 1269: lif.; 1168, ou 1169.

  Lig. 19; 1195: lif. 1191.
- P. 401, a, 2e. Alin. lig. 24; observée: lis.; observé. c, lig. 10-12 en remont.; ou de trouver plustôt, par son oposition, la mort que de: lis.; ou, par son oposition, de trouver la mort, plustôt que de.

P. 404, lig. 27; Tortole: lif.; Tortone.

P. 409, b, 3e. Alin. lig. 13; années, Vassal: lis. années Vassal.

P. 411, a, lig. 7; la: lif.; leur.

- P. 412, a, lig. 1; par Etiène, Notaire du Conseil: lis.; par le Notaire Etiène, du conseil. Lig. 23; 1168, Gérard: lis.; 1166, à Gérard.
- P. 413, c, 2<sup>c</sup>. Alin. lig. 4; Guillaume François: lif.; Guillaume le François.

P. 414, a, 1r. Alin. lig. 18 & 19; Wirtemberg: ocasion: lis.; Wirtemberg; ocasion. Lig. 28; de venir; lis. à venir.

P. 415, a, lig. 9 en remont.; sa: liss.; la. c, lig. 13 & 14; Guillaume François: liss.; Guillaume le François.

P. 417, c, ir. Alin. lig. 14; ou: lif.; au.

P. 419, b. lig. 7 & 15-16; Abulménon: lif.; Abdulménon.

```
Additions & Corrections.
XIV
P. 421, a; lig. 9 en remont.; Réguliers; ces: lis.; Réguliers, Ces.
P. 425, c, Alin. lig. 6 & 73 comise: lif.; comis.
P. 431, c, 1r. Alin. lig. 5 & 6; celle-ci, certainement Jean: lif. 5
  celle-ci certainement, Jean. c, lig. 5; d'Arcoli: lif.; d'Arcola.
P. 434, a, lig. 3 en remont.; su-: lis.; sur.
P. 437, a, lig. 3 en remont.; auprès Anagnie: lis.; auprès d'Anagnie.
  c, lig. 10 & 11; Guillaume François: lis.; Guillaume le François.
P. 438, lig. 2; Scannabachi: lif.; Scannabecchi.
F. 440, a, Not. lig. 4; Roche: lif.; Rocché.
P. 443, a, lig. 25; de suave: lis.; du suave.
P. 444, a, 26. Alin. lig. 7; ami : lis.; aicul.
P. 445, c, lig. 9; come: lis.; comence.
P. 447, a, lig. 8 en remont.; de tems: lis.; de ce tems, b, lig. 20$
  trouve les: lis.; trouve pas les.
P. 449, c, 3°. Alin. lig. 2: MLXIV: lif.; MCLXIV.
P. 453, b; lig. 11 & 12 en remont.; pour que : lis.; pour empêchet
  que.
P. 467, c, lig. 15; dêcendant: lif.; dêcend.
P. 468, lig. 20; tomba: lif.; tombe. a, lig. 31; en: lif.; au.
P. 469, b, lig. 1 & 1; Nom de Batême, come il devint ensuite celui
  de : lis.; Nom de Batême; & que ce Nom de Malaspina devint
  ensuite celui de.
P. 472, a, 2e. Alin. lig. 5 & 6; éfacés lequel est.
P. 473, a, 1r. Alin. lig. 21; Troncavel: lif.; Trencavel.
P. 474, a, lig. 1; Aldiger; & Gui: lif.; Aldigerio, & Gul.
P. 475, 2e. Alin. lig. 1; 1180; lif.; 1190, Nov. Vers 2; dooto:
  lif.; dove.
P. 476, Not. lig. 7; plus 670: lif.; plus de 670. Lig. 6 en remont. 3
  voulurent: lif.; vouloient.
P. 477, a, lig. dern., & P. 479, a, lig. 1; Comtés: lis.; Comtes.
P. 479, a, 1r. Alin. lig. 19; qu'il: lif.; que l'on. b, lig. 6 en remont.;
  nous en: éfacés en.
P. 481, b, lig. 8 en remont.; un: lis.; une.
P. 482, b, 1r. Alin. lig. 11; 22: lif.; 21.
P. 484, lig. 3; Guillaume Capperón. J'ai déja parlé de ce Personage
  à la p. 480, & je l'ai nomé: Guillaume Capparon. Je devois ajou-
  ter: ou Cappéron.
P. 486, Not. lig. 12 en remont.; Ghira: lif.; Ghiara. 2, lig. 27 & 183
  de Landenara: lis.; de Lendenara.
P. 489, a, 3c. Alin. lig. 14; ses: lis.; ces.
P. 491, a, lig. 3; fait: lis.; fit.
P. 493, a, lig. 1; Les: lif.; Las. Lig. 4; Tolosena: lif.; Tolosetta.
  b, lig. 31 en remont.; Obert: lis.; Othert,
P. 494, a, lig. 11; Bonifazino; lif.; Bonifazio.
P. 497, a, lig. 13 en remont.; Alfonse VII: lis.; Alfonse VIII.
P. 498, a, lig. 23; Vérone; & l'on: lis.; Vérone. On.
P. 502, a, lig. 18 & 19; avoir païses; lis.; avoir êté païses.
P. 506, lig. 13; de: lif.; du.
P. 508, a, lig. 23; dolner: lif.; doner.
P. 510, 2°. Alin. lig. 5, éfacés les Génois.
```

P. 522, Not. Alin. lig. 1; 328; lif.; 128.

- P. 535, b, Titre, lig. 2; di : lif.; du. Lig. 5; Glowanni : lif.; Giovyanni.
- P. 536, a, lig. 143 tenatum: lif.; tenutam. Lig. 32; ses: lif.; les. Lig. 40; d'aucun: lis.; d'aucune.
- P. 539, b, 3°. Alin. lig. 9; Sabletines: lif.; Sabbatines. 4°. Alin. lig. 12; 100: lif.; 1000.
- P. 542, 2e. Alin. lig. 1; s'obstinent : lis.; s'obstinant.
- P. 544, Not. lig. 10; Brescin: lis.; Brescian.
- P. 545, a, lig. 7; Catalauyd : lif.; Catalayud. Lig. 45 & 46; luifirent, non seulement lever le siège: mais même s'éloigner: lis.; l'obligérent, non seulement à lever le siège: mais même à s'éloigner.
- P. 549, b, 2°. Alin. lig. 14; rue; & son: lif.; rue. Son.
- P. 552, 4°. Alin. lig. 6; 150: lif.; 50.
- P. 554, Not. Vers dern. 3 mètés cète marque de renvoi (d) après le mot reponis; & metes en Note au-dessous: (d) Il faut recondis.
- P. 557, b, 2°. Alin. lig. 11; éfacés la.
- P. 558, lig. 22 & 23; ce qui doit surprendre : lis.; ce qui ne doit pas surprendre, Lig, 27; êtat; & qu'Innocent: Lis.; êtat. Innocent. a, lig. dern.; travailler, ausii: lif; travailler aussi.
- P. 562, a, lig. 8; Montagna: lif.; Montagnana.
- P. 567, a, 2º. Alin. lig. 1; Galcotto: lif. Galcotto.
- P. 572, 2, lig. 11; Vizeguolo: lif.; Vighizuolo.
  P. 573, 2, lig. 11; 3°.: lif.; 1°. 1r. Alin. lig. 7; 1114: lif.; 1214.
- P. 575, a, lig, 22; qu'il: lis.; que l'Ace.
  P. 578, a, lig. 9 & 10 en remont.; legime: lis.; légitime. b, 4°. Alin. lig, # ; & prie, ai : lif. ; & , prie, ai.
- P. 581, a, 1r. Alin. lig. 15; Frère: lis.; Père. Lig. 25; concenables lis.; convenable.
- P. 586, lig. 25; do: lif.; dans.
- P. 191, b, lig. 12 en remont.; In Marquis: lis.; Le Marquis.
- R. 192, b, lig. 2 en remont.; Baon: lis.; Baoné.
- P. 593, a, lig. 10; princihaux: lif.; principaux. b, 1r. Alin. lig. 1; 1234: life; 1243.
- P. 595, b, lig. 17 en remont; transféra: lif.; transporta.
- P. 597, a, lig. 32; témoigne: lif.; témoigna.



# APPROBATION

De M. Albert-François FLONCEL, Avocat en Parlement, Censeur Roïal, Membre de vingt-quatre Académies d'Italie; en 1731, Secrétaire d'Etat de la Principauté de Monaco, alors Ministre auprès du Roi de Sardaigne, & Envoïé à l'Infant Dom Carlos; en 1739, Premier Secrétaire des Affaires Etrangères sous le Ministère de M. Amelot & de M. le Marquis d'Argenson.

J'AI LU, par ordre de Monseigneur le Chancelier, le cinquième Volume de l'Abregé Chronotogique de l'Histoire générale d'Italie. Je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'Impression. A Paris ce 31 Décembre 1768.

FLONCEL.



# ABREGÉ

CHRONOLOGIQUE

DE

# L'HISTOIRE D'ITALIE. L'ITALIE

# SOUS LA DOMINATION

de six Princes de la Maison de Souabe, dont trois Empereurs; & d'un Empereur de la Maison de Welf-Este, c'est à dire de Brunswick.

# NEUVIÈME ÉPOQUE.

Depuis l'an 1138, jusqu'à l'an 1254.

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE; après la mort de LOTHAIRE II; sous le règne de FRÉ-DÉRICI; dit BARBEROUSSE; durant la VACANCE DE L'EMPIRE après sa mort; sous le règne d'HENRI V; durant la VACANCE DE L'EMPIRE après sa mort; sous le règne d'OTTON IV; sous celui de FRÉDÉRIC-ROGER, dit FRÉ-DÉRIC II; & durant les quatre années, qui suivirent sa mort.

## CONRAD IV, Roi des Romains.

Annéi 1138.

L'Antipape Anaciet II, mort le 25 de Janvier; est remplacé par le Cardinal Gregoire, sous le nom de Victor IV: mais, le nombre des Partisans d'Innocent II s'augmentant chaque jour; S. Bernard persuade Tome V.

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV, Roi des Romains.

au nouvel Antipape de déposer la pourpre pontificale, & d'expier son schisme en s'alant remètre à là disposition d'Alexandre III; ce qui diminue considérablement le nombre des Schismatiques, rend le Pape maître de tous les lieux fortifiés de Rome, & ramène le salme & la paix dans cète Ville: mais la guerre continue avec Roger, Roi de Sicile. Ce Prince vient obliger le Duc Rainulf de lever le siège de Bènevent;évite d'en venir aux mains; & reprend beaucoup dellaces, qu'il avoit per lues depuis sa dernière défaite.

Un grand nombre de Princes d'Allemagne, craignant la trop grande puissance d'Henri de Welf Este, Duc de Saxe & de Bavière, gendre de l'Empereur Lothaire II, animes, par les intrigues de la Cour de Rome, & soutenus par la présence du Cardinal Theodwin, Legat Apostolique, élisent Koi de Germanie Conrad, Duc de Franconie, qui précèdemment avoit disputé la Courone à Lothaire; &, pendant que Frédéric; Duc de

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Avènement au Trône, Mort, Origine, Femmes, Enfans.

VACANCE DE L'EMPIRE.

depuis le 3 de Décembre 1137, jusqu'au 22 de Juin 1138.

CONRAD IV,

Roi des Romains.

lequel eft Conrad III, come Roi de Germanie, cidevant record Roi d'Itatie, par une partie des Italiens, en concurrence de Lothaire, I du nom come Roi de Germanie & II come Empereur, . come Roi d'Italie, courone par l'Archeveque Anselme de Rhò, tant à Milan qu'à Monza, en 1228, exco-munié par le l'ape Hono rius 11, réconcilié depuis avec l'Empereur Lothaire, est reconnu Roi de Germanie & des Romains, pour succèder à ce Prince, le 22 de Juin 1138; & meure à Bamberg le 13 de Fevrier 1 152.

Il étoit le second fils de Frédérie I de Hohenstauffer, & d'Agnès, hlie de l'Empereur Henri III, qui crea on Gendre Duc de Souabe, en 1060, après la mort de l'Usurpateur Rodolfe. Conrad sut fait Duc de Franconie, en 1:16, par l'Empereur Henri IV, son oncle.

Apostolique, élisent Roi de Germanie Conrad, de Bérenger, Comie de de Léon; Duc de Franconie, qui précèdemment avoit disputé la Courone à Lothaire; &, pendant que Frédéric, Duc de Souahe, faisoit la guer-te à ce Prince, avoit passe de Prince, passe de Prince, avoit passe de Prince, avoit passe de Prince, pas

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

ROIS DE SICILE.

deuxième fils de Roger 13 Grand - Comte de Sicile, & de sa seconde femme Adélasie, succède à son frere Simon, en 1101, au Comté de Calabre & de Sicile; devient Duc de Pouille, en 1127, après la mort de Guillaume, fils du Duc Roger, ton coufin-germain; le fait couroner Roi de Sicile, le jour de Noel 1130; s'afsocie son fils Guillaume en 1151; & meurt, agé de 17 ans, le 17 de Février 1114, aiant regné, come Comié de Catabre & de Sieile, près de 13 ans; come Duc de Pouille, 27; come Roi de Sicile, 24, dont environ 22 feul, & plus de 2 avec fon Fils.

S'il faut s'en raporter à l'Arbre genéalogique des Princes Normans, mis à la tête de l'Histoire de Geofroi de Maleterre, T. V des Histor. d'Ital? co que j'ai dir dans le III. Vol. pp. 319 & 321, col. 1, des femmes & des Enfans de ce Roi, n'est pas exact. Voici donc ce qu'il en faut dire, suivant cet Arbre généalogique. Les Femmes de Roger furent au nombre de cinq. Des deux premières, dont le nom s'est perdu, la premiere étoit fille de Pierre de Léon, père de l'Amipape Anaclet II; & la fe-conde d'Airold, Comte de Marfi. La troisième fut Alberie, fille d'Alfonse VIII, Roi de Castille & de Léon; la quatrième, Sibille, fille d'Hugue, Duc de Bourgogne, & la cinquieme, Béatrix, fille de Guitere, que l'Arbre dit Comte de Réate; c'est à dire de Reteste. La première, la seconde, & la quatrième n'eurent point

#### INNOCENT 11,

depuis le 14 de Février 1130, meurt le 24 de Septembre 1153.

L'Histoire d'Italie de ces tems-là , dit Muratori , T. VI, p. 472, année 1141, est peu connue, faute d'Etrivains, ou plussot parce que les ancienes Chroniques ont péri. Le Cardinal Baronius die (fous cette année i que les Villes d'Italie se faisoient une guerre opiniatre les unes contre les autres, les Lucquois aux Pisans en Toscane, les Padouans aux Véronois en Lombardie, & les Milanois aux Comasques, que, par une haine implacable, ils s'efforçoient da ruiner. Mais nous avons vu, plusieurs années auparavant, que la guerre en-pre les Milanois & les Comasques avoit fini par la ruine entière de ces derniers. Le même Cardinal croit que la guerre du Peuple Romain contre celui de Tivoli, racontée par Otton de Frifinghen (Liv. VII, Ch. 27 de sa Chronique |, appartient à cette année: mais, come l'aveste Sicard (Evêque de Crémone, dans fa Chronique), elle se fit l'année suivante. L'on ne sait pas pourquoi la Ville de Tivoli, depuis très longtems étoit désobeiffante & rebelle au Souverain Pontife. Peut-être étoit-ce l'effet de difficultés & de querèles survenues à l'occasion des limites, & d'injures & de torts, que les Romains & ceux de Tivoli s'écoient faits réciproquement. Innocent II, n'aiant pas réussi, par ses bones manières, à ramener les derniers à leur devoir, les avoit excommuniés bien des années avant celle-ci. Deja depuis tres longrems il avoir excommunie les Tiburtins, & les avoit puhis de diverses autres manières, dit Otton de Fri- | ne Eléonor, la fit accuser | II, meurt vraitemblable-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES;

#### ROIS DE FRANCE. LOUIS VII,

die

#### LE JEUNE,

pour le diftinguer de Louis VI, dit le Gros, fon père, est couroné & sacré par le Pape Innocent II, en 1131, à Rheims; règne avec son Père jusqu'à la mort de ce Prince, arivée le 1 d'Août 1137; & feul jusqu'à sa propre mort arivée à Paris, le 18 de Septembre 1180, à l'age d'environ 60 ans. Sa sepulture est à l'Abbaie de Barbaux près de Melun.

Il eur trois Femmes; 1º Elconor, fille ainee & héritière de Guillaume X, dernier Due d'Aquitaine & Comte de Poitiers, de laquelle le mariage se fit en 1157, & fut, sur un prétexte de parenté mal ateltée, déclaré nul, en 1152, par le Concile de Baugenci; 20 Constance, fille d'Alfonse VIII, Roi de Castille; 3° Alix, fille de Thibaut, Comte de Champagne. Il eut des Filles de chacune de ses Femmes; & n'eut qu'un seul Fils, dont la troisième fut mère.

Ce Prince, brave de sa persone, mais Home de guerre très médiocre, & plus mauvais Politique, n'ent presque de métite, que d'avoir eu Suger, Abbe de Saine-Denis, pour premier Ministre, & d'a-voir eté père de Philippe-Auguste. Il eut des mours pures: mais peu d'esprit; & fur d'une dévotion, qui tint de bien près à la foibleffe.

Malgré les fortes opositions de Suger, il se laissa gagner par S. Bernard, & s'engagea dans la Croifade de 1147, qui ne fut pas heureufe.

La conduite, peu mesurée sans doute, de la Rei-

L'EPOQUE precedente aiane dans cette Colone des Arricles très étendus : il m'a falu réserver beaucoup de Savans & Illustres qui devoient s'y trouver. Qu'il me soit permis d'en rapeler seulement ici quelques-uns!

#### MILON,

elu Archeveque de Bengvent à la fin de 1074. on an commencement de 1075, meurt en 1076, le 23 de Février, jour auquel son Eglise en fait memoire come d'un Saine.

Il étoit Auvergnat; & ce fut lui qui fut le Maitre pour les Lètres & pour la piété de S. Etiène de Thiers, Fondateur de l'Ordre de Grandmont.

C'est à peu pres tout ce que l'on sait de ses Actions.

#### ODDON, ou EUDE,

Cardinal-Evêque d'Albano, duquel Ughelli die seulement ( Qu'il souscrimy vit, en 1079, une Bulle d'Urbain II, pour le Monastère de la Cava, doit être mort vers 1100.

Il étnit François & Moine de Clugni. Son successeur fut Richard, Cardi-na:-Prêtre, Abbé de Saine-Vistor de Marseille.

#### GUILLAUME-LOUIS.

François, & Moine de Cora meri , étoit Eveque de Salpi dans la Pouille en 1102.

Il fut présent, cette anner, à la Dédicace de l'Eglise de Saint-Sabin de Canose par le Pape Paschal II.

L'Eveché de Salpi fut réuni pour toujours, en 1547, à l'Archeveche de Trani.

#### RICHARD,

Abbe de Saint-Victor de Marfeille & Prêire-Cardia nal , fait Eveque d'Alba. no, par le Pare Pajenal EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV, Roi des Romains.

sé les Alpes, & s'êtoit fait couroner Roid'Ita-

1139. INNOCENT tient un second Concile de Latran. « Il y fulmine l'excommuniso cation contre Roger, n Roi de Sicile, qui perso sistoit dans le Schisne, & continuoit la so guerre avec succès n dans la Pouille; & dé-» clare nuls les actes & so les Ordinations faites o de l'Antipape Anam clet m. L'Evêque de Brescia porte des plaintes dans ce Concile contre Arnaud, Lecteur de son Eglise, que nous apellons ordinairement Arnaud de Bresse. Je le fais connoître ailleurs. Il suffit de dire ici que, choqué du faste des Evêques & des Abbés, ainsi que de la molesse & de la licence des Clercs & des Moines, il emploïoit contre eux le talent de la parole, qu'il avoit reçu de la Nature, & n'épargnoit pas plus le Pape que le reste du Clergé: mais que, non content de blamer l'abus qu'ils faisoient des Biens, dont ils êtoient, possesseurs, il donoit dans l'excès, en soûtenant en public, «Que les m seuls Laïcs devoient

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

tembourg, qui fut Duc de Franconie; & qui mourut en 1167, étant mari de Richenza, fille d'Henri V de Velf-Este, Duc de Sa-xe & de Bavière.

Après la mort de Lothaire II, on avoit con-voqué la Diète générale en Allemagne pour la fêre de la Pentecore, afin d'y proceder à l'élection d'un nouveau Roi: mais quelques Princes, qui crai-gnoient que le choix ne tombat sur Henri de Welf-Este, gendre du feu Empereur , lequel , posscdant les deux vastes Duchés de Saxe & de Bavière, n'auroit ête que trop en êtat de mètre des bornes à leurs usurpations, s'affemblèrent furtivement à Coblents, & choisicent pour Roi, Conrad, Duc de Franconie, frete de Frédéric II, Duc de Souabe. Ils y furent encourages par le Cardinal Théodwin, Légat du Pape, lequel leut promit, come Octon de Frisinghen le dit, Liv. VII, Ch. 22, le consentement de tout le Peuple Romain & des Villes d'Italie. Le Cardinal Théodwin n'agit qu'en consequence des ordres qu'il avoit. Le Duc Henri, fi puiffant en Allemagne, ne l'étoit pas moins en Italie. Il y possedoit le Duché de Toscane, & coutes les Terres de la Comtesse Mathilde, avec une partie des Biens de la Maison d'Este. Il étoit d'ailleurs haut & ferme; &, s'il parvenoit à l'Empire, l'Eglise Romaine craignoit de perdre sans ressource la Succession de Mathilde. Les Papes en particulier avoienc à craindre qu'il ne les fit rentrer dans leur Erat de Vassaux, dont les

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Albérie fut mère de Roger , Duc de Pouille ; d'-Amfuse, c'est à dire Al-fonse, Prince de Capoue; de Tancrède, Prince de Bari; de Guillaume, successeur à la Courone; & d'Henri, Prince de Ca-

Béatrix mit au monde Constance, qui fut Reine de Sicile, & femme de l'Em-pereur Henri V. Elle naquit, pour le plus tard, en 1154, avant la mort de son Père.

De Maîtresses, que l'on ne connoît pas, Roger eur trois Enfans naturels; 19 Simon, Prince de Tarente; 2º Clemence, mariée d'abord à Hugue, Comte de Molise, puis à Matthieu Bonello; 3° une autre Fille, dont on ne sait pas le nom, laquelle fut femme d'Henri de Bourgogne, frère de la Reine Marguerite. Je parle, aux années 1146 & 1147 de deux Expédi-tions du Roi Roger, l'une par ses Généraux dans la Grece, & l'autre par luimême en Afrique. Ce Prince se détermine, dit Muratori, T. VI, P. 4345 Ann. 1146, à faire la guerre aux Maures d'Afrique. Il alla donc avec une puissante Flote décendre fur leurs Côtes; attaqua la Ville de Tripoli, nid de Corfaires ; &, bien qu'il la trouvat forte par fa fitustion & par la bonté de ses murailles & de ses tours, il ne laissa pas, après s'être emparé de l'Ile des Gerbes, de la prendre, de passer au fil de l'épée tous ses Dé-fenseurs, & d'emmener leurs Femmes pour être Efelaves en Sicile. Le P. Pagi rapporte ce fait à cette année. Suivant Robert du Mont, & l'Anonine du Mont-Cassin, on le doie airibuer à l'année précèdente 1145. D'autres en o être propriétaires de l'atentats de Gregoire VIII parlent à l'année 1147;

finghen. Il n'avoit donc pas atendu cette année pour prononcer l'excommunication, ainfi que Sigonius l'a prétendu.

Le Sénat de Rome, tétabli par le Peuple révolté
contre Innocent II, fait dire au même Annaliste, p.
475, ann. 1143: Nous
avons vu faire plus d'une
fois mention du Sénat de
Rome, dès le tems de
Charlemagne, & dans les
siècles suivans: mais sans
avoir apris quelle étoit
alors son autorité, ni quand
elle sut anéantie par les
Papes. Les Romains de ce
tems-ci ne voulurent pas
être moins que leurs prédécesseurs. Le mal sut qu'ils
ne gardèrent point de mesures, & qu'ils usurpèrent
une espèce de Souveraineté.

Quelques lignes plus bas, il dit: Il est à eroire que les défordres, (causes par la rébellion des Romains), n'altérèrent pas moins la fanté du corps, que la tranquillité de l'efprit du Pape Innocent II. En effet, il tomba madu Pape Innocent lade, & mourut le 2 de Septembre de la présente année (1143), laissant sur la terre un nom immortel, soit à cause de ses qualiprudence & de sa bonte, Pune & l'autre incomparables , soit pour avoir réforme le Clerge, par le soin, qu'il eut de substituer des Chanoines Réguliers aux Chanoines Séculiers. Il batit, ou répara plusieurs Eglises; & rebatit, entre aueres, le tolt de la Bafilique de Latran, lequel éteit tombé. Le Roi Roger Lui fournit les groffes poueres, qui furent nécessaires. Il fut enterré dans cette même Rafilique, & mis dans un tombeau de Por-Phire.

ANACLET II,
Antipape,

Blu le 14 de Férrier 1130, fils unique de Louis le tres de leurs actions. J'en

PRINCES contemporains.

de galanteries auxquelles on n'a pourtant jusqu'ici nul fondement trouvé vraisemblable. Louis, dont l'ame pure étoit extrêmement délicate sur le fait de l'honeur, la voulut répudier à son retour du Levant, dont elle avoit fait le volage avec lui. Suger, tant qu'il vêcut, l'empê-cha de faire une fotife, qui devoit priver le Rojaume de l'acroissement considerable, qu'il avoit reçu des Erats d'Eléonor, Mais cette Reine, qui méprisoit son Epoux, & qui n'avoit pas cessé de manœuvrer pour parvenir au Divorce, qu'elle souhaitoit, obtint enfin ce qu'elle desiroit; & se remaria, six semaines après son mariage déclare nul, avec Henri, Duc de Normandie & Comte d'Anjou , qui fut Henri II, Roi d'Angleterre. L'incompatibilité d'humeur fut la véritable cause des mécontentemens réciproques & fréquens de Louis & d'Eléonore; & le mariage de cette Reine avec Henri II, fut pour la France une fource de malheurs. Cest-là, dit l'ingénieux Auteur de l'-Histoire de la Ville de la Rochelle, &c. T. I, pag. 138, que commença l'époque de ces Guerres durables, où l'on vit des Rois, trop voisins pour n'être pas jaloux, trop jaloux pour ne pas devenir ennemis irreconciliables, déploïant, les uns contre les autres, toute leur puissance pour se détruire, fai-sant des trèves & recommençant les hostilités, concluant des Traités, & fe reconciliant même avec un esprit de haine, qui avoit besoin du loisir de la paix pour reprendre les armes.

PHILIPPE II,
dit
AUGUSTE,

SAVANS & ILLUSTRES.

ment en 1113.

Il étoit frère du Pretre-Cardinal, Bernard, Abbé de Saint-Vistor de Marfeille, & fut, avec Hugue, Archevêque de Lion, opofant à la confirmation de l'élection du Pape Vistor III, sur quoi l'on peut voir l'Arriele de ce Pape, dans le III<sup>e</sup> Vol. Vistor III l'excommunia: mais Urbain II leva les Censures.

En 1069, Gregoire VII l'avoit envoié Léga t en Espagne pour y trava ller, disoit-il, au rétablissement de la Discipline. Richard y tint un Concile à Burgos.

Paschal II l'emploia pour Légat en France auprès du Roi Philippe I. Ily tint un Concile à Troie; & fut présent, en 1104, à celui de Baugenci.

Il eut pour successeur au Siège d'Albano Anastase que l'on trouve Légat à Bènevent en 1114.

Celui-ci fut remplace par un autre Richard, François & Chanoine de Mets, qui fut Légat, en 1115, en Allemagne, avec Gébehard, Evêque de Constance; & prononça, dans la Diète de Maience, une seconde excommunication contre l'Empereur Henri IV.

Il vivoit encore, le 5 de Février 1116, qu'il fouscrivit une Bulle de Paschal II, en faveur de l'Eglise des Marses, ou de Marsico.

#### LAURENT,

que l'on dit de Vérone, Diacre de Pierre II, Archevéque de Pise, vivoir en 1115, & put vivre beaucoup au-delà de cette an-

Il est Auteur d'un Poème en Vers Héxamètres sur l'Expédition, que les Pisans firent, en 1114 & 1115, dans l'Ile de Majorque, & sur quelques autres de leurs actions. J'es

· A iij

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV, Roi des Romains.

so ces Biens, & que les > Ecclésiastiques ne denoient vivre que des Dîmes & des Oblaso tions volontaires ». On l'accusoit d'ailleurs de sentimens etronés sur des matières de Foi. Le Pape se contente de lui défendre de débiter ses maximes, en le menacant de l'excommunication, s'il ne se renfermoit pas dans le sil'ence, qu'il lui prescrivoir.

Le Duc Rainulf meurt à Troia, le 30 d'Avril; & les progrès du Roi Roger n'en deviènent que plus considérables dans la Pouille. Le Papes'y transporte accompagné de Robert, Prince de Capone, & de quelques Troupes. Roger envoie lui faire des propositions de paix; & , fur l'invitation du Pape, il s'approche de San-Germano. Des Commissaires de part & d'autre ont des Conférences pendant huit jours, sans suspension d'armes. Les Troupes Romaines, tombées, le 22 de Juillet, dans une embuscade, sont mises en déroute par le Duc Roger, & le Pape est fait Prisonier de guerre. Le Roi Roger lui fait tendre, ainsi qu'auk EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

les avoit affranchis. Telle fut, dit Muratori, T. VI, p. 463, la récompense que reçut le Duc Henri de tout ce qu'il avoit fait pour rendre service au Siège Apostolique. Non-seulement il fut exclus du Trône : mais on y sit monter un Prince, son ennemi, que le Pape Innocept (II) luimême avoit ei-devant excommunié. Le nouveau Roi regut la Courone de Germanie à Aix-la-Chapelle, le 13 de Mars, troisième Dimanche de Carême, des mains du Légat Théodwin , assiste de l'Archevé-que de Cologne , qui , n'aiant pas encore reçu le Pallium, ne pouvoit pas faire la céremonie, de l'-Archevêque de Trèves, qui ne prétendoit pas alors suppléer de droit l'Archevêque de Cologne, & d'autres Evéques. L'Archevéché de Maience étoit vacant depuis l'année précèdente.

La discorde, dit encore Muratori, p. 463, regnoit depuis longtems entre la Maison de Conrad, héritière des Empereurs Henris du Sang Ghibellin, & celle du Duc Henri, provenue véritablement du Sang Italien des Princes d'Bste; mais héritière en Allemagne de la Maison des Welfs; ce qu'il faut remarquer, parce que c'est de-là, come nous l'apprenons d'Otton de Frifinghen, & come la suite le fera bien voir, que tirérent leur origine les Factions Guelfe & Ghibelline qui déchirèrent si longtems la malheureuse Italie.

Le Duc Henri, les Sazons & les Bavarois, 11'aiant point eu de part à l'élection du nouveau Roi, refusèrent de le reconnoî-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

come fait l'Historien Arabe Noveiri, que le P. Pagi cite; & c'est peut-être l'opinion la plus vraisemblable. Véritablement, pour le Chronologie de Sicile de ces tems-là, nous n'avons pas des lumières sures. Le meme P. Pagi croit que la guerre du Roi Roger cone. e Manuel, Empereur des Grecs, est de 1148; & c'est en effet l'année sous laquelle Robert du Mone en parle: mais on ne peut pas comter sur sa Chrono-logie. Il done à la même année 1148 la prise d'Almérie en Espagne, & les conquêtes de Roger sur les Côces d'Afrique. Nous verrons que ces Expéditions doivent se raporter (en partie) à l'année suivante 1147. Come il n'eft pas croïable que, dans la même année, Roger ait entrepris la guerre contre les Grecs & contre les Maures d'Afrique, je panche à croire qu'il porta, cette année (1146), ses armes dans les domaines des Grecs. Cette opinion est celle qui s'accorde le mieux avec Otton de Frifinghen, qui rapporte ensuite les évène-mens de l'année 1147. Une Chronique du Monaftère de la Cava (Histor, d'Ital. T. VII) met cette guerre contre les Grecs fous cette année 1147 : mais, par la faute des Copiftes, les chiffres n'y font point corrects; & l'on re-connost que l'Auteur doit avoir écrit 1146, puif-qu'après avoir parlé de l'Election du Pape Eugene III en 1145, il raconte la guerre de Grèce à l'année fuivante. Le même Annalifte dit , p. 488 , Ann. 1147 : Cette année encore, Roger, Roi de Sicilé, porte de nouveau la guerre en Afrique contre les Maures. Nous avons vu que, dans

meurt le 25 de Janvier

# VICTOR IV,

que les Frères d'Anaclet II font élire pour lui succèder vers la mi-Mars 1138, ab-dique environ deux mois après.

Il étoit Prêtre-Cardinal, & s'appelloit Gre-

goire.

Peu de jours après qu'Innocent II, revenant de l'-Expédition qu'il avoit faiee en Pouille avec l'Empereur Lothaire II, fut ren-tré dans Rome, l'Héréfiarque Pierre mourut dans son erreur, dit la Vie d'-Innocent II, que le Cardinal d'Aragon nous a confervée, & fut enterre fecrètement. Ses Adhérans, réduits à l'extrêmité, & se sentant hors d'état de se soutenir, élevèrent, afin de pouvoir composer plus honorablement avec Innocent, une Idole, que Jes Romains, par dérision, appellerent, Carnecoire. 11 se fut à peine écoule quelques jours, que, touchés de repentir, ils amenèrent leur Idole aux pieds du même Pape, & furent teçus par l'Eglife avec misericorde. Alors toute la Ville se tourna vers Innocent, come vers le Pasteur & l'Eveque de leurs ames; & la voix de l'allegreffe se fit entendre par toute la Terre, à cause qu'il n'y evoit plus, par le secours de Dieu, qu'un Bercail & qu'un Pasteur.

#### CÉLESTIN II,

précédemment Gui de Castello, Cardinal du Titre de Saint-Marc, élu Pape, le troisième jour après la mort d'Innocent II, c'est à dire, le 26 de Septembre 1143, quoiqu'Ughelli dise le 25, meurt le 9, & non, come dit le même Ughelli, le 8 de Mars 1144, après 5 mois & 13 PRINCES contemporains.

Jeune, & d'Alix de Champagne, est sacré & couroné à Rheims, quelque
tems avant la mort de
son Père. Il lui succède,
le 18 de Septembre 1180,
âgé de 15 ans, & ne fait
point renouveller son Sacre. Il meurt, le 14 de
Juillet 1223, âgé de plus
de 58 ans, en aiant règné
42 & 11 mois moins 4
jours. Il est inhume à
Saint-Denis.

Il eut trois Femmes; 1º Isabelle, fille de Baudouin, Comte de Hainaut, son Tuteur, mère de Louis VIII, morte en 1190; 20 Ingelburge, fille de Waldemar, Roi de Danemare, qu'il répudia ; qu'Innocent III l'obligea de reprendre; & qui mourut, en 1236, fans avoir eu d'enfans; 3º Agnès de Méranie, fille d'un Duc de Dalmatie, de laquelle il eut Philippe Comte de Boulogne, & deux Filles, qu'Innocent Ill s'arrogea l'autorité de déclarer légitimes, en forgant Philippe de répudier leur Mère pour reprendre

Ingelburge.

Ce Roi, que ses conquêtes firent surnomer Auguste, se proposa principalement de chasser de France, les Anglois; & fut profiter de toutes les fautes des Rois d'Angleterre de son tems, & de tous les troubles qui déchirérent alors ce Roisume. Il leur enleva la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, l'Auvergne & le Poitou; de sorte qu'il ne resta plus en France aux Anglois que l'Aquitaine, & c'étoit beaucoup trop. Philippe réunit encore à la Courone le Vermandois, qui lui revenoit par la mort sans Enfans d'Elifabeth, fille & héritière du dernier Comte, & femme de Philippe, Comte : Flandre; l'Artois, qu' avoit eu pour dot de sa

#### SAVANS & ILLUSTRES

parlerai dans l'Epoque suivante à l'Art. des Diverses Chroniques de Pise.

#### LOTULF.

Ecolâtre de l'Eglise de Rheims, fleurissoit en 1121.

Il étoit de Novare; & vint en France pour se perfectioner dans ses études aux Ecoles des Cathédrales de Rheims & de Laon, alors très célèbres, Il y sit de si grands progrès, qu'il sur chargé de l'Ecole de Rheims, à laquelle il ne sit rien perdre de sa réputation. Il enseigna pendant le Pontificat de l'Archevêque Raoul le Verd. Il sur, en 1121, un des Acusateurs d'Abeillard au Concile de Soissons. Depuis, on ne trouve rien, qui le concerne; & s'on ignore ce qu'il devint.

PIERRE dit L'ANCIEN.

François, sacre par le Pape Paschal II, en 1106, Cardinal-Evêque de Porto, meurt en 1140.

Il fut présent au Concile que Paschal II tint à Guastale en 1106; après lequel ce Pape, passant en France, le noma fon Vi-caire à Rome. Gélafe Il lui dona le même emploi, lorsqu'il s'enfuit de Rome pour se retirer dans le même Rojaume. Ce fut en sa faveur que Calizte Il unit pour toujours à l'Eveché de Porto celui de Sainte-Rufine, on Blanche-Selve, dont l'Eglise Cathédrale étoit presque détruite, & dont presque tous Biens avoient êté dislipés.

Il sacra l'Antipape Anaelet II, dont jusqu'à sa mort il soutint l'élection légitime; ce qui fait que l'Histoire Eccléstastique ne parle pas de lui trop savorablement.

MATTHIEU,

Avoit eu pour dot de sa première femme Isabelle cembre 1134.

A iv

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV, Roi des Romains.

Cardinaux, des honeurs convenables. Cette difgrace force le Pape de s'accommoder, à peu près aux conditions que le Roi vouloit. Il lève les Censures, lui done l'Investiture de ses Etats, & lui confirme le titre de Roi. Roger achève ensuite de soûmètre les Rebelles. Le Paperetourne à Rome; &, le 5 de Novembre, Roger, aiant tout fait rentrer dans le devoir, s'embarque pour repafser en Sicile.

Le Roi Conrad IV fait une rude guerre en Allemagne au Duc de Saxe & de Bavière, qu'il avoit déclaré déchu de ses Etats d'Allemagne & d'Italie; & qui meurt le 20 d'Octobre, laissant un seul fils, qui fut Henri le Lion, que les Saxons, auxquels il l'avoit recommandé, foûtinrent contre toutes les forces de Conrad.

Udalric est fait, par ce Prince, Marquis de Toscane, Province réduite dans le plus miférable êtat par les guerres continuelles des Lucquois, des Pisans & des Génois.

Ces derniers obtiènent de Conrad la faculté de batre Monoie.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

tre: mais, comme sa puilfance & son autorité s'accroiffoient de jour en jour, l'Impératrice Richenza , veuve de Loshaire, & les Peuples de Saxe & de Bavière, à son exemple, le reconnurent à Bamberg dans les fêtes de la Pentecote. Le Duc Henri, cité pour le jour de S. Pierre à la Dière de Ratisbone, n'y comparut point: mais il avoit entre les mains tous les Ornemens Impériaux & Rofaux; &, pour les avoir, on emploia toutes sortes de promesses, qu'on ne lui tint pas. Conrad au contraire le dépouilla de ses Duchés de Saxe & de Bavière, pour investir du premier le jeune Marquis Léopold, son frère utérin, né du second mariage de sa mère Agnès avec Léopold, Margrave d'Autriche, que l'on comte au nombre des Saints; & du second Albert de Balenstratt & Aschersteben, surnomé l'Ours, qui, ne pouvant garder ce Duché, le rendit, en 1141, & fur fair alors premier Margrave Princier Brandebourg. Il mourut en 1170. La postérité de ce Prince, tige de la Maison d'Anhalt, possèda, pendant 200 ans, les Électorais de Saxe & de Brandebourg. Le Duc Henri fut dépouillé par force de la plus grande partie de la Bavitre: mais les Saxons prirent les armes pour sa désense. Les succès de Conrad en Bavière surent si grands, en 1139, qu'Henri, Prin-ce, dit Otton de Frisinghen, Liv. VI, Ch. 23, ci-devant très puiffant, & dont l'autorité, come il s'en glorifioit lui-même, s'étendoit depuis la mer Par reconnoissance, ils jusqu'à la mer, c'est à dire une Eglise auprès de Ben

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

pris Tripoli. Peut-étre cet te conquête se fit-elle cetti année, dans laquelle on voi certainement dans l'Histo rien Noveiri, que, conti nuant ses conquetes, il pri Mahadie, Gc.

> GUILLAUME dit

LE MAUVAIS,

règne seul, en 1154, aprè la mort de son Pere, l Roi Roger, & meurt, e 1176, le 7 de Mai, selo Romoald de Salerne, 91 devoit être bien instruit &, le 15 du même mois suivant le Nécrologe d Mont-Caffin, dont l'auto rité seroit ici décisive, l'on en citoit l'Original mais on n'en a que de Copies, qui, quoique tre anciennes, peuvent fo bien être fautives.

Guillaume étoit le qu trième des cing Fils, qu Roger eut de fa troisien femme Albérie; & fut seul, qui lui survecut.

Il fut fait Prince de C. poue & Duc de Naple, t 1143, apres son frère Ai fuse, ou Alfuse, c'est dire Alfonse, mort, le d'Octobre de cette anné & non le 10 d'Octob 1114, come, par des fa tes d'impression qui n sont échapées, je le d Vol. III, p. 319, col. Son frère ainé le Duc R ger, mourut en 1143; l'année suivante, le R Roger, son père, le fit D de Pouille. Puis, au mi de Mai 1151, il le p pour collègue, & le fit i crer & couroner Roi; qui n'empêcha pas Gu laume de se faire couron encore après la mort fon Père, le jour de l' que 1154. Il fut une tre sième fois, en 1156, ca rone folemnellement p le Pape Adrien IV da

jours de Pontificat.

Il étoir Toscan & du Château de Félicité, que l'on croit être aujourd'hui Città di Castello, Ville epilcopale.

Il prit, dit Muratori, T. VI, p. 476, le nom de Cel'usage alors de faire revivre les noms des illustres Papes des premiers siècles de l'Eglise.

Il fur enterré dans la Basilique de Latran.

#### LUCE II

remplace Célestin II, le 12 de Mars 1144, & non le 10, come Baronius, U-ghelli & d'autres le difent; & meurt le 24 de Février 1145, aiant tenu le Siège 11 mois & 13 jours, non 4, come on le trouve dans les ancienes Vies des Papes, aparemment par quelque faute de Co-

piste.

Il étoit de Bologne, & s'apelloit Ghérard de Caccianemici. Pandulf de Pife & Bernard de Gui do. nent le nom d'Albert à fon père, que le Cardinal d'Aragon apelle Urfe. Il fut Chanoine Régulier. Le PapeHonorius II le tira du Cloître, & le fit Cardinal-Prêtre du Titre de Sainte-Croix-en-Jerufalem, puis Bibliothécaire de l'Eglise Romaine. Il fit rebatir l'Eglise de son Titre, & la Maison avec tous les Lieux Réguliers; &, l'aiant richement dotée, il y mit des Chanoines Réguliers. Innocent II, qui l'estimoit, le voulant atacher plus particulièrement à l'Égli-Se Romaine, l'en fit Chancelier; &, près de mou-rir, il le noma Cardinal-Camerlingue.

Si l'on veut, dit Muratori, T. VI, p. 479, Ann. 1144, s'en raporter à la Vie de Luce II, que le Cardinal d'Aragon nous conservée, ce Pape, come

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

de Hainaut; & quelques Villes, come Gien, Mon targis, &c. Son plus grand exploit de guerre est la célébre bataille de Bouvines, en 1214, dans laquelle il courut risque de la vie. Il défit avec so mille homes l'Armée de l'Empercur Otton IV & de ses Allies, qui montoit à plus de 190 mille homes. Il fur redevable du fuccès aux sages & savantes dispositions de son Sénéchal Prère Guerin, Chevalier de l'Ordre des Hospitaliers, qui ne combatit point, parcequ'il venoit d'être elu Eveque de Senlis.

Philippe eut part à la Croisade, qui suivit la pri-se de Jérusalem par Saladin. Il partit, en 1189, aiant, des l'année précèdente, impose sur le Clergé la Dîme, qui fut apellée Saladine. Il en revint, en 1192, obligé de renoncer à cette Expédition, en partie par une maladie qui lui fit tomber les ongles & les cheveux, en partie par ses querèles continuelles avec Richard Cœur de Lion, Roi. d'Angleserre.

Un grand service qu'il rendit à ses Sujets fut de chaifer de son Roiaume les Juifs, qui, par leurs ulures, s'étoient emparés de pref. que tous les biens des particuliers; & de déclarer fes Sujets quites envers eux-Cerre Quitance générale, donée par un Edit, n'étoit peut-être pas toutà fait juste. Il semble qu'il eux êté de l'équité de faire une sorte de liquidation: mais la Raison d'Etat excuse bien des choses, qu'elle rend indispensables.

LOUIS VIII, dit CŒUR DE LION,

succède, le 14 de Juillet 1223, à son père Philippe-Auguste; est sacré à

Il étoit d'une Famille noble de la Province de Rheims; & fut Clerc de l'Eglise de Laon, où vraisemblablement il acheva ses études avec Raoul le Verd, dès lors Tréforier de l'Eglise de Rheims. Quand Raoul en eut ête fait Archeveque, il atira pres de lui Mauhieu, qu'il fit Chanoine de sa Cathedrale. Mais celui-ci, frape des vices du Clergé, résolut de se faire Moine; &, sans se découvrir tout à fait, il prit l'avis de son Archevêque, auquel il dit, " Qu'il avoit dessein de " quiter les Bénéfices qu'n il avoit deja, parce qu'il n craignoit qu'à fon infu, " fon Pere n'en eut achen té quelqu'un n. Le Prélat, qui ne lisoit point dans le fond de la pensee de Matthieu, tacha de cal-mer fes scrupules, & de le faire changer de résolution. Il persista dans son dessein; &, voulant em-brasser l'observance de Clugni, qu'il avoit entendu louer à son Archeveque, il vint s'enfermer à Saint-Martin des Champs près de Paris. Cette Communauté, composée alors de 100 Moines, tant dans la Maison, que dans les Celles de sa dépendance, fut édifiée des lumières & des vertus de Matthieu, qu'elle fit son Prieur après sept ans de profession. La Maison croit pauvre; ce qui n'empêcha pas qu'il ne recut magnifiquement les Evéques, les Abbes, les Seigneurs & tons ceux qui se présentoient pour y loger. Sa reputation le fit aimer du Roi Louis VII & d'Henri II, Roi d'Angleterre, qui se plurent à le combler de bienfaits.

La pauvreré de la Maison l'avoit obligée de contracter des dètes, & d'-emprunter même à des Juifs. Il fit une sorre de Home prudent & coura- Rheims, le 6 d'Août de la scrime à ses Moines d'aEVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV, Roi des Romains.

en ont, presque jusqu'à ces derniers tems, toujours mis le nom sur leurs Monoies.

La guerre continue entre les Crémonois & les Milanois à l'occafion de Crême dont s'êtoient emparés les premiers, qui reçoivent un échec très considérable.

1140. LE Roi Roger envoie ses fils Roger, Duc de Pouille, & Amfuse, c'est à dire Alfonse, Prince de Capoue, faire la conquête de la Province de Pescara, qu'il prétendoit un ancien Domaine du Duché de Pouille. Come elle touchoit aux frontières des Romains, le Pape se plaint d'une Expédition qui l'alarmoit. Le Roi passe la mer, au mois de Juin; entre en conférence avec le Cardinal Jean, Recteur, c'est à dire Gouverneur de Bènevent; & proteste qu'il veut être fidèle au Pape. Ensuite aiant, au mois de Juillet, rapellé ses Fils de la Province de Pescara: mais après leur avoir laissé le tems de se rendre maîtres de Sora & de quelques autres Places jusqu'à Ceperano, il va visiter le Mont - Cassin; reprend aux Moines Monte-1 tres Ennemis.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

depuis le Danemarc jusqu'à la Sicile, tomba dans un fi grand abaiffement, que presque tous ses Vas-saux & ses Amis l'abandonant en Bavière , il en fortit secrètement pour se retirer en Saxe, accompagné seulement de quatre persones. Les Saxons le mirent en état de rendre inutiles les projets & les éforts de Conrad & du nouveau Duc Aicert: mais, lorsque, s'étant affuré de la Saxe, il se disposoit à reporter la guerre dans la Bavière, il mourut, le 20 d'Octobre 1120; &, suivant ce que dit l'Annalife Saxon, le bruit courut qu'on l'a-voit empoitone. Son corps fur inhumé dans le Monaftère de Lutter, ou Kònigs-Lutter en Saxe, auprès de celui de l'Empereur son beaupère.

Ce Prince, dont la puis-sance, dit Muratori, p. 468, égala pendant un tems celle des Rois, ... & de qui décend la Rojale Maison de Brunswick dont une Franche occupe le Trône d'Angleterre) se trouve, chés des Historiens modernes, distingué autres Henris de Welfs-Eite par le surnom de Superbe, uniquement parcequ'il ne s'abaissa pas jusqu'à prier les Princes pour obtenir d'eux la Courone de Germanie. D'ailleurs, il fut rempli de ver-tus; & sa mémoire lui survécut glorieusement. Il ne laissa qu'un seul Fils encore enfant. Ce fut Henri le Lion, qui surpassa la gloire de son Père. Les Saxons, aux quels il avoit été re-commandé, le soutinrent avec autant de fidélité que de valeur contre les tentatives du Roi & de fes au-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

vent, lorsqu'il lui rendit homage: mais ce troifieme Couronement de pure cérémonie fut une poli-tesse, que le Roi fit au Pape.

En 1151, suivant les Historiens de Sicile, le Rol Roger lui fit epouser Marguerice, fille de Garcie ; Roi de Navarre, & les noces furent célèbrées à Palerme. Mais, ou Guil-laume eut deux Femmes, ou, quoi qu'en disent ces Historiens, Marguerite, femme de Guillaume 1, étoit de la Maison de Bourgogne.

Il vint de ce mariage quatre Fils. 1º Roger, declare Duc de Pouille, en naillant, fut proclame Roi de Sicile, en 1151, par une troupe de Révoltes, qui s'étoient empares de la persone du Roi Guillaume, qu'ils forent ensuite obligés de relacher, parce que ceux qui vouloient qu'on lui rendît la liberte, furent les plus forts. Guillaume, dit Muratori, T. VI, p. 551, fue si barbare, que, si ce que l'on en dit est vrai, quand son fils Roger, Enfant très innocent de ce qui se paffoit, parut en fa préfence, il le renversa d'un coup de pied, de manière que cet Enfant expira peu de momens après dans les bras de sa malheureuse Mère. Mais Romoald de Salerne done pour cause de la mort de ce petit Prince une fleche, qui, lancée dans le tumulte, lui fit auprès de l'œil une blessure mortelle. L'Arbre Généalogique, que j'ai cité dans l'Ari. précèdent, porce que le jeune Roger eut pour femme Elisabeth, fille de Thibaut, Comte de Champagne, & qu'il mon-rut sans Enfans. C'est ce qui devoit être; puisqu'en 1161 il ne pouvoit avoir au plus que 9 ans. Je ne

geux, après avoir pris les mej- es convenables avec les I éfenseurs de la Majefte Pontificale, mit fur pie. quelques Troupes avec le uelles il força les Nobles Romains, qui, con-tre la défense d'Innocent II, avoient rétabli le Senat, d'abandoner le Capitole & de renoncer à l'innovation, qu'ils avoient faite. Godefroi de Viterbe, Historien qui vivoit alors, raconte la chose tout autrement, Selon lui, ce Pape monta véritablement au apitole avec quelques Soldats, à deffein d'en chasser honteusement les Senazeurs: mais le Senat & le Peuple, aiant pris les armes, repoussèrent en un moment le Pape & tous les fiens. Le tumulte sut nième si considérable, que le Pape lui-même reçut pluficurs coups de pierre, qui Pempéchérent, cant qu'il Survecut , & ce fut peu , de pouvoir être affis. Un autre Auteur, que Baronius eite, affure aussi que ce Pape fut frape d'un coup

de pierre. Ce fut la cause, ou l'occasion de la maladie, dont il mourut. Il fut inhumé dans la Basilique de La-

#### EUGÉNE III,

élu le 27, & non, come dit Ughelli, le 25 de Février 1145, meurt en 1153, le 7 de Juillet, & non le 15, ainsi que le veut le même Compilaseur, fuivi par l'Abbé Fleuri.

Il étoit de Pise & s'apelloit Pierre-Bernard Paganello. Dans sa jeunesse, il sur Vidame de la Cathédrale de sa patrie. Il enera depuis dans l'Ordre de Clieaux; & fur même quelque tems, à Clairvaux, Disciple de S. Bernard. Sur la demande qu'-Aténulf, Abbé de Farfa, fit au laint Abbe de quel- ! PRINCES contemporains.

même année; meurt lu Chateau de Monspensier en Auvergne, en 1226, à l'age de 39 ans; & son corps est aporté à Saint-Denis.

Son Père lui fit époufer, en 1200, B. anche, fille ainee d'Alfonse IX, Roi de Castille, de laquelle il eut neuf Fils & deux Filles; to Philippe, mort jeune; 20 S. Louis, son successeur; 30 Robert, Comte d'Artois, mort en 1249; 40 Philippe, mort jeune; 50 Jean, Comte d'Anjou & du Maine, mort jeune; 6º Alfonse, Comte de Poitiers & de Toulouse, mort en 1271; 7º Philippe-Dagobert, mort jeune; so Etiène, mort jeu-ne; 9º Charle, Comte d'-Anjou & de Provence , qui devint Roi de Sicile, mort en 1295; 100 Une Fille, morte jeune; 110 Elifabeth, ou Isabelle, Fondatrice du Monastère de Longchamp près de Paris, morte, en 1269, en odeur de sainteté.

Du vivant de son Pere, il fut élu Roi d'Angleterre par les Seigneurs révoltes contre le Roi Jean Sans-Terre, qu'ils avoient déclaré déchu de la Courone, à cause de sa tirannie & de ses crimes. En supposant la déposition de Jean légitime, Louis avoit droit à la Courone d'Angle. terre par Blanche, sa femme,née d'une Fille d'Henri II. Jean aiant rendu son Roïaume Feudataire du Saint-Siège; Honorius III excommunia Louis, qui ne le désista pas de son entreprise, assiste secrètement par le Roi son pere, qui ne vouloit pas se brouiller avec Rome. La mort de Jean intéressa les Seigneurs en faveur de fon fils Henri III; & Louis

SAVANS & ILLUSTRES.

voir de pareils Créanciers; les obligea de parer promtement ces Juifs; & leur defendit rout commerce avec eux.

Dès la première année qu'il for Prieur de Saint-Martin , l'Abbé Pierre le Vénérable le fit venir à Clugni, pour l'aider a réformer quelques abus, qui s'étoient introduits dans cette Maison. Ils se lièrent d'une amilié très grande; & Pierre voulut que Marchieu continuat

de gouverner.

Pons de Mergueil, qu'on avoit doné pour successeur an S. Abbe Hugue, se conduisant très différemment de son prédècesseur, s'étoit atiré l'aversion de la pluspart des Moines, qui l'accusoient de n'agir qu'au gré de la légéreré de son esprit, de mépriser les confeils des gens fages, & de dissiper en foles depenfes les Biens du Monastère. Ces plaintes, devenues presque générales dans la Congrégation., n'avoient éclaté dans le public qu'au bout d'environ 10 ans, qu'elles avoient été portées au Pape Calixte Il. En 1121, Pons, tournant sa colère contre lui-même, s'écoit rendu promitement à Rome, & s'éroit démis de son Abbaicentre les mains de Calixie, qui n'avoit rien oublié pour l'empêcher de faire une démarche, dont il pouvoit se repentir. Les Moines de Clugni, par ordre du Pape, avoient élu pour fuccèder à Pons, Hugue, Prieur de Marcigni, qui, très agé, n'avoit survecu que trois mois à son élection. Pierre-Maurice, surnomé le Vénérable, en avoit été le fuccesseur en 1122. Pons, par la permulion du Pape, fut forcé de sortir d'Angleterre.

Après la mort de Philippe, il en adopta le produ sejour de la Palestine,

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

> CONRAD IV. Roi des Romains.

Corvo, qu'il prétendoit de son Domaine; & leur done en échange le Fort de Biantra. Il tient enfuite un Parlement dans la Ville d'Ariano. Ce qu'il y fait de plus considérable est d'interdire dans tous ses Etats le cours des Romesines, espèce de Monoies d'argent aparemment de Rome; & de leur substituer des Pièces, frapées à son coin : mais d'un titre beaucoup plus bas, & des Deniers de cuivre, dont trois valoient une Romésine; ce qui cause un grand domage à tous ses Sujets. Il commande aux Beneventains de recevoir sa nouvelle Monoie. Le Pape, que cet ordre offense avecraison, leur défend de s'y conformer. D'-Ariano Roger va, pour la première fois, à Naple. Il visite toute la Ville, & fait de grands présens à la Noblesse. Aiant fait, pendant la nuit, mesurer le circuit de la Ville, qui se trouvoit pour lors de 2373 pas; il demande, le lendemain, aux Napolitains de quelle étendue il êtoit; & come ils n'en savoient rien, ils sont fort étonés de l'aprendre de sa bouche.

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

Le Duc Henri ne fut pas plustot mort, que son frère le Duc Welf VI, reclama pour lui-même les droits de sa Maison sur la Bavière, qu'il prérendit en être un Propre paternel; & fit la guerre au jeune Marquis Léopold. Il lui fit lever le fiège du Château de Falée. Ensuite, près de Winsberg, Conrad le batit iui-même. La bataille de Winsberg est très remarquable dans l'Histoire du moien âge, dit l'Abregé chronologique de l'Histoire, &c. d'Allemagne, nouvelle édit. p. 233, puisque c'est ce qui dona lieu aux noms fameux de Guelfs & de Gibelins. Le cri de guerre des Bavarois fut le nom de leur General Welf; & les Impériaux se servi-rent du nom de Wuiblingen, aujourd'hui petite Vil le du Duché de Wurtemberg, & ci-devant chef-lieu du patrimoine des Empereurs Franconiens, dont la Maison de Hohenstauffen, venoit d'hériter, & où leur Général Frédétic, neveu du Roi Conrad, 4-voit ceé élevé. L'on emploia ensuite ces deux noms à distinguer le Parti de Conrad & celui d'Henri le Lion. Peu à peu l'usage en devint plus général, & il passa enfin en Italie, où on le conserva jusqu'au quinl'on appelloit Wuiblingiens, ou Gibelins, le Parti qui tenoit pour les Empereurs, & que l'on nomoit Guelfs ceux qui leur étoient opposés.

Le Duc Léopold mourut en 1141; & Conrad investit de la Bavière Henri Jochfammergott ion autre frère uterin, & frère germain de Léopold. Cet Hen-

ROIS, & autres SOUVE; RAINS en ITALIE.

fais pas fi fon mariage, qui devoit n'être qu'en projet, est fonde. 20 Ro. bert fut fait Prince de Capoue par son Père, en 1158; & mourut avant fon frère Roger: mais on ignore en quelle année. 30 Guillaume, fait Due de Pouille après son frère Roger, fut le successeur à la Courone. 4º Henri, Prince de Capoue, après son frère Robert, mourur dans sa 18º année, le 16 de Juin 1172. Il eft fait mention, dit le Pellegrino dans une Note sur l'Anonime du Mont-Caffin, ann. 1177, de ce Prince Henri par Falcand, lorsque, par-lant de la mort du Roi Guillaume, il dit: Il établit fon fils alne Guillamne successeur après lui du Roiaume, & voulut qu'-Henri se contentat de la Principauté de Capoue, dont il l'avoit invefti depuis long-tems. Ce furent les dispositions de ce Roi, qui font ateftées auffi par Romoald de Salerne en ces termes. Il fit un testament, par lequel il institua son fils aine Guillaume héritier de tout le Roiiaume,& confirma la Principauté de Capoue à son autre fils Henri, auquel il l'avoit donée. Come done il est constant par des Documens très certains que cet Henri fut Prince de Capone, je prie ceux qui sont plus habiles que moi de chercher pourquoi son nom ne se lit pas à la têre des Chartes de son tems, ni de la Notice de Jugement, que j'ai fait impri-mer dans le I Liv. de l'-Hist. des Princes Lomb., laquelle est de l'an 1171. Peut être en est-ce une raifon tres vraisemblable, qu'écant Mineur, Henri vécut sous la tutèle de Guillaume II, son frère & son Roi. Il retourne enfin en Si-17i quita le Duché de Ba-1 Mais par cela même, ce

ques-uns de ses Moines pour former une Communaute, qu'il vouloit fonder , Bernard de Pife & quelques autres lui furent envoies. Innocent II retint Bernard à Rome; & lui dona le Monastère Saint-Vincent-&-Saint-Anastase-aux-trois-Fontai-nes, qu'il fit réparer & dont il le fit Abbé.

La mort de Luce II ser-vit, dit Muratori, T. VI, p. 480, Ann. 1145, à rendre plus orgueilleuse la Faction des Nobles Romains, qui s'étoient révoltés contre les Souverains Pontifes, & plus for-te l'union & l'autorité du Sénar Romain dans le Capitole. Au milieu de tant de tumulte, le Sacré Collège des Cardinaux, ne se trouvant pas en pleine liberté, ¥'a∬embla dans l'Eglise de Saint-Césaire; & là, d'un conseniement unanime, on élut Pape, le 27 de Février, tle Cardinal) Bernard de Pise, . . . Home d'une grande pureté de vie. Il passoit communément pour être exerêmement simple: mais, par une grace spéciale du Ciel, il sut un Pape élo-quent & de beaucoup de merite. Il prit le nom d'Eugène III; &, conduit à la Bafilique de Latran, il y fut intronisé. Son intention étoit de se faire sacrer le Dimanche d'après à Saint-Pierre, suivant l'ancien usage: mais, informé que les Sénateurs se vouloient oposer à son élection, & Pataquer come nulle, en cas qu'il refusat de confirmer, par l'Autorité Apostolique, le renouvellement qu'ils avoient fait du Sénar, il sortit de Rome pendant la nuit, acompagné de peu de Cardinaux, & se retira dans le Châ-teau de Monticelli. Les autres Cardinaux, qui, par la erainte du Peuple en fureur, s'étoient dispersés de diferens corés, l'aiant

jet de chaffer les Anglois tout-à-fait de France, leur enleva le Limoufin, le Périgord, l'Aunis, Saint-Jean d'Angeli, Niort & tout ce qu'ils avoient en dega la Garone; & leur eut aparemment enlevé de meme Bordeaux & la Guiene, si le Pape ne l'eur pas engagé mal-à-propos à faire la guerre aux Albigeois. Il alla faire le siège d'Avignon, & mourut peu de tems après avoir

pris cette Ville. Par son Testament, il noma fon fils aîne Louis son successeur, assigna des apanages à quelques-uns de ses autres Fils, & deftina les plus jeunes à la Cléricature. Par un Codicile, il noma sa femme Blanche, Régente du Roiiaume, derant la mino-rité de Louis.

Il dur son surnom à l'ardeur de son courage.

### LOUIS IX,

#### SAINT-LOUIS.

succède, le 28 de Novembre 1226, agé d'environ 11 ans, à son père Louis VIII; & meurt de peste au siège de Tunis, le 25 d'Août 1270. Ses chairs & ses entrailles furenc déposees à l'Abbaie de Montréal en Sicile, dans un Tombeau de marbre; & ses os furent aportés à Saint-Denis. Le 11 d'-Août 1297, le Pape Boni-face VIII, le mit au nombre des Saints, par une Bulle darée d'Orvière L'. année suivante, ses Reliques furent transportées de Saint-Denis à la Sainte-Chapelle de Paris, qu'il avoit fondée. Sa fête se célèbre dans coure l'Eglise depuis que le Roi Louis XIII l'a fait ordoner par le Pape

Sa Femme Marguerite, fille aînce de Raimond II,

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES

il revint en Italie; &; n'osant aller à Rome, il s'arêta dans le Diocele de Trévise, & parut se fixer dans un petit Monaftere, qu'il fit batir. L'ennul Py prit encore. II revint en France, s'y faifant annoncer come un Saint à Miracles; &, faifissant le tems où les Afaires de la Congrégation retenoient Pierre en Aquide Moines fugitifs & de quelques Laïes armés , 8'emparer de Clugni; chaffa le Prieur Bernard, respectable par son age & par ses vertus, avec lequel beaucoup de Moines sortirent; exigea de ceux qui restoient qu'ils lui prêtassent serment de fidelité; chaffa ceux qui refusèrent, ou les mit en prifon; & fit fondre les Croix, les Calices, les Reliquaires, pour avoir de quoi paier les Gentilshomes du voifinage avec lesquels l ravagea, pendant tout l'êté de 1125, les Cha-reaux & les Fermes du Monastère. Le Pape Honorius II envoja le Cardinal Pierre de Fontaines pour faire cetser cer énorme scandale. Ce Légat & l'Archevêque de Lion , n'aiant pu réuiur par la voie des exhortations, lancèrent l'ana: beme fur Pons & ses Partifans; & citèrent les Parties à comparoitre au jour', qu'ils leur marquoient, de ant le Pape, qui ingeroit leur di-ferent. Pierre ne balança pas à serendre à Rome, & prit avec lui Matthieu, Prieur de Saint-Martin des Champs. Pons fur force par les siens, dont il mena quelques uns avec lui, d'aller de même à Rome. Come il étoit excommunie, le Pape lui fir dire de se mècre en êtat d'etre abfous, en fatisfa lant pour tout le mai qu'il a-Comte de Proyence, qu'ill voit fait. Il répondit

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

CONRAD IV. Roi des Romains.

cile, laissant le Duc Roger en Pouille, & le Prince Amfuse à Ca-

Aussi-tôt après la mort d'Henri le Superbe, dépouillé par le Roi Conrad des Duchés de Saxe & de Bavière, le Duc Welf VI, son frère, avoit réclamé le second, come un Patrimoine de sa Maison; &. depuis, il n'avoit pas discontinué de faire la guerre au Marquis Léopold, frère utérin du Roi Conrad, qui l'en avoit investi. Pendant que, cette année, celuici faisoit le siège de Falée, Welf l'ataque à l'improviste, le 3 d'Août, & le met en fuite: mais, depuis, aiant livré ba-[ taille au Roi Conrad, qui faisoit le siège de Winsberg, il est luimême mis en déroute & forcé de fuir.

Les Plaisantins obtiènent de Conrad la confirmation du Droit de batte Monoie.

Les Génois agrandif-Cent leur Frat, en se rendant maîtres de la Ville de Ventimiglia, & de toutes les Places de son Territoire.

Les Peuples, d'une part de Fano, de l'autre de Pesaro, de Ravenne & de Sinigaglia, se I faire du mal, s'étoit en-I successeurs. En 1163, sous

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

vière en 1156, & fut créé premier Duc d'Autriche. Les Saxons cependant avoient si bien servi le jeune Henri le Lion, qu'ils avoient chaffe de chés eux le Duc Albert l'Ours. Cela fur cause qu'après la fêre de Paque 1142, Conrad tint à Francfort une grande Diète, où se trouvèrent presque tous les Princes Germaniques. Il y regut en grace les Princes Saxons; &, pour les contenter, il inveftit Henri le Lion du Duché de Saxe: mais, obligé d'accorder, malgré lui, cette grace à ce jeune Prince, parce qu'il n'avoit pas d'autre mofen de faire quiter les armes aux Saxons, il chercha réelle-ment à lui faire tort, en engageant sa Mère à se remarier avec le nouveau Duc de Bavière. Gertrude, unique héritière, par sa Mere l'Impératrice Richenza, de tous les Biens de l'anciène Maison de Saxe, devoit être extrêmement riche. La mètre dans le cas que sa succession se partagear entre des Enfans de dissèrens lits, c'étoit diminuer d'autant la puissance d'Henri le Lion & de la Maison de Welf-Este. Conrad y trouvoit d'ailleurs un moien sur d'enrichir un de ses Frères utérins.

Le Duc Welf VI, peu content de tout ce qui s'étoit fait, dont il ne lui revenoit aucun avantage personel, continue de faire la guerre tant au Roi Conrad, qu'au nouveau Duc de Bavière. Il y ctoit excité sous main par Roger , Roi de Sicile , qui , dans la crainte que ConROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITAL'E.

Roi, que sa bonté rendit si célèbre, est taxé de manque de bienveillance, & même d'injustice à l'égard de son Frère, pour n'avoir pas imité son père Guillaume I & fon afeul Roger . qui permirent & voulurent que les noms de leurs Fils, Amfuse, Guillaume, & Robert, Princes de Capoue, fussent écrits à la tête des Chartes après les leurs.Les Rois Roger & Guillaume I avoient fait une faure ; Guillaume II la répara.

Guillaume I, araqué d'une maladie confidérable en 1166, fit apeller Ro-moald, Archevêque de Salerne, qui savoit très bien la Médecine. C'est l'Hiftorien, que je cite si sou-vent; Guillaume en prit les conseils; se conduist à sa propre fantaisse; & fur bien-tôt desespéré. Dans cet état, il manda les Prélats, les Barons & ses Ministres, & noma devant eux pour successeur eu Rollaume, son fils ainé Guillaume II: & parce qu'il êtoit d'age à ne pouvoir pas encore gouverner, il lui dona pour Tutrice la Reine Marguerite sa femme, à laquelle il joignit trois Conseillers d'Etat.

L'inaplication de ce Prince , qui se laiffoit , dit Muratori, p. 569, gou-verner par ses Eunuques, sa cruauté, sa mauvaise conduite causèrent, durant son regne, des troubles se considérables, & tant de révoltes, que son nom en est resté, pour les Siciliens, un objet d'horreur & de malédiction.

Quelque inapliqué que fut Guillaume, il ne se laissa point entamer für le pouvoir de Legation, atribué, rad ne vint en Italie avec | par la Bulle d'Urbain II, affes de forces pour lui au Comte Roger & à "s

rejoint le lendemain, il fe rendit au célèbre Monastère de Farfa dans la Sabine, où, le Dimanche 4 de Mars, il fut sacré solemnèlement. Il y célèbra la fête de Pâque, & y resta huit mois.

huit mois. S. Bernard, alarmé de l'élection de fon Disciple, écrivit aux Cardinaux, & Qu'il prioit Dieu de leuf m pardoner ce qu'ils a-3) voient fait 3). Il leur reprocha a d'avoir retiré du 3) sepulchreim Morr; d'as) voir replongé dans la 9) foule & dans les Ataim fes un Home, qui n'af 3) piroit qu'à s'en élois) gner. A quoi donc a-3) voient-ils songé de se s) jeter, après la mort du or Pape, fur un Home 37 ruttique, & de lui faire s) tomber des mains la 3) hache & la cognée pour ) le conduire au Palais, 2) pour l'élever fur la on Chaire de S. Pierre, pour » le revêtir de la Pourof pre Pontificale? N'e-3) roit-ce pas une chose riordicule d'avoir fait choix 3) d'un Home couvert de 2) haillons, pour qu'il fut 9 au-deffus des autres, o qu'il commandat aux > Eveques, & qu'il dispo-3) sat des Roiaumes & des 3) Empires 1) ? On n'aime pas à voir couler ces dernières paroles de la plume de S. Bernard. Il semble qu'il avoit trop de lumières pour avoir pu s'enteter de la chimère de Gregoire VII. Il disoit entuite aux Cardinaux ( Qu'il me nioit pas que l'élec-3) tion de Bernard de Pife s) ne put être un miracle, 3) paisqu'il entendoir di-2) re qu'elle étoit l'ouvramais qu'il 3) craignoit que, modeste 3) & dans l'habitude de mener une vie tranquilor le, l'Elu ne put pas 3) remplir les devoirs d'un

Tome V.

PRINCES contemporains.

avoit époulée en 1234, & qui mourut en 1285, le tit Père de 6 Fils & de 5 Filles, qui furent; 1º Louis, mort jeune; 20 Philippe le Hardi, son successeur; 3º Jean , mort jeune; 4º Jean-Triftan, mort de pefte devant Tunis, en 1270; 50 Pierre, Comte d'Alencon, mort en 1283; 60 Roberts Comte de Clermont, mort en 1317, mari de Béatrix, héritière de l'anciene Maison de Bourbonl'Archambaut, & Tige de la Maison de Bourbon-France, parvenue à la Courone en la persone d'Henri IV, en 1580,310 ans après la more de S. Louis; 7º Blanche, morte en 1243; 8º Eli-sabeth, mariée le 6 d'Avril 1255 à Thibaut, Roi de Navarre, & morte, en 1271: 9º Blanche la Jeune, morte, en 1220, veuve de Ferdinand de la Cerda, tils d'Alfonse X, Roi de Castille, & mè re d'Enfuns sur lesquels Don Sanche, leur oncle paternel, ufurpa cète Courone ; 100 Marguerite, Femme de Jean, Duc de Brabant; 110 Agnes, ma. rice à Robert II, Duc de Bourgogne, & morte en Nos Temples, qui re-

tentiffent tous les ans des grandes act ons & desvertus de ce faint Monarque, le font affes conoître pour que je me dispense de rien dire de son règne. J'aurai d'ailleurs plus d'une fois ocafion de parler de lui dans mon Texte. Il me sunra d'en ofrir le caractère tel que l'a tracé dans fon Abregé Chronologique de l'Histoire de France, un Berivain, que fon esprit & son coup d'œii doivent rendre immortel. Voici doné ce qu'il die.

s) remplir les devoirs d'un Le Père Daniel a rais) Souverain Pontife avec fon: S. Louis a été un des plus grands homes &

SAVANS & ILLUSTRES.

a Qu'il n'y avoit point " d'Home sur la terre, » qui le put excommumier; & que S. Pierre feul n avoit ce pouvoir dans n le Ciel n. Cète réponse extravagante rrita le Pape, & scandalisa le Clergé de Rome , qui traita Pons de Schismarique. Ses Compagnons, à qui le Pape fit demander s'ils vouloient se mètre au moins en devoir de farisfaire, se rendirent nus pieds au Palais, s'avouèrent coupables, & requient l'absolution des Censures. Ils défendirent ensuite leur cause, en n'ométant rien de ce qui pouvoit la rendre moins defavorable. Mathieu parla pour l'Abbé Pierre & les autres Moines fideles; & n'eut pas de peine à prouver la justice de leur cause. Le Pape & toute sa Cour examinérent enfuite l'Afaire en particulier, & revinrent, quelques heures après, dans la Sale d'-Audiance, où, par ordre du Pape, l'Eveque de Porto prononça la Sentence, par laquelle cel'Eglise Ron) maine deposoit à per-17 petuiré de toutes Digni-1) tés & Fonctions Eccle. or haftiques Pons , Ufuro pateur, Sacrilége, Schifn matique & Excommu. nie; & rendoir Clugni, nie; Moines, & tout ce n) qui dépendoir du Mo-1) naftere, à l'Abbé Pier-" re, là présent, qu'on men avoit injustement de-11 pouille 11. Les Parcifans de Pons se soumirent sur le champ à la Sentence. en se réunissant à l'Abbe Pierre; & Pons, qui persista dans sa rebellion, fut enferme dans une tour. Il regnoit à Rome une Maladie épidémique; dont les Moines & leurs Domestiques furent rous Reaucoup araques. moururent. Pierre en rechapa: mais Pons en mourut le 13 de Décembre \* A viii

CONRAD IV, Roi des Romains.

brouillent, & prènent les armes les uns contre les autres. Les premiers, dans l'impuissance de résister par eux-même aux seconds, se mètent sous la protection des Vénitiens, à des conditions avantageuses pour ces derniers, dont une Flote va forcer ceux de Pesaro, de Ravenne & de Sinigaglia de laisser en repos ceux de Fano.

1141. LA Ville de Tibur, ou Tivoli, persistoit depuis très longtems dans sa révolte contre le Pape, son Seigneur, sans que l'on sache, ni pourquoi, ni quand elle s'êtoit révoltée. Innocent, aiant envain tenté par la douceur de les ramener à leur devoir, avoit, depuis plusieurs années, ajouté l'excommunication à sesinutiles éforts. Cète année les Romains que des querèles particulières avoient rendus Ennemis des Tivoliens, engagent le Pape à leur permetre d'assiéger Tivoli: mais toutes leurs forces, emploïées à ce siège, ne tiènent pas contre une sortie des Affiégés, qui leur font prendre honteusement la fuite, en abandonant tous leurs bagages.

Une coupuse, faite au

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

gage par serment de sournir à Welf tous les ans
mille marcs. Le Roi de
Hongrie; qui redoutoit
ausili Conrad, invita le Duc
Welf à la Cour; l'exhorta
de persister à faire valoir
ses droits; lui dona beaucoup d'argent; & lui promit, tous les ans, de pareils secours. Soutenu de
cète manière par deux
Rois puissans, Welf occupa si fort Conrad jusqu'en 1147, qu'il sui impossible à cePrince de passer en Italie pour y recevoir la Courone Impériale.
Cète guerre su suspendue par une Croisade.

La Loi, que je me suis imposée de serrer désormais mon texte beaucoup plus, que je n'ai fait ci-devant, m'avoit fait penfer à jeter dans cète Colone ou dans celle des Papes, selon qu'il me seroit plus commode, le petit détail des Expéditions d'-Outremer, que j'emprunte à Muratori : mais pour que les Articles de ces Colones ne foient pas trop charges, je donerai dans celles des Princes contemporains la liste des Rois de Jérusalem; & l'on trouvera dans les Articles de quelques-uns, ce qui concerne les Expéditions des

Peu de tems avant son départ pour la Terre-Sainte, le Roi Conrad tint une Diète générale à Francfort, dans laquelle le jeune Due Henri le Lion partut; demanda, dit Muratori, p. 487, d'être rétabli dans le Duché de Baviète. . Il prétendoit qu'il lui devoit appartenir par droit héréditaire: mais le Roi sut traiter cète Afaire avectant d'adresse, qu'il en gagea le jeune Prince à Romains au Roi Conras le Romains au Romains a

ROIS, & autres SOUVE -RAINS en ITALIE.

le Pontificat d'Alexandre III, il insera la peine d'-Excomunication dans une Donation, qu'il fit au Monastère de Traina. Mais, dès auparavant, il avoit bien su consetver ses droits à cet égard: Ses brouilleries avec Adrien IV furent terminées, en 1156, par un Traité solemnel. Il consentit que 4 dans ses Etats d'Italie, le Pape envoiat des Légats, & fit les Confécrations & les Translations d'Evéques. Pour les Légais cependant il fut arrête, a Qu'ils ne 1) pourroient point enn trer dans les Villes ou 1) Guillaume & fes focor ceffeurs seroient actuel-37 lement, fans avoir ob-3) tenu leur permission; & )) qu'en tout, ils ne ses) dition de ne point pil-s) ler les Eglises ». À l'égard de la Sicile; Guillaume se réserva les droits énoncés dans la Bulle d'-Urbain IIII stipula nomément a que, lorsque le 1) Pape manderoit les E-3) veques du Rolaume; le » Roi retiendroit ceux » qu'il jugeroit à propost s) & se réserva le droit s) d'Apellation & de Lê-s) gation; c'est à dire 12 s) Jurisdiction Ecclésiastin que (excepta Appellan tione & Legatione) n. Ce Traité n'est autre chose à l'égard du Droit de Légation qu'une nouvelle Transaction, un nouveau Concordat entreAdrien IV & Guillaume I, pour eux & pour leurs succetseurs. Guillaume, en traitant avec Adrien, pouvoit d'aûtant moins renoncer à ces Droits, qu'en 1144 le Pape Luce II avoit, de la manière la plus solemnèle, confirmé la Légation au Roi Roger, come on l'aprend d'une Lètre des

n Qu'ils pensassent donc

n quels pouvoient être les

n tentimens d'un Home,

n qu'on avoit araché bruf-

n quement du secret de

" la contemplation & de

n la solitude du cœur,

n come un Enfant du

n sein de sa Mère, pour n le produire en public,

n & le mener, come une

n victime, à des occupa-n tions aussi désagréables,

m que nouvelles pour lui :

n Que si la main de Dieu

n ne le soutenoit pas, il

n faudroit qu'il succom-

m bar fous un fardeau for-

midable aux Anges me-

w men. En finiffant, il

prioit les Cardinaux, u de

n maintenir leur ouvra-

n ge, & d'aflifter le nou-

n veau Pape de leurs con-

n seils n. Il atendit quelque tems pour écrire à son

Disciple; & ne prit enfin

la plume qu'à la priere de ses amis, pour lui recom-mander l'Archevêque d'-

York. Je ne rapporterai

de cette Letre, que ce qui

concerne Eugene; & je

me lervirai de l'extrait,

qu'en a fait l'Abbé Fleuri,

Liv. 69, N. VI.I. Mon

Fils Bernard, par un heu-

venu mon Pere Eugène. Il

reste que ce changement

paffe auffi à l'Eglise, votre

Epouse; qu'elle change en mieux; & que vous ne la

regardiez pas, come étant

à vous: mais vous, co-me étant à elle, & come

étant obligé à doner, s'il est besoin, votre vie pour elle. Si Jesus Christ vous

a envoit, vous croirés étrevenu, non pour être ser-

vi, mais pour servir; & il

y a d'autant plus de sujet

de l'espérer, que vous avies

deja apris à n'être plus à

vous même. L'Eglise a donc

raison de se réjouir, puis-

qu'elle atend plus de vous,

que d'aucun de ceux qui vous ont précèdé depuis longrems; & je m'en réjouis

reux changement, est de

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

des plus finguliers qui aient jamais été. En effer, ce Prince d'une valeur éprouvée, n'ésoit courageux que pour les grands intérêts. Il faioit que des ob-jets puissans, la Justice, ou l'amour de son Peuple, excitassent son ame, qui hors de-là sembloit soible, simple, & timide. C'est ce qui faisoit qu'on le voioit doner des exemples du plus grand courage, quand il combatoit les Rebelles, les Ennemis de son Etat, ou les Infidèles. C'est ce qui faifoit que tout pieux qu'il étoit, il savoit résister aux entreprises des Evêques & des Papes, quand il pou-voit craindre qu'elles n'excitaffent des troubles dans son Roiaume. C'est ce qui faifoit que , sur l'administration de la Justice, il étoit d'une exactitude digne d'admiration. Mais, quand il étoit rendu à luimême, quand il n'étoit plus que Particulier, alors ses Domestiques devenoient ses maîtres, sa Mère lui commandoit, & les pratiques de la dévotion la plus simple remplissoient ses journées. A la vérité ces prati ques étoient anoblies par les vertus solides & jamais démenties, qui formèrent

# ROIS DE GERMANIE. CONRAD III,

fon caractère.

come Roi de Germanie, & IV come Roi des Romains, élu à Coblentz, en meurt à Bamberg, le 18 de Février 1152, sans avoir pu passer en Italie.

Il s'étoit fait affocier fon fils Henri, qu'il chargea du Godvernement durant son voiage d'Afie; & qui mourut deux ans; avant lui.

La puissance des Diètes s'accrut beaucoup fous Tome V. fit rien sans les consulter. | rétabli dans Milan; le Care

1126, fans avoir voulu reconvoltre fon crime, ni se soumerre aux loix de l'Eglife; ce qui n'empêcha pas que, par égard pour la Congrégation de Clugni, le Pape n'ordonat qu'on Penterrat honêtement.

Lorfque Mathieu se disposoit à revenir en France avec son Abbé, le Pa-pe le retint à Rome par l'opinion qu'il avoit de fes talens, & le fit Cardinal-Eveque d'Albano. Ce changement de fortune n'en occasiona point dans la conduite de Mathieu, qui continua d'observer les pratiques de Ciugni; qui ne retrancha rien de la longue Plalmodie, dir tous les jours la Messe; &, rant qu'il put, garda la solitu-de dans le l'alais du Pape, qui s'en plaignit souvent;& qui, voiant qu'il n'arrivoit guere ches lui que vers les 9 heures, lorsque tous les autres s'y rendoient dès le matin, le disoit un peur trop Moine.

Envoie Légat en France par Honorius, il y tint, en 1228, un Concile à Troies, auquel il engagea S. Bernard de se trouver.

En 1134, Innocent II tint un Concile à Pise, auquel Il fit venir S. Bernard. Il s'agiffoir de ramener à l'obédience d'Innocent ceux qui, dans la Lombardie, avoient tenu jusque là pour l'Antipape Anaclet II. Les Milanois aiant prie S. Bernard de faire leur réconciliation avec Innocent; ce Pape, après le Concile, envoia S. Bernard à Milan avez les deux Cardinaux Matthieu, Eveque d'Albano, & Gui de Pise, que l'Abbe Fleuri, T. XIV, Liv. 68, N. XXV, dit Evêque de Pise. Mais ce Cardinal, qui portoit le nom de sa Villo natale, ne fut jamais Eveque. Les Censures aiant & son règne, parcequ'il ne te levées, & le bon ordre

CONRAD IV. Roi des Romains.

lit de l'Adige, met en guerre les Vénitiens, auxquels elle faisoit tort, avec les Padouans. Il se livre une bataille. qui coûte cher aux premiers, quoiqu'ils tuent une plus grande quantité des seconds, & leur fassent un très grand nombre de Prisoniers. Le Roi Roger va dans la Pouille, réformer bien des abus introduits dans l'administration de la Justice & des Finances: ce qu'il fait, en même tems, dans ses autres Etats; en mètant par tout des Justiciers & des Intendans des Fimances.

1142. INNOCENT II & les Romains affiégent Tivoli, que le siége poussé vigoureusement oblige, ou cette année, ou la suivante, à se soûmètre. Les Habitans reconnoissent, par un nouveau serment de fidélité, que leur Ville & toutes ses dépendances appartiement au Pape, come Seigneur.

Dans une Diète tenue à Francfort, le Roi Conrad reçoit en grace les Saxons, révoltes n Roi Roger, réfugies en contre lui des la desti- (n) Allemagne sous prétextution de leur DucHen-Ri le Superbe; & con-Erme le Duché de Saxe | n ce monde n. Véritable-1

EMPEREURS D'OCCIDENT. ROIS DES ROMAINS.

la suspendre jusqu'au re-

tour de la Terre - Sainte. Il est probable, die le même Ecrivain, Année 1151, pag. 497, que la mort du jeune Henri, fils du Roi Conrad, qui l'avoit fait élire Roi de Ger-

manie, en 1147, ariva certe année; & , bien qu'il restat à Conrad un autre fils, apellé Frédéric, cet accident ouvrit à Frederic, fils de son Frère, le chemin au Trône, come nous le dirons bientot.

Il die encore tout de suite: La guerre, que le Duc Welf (revenu de la Croifade ) avoir recommencée dans la Germanie contre le Roi Conrad, finit cette année pur la médiation de ce même Frédéric, neveu de Conrad & de Welf. Il engagea ce dernier à vivre tranquille, en lui faisant assigner quelques revenus sur le Domaine Roial, & doner la Ville de Merdingen. C'est ce que nous aprenons de l'Abbé d'Ursperg.

Ann. 1152, p. 500. Le Roi Conrad se préparoit à venir en Italie prendre la Courone Impériale, dans l'intention en même tems de faire la guerre au Roi Roger, comme il en était convenupar la ligue, qu'il avoit faite avec l'Empereur Grec, son beaufrere. Il s'étoit rendu depuis quelques jours à Bamberg, lorsque l'inexorable mort vint fraper à sa porte. Il cessa de vivre le 15 de Février de la présente année. Otton de Frisinghen dit, ic Que le bruit courut alors or que des Médecins du

n te de craindre la colère

1) de leur Maître, avoient 1) aidé Conrad à fortir de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

IV. La date ne s'y trouve pas: mais elle paroit devoir être de cette année 1144. Les Romains y disent à Conrad, " Que le or dant avec Roger, venoit or d'accorder à ce Prince 1) la Croffe , l'Anneau , la 1) Dalmatique, la Mitre & " les Sandales, & de ne point envoier dans son » païs d'autres Légais n que ceux qu'il demanor deroit. (Virgam & Anor nulum , Dalmaticam , or & Mitram , atque San-») in terram suam Lega») tum, nist quem Siculus 3) petierit ) 3).

GUILLAUME II,

dit

#### LE BON.

succède à Guillaume I, son père, le 7 de Mai 1166; & meurt, fans laisser d'-Enfans, le 16 de Novembre 1189.

Il étoit le troisième fils de Guillaume I,& de Marguerite de Bourgogne. Deuz ours après la mort de fon Père, ou même plustôt, fi l'on en croit Hugue Falcand, il fut couroné dans la Cathédrale de Palerme avec beaucoup de magnificence; & le Peuple rémoigna la plus grande joie, parce qu'il espéroit être plus heureux sous ce nouveau Roi. Ses esperances ne furent point trom-

Dès son avenement au Trone, l'Empereur Manuel Comnene lui destina fa Fille unique pour Femme: mais divers embaras empêcherent ce mariage. En 1174, come on l'a-prend de Romoald de Salerne, Christian de Buch, Archevêque de Maience, fie offrir en mariage, par une persone de confiance, à Guillaume II, de la part

considérant le péril d'une Dignité si éminente. Après avoir recommandé l'Archevêque d'York, il ajoute : Puisse-je, avant que de mourir, voir l'Eglise, come en ses premiers jours, quand les Apotres étendoient leurs filets, non pour prendre de l'or: maispour prendre des cœurs! Que je souhaite que vous distés, come eelui dont vous remplisses la Chaire: Ton argent périsse avec toi ! Parole magnifique, parole foudroïante, capable de confondre tous les Ennemis de Sion! C'est ce que l'Eglise atend de vous. Vous étes établi sur les Nations & les Rosaumes pour aracher & détruire, édifier & planter. A la nou-veile de votre promotion, plusieurs ont dit: La cognée est maintenant à la racine des arbres; le tems de tailler la vigne est venu. Prenés donc courage. Faites sentir votre pouvoir à vos ennemis: mais souvenez-vous toujours que vous êtes Home. Pensés combien de Papes vous avés vu mourir à vos ieux; & souvenes-vous que, co-me vous occupés leur Siege, vous les suivrés bientot dans le Tombeau. L'évènement calma les crain-tes de S. Bernard; & remplit ses espérances, au moins dans ce qu'Eugène put faire par lui-même. Dieu remplit cet Home rustique, chois peut-étre pour Pape à cause qu'il étoit simple, d'une éloquence admirable (a). Il parut très instruit de la doctrine de l'Eglise, & très habile dans les Afaires. Il aima la justice, & voulut toujours la rendre exactement.

(a) Hune cum ante fimplex fuerit, Deus mira-bili gratia & eloquentia perfudie. Bernard de Gui, Vie d'Eugène III.

#### PRINCES contemporains.

On commença de son tems à faire ulage en Allemagne du Droit Romain; & lui-même le cite dans quelques Diplomes.

FRÉDÉRIC I.

dit

#### BARBEROUSSE

agé de 31 ans, succède en 1152, par les sufrages de la Diète de Francfort, à son oncle paternel Conrad III; est couroné Empereur, le 8 de Juin 1155, par le Pape Adrien IV; & meurt à Seleucie en Asie, à l'age de 6; ans, le 12 de Juin 1190.

Il maltraira beaucoup l'Italie; & règna desporiquement en Allemagne: mais il sut masquer son despotisme, en affectant de ne rien faire fans confulter les Diètes. Il eut soin même que, dans ses Diplomes, on mit du confentement des Princes. Son art fut d'écarter des Dières tous ceux d'entre les Princes qui pouvoient tra-verser ses desseins; & de se rendre ainsi maître des délibérations. Il accrut encore sa puissance & celle de ceux de ses successeurs, qui surent marcher sur ses traces, en morcellant, après la dif-grace du Due Henri le Lion, les vastes Duchés de Saxe & de Bavière, & multipliant les Villes libres, & les Feudataires immédiats de la Courone de Germanie, lesquels il éleva presque tous au rang de Princes; titre qui, sous fon règne, devint perso-nel, au lieu qu'il ne se donoit auparavant aux Grands du Rosaume qu'en commun. Il continua d'introduire le Droit Romain en Allemagne, & fur y faire recevoir le Droit Féodaldes Lombards, dont les diverses dispositions le ren-Possesseurs des Pioss, que ses cea Romosid I Archerto

# SAVANS & ILLUSTRES.

dinal Matthieu, malade d'un cours de ventre, effer de la fatigue du volage, & de la chaleur de l'êté, rerourna joindre le Pape à Pise. Il tint ferme contre son mal depuis le 15 de Juillet jusqu'au 1 de Décembre, sans retrancher rien de ses pratiques ordinaires, sans cesser de se trouver à la Cour du Pape, & de travailler aux Afaires Eccléfiastiques, & sans qu'on le put engager à se ménager. Il fut enfin obligé de s'aliter; & mourut, suivant l'usage de Clugni, sur la cendre & leci. lice, le marin du jour de Nocl; & fur enterré le lendemain. Le Pape celèbra solemnellement la Messe sur le corps.

# DROGON,

qu'Ughelli nome Dracott, Bénédictin François, Abbé de Saint-Jean de Laon, est fait Cardinal-Eveque d'Oftie à Pise en Décembre 1134, par Innocent II, & meurt en 1135.

Il étoir forr instruit ; & l'on parle de fon éloquen-

On le dir Auteur d'un Traité du Corps du Seigneur.

#### ROMOALD I,

d'abord Cardinal-Diacre de Sainte-Marie in via lata, puis Archeveque de Salerne, meurt le 21 de Jan-

vier 1136. Il étoit d'une Famille Noble de Salerne, & fon père s'apelloit Boccone: mais on ignore quelle étoit cette Famille. C'est par erreur, come Ughella l'observe, que le Mosea, dans son Hist. de l'Egl. de Salerne, le dit de la Famille Guarna, de laquelle êtoit Romoald II, dont il fera parlé plus bas.

Le Pape Calixte II, &tant à Salerne, au mois

Bij

> CONRAD IV, Roi des Romains.

au jeune HENRIle Lion, fils de ce Duc. En même tems, il oblige Gertrude, veuve de ce Prince & fille de l'Empezeur Lothaire II, à se remarier avec son frère utérin Henri, qu'il fait Duc de Bavière, en la place du Duc Léopold, son autre frère utérin. Cet arrangement ne satisfait point le Duc Welf VI; & la guerre continue entre le nouveau Duc de Bavière & lui. Le Roi Roger, diton, pour empêcher Conrad de venir en Italie, atisoit le seu de cette guerre, en donant mil-le marcs, chaque année, au Duc Welf, à qui le Roi de Hongrie fournissoit aussi, tous les ans, en secret des secours confidérables en argent.

Les Modénois, ne digérant point que l'Abbaïe de Nonantola, située dans leur Territoite, se sût soûmise aux Bolonois, vont faire le dégât dans leur District. L'Armée Bolonoise les combat & les met en déroute dans la Vallée de Lavino.

1143. CETTE année, si ce n'est pas la précèdente, les Romains, à qui le Pape n'avoit

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ment les Médecins de l'Bcolè de Salerne, alors en grand crédit, écoient consultés de toutes parts. D'ailleurs, il n'est pas contre la vraifemblance que l'habile Roger ait tenté cette exécrable voie pour se délivrer d'un Ennemi déclaré, dont la puissance é-toit la seule, qui lui do-nât des craintes bien fondées. Toutefois, en pareil cas, les soupçons & les propos du Peuple sont à bon marché. Ce n'est que d'après le témoignage d'-Otton de Frifinghen qui, trop fage pour accuser affirmativement le Roi Roger d'avoir fait empoiso-ner le Roi Conrad, se contente de raporter le bruit, qui courut à ce sujet parmi le Peuple, qu'on a pu dire dans l'Abregé chrono. logique de l'Histoire, &c. d'Allemagne, nouv. édit. p. 284: Le Roi de Sicile, instruit que Conrad meditoit une Expédition contre lui, le previent en le faifant empoisoner. L'Auteur n'a pas fait atention qu'il est contre l'exactitude, & même contre la probiré, de charger ainsi crument la mémoire, d'un grand Prince, & même de qui que ce soit, d'un forfait, dont on n'a point la preuve aquise. Muratori continue. Lor sque Conrad s'aperçut que sa vie étoit en danger, il entretint les Princes du Successeur, qu'ils devoient lui doner. Il lui restoit un fils, appellé Fréderice mais d'un âge tendre & peu propre nu Gou-vernement.Il conseilla donc sagement aux Princes d'élire Frédéric, appellé de-puis Barberousse, à cause de la couleur de sa barbe, fils de Frédéric le Louche,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

de l'Empereur Frédéric I, une Fille de ce Prince, & propoter de faire entre eux un Traité de paix & d'amitie. Guillaume, ou plustor fon Confeil, faisant atention que l'usage de Frédérie étoit de semer la division entre les Alliés, afin de pouvoir plus facifement les ruiner les uns après les autres, ne put pas se résoudre d'abandoner Alexandre III; & répondit, a Qu'il ne poun voir pas accepter une " paix, d'où ses Confé-3) dérés seroient exclus 3). Frédéric fut très offeuse de cette réponse; mais quelque tems après la Fille, qu'il destinoit à Guillaume, mourut. En 1176, come le disent Romoald de Salerne & Raoul de Dicet, Guillaume, résolu de se marier, ervota demander Jeane, fille d'Henri II, Roi d'Angleterre, par ses Ambassadeurs Elie, Evê-que, elu de Troia, & Ar-nulf, Evêque de Capaccio. Le Traite fut aisement conclu par la médiation d'Alexandre III; & la Princesse fur conduite par une Escadre Angloise, à l'Ile de Saint Gille en Languedoc. Alfane I, Arche-vêque de Capoue, Richard, Evêque de Siracuse, & Rovinrent l'y prendre avec 25 Galères; & la menèrent debarquer à Naple, parce qu'elle ne pouvoit plus suporter la mer. Elle y passa les fêtes de Noel; & , continuant fon votage par Salerne & la Calabre, elle ariva très heureutement à Palerme, où, le 130 jour de l'année suivante, se fit avec beaucoup de pompe la double cérémome de son Mariage & de fon Couronement. Robers du Mont, dans la Chronique, dit, sur le rapore point permis de déman- son frère, auquel il remit de quelques persones,

Le Pape Eugene ( de recour à Rome) y trouva, dit Muratori , p. 487 , année 1146, peu de repos. Le Peuple Romain étoit trop envenime contre les Habitans de Tivoli. La haine, qui l'aveugloit, lui faisoit tourmenter continuellement Eugene, pour qu'il fit démanteler cette Ville. Ne pouvant plus suporter leur excès d'infolence, & l'ennui qu'il en recevoit, il se retira de l'auere côté du Tibre, peut-Etre au Chareau Saint-Ange, que tenoient quelques-uns des Fils de Pierre de Léon, ses fidèles Parti-fans. Je ne sais pas coment, à l'année 1145, laquelle est, selon nous 1146, l'Anonime du Mont - Cassin dit d'Eugène que, refai-fant la paix avec les Romains, il ordona que les mors de la Ville de Tivoli fuffent détruits. Ce fait ne me parolt pas eroïable, parce que, fi les Romains euffent enfin obtenu du Pape leur demande, ils n'eussent pas continué la guerre contre les Tivoliens, & le Pape Eugène n'eut pas abandoné Rome, come il fit dans la présente année, pour se mêtre à l'abri de l'indiscrétion & de la violence des Romains. En effet, il partit très dégoûté de Rome. Nous le trouvons à Sutri le 2 5 d'Avril. D'autres (Jean de Ceccano dans sa Chron. ) atestent qu'il alla de cette Ville à Viterbe, puis à Siène; &, Juivant les Mémoir. Hifror. de Pise du Tronci, il alla dans cette Ville patrie. Nous le voions, dans l'Anonime du Mont-Caffin , aller à Lucque , probablement pour établir, s'il Etoit possible, la paix entre cette République & celle de Pise. Ensuite, aiant Duc & Marquis de Tos-passe l'Apennin, il alla, cane. En 1197, la néces-sité des Afaires publiques, véritable, à Brescia, où, le nit priver le jeune Frédéric X des Calendes de Sep- | de la Courone.

PRINCES contemporains.

prédècesseurs ne l'avoient êté.

# HENRI VI, surnomé LE BARBARE & LE SANGUINAIRE,

succède, en 1190, à son père Frédéric Barberousse, qui se l'étoit fait affocier, en 1169, aux Courones de Germanie & des Romains. Il est couroné Empereur, le 15 d'Avril 1191, & Roi de Sicile, du chef de sa Femme Constance, le 30 de Décembre 1194; &, l'année précèdente, il avoit fait élire Roi de Germanie & des Romains, par une Diète d'Allemagne, son fils Roger-Frédéric, qui n'avoit pas deux ans, & qui fut l'Empereur Frédéric II. Il meurt à Messene le 28 de Septembre 1197.

Il ne gouverna pas l'-Allemagne moins despotiquement que son père n'avoit fait. Il tenta de rendre la Courone de Germanie pleinement successive & héréditaire; comtant assurer par là, de même à sa postérité, la Courone d'Italie, ou des Romains & l'Empire, que l'on commençoit à n'en plus diftinguer: mais l'opposition des principaux Princes Germaniques le força de renoncer à ce projet.

# FRÉDÉRIC II,

lequel est Roger-Frédéric, fils d'Henri VI, élu Roi, l'année précèdente, par les soins de son Père, en est reconnu successeur, en 1197, quoiqu'il n'eut qu'environ 3 ans, par les Princes Germaniques, qui déférent la Tutèle & la Regence à son Oncle paternel Philippe, Due de Souabe & de Franconie, Due & Marquis de Tosnt priver le jeune Frédérie

# SAVANS & ILLUSTRES.

que de cette Eglise. Ce Prélat orna la Nes de sa Cathédrale d'un admirable pavé de Mofaique, compose de marbre, de porfire, & d'autres pierres précieuses. Il y sut enterré dans un magnifi-

que tombeau: mais sans Inscription.

# S. ALBERT,

troisième Evêque de Monte-Corvino dans la Pouille, meurt, en 1137, le 5 d'Avril.

Il étoit François.

On ne sait pas en quells année il fur fair Evêque.

Il mena la vie la plus mortifiée & la plus fainte. L'on raporte de lui beaucoup de miracles opérés de son vivant & depuis sa

Richard, fon successeur, qui mit sa Vie par écrit, étoit aussi François. On ignore la durée de l'Epifcopat & le tems de la mort de celui-ci-

# GILON, ou GILE,

Cardinal-Evêque de Tusculum, meurt en 1138.

Il étoit François & Moi-

ne de Clugni,

Ciaeconius, le confon-dant avec Gile I, Evêque du même Siège, lequel vivoit en 964, dit qu'il fut Légat en Pologne pour y travailler à l'établiffement du Christianisme.

Le Roi, les Princes & Seigneurs du Rosaume de Jérusalem, reprirent Tir fau les Sarafins en 1124 ; & différerent jusqu'en 1128 l'élection d'un Archevêque pour cette Ville Métropolitaine. Le Patriarche d'Antioche, Roi, les Princes & les Seigneurs, s'étant affembles à Tir, élurent pour premier Archeveque du Rie Latin, Guillaume, Prieur du Saint-Sépulchre. 11 êtois Anglois; & ses mœurs pures le rendoient recoe mandable. Come, depui

B iii

> CONRAD IV. Roi des Romains.

teler la Ville de Tivoli, se révoltent; s'assemblent au Capitole; &, sous prétexte de rendre à leur Ville son anciène splendeur, aiant rétabli le Sénat, dont il n'êtoit plus question depuis très longtems, &, n'aiant aucun égard aux volontés du Pape leur Seigneur, ils déclarent de nouveau la guerre à ceux de Tivoli. Le Pape emploie en vain les exhortations, les menaces, les présens même pour apaiser la sedition. Il meurt le 24 de Septembre; & célestin II lui succède

Le Roi Roger enlève le Trésor du Mont-Cassin, à la réserve de la Croix du grand Autel, du Ciboire & de trois tables d'Autel d'argent. On ignore la cause de cette déprédation sacrilége. Les Fils de ce Roi s'emparent du Comté de Marsi & de la Ville d'Arce; ce qui commence une nouvelle brouillerie avec Rome.

Les Padouans font une coupure à la Brente, au préjudice des Vénitiens. Leurs Députés vont s'en plaindre; les Padouans répondent mal; & les Vénitiens artités envoient dans Sépulture des Empereurs les mirent en fuite !-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

les Ornemens Rolaux, en lui recommandant vivement son jeune Fils. On inhuma son corps à Bamberg auprès du tombeau du faint Empereur Henri (1).

FREDERICI, die BARBEROUSSE,

Empereur 2

ne en 1121, succède à son Père au Duché de Souabe en 1147; est élu Roi de Germanie & des Romains, le 4 de Mars 1152, à la Diète de Francfort; reçoit la Courone Impériale, le 18 de Juin 1155, des mains du Pape Adrien IV; & meurt en Asie, le 10 ou le 12 de Juin 1190.

Il étoit fils unique de Frédérie Il de Hohenstauffen, dit le Louche, Duc de Souabe, & de Judith de Welf-Este, fille d'Henri le Noir , Duc de Saxe & de Bavière, & neveu du Roi Conrad III.

Il épousa d'abord sa cousine germaine Adelaide, fille de Thibaut, Margrave de Vohbourg, qu'il répudia dans la Diète de Francfort en 1153, à cau-fe de la parente trop proche. Quelques-uns disent que ce fut parce qu'elle étoit stérile; & d'autres, parce qu'elle étoit coupable, ou du moins fortement soupçonée d'adultère. Quoi qu'il en puisse étre, elle ne laissa pas de se remarier avec Dithon de la Maison de Ravensbourg.

Frédéric eut pour seconde Femme Béatrix, fille & héritière de Renaud, Comte de Bourgogne. Elle mourut en 1185; & fut inhumée à Spire dans la

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

qu'en 1181 ou 32, Jeane mit au monde un Fils, qui fut nome Boemond; & declaré, par son Père, Due de Pouille, austirot qu'il eût êté batise. Richard de San-Germano dit au contraire a Que Dieu ferma 1) le sein de la Femme de 3) Guillaume, afin qu'elle " ne conçue & n'enfen-1) tat pas de Fils 11. Concluste uterum consortis illius, ne pareret, vel conciperet filium. Aucun des Historiens Siciliens ne parle de ce prétendu Fils. Si done il ne vient pas d'ailleurs, dit Muratori, T. VII, p. point, il est à propos de différer à le croire.

Je parle, sous l'année les Troupes Siciliènes furent batues par les Allemands, que Christian, Archevêque de Maience, commandoit. Si j'en avois pu croire quelques Historiens, j'aurois fait les Sieiliens vainqueurs: mais l'Anonime du Mont-Caffin, qui, come Jean de Ceccano dans sa Chronique de Fos-Sanuova, nome les trois Comtes qui raffemblerent une Armée pour aller faire lever un siège, que l'Archeveque faisoit dans la Pouille, ne dit point que ces Comtes aient remporté la victoire. Je crois même voir le contraire dans ces paroles de Jean Ceccano. Comites Regni Sicilia cum ingenti exercitu insurrexerunt in eum; & Gens quidem Alemannorum fuis super eos, & plerosque cœpit, atque in fugam verte-runt VI Idus Martii (Les Comtes du Rosaume de Sicile marcherent avec une grande Armée contre lui 3 & , le VI des Ides (le 10) de Mars, les Gens des Allemans comberent fur eux, en prirent la pluspare,

tembre (23 d'Août ) il inftruifte par une Bulle les Bolonois, a Que les Reg-3) avoient eu, de sa part, m ordre de ne doner sux 3) Modénois aueun secours 1) contre l'Abbaie de Nos) nantola; & que, du s) consentement des Cardim naux, du Patriarche d'-3) Aquilée & de beaucoup 3) d'Evêques, il avoit privé 3) leur Ville de la Digni-1) té Episcopale, parce qu'mils n'avoient pas obéi m. Je crains que cette Bulle ne soie de quelqu'une des années fuivances. Les Chroniques de Plaisance nous aprènent qu'il alla dans cette Ville; & qu'il en parsie pour paffer en France. Ann. 1148, p. 489.

Pendant le Carême de cette année, le Pape Eugène tint un grand Coneile à Rheims (a), où beaucoup de Canons concernant la Discipline Ecclésiastique furent publiés, & la dostrine de Gilbert de la Porée (Evêque de Poitiers) fut examinée. Après ce Concile, le Pape alla vifiter les Abbaïes de Cîteaux & de Clervaux; & se mit ensuite en chemin pour retourner en Italie. On le trouve le de Juillet à Crémone. Il y confirma les Priviléges de l'Abbaie de Tolla. Le 15 de Juillet, il étoit à Brescia, come on l'aprend d'une autre de fes Bulles ( raportée par le Campi, dans l'Histoire de Plaif. T. II, & d'une Leere , qu'il écrivit aux Romains ( publiée par Baromius dans fes Annal, à cette année). Girolamo Rossi Taporte (Hift. de Raven. Liv. V) un Bref d'Eugène daté de Pise le 10 de No-

(a) Je ne fais pourquoi PAbbé Fleuri, Liv. 69, N. XXIII, dit que ce Coneile se tint à Paris. Je me fers de l'édicion in-4º de 1709.

PRINCES contemporains.

# PHILIPPE,

à cause des circonstances, est élu pour remplacer son neveu Frédérie II, par le plus grand nombre des Princes Germaniques assembles à Mulhausen, & sacre à Maience. Mais, à Pinstigation du Pape Innocent III, les Princes, qui n'avoient point eu de part à son élection, ne tardent pas à choisir pour Roi Otton de Welf-Este, Duc d'Ardenes & Comte de Poitiers , fils du Due Henri le Lion, & neveu de Richard Cour de Lion, Roi d'Angleterre. deux Rois regnent en concurrence jusqu'au 20 de Juin 1208, que Philippe est affassine par Occon, Wittelspach. Comte de Lorsqu'il mourut il êtoit sur le point d'être reconnu seul Roi de Germanie & des Romains, & même de recevoir la Courone Impériale des mains d'Inno cent III, avec lequel il s'êtoit réconcilié par l'offre d'une de ses Filles pour Femme d'un Neveu de ce Pape.

#### OTTON IV.

resté seul Roi de Germanie & desRomains par la more du Roi Philippe en 1208; couroné Roi d'Italie à Milan, le jour de Pâque 1109, ou peut-être 1210: mais certainement couroné Empereur en 1209, le Dimanche 27 de Septembre, ou le Dimanche 5 d'Octobre; continue de règner seul jusqu'en 1212 que, Frédéric II, aiant dans la Germanie un parti confidérable, y vient, appuie du Pape Innocent III, & du Roi de France Philippe Auguste, réclamer les droits qu'il avoit au Trône, & se fait couroner pour la première fois Roi de Germanie & des Romains. Oston règne en concurrence de Frédéric voit en 1140.

SAVANS & ILLUSTRES.

la reprise de la Ville, on avoit disposé de toutes les Bglises dependantes de la Métropole, & de rous les Biens de la Carhedrale pour ne laiffer à l'Archevêque que ce qu'on voudroit; Guillaume ne fue pas plustot facre, qu'il réclama les Droits & les Biens de son Eglise. Il no fut point écouté; ce qui le fit venir aussitot en Italie. pour demander justice au Pape. Il fur bien reçu de Calinte II, qui noma pour l'accompagner, en qualité de Légat, Gile II, Car-dinal-Evêque de Tufculum, qu'il chargea d'une Lèrre pour Bernard, Patriarche d'Antioche, auquel il enjoignoit sous peine de sufpense, de rendre dans !'espace de 40 jours, à l'Archevique de Tir tous les Suffragans de sa Métropole. Le Légat devoit, en même tems, s'entremètre pour faire rendre à l'Eglise de Tir, les Biens, qu'on lui retenoit.

Le Cardinal Gile, done l'Historien Guillaume de Tir loue la science & l'éloquence, étant de re-tour de la Légation, fue un des Cardinaux du Parti d'Anaclet II , & resta fermement dans ce Parti jusqu'à la mort de cet Antipape. Alors, gagne par l'éloquence de S. Bernard, ou déterminé par les circonstances des Afaires, il alla s'humilier aux pieds d'Innocent II, qui le reçue bien; lui dona l'absolution des Censures; & le retablit dans sa Dignité de Cardinal-Eveque de Tuscu-lum, dont il l'avoit privé, come Schismarique.

FALCON

DEBE'NEVENT.

Notaire & Scribe du Sacri Palais, ensuite Juge, c'est à dire, Sénateur & Confeiller d'Erat de Benevent, vi-

Biv

CONRAD IV. Roi des Romains.

leur territoire une armée, qui bat la leur, & fait prisonniers 300 Nobles, qui sont conduits à Venise. Des Députés de Padoue vont protester à Venise que cette coupure avoit êté faite sans intention de nuire aux Vénitiens; & la paix se rétablit.

1144. LUCE II fuccède, le 12 de Mars, 9. Le Roi Roger envoie féliciter le nouveau Pape, fon Compère & fon Ami; &, se flatant d'accomoder aisément avec lui la querèle survenue, l'année précèdente, iI lui demande une entrevue sur les confins. Elle se fait, suivant Romoald de Salerne, à Ceperano, suivant l'Anodispute vivement sur les conditions de la paix, & le Pape paroît les vouloir accorder très favorables à Roger: mais les Cardinaux s'y oposent, & la conférence est rompue. Le Roi, retournant en Sicile, charge le Duc Roger de tirer vengeance de la mauvaise volonté des Cardinaux. Le Duc porte le fer & le feu

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

de la Maison de Franconie, Elle fut mère de cinq Fils & d'une Fille.

L'Empereur Henri V for l'ainé des Fils. Le second fut Frédéric IV, fait Duc de Souabe, en 1167, par fon Père, qu'il suivit au Levant. Il mourut à Piolémaide, en 1191, sans laisser de postérité. Le troisieme fut Conrad, fait Duc de Franconie par son Père en 1167, & Due de Soua-be par son frère l'Empe-reur Henri V en 1121. Il mourut lans Enfans en 1191. Le P. Pagi se trompe, en disant que ce fut Conrad, & non Frédéric, à Célestin II, mort le son frère, qui sit le voiage d'Afie avec leur Père. Le quatrieme Fils fut Ocron, qui, du Chef de sa mère, fut Comte de Bourgogne; & mourut en 1191, ne laiffant qu'une Fille, appellee Marguerite, laquelle fut mariée avec Otton de Méran, qui par elle fut Comte de Bourgogne. Leur postérité postéda ce Comté jusqu'à ce qu'il fut reuni au Duché de Bourgogné par notre Roi Philippe le Hardi. Philipnime du Mont-Cassin, nomé Sans Terre, parce que son Père ne lui dona point d'apanage, fut fait Due & Marquis de Toscane, en 1195, par son frè-re Henri V, qui, l'année fuivante, lui dona le Duché de Souabe, après la mort de leur frère Conrad. Il fut ensuite Roide Germanie & des Romains. La Fille, dont on ignore le nom, fur, en 1184, demandée en mariage par le Soudan d'Egipte.

Muratori, que je traduirai fort librement, va remplir cet Article. T. VI, p. dans la Campanie Ro- fore une Diète générale,

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Une des raisons, qui firent cette année (1185) die Muratori, p. 10, conreur (Frédéric I) tantôt d'un côté, santôt de l'autre dans toute l'Italie, ce fut pour traiter du mariage de Constance, fille du Roi Roger, aieul de Guillaume II, avec Henri, l'alne de ses Fils. Il voioit Guillaume fans Enfans; &, desirant d'unir à ses Etats le florissant Rojaume de Sicile, qui comprenoir aussi la Pouille, la Calabre, Naple, & la Principanté de Salerne, il noua des intrigues à la Cour de Sicile, pour obtenir ce qu'il desiroit. Il s'y trouva des difficultés, parce que les Con-feillers du Roi Guillaume répugnoient à l'union de ses Etats à l'Empire, & parce qu'ils avoient de l'aversion pour la dominacion des Allemans, alors extrêmement décréditée. Il eft d'ailleurs vraisemblable que le Pape s'y oposoit secretement , pour ne pas fo trouver entre deux fers , & sans l'apui des Rois de Sicile, ci-devant défenseurs de l'Eglise Romaine. Mais Frédéric vint à bout d'ariver à son but. Nous trouvons dans l'Anonime du Mont-Cassin, " Que la 1) paix fut conclue, cette mannee, enere l'Empereur n & le Roi Guillaume n. Une des conditions de la paix dut être le mariage de Constance, dont nous parlerons à l'année suivante. Ann. 1186, p. 51. Le Roi Henri, sils ainé de l'Empereur Frédéric, vint à Milan, où l'on conduifie auffi Constance, Tante paternelle du Roi Guillaume II, laquelle avoit alors 31 ans, & ne fut jamais Religieuse, come le Cardinal Baronius l'a démontré. Je de Mars, il se tint à Franc- sance n'avoit encore que 31 ans, Ceux qui disent

vembre, indiction XII, l'An de l'Incarnation du Seigneur MCXLIX, du Pontificat du Seigneur Pape Eugène quatrième. C'est là l'Année Pisane, & la nouvelle Indiction commencée au mois de Septembre. Ce Document aparzient donc à la présente année, dans laquelle couroit la quatrième du Pontificat d'Eugène; & nous aprend que ce Pape, dans son voi-iage, visita Pise, sa pa-trie. J'ai publié (dans les Antiquit. d'Ital. Differt. 170) une Bulle de lui, qui fue expédiée dans la Ville de Pise, le XIV des Calendes de Décembre (18 de Novembre) de l'Incarnation du Seigneur MC-XLVIII. Mais ce devroit être la même année que le Bref. Dans la Vie d'Eugène III (conservée par le Cardinal d'Aragon) on lit uniquement qu'après Concile le Pape, conduit par le Seigneur, retourna fain & fauf à la Ville & vers le Peuple commis à ses soins. Mais il n'entra pas dans Rome, ou du moins il n'y stjourna pas. L'Anonime du Mont-Casfin éerit qu'il vint à Vi-terbe; & Romoald de Salerne, qu'il fix a son séjour à Tusculum. Ses différens avec le Peuple Romain duroient toujours. Ann. 1149, p. 490. Le Pape essaia de réduire les Romains par la force. Robert du Mont écrit sous la présente année: Le Pape Eugene, de retour en Italie, combat les Romains avec differens succès. P. 494. On peut croire qu'il n'em-\* ploia pas inutilement la force contre ces Rebelles, en voïant qu'il se fit, cette année un accommodement, dont l'Anonime du Mont-Catlin parle en ces termes. Le Pape Eugène refaisant la paix sc'est à dire une en 1218. Il s'affocie, en Convention) avec les Romains, resource à Rome.

jusqu'à sa mort arrivée le 13 de Mai 1218: mais aiant été forcé, par les circonftances, depuis 1213, de ne plus exercer l'aurorité de Roi, ou d'Empereur, dans la Germanie, ni dans l'Italie.

FRÉDÉRIC II, rétabli.

En 1196, par les soins de son Père Henri V, come Empereur, & VI come Roi de Germanie & des Romains, on l'avoit éluRoi de l'un & de l'autre Roiaume, c'est à dire successeur de son Père; il est en effet reconnu tel en 1197, par le très grand nombre des Princes Germaniques , que la nécessité des circonstances oblige à le destituer la même année, en déferant la Courone au Duc Philippe, son oncle paternel: mais, l'année suivante 1198, l'Impératrice Constance, sa mère, par elle-même Reine de Sicile, êtant morte le 27 de Novembre, en le laif-fant sous la tutèle d'In-nocent III, il est couroné Roi de Sicile. Il paffe en Germanie, pour y réclamer ses droits, en 1212, à l'instigation d'Innocent III, & sur d'être appuié de Philippe Auguste, Roi de France. Il y est courone Roi, la même année à Maience, au commence-ment de Décembre, & probablement une seconde fois, l'année suivante, à Aix-la-Chapelle. Il l'est une 3e fois folemnellement dans la même Ville, en 1225, par Sigefred, Archevêque de Maience & Légas Agostolique; &, la même année, il fait pro-clamer Roi de Sicile son fils Henri, qui fut Henri II dans ce Roïaume, VI en Italie, & VII en Allemagne. Il règne en concurrence d'Octon IV jusqu'-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

Son furnom lui vient de sa patrie.

Baronius l'a cru Clera de l'Eglise de Benevent: mais Camillo Pellegrino rejète cette idée, parceque les Postes, que Falcon occupa dans sa patrie, n'étoient confiés qu'à des Laies. Falcon dit, en parlant de lui-même à l'an 1133 : Ledit Cardinal Girard, Recleur de la Ville (de Benevent), aiant pris confeil du Conctable Rotelpon & des autres Sages de la Ville, eréa Juge le Notaire & Scribe du Sacré Palais, Falcon, Auteur de cet Ouvrage, come on le lit au commencement. Par les Sages de la Velle, il en-tend le Corps des Juges, c'est à dire des Grands Officiers & des Sénateurs, ou Conseillers d'Etat de Benevent. Ce que le Cardinal Girard, ou Ghérard, avoit fait en faveur de Falcon fut confirmé par une Bulle d'Innocent II.

Lorsque Benevent, aiant cesse d'avoir ses Princes, fut resté sous la domination des Papes, la Cour, ou Palais Public, continua d'y êcre appelle Saeré Palais, ainfi que l'a-voit appellé 300 ans au-paravant le Duc Arigise II en prenant le titre de Prince; & les Offices du Palais, qu'il avoit in-fitués, ainsi que celui de Comte du Sacré Palais, subsisterent, sinon pour les fonctions, au moins pour le titre.

Le nom de Falcon se dit en Italien Falcone; mais, come je l'aprens d'une Nore du Pellegrino fur cet Historien à l'année 1123, à Benevent on dit Falco, come Ugo pour Ugone, Léo pour Léone, Pando pour Pandone, Seipio pour Scipione. Le même Ecrivain dit encore dans la même Note, que 1220, son nils ainé Henri De Ugo, De Uvo (De VII aux Courones de Ger- Uya) De Ugone, sont, en

CONRAD IV. Roi aes Romains.

maine jusqu'à Ferentino; se rend maître d'une partie de cette Province; prend Terracine; & fait le siège de Véroli. Des propositions d'accommodement sufpendent ses hostilités. On convient des conditions de la paix; & le Duc rend tout ce qu'il avoit pris.

Les Romains ajoutent à l'érection de leur nouveau Sénat la création d'un Chef sous le titre de Patrice; & défèrent cet honeur à Jourdain, fils de Pierre-de-Léon. & neveu vraisemblablement de l'Antipape Anaclei; ce qui fait voir que des Ecrivains ont dit, sans fondement, qu'on avoit exterminé dans Rome toute la Famille de Pierre-de-Léon.

Un furieux incendie réduit en cendres presque toute la Ville de Brescia (1).

Otton de Frisinghen, (puisqu'il faut emprunter notre Histoire des ! Ecrivains Etrangers), die Muratori (2), nous

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

où Fredéric fut elu Roi de Germanie & des Romains, & futur Empereur. Tous les Princes Germaniques, ainfi qu'Otton de Frifinghen le dit, concoururent à cette élection; ce qui montre combien est mal apuite l'opinion de ceux qui prétendent que le Collège des sept Electeurs &toit établi bien aupara-vant. Cette Diète ne se tint pas, & c'est le même Otton qui le dit, sans quelquesuns des Barons d'Italie. Amand, dans fon Ouvrage Des premières Actions de Fréderic, dont il étoit Secrétaire, raporte que beaucoup d'illustres Héros de Lombardie, de Tofcane, du Pais de Gene, & d'autres Seigneuries d'Ital. &c. s'affemblerent dans la Ville de Francfort, &c. pour élire le nouveau Roi-Le même Evêque de Frisinghen, oncle maternel de Frédéric, fait encore une autre observation plus importante. C'est que la principale raison, pour laquelle les suffrages de tous les Princes se réunirent en saveur de Frédéric, sut pour rétablir l'union entre les deux Maisons des Ghibelins & des Welfs. Frédéric Barberousse étoit le Chef de la première; Henri le Lion, Duc de Saxe, & son oncle le Duc Welf VI l'étoient de la seconde. Frédéric, come il est dit plus haut, étoit sits de Ju-dith, sille d'Henri le Noir de Welf-Efte, pere du Duc Welf VI, qui, par conféquent, étoit Oncle maternel de Frédéric, dont le Duc Henri le Lion étoit le cousin issu de germain.

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

qu'elle avoit 45 ans, lor (qu'elle mit au monde fon fils Frédéric Roger, qui fut l'Empereur Frédéric II, se trompent. Elle accoucha. le jour de S. Etiène en 1194, après plus de huit ans de mariage. Elle devoit, au comte de Muratori, n'avoir pas encore tout à fait 40 ans: mais cet Annaliste se trompe-Il dit à l'Année 1151, T. VI, p. 497: Ce fue vraisemblablement en cette année, que le Roi Roger (dont la quatrième femme Sibile, étoit morte l'année précèdente sans Enfans) voulant remplacer tant de Fils qu'il avoit perdus, prit pour Femme Béatrix, fille du Comte de Reteste, de laquelle il eut une Fille apellee Constance. Romoald de Salerne parlescome on vient de voir, de ce mariage;c'est un fait très important, par ce que nous verrons dans son tems, à plusieurs années d'ici, cette Constance, fille de Roger, causer en Sicile bien des changemens. Il pouroit sembler par-là que Muratori n'étoit pas éloigne de croire Constance née en 1151: mais, come il ne le dit pas expressement, ne le chicanons point; & ne lui reprochons pas une forte de contradiction. Tenons-nous-en à montrer qu'an mois de Janvier 1 1 86, Constance avoit plus de 31 ans. Pour qu'elle n'ait eu que cet age, il faudroit qu'elle fut née, pour le plus tard, à la fin de Mars 1155; ce qui ne se peut pas, son Père ê-1154. L'année de sa naissance, qui n'est pas connue, doit être 1152 Loions ce qu'Otton de Fri- 1153, ou 1154 au com-finghen dit à ce sujet. Il y mencement. Née en 1152,

Romoald de Salerne affure aussi, u Qu'après avoir 1) demeuré quelque tems à or Tufculum, ce Pape fit 8) un accommodement avec si les Romains qui, de 11 même que tous les Senan teurs, le reçurent avec n de grands honeurs come m leur Souverain m. Mais une pareille paix fut de peude durée. Ann. 1150, p. 495. Bien que le Pape & les Romains eussent fait la paix, les Esprits étoient fort peu tranquil-les; & le Pape ne renongoit pas au deffein d'abaere le Senat nouvellement rétabli ; ce qui le força de quiter encore Rome, étant mécontent de la Noblesse. Le Pape Eugene, forti de la Ville, alla demeurer dans la Campanie, dit PAnonime du Mont-Cassin: mais je ne puis pas blen dlre fi ce fut cette année. Ce que cetHistorien ajoute fait très bien comprendre que des mécontentemens firent paffer le Pape dans la Terre de Labour... Mais, evant qu'il quitat Rome, Pierre (le Vénérable), cilèbre Abbé de Clugni, vint le visiter; & cet Ab-bé dit, en écrivant à S. Bernard, « Qu'il avoit or reçu de grands honeurs 3) & de grandes marques 31 de bienveillance, non 3) seulement du Pape, dont s) il décrit les admirables 3) & fages manières: mais 3) encore du Sénat Roon main, des Evêques & 3) des Cardinaux 3). Ann. 1151, p. 498. On lit dans la Chronique de Jean de Ceccano, a Que le Pape 2) Eugène alla, le 10 de 3) Mai, à Castro pour dé-3) dier l'Eglise de Sainte-) Croix; qu'il fit aussi la 3) dédicace de celle du Mo-3) nastère de Casemaro; & 3) qu'il revint ensuite à Se-3) gni 1). Baronius observe que, vers ce tems, les Archevêques de Cologne & de Maience, aiant ensem-

manie & des Romains ; & va recevoir lui-même à Rome, le 22 de Novembre, la Courone Impériale des mains du Pape Honorius III. En 1225, peu de tems après son mariage avec Iolande, fille de Jean de Briene, Roi de Jerufalem, il prend ce titre quoique son Beaupère soit vivant; & s'en met lui-même, en 1229, fur la tête la Courone, qu'il prend fur l'autel du Saint-Sépulchre à Jérufalem. En 1235, il déclare déchu de tout droit à ses Courones son fils aîne le Roi Henri VII qui s'étoit revolté contre lui l'année précèdente. Il le fait mètre en prison d'abord en Allemagne, ensuite en Pouille, d'abord au Château de San-Félice, puis dans celui de Martorano, où ce Prince mourut en 1242. Dans une Diète tenue à Vienne en Autriche en 1237, il fait elire fon second fils Conrad, Roi de Germanie & des Romains. Il est excommunié folemnellement & dépose, le 17 de Juillet 1245, au Concile de Lion par le Pape Innocent IV, dont les intrigues parvienent à faire élire contre lui, par quelques Princes Germaniques, pour Roi de Germanie & des Romains, en 1246, Henri Raspon ou de Raspenbourg, Landgrave de Thuringe & Vicaire de Frédérie en Allemagne. Après la mort de cet Usurpateur, en 1247, le Cardinal Pierre Capoccio, Légat Apostolique, lui fait doner pour successeur, le 4 d'Octobre de la même année, Guillaume, Comte de Hollande, lequel survecut à Frédérie. Celui-ci meurt dans la Pouille à Fiorenzuola, que l'on apelloit alors Fiorentino, le 13 de Décembre 1250, agé de 59 ans, après en avoir règne 52 en Sicile, 38 en l

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

différens mots, le nom d'une anciène Famille de Benevent, de laquelle évoit Benedetto de Uva, ou dell' Uva, célèbre Poèce Icalien du XVI fiècle, lequel êroit ami de fon oncle C4millo Pellegrino, que l'on nome l'Ancien pour le distinguer de celui que je cite, que l'on trouve fur-

nomé le Jeune. La Chronique de Falcon de Benevent fur mise au jour par le P. Antoine Caraccioli pour la première fois, avec celles d'Erkem-pert, de Loup Protospats & de l'Anonime du Mont-Cassin. Je l'ai dit à l'Epoque précèdente, Art. de Loup Protospate. Blie a reparu depuis dans le T. V des Historiens d'Italie, avec les Notes du premier Editeur, & les Notes & Corrections de Camillo Pellegrino, placees, les unes & les autres, au bas des pages. Nous ne l'avons pas entière, come on le voit par cet Avertissement mis à la tête d'une Copie en papier, la seule qui reste à Benevent. Jule des Sindici, Beneventain, au Lecteur. Il est tombé dans nos mains, tres aimable Lecteur, un certain petit Livre , dont l'Auteur, le Notaire Falcon, étoit dit Scri-be du Sacré Palais; dans lequel se trouvent beaucoup d'Histoires de tout le Roiiaume d'Italie, & princi-palement les Actions des Beneventains entre eux come les Guerres Civiles, & celles aussi qu'ils ont faites aux Etrangers Normans, ainst qu'on l'y peut voir. Mais, come par la succession d'un long tems, ce Livre paroissoit être pres d'avoir ses letres effacées & de tomber en poussière, ce que l'on peut juger de ce qu'il manque de son commencement & de sa fin, où deux feuillets, à chacun, se sont arachés & perdus, j'ai, pour qu'un durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

CONRAD IV Roi des Romains

aprend (1) que, dans ce zems, une joile discorde règnoit dans les Villes d'Italie. Chacune aspiroit à l'emporter sur les autres. Chacune se trouvoit trop à l'étroit dans Son Territoire, & n'avoit de moien de l'étendre, que de dépouiller & de subjuguer ses Voisins. Les Venitiens & les Ravennates, continuant d'être en querèle, se faisoient réciproquement des torts sur mer & sur terre. Les Véronois, unis aux Vicentins, fai-Joient la guerre aux Padouans, Allies des Trevisans; & ce fut aparemment cette année, qu'ils dévastèrent les Châseaux & les Campagnes de Trévise. L'Incendie êtoit plus grand en Toscane par la guerre qui, depuis très longtems, renaissoit sans cesse entre les Pisans & les Lucquois, laquelle envelopa dans cet incendie les Villes circonvoisines. Il nº èroit point de Villes libres qui, dans ce tems de troubles, ne fit des ligues avec d'autres Villes pour en obtenir du secours; & ces autres Villes enroient volontiers dans ces ligues, pour ne pas voir une Ville voisine (1) Chroniq. Liv. VII,

Chap. 29.

EMPEREURS
D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

l'Empire Romain sur les confins de la Gaule & de la Germanie, deux célèbres Maisons; celle des Henris de Wuilblighen , & celle des Welfs d'Altorf; l'une aiant contume de produire des Empereurs, & l'autre d'illustres Dues. Ces deux Maisons, come il arrive entre de Grands Seigneurs avides de gloire, êtant souvent jalou-ses l'une de l'autre, troublèrent souvent le repos de l'Etat. Mais, come on le croit, par la permission de Dieu, qui pourvut pour l'avenir à la paix de son People, il ariva sous Henri V (come Roi de Germanie) que le Duc Frédérie, père de celui-ci (Frédérie Barberousse), lequel décendoit de l'une de ces Maisons, c'est à dire de colle des Rois, épousa la Fille d'Henri, Duc de Ba-vière, & qu'il en eut Frédérie, qui règne aujour-d'hui. Les Princes, faisant donc atention que non seulement ce jeune Prince étoit habile & plein de vertus : mais aussi que, formé du Sang des deux Maisons, il étoit come la pierre angulaire, qui pouvoit rejoindre ces deux murs separés, ils jugerent à propos de le mètre à la tête du Roiaume; crofant qu'il seroit d'une grande utilité pour l'Erat, si, par son moten & par Paide de Diéu, l'inimitie, que des intérets particuliers avoient fait naître entre les plus grands Sei-gneurs de l'Empire pouvoit enfin être affoupie. Ces paroles, qui font con-noître la véritable origine des Factions des Ghibelins & des Guelfe, font éva-nouir toutes les fables, que des Ecrivains mal informés

ROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

elle fut mariée; & près de 43, lorsqu'elle accou-cha de son Fils. Sa naisfance, en 1152, done d'abord 33 ans, & puis près de 42. En 1152, elle do-ne 32, & près de 41. Re-venons à Muratori, qui continue, p. 51. Suivane le témoignage de Godefroi de Viterbe, qui finit sa Chronique par cerécit, les noces de cette Princesse furent célébrées à Milan dans le Palais qui touchoit à la Basilique de Saint - Anibroise, le 27 de Janvier, en présence de l'Empereur Frédéric, & d'une très gran-de multitude de Nobles, avec beaucoup de magnificence. Godefroi, Moine de Saint-Pantaléon, après avoir dit que l'Empereur colèbra les fêtes de Noèl à Milan, ajoute: Et, dans l'Octave de l'Epiphanie, il fait très richement à Pavie les noces de son Fils avec un grand concours de presque tous les Grands. Mais Godefroi de Viterbe, qui dit que ce fue à Milan, est plus croïable. come Italien, en écrivant ce qu'il avoit vu lui-même. Sicard, Otton de Saint-Blaise, & Galvano Fiam-ma, disent la même chose. Il faut, par conséquent, encore moins écouter Ar-nold de Lubec, qui pré-tend que la folemnité de ces noces se sit sur les confins des Pavésans & des Mantouans. Le Dominicain François Pepin ajoute une particularité, savoir que l'Empereur Frédéric, l'année précèdente, au mois de Juiller, alla, suivi de quelques Allemans & de quelques Lombards, recevoir dans la Pouille, pour Femme d'Henri, son fils, Constance, fille du Roi Guillaume (il faloit dire Roger). Il est probable que, l'année précèdente, Frédéric passa de Toscane sue

011

femble un grand proces, viurent à Rome, chargés d'orgent, avec lequel ils eroioient acheter la faveur du Pape & de sa Cour: ce qui s'étoit fait sous le Pontificat précèdent; & ce qui paroissoit plus facile alors que le Pape, aiant la guerre avec les Romains, avoit besoin d'argent. Nova res, dit S. Bernard en écrivant au Pape [dans le Chap. 3 du Ille Liv. De la Confidération]! Quando hactenus aurum Roma refudit? Et nunc Romanorum confilio id ufurpatum non credimus. (Chofe nouvelle! Quand jusqu'ici Rome a-t-elle refuse de l'or? Mais nous ne crosons pas que ce soit par le conseil des Romains que cela se fasse à préfent). Ann. 1152, p. 499. Le 9 de Juin de la pré-Sente année, le Pape étoit à Segni, come on le voit par une de ses Bulles, donie en faveur de Richilde, Abbesse de Sainte-Julie de Brescia. Je l'ai fait imprimer (dans la Differtat. LXX des Antiq. d'Ital. j. Jusqu'ici les Romains avoient perfifté d'être mal evec Eugene, qui, pour é-tre plus en repos & courir moins de risques, étoit rest téhors de Rome. Il paroit que S. Bernard, écrivant à ce même Pape, vers ce tems, son IVe Livre De la Considération, lui prédisoit la fin de cette querèle. Quid tam notum taculis, dit-il, (Chap. 2), quam protervia & fastus Romanorum? Gens insueta paci, tumultui affueta; gens immitis & intractabilis ufque adhuc, fubdi nescia, nifi cum non valet refiftere. En plaga: tibi incumbir cura hæc; distimulare non licet. Rides me forfitan, fore incurabilem perfuasus. Noli diffidere. (Qu'y a-t-il dans tous les

PRINCES contemporains.

Germanie depuis son rétablissement, & 30 come Empereur.

DUCS DE LORRAINE.

SIMONI,

depuis 1115, meurt le 19 d'Avril 1139.

MATHIEU I,

fils aîné du précèdent, lui succède en Avril 1139, & meurten 117 Gà Nanci.

Il eut avec les Evéques de Mets & de Toul, leurs Chapitres & l'Abbeffe de Remiremont, des démêlés qui produifirent, à diverses reprises, des hostilités. Les Eveques, c'écoit alors la mode, l'excommunièrent, & les Papes Eugene III & Adrien IV confirmerent les excommunications, & jeterent l'interdit sur tous les Brats du Duc. Les choies s'accommodèrent par l'autorité de l'Empereur Frédérie Barberousse, dont le Duc avoit épouse la sœur Berthe; &, come apparem-ment il avoit le plus maltraité l'Eglise de Toul, il nt diverses donations aux Eglises de ce Diocèse. Sa qualité de Beaufrère de Empereur le fit erès considérer de toute l'Allemagne. Il fut de toutes les expéditions de ce Prince; & le principal orage doné par Frédéric au Roi de France, à l'occasion de l'entrevue qu'ils eurent à Vaucouleurs.

# SIMON II,

successeur, en 1176, de Mathieu I, dont il étoit le fils aine; n'aiant point d'enfans, abdique, en 1205, pour se retirer dans l'Abbaie de Stulzbronn. Il y meurt en 1207.

Il fut deux fois en querèle avec Frédérie ou Ferri, Seigneur de Bitche, l'un de les Frères, peu conSAVANS & ILLUSTRES.

Ouvrage si considérable & le travail de l'Auteur no vienent pas à périr dans l'oubli, pris sur moi la peine d'en faire une Copie, en changeant toutefois les Caracleres Lombards ex Caracteres Latins, donc nous nous fervons. Ne sois done point étoné s'il a le commencement fans com-mencement, & la fin fans fin.

Raronius a fait usage de cette Chronique sur une autre Copie trouvée au Vatican, beaucoup meilleure que celle de Jule de' Sindici, dont le P. Caracciotà s'est servi.

Le stile de Falcon est à demi-barbare; & l'Indiction est chés lui rarement d'accord avec l'Année; ce qui peut s'atribuer à l'inatention du Copiste: mais il ofre de tems en tems des détails, qui seroienz d'une grande utilité pour un Ouvrage d'une toute autre étendue que lo mien.

#### IVE

# DE SAINT-VICTOR.

Cardinal du Titre de Sainte Laurent in Damafo, meure en 1142, on 1143.

Il etoit François, & son furnom lui vient de co qu'il avoit êté Charoino Régulier à Saint-Vistor de

Innocent II, qui l'avois connu, lorsqu'il étoit en France, le sit Cardinal en 1130; & l'emploia dans plufieurs Légations importantes, entre autres en France en 1142.

# ETIENE,

François, Moine à Clair-vaux, & l'un des Dif-ciples chéris de S. Ber-nard, de qui l'on a plu-fieurs Lètres, qui lui font adreffées, est fait Cardinal-Evêque de Préneste, ou Palestrine dans le mois tent du partage qu'il avoit d'Octobre 1 140; & meure sems de plus connu, que leu par le testament de lie 13 de Février 1144.

3011

CONRAD IV, Roi des Romains.

accroître trop sa puissance aux dépens de celle des autres. Les Lucquois Etoient ligués avec les Siènois: & les Florentins avec les Pisans. L'Armée des Florentins & celle d'Udalric, Marquis de Toscane, firent des courses jusqu'aux portes de Siène, dont elles brûlèrent les Faubourgs. Les Siénois, réduits à cette extrêmité, recoururent aux Lucquois. Ceux-ci, tant pour secourir une Ville alliée, que pour soûtenir le Comte Guido-Guerra (1), que les Florentins malmenoient, se déclarérent contre Florence. Au contraire les Pisans, à la prière des Florentins, se mirent en campagne; &, conjointement avec eux, firent un furieux dégât des Châteaux & des Terres du Comte Guido-Guerra. Les Sienois, venus pour ravager le Territoire de Florence, donèrent dans une embuscade, & resterent presque tous prisoniers. La guerre se fit avec plus de ra-

(1) J'écris ici le nom de Barême de ce Comre à l'I-saliène, au lieu de dire Gui, parce que ce nom de Barême Guido. & le furnom Guerra ne formèrent dans la suite qu'un seul nom, qui fut le surnom de tous les dêcendans de ce Comte.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

E

ROIS DES ROMAINS.

en ont débitées. Le nouveau Roi fut solemnelle-ment couroné, le 9 de Mars, à Aix-la-Chapelle, par l'Archevêque de Cologne; & son premier soin fut d'envoier des Députés au Pape Eugene III, & par toute l'Italie pour y notifier son élection, qui fut aprouvée de tout le monde. Il voulut ensuite terminer à l'amiable le procès, que son coufin Henri le Lion, Duc de Saxe, qui réclamoit le Duche de Bavière, come héritier du Duc Henri le Superbe, intentoit au Duc Henri, fils du Marquis S. Léopold, lequel possedoit ce Duche par la concession du Roi Conrad III. Il leur dona terme à tous deux pour déduire leurs raisons à Wuirtzbourg dans le mois d'Octobre. Robert, ei-devant Prince de Capoue, André, Comte de Rupecanina, & d'autres Barons de la Pouille, chafsés de leurs Etats par le Roi Roger, vinrent alors se jeter aux pieds de Fré-déric, & lui demander jus-tice & secours. Il leur dit de patienter jusqu'à ce qu'il allat en Italie, pour recevoir la Courone Impériale; ce qu'il fit en 1134. Le Cardinal Baronius raporte la Convention faite, cette année, entre le Pape Eugène & le Roi Frédéric, par le moien de leurs Députés. Frédéric s'obligea u de ne faire ni paix, ni 1) trève, soit avec le Peu-" ple Romain, foit avec " le Roi Roger, sans le consentement d'Eugène " & des Papes, ses succes-1) seurs; & de conserver n toutes les Régales de S. on Pierre on. D'autre part le Pape promit à Frédéric ce de le couroner EmpeROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

les confins du Roiaume, dit aujourd'hui de Naple, pour traiter de plus près avec le Roi Guillaume de la paix & du mariage de Constance. Pepin ajoute: pour laquelle il reçut plus de 150 Bêtes de somme chargees d'or, d'argent, d'étoffes, & d'autres joi-iaux précieux. L'hiver suivant au mois de Février (Janvier), MCLXXXVI, le même Henri épousa Constance avec de très grandes solemnités; & le même Empereur les décora tous deux de Courones Rojales. La même chose est confirmée par la Chronique de Plaisance, tant pour le volage de Frédéric dans la Pouille, que pour la dot. Et il eut d'elle plus de CL chevaux charges d'or & d'argent, d'étofes de soie & d'autres étofes & de Gris & de Vairs, & d'au-tres bones choses. Nous trouvons encore la même chose dans le Chronique de Parme.

Il ariva, cette année, dit encore Muratori, p. 66, ann. 1189, en Sicile un terrible changement, qui fut très pernicieux pour toute l'Italie, & pour les armes des Chretiens dans le Levant. Le 16 de Novembre, mourut, agé seulement de 36 ans, Guillaume II, Roi de Sicile, furnomé le Bon, Prince religieux, Prince illustre, & Père de ses Peuples, qui, pour cette raison, le pleurerent à chaudes larmes non tant à cause qu'ils perdoient un bien-être présent, qu'à cause que, parce qu'il ne laissoit point d'Enfans, ils prevoioient les maux , auxquels ils seroient expo-sés à l'avenir.

n toutes les Règales de S.

n Pierre n. D'autre part moins atentif que son Pèle Pape promit à Frédéric
de le couroner Empen reur, & de l'aider suipreuves qu'il en fit usage

quietude & l'orgueil des Romains? Nation desacoûtumée de la paix, accoutumée au tumulte, cruelle, intraitable jus-qu'à présent, & ne sachant se soumetre que quand elle ne peut pas rélister? Voila la plaie. La cure est votre afaire; il n'est pas permis de le dif. fimuler. Peut-être, persuade qu'elle est incurable, vous moquez - vous de moi?N'en désespérés pas). En effet , fuivant l'Anonime du Mont-Cassin, dont l'année 1151 doit s'entendre de la présente année, le Pape Eugène aiant fait un accommodement avec les Romains, rentra paifiblement dans Rome le 11 d'Octobre. Robert du Mont (continuation de la Chron\_de Sigebert) écrit aussi sous cette année: Le Pape Eugene, aiant fait la paix avec les Romains, entre dans la Ville, & y demeure avec eux cette année (c'est à dire qu'il y de. meura paisiblement ) pour la premiere fois. Jean de Ceccano dit, a Qu'il y n entra le 6 de Septemn bren. La même choseest etestée par Romoald de Salerne, qui die, ce Qu'Eun gene fut reçu des Senan teurs & de tout le Peu-5) ple Romain avec de 30 grands honeurs; Qu'enn suite l'abondance de ses n aumones & de ses bienn faits, lui gagna tellen ment le cœur de ce Peu-9) ple, qu'il commandoit, n pour ainst dire, à la ban guète & que n, fans la Mort envieuse, qui l'enleva promtement du monde, il eut, par l'aide du Peuple, privé les Sénaceurs, nouvellement crées, de la Dignite, qu'ils avoient usurpée. Ann. 1153, p. 503. Le très pieux & très don Pape Eugène III méritoit de vivre plus longuement. Il avoit si bien cap-

leur Père. Il affoupit enfin ces querèles, en augmentant très confidérablement l'apanage de Ferri, qu'il déclara même son s'il n'avoit point d'Enfans. Il fit d'excellentes Loix; empêcha les petites quereles parti-culières; punit les Blatphémateurs; chassa de sa Cour les Bateleurs, les Farceurs, & les Joueurs d'Instrumens ; & détruisit les Cotereaux, sortes de Compagnies de Bandits. On parle de ses voiages d'Outremer, & de ceux de son Père: mais on ne peut pas prouver qu'ils en aient fait aucun.

# FRÉDÉRIC, ou FERRI III,

fils de Ferri, Seigneur de Bitche, remplace, en 1205, ou 1206, fon oncle Simon II par la cession de son Père, & meurt à Nanci le 10

d'Octobre 1213. Ce fut à la persuasion de Thibaut, Comte de Bar, dont il avoit épousé la fille Agnès, surnomée Théomacète, que son Père lui cèda le Duché. Son règne n'eut rien de remarquable.

#### THIBAUT I

successeur, en 1213, de son père Ferri, meurt en 1220 à Nanci, sans avoir eu d'-Enfans de sa femme Gertrude, fille d'Albert, Comte de Dasbourg, qu'il avoit épousée en 1206.

Parent de l'Empereur Otton IV qu'il reconnoitsoit pour son Souverain, quoiqu'alors la plus grande partie des Princes Germaniques tinssent le Parti de Frédéric II, il suivit cet Empereur dans la guerre qu'il fit en Flandre contre Philippe Auguste, Roi des France, & partagea fa défaite à la bataille de Bovines. Son règne n'eut de uvi le Peuple de Rome tentatives sur la Terre

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES.

Il étoit né d'une Famille Noble à Châlons en Champagne. Il se distingua dans le Cloître par l'extrême pureré de ses mœurs, & par son exacte observation de la Règle. Jean de Sarisbéri parle avec éloge de la fainteté de sa vie. L'Ordre de Clieaux le comte au nombre de ses Saints; & D. Chrisoftome Henriquez en fait mention dans fon Ménologe, au 12 de Fevrier.

# WERNER ou GARNIER. apellé communément

# IRNIER.

que l'on die mort avant 1150, pouvoit vivre encore en 1145.

Son nom fair affes entendre qu'il étoit Allemand. Quelques uns pourtant le disent Milanois. Il se peut qu'il fur ne dans le District de Milan, de quelque Allemand établis dans ce pais.

On dit encore qu'après s'être instruit du Droit Romain à Constantinople, il en fit des legons à Ravenne; ce qui paroît die fans aucun fondement.

Ce qu'il y a de vrai. c'est qu'aiant étudié les Livres de Justinien, il fit fi bien valoir à la Comtesse Mathilde les connoitionces qu'il pouvoir avoir, qu'elle l'engagea d'expliquer publiquement Loix Romaines; ce qui pouvoit être de quelque utilité pour ceux de ses Erats, qui suivoient la Loi Romaine.

Ce ne dut pas être à Bologne, dont Mathilde n'etoit pas Dame, qu'irnier ouvrit son Bcole. Ce fut peut-être à Ferrare.

Il fut le Fondateur de l'Ecole de Bologne, on die en \$228: mais l'année est incertaine.

C'est fans aucune preuve qu'on avance qu'il obtint de l'Empereur Lothas-

CONRAD IV. Roi des Romains.

ge entre les Pisans & les Lucquois. Il perit un très grand nombre de gens des deux parts: mais il y en eut sans nombre de réservés aux misères d'une très longue prison. L'Historien cité plus haut, c'est à dire, Otton, Evêque de Frisinghen, die « Qu'il m les vit à quelques années de-la, si sales maigres dans les so prisons publiques (de >> Pise), qu'ils tiroient >> les larmes des ieux de so quiconque passoit par-3) là w. C'est une preuve qu'il n'y avoit point de Cartel d'échange entre ces Peuples; ou que les Lucquois, aiant eu du dessous, ne furent pas en êtat de racheter leurs Prisoniers. On trouve, dans les Annales de Pi-1e, que ces Peuples se firent la guerre à l'occasion des deux Châteaux d'Aginolfo & de Varno, & d'autres lieux que l'une des deux Villes avoit enlevés à l'autre. Les Pisans livrèrent aux flames presque tout le Territoire de Lucque, & prirent le Château de l'I-Le de Palude avec 300 Lucquois. Cette guerre dura plusieurs années encore. Nous savons, par Dandolo, que la haine EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

1) vant la Justice 11. J'ai fait paroitre aussi, dans la D'flertat. LXII des Antiquir. d'Iral., un Diplome, par lequel le Roi brederic confirme les Privileges des Chanoines de Verceil, expédié à Wuirtzbourg le XV des Calendes de Novembre (18 Octobre), l'An du Seigneur MCLII, Indiction XV. Ann. 1155, p. 595. Soit à la fin de cette année, foit au commencement de la suivante, le Roi Frédéric, ne voulant pas laisser en Allemagne une semence de guerre par l'indécision du Procès d'Henri le Lion, Duc de Saxe, & d'Henri, Duc de Ravière, rendit ensin son Jugement, par lequel il a-jugea le Duché de Bavière au Duc Henti le Lion, parce que ses Ancêtres l'avoient pojsèdé durant un très grand nombre d'années. Ensuite il se fit , en 11:6, une transaction par laquelle l'autre Henri resta possesseur à titre de Duc de la Province d'Autriche, qui précèdemment avoit fait partie de la Bavière.

Année 1154. Frédérie vient en Italie pour la premiere fois. C'étoit la coûtume, dit Muratori, p. 509, que l'Empereur, ou le Roi, quand il venoit en Icalie, allet camper dans la Plaine de Roncaglia, pour faire la revue de ses Vassaux, ou Feudataires, tant de ceux d'Allemagne, qui le devoient accompagner, que de ceux d'Italie, qui devoient s'y rendre tous pour reconoître leur Souve rain. Quiconque, sans permission du Roi, manquois de s'y trouver, perdou ses Fiefs. L'Archeveque d. Breme, & l'Evêque d'Hal

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

pluficurs fois. Il exemta, e n'ai pas sous la main en quelle année, le Monastère de Moniréal de la Jurisdiction Episcopale.En 1168, il connut en premiere instance d'un Proces de l'Archevêque de Messine contre son Chapitre. Dans la même année, le Pape Alexandre III confirma l'exemption du Monastère de Montréal par une Bulle, qui donoit pouvoir à Guillaume & à ses successeurs, a lorsque l'Abbé de Monen réal seroit acuse de 1) quelque délit, de commèrre des Juges Ecclé-" fiastiques pour le jun ger m. Cette Bulle d'Alexandre est une confirmation indirecte de celle d'Urbain II. Guillaume jugea lui-même, en 1183, une Cause Ecclésiastique. En 1186, il commit des Juges pour mètre d'accord des Bénéficiers, qui plaidoient pour la possesfion de quelques Biens Bccléfiaftiques. Dans une Donation faire, la même année, à l'Eglise de Messine, il déclara, come le Comte Roger & le Roi Roger l'avoient fait plus d'une tois, a Que toutes les En glises de son Rosaume n dépendoient de lui m. L'Abbé du Pin, dans le Xe Chap. de la Défense de la Monarchie de Sicile, dir: S. Anronin, Archevêque de Florence, qui ne doit pas être suspect à la Cour de Rome, expliquant en détail dans son Histoire (Liv. XIX, Ch. 1, § 1), les Privilèges, dont Adrien IV étoit convenu avec Guillaume (I), Roi de Sicile, tant pour lui, que pour ses successeurs, les raure à quaire Chefs; le premier, les Elections des Evêques; le second, le pandolo, que la naine berstat y perdirent esselle Droit de Légation; le troi-réciproque des Pisans & vement les leurs en cette sième, celui des Apella-

par ses libéralités & par la douceur de ses manières, qu'il se trouvoit en état d'abolir ce Sénat, qui l'avoit fait vivre, ainfi que Jes trois prédècesseurs, dans de fi grands troubles. Il avoit bâti deux Palais, l'un à Rome auprès de Saint-Pierre, l'autre à Segni- Il evoit recouvré le Château de Fumone, Normia, Sezza, Terracine, enlevées depuis longtems au Domaine de S. Pierre. Ses rares vertus lui procurèrent la vineration & l'obeiffance de tout le monde. Mais Dieu le voulut apeller à lui; ce qui plongea dans une douleur immense tout le Clergé & le Peuple Romain. Sa mort ariva le 7 de Juillet de la présente année à Tivoli. Sa fépulture dans la Basilique de Latran fut honorée de Dieu par diverses guérisons miraculeuses.

Il ne venoit jamais, dit l'Abbé Fleuri, Liv. 69, N. LXV, célèbrer la Messe à Saint-Pierre, sans y faire quelques présens; & il dona aux Chanoines de cète Eglise la quatrième partie des ofrandes qui s'y fai-

Son Pontificat fut de 8
205, 4 mois & 11 jours;
& non pas 20, come il
est dit dans ses Vies par
Amauri d'Augier, le Cardinal d'Aragon, & Bernard de Gui.

Sa mort précèda d'un mois & 11 jours celle de S. Bernard, arivée le 20 d'Août de la même an-

nce.

Soient.

### ANASTASE IV

elu le 9 de Juillet 1153, meurt le 2 de Décembre 1154, après un an, 4 mois & 24 jours de Pontificat.

Ne Romain, il s'apelloit Conrad; & fon Père, Benoit. Il étoit Cardinal-Evêque de Sabine, & très vieux, quand on le fit Pape. Il fit batir un nouveau

Tome V.

PRINCES contemporains.

de Rosshem, dépendante de son Duché, de laquelle Frédérie II s'êtoit empare. La première fur malheureuse par l'imprudence de son Général. La seconde, qui fut en 1218, lui réuffit : mais pour peu de tems. Frédérie acourut se remparer de cète Terre, & l'assiègea dans la Ville d'Amans. Abandoné de ses Amis, & voiiant toutes ses Terres ravagées par les Troupes Allemandes, il se remit à la clémence du Vainqueur, devenu véritablement son Souverain par la mort d'Otton IV, arivée cète année-là même. Frédéric lui pardona: mais il le retint prisonier, & le garda près d'un an à sa Cour, le logeant dans une Hotellerie, & ne lui permètant d'avoir qu'un Page & quatre Gentilshomes: mais lui fournissant d'ail= leurs tout ce qui lui pouvoit être nécessaire, & le faisant manger à sa table. Il obtint, en 1219, fa liberté motenant 1200 marcs. Il ne fit plus que languir jusqu'à sa mort. On a dit qu'une Courtifane, qu'on prétend envoice par Frédéric II, l'avoit empoisoné presque austitôt qu'il eut passé le Rhin pour revenir en Lorraine. Je n'ai pas besoin d'avertir qu'un pareil conte populaire ne mérite aucune crojance.

### MATHIEU II.

frère de Thibaut I, lui succède en 1220, & meure en 1251.

Il eut différentes guerres. Les unes lui furent
de quelque avantage. Les
autre ne produisirent
guères que des ravages de
part & d'autre. Il aquit
divers Chateaux, & le
Comté de Toul; & fut fait
Protecteur de cète Ville.
Lorsqu'en 1243 les intrigues du Pape Innocent IV

SAVANS & ILLUSTRES.

re II qu'il fit reprendre au Droit de Justinien son anciène autorité dans les Tribunaux, & qu'il ordo. nat d'expliquer dans les Bcoles publiques le Digefte & le Code. Le tout se doit réduire, ainfi que je le pense, à dire qu'avec la permission de Lothaire, il continua d'enfeigner, come il avoit fait auparavane avec celle de Mathilde: & que les legons,qu'il donoit, avec un affes grand concours d'Auditeurs, aiane rendu la conoiffance des Loix de Justinien plus étendue qu'esse ne l'éroit depuis plufieurs fiècles, on en fitinsensiblement usage dans les Tribunaux.

Il fut le Père de cète foule de Glossateurs, qui sont aussi méprises aujour-d'hui, qu'ils furent esti-més autresois. On sui dona le titre glorieux de Flambeau du Droit (Lucerna Juris): mais ce Flambeau n'étoit pas fort lumineux.

Ce que je dis ne le doie pas priver de la gloire d'avoir ouvert une carrière, que d'autres ont parcourue depuis avec succès.

Il mourut & fut enterre

# ALBÉRIC,

fait Cardinal-Evêque d'Oftie par Innocent II, en 1135, après le successeur immédiat de Drogon, lequel sut Pierre, Moine du Mont-Cassin, qui ne siègea peut-être que quelques jours, meurt en 1147 à Verdun, étant alors Légat en France.

Il étoit François, de la Ville de Beauvais, & fue Moine de Clugni, & Prieup de Saint Martin des Champs à Paris.

Innocent II l'envoia Légat dans le Levant, pour déposer Raoul, Usurpateur du Siège d'Antioche; ce qui se nt dans un Concile, qu'Albérie tint en cète

> CONRAD IV, Roi des Romains.

des Vénitiens s'étant aerue beaucoup dans ce tems, l'une & l'autre Nasion se firent, quand elles se rencontrèrent sur mer, zous les outrages & tout le mal qu'elles purent. Mais le Pape Luce II interposa sa médiation; & l'on peut croire qu'il rétablit la paix entre elles. Les Modénois évoient aussi brouilles avec les Bolonois, parce que, l'année d'auparavant, le Château de Savignano s'êtoit doné par trahison aux derniers. Si nous avions les Histoires de beaucoup d'autres Villes d'Italie, peut-être en trouverions-nous la plus grande partie embaras-Sée alors d'autres guerres. Le Roi Conrad étoit à l'égard de l'Italie, come s'il n'étoit point; & parconsequent toute Ville puissante, n'étant resenue par aucun frein, insultoit les autres. On aprend encore d'une Lètre de Pierre (le Vénérable), Abbé de Clugni (1) que lorsque, l'année suivante, il vint à Rome (aparemment par la route de Pontremoli) pour voir le Pape Eugène III, il fut, dans la route, dévalisé par un Marquis Obizzon (peut-Erre Malaspina): mais (1) Liv. VI , Let: 45.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ocafion: mais feulement pour leur vie; parcequ'on les ôtoit aux Perfones, & non pas aux Eglifes.

non pas aux Eglises. Année 1155, p. 515 Le Dimanche 17 d'Avril, Frédéric qui, sur l'invitation des Pavesans, étoit venu dans leur Ville 2 y est, come Orton de Frifinghen l'ateste, Vie de Fré-dér. Liv. II, Ch. 11, couroné, au grand contentement de tous les Citoiens, dans l'Eglise de Saint-Michel, ou les Rois Lombards avoient anciènement leur Palais. Des Historiens Milanois, entre autres Galvano Fiamma & Buonincontro Morigia, difent que Frederic fut couroné, tant à Monza, qu'à Milan, les uns disent en 1154, les autres en 1155. Sans avoir trop examiné leur opinion, je l'ai suivie dans mon Traité de la Courone de fer, qui parut en 1693. Mais aujourd'hui je reconois que c'est une réverie de ces Historiens. La guerre, que ce Prince faisoit aux Milanois, ne lui permit d'entrer, ni dans Monza, ni dans Milan; & moins encore de recevoir la Courone de fer des mains de l'Archevêque Hubert de Pirovano. Sigonius, dans son Hist. du Ros. d'Ital. Liv. 13, & M. Saffi, dans ses Notes sur cette Hift., font observer a Que l'on ne doit pas 3) même croire que le Cou-11 rouement de ce Prince n se soit fait à Pavien. Par est courone I coronatur! Otton de Frisinghen veut dire uniquement que Frédéric se fit voir, dans la Bafilique de San-Michele, la courone sur la tête & le sceptre à la main. Il est parlé plus bas d'un au-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

lations; & le quaerième » le Droit d'affembler des Conciles. Ces mêmes Privilèges furent encore confirmés à Guillaume II par les Papes Urbain III & Clémeut III; par le premier 2 dans un Privilège raporte par Pierre de Lune , Archeveque de Messine, qui affure l'avoir lu & vu , où sont ces paroles : Concedimus tibi debitam porestatem , quantam Legatis de latere modo dare confuevimus. Itaque possis ipsos Archiepiscopos & Episcopos vocare ad Concilium. (Nous vous acordons le pouvoir qui vous est dû, dans toute l'étendue que nous avons coutume de le doner actuellement aux Légats à latere. C'est pourquoi vous poures convoquer en Concile les Archevêques & les Evêques ). S. Antonin & Flavius Blondus (Flavio Biondo) font mention du second Privilége de Clément III, con-firmatif de celui d'Adrien IV dans tous ses chefs.

# TANCREDE,

Tancrède succède en Décembre 1189, par la volonté des Peuples, au Roi Guillaume II, son cousingermain. Il est couroné dans le mois de Janvier 1190; & fait à Brindes, en 1191, couroner Roi son sils Roger, en le mariant. Ce jeune Roi meurt, en 1193; & Tancrède au commencement de 1194.

Roger, Duc de Pouille, fils ainé du Roi Roger, par est couroné l'ecronatur) Otton de Frisinghen veut dire uniquement que Frédèric se sir voir, dans la Basilique de San-Michèle, la courone sur la tête de le sceptre à la main. Il est parlé plus bas d'un autre Couronement de Frédérion de la couronement de Frédérie de la main. Il est parlé plus bas d'un autre Couronement de Frédérie.

QU.

Palais, aupres de Sainte Marie de la Rotonde.

Le Pape Anastase IV confirme cète année, dit Muratori sous l'Année 1152, T. VI, p. 506, en faveur de l'Abbe Pacifique, les Privilèges du Monastère de Brescello, que le Comte, ou Marquis Albert-Azzon (& sa Femme Hildegarde) Bifaieuls de la Contesse Mathilde avoient fondé. La Bulle simprimée dans la Disser tat. LXX des Antiquités d'Ital), est datée A La tran le V des Ides (le 9) de Decembre, Indiction 11, l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLIII, & du Pontificat du Seigneur Anastase IV Pape, l'An Premier. J'ai fait imprimer, dit-il encore, p. 508, dans la Dissertat. LXV des Antiquit. d'Ital. ) une Bulle de ce Pape en faveur de l'Abbaïe de la Pompo-Sa, laquelle est datée de Latran, le XIV des Calendes d'Avril ( 19 de Mars), Indiction II, l'An de l'-Incarnacion du Seigneur MCLIII, & du Pontificat du Seigneur Anastase IV Pape, le Premier. Si par de l'Année Florentine, ou Véniciène, il faut MCLIV. Le Campi (Hift. de Plai-Sance , T. II) raporte une autre Bulle de ce Pape expédiée le VIII des Calendes de Mai (25 d'Avril).

# ADRIEN IV.

élu le 3 de Décembre 1154, siège 4 ans, & 2 mois moins quelques jours; & meurt à Anagnie le 1 de Septembre 1159. On raporte à Rome son Corps, que l'on enterre dans la Bafilique de Latran auprès du tombeau d'Eugène III.

Son nom étoit Nicolas Breach-Spéar, c'est à dire Brise-Lance. Il étoit du Bourg de Saint-Albans en PRINCES contemporains.

firent élise dans une Diète de Francfort Guillaume, Comee de Hollande, pour Roi de Germanie & des Romains, contre l'Empereur Frédérie II, qu'il avoit ofe déposer, dans un Concile à Lion, Mathieu se rangea du parti d'Innocent & de Guillaume, en haine de ce que Frédéric avoit emmené son fr. re le Duc Thibaut prisonier en Allemagne.

# ROIS D'ANGLETERRE. ETIENE,

Comte de Boulogne, petit-fils, par sa Mère, de Guillaume le Conquérant, & neveu d'Henri I, succède à ce dernier en 1133, & meurt le 25 d'Octo. 1154.

Par une nouveauté, qu'il introduisit dans son Roiiaume & dans son Duché de Normandie, Henri I s'êtoit tlaté d'avoir affuré, come on l'a vu dans l'E. poque précèdente, le droit de lui succèder dans ses Etats à sa fille Machilde, qu'il avoit remariée, veuve de l'Empereur Henri IV, à Geofroi Plantagenet, Comte d'Anjou : mais toutes ses mesures & ses précautions n'empêchèrent pas que les Anglois & les Normans ne reconuffent les uns pour Roi, les autres pour Duc, Etiene, qui par ses liberalités, & par les intrigues d'Henri, fon Frère, Evêque de Winchester, avoit achevé, pen-dant la ma'adie d'Henri I, de disposer les Peuples en sa faveur. Les Evéveques & les Barons d'Angleterre ne lui voulurent cependant déférer la Courone, qu'en ajourant au ferment ordinaire du Sacre des Rois des Claufes, qui l'engagèrent a de " remplir dans un certain n tems les Bénéfices qui n vaqueroient, & d'en

SAVANS & ILLUSTRES,

Ville, & dans lequel non seulement i deposa, mais même il dégrada de la Prétrife, Serlon, Evêque d'a Apamée, qu'il convainquit de trahison. Il dedia PBglife du Sauveur à Jérufalem ; & tint en cère Ville un autre Concile, pour réunir à l'Eglise Romaine le Pairiarche & les Evêques d'Armenie, dont la Doctrine fur quelques points n'étoit pas tout à fait Orthodoxe.

En 1138, le même Pape l'envoia Legat en Angleterre, où, du consentement du Roi Etiène, il tint un Concile à Londre, où Thibaut, Abbe du Bec, fut élu Archevéque de Cancorbéri.

Il souscrivit, en 1139, la Buile d'Innocent II pour l'Investiture du Duché de Pouille & de Calabre, &c. en faveur de Roger 2 premer Roi de Sicile.

En 1147, Eugene III l'envoïa Ligat en France pour s'oposer aux progrès de l'Herétie, que prêchoit Henri, Disciple de Pierre de Bruis, Il eut pour Collegues dans cète Légation S. Bernard & Geoffroi , E. vêque de Chartre, Prélat très célèbre.

Alberie ne fut pas moins recomandable par l'innocence de sa vie, que par la science, & par son habileté dans les Afaires Ecclésiastiques.

Il y a plusieurs Lègres de S Bernard, qui lui sont a-dressées, dans lesquèles on voit combien il l'estimoit & l'aimoit. Ce saint Abbé dona même une grande preuve de l'opinion qu'il avoit de la sainteté du Cardinal Albéric, orsqu'il célèbra la Messe fur son tombeau. Il dit les Oraisons du Commun des Confesseurs, au lieu de celles des Morts.

BERNARD DE RENNES Angleterre. Son Père étoit | 1) nus pour être remis aux Diacre-Cardinal du Titre

CONRAD IV. Roi des Romains.

qu'il eut recours aux Plaisantins, qui forcerent ce Marquis & ses Brigands de lui faire sazisfaction, & de lui refsituer tout, jusqu'au dernier sou. Les Italiens regardoient leur liberte recouvrée come un grand bien: mais elle ne servit qu'à les rendre plus malheureux.

1145. LUCE II, plus courageux que prudent, se hazarde de monter au Capitole avec quelques Troupes, à dessein d'en chasser honteusement les Sénateurs. Mais ils prènent les armes & le Peuple avec eux. Les Soldats de Luce sont repousses. Luimême, dans le tumulte, est ateint de plusieurs pierres, qui le blessent de manière qu'il reste hors d'êtat de s'asseoir. Il ne furvit que peu de | jours à cète Expédition mal concertée, & meurt le 25 de Février. Le Cardinal Pierre-Bernard de Pise, Moine de l'Ordre de Cîteaux, Abbé de Saint-Anastase, & précèdemment Disciple de S. Bernard, succède à Luce, sous le nom d'Eugène III, le 27 du même mois de Février. On s'atendoit de le sacrer le Dimanche suivant: mais, informé que I me I, ainsi que Conred & I dire de ces Princesses d'a-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

rie à Ponte-Lucano, leque! fert d'explication à celuici. La fête de S. Pierre étant arivée, est-il dit, p. 117; le Pape & l'Empereur la célèbrerent solemnèlement à Ponte-Lucano. Le Pape Adrien célèbrant la Meffe, dis Otton de Frisinghen, chap. 24, l'Em-pereur est couroné, e'est à dire, qu'il assiste à la Messe la Courone sur la tête. Ce passage explique celui du coronacur (est courone) de Pavie. L'Auteur de la Vie d'Adrien IV, dans le Recueil du Card. d'Aragon, dit, en parlant du même fait : Le Pape & l'Empereur allèrent, ce jour-là, pareil-lement couronés à la folemnité de la Messe. Frédéric, come je le dis ail-leurs, partit de Pavie, après le 26 d'Avril, pour aller aslieger Plaisance. Mais cette Ville aiant, le 26 d'Avril, dit Muratori, p. 51 k, reçu le secours de la Cavalerie & de l'Infanterie de 2 Portes (Quartiers) de Milan, étoit disposée à se bien défendre. Cète disposition & la hâte que Fredéric avoit de se rendre à Rome, exemtèrent Plaisance du mal, qu'il auroit pu lui faire. Il célèbra la fête de la Pentecôte dans le voisinage de Bologne; & leGhirardacci, dans l'Histoire de cète Ville, Liv. III, raporte un Diplome de ce Prince daté le III des Nones (le 5 de Mai) près du Reno, par lequel il ordone aux Bolonois, it de m rebâtir le Château de n Medicina, qu'ils avoient n) détruit n. Ce Prince a-voit adopté le projet de son oncle Conrad de faire la guerre au Roi Guillau-

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

aimt de fon Peuple. En confequence, fa more affigea beaucoup le Roi Roger, & tous fes Sujets 11 laissa de Blanche, fille do Robert, Comre de Legel. deux Fils en bas age, només , l'un Tanerede , dont il s'agit, & l'autre Guillaume, qui mourut agé de 20 ans. Il paroît que le Roi Roger regarda ces deux Enfans come bavards. Quelques Ecrivains cependant difent queBlanehe êtoit la Femme, & non pas seulement la Maitreffe du Duc Roger. Il se peut qu'ils fuffent unis par un mariage secrer, que le Roi Roger, Prince aufli jaloux de son autorité de Père, que de fon autorité de Souverain, prétendit nul, parce qu'il avoit été fait à son insu. Pour le dire en passant, ce Ma-riage secret du Duc Roger & ses Fils, que le Roi Roger put ne pas vouloir reconnoître pour légitimes, pouroient bien avoir ocasione l'Edit, que ce Roi tit publier en 1150, & dont je parle, T. III, p. 329-37, col. I, par lequel il declara nuls les Mariages, qui n'auroient pas êté faits solemnèlement & publiquement; & non légitimes, les Enfans sortis de ces Mariages.

Tancrède eut pour Femme Sibille, ou Sibilie, fille d'un Comte d'Acerra, de laquelle il eut cinq Enfans; 1° le Roi Roger III, mort avant lui; 2° le Roi Guillaume III, son suc-cesseur; 3° Madonie, Fem-me de Jean Sforzia; 4° Constance, Femme de Pierre Ziani, Doge de Veni-se; so Albérie, mariee d'abord à Gautier, Comte de Briene, enfuire à Jaque, Comte de Tricarico, puis à Tigrin, Comte Palatin. C'est tout ce que je puis

un Clere apelle Robert, qui, soir parcequ'il fut touché de la Grace, soit parcequ'il étoit très pauvre, abandona fa Femme, & ion Fils alors en bas age, & se fit Moine dans l'Abbase même de Saint-Albans. Nicolas, devenu grand & n'aiant pu recevoir que la première éducarion, subsista quelque tems des Aumones, qu'il alloit tous les jours recevoir au Monastère. Son Père lui reprocha son manque de cœur, & le chasa même avec indignation. Nicoles, aiant passe la mer, alla, come il put, jusqu'en Provence; & s'arêra, près d'Avi-gnon, à Saint-Ruf, célèbre Monastère & Chef-lieu d'une Congrégation de Chanoines Réguliers. Bien fait de la persone, parlant avec grace & bon fens, & s'aquitant, avec autant d'habileté que de promtitude, des commillions qu'on lui donoit, il plut à toute la Communauté. Chacun s'empressa de hater ses progrès dans l'E-tude, & l'exhorta même à prendre l'habit de la Maison. Son zele pour la Régularité, son aplication à l'Etude, la pénétration de son esprit, son éloquence naturèle, perfectionée par le travail, augmentérent continuèlement l'escime qu'on avoit pour lui: ce qui le fit choisir pout Prieur. Ensuite l'Abbé Guillaume II, près de mourir, le défigna lui-même pour son successeur; & toute la Communauté concourut à son élection. Mais, quel que tems apres, les Chanoines, se crosant déshonorés d'avoir à leur tête un Etranger, cherchèrent à s'en débaraffer par des aculations calomnieules, qu'ils intentèrent contre lui devant Eugène III. Ce

PRINCES contemporains.

" nouveaux Possesseurs; n de restituer les Foreis n usurpées par Henri I, " & de se contenter de )) celles, que les deux 3) Guillaumes avoient pof-" sèdées; & de suprimer menin pour toujours le 9 Dane-Geldt, autrefois 1) suprimé par Edouard le n Confesseur, & retabli par n les Rois Normans m. Les Eveques, voulant, come les Papes, augmenter leur puissance temporele & s'en menager les moiens, ce ne promirent au noum veau Roi d'être fidèles, " qu'autant qu'il mainm tiendroit les Immunités n de l'Eglisen, dont le plus grand nombre étoit des Ulurparions, que Guillaume le Conquérant & ses Fils n'avoient regardées que come telles. Le Duc de Glocester, fils nature! d'Henri I, respectant les intentions de son Père & cachant affes mal les siènes, " ne promit d'être n fidèle, qu'à condition n qu'il seroit conservé mans ses Biens & ses Ho-11 neurs, & qu'Etiène exéncuteroit ce que les Barons mavoient exigé de lui m. Ce fut ainsi qu'Etiène fut mis sur le Trone. Aussicot après son Sacre, il s'empara des trésors du feu Roi, qu'il eut peut-être falu mètre en sequestre pour être rendus à Mathilde, quand il auroit été paifible possesseur de la Courone; se mit en état, en levant une puissante Armee, de se maintenir; & remplit les Clauses ajoutées à son serment, en publiant une Cherte, confirmative des Priviléges & Franchises de la Nation, & des Immunités du Clergé. Le règne de ce Prince fur malheureux pour fes

Sujets, & pour lui-même.

La permission, que les Evé-

SAVANS & ILLUSTRES

de Saint-Côme & Saint-Damien, meurt en 1150. Il étoit de Bretagne, & fa patrie lui dona fon furnom. Ce fut Eugène III, qui le fit Cardinal. Jean de Salisbéri le loue en particulier de son désintéressement; qualité tare alors parmi les Eceléfiaftiques & fur tout parmi ceux de la Cour de Rome, auxquels S. Bernard reproche fouvent leur avarice & leur avidité.

# JEAN DE MEDA,

Supérieur de l'Ordre des Humiliés, meurt le 26 de

Septembre 1150.

Il croit de Méda, Bourg à cinq lieues de Come; & fa Famille étoit noble. Il embraffa l'Etat Eccléfiaftique; &, devenu Prêtre, il fut mis à la tête des Humilies, Ordre qui ne subsiste plus, & qui n'étoit alors compose que de Laics.

Jean leur dona la Régle de S. Benoît, & leur incorpora des Chanoines Réguliers, dont il avançoit aux Ordres facrés ceux qu'il en crofoit capables.

Il fut principalement recommandable par ses prédications, & par sa charite.

Ses vertus & les miracles, qui lui furent atribues , engagerent Alexandre III, dont il avoit ête zèlé Partisan, de le canoniser très peu d'années après sa mort.

# GRATIEN,

célèbre Moine Bénédiclin fleurissoit en 1151.

Il prit envie, dit Muratori, T. VI, p.498, sous l'année 1151, à Gratien, Moine Bénédictin, aiant la Toscane pour la Toscane pour patrie, come étant né dans la Ville de Chinfi, lequel demeu-roit alors au Monastère de ques & les Barons obtin-Saint-Félix de Bologne, de Pape, voiant Nicolas se rent de son imprudence, faire une nouvelle Compi-défendre avec beaucoup de fortifier leurs Cha- lation du Droit Canoni-

> CONRAD IV. Koi des Romains.

les Sénateurs avoient dessein de s'oposer à son Election, s'il ne vouloit pas confirmer l'érection de leur Sénat, il est obligé de sortir de Rome. Sa consécration se fait dans le Monastère de Farfa, le Dimanche 4 de Mars. Il y reste jusqu'après Paque, qu'il en sort pour aller demeurer huit mois à Viterbe. Pendant son absence de Rome, Arnaud de Bress: y vient ani-mer les Romains rebelles à perlitter dans ce qu'ils avoient entrepris; à rétablir, outre le Sénai, l'Ordre des Chevaliers, tel qu'il avoit êté dans l'anciène Rome; à ne pas soufrir que le Pape se mêlat du Couvernement temporel, lui qui devoit se renfermer dans le gouvernement spirituel. Il soutenoit ces conseils de toutes les invectives, qu'il avoit coûtume de faire contre le Clergé. Les Rebelles, enflamés de plus en plus par ses discours, détruisent les Palais & les Tours, non seulement des Nobles qui ne vouloient pas se déclarer pour eux: mais encore des Cardinaux, plusieurs sont blesses par la populace. Ils abolissent la Digni- Expédition. Sans acuser tière présomptive de la

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

l'Empereur Manuel Comnene en étoient convenus; mais, come je le dis en son lieu, les chaleurs & les maladies, lorsqu'il êtoit près de Rome, indisposerent son Armée contre cète Expédition sur laquelle Adrien IV avoit comté. Frédérie fut oblige de reprendre le chemin de la Lombardie pour repafser en Allemagne; ce qui fait dire à Muratori, p. 518 : Ainfi l'Empereur Frederic s'en retourna fain & fauf en Allemagne, aiant obtenu la Courone Impériale, & n'aiant rien fait pour qui l'avoit courone. Si, par-là, cet Auteur prétend reprocher à l'Empereur d'avoir man-que de parole au Pape, on a peine à s'empêcher de l'acufer d'injustice. A drien avoit stipule que Frédérie l'aideroir à réduire entièrement les Romains à leur devoir, & le Roi Guillaume à faire ce que le Pape vouloit : mais Muratori lui-même, après a-voir parlé de la fête de S. Pierre, célèbree folemne-lement à Ponte-Lucano par le Pape & par l'Empereur, avoit dit, p. 517: Les chaleurs & les maladies des Soldats augmentant, Fredéric leisse le Pape fore déchu de ses espérances; E, lui rendant le Domaine de Tivoli, mais sauf en toutes choses le Droit de l'Empire, il se remet en marche vers la Lombardie. L'Empereur auroit bien voulu, dit-il ensuite, p. § 18, lorsqu'il étois à Rome, porter la guerre dans ces cantons I la Pouille); mais son Armée, où l'on voioit mourir tant de Malades, avoit montré trop de répugnance pour cète

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

pres l'Arbre généalogique des Princes Normans, que j'ai deja cite.

Tancrède, aiant conclus dit Muratori, T. VII . p. 72, Ann. 1191, le ma-riage de son fils ainé Roger, qu'il avoit déclaré Duc de Pouille, avec Irène, fille d'Isaac l'Ange, Empereur des Grees, cèce Princesse, étant en chemin pour l'Italie; il vina en deça du Phare pour & tre à portée de la recevoir. Après avoir réduit les Peuples de l'Abbruzze, qui favorisoient la révolte d'un Comte Renaud, il fe ren-die à Brinde. Il y reçue lrene; & fit célèbrer avec beaucoup de magnificence, les noces de son Fils & de cette Princesse. Il y dona même à son Fils le titre de Roi, & le fit couroner. Ensuite, il retourne glorieux & triomphant en Sicile. Il eft éconant que l'Anonime du Mont-Cafsin place la célèbration de faut croire que fon Texte n'est pas correct.

Muratori, que je traduirai librement, va continuer cet Article. T. VII , Ann. 1189, p. 66. Suivant les conventions matrimoniales de Constance & d'-Henri, V come Roi des Romains, & VI come Roi de Germanie, cete Princeffe devoit succeder au Rojaume de Sicile, après la mort du Roi Guillaume II. La Chronique d'Anchin Chronicon Aquiscinctinum) die, et Qu'avant sa 1) mort, Guillaume déclara 1) le même Henri , fon fils, n & fon heritier m. Mais on sprend de l'Anonime du Mont-Caffin, a Que n ce Roi mourus fans avoir n) fait de testament n. Il est incontestable que Constance avoit eté précèdemment reconue pour Heri-

de sagesse & de modération, renvois les Acusa-teurs & l'Acuse, leur enjoignant de vivre en paix. De nouvelles brouilleries furvincent bientot après. Il falut retourner à Rome. Eugène renvoia les Chanoines, en leur permètant d'elire un Abbe, qui leur convînt; & retint auprès de lui Nicolas, qu'il fit Cardinal - Evêque d'Albane, & qu'il envoia Legat en Norwêge pour achever d'en affermir les Peuples, encore barbares, dans la Religion Chretiène. Nicolas se gouverna très bien dans cète Légation; & revint à Rome peu de tems evant la mort d'Anastase IV, dont il fut le succesfeur par les sufrages unanimes de tous les Cardinaux.

Il enrichit, rebatit, & répara beaucoup des Egliles de Rome. Il fit au Padais de Latran des réparations & des embellissemens aussi considérables, qu'utiles. Il augmenta beaucoup, par des Donacions qu'il regut ou par des Achats qu'il fit, les Biens de l'Eglise Romaine; &, pour défendre la frontière de l'Etat Ecclésiastique, il fit élever une Forteresse

à Radicofani.

Les Auteurs de sa Vie d'autres Historiens difent qu'il fut rempli de piété, de zèle & de prudence; qu'il fue dans fa Langue naturèle & dans la Langue Latine l'un des Homes les plus éloquens, & Pun des plus grands Prédicateurs de son siècle; qu'il joignit à beaucoup d'esprit une singulière fermeté d'ame; qu'il fut lent à se metre en colère, & prome à pardoner. Je ne chercherai point ce qu'il peut y avoir d'outré dans ces éloges; & je me concenterai de dire que la conduite d'Adrien IV à

PRINCES contemporains.

zeaux, facilita les mojens à Mathilde de se faire en Angleterre un Parti, d'abord foible, ensuite très puissant; & fournit aux Seigneurs l'ocasion de supofer des fujets de mécoutentement, & de se revolter. chatier les premiers Rebelles; & pour calmer les inquiétudes de la France, qui le vosoit de mauvais œil en même tems Roi d'-Angleterre & Duc de Normandie. Il cèda cète dernière à son fils Eustache, Comte de Boulogne, lequel en fit homage à no-tre Roi Louis VII. Une maladie très dangereuse, qu'Etiène eur dans ce tems-là, dona naissance aux troubles qui durèrent durant tout son regne. Le Roi d'Ecosse, oncle de Mathilde, & les Partisans Anglois de cette Princesse, aiant à leur tête le Comte de Glocester, commencerent à paroître en armes en Angleterre, soit pour leur propre intérêt, foit pour celui de Mathilde. Etiène rétablisut bientot réprimer ces premiers mouvemens. Il fe crut alors bien affermi fur le Trone, & même en état de travailler à diminuer la trop grande puissance du Clergé. Un accident lui dona lieu de citer à son Tribunal les Evéques d'Eli, de Lincoln, & de Sarisburi, qu'il voulur obliger à lui remètre tous leurs Chateaux pour garans de leur tidélité. Sur leur refus, il envoïa des Troupes s'en emparer. Elles y trouvèrent des sommes considérables. Tout le Clergé prit feu pour ces trois Evêques; & l'Eveque de Winchester, Prélat ambitieux, Home inconfequent & mauvais Frère, affembla, come Ligat du Pape, un Concile, auquel il cita le Roi l'égard de Guillaume I, son frère. Un célèbre Ju-Roi de Sicile & de l'Em- risconsulte prouva, se Que prorite aux Canons: mais

SAVANS & ILLUSTRES.

que pour metre dans les Ecoles & dans les mains des jeunes Etudians. Il entreprit done fon Decret, qu'il composa de Canons do Conciles, de Lètres des Papes (parmi lesquelles is y en a beaucoup d'apoeri-fes, parcequ'elles sont ti-rées du Recueil d'Isidoro Mercator), & de Paisages des Pères. On avois fait avant lui plufteurs Compilations semblables: mais la siène l'emporta sur les autres, & devint ensuite célèbre par l'usage, qu'on en fit dans les Ecoles.

Come Gratien etoit destitué du secours de la Critique, il cite souvent, come étant des Pères, des Ouvrages, que l'on a reconnus depuis n'être pas d'eux. Les Pères, qu'il a le plus consultés, sont S. Ambroise, S.Jérôme, S.Au. gustin, S. Gregoire, S. Isi-dore de Séville, & le Vé. nérable Bède. Il fait usage auffi du Digefte, du Code & même des Capitulaires de nos Rois; &, par ocasion, il traite quelques Questions de Théologie.

Il a doné pour titre fon Ouvrage : Deeret , on Concordance des Canuns discordans; parceque, ra-portant diferentes autorités qui paroissent oposees, il entreprend de les concilier: mais il y réutlic ordinairement très mal.

Son intention très marquée est de fonder les nouvelles prétentions de la Cour de Rome; ce qu'il fait avec aussi peu de sens,

que d'adresse.

Après avoir, dit l'Abbé Fleuri, Livre 70, N. XXVIII, raporté plusieurs autorités des Papes même, qui se reconoissent obligés à garder les Canons & les Decrets de leurs Prédècefseurs, il ajoute: A cela on répond ainsi. La Sainte Eglise Romaine done l'au-

CONRAD IV. Roi des Romains.

té de Préfet de Rome; forcent tous les Nobles Romains de prêter serment de foumission & d'obéissance à leur Patrice JOURDAIN; & se font une Forteresse de la Basilique du Vatican, où même ils contraignent les Pèlerins à faire des ofrandes, dont! ils s'emparent, & batent ceux qui refusent de les contenter. Eugène III, après avoir essaïé, par sa patience & ses bones manières, de les ramener à leur devoir, frape le Patrice JOURDAIN du glaive de l'Excomunication; &, pour joindre à ces armes spirituèles le secours des armes temporèles, toujours plus éficaces, il unit ses Troupes à celles de Tivoli. L'année ne se passe pas, fans que les Romains parlent de se soumètre. Il consent de laisser subfilter leur Sénat, tel qu'il avoit êté dans les siècles précèdens: mais il les oblige d'abolir le nouveau Patrieiat, de rétablir la Préfecture de Rome, & de lui jurer l'obéissance & la fidélité dues aux Souverains Pontifes, leurs légitimes Seigneurs. Il revient enEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Muratori d'injustice, contentons - nous de rejeter cète disparate sur la précipitation avec laquelle les Annales font voir, prefque à chaque page, qu'elles ont été composées. A. joutons encore à cète année 1155 ceci qu'il dit à la p. 520. Dès que l'Empereur Frédéric fue de retour en Allemagne, il tint une grande Diète à Ratif-Henri le Lion, Duc de Saxe, en possibilitat à son Bavière. Il y admit à son audiance Thédald, Eveque! de Vérone, envoie par sa! Ville pour l'excuser & la soumètre à l'Empereur. Ce ne fut point en vain qu'il parut à cète Diéte. La Ville de Vérone fut reque en grace, dit Otton de Frilinghen, dans la Vie de Frederic, Liv. II, Ch. 29, mais elle dona beaucoup d'argent, & s'engagea par serment d'envoier contre les Milanois toutes les Troupes qu'elle pouvoit avoir.

Année 1156, p. 520. Dans le printems de cète année , l'Empereur étant à Wuirezbourg, déclara son mariage avec Beatrix, fille de Renaud, Comre de Bourgogne, de laquelle il eut de grands Etats en dot. Vers le même tems, il vint des Ambassadeurs de Mahuel Comnene, Empereur des Grecs; & l'audiance leur fut refusée. Une chose ridicule racontée par Otton de Frisinghen, fut ce qui fit évanouir la confianles Empires d'Occident, & d'Orient. Soit vérité, foit tromperie, on fit en-tendre à Frédéric, "Que, 3) lorsqu'il avoit passé,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Courone, puisque l'on sait qu'elle avoit reçu le setment de fidelité de Tancrede lui-même, à qui le Trône échut. Mais les Siciliens ne vouloient point d'un Souverain étranger, qui pouvoit, à l'ocasion de ses autres Etats, transporter ailleurs fa Cour. Ils redoutoient d'ailleurs, come dure & barbare, la domination des Allemans d'alors; & leurs craintes écoient bien fondées. Les Evêques, les Comtes & les Ministres du Rolaume furent dong très embaraffes. L'Anonime du Mont-Cassin dir, a Qu'am près la mort du Roi, les 3) Chretiens en vinrent aux mains avec les Sarafins m qui demeuroient à Palern) me (ils pouvoient être
n) plusieurs milliers); & " qu'il se sit un grand carnage de ces Sarafins, ce » qui força le reste d'aller 1) habiter dans les montan gnes n. La cause du tumulte est ignoré. Le Parlement fut assemble pour délibgrer fur le parti, que l'on avoit à prendre. Gautier, Archevêque de Palerme, principal auteur du mariage de Constance & d'Henri V, soutint leur parti. Marthieu de Salerne, Grand - Chancelier, prévalut avec l'autre parti, qui croioit que, puisqu'il restoit un rejeton mâle des Princes Normans, la Courone lui devoit apartenir. Ils étoient apuies de la Cour de Rome, qui manœuvra secrètement afin que les Etars des Princes Normans, ne tombassent pour lors écoit Roi d'Iralie, & devoit être Empereur. Le Pape s'y emploïoit avec d'autant plus de cha-leur, que, sans égard pour sa Souveraineté, les Partifans sours avant Noèl. Il fait ) Ancone, en revenant de Rosaume à leur gré. L'Ade Constance & d'Hen-

pereur Frédéric I, n'est pas à l'abri de tout blame. D'ailleurs on peut justement lui reprocher d'avoir introduit dans l'Egli-se de grands abus, dont one partie sublifte encore. Donons-en du moins un exemple. Hugue de Champfleuri, Chancelier de notre Roi Louis le Jeune, le-quel conserva cète Dignite loriqu'il fur fait Eveque de Soissons en 1154, avoit contribué beaucoup à rétablir l'union entre Prince & Henri II, Roi d'Angleterre. C'est ce qui parole, dit l'Abbé Fleuri, Liv. 70, N. XXXIII, par une Letre (la 20e) du Pape Adrien, où il lui témoigne sa satisfaction; &, par plusieurs autres, on voit le soin qu'il prenoit de lui procurer & de lui conferver des Bénéfices. Hugue étoit Chanoine de Paris & d'Orléans; & le Pape (Let. 11, 13, 14), ordone à l'un & à l'autre Chapitre de lui conferver les revenus de sa Prébende en quelque lieu qu'il fue. Par une autre Letre 1101, il prie Thibaut, Evêque de Paris, de lui doner le premier Personat, ou Dignité, qui vaquera dans fon Eglise; & , par une autre Letre (24), il ordone aux Chanoines de Paris d'acorder au Chancelier Hugue la première Dignité dans leur Eglise, & les premières Maisons du Clostre qui viendront à vaquer. Le Pape lui confirma aussi le possession du Grand-Ar chidiaconé d'Arras, dont il avoit été pourvu par l'Evêque Godefroi: mais, paresque l'Evêque, en lui donant ce Benence, l'avoit fait jurer de lui résigner la Chancelerie, le Pape l'absour de son serment, come illicite (Let. 10, 16). Le Pape se plaint encore à l'E. veque d'Arras de ce qu'en donant à Hugue l'Archi-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

" les trois Prélats avoient ») ête punis, non come En vêques: mais come Su-1) jets désobéissans 1). L'-Archeveque de Rouen, qui se trouvoit alors en Angleterre, & qu'on avoit invité d'assister au Concile, demanda, "Si, par les 3) Canons, les Evêques pou-" voient prouver, qu'ils n dussent avoir en cète » qualité des Châteaux » fortifiés; si, lorsque le 1) Rolaume étoit menacé " d'une invafion, ils pou-" voient, fans être cou-1) pables de révolte, refu » ser de remèrre au Roi " leurs Châteaux; &, fi n des Sujets, dans ce cas, pouvoient, fans crime, ne pas ouvrir leurs n Places à leur Souve-1) rain 1). La Cohue Epifcopale ne fut point touchée de ces raifons; & le Ligat, dont l'avis ne fut point suivi, proposa d'ex-communier le Roi. Les autres Evêques se contentèrent de sui députer, pour demander réparation de l'injure faite à leur Corps. Depuis ce tems, la guerre continua de déchirer également l'Angleterre & la Normandie. En 1140, le Comte de Glocester batit & fit prisonier Etiène, qui, par ordre de Mathilde, fut mis aux fers dans le Château de Bristol. Elle eut alors pour elle, ourre le Roi d'Ecosse, ses anciens Partisans, & la Normandie, dont le Comte d'Anjou, fon Mari, s'étoit rendu maître, beaucoup des Partifans d' Etiène, qui l'abandonèrent, le vosant malheureux: mais elle craignoit l'opolition du Clergé. Pour la lever, elle gagna l'Evêque de Winchefter; & ce Prélar, sacritiant son Frère à son ambition, agit si bien pour Mathilde, que, dans une Assem-blée d'Evêques à Winchesdiaconé, il lui avoit ôté ne. Cète même Assem- par les manœuvres secrò-

elle n'est pas liée par les Canons, & ne s'y foumer pas elle-même. Come Jésus-Christ, qui a fait la Loi, l'a acomplie pour la fanctifier en lui-même; & ensuite, pour montrer qu'il en étoit le maître, if s'en est dispense & en a afranchi ses Apôtres; ainsi les Pontifes du premier Siège, respectent les Canons faits par eux ou par d'autres de leur autorité, & les observent par humilité pour les faire obferver aux autres. Mais quelquefois ils montrent, foit par leurs ordres, foit par leurs décitions, foit par leur conduite, qu'ils sont les maîtres & les auteurs de ces Decrets. Les Chapitres précèdens imposent donc aux autres la nécessité d'obeir : mais ils montrent que les Souverains Pontifes ont l'humilité d'observer les Canons, pour faire voir qu'ils ne sont pas méprisables; à Pexemple de Jésus-Christ, qui a reçu le premier les Sacremens, qu'il avoit ordonés, pour les fanctifier en sa persone. Ainsi parle Gratien; mais de son chef, & sans alléguer aucune autorité de cète Doctrine inouie jusqu'alors; & toutefois les siècles suivans l'ont embraffee sur sa parole. Tout ce qui fe trouve dans son Decret, a passe pour la plus pure Discipline de l'Eglise; & on ne l'a point cherchée ailleurs pendant les trois siècles suivans.

On dit que le Pape Eugene III ordona que le Decret de Gratien fut enseigné à Rologne : mais le fair n'est pas certain. Il est à croire que la Cour de Rome, avant que d'acorder à ce Livre quelque autorité, le laiffa s'établir insensiblement dans les diférentes Ecoles, & qu'-elle y contribua même

> CONRAD IV. Roi des Romains.

aussi venir en Italie Pierre le Vénérable, Abbé de Clugni, Personage d'une grande autorité. pour travailler à faire la paix entre les Lucquois & les Pisans: mais on ignore quel fut le fruit des Négociations du pieux & favant Ab-

1146. Eugene III, ne pouvant plus tenir à l'insolence des Romains, qui le vouloient forcer à leur permètre de renverser les murs & les fortifications de Tivoli, se retire au Château Saint-Ange; puis, quitant Rome tout à fait, parcourt diférentes Villes, entre autres Pise, sa patrie, & Lucque, vraisemblablement pour mêtre ces deux Villes en paix. Il part enfin pour la France. Il est à peine éloigné de Rome, que les Romains recomencent la guerre contre ceux de Tivoli, dont il périt un grand nombre dans une Action.

L'Empereur Grec Jean Comnène avoit tenté de faire une ligue avec le Roi Conrad contre le Roi Roger; & Pierre Polano, Doge de Venise, en avoit êté le Médiateur. Il y avoit eu pour cet effet des AmEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

1) Rome, les Grecs s'é-1) res d'une Letre fermée m de son eachet (come si 1) l'on ne confervoit pas de 1) pareilles Letres à Con-3) stantinople); & qu'ils 3) s'étoient servis du Cachet n pour une autre Letre, 1) par laquelle il paroissoit 1) que Frédéric cédoit à l'n Empereur Grec la Camn panie & la Pouille; ce n qu'ils avoient fait pour n atirer dans leur parti les nPeuples de ces Provinces: 1) Qu'en effet, à l'aide de 1) la fraude & d'une granm de profusion d'argent, 1) ils avoient gagné dans 1) la Pouille beaucoup de )) Barons, & s'étoient renn) dus maîtres d'une grans) de étendue de pais, & 1) surtout de Bari, Capitan le de la Provincen, où Michel Paléologue, qui conduisoit l'entreprise, étoit mort.

Ann. 1118, p. 133. Après que Milan se fut soumis, le 7 de Septembre, l'Empereur Frédéric étant apud Modoicum, Sedem Regni Italici, coronatur (à Monza, Siège du Roi-iaume d'Italie, est courone). Pai ci-devant penfé, dans mon Traite de la Courone de fer, ( Ancedotes Latines , T. II) , que ces paroles de Radewick vouloient dire que Frédéric avoit alors reçu dans cere Ville la Courone du Rojaume d'Italie: mais, suivant les observations faites plus haut, elles signifient seulement, qu'il parut en public avec la Cou-rone sur la tête. Le sens en est sixé par l'Abbé d'-Ursperg, qui dit; In die Nativitatis beatæ Maria Virginis Imperiali Diademate processit coronatus, bassadeurs envoiés par le Le jour de la Nativité de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

nonime du Mont-Cassin dit, Qu'au mois de Jan-vier 1190 Tanerede fut courone Roi du consentement & par la faveur de la Cour de Rome (de affensu & favore Curie Romanæ coronatur in Regem menfe Januarii). Laiflons continuer Muratori, p. 67. On envoia donc à Lecce des Députés chercher Tancrède, & lui faire part de la résolution prise de l'avoir pour Roi. Sous le Roi Guillaume I, il a-voit été détenu prisonier; &, s'étant sauvé de sa prison, il étoit allé se résugier à Constantinople. Revenu dans la Pouille après la mort de son Oncle, il avolt été vu de bon œil par Guillaume II, son coufingermain. C'étoit un Prince d'un esprit sublime, & d'une rare prudence.Il joignoie aux vertus politiques, un grand amour des Lètres. Il savoit bien les Mathématiques, l'Astronomie, & la Musique; chose rare en ce tems-là; mais la Fortuna ne correspondit pas à son mérite.

Ann. 1190, p. 69. Apres fon couronement, le Roi Tancrède avoit ete soin de s'assurer de la Pouille, où se trouvoiene des Barons & des Villes, qui ne se disposoient pas à le reconoltre, ou par jaloufie de son élévation, ou par atachement pour la Reine Constance. Parmi ces Barons étoit le Comte d'Andrie. Le Roi dona le commandement des Armes dans eète Province à Richard, Comte d'Acerra, frère de sa Femme; & ce Comte, foit par ses bonce manières, soit par la force, mit presque toute la Pouille & la Terre de Labour sous l'obéissance de Tancrède. Le Roi Henri cependant, lequel ne se difposoit pas aves toute l'ace

une Belife, dont il étoit en possession. Il en ordone la restitution. & prie l'Archeveque de Rheims d'y tenir ta main (Letre 17, 16, 19). Ce sont les premiers exemples, que j'ai remarqués de Dispenses du Pape pour la residence, ou la pluralité des Bénéfices, & de Recommandations, ou Mandats pour engager les Ordinaires à promètre des Benences avant qu'ils vaquassent. La suite en fera voir l'importance. L'importance de ces innovations d'Adrien IV est que, par leur moien, les Papes & leurs Légats se rendirent parrout, à peu de chose près, les maîtres de la disposition des Benefices; te qui détruisit totalement à cet egard l'anciene Dif-

cipline de l'Eglise. Je parle à l'année 1155 du Couronement de Frédérie à Rome; & j'y dis que la première entrevue de ce Prince avec le Pape eut quelque chose d'un peu scandaleux de la part de ce dernier. Je raporte ensuite le fait en peu de mots. Ecoutons à ce sujet Muratori, qui dit d'a-bord, en parlant de Fré-dérie, T. VI, p. §15: Il marchoit à Rome à grandes journées; & sa diligense ne causa pas peu d'in-quiétude au Pape, qui ne savoit pas dans quelles dispositions venoit ce Prince, qui la destruction des Villes coutoit si peu. Par le confeil de Pierre, Prefer de Rome, & d'Otton Frangipane, il entoie au-devant de lui, pour régler des conditions de son Couronement, trois Cardi-naux, qui le trouvent à San-Quirico. Entre autres choses, ils lui demandent u d'avoir entre les mains n Arnauld de Breffe, que n les Vicomres,ou Comtes n de la Campanie avoient n enlevé aux Gens du Pape, n & qu'ils tenoient dans un PRINCES contemporains.

blée, sollicitée par la Reine, Femme d'Etiène, de le faire remètre en liberté; loin d'avoir égard à de si justes prières, excomunia

ce Prince.

Heureusement pour lui,
la sévérité mal-entendue

la sévérité mal-entendue de Mathilde, Princesse haute & vindicative, aliéna d'elle les cœurs des Anglois; & leur fit regrèter Eriène , Prince afable , doux, équitable, & digne de règner. Mathilde joignit à l'imprudence de sa conduite, celle de refuser à l'Evêque de Winchester une grace, qu'il ne lui de-mandoir fans doute, que pour être refusé. Son inconstance naturèle & les reproches, qu'il avoit surement reçus d'avoir trahi les intérêts de son Frère, avoient du lui faire chercher les moiens d'augmenter le nombre des Mécontens, & l'ocasion de se mètre à leur tête. Il forma donc un complot pour arêter Mathilde, que le premier vent, qu'elle en eut, fit sortir de Londre, acompagnée du Comte de Glocester, & soutenue de Troupes, dont quelques-unes étoient au Roi d'Ecosse. L'Evêque de Winchester mit aussitot son neveu, le Duc Eustache, à la tête des Troupes du Comté de Kent, resté fidèle à son Roi légitime; & rassembla cous les aurres Partifans de ce Prince. Mathilde & le Comte de Glocester, poursuivis par ces Troupes, s'emparèrent du Château de Winchester, que l'Evéque, à leur aproche, avoit abandoné: mais qu'il avoit laissé fourni de munitions de bouche & de guerre.L'Armée du Due Euftache afliegea ce Chateau, qui fut bien défendu. Dans une fortie, Mathilde se fit jour au travers des Assiégeans, & s'échapa: mais le Comte de Glosefter, qui comba-

SAVANS & ILLUSTRES.

tes de ses Agens.

Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur cet Ouvrage, qui, malgré toutes les corrections, que l'on s'est éforcé d'y faire, est, & fera toujours un des plus mauvais Livres, que l'on air jamais fair, & ne lera jamais digne des peines que l'on se done dans de savantes Universités pour l'expliquer, le redrefser & l'éclaireir, & pour prémunir les Jeunes-Gens contre ce qu'il a de dangereux. Il seroit sans doure plus sage de l'abandoner pour jamais au mé-pris qu'il mérite; & de se faire un plan d'érude du Droit Canonique, où l'on aprit ce qu'il faut savoir pour être en garde contre les entreprises, continuèles & toujours vainement Rome, & de la Portion du Clergé qui marche sur ses traces. Mais, au train que vont les choses, c'est ce qu'il faut se contenter de fouhaiter fincerement; & ce qu'il ne faut pas espérer de voir ariver. Ce n'est affurément pas que la choie soit impossible. Mais il seroit peut-être heaucoup plus dificile de concilier les sentimens des différens Corps, qui de-vroient concourir à cète réforme de l'Etude du Droit Canonique, qu'il ne l'a jamais êté de concilier les Canons discordans.

# THÉODWIN, ou THÉODIN,

Allemand, qu'Innocent II avoit fait, après 1130, Cardinal-Evêque de Porto, meurt à Rome, en 1153, peu de tems après l'élection d'Anastase IV.

Envoie Ligat en Allemagne par Innocent II en 1137, il intervint à l'élection qui le fit à Coblente d'un Roi de Germanie & des Romains, qui fut Con-

> CONRAD IV. Roi des Romains.

l'Empereur Grec en Allemagne. De son côié, Roger avoit envoié des Ambassadeursa Manuel, successeur de Jean, pour traiter de la paix: mais, au lieu d'écouter ce qu'ils avoient à lui propofer, ce Prince, au mépris du Droit des Gens, les avoit fait mêtre en prison. C'êtoit depuis longtems que les Grecs souhaitoient de se vanger des Princes Normans, qu'ils acusoient avec quelque raison de leur avoir injustement enlevé la Sicile & beaucoup de Villes de la Pouille & de la Calabre. Ils avoient d'ailleurs à se vanger des torts, qu'on a vu que le Duc Robert Guiscard leur avoit faits. Son neveu Roger n'êtoit, ni plus propre à soufrir des afronts, ni moins avide de conquêtes. Irrité de l'outrage fait à ses Ambassadeurs, il envoie, vraisemblablement cète année, sous la conduite de ses meilleurs Généraux, une puissante Armée navale dans la Dalmatie & dans l'Epire. On fait une dêcente dans l'Ile de Corfou, dont on s'empare par adresse, ainsi que de sa Capitale.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

la bienheureuse Vierge Marie, il marcha courone

du Diadème Impérial. Ann. 1162, p. 552. Cète année est devenue très célèbre, parceque l'Empereur Frédéric y vint enfin à bout de voir le Peuple de Milan à ses pieds, & d'assouvir sur cete Ville sa barbare colère. Le dégât, fait l'année précèdente dans tous les environs de Milan, avoit privé de vivres ce Peuple courageux, qui n'avoit aucune esperance ni moien d'en tirer de ses voisins, parceque, de tous côtés, il étoit entouré de Peuples, ses ennemis, ligués ensemble pour la rui-ne de cète illustre Ville. Plaisance seulement pouvoit & vouloit secourir Mi-lan: mais les Troupes de l'Empereur, qui s'étoit mis en quartier à Lodi, l'en empechoient, en batent continuèlement les enemins, & coupant cruèlement la main droite à tous ceux qu'elles rencontroient chargés de vivres pour Milan. Cète Ville éprouva biensôt une étrange disète, qui mit la discorde entre les Citoiens, dont les uns crioient, uQu'il faloit se rendren, & les autres soutenoient, u Qu'il n ne le faloit pas n. Les principaux eependant se liguerent en secret pour metre fin à tant de maux; & le sentiment de ceux, qui proposoient de se rendre, prévalut, à l'aide des me-naces qu'ils firent. Le parti fut done pris d'envoier à Lodi traiter de la paix. Les Députés ofrirent ( d'a-3) batre leurs murs & de 1) combler leurs fossés en of fix endroits, pour faire 3) honeur à l'Empereur 3): mais Frédéric, de l'avis

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

tivité que ses Partisans souhaitoient à soutenir les droits de la Reine sa femme, ne laissa pas d'en-voier, avec un petit Corps de Troupes, son Marêchal Henri Testa, qui, s'étant joint au Comte d'Andrie, s'empara de plusieurs Places de la Pouille; &, por-tant le ravage de tous côtés, laissa par tout des preuves de sa cruauté. Mais les Troupes du Comte Ri-chard s'étant grossies, & les maladies s'étant mises dans l'Armée des Alle-mans, à qui les vivres manquoient aussi, Testa fortit de la Pouille, & laissa dans l'embaras le Comte d'Andrie, qui se refu-gia dans Ascoli. Le Comte Richard l'y vint affieger; &, l'aiant un jour, sur sa parole, engagé de sortir de la Place, il le sit ar-rêter en trahison, & lui sie trancher la tête. Quelque tems après, Capoue quital le parti de Constance pour prendre celui de Tancrede; ensorte que, dans cète Province, il resta fort peu de chose, qui ne le reconnûe pas pour Souverain. Ann. 1191. Un Comte Renaud s'êtant révolté, les Peuples de l'Abbrutte se rengerent sous ses étendarts. Tancrède, que l'arivée de la Princesse, qui venoit épouser son fils Roger, avoit amené dans cète Province, soumit sans peine les Rebelles. La fortu-ne de Tancrède & la tranquilité de fes Etats, die Muratori, p. 73, parois-soient par la bien établies: mais il ne. tarda pas à s'élever un terrible orage, dont les fuites furent la ruine & la défolation de ce Rosaume si florissant. Vers la fin d'Avril, ou le commencement de Mai, l'Empereur Henri V vint en On y laisse des Troupes sans, des Crémonois, des seilités dans la Pouille,

o) de leurs Châteaux, en 1) l'honorant come un Prop) phète 11. Frédéric envoie sur le champ un Détachement, qui prend un des VI. comtes, lequel, pour se délivrer , remet cet Heretique aux Cardinaux...... Arivé dans le Territoire de Sutri, Fredéric campe, evec son Armée, dans le Campo Gratso. Le Pape s'y rend de Nepi. Plufieurs Princes Allemans vont à sa reneontre: mais quand il arive à la tente du Roi, c'est en vain qu'il atend que ce Prince lui viène tenir l'étrier. Cet accident est cause que les Car-dinaux éfrailes s'enfuient à Città Castellana, laissant le Pape avec quelques-uns de ses Domeftiques. Adrien décend enfin de cheval, & se met dans le fauteuil prépa-ré pour lui. Prédéric parost alors, lui baise les pieds, & s'aproche pour recevoir le baiser de paix: mais le Pape lui répond avec inerépidité, « Que, n'aiant D) point reçu du Roi les mé-3) mes marques de respect, 3) que ses prédècesseurs a-1) voient donées aux Pon-3) tifes Romains, il ne lui 1) vouloit point acorder le 3) baifer 11. Adrien avoit l'ame grande, & savoit soùtenir ses droits avec force. Frédéric ne lui cedoit en rien dans ce point, & prétendoit n'être pas tenu de cète cérémonie. La contestation dura tout le lendemain: mais, persuadé par plusieurs exemples qu'on alléguoit, que c'étoit le Cé-rémonial & l'usage, Frédéric se rendit. Il alla done à Nepi, où l'on avoit dresse la tente du Pape; &, le voiant venir à cheval à sa rencontre, il mit pied à terre pour aller tenir l'étrier du Pape, qui lui dona le baiser de paix; & tous deux se mirent ensemble en chemin pour Rome. J'ai fait imprimer dans la 4° Differtat. des Antiq. d'I- l'aume, Comte de Boulo- me. Il joutint (c Qu'il n'y

toit pour favoriser la fuite de la Reine, fut fait prisonier. L'Evêque Winchester tint cependant un nouveau Concile, auquel il lut une Letre du Pape, a qui l'exhortoir à » rétablir Etiène sur le "Trone, & Pautorisoit à " fraper d'anathème ceux n qui s'y oposeroient m.En confequence, il excomunia for le champ les Partisans de Mathilde; ce qui porta cète Princesse à se hater d'échanger Etiène contre le Comte de Glocefter, son plus ferme apui.

La guerre continua fans succès pour Mathilde : mais Etiene, qui voulut affurer la Courone dans fa Famille, ne put pas venir à bour de faire couroner le Due Eustache, son fils. Il ne put pas y faire consentir le Clergé, qui, se conformant aux exemples qu'il avoit regus de Rome, prétendoit qu'il n'apartenoir qu'à lui de disposer de la Courone.

Henri Plantagenet, fils de Mathilde, lequel devenu Comte d'Anjou par la mort de Geofroi fon père, étoit aussi maître de la Normandie, & venoit d'acroître considérablement fa puiffance par fon mariage avec Eléonor, Du-chesse d'Aquitaine & Com-tesse de Poitiers, que le Roi Louis VII avoit depuis peu répudiée, entreprit de faire valoir les droits de sa Mère, dont il vint en Angleterre joindre les Partifans avec une Armée sufisante. On étoit près d'en venir aux mains, lorsque la mort presque Subite du Duc Euftathe, fit naître aux Seigneurs des deux Partis l'idée de terminer la guerre par une Convention. Les Eveques & les Barons s'écant affemblés; Etiène, n'aiant plus d'espérance de conserver le Trone à Guil-

PRINCES concemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

rad III come Roi de Germanie & IV come Roi d'Italie; & fit ensuite à Aixia-Chapelle la cérémonie de son couronement. Il tut depuis nomé Légat en 1147 pour acompagner le même Prince dans son voiage de Sirie, qui fut la seconde Croifade générale, & qui n'eut, come je le dis ailleurs, qu'un fuccès très malheureux. Il revint en Italie à la suite de Conrad; & furvécut environ 4 ans à son retour.

ARNOLDO. ou ARNALDO DA BRESCIA,

que nous apellons

ARNAULD DE BRESSE,

Lombard, né dans la Ville dont il portoit le nom, meurt à Rome en 1155.

Il n'eut jamais d'autre Ordre Ecclésiastique, que celui de Lecteur.

Il vint de bone heure en France, y resta long-tems, & fut principalement Disciple d'Abeillard. La nature de son esprit se trouva très propre à faire un mauvais usage des subrilités scholastiques de son Maltre, moins dangereuses cependant que nouvelles. Sa disposition d'esprit, aidée d'une sorre d'éloquence naturèle, le mit en étar de faire agréer à bien des gens les fingularités qu'il lui plut d'anoncer.

A fon retour en Italie. il prit l'habit monastique pour se faire mieux écouter; choifit sa patrie pour comencer à débiter ses idées; &, pour s'affurer de la protection, il se proposa de ne rien dire, qui ne fut avantageux aux Laies, il déclama contre les mœurs corrompues des Ecelesiastiques & des Moines, sans épargner les Eveques ni les Papes nie-

> CONRAD IV. Roi des Romains.

fuficamment; &, continuant sa route, on va facager la Céphalonie, Corinthe, Thèbes, Athènes, Nègrepont, & d'autres Villes & Contrées de l'Empire Grec. On en remporte des richesses immenses, en or, en argent, en étofes précieuses. On fait aussi prisoniers quelques milliers de Grecs, Nobles, & Roturiers, avec leurs Femmes & leurs Enfans, qui, conduits en Sicile, servent à peupler quelques lieux déferts. Par l'ordre de Roger, qui ne manquoit à rien de ce qui pouvoit augmenter la puissance de son Rosaume, ses Généraux font prendre tout autant d'Ouvriers en soie qu'il est possible. Jusque-là l'art de faire des Etofes de soie n'avoit êté conu que de la Grèce & de l'Espagne; & ces sortes d'Etofes coûtoienthorriblement cher aux Italiens. Cet Art, introduit, cète année, en Sicile, se répandit dans toute l'Europe; & ces Ouvrages devinrent moins chers.

Les Génois, avec 22 Galères, beaucoup d'autres bâtimens, & grand nombre de Machines de EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Comasques, & des autres Bonemis de Milan, vou-lut, «Qu'ils se rendissent mabsolument à discré-1) tion 1). Cete condition parut bien dure: mais la crainte de pis força les Milanois à s'acomoder au terrible renversement de leur fortune. Ainfi, le Dimanche 4 de Mars, Otton Vifcomte, Amizon de la Porte Romaine, Anselme de Mandello, Anfelme dall' Orto, Consuls de Milan, & d'autres se rendirent à Lodi, tous aiant, co-me Nobles, des épècs à la main; & jurèrent, cc Qu'n ils feroient ce que l'Em-1) pereur voudroit, & que n tout le Peuple préteroit vi le même serment vi. Le lendemain matin, parurent 500 Cavaliers Milanois, qui remirent à l'Empereur les banières & les clefs de la Ville. Le Mardi, 1000 Fantadins environ, venus avec le Carrocio, prétèrent serment come les Cavaliers de la veille. L'Empereur exigea 400 ôtages; & dépêcha 6 Allemans & 6 Lombards, du nombre desquels fue Acerbo Morena, Podestà de Lodi, & Continuateur de l'Histoire comencée par Otton, son pere, pour recevoir de tout le Peuple de Milan, le serment d'entière obéif-Jance. L'Empereur alla, suivi de toute sa Cour, à Pavie; &, le 19 de Mars, il envoia dire aux Consuls de Milan, a Que, sous n huit jours, tous les Ci-1) toiens , Homes & Femn mes, évacuassent la Vil-1) le avec ce que chaeun 1) pouroit emporter 11. Ce fut, le 25, un spectacle bien triste de voir ces malheureux Citoiens, abandoROIS, & autres SOUVR-RAINS en ITALIE.

quoique le Pape Célettin III eut fait tous ses éforts pour l'en empêcher. il assiègea le Château d'Arce, que Mathieu Eurello dé-fendoit.ll ne servit de rier aux Habitans de se rendre de bone grace des le len-demain. Il sit réduire cete Place en cendres; exécution, qui jeta l'épouvante chés tous les Peuples du voifinage, & les engages de se rendre, sans atendre même qu'on les en sommit. C'est ce que firent l'Abbé du Mont-Cassin, les Com-tes de Molise & de Fondi, les Villes de San-Germano, de Sora, d'Arpi-no, de Capoue, de Tra-no, d'Averse, & d'autres Places. Ensuite l'Empereur s'aprocha de Naple; & , trouvant cète grande Ville disposée à se désendre , il en entreprit le fiege. Le Comte Richard , beaufrère de Tancrede , y comandoit un bon Corps d'excelentes Troupes. On li-vra grand nombre d'afsauts, & l'on eut recours à toutes sortes de moiens pour prendre cète Ville. Ce fut inutilement. La Garnison, aiant la liberté de la mer, & ne manquant ni de vivres, ni de renforts, fut rendre inutiles tous les éforts des Assiégeans. Pendant ce fiège, Salerne fe rendit à l'Empereur; 6 les Pisans vinrent avec une Armée Navale an secours d'Henri: mais la F! ne de Sicile, composée de 70 Galères & comandée par l'Amiral Margaritone, grand Home de Mer, sortie alors de ses Ports, assiégea les Pisans dans Castellamare. L'Empereur eut foin auffi d'avoir pour lui dans cète expédition les Génois, auxquels il diputa l'Archeveque de Ravenne, à qui le Continuateur de Caffaro done le nom d'Otton. Suivont, sous la conduite etie, avec leurs petits En- vant le Ross, Liv. VI de

talie, un Document, qui concerne cette querèle. On auroit quelque peine à ne se pas scandaliser de cette scène ridicule, si l'on ne savoit pas que l'orgueil gouverne tous les Homes; & souvent, plus que les entres, ceux dont l'état instructions & par leurs exemples, à le réprimer. Ce sont des gens avec lesquels il est dangereux d'outrer le respect & la politesse, & de passer les cornes de ce que l'on doit péceffairement à la faintete de leur ministère. Ils ne manquent jamais de se faire d'un exemple ou deux un droit, qu'ils convertiffent pour les autres en devoir in lispensable. De ce que Charlemagne, Louis le Débonaire & quelques autres Souverains, peut-être avant eux, certainement depuis, avoient fait la galanterie aux Papes de leur tenir l'étrier pour monter à cheval, ou pour en décendre, & de les conduire quelques pas en tenant la bride, Adrien prétendit que c'étoit un honeur du néceffairement à sa Dignité. L'esprit de la Religion pouvoit foufrir qu'il acceptat, volontairement ofert, cet honeur, qui pouvoit fervir à rendre plus respectable aux Peuples sa Dignité de Premier des Evéques: mais il ne lui perméroit pas de l'exiger. Frédérie, tout haut qu'il étoit, cè la parcequ'il importoit à ses projets de recevoir promtement la Courone Impériale, & parce qu'il fut affés sage pour ne pas renouveler l'avansure scandaleuse du Pape Paschal II & de l'Empeyeur Henri IV.

Il ne faut pas priver Adrien IV d'une louange, peu d'autres Papes. Il é-

PRINCES contemporains.

gne, fon second fils, consentit à déclarer Henri son successeur à la Courone d'-Angleterre, en le laissant jouir de la Normandie; & Mathilde ceda ses droits à son Fils. Etiène ne survécut guère qu'un an à cet acomodement.

# HENRIII, dit PLANTAGENET,

commence en Angleterre la. Maifons des Rois Angevins, en remplagant Etiene en 1154; & meurt dans la s Ge année de son age, le 6 de Juillet 1189.

Il fut le plus puissant des Rois d'Angleterre depuis Guillaume I. Il joignit aux Etats de ses prédècesseurs, outre ceux de la femme Éléonor d'Aquicaine, qui comprenoient presque toute la France Méridionale, l'Irdande, dont il fit la conquête en 1172: mais l'aiant projetée dès 1154. Les Irlanlois aiant alors pris fur mer quelques Anglois, les avoient vendus come Efclaves à des Etrangers. Il n'est pas douteux qu'Henri ne dût exiger qu'on lui fit satisfaction pour l'outrage fait à sa Courone en la persone de quelquesuns de ses Sujets; & la Justice vouloit qu'il n'eût recours aux armes qu'après avoir porté contre les Irlandois coupables ses plaintes à leurs Rois. Son ambirion regarda ce qui s'êtoit fait come une ocasion favorable de s'emparer de Plrlande: mais, à l'imitation de son bisaieul Guillaume I, il ne voulut se charger de l'injustice d'une Usurpation, qu'avec l'aprobation du Pape, & fe flara qu' Adrien IV, furtout étant Anglois, ne seroit pas plus dificile pour peu d'autres Papes. Il é- lui, qu'Alexandre II, ou ne partie de l'Italie, il é-toit intimement persuadé plustot le Cardinal Hilde-que les Revenus de l'E- brand, qui le gouvernoit, de banir de ses Etats Ar-

SAVANS & ILLUSTRES.

n avoit point de falut pour n les Cleres, Propriétaires n de Riens fonds, pour 1) les Evéques, Seigneurs o) de Fiefs, pour les Moines, Possesseurs d'Imn meubles : Que ces difen rentes Poffessions n toient contraires à l'En vangile; & que tous ces n Biens fonds appartenoient au Prince, qui 17 pouvoit seul en disn poser en faveur des n) Laïes v). En expliquant malicieusement l'Ecriture Sainte, il animoit, dit l'-Abbé Fleuri, Liv. 68, N. LV , les Laics , déja mal disposés, contre le Clerge. Car le faste des Eveques & des Abbes, & la vie molle & licencieuse des Clercs & des Moines ne lui donoit que trop de matière: mais il ne se tenoit pas dans les bornes de la vérité. Ses discours firens un tel effet, qu'à Breffe & dans plusieurs autres Villes. (de Lombardie) le Clergé tomba dans le dernier mépris, & devint l'objet de la raillerie publique.

Content de ses premiers succès, Arnauld se rendiz à Rome, aparemment en trop de gens, qui goûtèrent ses maximes, & qui les adopterent : ce qui fut cause qu'au Concile de Latran, qui se tint l'année suivante, son Evêque & plusieurs persones de piéte l'aiant dénoncé, le Pape Innocent II lui imposa filence, fous peine d'excomunication. Il s'enfuit de Rome de crainte de pis; & repassa promtement en France: mais il eut à peine comencé d'y répandre sa doctrine, qu'on l'en chafsa. Le Pape ordona qu'on eût à l'enfermer, & le banir d'Italie, en lui défendant d'y revenir jamais. Souverain de Rome & d'u-

> CONRAD IV, Roi des Romains.

de Caffaro, le premier de leurs Historiens, faire la guefre aux Maures d'Espagne. Une partie de l'Armée, Fantassins & Cavaliers, débarque dans l'Ile de Minorque, la ravage toute, en prend & détruit la Ville. Ils vont ensuite assièger Almérie, Ville maritime du Roiaume de Grenade ; & la preffent si vivement, que les Assiégés demandent bientôt trève ou paix. Ils obtienent une trève, moïenant 113 mille Marabotins, dont ils paient, dès la nuit même, 25 mille; &, pendant que les Génois êtoient atentifs à voir comter cet argent, le Roi d'Almérie se sauve avec deux Galères & le reste de la somme. Les Assiégés créent, le lendemain matin, un autre Roi, qui ratifie sur le champ le Traité: mais, come il ne païoit point dans le tems qu'il avoit promis, les Génois ravagent tous les environs de la Ville; & , l'hiver aprochant, ils retournent à Gène avec un très riche butin.

1147. LE Roi Roger, qui, de crainte de s'atirer le Roi Conrad sur les bras, n'osoit s'étendre du côté de Rome, le Puricelli, & M. Salli

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

fans, leurs Malades, & leurs fardeaux, chacun portant le peu qu'il pouvoit , & lai fant le refte en proie à des Etrangers, Des le 18, l'Archeveque Hubert, l'Archiprêtre Milon, l'Archidiacre Galdin, & le Trésorier Algise étoient fortis, pour se retirer auprès du Pape Alexandre III, alors à Gène. Qui le put, alla chercher un afile à Pavie, à Lodi, à Bergame, à Come, & dans d'autres Villes : mais le pauvre Peuple s'arêta, hors de la Ville, dans les Monastères de Saint-Vincent, de Saint-Denis, & de Saint-Victor, espérant que la clémence ne s'éteindroit pas tout-à-fait dans le cœur de l'Empereur; & que, fatis-fait de leur obeissance, il leur permetroit de retour-ner dans leurs maisons. Qu'ils se flatoient d'une vint, le jour suivant, avec ses Princes, ses Soldats, & les Troupes de Lodi, de Crémone, de Pavie, de Novare, de Come, de la Martefane, & du Séprio. Entré dans Milan, il livra cète Ville à l'avidité de la Soldatesque, qui n'eut, dans le pillage, aucun respect pour les Eglises. Trésors, Ornemens, Reliques, tout fut emporté. Ce fut alors, dizon, que des Corps faints, que l'on crut ceux des trois Rois, furent trouvés & do-nés à l'Archichancelier Renaud, Archevêque élu de Cologne, qui les porta depuis dans sa Ville, où la croiance populaire en fait à présent un objet de vénération. Quelques - uns ont écrit que les Corps de S. Gervais & de S. Protais furent portés à Evilace mais

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

fon Hift. de Raven. PArchevêque, qui tenoit alors le Siège de cète Eglise, s'apelloit Guillaume. Si ce Prélat n'avoit pas deux noms, un de ces Ecrivains s'est trompé. Mais il y a plus.L'Archeveque deRavenne d'alors, étoit passé dans le Levant ; & même il y mourut à Prolemaide. Le Rosti n'en dit rien. Pour gagner les Génois, Henri leur confirma tous leurs Priviléges; & leur dona Monaco & Gavi, s'engageant, s'il fe rendoit maitre de la Sicile, de leur doner la Ville de Siracuse, & de leur faire d'autres avantages. Ils se mirent done en mer avec 30 Galeres, comandées par deux de leurs Consuls, & voguèrens à Naple: mais ils y trou-vèrent les choses changées de face. L'air, rendu mal sain par la chaleur de la saison, avoit produit une maladie contagieuse, dont périrent, dans l'Armée Alespérance vaine! Fréderic lemande, plusieurs mil-vint, le jour suivant, a- liers de persones, & même plufieurs des Princes, entre autres Otton, Duc de Bohème, & Philippe, Archevêque de Cologne. L'-Empereur lui-même fut três malade, & le bruit courus qu'il étoit mort. Il abandona done, quoique malade, le fiége de Naple, au mois de Septembre; laissa Conrad, surnomé Mouche-encervelle (Mosca in cervello) pour garder Capone, & l'Impératrice Constance dans Salerne; &, menane avec lui Roffred, Abbe du Mont-Castin, il se rendit à Gène, dont, par les plus riches promesses, il engagea le Peuple à le servir dans ses projets. Il passa de cère Ville en Allemagne. Lis Pisans échaplrent par La fuite à l'Amiral de Sicile, qui dona la chasse aux Genois , & les força de regagner leurs Ports. Des que

glife ne doivent pas être emploies par ceux qu'elle en fait jouir, à l'enrichiffement de leur Famille. Il étoir né pauvre, & fa Mère lui furvécur. Il seroit contre la Charité de penser qu'il n'en eut pas, dès qu'il le pur, tout le soin que la Nature & la Religion l'obligeoient d'en avoir: mais, quand il mourur, il ne lui laissa pour sublifter, que les aumones de l'Eglise de Cantorbéri.

Elu Pape, le 6 de Septembre 1159, meurt à Città-Castellana, le 30 d'-Acut 1181, aiant fiègé 22

ALEXANDRE III,

ens moins 7 jours, à comter de celui de son élection. Son corps est inhumé dans la Bafilique de

Latran.

Il naquit à Siène en Tofcane d'un Père apelé Rainuce; & fut nome Ro-

Dans sa jeunesse, il étudia quelque tems à Paris; & nous aprenons de La Vie par le Cardinal d'. Aragon, qu'étant mort jeune, il fut Clerc, c'est à dire Chanoine de l'E-

glife de Pife.

Alors il fe fit, dit le même Auteur, une grande réputation, & s'aquit l'estime & l'amitié de tout le monde; ce qui fut caufe que le Bienheureux Eugène ! III | le fie venir à Rome; & que, voiant de quoi Dieu l'avoit rendu capable, il l'ordona, d'abord Dizcre du Tiere des Saints-Come-&- Damien, enfuite Pretre du Titre de Saint-Marc; &, come il alloit toujours de bien en mieux, il le fit Chancelier du Siège Apo-Rolique. Ce Cardinal écoit iloquent ; & , sufisamment instruit des Letres humaines & divines. Il c'étoit equis, par une longue étude , la facilité de pénètrer

Tome V.

PRINCES contemporains.

ne l'avoit été pour Guillaume le Conquérant. Ce ne fut point des justes raisons, qu'il avoit de se plaindre des Irlandois, qu'il apuia la demande qu'il fit au Pape Adrien. Il étoit trop habile pour ne pas sentir qu'elles ne pouvoient pas intéreffer Rome. L'Irlande étoit parta, gée en 7 Roiaumes ; & le plus confidérable étoit celui de Connawght, dont même le Roi étoit come le Souverain des fix autres Rois. Ces Princes & prefque tous leurs Sujets êtoient Chretiens : mais ils! ne recondiffoient pas la Suprématie du Pape, & n'avoient jamais êté foùmis à sa Jurisdiction. Henri II trouva dans ce point de quoi flater la Cour de, Rome. Il fit entendre au Pape qu'en faifant la conquete de l'Irlande ce seroit de nouveaux Sujets, qu'il aquèreroit à l'Eglife Romaine. Il joignit à cète espérance flateuse une ofre encore plus flateuse peut-être, ce fut d'établir en Irlande le Denier de Saint-Pierre sur le même pled qu'en Angleterre. Ces motifs étoient trop puiffans pour ne pas faire impression fur Adrien & fur fon Confeil. Ce Pape aprouva le projet d'Henri, qu'il exhorta même de rendre à la Religion l'important service qu'il méditoit. Il dit netement dans fon Bref, a Qu'il est n certain que l'Irlande, ) come toutes les autres ! ii Iles éclairées de la lun mière de la Foi, doit én tre soumise à la Jurisn diction de S. Pierre & n de l'Eglise Romaine n. A la bone-heure pour le Spiricuel: mais ceux qui, dans cet Ouvrage, auront fait une atention subfanle aux diférentes prétentions de la Cour de Rome, & surrout à celles de

SAVANS & ILLUSTRES:

nauld, avec defense d'y rentrer; & c'est aparemment ainsi qu'il faur entendre le banissement d'Arnauld prononcé par Innocent II. Si l'on vouloir que ce Pape eut compris dans son Ban l'Italie entière, il faudroit avouer qu'il entreprenoit fur l'-Autorité remporelle; & que, plein du Sistème de Gregoire VII, il tranchoit du Monarque Universel.

S. Bernard, qui ne perdoit point Arnauld de vue, aiant apris qu'il étoit à Zurich dans le Diocèse de Constance, écrivit à l'Evéque; & l'avertit, dir l'Ab-be Fleuri, Liv. 68, N. LXVI, u de se garder da n cet Home dangereux, & m qui fa vie très auftere m donoit du crédit pour in-19 sinuer ses erreurs, & fot-1) tenir celles d'Abailard, Il étoit apuïé des Nobles, s'élevoit contre tout l'Ordre Eccléfiastique & contre les Evêques même. C'est pourquoi S. Bernard ss conseille à l'Evêque de 3) l'arêter & de l'enfermer or come le Pape avoit déja n) ordoné, étant en France z n parceque, si l'on se con-n tentoit de le chasser, il 3) continueroit de courir & on nuiroit d'avantage o). Et, come on disoit qu'Arnaud étoit auprès de Gui, Légat du Pape, S. Bernard lul écrivit aussi & dit : Prenés garde que, sous votre autorité, il ne fasse plus de mal, aiant deja l'art & la volonté de nuire. S'il est vrai que vous l'arés avec vous, je crois de deux choses l'une; que vous ne le connoissés pas affés, ou, ce qui est plus crofable, que vous vous promètés de le convertir. Et Dieu veuille que ce ne soit pas envain! Mais, si on le voit dans vorre familiarite, & même à votre table, il parlera plus hardiment, & perfuadera ce aifement dans leurs fens ! Grégoire VII en particu-l qu'il voudra à l'ombre de

CONRAD IV, Roi des Romains.

Afrique. Il y prend Tripoli, retraite de Corsaires, l'Ile des Gerbes,
Mahadie (1), Safac,
Capsie,& d'autresVilles
de cête Côte, qu'il rend
tributaires de sa Courone. Il amène en Sicile
beaucoup de Femmes
Maures prisonières.

Il se fait en Espagne, contre les Maures, une Croisade d'Alfonse VIII, Roi de Léon & de Castille, du Roi de Navarre, d'autres Princes Chretiens d'Espagne, de Princes & Seigneurs François, des Pisans, des Génois (2), & de plus d'une grosse Flote de Croisés, qui faisoit voile pour la Terre-Sainte. On en vouloit principalement à la Ville d'Almérie, dont tous les habitans exerçoient le mêtier de Corsaires. Elle est prise; & 20 mille Maures, retirés dans la Citadelle, se rachètent à force d'argent. Baeça, Lisbone, & d'autres Villes tombent au pouvoir des Chretiens (3).

(1) L'Anonime du Mont-Cassin nome cete Ville Affrica;

(2) Leurs Historiens seuls leur donent toute la glojre de cète Expédition.

de Frisinghen qu'Almérie

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ont fait voir que ce fait eft faux. Sire Raul , Eerivain de ce tems-là, dit, (c Que ce pieux vol ne se 3) sit qu'en 1164 3). En-suite sortit de la bouche de l'Empereur le eruel A. ret de l'entière destruction de Milan. Si ce que Romoald de Salerne raporte est vrai, Frederic avoit promis, "Que la Ville, ny les persones & les biens 1) des Habitans ne reces) vroient aucun domage 2) (Civitatem integram, & n Cives cum rebus fuis my permanere illæsos) m; & qu'ensuite il manqua de parole. Mais cète parcicularité ne s'acorde pas avec ce que Sire Raul & Morena, mieux informés de ces faits, en ont écrit. Les Crémonois furent charges de détruire le Quartier de la Porte Romaine; les Lodigians, celui de la Porte Renza, c'est à dire de Saint-Laurent; les Pavésans, celui de la Porte de Pavie; les Novarois, celui de la Porte de Verceil; les Comasques, celui de la Porte Comacine, ou de Come; & le Peuple de la Martéfane & du Seprio, celui de la Porte Neuve. La haine & l'esprit de vangeance animerent telement ces Peuples, qu'ils firent une diligence incroïable à ruiner eete malheureuse Ville. Ils avoient doné beaucoup d'argent à Frédéric, pour en obtenir la permiffion. Le feu detruifit une bone partie des Maisons. Les pies & les marteaux abatirent le reste, & même en très peu de jours. Il fem ble qu'Acerbo Morena se contredit, puisqu'après a-voir écrit: Usque ad Do minicam Olivarum rot de Mounibus Civitatis confer-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

l'Empereur fut hors de la Campanie, le Comte Ri-chard fortit de Naple, rafsembla tour ce qu'il put de Troupes, & marcha drois à Capoue, qui se rendit. Conrad, retire dans le Château, capitula bientôt faute de vivres, & quita le païs. Averse, Teano, San-Germano, & d'autres Places retournerent à l'obéifsance du Roi Tancrède. Alors ceux de Salerne, qui s'étoient les premiers rendus à l'Empereur, ne fongerent qu'à regagner les bones graces de Tancrède, en lui livrant l'Impératrice. L'Anonime du Mont-Cassin dit, se Qu'avant de 1) fortir de la Terre de 1) Labour, l'Empereur en-3) voia pour prendre l'Imn pératrice à Salerne: n mais qu'elle fut trahie n par les Salernitains n. Tancrède reçut avec plaisir une Prisonière de cête importance; & lui rendit tous les honeurs dus à fon rang. L'Empereur, aiant apris la difgrace de sa Femme, écrivit au Pape Célestin III les Lètres les plus emportées, paur qu'il la lui fit rendre. Le Pape obtint en effet de Tancrede qu'il la remlt en liberté , l'année suivante, qu'il la renvoiat en Allemagne. On ne trouve pas que, pour la rendre, il aix fait aucune convention avantageuse pour lui-même. Nous favons seulement qu'il la renvoia chargée de riches présens. Il est vrai que l'on étoit convenu qu'elle pafferoit par Rome, où le Pape comtoit négocier lui-même un acomodement : mais elle s'échapa des Cardinaux, qui la menoient à Rome, & se rendit à Spolète.

minicam Olivarum tot de mois de Janvier, Diopold, Mounibus Civitatis confter-que l'Empereur avoie laisse pour garder le Château d'-

### PAPES,

les plus eaches. En un mot, il unissoit à la science une éloquence polie. Prudent, bon, doux, patient, sobre , chaste, miséricor-dieux, il faisoit sans cesse d'abondantes aumônes; & socupoit toujours des autres œuvres agréables à Dieu. Ce fut pourquoi le Seigneur le fit croître pour son Peuple, & le revêtit du grand Sacerdoce. Après les funérailles d'Adrien (IV), les Evêques & les Cardinaux s'affemblerent, le 4 de Septembre, dans l'Eglise de Saint-Pierre, pour délibérer sur le choix d'un Pasteur. Après en avoir délibere trois jours, suivant Pusage, tous enfin, hors les 3 Cardinaux Prêtres, Octavien de Sainte-Cécile, Jean de Saint-Marrin, & Gui de Saint-Calixte donerent unanimement, par la volonté de Dieu, leurs sufrages au Chancelier Roland; &, du consentement du Clerge & du Peuple, après avoir invoqué le Saint-Biprit, l'élurent Evêque de Rome, & le nomèrent Pape Alexandre III. Les Cardinaux Jean, & Gui, només cidevant, lesquels vouloient faire Octavien Pape, le nomerent effectivement après coup. Alors, suivant l'ancien usage, & par la grace de Dieu, les Evêques d'Oftie, de Porto, d'Al-bane & de Sabine, & les surres Prêtres & Diacres Cardinauz, par la main du Premier des Diacres, revétirent, malgré lui, de la Chape rouge leur Elu, qui vouloit s'enfuir, qui refusoie le Pontificar, & qui s'oposoit de toutes ses forces à son élection. Octavien, qui depuis long-tems aspiroit à la Chaire Apostolique, voiant son espérance frustrée, poussa l'audace & la solie jusqu'à se jeter sur la Chape, qu'il aracha du cou d'Ale mandre, & qu'il s'éforça

Tome V.

### PRINCES contemporains,

lier, ne douteront pas que, dans cete Phrase equivoque, Adrien ne veuille parler du Domaine temporel des Iles. Austi ne manque-t-il pas de recomander un peu plus bas à Henri (s d'avoir foin d'é-3) tablir en Irlande le De-11 nier de Saint-Pierre 11. Les Afaires, que ce Prin-ce eut, pendant longtems, à diverses reprises, en France, & la malheureuse querèle, que lui nt Tho-mas Becket, Archeveque de Cantorbegi, l'empêchèrent, durant plus de 16 ans, de faire usage du Bref d'Adrien. En 1171, il trouva bon que deux Seigneurs Anglois secouruffent un des Roi d'Irlande, qu'un autre avoit chasse de ses Etats. Ces deux Seigneurs conquirent rapidement une partie de Pile. Henri s'y rendit, l'année fuivante, avec une Armée nombreuse. Les Irlandois ne lui donèrent pas la peine de tirer l'épée. Tous les Rois de l'Ile s'empressèrent de le reconoître pour leur Souverain.

Je ne dirai rien de fa querele avec Thomas Becquer, espèce de dépendance de celle de l'Archevêque Anselme avec Henri I, dont j'ai rendu comte dans le Vol. précèd. & par consequent une suite du Sistème de Gregoire VII. J'ai trop d'autres choses à dire dans cete Epoque. Ceux qui veulent être bien au fait de cète Afaire doivent lire ce qu'en disent, l'Abbe Fleuri d'une part, & Rapin-Thoyras de l'autre. Ils seront en état de juger fainement d'une querèle, qui fait peu d'honeur à la mémoite du faint Archeveque, & beaucoup moins encore à la Cour de Rome.

# SAVANS & ILLUSTRES.

votre protection. Ce n'est pas fans fujer que le Pape l'a chaffe d'Italie avec défense d'y rentrer, quoique ce soit son pais. Le favoriser, c'est contredire au Pape, & par conse-quent à Dieu.

Arnauld, que des Amis secrets instruitirent aparemment de ce que S. Bernard avoit fait, quita promtement Zurich pour aler parcourir une partie

de l'Allemagne.

Les semences de sa doctrine, qu'il avoit jetées à Rome, y germerent: & le fruit, qu'elles produifirent, fut la révolce des Romains en 1143 contre Innocent II, qui mourur cète année-là même; l'établiffement d'un nouveau Sénat, & la creation d'un Patrice.

En (145, pendant qu'-Pape, aiant ête force de quiter Rome à cause de la révolte des Romains, êtoit à Viterbe, Arnauld revinc répandre à Rome en pleine liberté, dit Muratori, T. VI, p. 481, le venin de sa Dostrine. Il y excita de plus en plus la Nobleile Romaine à priver de leur autorité les Souverains Pontifes. Il disoit partout hautement, " Qu'il faloit » rebâcir le Capitole, & n rétablir à Rome, outre " le Sénat, l'Ordre des 1) Chevaliers, come il dn toit du tems des anciens 11 Romains : Que le Pape 1) ne devoit point s'emban raffer du Gouvernement " Temporel; & que e'étoie " du Spirituel seul, qu'il n devoit se contenter m.Ces dangereux enseignemens prirent un tel pied, que le Peuple, encourage jusqu'à la fureur, & se figurant devoir bientôt voir de nouveau Rome la Maîtresse du Monde, se mit à renverser Ce que ce Prince eut les magnifiques Palais & à démêler avec l'Ecosse les Tours, non seulement trouvera sa place quand de ceux des Nobles qui \* Du

> CONRAD IV, Roi des Romains.

Pendant la Semaine Sainte, un grand incendie endomagetrès considérablement la Ville

de Bologne.

êtant encore en France, tient un grand Concile à Rheims. Il retourne ensuite en Italie: mais, s'il rentre à Rome, il n'y reste pas longtems, & va demeurer, tantôt à Tusculum, tantôt à Viterbe.

Le 1 de Juillet, Modène est presque entièrement brûlée (1).

Les Génois aident en Espagne Raimond, Comte de Barcelone, à reprendre Tortose sur les Maures.

& Listone éroient alors très cèlèbres par leurs Manufactures d'Etofes de foie.

(1) Dans le siècle précèdent & dans celui-ci, dit Muratori, T. VI, p. 488, on voit souvent le même malheur ariver à d'autres Villes, particulièrement en Lombardie. C'est une preuve qu'un grand nombre de maisons étoient couvertes de Scindule, c'est à dire de petits ais fort minces (a), dont on se servoit autresois, & qui se cumuniquoient aisément le seu l'un à l'autre; outre qu'il y en avoit beaucoup d'autres couvertes de paille, come je l'ai sait voir dans les Antiquités d'Italie.

(a) C'est ce que nous apellons Bardeau.

D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

à nemine credebatur in duobus mensibus posse dislipari, il ajoute tout de suite: Remansit camen fe re totus Murps Civicatem circumdans (il manque peut-être diffiparus), qui adeo bonis & magnis lapidibus confectus fuerat, & quasi centum Turribus decoratus, quod ut existimo numquam ram bonus visus fort in Italia (Jusqu'au Dimanche des Rameaux ils abatirent des murs autant qu'on avoit cru d'abord qu'ils en abatroient en deux mois. Cependant resta presque entierement (il manque peutêtre abatu) le Mur, dont la Ville étoit entourée, lequel, fair de bones & grandes pierres, & décoré de presque 100 Tours, êtoit tel, qu'on n'en vit jamais d'aussi bon en Italie, come je le crois). Il est à croire certainement qu'il fut abatu, fi ce n'eft avant, au moine après le Dimanche des Rameaux; perceque c'eût êté n'avoir rien fait, que de laisser subsister un Mur st fort. Sire Raul dit, a Que Fré-1) déric détruisit les Mai-1) sons, les Tours, & les 1) Murs de la Ville (Desof truxit Domos, Turres, n & Murum Civitatis n. L'Abbé d'Ursperg, Elmold, le Moine Godefroi, & d'autres disent la même chose. LeClocher de laMétropolitaine, qu'on ne pouvoit pas voir sans l'admi-rer, à cause de son incroïable hauteur & de la beauté de l'Ouvrage, sue abaissé par ordre de l'Empereur: mais les démolitions, en tombant sur l'Eglise, en renverserent la plus grande partie. La Renomée grossit ensuite le désastre de Mi-

ROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

Arce, se sit une Armée d'Allemans, & de gens raffemblés dans la Campanie & dans les dépendances de Rome; assiégea San-Germano, le prit, & le mit à sac. Il ne traita pas mieux les autres Places, dont il se rendit maltre; & fit tout le mal, que son avarice & sa cruauté lui Suggererent. Tancrede erut devoir secourir ses Sujets, passa le Détroit, vint à Pescara, réunit sous son obéissance une bone partie du pais, fit rentrer Ridans le devoir, & retourna tout de suite en Sicile. Ses Troupes affiegerent en vain San-Germano, qui fue defendu par Atenult, Doien du Mont - Castin. L'Empereur renvoia depuis en Italie, à la tête d'un Corps d'Armée, l'Abbé Roffred, qui s'étoit doné totalement à lui. Le Comte Berthold eut ordre de le joindre avec autant de Troupes qu'il pouroit, afin de se porter ensemble dans la Terre de Labour. C'est ce que Richard de San Germano raporte sous l'année suivante. Berthold, s'aretant en Toscane, dona ses Troupes à Roffred 2 qui se joignant à Diépold, s'empara d'Aquino, & poussa ses courses jusqu'à Sesta, Berthold parut au mois de Septembre, & s'empara de Valva, d'Amiterne, & des Comtes de Molise & de Venafre. L'-Histoire ne dit pas pour-quoi le Roi Tancrede, & Richard, Comte d'Acerprogrès des Oficiers de l'Empereur.

par ordre de l'Empereur:
mais les démolitions, en
comte Rerthold, l'Abbé
du Mont-Cassin, devenu
renversèrent la plus grande
partie. La Renomée grosset
ensuite le désastre de Milan. Quelques Auteurs ont

d'emporter. A la vue d'un fi grand atentat, un des Senateurs présens à l'Assemblée frémit de colère, se jeta sur cet Audacieux, & reprit la Chape avec violence. Octavien, outré de douleur, tourna la vue fur fon Chapelain, qui l'avoit suivi pour faire ce qu'il faudroit; &, criant co-me un Frénétique, il lui comanda « de lui doner or vite la Chape, qu'il a-3) voit aportée 3). Auffitôt ce Chapelain la lui présente. Il ôte son bonet; baise la tête; & prend imprudemment (Hélas! O douleur!) la Chape des mains de ce Chapelain, & d'un autre de ses Clercs: mais il arive, par le ju-gement de Dieu, que la partie de la Chape, qui devoit être par devant, se trouve par derrière à la vue de toute l'Assemblée, qui se met à rire; &, come il la vouloit remètre ainfi qu'elle devoit être, il ne peut, étant hors de luimême, en trouver le capuce, & s'ajufte, du mieux qu'il peut, autour du cou, les franges d'en bas. En quoi l'on vit manifestement que, come il avoit l'esprit de travers & les intentions obliques, de même il fut revêtu de la Chape obliquement & de travers, en figne de sa condamnation. Son aveugle ambition P. aiant fait agir ainfi; les portes, que les Sénateurs avoient fermées, furent ouvertes; & des troupes de Gens armes, que ce Schismarique avoit à ses gages étant acourues aussitôt à fon secours, on le vit entouré de toutes parts de Soldars, au lieu d'Evêques & de Cardinaux. Les Frètes, voiant un atentat si détestable, dont aueun siècle n'avoit entendu parler, & craignant que ces mêmes Soldars mercénaires ne les veau Roi. Dans le Festin, Mercredi-Saint, 23 de forçassent d'adorer l'Idoqui se sit ensuite, Henri Mars de l'année suivante, le, qu'ils élevoient, se re- mit lui-même le premier le Pape aiant demeure

PRINCES contemporains of SAVANS & ILLUSTRES.

je parlerai des Rois de ce Païs. Je n'exposerai donc ici que les embaras que lui causérent les révoltes de ses Fils, & la juste défiance, que les Rois de France Louis VII & Philippe Auguste congurent

d'un Vaffal beaucoup plus puiffant qu'eux. La Reine Eléonor fit Henri père de 5 Fils; dont l'aîné Guillaume naquit avant que leur Père fut affuré d'être Roi d'Angleterre. Il mourut, en 1156, peu de tems après que les Barons d'Angleterre lui eurent prêté serment, ainfi qu'à son frère Henri, né en 1154. Les trois autres Fils naquirent, Richard en 1158, Geofroi en 1159, & de Jean en 1166. Henri conclut, en 1159, les mariages d'Henri, l'aîné de ses Fils, qui n'avoit que f ans, avec Marguerite, fille du Roi Louis VII, laquelle n'avoir que , à 6 mois; & celui de Geofroi fon troisième fils, qui ne faisoit que de naitre, avec Constance, fille de Conan le Petit, Duc de Bretagne. Il fitzen 1161, célèbrer à Londre le mariage d'Henri, pour lors agé de 11 ans, & de Marguerite qui n'en avoit pas encore 4. Celui de Geofroi & de Constance se fit l'année suivante. En 1169, Henri tint une Assemblée générale des Evêques, des Abbés, des Comies, des Barans, des Sherifs & des Aldermans des principales Villes du Rojaume; & fit, en leur présence, couroner Roi fon fils Henri par l'Ar chevêque d'Yorck, assitté des Evéques de Londre & de Durham. Le lendemain, les Barons Eccléstastiques & Séculiers, & les Magistrats des Pro-vinces & des Villes prêtèrent serment au nou-

déteftoient cète nouveauté sacrilège: mais aust des Cardinaux, dont quelquesuns reçurent des blessures de la part de cète fole Populace, qui ne conoiffoit plus de mesures dans ses transports. Les Ro-mains, aiant de plus abolt la Dignité de Préfer de Rome, obligerent tous les Citotens Nobles à jurer obéissance à leur Patrice, Jourdain, Fils de Pierre de Léon. Ils convertirens la Basilique du Vatican en Forteresse. Ils contraignirent, à force de coups, les Pèlerins d'y faire des ofrandes, pour s'en emparer. Ils tuèrent meme, jusque sous le porche de l'-Eglise, ceux qui refusoient d'en faite.

L'Annaliste d'Italie dit, p. 508, Ann. 1154: L'Héretique Arnaud de Breffe, que plusteurs des plus puis-sans de Rome, qu'il avoit pervertis, & surtout les Senateurs protégeoient soutenoient, matgré les défenses des Papes, n'avoit pas cesse de demeurer à Rome sous le Pontificat d'Eugene III & d'Anastase IV (c'est à dire depuis 1145 ). Il ne ceffoit pas d'y répandre son venin; 6, bien qu'excomunié 6 bant par le nouveau Pape Adrien (IV), non feulement il se moquoit des Cenfures: mais encore il invedivoit publiquement contre tui. Ses Adherans, plus furieux que leur Maître ne se bornoient pas toujours aux invectives. Un d'eux insulta, dans la Rue Sacree, Gérard, Cardinal-Prêire de Sainte-Pudentiene, & lui fit une bleffure très dangereuse, donz il guérit. Cet atentat sacrilège fut cause qu'Adrien mit la Ville de Rome en interdit, & les Ofices divins y cessèrent jusqu'au

Diii

> CONRAD IV, Roi des Romains.

1149. LES Romains persistant dans leur révolte; le Pape entreprend de les ranger par la force à leur devoir; & ses Troupes en vièment plusieurs fois aux mains avec les leurs. A son retour dans le voisinage de Rome, il avoit reçu des Ambassadeurs du Roi Roger, qui venoient, de sa part, le complimenter & lui faire ofre de Troupes contre les Romains. Eugène avoit accepté l'ofre. Fortifié de ce secours, il se rend à Tusculum, & bat les Romains, come on l'aprend de l'Anonime du Mont-Cassin. Suivant cet Historien & Romoald de Salerne, les Romains font, cète année même, un acomodement avec le Pape, qui retourne à Rome.

Le Duc Welf VI, revenant de la Croisade, entreprise en 1147, passe par la Sicile, pour retourner en Allemagne, entraversant l'Italie.Le Roi Roger, non content de lui faire toutes fortes d'honeurs & de politesses, lui done de très grandes sommes, pour l'engager de continuer la guerre en Al-Jemagne, afin que le EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

écrit, a Que Frédéric y fit mpaffer la charue, & semer n du fel n. Pure Fable! Dodechin dit: Le Peuple fut chaffe. Le Mur tut abatu tout autour, les Batimens, excepté les Temples des Saints furent détruits; & Robert du Mont dans sa continuation de Sigeberr, dit: A la réserve seulement de l'Eglise Matrice, & de que ques au-tres. Il fut aussi défendu, « Que sete Ville si noble 1) fut jamais rebâtie, & han biteen. Presque toute la Lombardie concourut 4 combler les Fosses. Je ne parle point ici des fables de la Chronique d'Anghiéra, que Galyano Fiamma raporte auffi dans fon Bouquet de Fleurs; parceque ce feroit mal emploier le tems, que de les réfuter. LeDimanche des Rameaux, l'Empereur entendit l'Ofiee, & reque la branche d'Olivier benite dans la Bafilique de Saint-Ambroife; & s'en ala le même jour à Pavie. Il y célèbra les fêtes de Pâque avec la plus grande partie dei Evêques, des Marquis, des Comtes, & des autres Barons d'Italie. La Messe fut suivie d'un repas, où les Eveques, la Mitre sur la tête, les autres Princes, & les Confuls des Villes se trouvérent. L'Empereur, qui, 2 ans auparavant a avoit jure de ne point porter la Courone jusqu'd ee qu'il eût subjugué les Milanois, parut courone, tant à la Meffe qu'au repas; & l'Imperatrice de même. La joie & les aplaudissemens du Peuple de Pavie furent alors excessifs à cause des succès de l'Empereur; & les Historiens Allemans

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Caserte & de Fondi pri-rent divers Châteaux dans la Pouille & dans la Terre de Labour; ce qui sir venir de Sicile Tancrède avec une Armée très confidérable: mais celle du Comte Berthold s'étant groffie de tous ceux du Parti de l'-Empereur, ce General ne laissa pas de tenir la campagne, & de s'avancer au devant des Ennemis jufqu'à Monte Fuscolo. Les Impériaux écoient fort inferieurs en nombre; & Tancrède s'abstint de livrer baraille, parce que les fiens luirepréfenterent folement, qu'il n'étoit pas de sa Dignité de combatre contre qui n'étoit pas son égal. Le Comte Berthold, assié-geant le Château de Monte-Rodone, fut écrafé par une grosse pierre, qu'une Machine des Assegés avoit lancée, Conrad Moucheen-Cervelle lui succède dans le Comandement général; &, s'étant emparé de ce Château, fit tuer tous les Habitans. Le Roi Tancrède, de son côté, reprit Sainte-Agathe, Averse, Caserre, & d'autres Plances; &, la sièvre le satiguant beaucoup, il s'en retourna, vers la fin de l'année, en Sicile, où la more de son fils aine Roger III, qu'il perdit à la fleur de fon âge, le pénètra d'une douleur inconcevable. Ce fut ce qui, dans le com-mencement de l'année suivante, altéra sa santé de manière qu'il suivit de près son Fils, au grand déplaisir de toute la Sicile, qui prévit les triftes suites de ces pertes inatendues. H laissa sous la tutele de la Reine Sibile, sa femme, son second fils Guillaume III., héritier, plustôt d'infortunes déplorables, que d'un très beau Roiaume, Roi Conrad ne pût pas pompeux de la grandeur de dans ce siècle-là, persone

tirerent tous ensemble avec leur Elu dans un lieu fortifit de ladite Eglise, où, du consentement de quelques Sénaceurs, corrompus par argent, l'Intrus les fit, durant 9 jours, garder jour E nuit par des Soldats, ensorte qu'ils n'eurent aucun moien d'en fortir. Le Peuple cependant ne cessa point de crier contre l'énorme atrocité de ce crime; &, come il parloit avec colère de ces mêmes Sénateurs, eeux-ci rirèrent tous les Frères & leur Elu de cète prison; & par malice, aiant! reçu pour cela de l'argent, ils les transférèrent dans une autre prison plus sure, & les y reserent plus etroitement. Quand ils y eurent êté près de ; jours, soute la Ville fut en rumeur à cause d'une injustice si eriante, & d'une trahison fi manifefte. Les Enfans crivient contre l'Invaseur de l'Eglise, en difant: Maudit Fils du Maudit, Voleur de la Châpe de ton Compagnon (Difmanta Conpannum), tu ne seras point Pape, tu ne seras point Pape. Nous voulons Alexandre elu par Dieu même. Les Femmes maudiffoient le même Heretique, répétoient les mêmes paroles, & chantoient d'aueres railleries. Un certain Breton l'alla trouver, & lui die hardiment: Insense Octavien, fléau de ta pairie (a), que fais-tu? Pourquoi prétens-tu déchirer la Robe de Jésus-Chrift? Tu ne seras bientot plus que poussière. Aujourd'hui, tu vis; demain, tu seras mort (b). Le Clergé étoit consterné. Les Juges Étoient pénètrés de douleur. Les Vieillards gémissoient | Edition.

PRINCES contemporains.

plat fur la table, en difant à fon Fils, a Qu'il poun voit se vanter, qu'aucun n Monarque n'étoit servi 1) plus honorablement que w lui w. Le jeune Prince, au lieu de répondre à cète galanterie, dit tout bas à l'Archeveque d'York afsis pres de lui, a Qu'il n'étoit pas étonant que n le Fils d'un Comre servit n le Fils d'un Roin. Passons présentement à ce que j'ai promis; &, pour m'en aquiter, je ne ferai pas dificulté d'emprunter à Rapin-Thoyras ce qu'il en dit dans son Extrait du T. I des Actes de Ry-

mer. Començons par la ré-volte des Fils d'Henri II. Le jeune Roi Henri , Richard, qu'on apelloit Comte de Poitou, & Geofroi, devenu Duc de Bretagne par la mort du Duc Conan le Petit, son beaupere, étoient mécontens du Roi, leur père, dit l'Historien, p. 615 (c). Henri, Etant d'une humeur fort altière, ne pouvoit qu'avec beaucoup de chagrin se voir revetu de la Dignité Rojale, sans en exercer aucune fonction. Ri-chard étoit Comte de Poitou: mais sans aucune autorité dans cète Province. Geofroi se croioit affes âgé pour gouverner lui-mê me son Duché de Bretagne ; & ne voloit qu'avec une extrême peine que le Roi, son père, le tint ex-clus du Gouvernement de cète Province, fous prétexte d'une Tutèle, dont il croioit n'avoir plus besoin. Les mécontentemens de ces

(c) Je cite la dernière Edition.

#### SAVANS & ILLUSTRES.

pendant tout ce tems Saint Pierre, c'eft à dire dans la Cité Léonine. Alors, vivement pressés par le Clergé & le Peuple, qui ne vouloient point paffer Paque fous l'interdit, les Sénateurs alèrent suplier le Pape de le lever, & lui promirent, en faisant ser-ment sur l'Evangile, « de » chasser de Rome & de n fon Territoire Arnauld 1) & fes Sectateurs, s'ils n refusoient de se soumeo) tre au Pape 9). Adrien leva l'Interdit, au grand contentement de tout le Peuple. Arnauld, bani de Rome, fut pris hors de la Ville par des Gens du Pape, chargés de le conduire dans un lieu de furere. Mais, dans le chemin, il leur fut enlevé par quelques Vicontes, on Comtes de la Campanie, qui le respectant & Phonorant, come un Prophète, le logèrent dans un de leurs Chareaux.

Lorfqu'enfuite Frédéric I s'aprocha de Rome pour recevoir la Courons Impériale, Adrien charges les Légais, qu'il envoia ditions de son Couronement, de lui demander " Qu'Arnauld fur remis mencre leurs mains me Frédéric y consensit; &, sur le champ, il envoia des gens arêter un des Vicomtes, ches lesquels Ar-nauld se crosoit en sureté. Ce Vicomte n'obtint la liberté, qu'en le livrant aux Cardinaux-Légats, qui l'envoïèrent à Roma. Il y fut remis entre les mains du Préfet, qui lui fit son procès: &, sur l'avis du Clerge, le sit pendre & bruler. Ses cendres furent

(a) Odavien étoit de Rome, & de Famille Romaine.

1b) Ce que dit le Breton forme ces trois Vers.

Quid facis, insane, patria mors, Octaviane? Cur prasumpsisti tunicam dividere Christi? Jam jam pulvis eris: modo vivis, cras morieris.

Malgre la menace du Breson, Offavien siègea plus de 4 ans.

CONRAD IV. Roi aes Romains.

venir la lui faire à luimême en Italie. C'êtoit en effet l'intention de ce Prince : il devoiten être convenu même avecl'Empereur Manuel, son beaufrère. Cet Empereur, irrité de ce que le Roi Roger s'êtoit emparé de l'Ile de Corfou, vient avec une Flote de mille bâtimens & des Troupes très nombreuses pour reprendre cète Ile. Comtant peu sans doute sur son Armée, dont une partie êtoit de nouvelles levées, il avoit exigé des Vénitiens un secours de Vaisseaux & de Troupes; &, pour animer leur zèle, il leur avoit acordé des Priviléges plus avantageux, que ceux qu'ils avoient obtenus des autres Empereurs Grees. Le Doge Pierre Polano s'êtoit leurs Consuls, acompa-chargé de comander gnés d'un grand nombre lui-même ce secours : mais une maladie, qui le conduitit au Tombeau, cète année même, l'aiant forcé de retourner à Venise, il s'êtoit | " Ville; de combler les reposé du comandement de la Flote & de | 17 de paier une grosse soml'Armée Vénitiène sur Jean, son frère, & sur! Rainier son fils. Manuel 31 Fortereffes de leur Disvient donc en persone assiéger la Ville de Cor-

D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

son courage & de sa con-stance, parcequ'il réussit enfin à soumètre une Ville aussi considérable, que Milan. Mais il reste à savoir fi c'est, pour un Monarque Chretien, une vérita-ble gloire de ruiner entièrement une Ville illustre, en détruisant, en ensevelissant sous des décombres tant de bâtimens magnifiques & de monumens de l'Antiquité, qu'on y voïsie des le tems d'Ausone. Qu'en punition de la révolte, on rafe les Murs & les Fortifications, à la bone heure! Mais qu'on abate tout! Qui peut louer un pareil excès; & ne pas le regar-der plustôt come Peset d'un cœus barbare? Amon avis, les bons Princes batiffent les Villes, & les méchans Princes les décruifent. Ce qu'il y a de certain, c'est que la ruine de Milan répandit la terreur dans toute l'Italie, & fit trembler tout le monde au nom de Frédétic Barberousse. Il ne faut donc pas s'éto-ner si, le second Diman-che après Paque, les Bresde Nobles, pour se soumetre aux volontés de l'Empereur. Leur soumission fut acceptée à condition (c de 3) démolir les Murs & toun tes les Tours de leur 1) Fosses; de recevoir de " l'Empereur un Podestà; me d'argent; de remêtre nà l'Empereur tous les " Chareaux & toutes les n trict; & de le suivre à n la guerre, même à Ro-" me & dans la Pouille ».

EMPEREURS | ROIS, & autres SOUVE-RAINS en LTALIE.

> n'ait dit qu'on avoit aidé ces deux Princes à sortir du monde.

On trouve de Tancrède un acte de son exercice de la Légation. En 1190, l'Evêque de Siracufe obtint de lui les Droits épiscopaux fur quelques Eglises.

GUILLAUME III,

second fils de Tancrède, qui l'avoit fait couroner Roi presque aussitôt après la mort de Roger III, son fils aîné, lui succède au mois de Janvier 1 194; est alors courone folemnèlement; & ceffe de regner. vraisemblablement au mois d'Octobre de cète même année.

L'Empercur Henri V, maitre de tout le Roïaume de Sieile, mit, contre la foi donée, Guillaume en prison; & le conduist en Allemagne, avec la Reine fa mère & ses trois Sœurs. Selon quelques Ecrivains, il lui tir crever les ieux. Suivant d'autres, il le fit mètre hors d'état d'avoir des Enfans; & l'envoïa dans un Chateau des Grifons, pour y garder une prison perperuelle. Il en retint la Mère & les Sœur dans une autre prison. Elles en furent délivrées. par les foins d'Innocent III, après la mort d'Henri V. Guillaume, n'aiant rien de mieux à faire, embraffa l'Etar Monastique. On ignore dans quel Monastère, & Pon ne sait pas quand il mourut.

HENRII, par les droits de sa Femme CONSTANCE.

Il ctoit Empereur d'Oceidene depuis 1191, lorsque, vraisemblablemene le 30 de Novembre 1194, fou, qui, pourvue d'u- Frédéric savoit bien, dans cile à Paterme, où l'Im-ne excèlente Garnison, la bone fortune, mêtre le pératrice Constante n'êtoit il est couroné Roi de Si-

de trifteste. Le Peuple éexcessivement épouvanté. Ce fut pourquoi le Peuple Romain, ne pouatrocité de cete injustice, ala, conduit par Otton Frangipane & quelques aueres Nobles Romains, à l'endroit où les Frères êtoient enfermés; & força les Senateurs, dont il est parlé ci-dessus, d'ouvrir les portes de cète Forteresse le Seigneur Alexandre se retirer librement. Ce fut ainsi que, par les mérices des Apotres S. Pierre & S. Paul, ils furent arachés à la violence de leurs Persécuteurs, & qu'ils re-couvrèrent la liberté. Lorsqu'ils traversèrent la Ville, on leur sit honeur, on chanta hautement par tout leurs louanges, & toutes les eloches sonèrent en témoignage de la joie qu'on avoit de leur fortie (1). Acompignés de beaucoup de Nobles Romains & d'une foule de Gens à pied, guidés par la grace de Dieu, ils arivèrent heureufement aux Nimphes (2), la veille de S. Mathieu. Ce même jour, lequel étoit un Dimanche, les Frères, savoir Gregoire, Evêque de Sabine; Hubald, d'Ostie; Bernard, de Porto; Gautier, d'Albano; Jean, de Segni; Simon, de Terracine; les Cardinaux Prêrres, & Diacres, les Abbés, les Prieurs, les Juges, les Avocats, les Scriniaires (3), le Primicier

(1) Il y a dans le Texte exaratu, qui ne fignifie rien. Ce doit être une faute de Copille, ou d'Impression. Il faut exitu.

(2) Lieu distant de Rome d'environ 13 milles, lequel apartenoit vraisemblablement aux Frangipant. C'est aujourd'hui Santa-Ninfa.

13) Seriniariis, c'est à

PRINCES contemporains.

trois Princes étoient encore fomentés par Eléonor, leur mère, qui soufroit beaucoup de voir le Roi, son époux, toujours distrait par des amours étrangères. Entre les Maltresses du Roi il y en avoit une, nomée Rosemonde, qu'il aimoit passionément; &, come la Reine l'avoit fouvent menacee, il avoit fait faire à Woodstock une efpece de Labirinthe, où il la tenoit enfermée pour la mètre à couvert de la vangeance de la Reine. Mais cète précaution n'empêcha pas que, pendant l'Expédi-tion qu'il fit en Irlande (1:72), la Reine ne trouvât le moien d'ôter la vie à cète Rivale. Enfuite, prévoiant que cete violence atireroit enfin quelque orage sur sa propre tête, elle tâcha de se soûtenir, en engageant ses trois Fils aines dans une Conspiration contre le Roi, leur père, dans laquelle entrèrent ausi, outre un grand nombre de Seigneurs Anglois, les Rois de France & d'E. cosse, les Comtes de Flandre, de Blois, de Boulogne, & plusieurs Seigneurs François, Vassaux d'Henrile Père, pour mêtre Henri le Fils sur le Trône. Le Roi, ne soupçonant rien de ce qui s'étoit tramé en son absence, ne fit que paffer en Angleterre à son retour d'Irlande, parcequ'il étoit pressé de se rendre à Montferrand en Auvergne, pour traiter du marlage de Jean, son quatrième fils, avec une Fille du Comte de Mauriène. 1173. Des qu'il fut arivé à Rouen, il y reçut Lètre du Roi de France, qui, n'aiant pas vu sa Fille depuis son enfance, le prioit de la lui envoier à Paris avec le Roi, son époux, pour passer quelque tems avec lui. Come Henri n'avoit aucun soupçon, il consentit au volage de son Fils: mais, peu de tems

SAVANS & ILLUSTRES.

ensuire jetées dans le Tibre, de peur qu'il ne prit fantaisse au Peuple de l'honorer come Martir. Cet Enthousiaste séditieux ne méritois pas une autre fin.

THEBALD,

ou THEOBALD, Arempretre de Verone, est élu pour succèder dans le Siège de cète Eglise à l'E-

Siège de cète Eglise à l'Evêque Bernard en 1135; & meurt, après 22 ans d'Episcopat, en 1157. En, 1136, à sa prière, l'Empereur Lothaire II, prit sous sa protection les Chanoines de Vérone En

prit sous sa protection les Chanoines de Vérone. En 1145, Eugène III prit de même sous la protection du Siège Apostolique l'E-vêque Thédald & ses successeurs. Enfin l'Empereur Frédéric I, en 1154, le gratina pour lui-même & pour ses successeurs d'un Privilége remarquable, dans lequel il est qualisé d'A-mé Prince & Evêque (Princeps & Episcopus dilectus).

Il paroit par ces Ades autentiques de ses Souverains & d'un Pape, que Thédald ne sut rien moins qu'inutile à son Eglise. Si pourtant on s'en raporte à deux Mémoires, qui le concernent & qu'Ughelli dit être à la fin d'un Livre mst. de la Bibliothèque du Vatican, on croira, « Que Thédald sut très préjudiciable à son E- pr

GUARIN GUARINI,

Cardinal-Evêque de Prêneste, ou Palestrine, meure le 6 de Février 1159.

Il étoit Bolonois; & se fit, dès sa jeunesse, Chanoine Régulier. Il mena longtems une vie sainte dans le Cloître; ce qui sut cause qu'on l'élut Evêque de Pavie: mais on ne put pas le faire consentir à son élection. En Décembre 1444, le Pape Luce II,

> CONRAD IV. Roi des Romains.

fait la plus belle défense, & ne se rend qu'à des conditions honorables. Son Gouverneur prend parti dans l'Armée des Grecs, & ne voulut point depuis retourner en Sicile; ce qui dona lieu de le soupconer d'avoir vendu la Place à l'Empereur lorfqu'elle êtoit encore en êtat de tenir. Pendant le siège, George, ou Gregoire, Amiral de Sicile, ne se trouvant pas ailes fort avec 70 Galères pour risquer de combatre la Flote Grèque qui couvroit toute la mer, fait voile à Constantinople; met le feu dans les Faubourgs; lance contre le Palais Impérial des flèches enflamées; &, s'introduifant par force dans les Jardins de ce Palais; il en emporte les fruits, come des gages du succès de son expédition. En revenant, il rencontre une partie de la Flote de Manuel, par laquèle le Roi deFrance Louis VII & toute sa Flote, revenus des Côtes de l'Asie, avoient êté pris, Iorsqu'ils étoient prêts d'aborder en Sicile. George fond fur les Grecs; les bat; délivre le Roi de France, & relâche, à la prière de ce

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

pied fur la gorge à ceux qui lui comboient sous la main. Il ne restoit à ramener à leur devoir que les Piaisantins; & la résolution étoit prise d'assiéger leur Ville : mais, voiant qu'il étoit nécessaire de prévenir l'orage, ils traiterent de la paix; & l'ob-tinrent par la médiation de Conrad, Comte Palatin du Rhin, frère de l'Empereur. Le 11 de Maisleurs Confuls, avec l'épée nue à la main, se présentèrent, à Saint-Sauveur hors de Pavie , devant l'Empereur ; & se soumirent, en promè-cant u de paier 6 mille 1) marcs d'argent; de dé-1) truire les Murs & les Posm ses de leur Ville; de re-1) cevoir un Podestà; de n rendre toutes les Regaor les ; & de ceder ceux des 1) Chateaux de leur Terrin toire, que l'Empereur n voudroit n; ce qui leur faisoit perdre à peu près l'état de République. Après cela l'Empereur envoia pour Podestà, PEveque de Liège à Milan; Marquard de Grumbach à Brescia; Aginulf, puis Arnauld de Barbavara à Plaifance; le Comte Conrad de Ballanuck à Ferrare; & d'autres en d'autres Villes. Par une grace parti-

culière, il permit aux Cre-

monois, aux Parméfans,

aux Lodigians, & aux au-

tres Peuples de son Parti

de se gouverner par leurs Consuls. Sigonius, Liv.

XIII de l'Hift. du Roj. d'I tal., raporte l'Investiture donée aux Cremonois, la-

quelle leur est très avan-

tageufe. Au mois de Juin ,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

pas. Il meurt à Messine le 28 de Septembre 1197. Il n'eut pas plustôt apris. dit Muratori, T. VII, p. 82, année 1194, que le Roi Roger III, & le Roi Tancrède, fon père, écoient morts, & que le Rojaume de Sicile restoit au pouvoir d'un Enfant & Sous le gouvernement d'une Femme, c'est à dire du Roi Guillaume III & de la Reine Sibille, sa mère, qu'il erut que c'étoit le véritable tems de faire la conquéte de ce Rojaume. Aiant alors beaucoup d'argent, il se hata d'affembler une très grosse Armee; & passa, dans le mois de Juin, en Italie. Come il lui faloit indispensablement pour l'entreprife qu'il méditoit des forces confidérables par mer, il ala lui-même à Gene; & montra sa magnificence dans les promefses avantageuses, qu'il sie aux Genois. On aprend des Annales de Caffaro, Liv. III, qu'il leur die: Si par vous, après Dieu, j'aquiers le Roïaume de Sieile, Phoneur fera pour moi: mais le profit pour vous; car je ne dois pas y faire ma réfidence avec mes Allemans : mais vous y démeurerés, vous & vos decendans; & ce Roiaume sera plustor à vous, qu'à moi. De plus, il leur confirma ces monts d'or par d'amples Privilèges bien scélés. Il ne faut done pas s'éconer fi les Génois, pour feconder l'Empereur, fi-rent un grand éfort, soit en Troupes, soit en Vais-seaux. Henri, vers la fin de Juillet, ala de même à Pise, & sut obtenir de ce Peuple une autre Flote. l'ai mis au jour dans la l'Empereur marcha vers Differt. 10 des Antiq. d'I-Bologne, où ses ordres êtal- un Diplome de l'année précèdente, par lequel il toient peu respectes. Il y eut un acord fait avec ce leur confirma toutes leurs Peuple, qui sut obligé Jurisdictions, & divers Pri-

de l'Ecole des Chantres, beer eoup de Nobles, & la plus grande partie du Peuple Romain s'étant assem-bles dans ce lieu, le Seigreur Pape Alexandre, fous le bon vouloir du Saint-Eiprit, fut facré Souverain Pontife par l'Evêque d'Oftie, à qui seul apartient la consécration de l'Eveque de Rome; &, suivant la coutume de l'Eglif., il fut couroné folemnelement du Regne Pontifical (1). A l'égard d'Octavien, pendant qu'il étoit à Saint-Pierre, & depuis qu'il est quité la Cité Léonine, il invita beaucoup d'Evêques à venir aprouver son teméraire atentat. Il fit tous ses ésorts pour en séduire quelques-uns, en les menaçant au nom de l'Empereur, quelques autres par des violences pareilles à celles que les Laics metent en œuvre, d'autres à force d'argent & de caresses: mais, Dieu l'en empêchant, il n'y put reuffir, Les deux faux Frères, només ci-dessus, Jean de Morcon & Guide Creme, envelopés (2) des ténèbres de leur aveuglement, parcequ'il est écrit : Le Pécheur, une fois enfonce dans le vice, méprisera fon êtat, ne se repentirent point de leur damnable entreprise. Au contraire, obflinés dans leur perfidie, ils respetière e celui dont ils avoient fait une Idole; & , rompant l'unité de l'Eglife | Helas! O douleur!), ils tombèrent à ses pieds.

dire Scripteurs, ou Notaires.

(1) Mitre ronde, entouree d'une Courone, & finiffant en pointe. Les Papes y ont ensuite ajouté deux autres Courones; ce qui fair que les Italiens l'apelent : Il Triregno.

(2) Le Texte porte, ob-

PRINCES contemporains.

après, il le rapela pour le mener à Montferrand. Le Fils n'ofa désobéir, parceque ses Afaires n'étoient pas tout à fait prê-tes. D'ailleurs, il avoit besoin d'un prétexte pour faire éclater la Conjura-tion; & il espéroit que le séjour, qu'il feroit auprès du Roi, son pere, lui en fourniroit quelqu'un. En effet, le Roi, pour conclure le Mariage du Prince Jean, aiant ofert de lui doner les Villes de Loudun, Chinon, & Mirebeau, le jeune Henri s'y oposa fortement. Cète oposition é-tant asses mal fondée, le Roi soupçona que son Fils n'eut quelque mauvais defsein, & le fit épier soigneusement: mais cela n'empê. cha pas que le Fils ne s'é-vadat, & n'allat trouver le Roi de France. Il ne fut pas pluftot arivé à Paris, que la Reine y envois aussi les deux Princes Richard & Geofroi; &, incontinent après, la Conspiration eclata en divers endroits à la fois, come en Guiène, en Poitou, en Bretagne. En même tems le Roi d'Ecosse entra en Northum-berland, & le Comte de Léycester sit débarquer à Southampton une Armée, qu'il avoit levée en France. Henri, quoiqu'ataqué par tant d'endroits, bien loin de perdre courage, témoigna une fermeté extraordinaire ... Il fut victorieux partout, ou par luimême, ou par ses Lieure-nans. Humphroi Bohun batit en Angleterre le Comte de Leycester, & le fit prisonier. Ensuite, il marcha vers le Nord contre le Roi d'Ecosse, & mit son Armée en déroute. Le Roi lui-même tomba entre tes mains des Anglois; & fut envoie en Normandie pour y être gardé. Les succes, qu'Henri eut en Guiè-

SAVANS & ILLUSTRES.

son compatriore, le fit, malgré sa résistance, Cardinal-Evêque de Préneste ; & lui meubla magnitique. ment fon Palais. Guarin ne tarda guère à se défaire secrétement de tous ses meubles, pour en doner le prix aux l'auvres. Il se tint éloigné du tumulte des Afaires, auxquèles il se sentoit peu propre; &, sejournant le plus qu'il pouvoir dans fa Ville Ipiscopale, il fit fon unique ocupation des soins qu'il devoit à son Troupeau. Si l'on en croit des Ecrivains de son tems, sa mort fut acompagnée de quelques merveilles. Il fur enterre dans sa Cathedrale; & l'on dit que son Tombeau fur illustré par beaucoup de miracles. Son Diocefe l'honore come Saint.

Ciacconiue l'a dit de la Famille des Foscari: mais ses Armories, come remarque Ughelli, prouvenz qu'il étoit de ceile des Guarini de Bologne.

### ANSELME,

Allemand, Eveque d'Havelsberg , eft fait Archeveque de Ravenne, en 1155 & non en 1154, come dit Ughelli, & meurt le 11 d'Aout 1159, & non en 1158, ainsi que le mê-

me Ughelli le dit. Le Roi Frédérie I se hatant d'aller de Lombardie à Rome, en 1155, pour recevoir la Courone Impériale; l'Evêque Anselme revine de l'Ambassade de Constantinople, dont le principal objet avoit êté de traiter avec l'Empereur Manual d'une aliance contre Guillaume I, Rot de Sicile. Le Siège de Ravenne étoit alors vacant, & les sufrages des Electeurs se reunirent en faveur d'Anselme, bien en-tendu que ce fur à la recomandation de Frédéde sens. Il faut, obvoluti. tonge, en Bretagne, ne de l'Exarchat de Ravenne,

CONRAD IV, Roi des Romains.

Prince, tous les Grecs, qu'il avoit pris. Louis est conduit à Potenza, Ville de Calabre, où se trouvoit alors le Roi Roger, qui lui fait tous les honeurs qu'un pareil Monarque devoit recevoir; ne le laisse partir que comblé de présens, & le fait escorter jusque hors de ses Etats. Un combat entre la Flote de Sicile & celle de Venise avoit précèdé la reddition de Corfou. Ce combat avoit êté vif: mais les Siciliens, moins bons homes de mer que les Vénitiens, avoient eu le dessous; & s'êtoient retirés, en laissant 19 Galères entre les mains des Ennemis. Aussi-tôt après la prise de Corfou, les Vénitiens s'en retournent, & trouvent qu'on avoit doné Dominique Morosino pour successeur au Doge Pierre Polano, mort pendant leur abfence. Une violente tempête aiant coulé bas beaucoup de Bâtimens des Grecs, & l'hiver aprochant; Manuel est forcé de renoncer à faire quelque tentative sur la Sicile. Il s'éloigne de Corfou; débarque ses Troupes à la Vallone; & fait ravager la Ser-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS. u d'abatre ses Murs; de m débourser beaucoup d'ar-

n) gent, & de recevoir un n) Podestà m. Frederic ala de Bologne à Imola, à Facuza, & dans d'autres Villes. Enfin Il ne resta point dans toute l'Italie en deça de Rome de Ville, ou de Forteresse, qui ne pliat la tête sous les pieds du formidable Empereur, à l'exception du Château de Garde, que Turisendo de Vérone ocupoit. Il fut assiègé près d'un an par le Comte Marquard, & par les Bergamalques, les Brefcians, les Veronois, & les Mantouans; fit une belle défense; & ne se rendit enfin que par une Capitu-lation honorable. Les Génois , come le dit Caffaro , Liv. I de ses Annales, furent eites aussi par l'Empereur à Pav e. Ils se soumirent: mais à des conditions avantageuses: & conservêrent toutes leurs Regales, parcequ'ils s'engagèrent de servir l'Empereur dans les Expéditions qu'il projetoit contre le Roi de Sicile. On peut voir dans les Differtat. 48 & 72 des Antiq. d'Ital. le Privilège qu'il leur acorda. Pour perpétuer la mémoire du cruel traitement, qu'il avoit fait aux Milanois, le Diplôme est date; A Pavie, à Saint Sauveur dans le Palais de l'Empereur, après la Des-truction de Milan & la Reddition de Breseia & de Plaisance, le V de Juin, l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLXII, Indiction X. Il refte encore d'autres Diplômes datés de même. C'est une chose éurieuse de voir avec quèle générosité Frédéric dona pour lors aux Génois en

ROIS, & autres SOUVES RAINS en ITALIE.

vilèges, & leur acorde de plus en Fief la moitié de Palerme, de Messine, de Salerne & de Gaière, avec Mazara & Trapani. De si belles promesses n'avoient pour objet, que de tromper des gens peu fins, 6 d'en tirer de grands fervices. Les Députés de Naple se trouverent à Pise; & lui promirent de se rendre dès que l'Armée Impériale parostroit. Il marcha par la Toscane, avec son Armée, vers la Pouille & la Terre de Labour.. Il y fut plussoe au commencement d'Août, qu'à la fin. Le plus grand nombre des Villes se haterent de se rendre. Atino & la Rocca-di-Guglielmo tinrent bon. Averse & Capoue ne se rendirent pas, & ne furent pas affiegees.Si l'on en croit Otton de Saint-Blaise, qui se trompe en metant ces faits en 1193, Henri fit piller & détruire toutes les Villes de la Campanie & de la Pouille, surtout Salerne, Barlète, & Bari dans les-quèles il sit un butin immenfe. Mais l'Anonime du Mont-Cassin, & Richard de San-Germano ne perlent point de ces destruetions de Villes. Bien qu'on les puisse soupçoner d'en avoir gardé le silence par la crainte de ceux qui règnoient de leur tems en Sicile; il paroit que l'on ne doit rien croire de tout ce qu'Otton de Saint-Blaife dit, surtout parcequ'il é-tend la cruauté de l'Empereur à toutes les Villes de ces contrées. Il n'est pas douteux qu'Henri fit affiéger Gaiète, & que la Flote Génoise y ariva dans ce tems. Cète Ville ne voulut pas faire une grande refe-stance, & se rendit à Mar-quard, Senêchal de l'Empereur, à Guillaume, Marquis de Montferrat, vie, dont les Peuples Fief la Ville de Siracuse, l'Obert d'Olevano, l'odestà

Pour lui, Figure anticipée des tems de l'Antechrift, il s'éleva si fort sur luimême, qu'affis dans le Temple de Dieu come une Om-bre de Pape, il se mon-troit come s'il eût êté un veritable Pape. Certe, beausoup de gens ne virent pas des ieux du corps, sans répandre des larmes, cete abomination dans le Sancpoitrine, ils disoient: Voi-la donc acompii ce qu'on dit que le Pape Anastase IIV) disoit en face, avec un rire amèr, à ce Précurseur de l'Antechrist : (4 Fils du ) Maudit, Fils d'un Exe) comunié, tu ne porteor ras jamais cète Châpe 1) Pontificale, que tu des) fires fi fort, & que tu s) recherches avec tant 9) d'impudence, fi ce n'se est pour ta confusion, s) & pour la perte de plu-3) fieurs 11. Après que, pendant quatre Semaines, il se fut, ou par lui-même, ou par ses Soldats & ses Parens, bien fatigué pour engager dans son partiquelques Evêques; enfin on crouva celui qui se disois Eveque de Melse, lequel, exile, fugitif, se tenoit caché sur les confins de la Marche d'Ancone ; l'Eveque de Férentino, précèdemment ennemi du Pape Adrien (IV), & PEvêque de Tusculum, par qui l'éledion d'Alexandre avoit Lie d'abord aprouvée, & qui depuis avoit changé d'avis. Ces 3 Evêques, exco muniés après la seconde & la troisième Monition Canonique, eurent l'audace criminèle de facrer Octa-vien. Au reste, ce stéau, si pernicieux à l'Eglise de Dien, cet Octavien, come dans la suite on le reconut clairement, n'eut jamais ofé se hazarder de prendre, ou plussée de ravir le Pontificat, fi la protedion de l'Empereur Frégétic (1) ne l'eut pas en-l

PRINCES contemporains.

furent pas moins heureux. Pour comble de bonheur, une Armée, composée de Troupes Françoises & Flamandes, que le jeune Roi vouloit faire passer en Angleterre, fut retenue fi longtems à Graveline par le vent contraire, qu'elle devint inutile. Ce retardement dona au Roi le tems de passer lui-même en Angleterre, où il acheva de réduire les Villes qui s'étoient révoltées contre lui. Un succès, si contraire à celui que les Alies avoient espéré, obligea le Roi de France à faire des propositions de paix. Richard, qui étoit d'une humeur fougueuse & inquiète, s'y o. posa de tout son pouvoir: mais, ses Frères & le Roi de France, ne jugeant pas à propos de continuer la guerre pour l'amour de lui, la paix fut conclue: & les Fils d'Henri alèrent se jeter à ses pieds, pour lui demander pardon. Dans cète négociation, on arêta le Mariage de Richard avec Alix, nile du Roi de France; & cette Princesse, qui étoit fort jeune, fut mise entre les mains d'-Henri pour la faire élever jusqu'à ce que le Mariage se put consomer. Par le Traité de paix tous les Prisoniers furent rendus de part & d'autre; & le Roi dona quelques Cháteaux en Normandie, & 15 mille Livres Angevines au jeune Roi; deux Places en Poitou & la moitié des Revenus de la Province à Richard; & la moitié du Revenu de la dot de Constance à Geofroi, pour jouir de la to-talité, conformément à ce que le Comte Conan avoit réglé, quand, avec la permission de l'Eglise Romaine, leur mariage auroit êté célèbré. Dès que Richard & Geofroi furent patfes en France fans permission de leur Père, ce Innocent.

SAVANS & ILLUSTRES.

& s'en fit acompagner à Rome. Anselme sur reconu par Adrien IV pour Archevêque de Ravenne, le jour même que Frédéric sur sacré & couroné Empereur par ce Pape, c'est à dire qu'Anselme sur présent à la Cérémonie dans le rang que sa nouvèle Dignité lui donoit.

Il fut ensuite avec Otton, Comte Palatin de
Bavière, & Romoald, Chancelier de l'Empereur, Comissaire Impérial à Vêrone
pour recevoir le serment
de sidélité des Villes d'Italic.

Au Siège de Milan, il rendit à l'Empereur les fervices, qu'il lui devoit come Vassal de la Courone d'Italie.

Plus home du monde qu'Ecclé sastique, il sur utile du moins au Temporel de son Eglise. Il reçur des Comtes Boniface & Curdel, fils du Comte Lambert, la donation de diférens Biens, entre autre la moitié du Château de Muziola.

# PERÉGRIN I,

élu Patriarche d'Aquilée, après la mort de Gérard, en 1130, l'est 32 aus, & meurt en 1162.

C'étoit un Home de beaucoup d'esprit & d'un excelent conseil; &, quoiqu'il fut ataché par inclination à ses Souverains, il est à croire que dans la double élection d'Alexandre III & de Vistor V, le droit du premier ne lui parut pas incontestable, puisqu'il ne fit pas de dificu'té d'affifter, en 1161, au Concile de Pavie, ou Victor fut déclaré légitime Pape; & qu'il s'en tint jusqu'à sa mort, bien qu'excomunie parAlexandre, à la décision de ce Concile. Dans le Schifme d'Innocent II & d'Anaclei II, il avoit toujours cté pour

CONRAD IV, Roi des Romains.

avoient, pendant cète guerre, fait diverses courses sur les Terres de l'Empire.

Les Plaisantins aiant assiégé le Château de Tabiano, les Parmésans & les Crémonois viènent au secours; & mètent en déroute les Plaisantins, dont ils font la plus grande partie prisoniers.

Les Modénois détruifent la Ville, ou Bourg de Nonantola.

1170. VRAISEMBLA-BLEMENT le Pape quite encore Rome, cète année. Il sacre dans le mois d'Octobre à Ferentino beaucoup d'Archevêques & d'Evêques presque tous des Etats du Koi Roger, qui leur avoit ordoné d'aler recevoir la consécration des mains du Pape, qui reprend ensuite Terracine le 26 de Novembre (1).

(1) Cète consecration d'Evêcues estraportée par Jean de Ceccano dans sa Chronique de Fossanuowa, & par Romoald deSalerne. Le premier dit seulement que Terracine fut prife: mais fans dire par qui, dit Muatori, T. VI, 497. Sans doute ce fut par le Pape contre qui, dans ces tems de troubles, elle s'étoit révoltée, ou ses prédècesseurs l'avoient aliénée, come l'a-teste clairement l'Auteur de la Vie d'Eugène III dans le Recueil du Cardinal d'Aragon.

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

avec ses apartenances & deux cens cinquante journées de cheval en terres dans la Valée de Noto, & dans chaque Ville maritime, qu'avec la grace de Dieu nous prendrons, une Rue convenable à leurs Négocians, avec une Eglife, un Bain, un Ma-gazin & un Four, & d'autres choses. Mais le Proverbe die, a Qu'on ne réussit 1) pas toujours en comtant n sur la peau de l'Ours en n vien. P. 558. Après avoir fair beaucoup de tentatives inutiles pour son Antipape, PEmpereur fur force de retourner en Allemagne avec son Armée. Quelque tems après, il renvoia Renaud, Archeveque élu de Cologue en Italie. Ce Ministre parcourut la Lombardie, la Romagne, la Marche de Vérone, & la Toscane pour a-fermir toutes les Villes & tous les Princes dans l'obéissance de l'Empereur. Cependant le malheureux Peuple de Milan, chasse de sa patrie sans avoir où se retirer, fut distribué par l'Evêque de Liège en quatre endroits à 4 milles de Milan , avec permission d'y former des Bourgs. Cet Eveque, retournant ensuite en Allemagne, laissa pour gouverner en sa place Pierre de Cumin, qui ne tarda pas à se signaler par diverses sortes d'extorfions.

Ann. 1163, p. 560. L'infortuné Peuple de Milan éroit alors étrangement vexé par les Ministres Allemans, tous possèdés du Démon de l'Avarice. Ce que le Vice - Gouverneur Pierre de Cumin exigeoit sur les revenus des Terres étoit si considérable, que les malheureux Propriétai-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

& Général des Génois. La veille de S. Barchelmi, l'Armée & la Flote pafse rent à Naple, qui se ren-dit sur le champ à l'Em. pereur, & lui jura fidelité. Ischia, les autres Iles, & diférentes Villes en firent de même. C'étoit sursons contre les Salernitains, que l'Empereur étoit furieux, parcequ'ils avoiene livr: Pimperatrice Conftance, sa femme. Il envoia don: le Marquis Guillaume a !stéger cète Ville illustre & riche. Les Habitans eurens beau faire une vigoureuja defense, ils ne purent pas resister longtems aux ataques du Marquis Guillaume, qui, lorsqu'ils se su-rent rendus, les traita eruellement par ordre de l'Empereur. Il en fit mourir un très grand nombre 3 permit qu'on déshonorat les Femmes, fit ampriso-ner & soumetre à diférens tourmens beaucoup de Citoïens, & banit tout le ref-te. La Ville fut abandonée au pillage, sans ref-pest pour les Eglises; & ses Murs, fes Fortifications, & ses Edifices publies furent entièrement ruines , enforte que depuis elle n'a jamais pu recouvrer son anciene splendeur. L'Armée Imperiale traversa la Calabre; passa le Phare; & parue devant Messine, qui se ren-dit. Que ç'ait été sur la sin d'Août, c'est ce qui résulte des Annales de ène, qui portent, ( Que n port à Messine, le i de 3) Septembre, lorsque l'-2) Empercur étoit deja main tre de Messine m. Une querèle, survenue entre les Génois & les Pisans, sufpendit ces progrès si rapi-des. La haine, que l'ambition, & plus encore l'Intérét avoient fait naître entre ces deux Peuples éres & leurs Paifans n'a- mules , étoit héreditaire,

hardi. L'on eut de fortes raisons de croire qu'il s'étoit obligé, par son serment de fidélité, « de monter » sur la Chaire de S. Pier-3) re de quelque manière 8) que ce fût 3).

Ce n'étoit pas affés de dire qu'on ait de fortes raisons. Il étoit du devoir de l'Historien de détailler ces raisons, pour instruire & convaincre le Lecteur. Ne distinutions pas qu'il paroit évident, que la Cour de Rome voulut, de gaieté de cœur, braver Frédérie. Elle ne devoit pas douter que le choix du Cardinal Roland de Siène, ne dut lui déplaire. Ce Cardinal avoit êté l'un des deux Ligais, qui portèrent à Besançon cète Lètre insulrante d'Adrien IV, dont j'ai parlé dans l'Art. de ce Pape, & que l'Empereur chassa honteusement de sa Cour, en les renvojant par le plus court chemin. Mais la Cour de Rome, qui pardone rarement, avoit été forcée de plier en cète ocasion. Elle vouloit s'en vanger.

Heureusement pour l'Eglise, Alexandre III êtoit, à bien des égards, un Home de mérite. Les plus éminences vertus, dit Muratori, T. VI, p. 538, ann. 1159, la fcience & Pexpérience du monde s'unissoient dans ce Personage, ensorie qu'il parut à tous les gens de bien un present, que Dieu faisoit à son Eglise. Il avoit été conu de S. Bernard, qui l'avoit loué come aiant un mérite fingulier. Mais l'ambition du Cardinal Octavien déconcerta cète belle harmonie, en començant & somentant un détestable Schisme. Frédéric y prit part en secret. Depuis qu'il s'étoit mis en tête de disposer uniquement à son gré de soute Pleatie, il savoit!

PRINCES contemporains. 1

Prince envola des ordres en Angleterre pour arêter la Reine Eléonor; &, tant qu'il vécut, elle ne sortit point de prison. Une chose digne de remarque, c'est qu'au premier éclat de la Conspiration, Henri demanda l'assistance du Pape; &, dans sa Lètre, il avoua u Que le Roïau-3) me d'Angleterre étoit n de la Jurisdiction du )) Pape, dont il se reco)) nut Feudataire )). Rapin-Thoyras dit, p. 617, n cète reconoissance étoit n fondéen. Elle ne pouvoit l'être que sur le besoin qu'Henri, come il en convient, avoit du Pape; & sur le Denier de Saint-

Afaires d'Henri II avec la France, p. 619. Marguerite, Fille de Louis le Jeune, avoit été mise entre les mains d'Henri, pour la faire élever jusqu'à ce qu'elle fût en âge de consomer le mariage, dont on étoit convenu par le Traité fait (en 1159) à Paris. Une partie de sa dot confisioit dans la Ville de Gifors, que Louis remit aux Chevaliers du Temple, pour la livrer à Hen-ri, des que le Mariage seroit célèbré. 1161. Henri, aiant la Princetse en son pouvoir, sit célèbrer le Mariage deux ans après, quoiqu'elle ne fut agée que de cinq ans, & l'Epoux de fept; & les Templiers lui livrerent Gisors. Cète précipitation causa entre les 2 Rois une guerre, qui ne dura que peu de tems, & qui fut terminée par la médiation du Pape Alexandre III. Depuis ce temsla, ces deux Monarques ne furent jamais bons amis; &, en toute ocasion, Louis tâcha de s'oposer à l'agrandissement d'Henri. L'entreprise d'Henri con-

SAVANS & ILLUSTRES.

# HUBALD,

Eveque de Gubbio, meure le 16 de Mai 1162, agé

Il étoit de la Famille Baldassina, l'une des principales de cete Ville.

Il s'apliqua dès sa première jeunesse à l'étude des Saintes Lètres, embraffa l'Etat Ecclésiastique, & fut ordoné Prêtre par le S. Evêque Jean. Il vendiè ensuite tous ses biens pour en distribuer le prix aux Pauvres, & fe fit Chanoine Régulier. Il vêcut faintement dans cet Etat, & devint Prieur de la Cathédrale de sa patrie. Innocent II l'en fit Eveque, malgré lui, & le sacra le 15 de Mars 1130. Il assura l'établissement des Chanoines Réguliers dans fon Eglise, qu'il gouverna 32 ans avec la plus grande édification. Célestin III le mit au nombre des Saints 😜 & Paul V l'insera depuis parmi ceux donz le Bréviaire Romain fait mention. On l'invoque principalement pour la délivrance des Energumènes.

On a sa Vie écrite par Géronimo Falacci.

#### JULE,

Pretre-Cardinal du Titre de Saint-Mare, fair au mois de Mars 1159, Car-dinal-Evêque de Preneste, ou Palestrine, par Adrien IV, meurt en 1165 à Rome.

Legat d'Adrien IV, il fit à Bênevent l'acomodement de ce Pape avec Guillaume I, Roi de Sicile.

Au comencement du Schisme d'Alexandre III & de Villor V, il tint ferme pour le premier, qui i'envoia Légar en Hongrie avec Pierre, Diacre Cardinal du Titre de Saintde quêle importance il étoit | tre Toulouse sen vertu de | Eustache. Ils détermine-pour lui d'avoir le Pape, prétentions de la Reine rent cète Cour à reconol-

CONRAD IV, Roi des Romains.

Les Plaisantins, pour se vanger de l'échec de l'année précèdente, engagent les Milanois, avec lesquels ils êtoient ligués, de faire la guerre aux Crémonois. Au moien de cête diversion, ils batent les Parmésans; & s'emparent du Château de Tabiano, qu'ils détruisent sur le champ. Mais les Milanois, moins heureux, sont mis en fuite par les Crémonois, avec perre de beaucoup de chevaux, & de leur Carroccio.

Cinquante Galères Vénitiènes bien armées partent, sous le comandement de Dominique Morosino, fils du Doge, & de Marin Gradenigo, pour aller châtier diverses Villes d'Istrie, qui, devenues des retraites de Corsaires, n'obéifioient plus aux Vénitiens. Cète armée navale fait rentrer dans le devoir Pola, Rovigno, Vinago, Parenzo, Emonia présentement Città-Nuova.

Annales de Pise, les Pisans combatent les Lucquois, dont ils tuent un très grand nombre.

1151. LA guerre, que le Duc Welt VI faisoit EMPEREURS D'OCCIDENT, E

ROIS DES ROMAINS.

voient presque rien pour eux. D'ailleurs les Milanois ne pouvoient rien tirer de leurs Terres du Lodigian, du Crémasque, du Seprio, de la Marce-fane, & d'autres endroits. Tout étoit dévoré par les Officiers Impériaux, qui firent élever une grande Tour dans le Bourg de Noseta pour y placer la Monoie, & pour y garder les Deniers de l'Empereur.Ils comencerent auffi pour ce Prince un magnifique Palais à Monza. Tous les Villageois Etoient forcés d'étre toute la journée dans les chemins avec leurs voitures & leurs boufs, pour y con-duire des pterres. Il s'en faisoit autant pour le Chateau de Landriano, & pour un Palais à Vigentino. Ces vexations & d'autres choses, dont on se plaignit, furent eaufe que l'Eveque de Liége rapella Cumin, & lui substitua Fredéric, Clerc, & Ecola-tre; ce qui pour lors é-toit une Dignité dans les Cathédrales. L'expérience fit voir que ce Clerc avoit la serre encore plus forte que son prédécesseur. L'-Empereur, de retour à Lodi, le 9 d'Août, avec l'Im peratrice & plusieurs Ba-rons, ala, le 6 de Novembre à Pavie, dont les Habitans lui firent tant de prières, qu'une grande somme d'argent rendit très &ficaces, qu'ils obtinrent la permission d'abaire les Si l'on en croit les Murs de Tortone. Ils coururent donc exécuter le De. non contens de rafer les Murs, ils abatirent toutes les Maisons avec une prom-titude incresable, & ne sirent de cete malheureuse en Allemagne au Roil pierres. Peu de jours après, l l'Anonime du Mont-Caf-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Les Trèves & les Paix la pouvoient bien amortir un peu: mais elle se ranimois bientôt avec plus de fureur. A peine leurs Flotes se trouverent-elles ensemble à Mesline, qu'elles se livrerent un combat. Il fut long, & les Pisans eurene beaucoup de Mores & de Blesses; ce qui fut cause que ceux des leurs, qui se trouvoient dans la Ville, coururent au Comtoir des Gènois, qu'ils fillerent. Ils en emporterent beaucoup d'argent; & traitèrent de même les Maisons, où logeoient des Genois, dont ils firent un grand nontbre prisoniers. Les Genois des Vaisseaux, l'aiant a-pris & voulant se vanger, se jeièrent en furieux sur les Galères Pisanes. Ils en prirent 13; & taillerent en pièces beaucoup de Pifans. Marquard, Sénéchal de l'Empereur, s'établit Médiaceur entre eux; & leur fit faire un ferment réciproque de rendre ce qu'on avoit eu tort de prendre, & de ne se plus insulter. Les Génois surent sidèles à leur parole: mais les Pisans, aiant plus de crédit à la Cour, ne tinrent que peu de comte de la leur. Ils firent de nouvelles insultes aux Genois, qu'ils rencontroient dans les rues; & leur prirent un navire chargé richement, qui re-venoit de Ceuta. Ces outrages & ces pertes firent mourir de chagrin Obert d'Olevano, Podestà & Géneral des Gérois. Des que l'on fui à l'alerme la reddition de Messine, la Reine Sibille je fortifia dans le Palais; & le jeune Roi Guillaume se retira dans le fort Chateau de Catabeilotta. Les Palermitains envoièrent alors inviter l'-Empereur d'entrer dans Ville qu'un monceou de leur Ville. C'est ce que dit

non pour Ennemi: mais pour Ami. Il eut done soin de mêtre sur la Chaire de S. Pierre une persone, qu'il conût bien. & dont il sût sur; & précèdemment, il devoit avoir pris des mesures, non seulement lorsqu'Octavien étoit à sa Cour: mais aussi lorsque, l'année suivante, il avoit reçu les Romains en grace.

reçu les Romains en grace. Ce ne sont là que des possibilités, qui ne peuvent pas prouver seules que l'é-lection d'Offavien fû: l'ouvrage de Frédéric. Oposons y des possibilités plus vraisemblables. L'Empereur ne dut gagner le Cardinal Oftavien, que pour avoir dans le Sacré Collige un Agent secret, dont les intrigues, secondées de l'argent qu'il lui doneroit à répandre dans ce même | Collège, écartaffent du Pontificat les deux Ligats de Besançon, qui, l'aiant l'un & l'autre également ofensé, lui devoient être Egalement odieux. Sans doute l'ambition du Cardinal Offavien le fit abuser de la confiance & de l'argent de l'Empereur, pour le faire Pape lui-même. A la mort d'Adrien IV, il 'e trouva n'avoir pour Im que deux Cardinaux; ce qui fut l'efet, ou de ce qu'il jouissoit de peu de considération, ou de ce qu'il n'avoit pas eu le tems de s'affurer d'un plus grand nombre de sufrages. N'importe. Résolu d'être Pape, de quesque manière que ce sur, il u-surpa le Ponsisseat, come on l'a vu plus haur dans ce que j'ai traduit de la Vie d'Alexandre III conservee par le Cardinal d'Aragon, h pourtant on peut croire en tout un Historien très partial, qui, raportant des faits véritables, ne peut pas avoir manqué d'en ajuster les circonstances à ses idées; sem-

Tome V.

PRINCES contemporains.

Eléonor sar ce Comté ) produisit une nouvelle guerre, qui finit par un Traité, où celui de Paris fut confirmé, sans qu'il fut fait aucune mention de l'Afaire de Toulouse. Ainsi, Henri conserva ses prétentions sur ce Comté. Dans la que-rèle, qu'Henri eut avec Becker, Louis témoigna une extrême envie de lui eauser des embaras, en excitant le Pape contre lui. Sans cela, Henri se seroit sans doute mieux tiré de cète Afaire. La Conspiration des Enfans d'Henri contre leur Père fut un nouveau sujet de guerre entre les deux Monarques. Louis fit paroître en cète ocafion beaucoup d'animosité contre Henri. Non feulement, il dona du secours aux Fils contre le Père: mais même, dans la pensée que les mesures qu'il avoit prises ne pouvoient manquer de réufstr, il ne voulut plus reconoître qu'Henri le Fils pour Roi d'Angleterre. Il ne soufroit même qu'avec peine, qu'on donât au Père le titre de Roi. Le projet de détrôner ce Prince échoua; & Henri fortit à son honeur de eète Afaire, qui devoit caufer fa ruine. 1177. Quelques années après, Louis ala en pelerinage à Cantorbéri, pour demander à Dieu, par l'intercession du nouveau S. Thomas, la guérifon de Philippe, son fils, qui é-toit ataque d'une maladie dangereuse. Henri ala le recevoir à Douvre; & le conduisit au sacré Tom beau, où ils sirent ensemble leurs dévotions; & Louis dona, pour la Chasse du Saint, un Joiau de grand prix. Ce fut vraisemblablement en cète ocofion, que les deux Monaiques convinrent ensemble de faire une Expédition dans la Terre-Sainte: mais Louis mourut bientôt après, en

SAVANS & ILLUSTRES.

tre Alexandre III pour légitime Pape. Lorsqu'en 1161 celui-ci partit pour passer en France, il laissa pour son Vicaire à Rome, Jule, qui, dans ces tems orageux, s'aquita sagement de sa Comission.

# HUBERT DE PIROVANO

remplace, le 21 de Janvier 1145, Robald, ou Roboald à l'Archevêche de Milan; & meurt le 28 de Mars 1166.

Il étoit d'une anciène Famille noble de Milan; & fut recomandable par fa fcience & fes vertus.

Il se déclara pour Alexandre III des le moment qu'il en sut l'élection; & ne voulut jamais reconoître Villor V.II n'eut donc garde d'affifter au Concile que cet Antipape & l'Empereur Frederic I tinrent à Pavie, où, le 11 de Fevrier 1160, Alexandre fut excomunie come Usurpateur du Saint-Siége , & Victor déclare légitime Pape. Hubert & beaucoup d'autres Evêques y furent excomuniés. Le 28 de Février, & non le 10 de Mars, come dit Ughelli, Hubert & le Cardinal Jean d'Anagnie qu'Alexandre avoit fait son Légat en Lombardie, fulminèrent, dans la Cathédrale de Milan, l'anathême contre l'Antipape & l'Empereur; &, le 12 de Mars, le Légat prononça publi-quement l'excomunication contre beaucoup de leurs Partifans.

Non content de veiller sur son Troupeau come Pasteur, l'Archevêque Hubert servit sa patrie come Citoïen, en comandant lui-même quelques Troupes pendant la guerre, que Frédéric sit aux Milanois.

blable en ce point à tous 1180; & Philippe, son nouveau par l'Antipape

E

> CONRAD IV, Roi des Romains.

Conrad, est terminée, cète année, par la médiation de Frédéric, Duc de Souabe, neveu de l'un & de l'autre.

Les Plaisantins enlèvent aux Parmélans, & rasent Fornuovo. Les derniers le liguent avec les Modenois, qu'ils s'engagent de secourir depuis le Renojusqu'au Bourg de Fiorenzuola, & depuis les Alpes jusqu'au Pò.

1152 EUGÈNE III, avec qui les Romains se reconcilient enfin, rentre à Rome, le 6 de Septembre.

Les Rois d'Afrique Etant en guerre depuis l'année précèdente; le Roi Roger envoie dans ce païs une Armée navale, qui fait la conquête d'Hippone, aujourd'hui Bone, & d'autres Places (1).

(1) Robert du Mont, fuivant l'édit. du P. Dacheri dans son Spicilège. ateste, dit Muratori, T. VI, p. 499, que Roger se rendit aussi maître de Tu nis. Mais on a lieu d'être faché que l'Histoire n'en tre pas dans un plus grand détail de ces Expéditions.Il est certain que les Maures Naaffamorites, habitans vers Fez & Maroc, en aiant étrangle le Roi, s'empa-rèrent des deux Mauitanics; & qu'étendant enfuite leurs conquêtes à l'Orient,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

l'Empereur sit un acte de clémence à l'égard des Milanois, en remetant en liberté leurs 400 ôtages. Ensuite, come il alott, le 3 de Décembre, de Pavie à Monza, tous les Mila-nois, d'un des 4 nouveaux Bourgs , l'atendirent fur le chemin. Il étois nuit , & la pluie tomboit en abon-dance. Prosternés dans la boue, ils lui crièrent : Misericorde! Il laissa Renaud, Archevêque élu de Cologne, qui leur dit se de 1) députer, le lendemain, à 1) Monza quelques-uns d'-1) entre eux, auxquels il or doneroit audiance v. Il y fie aussi venir 12 Habitans de chacun des autres Bourgs; &, comprenant plus à leurs larmes qu'à leur discours, qu'ils demandoient u Que leurs hém ritages leur fuffent renm dus m; il voulut javoir ce 1) qu'ils ofriroient à l'Emm pereur pour obienir cen te grace n. Come ils s'excufoient sur leur misere & leur pauvreté de rien o-frir; l'injuste Prélat, se métant en colère, leur signifia es de païer, dans tout 1) le mois de Janvier pro-1) chain, la somme qu'il lui o plut de fixer w. Il falut qu'ils la païassent.

Ann. 11/4, p. 163. Les Villes de Lombardie, ci devant en habitude, au moien de la jouissance des Régales & de la Liberte, de vivre dans l'ab ndance avec l'éclat & l'autorité des Princes, se voiant réduites en une espèce de servitude, suportoient, avec une exirême impatience, un joug, auquel elles n'évoient point faites. A cela se joignolent les avanies, que leur faisoient les Othiciers de l'EmpeROIS. & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

fin: mais, fuivant les An-nales de Gène, il parols que les Palermitains réfistèrent quelque tems; & qu'ils se firent prier pour ouvrir leurs portes à l'Empereur. Pendant ce temslà, les Génois coururent au secours de Catane, qui s'étoit donée à l'Empe-reur, & que les Sarafins de l'Ile, Partijans du Roi Tancrède, assiégevient alors. Les Génois firent les ver le stége; & prirent en-suite Siracule par sorce. Se tiens pour certain que c'est par politique, que l'Anonime du Mont-Caslin & Richard de San-Germano parlent très peu de ces Afaires, qui firent a-lors fi grand bruit; & qu'ils ont caché sous le voile du filence beaucoup d'injustices & de cruautes de l'Empereur Henri. Ce Prince ne manqua pas d'endormie les Palermitains avec de belles promesses. Octon de Saint-Blaife déerit fa magnisique entrée dans cète Ville. Come il vit qu'il seroit trop dificile de se rendre maltre du Palais de Palerme & du Chateau de Catabellotta; quelques-uns de ses Ministres alerent, par son ordre, trai-ter avec la Reine Sibille, pour qui , suivant sa coû-tume , il fut très libéral en promesses. Il s'engagea, sur sa parole, de doner, par forme de dédomagement au jeune Roi Guillaume la Principauté de Tarente & le Comté de Leccé. Cète ofre fut accepiée par la Reine, qui n'avoit plus d'espérance de se pouvoir soutenir. Elle se remit donc, avee fon Fils, entre les mains de l'Empereur , qui ne fue pas fitôt dans le Pa-lais, qu'il le dépouilta de tont ce qu'il y avoit de plus précieux, abandonant le reste aux Soldats, Suiils détruisirent le Rollau- reur, qui n'oprimoient pas quant les Historiens moder,

des autres Historiens des Papes, postérieurs à la chute de l'Empire d'Occident, lesquels sont par tour visiblement ocupes d'un pareil soin. Le peu de cas, que l'on verra Frédé ie faire de l'Antipape Vidor V, prouve affes bien que son intention n'avoit jamais été de mètre le Cardinal Octavien for la Chaire de S. Pierre; & que son unique dessein avoit été d'en exclure les deux Légats, qui Pavoient insulté publiquement avec tant d'insolence. C'étoit une vangeance juste, qu'il devoit à la majeste de son rang; &, de la part de la Cour de Rome, ce fur un procedé très injurieux à son Souverain, de choisir précisément & d'un consentement, dit-on, unanime, un de ces deux Légats pour Pape. Est-il possible de se distimuler que l'Esprit de Gregoire VII animoit les Electeurs?

Année 1160. Erédéric tint au comencement de cète année une Diète générale, ou Concile mixte 2 Pavie, pour y décider la querèle des deux Contendans au Pontificat. Je ne traduirai point ici ce qu'en dit Muratori, sous cète année, pp. 544 & 545. Il n'a fair qu'extraire, & même affes mal, ce qui s'en lit dans la Vie d'Alexandre III, que je viens de citer. J'aime mieux laisser parler l'Auteur Original, que je traduirai le plus exactement que je pourai.

Or l'Empereur, penfant qu'il pouvoit annuler le privilège de la liberté acordé par le Seigneur à son Eglife, & metre un Pape, au gré de sa volonté sur la Chaire Pontificale, envoia deux de ses Fauteurs, savoir les Evêques de Verdun & de Prague, aux

PRINCES contemporains

fils, qui fut surnome Auguste, sui succèda. Pour bien entendre la dernière Afaire, qu'Henri eut avec la France, il faut nécessairement savoir quèle étoit la situation de la Cour d'Angleterre depuis que Philippe-Auguste fut monté sur le Trône de France. Des le premier avis qu'-Henri avoit eu de la Conspiration, dont j'ai parlé, il avoit fait metre en prifon la Reine Eléonor son épou se; & cèce Prince ffe fut détenue jusqu'à la mort du Roi. Henri le Jeune étoit toujours mécontent, quoiqu'il füt extérieurement reconcilié avec le Roi son père. Richard demandoit, a Qu'il n lui fue permis de confon mer son mariage avec Avoir un prétexte de se plaindre, sachant bien que le Roi, son père, qui étoit amoureux de cete Princesse, n'y consentiroit jamais. Il y avoit même lieu de soupçoner qu'il entretenoit une intrigue criminele avec elle. Geofroi n'étoit pas moins mécontent. Il étoit parvenu à sa 24e année, sans que le Roi voulût se défaire en sa faveur de l'-Administration de la Bretagne. Le mécontentement de ces trois Princes étoit encore augmenté par l'ex-cès d'afection, que leur Pè-re témoignoit au Prince Jean, qui étoit le plus jeune. Pour se délivrer des dangers auxquels l'humeur inquiète de ses Enfans pouvoit l'exposer, Henri ed-cha de semer la division entre eux, & fut même sur le point de reussir : mais, come ils s'aperçurent enfin de ses arrifices, ils prirent des mesures pour se soutenir reciproquement. Le jeune Roi brassoit même des complots, qui auroient pu devenir funestes au Roi son père: mais la mort, qui l'enleva, en 1183,

# SAVANS & ILLUSTRES.

Lodt dans un Concile dont l'ouverture se fit le 9 de Juin, & la cloture

le 7 de Juillet 1161. Le 13 de Mars 1162, veille du jour que Frédérie nt ordoner aux Milanois d'évacuer leur Ville dans la semaine, Hubert, 2-compagne de Milon Ara chiprêtre , de Galdin , Arehidiacre & Chancelier ; & d'Algise, Trésorier de l'E-glise de Milan, ala trouver à Géne Alexandre III, qu'il suivit en France , la même année. Il en revint avec lui dans le cours do l'année 116; &, peu do tems après son retour, le Pape le fit Cardinal-Eveque de Sabine; &, dans le mois de Décembre de la même année, il créa Cardinal-Prêtre du Titre de Sainte-Sabine l'Archidiacre Galdin.

Hubert, êtant mort, l'année suivante, à Benevent, y fut enterré dans l'Eglise de Sainte-Euphémie, où son Oraison funebre fut prononcee par le Cardinal Galdin, qui fur son successeur à l'Arg chevêché de Milan.

MARTINO GOSSIA, ou GOSIA; BULGA-RO; JACOPO, die l'Ancien Gloffareur cru mort en 1:612 UGO, non UGOLINO, DA PORTA RAVE GNANA, mort en 1168; JACOPÓ BANDINI ou GANDINI; UGO dit UGOLINO, FON. TANA; OTTONE DA PAVIA; RUGGIERI; OTTONE.

Martin êtoit de la Famille de Goffia, ou Gofia, l'une des plus nobles de Bologne: mais on prétend qu'il naquit à Crémone.

Il fut Disciple d'Iranier, ou Werner, ainsi que Bulgaro, que les Juris-consultes citent sous le nom de Bulgarus, Ja-Freres, qui s'étoient ren- dans sa 28e année, fit éva- que,qu'ils apèlent Jacobus

> CONRAD IV, Roi des Romains.

Les Parmésans perdent le Château de Medesana, que les Plaisantins détruisent Cète perte est apareminent suivie de quelque acomodement négotié par les Crémonois, lequel oblige les Parméfans de rendre les Prisoniers de Plaisance. Les Plaisantins témoignent leur reconoissance aux Crémonois, en leur cédant Castelnuovo di Bocca d Adda.

Un incendie réduit en cendres tout Borgo-San-Donnino, hors la grande Eglise (1).

me des Zérides par la prife de la Ville de Bugie; & par là menacèrent la Sicile, la Calabre & la Pouille. Mais le Roi Roger leur sit bien voir qu'il n'avoit pas peur de leurs bravades.

(1) La cause de cer incendie se trouve peut-étre dans ces paroles de Muratori, p. 303. Sign-nius (Roi. d'Ital. Liv.XII) écrit qu'il comença, cête année, une guerre entre les Parmelaus & les Reggians.. Les Parmésans vinrent faire le ravage jusqu'à la Secchia. Les Reggians ecoururent: mais ils fu-rent defaits; & laissèrent aux Ennemis beaucoup de Prisoniers, qui furent renvoies , le jour de l'Assomption, avec un baion à la main, & un gros baleis. Les Vainqueurs passèrent, au mois de Septembre à Borgo-San-Donnino, qu'tls prirent & livrerent aux | poser son rang & sa répu-

EMPEREURS D'OCCIDENT, 6

ROIS DES ROMAINS.

moins les Grands que les Petits; & qui ne s'ocu-poient qu'à tirer de l'argent des Peuples ofligés. Le tout sit perdre patience à ces Peuples, & ranima le courage de quelques Villes, qui résolurent de ne se pas laisser ainst honteusement souler aux pieds. Ce surent celles de la Marche de Verone, c'est à dire Verone, Vicetize, Padoue, Trevife, & d'autres moins confidérables, qui se libuèrent en secret, Les Vénitiens, aiant essuie que ques vexauons de la part des Onciers de l'Empereur, entret ent auffi dans cète Ligue; &, tous ensemble, ils comencerent à s'oposer aux ordres de l'Empereur & de fes Ministres. Au premier éclat de cete révolte, Frédéric joignit au peu d'Allemans, qu'il avoir, les Troupes de Pavie, de Crémone, & des autres Villes fidèles; &, marchant à Véroie, il prit & détruisit les Chateaux du Territoire. Mais tout à coup l'Armée des Villes confédérées vint camper en sa présence, pour doner, ou recevoir la bataille. Frédéric en fut étourdi, tant parce que cete Armée étoit supérieure à la siène, que parce qu'il començoit à s'apercevoir du peu de fond, qu'il devoit faire sur les Loinbards, que ne guidoit plus la haine, qui les avoit rendus si courageux contre les Milanois; & qu'il remarquoit au contraire en eux de la compassion, de l'inclination même pour ceux à qui l'amour de la Liberté venoit de faire prendre les armes. Il jugea donc que le mieux étoit de se retirer , & de ne pas exROIS, & autres SOUVE

nes de Sicile, il se fit couroner Roi dans la Cathédrale de Palerme. Je n'en trouve aucune trace dans l'Anonime du Mont Casfin, ni dans Richard de San-Germano. Véritablement Raoul de Dicet dit. ce Qu'il fut couroné le 23 n d'Octobre n. Roch Pirto raporte un Diplome de lui, doné A Palerme, le 3 des Ides (le 11) de Janvier, Indiction XIII, Ande l'Eglite de Palerme, il dit: dans laquele nous avons porce la Courone pour la première fois. Mais Pirro se trompe, en disant, a Que le Couronen ment se fit le 30 de No-n vembre 1:95 n. Si le Diplome, dont il vient d'étre parle, lequel est du 11 de Janvier 1195, le fupose déja fait, coment le diférer jusqu'au mois de Novembre de la même année? D'ailleurs en Novembre 1195, Henri n'étoit plus en Sicile. Il dut done être couroné, dans la Ca-thédrale de Palerme, au mois d'Octobre ou de Novembre de la présente année 1194. Pirro ne se trompe pas moins, en d sant, vi Que l'Impératrice Conm stance requi aussi la Coun rone en cète ocasion n. Nous aprenons de Richard de San-Germano, que, cete année, au mois de Décembre, le jour de la fête de S. Etiène, l'Impératrice mit au monde, à Jest, Ville de la Marche, un Fils apelle Frédéric. Constance n'étoit done pas encore arivée en Sicile; & cout le monde conçoit qu'elle ne pur pas fi- ot quiter Jesi. P. 80. Nous alons voir ce que c'étoit que l'honeur & la conscience de l'Empereur He :ri V. Les Genois, après avoir fait tant de dépense. & suporté tant de fatigues pour son

Zus, avec le Seigneur Alerandre dans la Villed'Amagnie; & leur écrivit, non en Avoué, ou Défen-feur de l'Eglise: mais en Juge Suprême, en Maître. Ils vinrent en hâte, dans l'apareil de l'orgueil; enreient dans le Palais; & se présentèrent devant le Pape & tous les Frères, & beaucoup d'autres, tant Clercs, que Laics: mais ils ne rendirent au Pape aucun respect. Ils dirent ce que leur Maître les avoit chargés de dire; & remivent ses Letres munies d'un sceau d'or, lesquèles porsoient, entre autres chofes, & Que l'Empereur, aiant s) apris le diférent qui s'é-s) toit élevé dans l'Eglise 3) Romaine, avoit convo-3) qué les Eccléfiastiques de 3) 5 Roïaumes; & qu'il leur 3) ordonoit, de la part de o) l'Eglife univerfelle, de 9) se rendre à Pavie dans o) l'Odave de l'Epiphanie, D) pour entendre & accepter 1) ce qui seroit décide dans or cèce Cour 1). Les Frères, aiant entendu ces paroles, en furent troubles; & la vue des plus grands maux, qui les menaçoient de tous côtés, leur caufa beaucoup d'afliction, d'inquictude, & de crainte. D'une part, ils craignoient la persécusion d'un Prince si puisfant. D'autre part, la Li-berté de l'Eglise leur paroissoit violée & totalement détruite; & de plus ils eraignoient que ce ne fût un exemple pernicieux aux cutres Eglises. Ils étoient encore très chagrins de ce que l'Empereur dens sa Lètre qualifioit Cétavien de Pontife Romain, & nedonois au Pape Alexandre, que le titre de Chancelier. Les Frères traitérent longzems entre eux de ces choses, qui furent la matière d'une grande dispute. Enfin, l'esprit du Seigneur, de qui cous les biens procè-

PRINCES contemporains.

nouir ses projets. Richard, étant devenu le successeur présomptif par la mort de son Frère, qui n'avoit point laisse d'héristers, souhai-toit passionément d'être courone, come son Frère l'avoit été. Mais il étoit d'une humeur trop fougueuse pour que le Roi, son pere, voulût s'exposer aux risques de le voir marcher sur les traces de son Frère. 1185. Cela n'empêcha pas que Richard ne tentat de se tirer de la dépendance du Roi, son père, en se rendant maître de la Guiène. Mais sa tentative ne lui aiant pas réussi, il se vit obligé de se soumètre.1186. Geofroi, fon frère, mourut quelque tems après, laissant une Fille, nomée Eleonor, & Constance, fa femme, enceinte d'un Fils, qui fut nomé Arthur. Cète mort causa quelque brouil-lerie dans la Bretagne. Henri prétendoit avoir la tutele des Enfans de son Fils: mais les Etats l'ajugerent à Constance, leur mère, à condition qu'elle ne feroit rien d'important sans l'avis du Roi.

Philippe Auguste projeta, des le comencement de son règne, de réunir à la Courone de France les Provinces, que les Rois d'Angleterre possèdoient; G n'abandona jamais ce projet, jusqu'à ce qu'il en fût à peu pres venu à bout, sous le règne du Roi Jean. C'est-là la véritable cause des guerres, qu'il y eut en-tre la France & l'Angleterre pendant tout le règne de ce Prince. Il comença de bone heure à manifester ses desseins. 1186. Des qu'il vit un comencement de brouillerie entre Richard & le Roi , son père , il crut que eèce dissention pouvoit lui être favorable; & ce fut dans cète vue, qu'il ataqua Richard, à qui le Roi, son père, avoit enfin cèdé

SAVANS & ILLUSTRES.

Glossator, & Hugue da Porca Ravegnana, dit ordinairement Hugo Ravennas. Ils jouiffoient en Italie d'une très grande ré-putation, locsqu'en 1158, Frédérie I les fit venir à la Dièce de Roncaglia. Sur la question, dit Muratori, T. VI, p. 533, à qui les Régales, c'est à dire les Duches, les Marches ou Marquisats, les Comtés, les Consulars, les Monoies, les Daces, les Ga-beles, les Ports, les Moulins, les Pêches, & les autres femblables Revenus apartenoient; ces grands Docteurs erierent; Tout, tout est à l'Empereur. En conséquence il n'y eut pas un des Princes & des Seigneurs, qui, cedant à la puissance, neremit les Régales dans la main de Fredéric. Il en rendit une partie: mais seulement à ceux qui prouverent, par des Actes en bone forme, qu'ils en jouissoient par indult, ou concession des Empereurs (ou des Rois d'Italie). Il fut jugé que tout le reste, faisant un revenm de 30 mille Talens, apartenoit au Fisc. Il ne faus pas taire une particularité, dont beaucoup de Jurisconfultes & d'Historiens one afedte de parler. L'Empereur, étant à cheval entre Bulgare & Mattin, leur demanda ( Si, selon le ) Droit, il étoit le Maî) tre du Monde ». Bulgare répondit, u Qu'il n'en n étoit pas le Maître quant n) à la propriété n. Mais l'entêté Martin foûtint, u Qu'il l'étoit à cet én gard m. Lorfque l'Empereur eut ensuite mis pied à terre, il dona son che-val à Martin; ce qui sus cause que bulgare dit ces paroles (remarquables, qui forment un Jeu de mots, qui ne peut point paffer dans notre Langue): Amisi equum, quia dent, presidant à leur de- le Poitou. Mais, le Père dixis sequum, quod non E 111

FREDERIC 1. Roi des Romains.

Le Roi Conrad se préparant à passer en Ita lie, pour recevoir la Courone Impériale, & pour faire la guerre au Roi *Roger* de concert avec l'Empereur Manuel, meurt à Bamberg, le 15 de Février. Dans une grande Diète, qui se tient à Franciort, à laquèle assistent beaucoup de Princes & de Barons d'Italie, Frédéric. Duc de Souabe. neveu de Conrad, est Elu, le 4 de Mars, Roi de Germanie & des Romains.Les Députés, qu'il envoie faire part de son election au Pape Eugene I/I, arêtent une convention avec lui, par laquèle Frédéric s'engageoit « de ne faire, ni a trève, ni paix, avec so le Peuple Romain & so le Roi Roger sans le so consentement d'Eun gène & de ses successo seurs, & de conser-» ver & défendre tousa tes les Régales de S. m Pierre m. Le Pape, de son côté, promètoit « de doner la Courone m Impériale à Frédéric,

plâmes. Je ne trouve pas un mot de ces faits dans les Anciens Ecrivains: mais Sigonius les a peut être pris dans quelque Chronique mfto existante alors , & perdue anjourd'huiEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ration aux rifques d'une bataille incertaine. De ce moment, toutes les Villes d'Italie lui furent suspec-tes, parce qu'il reconut qu'elles n'aspiroient qu'après une Liberté, dont el-les étoient jalouses. En cons'en faire aimer, il ne son-gea plus qu'à s'en faire craindre. Il ne pouvoit comter que sur les Marquis, les Comtes, & les aurres Vatfaux Nobles, parce qu'ils avoient besoin de son secours, afin de n'être pas engloutis par les Villes, Il mit dans tous les Châteaux & les Forteresses des Garnisons & des Gouverneurs Allemans, n'aiant plus de confiance qu'en eux; & ne se servit plus des Italiens. P. 165. Nous aprenons des Annales de Bologne & des Anciènes de Modène, que Bozzon , Lieutenant de Empereur, fut tue dans le Bolones, aparemment à cause de ses extorfions. Il ne faut pas taire que l'Em pereur apella, cete année, les Perrarois à son secours à cause du soulevement & de la guerre des Vinitiens, des Padouans, des Vicentins, & des Véronois, lesquels, disoit-il, avoient éleve contre nous & contre l'Empire les cornes de la rébellion & de l'Orgueil; & qu'il leur acorda & confirma toutes les Régales & les autres Privilèges, come il parolt par fon Diplome, que j'ai rendu public dans la Differt. 48 des Antiq. d'Ital. La Date eft: A Saint-Sauveur près de Pavie, le VIII des Calendes de Juin (24 de Mai), l'An de l'Incarnation du Seigneur MC-LXIV, Indiction XII, H

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

fervice, en demandèrent la récompense, qu'il leur a-voit promise, c'est à dire Siracuse & la Vallée de Noto Pendant quelque tems, il allégua diverses excuses, & les reput de vaines espérances. La conelusion fut que, non seu-lement il ne leur dona rien de ce qu'il étoit convenu ; mais encore-il leur ôta tous les droits & priviléges, dont ils avoient joui, sous les Rois précèdens en Sicile, en Calabre, en Pouille, & dans d'autres Provinces, Il leur défendit, sous peine de la vie, de doner, dans ces pais, à qui que ce fut, le titre de Conful. Il les menaça mênte de les empêcher de mètre des vaiffeaux en mer; & finit par dire, & Qu'il détruirois " Gène ". Le Continuateur de Caffaro ne peut pas s'empêcher, à cause de ce manque de foi, de l'apeler un Nouveau Neron. Il est certain que les Pifane n'obtinrent pas non plus un pouce de terre en Sicile; & que les vastes Etats, promis dans leur Diplome mentioné ei-dessus, disparurent de même à leurs ieux. Mais ce fut là peu de cho-fe. Le jour de Noel, Henri tint un Parlement généralde tout le Rojaume, dans lequel il fit lire des Lètres, que la pluspart crurent de son invention, par lesquetes il paroissoit que des Barons du Rojaume avoient conspiré contre lui. Ces Le. tres lui servirent de prétexte pour faire arêter un grand nombre d'Evêques, de Comtes, & de Nobles; & pour mêtre en prison la Reine Sibille & son fils Guillaume, qu'il avois frauduleusement proclamé Prince de Tarente & Comte de Leccé. Ce fut ainfa qu'il oublia la belle action. du Roi Tancrède, par qui confirma de même, par un l Constance avoit été gent-

1011

libération, ils furent tous unanimement afermis & sortifiés dans l'unité de la Foi Catholique, & dans Poblissance à leur Pape, de manière que chacun ofrit volontairement de s'exposer aux plus grands dan-gers, s'il étoit nécessaire, pour maintenir la Liberte de l'Eglise. Alors les Evêques, només ei dessus, presant pour qu'on leur répondit, le Pape Alexandre, en présence de la multitude des Clercs, des Peuples & des Laics, leur fit ette Réponse par écrit. Nous reconnoissons que le Seigneur Empereur est, par le devoir que lui prefcrit la Dignite, l'Avoué & le spécial Défenseur de la Sainte-Eglise Romaine.C'est pourquoi nous entendons, s'il n'y met point obstacle, l'honorer par Princes du Monde, & lui déférer en tout ce qui ne portera point de préjudice à l'honeur du Roi des Rois. Mais, quand il se présente quelque chose qui ne peut pas avoir lieu sans ofenser le Souverain Roi, fi l'on doit honorer l'Empereur de la Ferre, on doit encore plus craindre & honorer celui qui est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, & qui peut précipiter dans l'Enfer l'ame & le corps. Nous somes donc étonés de ce qu'en aimant sincèrement l'Empereur, come il convient, nous ne recevons pas de lui des marques d'une fincère afection; & de ce que, lorsque nous voulone, avec la plus forte inclination, honorer fon Excellence, nous le voions nous refuser, ou plustor refuser à S. Pierre à la Sainte Eglise Romaine l'honeur qui leur est du. Car dans les Lètres, pour nous & pour nos Freres il est dir entre au-Fragea solemnelement à les I mais, de prétendues vues

#### PRINCES contemporains.

& le Fils s'étant réunis ensemble pour leur comune défen, Philippe, qui n'avolt pas blen pris fes me-fures, confentit à une trève de 2 ans. Cète première entreprise ne lui aiant pas reussi, come il l'avoit es pere; il jugea que, pour recomencer la guerre avec avantage, il étoit de son intérêt d'augmenter la division entre Henri & son Fils. 1187. Pour cet éfet, aiant trouvé le moien d'atirer Richard à Paris, il lui fit tant de caresses; jusque là qu'il couchoit avec lui dans le même lit, que ce Prince le regardoit come le meilleur de ses Amis. Henri, qui fut informe de cète étroite union, en craignit les suites, & voulue rapeler fon Fils auprès de lui. Mais Richard refusa d'obéir, se plaignant u de ce qu'il ne lui 1) étoit pas permis de con-1) somer son mariage avec 1) Alix1); & feignant ( de 1) croire que le Roi ne le 1) rapelloit que pour l'enm) fermer dans une prifon, m afin de pouvoir laisser 1) fa Courone à Jean, fon 1) frère cadet 11. C'étoientlà des prétextes, que Philippe lui suggéroit, pour fomenter la dissention. Mais, Henri aiant trouvé le moiien de faire parler à son Fils par un Emissaire secret, Richard quita tout-à-coup le Cour de France, & se rendit auprès de lui. Des que la trève sus expirée, les deux Rois reprirent les armes, Mais la guerre fut suspendue par la nouvele, qui vint en Euro-pe, que le Sultan Saladin s'étoit rendu maître de Jerusalem. 1:87. Cela fue eause que les deux Monarques résolurent d'abandoner leur querele particulière pour aler ensemble secourir les Chretiens de que vous aves aportées la Palestine. Richard pris la Croix avec eux, & s'en-

### SAVANS & ILLUSTRES

fuit æquum. Par là Fréde. ric aquit sans heaucoup de peine la Seigneurie Monde entier. Mais il eur été bon de javoir si les François, les Espagnols, les Anglois, & plus encore fi les Grecs, les Perfons les Chinois, Ge. froient de cet avis. Oh! Que l'Adulation a toujours été vuo de ton œil dans les Coura

des Princes! Gui Panciroli, premiet Professeur en Droit Civil. dans le Collège de Padoues mort en cète Ville le s de Mars 1592, est Auteur d'un Ouvrage Latin inviente : Des illustres Interpretes des Loix , imprime à Venise en 16:7, perit in-40, par les soins d'Octave Panziroli, neveu de l'Auteur, & Chanoine de la Cathédrale de Reggio, leur patrie, & dédié par lui à Jean-Jaque Panziroli , leur parent , Auditeur de Rote. Cet Ouvrage est en 4 Livres, dont le 2º parle desInterprètes mo-dernes du Droit Romain z & le ; . des Interprètes du Droit Canonique. C'eft de ces deux Livres, que je puis ici faire quelque usage. Le premier des Interprètes Modernes du Droit Romain, que le Panziroli fair conoître, Liv. II, Ch. 23, est Irnier, ou Werner, dont il dit, fur la foi des anciens Glossateurs & Comentateurs du Digefte & du Code, beaucoup de choses, qui n'ont aucun fondement dass, l'Histoire. Le Chap. 114 parle de Martin; & ce qu'on y lit de ce qui se fit à Koncaglia & de ses suites, est peu d'acord avec ce qui s'en trouve dans les Monumens les plus. certains, auxquels je m'en tiens avec Muratori.

Martin enseigna le Droit Civil à Bologne avec beaucoup d'éclat, après la mort de son Maitre briter:

> FREDERIC I, Roi des Romains.

20 & de l'aider en tout so ce que la Jultice permètroit ».

1153. EUGENE III. meurt, le 7 de Juillet, à Tivoli. Conrad, Romain, Evêque de Sabine, qui lui succède le 9, prend le nom d'Anaf-

tase IV.

Le nouveau Roi des Romains tient une diète à Constance. Albernando Alamano & Maître Omobuono, Citoïens de Lodi, que leurs afaires avoient amenés dans cète Ville, voïant qu'il rendoit une exacte justice, & que les Riches & les Pauvres recouroient également à lui, s'imaginent qu'il scra sensible aux maux de leur patrie, qui gémisfoit depuis 42 ans sous le joug des Milanois. Ils se présentent donc à son audiance, le 4 de Mars, portant chacun une grosse Croix de bois; &, se jetant à ses pieds,ils lui demandent, en pleurant, justice contre les Milanois; & lui détaillent tout ce que leur Ville avoit sousert & foufroit encore de leur part. Frédéric, atendri par leurs larmes, [ écrit une Lètre vigoureuse aux Milanois pour leur faire changer de conduite, & charge un l reur. La crainte de plus teroit pas de blame, &

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

autre Diplome, les Privilèges des Mantouans: mais, foit par erreur, come je crois, soit parce qu'on s'est servi de l'Année Pisane, ce Diplome est die doné A Pavie à Saint-Sauveur le VI des Calendes de Juin (27 de Mai), l'An de l'Incarnation du Seigneur mille cent soixante & cinq, Indiction ×11. Il oft certain qu'il apartient à cète année.

Ann. 1161, p. 169.Les malheurs de la Lombardie augmentérent, cète année. L'Empereur avoit laissé par-tout des Oficiers pour recueillir les Deniers, qui devoient rentrer au Pisc Impérial. Acerbo Morena, quoique très partial en faveur de Frédéric, dit, u Que ces Oficiers exi-3) geoient de chaoun sept n) fois plus qu'il ne devoit n légitimement doner à l'n Empereur n. Il entre même dans le détail des prétendus Droits, que l'avidité de ces gens leur faisoit inventer. Ils ne laifserent aux Milanois que le tiers de leurs revenus. Ils imposèrent des taxes sur les Maisons, sur les Mou-lins, sur les Pêches; &, se réservant toute la Chasse pour eux, ils privèrent les Nooles & lesSeigneurs des Chareaux, de leur District, c'est à dire de la Justice, dont ils jouissoient depuis 300 ans. Sire Raul ajoute, u Qu'ils faisoient tous les 1) jours d'autres extorsions n de Grains, de Foin, de n autres Productions na-1) turèles 1). Enfin, ils faisoient tout ce qu'il faloit pour réduire les Lombards au désespoir; ce que l'on croioit eependant contraire aux intentions de l'EmpeROLS & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

sement renvoite; & qu'il mit, sous ses pieds, sa parole, & les promesses, qu'il avoit faites à la Reine pour elle & pour son Fils. Quelques-uns des Farons eurent les ieux crevés; d'autres furent pendus, & d'autres furent brûlés, Le reste fut conduit en Allemagne pour y rester prisonier. Otton de Saint-Blalle lui-même parle de ces cruautes, qui sont aussi raportées par Jean de Ceccano, & par le Pape Innocent'III dans une de ses Letres; qu'Hugue Falcand anonce au comencement de son Histoire; & qui durent faire grand bruit dans toute l'-Europe, Enfin il fit ouvrir. le Tombeau des Rois Tancrède & Roger, son fils, & leur sit oter de la tete la Courone Roiale. Sicard, alors Evêque de Crémone & Partifan d'Henri, dita rent ces mauvais eraite-1) mens, pour avoir tendu 2) des embuches à l'Empemreur m. Mais il faloit d'abord s'affurer fi la Conspiration étoit réèle. A l'égard de ce que les Siciliens avoient prefere Tancrede à Constance contre leur sermene, on ne pouvoit pas leur en faire un erime, puisqu'ils n'avoient agi qu'avec l'aprobation du Pape, auquel il apartenois de disposer de ce Rojaume come d'un Fief du Saint-Siège. Le P. Pagi veut que tout ce que l'on dit de tant de cruautés de l'Empereur en Sicile, soie faux; & cite en preuve Jean de Ceccano: mais ce même Historien est un bon témoin de l'inhumanité d'-Henri V.

Muratori justifie mal la prétérence, que les Siciliens donèrent à Tancrède sur Constance. L'aprobarion du Pape ne les exem-

tres choses expressement, qu'aiant apris le diférent qui s'est élevé dans l'Eglise Romaine, il avoit convoque les Eccléfiastiques de Roiaumes (& le refte, come ci-deffus jusqu'à Les Freres aiant entendu). Il paroit qu'il s'est en cela beaucoup éloigné de la courume de ses prédècesfeurs: & qu'il a patfe les bornes du pouvoir de sa Dignité, lorsque, sans la participation du Pontise Romain, il a convoque un Concile, & qu'il nous a comandé, come un Home aiant puitfance fur nous, de nous rendre en sa presence. Il est cependant certain que norre Seigneur Jésus-Christ & les Saines Pères out doné à S. Pierre, & dans fa persone à la Sainte Eglise Romaine, dont il fut, par la grace de Dieu, le Maitre & le Fondareur, le Privilege, quand le cas l'exige, de discuter & de ju-ger les Causes de toutes les Eglises, & de n'être elle-même soûmise au Jugement d'aucune; Privilége, qu'elle a conservé jusqu'à ce jour, dans la profpérité & dans l'adversité, même avec effusion de seng, lorsqu'il l'a falu. Nous ne pouvons & nous ne devons donc pas voir sans une extrême surprise ce que fair à présent contre ce Privilège acorde à l'Eglife, celui qui devroit le défendre contre les araques des autres; & qu'il écrit à sa Mère come à quelque persone qui lui seroit soumise. Or la Tradicion Canonique & l'auvorite des Saints Pères ne nous permètent pas d'aler à sa Cour & d'aquiescer à la Sentence de sa Cour dans cète partie. C'est pourquoi, puisque, dans les moindres Eglises, leurs Avoués & les Princes Séculiers n'usurpent point la conoissance, la discus-1 3) suplantat son Frère ainé, immense, & d'an examen

PRINCES concemporains.

acompagner dans ce voiage. 1198. Les préparatifs, qui se faisoient pour cete Expédition, furent interrompus par une brouillerie, qui survint entre Richard & le Comte de Toulouse, sur un sujet de peu d'importance. Cète brouillerie ala si loin, que Richard entreprie de renouveller les prétentions de la Reine, sa mè. re, sur le Comté de Toulouse, & qu'il s'empara de Moissac & de quelques autres Places. Le Comte de Toulouse implora le secours de la France; & Philippe, feignant de croire qu'Henvi étoit le véritable auteur de cete guerre, fit une irruption dans le Berri, & s'empara d'Iffoudun. La guerre étant ainsi ralumée & se poussant des deux cotés avec assés de vigueur; Henri fut terriblement surpris d'aprendre que Richard étoit alé se jeter entre les bras de Philippe. Des que ce Prince sut arivé à Paris; il renouvela Ses premières plaintes, feignant de croire que le Roi, son père, vouloit doner Alix à Jean , & lui laisser sa Courone. Mais ce n'étoit pas tout. Richard, avant que de partir, avoit débauché au Roi presque tous ses Sujets de France, ensorte que ce Prince se voiioit hors d'état de continuer la guerre. 1189. Il fit tout son possible pour obtenir la paix de Philippe: mais plus il paroissoit la souhaiter, plus Philippe s'en éloignoit. Celui-ci demandoit, a Que Richard fut 1) courone, & qu'on lui li-1) vrát son Acordée pour n confomer le mariage n. Mais Henri avoit de fortes raisons de rejeter ces conditions. Dans la suite, Philippe en ajouta encore une autre, en demandant u Que le Prince Jean fit n le voiage de la Terres) Sainte, de peur qu'il ne

SAVANS & ILLUSTRES.

d'équité l'écartant sonvent du véritable sens des Loix, il foutint opiniatrement ses opinions, qui furent adoptées & défendues vivement par Plaifantin & par Albéric da Porta Ravegnana: mais refurées aussi vivement par Rulgare & par Accurse. Ce dernier traite souvent affes mal Martin & fes Sectateurs; & done à. ceux-ci, par mépris, le nom de Gostens.

Lorqu'en 1158, dit le Panziroli, que je traduis librement sans l'altérer, l'Italie vit pour la secon-de fois, Frédéric I, les Torronois & les Cremo-

nois lui fermèrene leurs, portes; ce qui lui fit convoquer une Diète à Roncaglia, à laquèle il apella tous les Princes d'Italie & les Confuls des Villes. Il y fit venir ausse plusieurs Jurisconsultes, entre autres les 4 plus célèbres d'a-

lors, lesquels enseignoient le Droit à Bologne, sa-voir Martin Gona, Bulgare, Jaque, & Hugolin da Porta Ravegnana (a).

(a) On verra plus bas qu'il auroit mieux valu dire Hugue, qu'Hugolin.

Nous avons d'un Comentateur de la Coutume de Bourgogne un in-4° de près de 800 pages, aiant pour titre: Les Vies des plus célèbres Jurisconsul-tes de toutes les Nations, tant Anciens que Modernes, savoir Latins, ou Romains, François, Espagnols, Italiens, Allemans, Anglois, Hollandois, &c. tirées des meilleurs Auteurs qui en ont écrit, & mises en leur jour par ordre alphabetique. Par Monsieur (Jaque) Taifand, Tréforier France; Nouvelle Edition augmentée d'un tiers par M \* \* \*. Paris, 1737. Ce n'est qu'un recueil informe, fruit d'une lecture

FREDERIC I. Roi des Romains.

Home de sa Cour de la porter. Les deux bons Lodigians se hâtent d'aler informer les Confuls de leur Ville de ce qu'ils ont fait en faveur de la patrie. Loin de les en remercier; on les charge d'injures, en leur imposant silence sur leur nouvèle. On craignoit le ressentiment & la fureur des Milanuis. Bientôt après, le Porteur de la Lêtre de Frédéric vient à Lodi, comtant y recevoir un présent considérable: mais les Consuls le conjurent « de ne point passo ser outre, & de s'en m retourner sans remèo tre la Lètre aux Mi->> lanois >>. Il continue son vollage, & présente la Lètre. Elle est jetée à terre, & foulée aux pieds; & le Porteur ne fe fauve qu'avec peine. Frédéric, Prince haut & colère, ne peut digérer un pareil afront; & les Princes de sa Cour, qui n'en sont pas moins indignés que lui, le pressent d'en tirer vangeance. Les Lodigians, qui craignent que cet évènement ne les fasse exterminer par les Milanois, font demander pour eux, par Guillaume, Marquis de Montterrat, à Frédérie, facés que le retour de l'Em-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

grands maux retenoit cependant beaucoup de ces l'euples dans le devoir: mais ils se réjouissoient dans le cœur, en voiant que, toute la Marche de Verone aiant deja levé l'étendare pour la défense de la Liberté, les Véronois & les Padouans avoient chaffé les Allemans des deux fores Chareaux d'Appendice, & de Rivoli, qu'ils avoient rafés jufqu'aux

fondemens. Année 1166, p. 170. L'Empereur revint au mois d- Novembre en Italie, avec une très belle Arnee. Il passa par la Val-Canonica , parcequ'aparemment les Véronois s'écoient emparés du paffage de la Chiasa, qu'ils voient fortifié; & vint camper auprès de Brescia. Le Card. d'Aragon, dans la Vie d'A'exandre III, die, a Que bien que l'Emn) pereur eut conçu contre n) les Lombards une très 1) forte haine; & qu'il n'eût m en eux aucune confiance, 1) il renferma sa colère dans of son cour; & regut avec 1) bienveillance & d'un air n afable tous ceux qui se n présentèrent à son aunieux informé de toutes ees Afaires, n'en parle pas de même. Frederic dévasta plusieurs Bourgs & Chateaux du Brescian; poussa le dégât jufqu'aux fossés de Brescia même; & força ce-te Ville de lui doner en Stage 70 des principaux & des plus riches Citoiens, qui furent envoiés à Pavie. Il ravagea de même la Plaine de Bergame; & vint à Lodi tenir une Diète d'Allemans & de Lombards. Les malheureux Peuples de Lombardie, qui s'étoient

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

Tanerede n'avoit point eu de droir à la Courone. Les Papes, devenus par ha-zard & fars aucun droie Suzerains des Provinces, qui composent ce qu'on a depuis apelle le Roiauma de Naple, ne l'étoient point de la sieile; & le foin, qu'ils avoient de nomer cète lle dans leurs Ades d'Inveftiture anonçoit uniquement leur prétention & ne justifioit nulement un droit, qui n'étoit fonde sur aucun Titre primitif. Le Comie Roger ne dut la Sicile qu'à son épèc. Il en fut Souverain à titre de Conquérant ; & n'en rendit aucun homage aux Papes, Gregoire VII, c'est rout dire, n'osa jamais demander cet homage; & le Privilège de la Légation, acordé par Urbain II à Roger , exclut toute idée de Suzeraineté & de Vafsalité. Les Papes n'avoient jamais eu, dans aucun tems, aucun droit, quant au Temporel, sur la Sicile, quoique les Faussaires maladroits de la Cour de Rome l'eussent comprise dans la prétendue Donation de Louis le Débonaire. Ce Prince n'avoit pas pu doner ce qui n'étoit pas à lui. Depuis le tems de Justinien & de Bélifaire, la Sicile avoit 2-partenu constament à !'-Empire d'Orient. C'étoit à cet Empire, que les Sarafins l'avoient enlevée; & ce fut fur les Sarafins, que Roger en fit la conquête. Ainsi, pour la partie prin-cipale du Rosaume de Sieile, pour celle qui lui do-noit son nom, les Siciliens avoient pu, sans recourir au Pape, en dispo-fer en faveur du Prince, qu'ils en crojoient le légitime héritier. Il resteroit à favoir à l'égard de la partie de ce Rosaume en Italie., fi la manière, dont

fion & le jugement de ces sortes de Causes; mais, atendent que leurs Mêtropolitains ou le Siège Apostolique en conoissent & les jugent, il paroît que ce seroit une chose très digne de l'animadversion divine, & qui devroit d'autant plus durement être condamnée par toute l'Eglise, qu'elle tourneroit au préjudice de l'Eglise Universelle, si par notre ignorance ou par notre foiblesse (ce que Dieu veuille détourner!) ce mal començoit de nos jours, par le Chef; & fi nous permètions que l'Eglise, rachetée par le sang précieux de Jésus. Christ tut réduite en ser vitude, elle, pour la liberté de qui nos Pères ont repandu leur propre sang; exemple, nous devons, fi la nécessité l'exige, afronter les plus grands dan-

Cète Réponse d'Alexandre III, où l'Esprit de domination, qui, depuis tant de siècles, dirige toutes les actions & dicte toutes les paroles de la Cour de Rome, Se dévelope avec si peu de ménagement, ofre une foule de réflezions utiles, que les bornes, que je me prescris, me font suprimer. Je me contenteral d'une remarque judicieuse de l'Abbé Fleuri, qui, Liv. 70, N. XL, raporte la substance de cere même Réponse, & dit ensuire: Nous avons vu toutefois qu'en l'année 418, lorsque l'Antipape Eulalius fut élu contre Boniface, l'Empereur Honorius prit conoissance de l'Afaire; fit tenir un Concile Ravenne, où il faifoit sa résidence; comis un Eme; & aiant resonu la verité, fit chasser Eulalius, & maintint Boniface dans

m s'el arivoit que le Roi, 1) leur père, mourût dans 11 le volage 11. Cète nouvele condition alant êté rejetée, la guerre se continua; & He ri, abandoné de tous ses Sujets de France, fut toujours batu. Enfin, après avoir inutilement emploié la médiacion du Pape pour obtenir la paix, il se vit contraint de subir toutes les conditions, qu'il plut à Philippe de lui imposer, pour finir une guerre, qui ne pouvoit que lui deve nir funeste. Quelque tems après, il découvrit que Jean, son fils bien aime, étoit entré dans le complot de son Frère. Cela lui causa un si grand chagrin, qu'il en tomba dans une maladie, dont il mourut à Chinon, l'année 1189, après avoir règné 34 ans, 8 mois & 12 jours.

Se sentant près de sa fin, il se fit porter devant le Grand Autel de l'Eglise de Chinon, Il y rendit l'ame, après s'être confessé. Son Corps fur inhume dans l'Eglise de l'Abbaje de Fontevrault. Lorsqu'on l'y porta, Richard ala au devant; & , dès qu'il parut, le Corps jeta par le nés & par la bouche une grande quantité de fang. Le Cœur de Richard, naturèlement très dur, en fut si touché, que ce Prince fondit en larmes, en s'écriant, a Qu'il étoit la » cause de la mort de son

n Peren. Outre les 5 Fils, dont j'ai parlé, la Reine Eléonor dona 3 Filles au Roi, fon Mari: 1. Mathilde, femme d'Henri le Lion,
Duc de Bavière; 2º Eléonor, femme d'Alphonse
IX, Roi de Léon & de
Cassille; 3º Jeanne, femme de Guillaume II, Roi de Sieile. L'Histoire parle de 3 Batards d'Henri, lesquels sont, 1° Guillau me, dit Longue-épée, qui

PRINCES contemporains, | SAVANS & ILLUSTRES.

Come aux plus Savans, il leur demanda, u fi l'Em-" pereur avoit le Domain ne propre de toutes les 1) choses, quales Possesseurs 1) tenoient de son indulgen-1) ce , come par Droit prém cairem. Martin l'affura; Bulgare le nia; les autres balancerent. Alors, Frederic leur ordona, u de dén droit qu'il avoit sur les

très modique. Il s'y trouve beaucoup de faures, dont quelques-unes même sont affes groffieres. Je no les attribue point à l'Aureur, qui n'avoit pas revu fon Ouvrage, dont la première Edition parut après sa mort, sans qu'on l'eut mis en état de voir le jour. On sait gré sans doute au second Editeur de ses Additions, quoiqu'il n'air fair que les copier pour la pluspart, come il le dir lui-même, dans les Mémoires du P. Niceron: mais on lui fauroit bien plus de gré, s'il avoir purgé l'Ouvrage de ses fautes, au moins les plus révoltantes. Telle est celle ci de la p. 15, Art. Aburnius on Alburnius, ou Æburnius Valens, nome Salvius Valens par Jule Capitolin, qui le dit Conseiller d'Antonin le Pieux. On a laissé dire à Taisand que l'Empereur Alexandre Sevère & fon fils An-Jurisconsulte), come on la voit dans l'Inscription de la Loi Edira 3 au Code de edendo, &c. Mais ce Jurisconsulte ne vivoir plus du tems d'Alexandre Sévere ; & cet Empereur , qui n'eur point d'Enfans, n'eur point de Fils du nom d'Antonin, qui fut son Col-legue à l'Empire. C'est de Septime Sévère & de son fils Antonin Caracalla, que Taifand a voulu parler; &C s'il avoit écrit Alexandre, le Saint-Siège. Neus evons l'fur Comte de Salisburi; lau lieu de Septime, c'en

FREDERIC I, Roi des Romains.

a Qu'il les reçoive sous 33. sa protection 33. Les Milanois, rentrés en eux-même, font, pour apaiser le Roi des démarches, qui leur réufdissent mal. Des Députés de Crémone & de Pavie vienent assurer ce Prince de l'obéissance de leurs Villes; & dans une Audiance secrète, ils se plaignent de l'orgueil des Milanois, qui vouloient mêtre sous le joug toutes les Villes de l Jeur voisinage; & conjurent le Roi « de preno dre la défense de Lom di m.

Les Bolonois, unis aux Faëntins, font une 11 rude guerre à ceux d'imola, qu'après les avoir batus, ils les forcent à faire une paix désavantageuse, qui les met dans leur dépendance (1).

(I) Après avoir raporte ce fait, Muratori dit T. VI, p. 104: Sigonius écrit « Que, le 6 de Juin, 31 les Plaisantins, joints 31 aux Crémonois, en vin-3) rent aux mains avec les 1) Parmésans près de Ca-3) salecchio; qu'ils surent 3) désaits; & que la pluss part d'entre eux, aiant 3) été pris, furent conduits or dans les prisons de Par on men. Je ne saurois dire dans quel monument il a puisé ce fait. Je n'en trouve aucune trace dans les anciènes Annales de ces Villes.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

pereur leur procureroit quelque soulagement, se présenterent en foule, Grands & Petits, quelquesuns même portant des Croix à la main, & demanderent, a Qu'il eut pitié d'eux n. Ils l'instruistrent de tout ce qu'ils avoient soufert de la part de ses Oficiers. Il parut d'abord atendri de leurs maux, & prêt à pu-nir ceux qui les avoient causés: mais ses actions firent voir que de pareilles plaintes le touchoient peu. Les Peuples alors, perdant courage, crurent leurs maux sans remède; & bien des gens se persuadèrent qu'il autorisoit l'inhumanité de ses Oficiers. Il ala de Lodi célèbrer les fêtes

de Paque à Pavie. Ann. 1167, p. 173. Dès que l'Empereur eu quité la Lombardie pour marcher vers Rome, Henri, Comte de Dez, qu'il avoit laissé pour Gouverneur à Pavie, sourconant aparemment les Villes de Lombardie de braffer four dement quelque chose, exigea des Milanois, dans le mois de Mars, 100 Otages, 50 de eeux des 4 Bourgs, & 50 des autres disperses de diférens côtés. A quelque tems de là, ses soupçons s'étant augmentés, il voulut encore 200 Otages, qu'il envoïa tous dans les prisons de Pavie; & demanda de plus une contribution en argent. A lors l'infortuné Peuple de Milan, désespéré de se voir oprimé de la sorte, prêta l'oreille à qui lui proposa de se liguer avec les au eres Villes pour secouer le joug insuportable des Allemans. Il se fit donc une Conférence des Cremonois, des Bergamasques,

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

Robert Guiscard, qui, par les Frères aînés & par luimeme, en avoir êté le Conquérant, s'étoit rendu Vasfal du Soint-Siège, donoit aux Papes le droit d'en disposer. D'un examen exact des faits, il pouroit très bien réfultet que les Papes n'avoient pas acquis ce droit. Mais laissons à part ce point, que l'état actuel des choses nous dispense de discuter. Pour ce serment, auquel Muratori dit que les Sieiliens manquèrent, nous aprenons de l'Anonime du Mont-Caffin, qu'il ne fut prête que par quelques Barons de la Pouille, dont il dit qu'ils jurèrene fidélité à Constance. Muratori ne devoit pas atribuer à la Nation, ce qu'un petit nombre de ses Membres avoit fait. Suppose, ce qui n'est pas certain, que par ce Serment , dont l'Anonime parle d'une manière très équivoque, ceux qu'il indique, se fusse nr en. gagés de reconoître Con-flance pour Reine de Sici-le, si Guillaume II mouroit sans Enfans; il est de toute certitudequ'iln'étoit que conditionel, & qu'il ne les engageoit qu'à faire valoir, dans l'Assem-blée réprésentative de la Nation, les droits qu'elle pretendoit à la Courone; & , dans le cas où la Nation trouveroit les droits de cète Princesse bien fondés,& lui défereroit la Courone, à maintenir ce qu'on auroit fait pour elle contre ceux qui s'y voudroient oposer. Dans le Parlement, qui se tint à Palerme après la mort de Guillaume II, les Partisans de Constance satisfirent à leur engagement, en parlant avec force en sa faveur : mais la Nation décida que la Courone ades Mantouans, des Bref- | partenoit à Tengrede; &

yu encore que, so ans après, le Schisme de Simmaque & de Laurent fut terminé de la même manière. On convint que les deux Contendans iroient à Ravenne subir le Jugement du Roi Théodoric, tout Arien qu'il étoit; & ce fut lui qui décida en faveur du Pape Simmaque. Mais aparemment le Pape Alezandre III n'étoit pas in-firuit de ces faits. Or, fuivant sa prétention, il serolt impossible de finir un Schisme; puisque chacun des Contendans, se disant Pape légitime, prétendroit egalement ne pouvoir être

jugé sur la terre. L'Auseur de la Vie d'Alexandre III continue. Les Eveques, envoies par l'Empereur, indignés de la Réponse qu'ils recurent, alerent hardiment à Segni retrouver Octavien. Ils lui présentèrent les Lètres de l'Empereur, se prosternerent à ses pieds, & l'adofatin, que l'Empereur avoit envoié dans le voisinage de Rome avec des Troupes Allemandes, en fit de même. Après quelques invectives contre l'-Antipape, entremêlées de patfages de Pères & de l'Ecriture Sainte bien ou mal apliqués, l'Auteur re-prend ainsi sa Narration. Or l'Empereur Frédéric, qui se flavoit envain de réussir dans l'injuste projet, qu'il avoit conçu de s'afservir l'Belise de Jesus-Christ, aiant fait venir près de lui l'Hérétiqu - même en Lombardie, & rafsemblé ce qu'il pur de Prélats des Eglises des Terres de sa Domination, ala, suivi d'Octavien, à Pavie pour y tenir une Cour génerale. Ce fut là qu'avec un détour adroit, il découvrit sa profane inten-zion & son détestable des-Jein, en affurant, a Que

PRINCES contemporains. § SAVANS & ILLUSTRES.

2º Geofroi , qui fut Archeveque d'Iorck; 3 Morgane, dont l'élection à l'Evêché de Durham ne fut point confirmée par le Pape, à cause qu'il refusa de prendre le nom de son Aieul maternel. Les 2 premiers étoient Fils de Rosémonde de Cliffort, fille de grande Maison; & le 3e de la Fille d'un Chevalier, nome Plunt.

# RICHARD I.

*furnomé* 

# CŒUR DE LION,

succède à son père Henri 11 en 1139, & meurt

en 1199. Le desir empresse d'épouser Alix de France, & cète crainte si grande qu'-Henri II n'eut deffein de laiffer la Courone à Jean, son fils bien aime, n'avoient ête pour Richard, que des prétextes de se révolter contre son Père. Après la mort de ce Prince, il ne parla plus de fon mariage, & ne témoigna nule inquiétu e au sujet de son Frère. Il comença par envoier ordre en Angleterre de remètre en liberté sa mère Eléonor, qui gémiffoit en pri-fon depuis 16 ans. 11 la chargea de l'Administration du Roiaume; & lui dona même pouvoir d'élargir tous les Prisoniers d'Erat, ce qu'elle fit avec beaucoup de zèle. Pendant le reste de sa vie, elle eur un soin particu-lier de procurer à toutes les espèces de Prisoniers, finon la liberté, du moins tous les adoucissemens, qui pouvoient dépendre d'ell-

Après les obsèques de fon Père, Richard se hata d'aler rendre homage à Philippe Auguste pour les Etats, qu'il avoit en France, & le remercier des secours, qu'il en a-

" Villes de Lombardie ". Mais, faifant atention qu'en se chargeant seuls d'une pareille comission, ils ne pouvoient qu'exciter beaucoup de jalousie contre eux, ils demandèrent, a Qu'on leur joignst un " Jurisconfulte de chaque n Ville de Lombardien. Ces Jurisconsultes, entre

une de ces inadvertances échapées à la rapidité de la composition, que l'on corrige en relifant de fang froid. On verra plus bas une faute plus groffiere.

lesquels on croit que furene

Obert dall'Orto & Gerard

Taifand fait un grand usage du Livre du Panziroli, qu'il a transporté presque entier dans le fien. C'est d'après lui, qu'il a parle, dans l'Art. de Martinus Gossia, p. 3 60, de ce dont il s'ag = ici dans le Texte. Il done au Jurisconsulte Hugue, qui m'ocasione cete remarque, le nom d'Ugolinus à Porta de Ravenne; ce qui fait Ravenne la patrie d'-Hugolin. La même faute se trouve à la première ligne de l'Article du milieu de la page 15. Albericus à Porta, de Ravenne en Italie, qui vivoit dans le douzième fi ele, &c. Le Panziroli nome constament le premier Ugo, ou Ugolinus à Porta Ravennate; & le second, Albericus à Porta Ravennate. S'ils avoient été de Ravenne, il auroit dit : Ugo, ou Ugolinus à Porta, Ravennas; & Albericus à Porta, Ravennas. Les Noms Italiens font Ugo, ou Ugolinus, & Alberico de Porta Ravegnana. La Traduction Latine de ces Noms doit se rendre en François par Hugue, ou Hugolin, & Albéric de l: Porte de Ravenne. Le Panziroli nous aprend, Chap. 17, qu'Hugue, ou Hugo-3) le Seigneur Alexandre, I voit regus; ce qui lui va- l'in étoit de Bologne. Il ne

FREDERIC I, Roi des Romains.

1154. ANASTASE IV meurt, le 2 de Décembre. On lui done pour successeur Adrien IV, Anglois, nomé Breach Spear, Chanoine Régulier, Abbé de Saint-Rutf, puis Evêque d'Al-! bano. Durant tout le Pontificat d'Eugène III & d'Anastase IV, Arnaud de Breife, soutenu de quelques Citoïens puissans, & surtout des Sénateurs, n'avoit pas quité Rome, déclamant sans cessel contre les Papes & tous les Ecclésialtiques, & grossissant toujours le nombre de ses Parti-Sans. Adrien l'excomunie, & le banit; ce qui ne l'empêche pas de refter à Rome, & de continuer ses déclamations. Quelques-uns de ses Partisans arêtent dans une rue Gérard, Prêtre-Cardinal du Titre de Sainte-Pudentiène, come il aloit chés le l'ape; & le blessent de manière à faire désespérer de sa vie. Adrien punit l'atentat sacrilége comis en la persone de ce Cardinal, en métant Rome en Interdit; ce qui n'êtoit jamais arivé.

Le Roi Roger cesse! de vivre, le 16 de Février; & Guillaume I, EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

cians, & des Ferrarois; & fans doute il s'y trouva des Députés des Villes confédérées de la Marche de Vérone. On y rapella les excorsions & les cruautes, que l'on avoit tous les jours à soufrir de l'indiscrétion & de l'Infatiabilité des Oficiers de l'Empereur; & l'on résolut et de 1) mourir pluftot une fois n avec honeur, que de vin les loix de qui ne se sounivenoit plus qu'il étoit leur n Prince, & Prince Chre-n tien n. Ces Peuples si-rent donc une L gue; &, par un ferment très fort, ils s'obligerent, fi l'Empereur & ses Oficiers vouloient à l'avenir, sans en avoir sujet , leur faire quelque injure ou quelque domage, de se désendre les uns les aures, sauf toutefois la tidelité due à l'Empereur; Clause néanmoins, qui, suivant les occurrences, ne devoit rien signifier. On convint spécialement du jour, que les Milanois difperses servient reconduits dans leur Ville detruite & déserte; & l'on arêta u d'y n rester jusqu'à ce qu'ils se m fuffent mis en etat de 1) pouvoir s'y soutenir par 1) eux même 11. Les Crémonois avoient été jusqu'alors les plus grands En-nemis des Milanois, & Pun des Peuples dont l'Empereur pouvoit le plus van-ter la sidélité. Vraisemblablement ils changerent de fisteme, en voïant, & peutêtre en essuiant des hau-teurs & de mauvais traitemens de la part des Oficiers de l'Empereur; & craignirent d'être enfin traités come tant d'autres Peuples de Lombardie.Sicard, qui, peu d'années aROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

come elle n'avoir pas juré tidélité à Constance, elle ne manqua point à son

serment. Henri V, repassé de Sieile dans la Pouille, y
tint le Parlement de ces Provinces; après lequel il envoia Constance en Sicile; & se mit en chemin pour retourner en Allemagne. Tous les Hittoriens s'acordent, dit Muratori, p. 38, ann. 1195, à dire que ce Prince envoia, par mer & par terre, en Alle-magne des richesses immenses, dépouilles des malheureux Siciliens & du Palais de Palerme. On lie dans la Chronique d'Arnold de Lubec , Liv. IV , Ch. 20. Il trouva des tréfors cachés, & toute la gloire des pierres precieuses & des perles, ensorte qu'aiant charge 160 bêtes de somme d'or & d'argent, de pierres precieufes & d'étofes de foie, il retourna glorieux dans fa patrie. La belle gloire aquise par tant de parjures, d'ingratitude , & de barbaries, en laissant en Sicile une haine incrolable & d'horribles sujets de plainte contre lui! Outre un grand nombre de Barons priso-niers & d'Otages de disé-rentes Villes, entre les-quels étoit Nicolas, Archevêque de Salerne, il emmena l'infortunée Reine Sibille avec ses 3 Filles & fon fils Guillaume; & les tint, sous bone garde, dans une Forteresse. Le P. Pagi croit que ce fut seu-lement vers Noèl de cète année, qu'Henri févit contre les Siciliens; & qu'ensuite il reprit le chemin de l'Allemagne. Mais Jean de Ceccano parle de Noel de l'année précèdente. Henri vine, cete année, à Pa-vie; & de là, suivant les Annales de Gène & d'aule seul de ses Fils, qui l près, fue Evêque de Cré-l tres Auteurs, il se rendis

30 sans étoient les Ennemis : la reflicution des Places. 3) de l'Empire & les fiens, ! 3) & qu'ils avoient fait une 3) Conjuration avec fes En- : 3) nemis & ses Adversaires: 3) mais qu'Octavien avoit 3) toujours été fidèle & to-3) talement dévoué, tant à 3) lui qu'à l'Empire; & 3) que, pour cete raison, 3) il lui paroissoit que l'é-1) lection d'Octavien, quoi-3) que faite par le plus pe-3) tit nombre des Catholi-2) ques, avoit cependant 2) plus de force, & méri-3) coit mieux la faveur de 3) l'Empire , que l'entrepri-3) se téméraire d'un grand 3) nombre de Conjurés 1). Pour faire ensorte que ceux qui s'étoient assemblés, se soumissent à l'obeissance d'Octavien, il séduisit les uns par des caresses, & par diverses promesses, & contraignit les autres par des menaces & par la crainte. Ainsi voulant, pour le malheur de son ame, & pour la perce de plufieurs, diviser la Robe de Jesus-Christ, c'est à dire l'Unité de la Foi Catholique, il se courba le premier aux pieds d'Octavien, & força les autres, qu'il put, à faire la même chose. Cela fait, il envoia dans tout fon Empire un Edit, cen-3) joignant aux Prélats des 3) Eglises de venir adorer or la Statue, qu'il avoit 3) élevée, avec ordre à ceux 3) qui refuseroient d'obéir 3) de fortir des Terres de s) sa domination, pour n'y 3) pas rentrer 1). Cet ordre dur & cruel retentit par soure l'Italie. Tous ceux que l'Esprit saint échaufoit choisirent de soufrir l'éxil & la perfécution pour l'a-mour de Dieu & pour le maintien de l'unité de la Foi plufte que d'adhérer paisiblement au Schisme, en jouisant des honeurs, & possedant en abondance les richesses de ce siècle. Il y eut done un très grand ! heritière de la Maison de ! delà du Po ), qu'il pouvoit

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

3) ses Prères, & ses Parti- 'lut, de la part de ce Roi, dont il s'étoit emparé dans la dernière guerre. De là Richard ala le faire couroner Duc de Normandie à Rouen; & ne patfa qu'un mois après en Angleterre pour y être courone Roi.

Ceux, qui l'avoient aidé dans sa révolte contre son Père, comtoient, en le voiant sur le Trône, avoir tout crédit auprès de lui: mais il leur défendir de paroître jamais en fa

présence. Come il avoir promis à Philippe Auguste de pafser au Levant avec lui; les préparatifs de son voiiage l'ocupèrent uniquement, dès qu'il fut en Angleterre. Cent mille Marcs d'or, qu'Henri II avoit laissés dans ses corres, & pareille somme, qu'il tira du Grand-Trésorier & des autres persones emploïées par Henri dans l'adminiftration des Afaires, ne lui sunsane pas; il ufa, pour recouvrer de l'argent, de divers moiens, qui ne fureat pas tous fort justes; & reçut 10 mille marcs du Roi d'Ecoffe pour lui rendre les Places de surete, qu'Henri s'étoit fait doner, & le dispenser de l'homage pour sa Courone, que le même Prince en avoit exige. Jean, son frère, ne témoignant aucune envie d'aler à la Guerre fainte, il consentic qu'il restat en Angleterre, & le combla de bienfaits, crojant en affurer la fidélité par une grande augmentation de fortune. Il lui dona 6 Comtés en Angleterre; &, come il le vit devenu veuf, forçant la Discipline de l'Eglise de ceder à la Reifon d'Etat , il lui fir epouser, malgré les opositions de l'Archevêque de Cantorberi, Havoise, unique

Cacapisti, tous deux Milanois & célèbres par leurs Ouvrages sur les Fiefs, s'affemblerent au nombre de 28 au delà du Pò dans l'Eglife de Saint-Pierre de Contrebia, avec les 4 Professeurs de Bologne (a). Après avoir entre eux longtems examiné soigneuse-ment ce qu'il s'agissoit de déterminer, ils fixèrent enfin tous les Droits de l'Em-

nome point la patrie d'Albéric: mais, en votant qu'il avoir le même fur-nom qu'Hugue, & qu'il êtoit, come ini, Professeur à Bologne, on ne court aucun risque à les croire compatriotes,& memeParens. Ils éroient donc tous ieux Bolonois, & de la Famille Noble da Ports Ravegnana, qui se nomois ainfi, parcequ'elle étoir la principale des Familles Nobles du Quartier de la Porte par ou l'on fortois de Bologne pour aler à Ravenne, laquèle, pour cète raison s'apeloit Porte Ravegnana, Porte de Ravenne. On a déja vu dans cet Ouvrage des exemples de Familles Nobles qui portoient ainsi des Noms de Portes, ou Quartiers de Villes.

(a) Il se trouve en cet endroit dans Taifand une faute affes fingulière. Obfervons qu'il parle d'après le Panziroli, qu'il le tra-duit même à peu près. 12 se sit, dit-il, une conférence entre vingt-huit Jurisconsultes , choifis de toutes les Villes de Lombardie, & les quatre excellens Professeurs, done il vient d'être parlé, qui s'af-femblèrent dans l'Eglise de Saint-Pierre de Contrebia, Ville d'Espagne. Taifand, aiant fous les ieux le Panziroli, puisqu'il le traduisoit, a-t-il pu faire une parcille anerie? Les mots, ultra Padum ( au

> FREDERIC I, Roi des Romains.

lui restât, & qu'il avoit fait sacrer 2 ans & 10 mois avant sa mort, lui succède. Le jeune Roi ne tarde pas d'envoier assurer le nouveau Pape de son obéissance, & lui demander « de mêtre obstacle à tout o diférent par un noun yeau Traité de paix n: mais Adrien, à qui l'arivée prochaine de Frédéric en Italie faisoit espérer de tirer un meilleur parti des droits, ou des prétentions de l'Eglise Romaine sur la Pouille & fur la Calabre, refuse d'entrer dans aucune négociation. Les MosTamutés Maures font une décente au Châreau de Pouzzole qu'ils faccagent : mais la Flote de Sicile les furprend, en fait beaucoup de prisoniers, & passe le reste au fil de l'épée.

Les Milanois, voulant avoir raison des mauvais ofices, que les Pavésans leur avoient rendus auprès du Roi Frédéric, conduisent contre eux leur Armée, grossie des Troupes de Come, de Crème & de Lodi. Le 1 d'Août, on en vient aux mains à Lardiraga près de la rivière d'Olonna. La bataille dure jusqu'au coucher du Soleil; & de fe resirerent, pour travail-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

mone, se plaint beaucoup, dans sa Chronique, du parti, que son Peuple prit | alors; parceque, de son tems, les Milanois, devenus puissans & ne songeant plus aux services qu'on leur avoit rendus, molestoient beaucoup la Ville de Crémone; come si, dans la présente année, cète Vil le avoit elle-même forgé le marteau qui lui devoit écraser la rêce. Mais les gens sages pourvoient du mieux qu'ils peuvent aux besoins présens, & s'en remètent du reste à la Providence, parcequ'il n'y a persone qui parviene à lire courament dans le Livre de l'Avenir. La consternation des Milanois étoit fore grande, parcequ'ils êtoient menaces de la deferudion de leurs Bourgs, & que les Pavéfans en faisoient courir le bruit. Ils furent un mois entier, come à l'agonie, dans les pleurs & dans les cris; &, s'acendant à leur dernière ruine, ils transporterent le peu qu'ils avoient de meu bles à Come, à Novare, à Pavie, à Lodi. Mais enfin, le 27 d'Avril, les Troupes de Brescia, de Crémone, de Bergame, de Verone, & de Mantone parurent; & conduisirent, à leur grand contentement à tous, ce Peuple dans sa Ville abandonée. Il ne perdit point de tems à recreuser les Fosses, à se servir des reftes des anciens Murs pour enceindre la Ville, à se loger dans des Mailons. Quand on en porta la nouvele à l'Empereur, il asecla de ne s'en point soueier, bien qu'au fond il en fût très afligé. Dès que la Ville fut en état de desense, les Confédérés

ROIS, & autres SOUVE RALNS en ITALIE.

en Allemagne. Girolamo Rolli, Liv. VI de fon Hift. de Ravenne, cite un Diplome d'Henri, doné A Worms le IV des Calendes de Décembre (23 de Novembre Ind alion XIII, l'An du Seigneur MCXCV. C'est l'Indiction comencée au mois de Septembre. Sigonins cite un autre Diplome de cet Empereur, doné le VII des Calendes de Juin 126 de Mai), à Borgo-San-Donnino, l'An MCXCV, Premier du Règne en Sicile. Henri laiffa pour Vicaire, ou Viceroi, dans le Rojaume de Sicite l'Eveque d'Hildefheim , prezedemment fon Precepteur, lequel, maigré fes grandes ocupations, n'oublia pas de ramasser beaucoup d'argent.

Ann. 1196, p. 90. Les Siciliens, les Appuliens, & furtout les Normans, outrés des cruautés exercées contre eux par l'Empereur, ne songcoient continuèlement qu'à faire quelque révolution ; ou vraisemblablement il y eut dans le Rojaume des soulevemens & des troubles, dont on entrevoit des lueurs dans les anciens Histoviens: mais done ils ne parlent pas nètement. Sur les avis, qu'Henri reçut de ces troubles, il fit crever les ieux aux Otages, qu'il avoit en Allemagne, & n'épargna que l'Archevêque de Salerne. Tandis qu'il étoit en Allem igne, on follicita vivement le Pape Célestin III de secourir la Terre-Sainte. Il est croïable qu'Henri se prévalut de cète ocafien pour exciter les Allemans à prendre les armes, afin de les emploier d'abord à châtier les Peuples de la Sicile & de la Pouille, come il avoit déja fait en 1194, où quelques milliers de Pèlerins croises, qui s'écoiens

renversement dans l'Eglise de Dieu. Les Catholiques d'enfuirent, & quitèrent leurs Eglises, leurs parens, leur patrie; & les Complices d'Octavien furent violemment intrus en leur plaee. Or le bienheureux Pape Alexandre, aiant souvent everti l'Empereur avec bonté & n'aiant pas pu le ramener, le lia folemnele-ment, le Jeudi-Saint, à Anagnie des nœuds de l'excomunication, come principal Persecuteur de l'Eglise de Dieu, &, suivant l'anciène coûtume des Pères ses predècesseurs, difpensa de leur serment tous ceux que le serment de fidélité lioit à l'Empereur. En même tems, il renou-vela la Sentence d'excomunication lancée déja depuis longtems contre Ocavien & ses complices. Et parceque les Schismati-ques, se défiant d'avoir la Justice & la Vérité pour sux, avoient esfaïé, par des mensonges imagines avec ertifice, de circonvenir, & d'atirer dans le Parti de leur erreur les Prélats des Eglises & les Princes du Monde, il parut tatile au Seigneur Pape d'envoier dans les divers Pais du Monde quelques - uns des Frères de son Conseil lex latere suo), par les soins E les peines de qui l'on eut conoissance du fait de son Elekion Apostolique; & l'universalité des Fidèles, instruite de la vérité, fût afermie dans l'Unité de la Foi Catholique.Il envoïa donc, en France, les Cardinaux-Prettes, Henri, du Titre des Saints-Nérée-&-Achillée, & Guillaume du Titre de Saint-Pierre-auxliens, avec le Cardinal-Diacre, Maitre Odon, de Saint-Nicolao in carcere; dans l'Orient, Jean, du Ture des Saints-Jean-&-Paul; en Hongrie, Jule, Escque de Prénefte; à P-Empereur de Constanti- 11 le regarderois come son Tome V.

PRINCES contemporains.

Glocester, laquèle étoit petitefille de ce Comte de Glocester, fils naturel d'-Henri I, lequel on a vu, dans l'Art. du Roi Etiène, embraiser avec tant de chaleur les intéréts de l'. Impérairice Mathilde Jean & Havoise avoient également Henri I pour bifaicul.

Richard fit paffer en France ses Troupes Angloises en 1190. Elles devoient être grossies de celles de ses Etais de France.Il trouva Philippe à Vézelai dans le Nivernois. Ils y renouvelèrent leur Aliance, firent quelques arangemens pour le voiage, & marcherent ensemble jusqu'à Lion. Philippe prit la route de Gene, & Richard celle de Marfeille, où sa Flore devoic l'atendre. Ne l'y trouvant pas,il freta quelques Vailseaux pour être plustor à Messine, rendes-vous genéral des Croisés. Il rencontra sa Flore à l'embouchure du Tibre, & trouva Philippe à Messine. Il falut y paffer l'hiver; ce qui ne fut pas sans que Richard, dont la hauteur égaloit le courage, eur querèle avec le Roi de Sicile & le Roi de France. Celle avec le premier est raportée dans mon Texte. Une suite de cète querèle fut que Richard s'empara de Meffine par escalade; & fit arborer ses étendarts par toute la Ville, même dans le Quartier, que les François habi-toient. Phitippe- se plaignit de cet afront; &, fl Richard, mieux conseillé, n'eur pas oré ses étendarts & fait quelque fatisfaction & ce Prince, ils se fullent brouilles des lors. Mais enfuite Philippe, aiant, ou crofant avoir quelques autres sujets de se plaindre de Ri-chard, lui tit dire, « Qu'il

SAVANS & ILLUSTRES

pire Romain, & les Députés de chaque Ville, étant alle trouver Frederic , lui jurerent ce d'obser-1) ver ce qui venoit d'être n arêté n. Ce récit, prefcue tout fabuleux, est rectifié par ce que je dis à ce sujet dans mon Texte

à l'année 1158.

Frédéric fit toujours beaucoup de cas de Martin, dont il adopta quelques opinions dans des Ordonances expres. Martin soutenoit contre Bulgare, " Que le ferment " des Parties validoit les 1) Contrats nuls en cuxn mêmes n. Ils dispurèrent l'un contre l'autre en présence de Frédérie, qui se déclara pour le sentiment de Martin, dont-

ne pas traduire, & que j'ai traduits exprès, ne lui disoient-ils pas asses clairement que la scène étoit en Italie? Ne croiions donc pas qu'il air pu, des bords du Pò, paffer ainfi d'un faut en Efpagne. Laissons Phoneur de ce tour de force au Correcteur des Epreuves qui, très ignorant, come le sont presque tous ceux que l'on choisit pour cète besogne fi dificile, se croioit, come c'est le propre de ces gens-là, plus habile que les Auteurs dont il lisoit les Epreuves. Il venoit sans donte d'en lire une de quelque Ouvrage, qui parloit d'une Ville d'Espagne apellée Contrebia. Notre habile Home, trouvant tout de fuite Contrebia dans l'Epreuve de Taifand, aura voulu doner un trait de fon profond favoir, en ajourant : Ville d'Espagne; &, tout her d'avoir pret fi genereusement une sotise à l'Auteur, il n'aura pas manqué de s'en faire un grand merite auprès du Libraire, come d'une Addition très importants.

> FREDERIC I. Roi des Romains.

part & d'autre, il y a beaucoup de Prisoniers & de Morts. Le lendemain les Milanois, anombre de gens qu'ils | avoient perdus, s'enfuient si précipitamment, qu'ils laissent aux Ennemis un riche butin d'Armes, de Tentes, & d'Equipages.

Au mois d'Octobre, le Roi Frédéric vient en Italie par la Vallée de Trente, avec une très belle Armée; & campe d'abord auprès du Lac de Garde, pour atendre le reste de ses Troupes. Le lendemain, il va camper dans la Plaine de Roncaglia, pour y faire, fuivant l'usage la revue de tous ses Vassaux. Il ne faut pasmandit MURATOquer . RI(1), de raporter le tableau, qu'Otton, Eveque de Frisinghen, oncle de l'Italie (1). Il avoue que les Peuples n'avoient plus rien des usases barbares des anciens Lombards; & que l'on voiou dans leurs mœuis & dans leur langage beaucoup de la politesse & de l'agrèment des an-

(1) Annal, d'Ital. T. VI, p. 509. (2) Vie de Frédér. I,

Liv. II, Chap. 12.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ler à gagner Lodi. Tant que cète Ville auroit con-servé le même atachement pour l'Empereur, aucun des autres Peuples, n'auroit pu se croire en sureté. paremment éfraies du Les Lodigians, qu'ils presserent d'entrer dans leur Ligue, ne voulant absolument point renoncer au serment, qu'ils avoient fait à l'Empereur, après en avoir reçu tant de bienfaits, on en vine à la force. Le 17 de Mai, Lodi fut affiégépar les Milanois & leurs Alies. Il se livra plufieurs combats 3 on ravagea tout le pais; & l'on fit tant de menaces , qu'enfin les Lodigians, ne pouvant pas s'en dispenser, consentirent d'accèder à la Ligue, sauf la fidélité due à l'Empe reur. Les Confedéres alérent enfuite faire le fiége du Château de Trezzo, Fortere∬e d'une grande importance, parcequ'elle étoit ceinte d'un Mur & défendue par une Tour, qui n'a-voient rien d'égal en Italie. L'Empereur y avoit, come dans un lieu très fur, un grand Tréfor. Les Con fédérés bailrent la Place si vivement avec leurs Machines, que la Garnison Allemande fut obligée de de Frédéric, a fait alors se rendre à condition de la vie & de la liberté. Le Château fut pillé, brûlé, & détruit entièrement. C'est ce qu'on aprend d'un Historien contemporain, Par tisan de l'Empereur, c'est à dire d'Acerbo Morena, ce qui refute ce que Radewick dit, à l'année 1159, de la destruction de ce Châ teau. L'Empereur aprit, avec un extrême déplaisir. la perte de cète Place; mais , ocupé du fiége d'Ancone & de la guerre contre les Romains, il falui

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

mis en chemin pour la Sirie, lui servirent à faire la conquête de la Pouille & de la Sicile. En effee, il raffembla des Troupes en eres grand nombre. Mais, avant son départ pour l'I-talie, il tint une Diète générale, dans laquèle il obtint des Princes, qu'ils éluffent Roi de Germanie & des Romains son fils Frederic II, qui n'avoit au plus que 2 ans, & n'avoit pas encore reçu le batême. Il vint enfuite en Italie. On voit, par un de ses Diplomes, que le Puricelli raporte dans ses Monumens de la Basilique Ambros. qu'il étoit à Milan le II des Ides (le 12 | d'Aoûr. Un autre Diplome, publié par le Campi, T. II de l'Hist. de Plais., le fait voir en cère Ville le VI des Ides (le 10) de Septembre. On aprend de 3 autres, qui se lifent dans le Builaire du Mont-Caff. T. II, Conft. 220 & fuiv., qu'il écoie le XIII des Calendes de Novembre (le 20 d'Odobre) à Monte fiascone; & le XV des Calendes de Décembre (16 de Novembre; à Tivoli. Jean de Ceccano die qu'il ariva le 30 de Novembre à Ferentino. Il y resta 7 jours, pendant tesquels il afecta de montrer des fentimens de paix & d'équité. Il fe rendit ensuite à Capoue. Il y trouva dans les prifons le vaillant, mais infortune Richard , Comre d'Acerra, qui, pour prévenir son arivée, avoit, quelque tems auparavant , effite de s'enfuir: mais, qui, tra-hi par un Moine blanc, avoit êté pris & remis à Diopold, l'un des Oficiers de l'Empereur. Henri le fie juger , & eralner ensuien à la queue d'un cheval dans la boue de toutes les Places. Enfin, il le fit penqu'il diféras sa vangeance. dre par les pieds, & le-

nople, l'Evêque de Tibur (a) , avec Ardéric , Diacre-Cardinal du Tiere de Saint-Théodore; (en Espagne, Antoine, Cardi-nal-Prêtre du Titre de Saint-Marc). La vérité de ladite Election aiant done été publiée, & conue d'une manière indubitable, Louis, ares chresien Ros des Frangois, dont on sait que le Rosaume n'a jamais été souille par le Schisme, & Henri, Roi des Anglois, reçurent, par l'inspiration du Seigneur, le Seigneur Alexandre pour le Père & le Passeur de leurs ames. Les Rois des Espagnes, de Sicile, de Jérusalem, & de Hongrie, l'Empereur des Grecs, avec les Pa-triarches, les Évêques, les Princes, & sout le Cler-ge & le Peuple, qui lui sont soumis, firent la même chose. Ainsi stout le Mon-de reconoissant ce Pontife pour le Vicaire de Jesus-Christ & le Successeur Catholique de S. Pierre, le feul Empereur Frederic persista dans l'opiniatre obstination de son erreur, avec ses complices, ataquent avec sorce & per-secutant avec ardeur le même Pontife, & les Prelats des Eglises, qui tenoient courageusement son Parti. Dans l'Art. de Villor V, je raporterai ce que Radewick, dans la Vie de Frédérie I, dit de ce Con-eile de Pavie, pour que l'on puisse l'oposer à ce

qu'on vient de lire. Reprenons l'Auteur, que je traduis ici. Dans la feconde année de fon Pontificat (1161) dit-il tout

dre revint à Rome, où, Dieu le voulant, il dédia (a) Au lieu de l'Eyêque de Tibur , ou Tivoli , l'Ab. Fleuri , Liv. 70 , N. XL, parlant d'après Baronius, dit: Tiburce, dont il fait

on Cardinal.

de suite, le Pape Alexan-

PRINCES contemporains.

o) ennemi , s'il ne terminoit pas l'Afaire de fon " mariage avec Alix, la 1) fœur 1). Richard repondit, a Qu'il ne la vouloit " point épouser parcequ'en elle avoit eu de son Pè-" re tin Enfant, come !! 17 le prouveroir, s'il le fan loir, par des témoins n qu'il avoir à sa suite n. Philippe consentit que Ri-chara prit une autre Femme. Celui-ci n'avoit pas atendu ce confentement pour conclure son mariage avec Berenguelle, Princesse de Navarre.Les 2Rois parurent se reconcilier: mais depnis ils ne furent jamais Amis. Dès que la saison le permit, Philippe partit le premier pour A-ere, ou Prolemaide. Peu de tems après, la Reine Eléonor vint amener au Rol, son fils, la Princesse de Navarre, & repartit tout de suite pour l'Angleterre. Richard partit ausi-tot pour Aere, sans se doner le tems de célèbrer son mariage: mais emmenant avec lui la Princesse, & sa propre fœur Jeane , Reine Douairière de Sicile, veuve du Roi Guillaume II.

Je rens comte ai leurs de l'Expédition des Crai-fés au Levant. Il sustit de dire ici que Richard, par sa hauteur, ofensa plus d'une sois le Roi Philippe & d'autres Princes, entre autres Léopold, Due d'Autriche, en faisant abatre l'Etendard, qu'il avoit fait planter, au siège d'A-ere, sur une Tour dont il venoit de se rendre maî-

Il partit du Levant avant la fin de 1192. Il fut, près de l'Ile de Cor-fou, batu d'une tempête, qui le porta jusqu'au fond du Golfe de Venise. Son Vaisseau se brisa contre des rochers peu loin d'Aquille. Il eut le bonheur SAVANS & ILLUSTRES.

il fit une Loi, qui fut publiee.

Martin mourur agé de 70 ans: mais on ignore en quele annee; & fut en. terré chès les Franciscains de Bologne.

Bulgare êtoit de Bologne. Il fue le plus savant & le plus ingénieux des Disciples d'Irnier; & , come il avoit le son de la voix rrès agréable, & qu'if prononçoir avec beaticoup de grace, il fut surnome Bouche d'or. Quoique l'-Empereur Frédérie I aimaz d'avantage Martin, il ne laissa pas de rendre justi-ce à Bulgare, qu'il mie au nombre de ses Conseillers, & qu'il fir fon Comiffaire à Bologne pour juger les Caufes d'Apels Bulgare s'aquita de cète charge avec tant d'intelligence & d'équité que les Jugemens für les matières douteuses firent loi dans beaucoup de Tribunaux d'Italie.

Il avoit enseigné, se Qu'-)) après la mort d'une 19 Femme, Fille de Famila n le, c'est à dire étant n encore fous la puissan-» ce paternèle, sa dot, 31 quoiqu'elle laiffat des " Enfans, devoit être renn due à son Pêre à titre n de Pécule, aquis à son 3) profit 3). Sa Femme mourut.Son Beaupère ala consulter Martin pour savoir " s'il avoit droit de rede-» mander la dor de sa » Fille ». Martin Ini répondit : Si le cas m'arivoit, à moi, qui ne pense pas come vous & votre Gendre, votre demande serois rejetée de droit : mals votre Gendre, en enseignant le contraire de ce que jo soutiens, s'est condamné lui-même d'avance; & fera force de rendre la dot, à moins qu'il ne veuille que je l'acuse d'être un faux Interprète des Loix. Bulde se sauver; mais, tra- gare rendit la dot, aimant

> FREDERIC I. Roi des Romains.

ciens Romains. Ils se piquoient tèlement de liberte, qu'ils ne vouloient pas être gouvernes par un seul; & qu'ils aimoient mieux élire plusieurs Consuls, tirés des trois тиеих Ordres, c'est à dire des Capitaines, des Valvasseurs & du Peuple, afin qu'aucun de ces Ordres ne fût plus puissant que les autres; & c'êsoit l'usage de changer ces Consuls tous les ans. Pour augmenter le nombre de leurs Habitans, les Villes obligeoient d'y venir demeurer, & de se soumeire à leur Jurisdiczion les Nobles & les petits Seigneurs, établis dans leur District, quoiqu'ils fussent Feudataires & dépendans de leur Domaine.Ils admetoient aussi le Corps de la Milice les Artisans les plus mécaniques & les plus vils; ce qu'OT-Ton de Frisinghen trouve étrange, parcequ'on n'en usoit pas de même en Allemagne. Il avoue cependant que, par ce moien, les Villes d'Italie étoient bien plus riches & plus puissantes, que toutes celles des autres pais. Mais un êtat si heureux êtou acompagni de beaucoup d'orgueil, & de la très mauvaise coutume d'avoir Pavie, de Novare, de lu semme, & quelques Sei-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Des maladies contagieuses l'aiant chassé d'auprès de Rome; il ala, (Pag-5 So fires promiement, par la Toscane, à Pise & à Luque ; & continua sa marche vers la Lombardie: Mais, lorsqu'il voulut décendre l'Apennin, il en fut empêché par le l'euple de Pontremoli & d'autres Lombards, qui lui disputerent le passage de ce côcé. Le Marquis Obizzon Malaspina le tira des dangers, qu'il couroit, en le faisant passer en sureté par ses Terres de la Lunigiane. Il perdit toutefois dans la route une grande parite de ses équipages. Vers la moicié de Septembre, & non de Décembre, come on le lit dans Sive Raul par la faute des Copistes, il se rendit à Pavie, aiant perdu par les maladies dans les environs de Rome & par les fatigues dans la Marche, outre un très grand nombre de Soldats, 2 mille, tant Evêques, Ducs, Marquis, Comtes, & Valvasseurs, qu'Ecuiers. Dans cète Ville, le 21 du même mois de Septembre de cète année 1167, & non 1168, come le Continuateur de Morena le dit, il mit au Ban de l'Empire, toutes les Villes confédérées de Lombardie, à la réserve de Cremone & de Lodi, fans que l'on sache pourquoi la première fut exemtée; & jeta son gant en l'air, en signe de dési. Je soupçone qu'au lieu des Crémonois, le Continuateur de Morena avoit écrit les Cremasques. En effet, ceuxci persistèrent dans le Parti de l'Empereur. Il entra, plus furieux que jamais, dans le Territoire de Milan avec les Troupes de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

laissa mourir ainsi. Le cadavre ne fut ôté de la potence, que l'année suivanie, lorsqu'on eut reçu la nouvele de la mort de l'-Empereur, Après la féte de Noel, Henri fe mit en marche pour la Sicile. Pp. 91, 92. Nous aprenons aussi de Richard de San-Germano, qu'avant de quiter ces Provinces, & même étant encore en Allemagne, il avoit envoié pour Lieure. nant-Général en Italie P-Evêque de Worms. Prélat vint à Naple aves le guerrier Abbé du Mont-Cassin & beaucoup deTroupes Italiènes & Allemandes; & fit abatre entièrement, en exécution des ordres de l'Empereur, les murs de Naple & de Capoue. Henri, pour s'a∬urer de ce Rojaume, ne voulut emploter que la rigueur & la terreur; mauvais Maîtres pour ensei-gner à bien faire! C'est par les biensaits, & non par la cruauté, que l'on gagne les cœurs des Peuples.

Ann. 1197, p. 93. Les chofes, qui firent le plus de bruit, cète année, se passèrent en Sicile: mais le malheur est que les Historiens d'Iralie de ce tems+ là, Sujets de l'Empereur Frédéric II, fils d'Henri V, n'ont pas voulu par des raifons de politique en parler au long. Les Historiens d'Allemagne & d'Angleterre en difent plus qu'eux: mais je erains qu'eloignés des lieux, & trompés par des bruits vagues, ils ne nous trompent aussi. Quot qu'il en foit, Arnold de Lubec dit, Liv. III, Ch. 7, " Que l'Empereur Henn ri, des qu'il fut, cète m année, en Sicile, effuia n beaucoup de troubles & n de traverses, parcequ'il n étoit certain que l'Imn pératrice Conftance, fa

PEglife de Sainte-Mariela-Neuve. Mais, come il ne · pouvoit pas y rester plus longtems en repos à cause des grands troubles excités par les Schismatiques, fé-- duit par las prières du Peu-.. ple Romain, il retourna dans la Campanie ; &, parceque la persecution, que l'Empereur faisoit à l'Eglise, aloit si loin aux environs de Rome, que tout le Patrimoine de S. Pierre depuis Aquapendente jusqu'à Cépérano, kors les Villes d'Orviète, ete Terracine, & d'Ana-Castro, etoit au pouvoir des Allemans & des Schismatiques, qui s'en étoient emparés par force, il résolut, après avoir pris l'avis des Fidèles de l'Eglise, de paffer par mer en France. Atant donc nomé, pour Vi-caire à Rome, le Seigneur Jule, Evêque de Préneste, & mis ordre aux autres esaires qui concernoient l'Eglise, il se rendit à Terracine, pour s'embarquer. Il y trouva 4 Galères du Roi de Sigile , très bien agrétes & destinées par ce Prince à son service. La Maison du Pape & celles de ses Frères, avec toutes les choses nécessaires pour le voiage, y furent à peine entrées, qu'il s'éleva tout à coupun vent très fort, qui changea la mer, auparavant tranquile, en une violente tempête; & les Galères, ébranlées par le choc & les tourbillons des flois, furent jetées sur les rochers de la Côte, se brisèrent en-tièrement, & surent mises en pièces : mais cependant fans mort d'home & Sans perte des autres choses, qu'elles portoient. Le voiage projeté par le Pape fut alors ainst dérangé, & resta sans exécution. Mais, après un peu de tems, les Galères aiant été remises en état, & les autres choses nicessaires pour le voiage?

PRINCES contemporains.

versant les Etats du Duc d'Autriche, il fut reconu, poursuivi, pris dans un Village près de Vienne, mis en prison; & livré, par le Duc Léopold à l'-Empereur Henri V, qui le demanda. Ce Prince fit effuser bien des durerés à son Prisonier, qu'il retint 15 mois; & qu'il ofa même produire à la Diète d'Haguenau, come si les Princes Germaniques 2voient eu le droit de pro-noncer sur le sort d'un Roi d'Angleterre. Il l'acusa 4 16 d'avoir fait a-3) liance avec Tancrède » pour le maintenir dans " ton usurpation du Trome de la Sicile: 2º de n s'être brouillé avec le n Roi de France, pour n mètre obstacle à la pri-» se de Jérusalem: 3 º d'a-» voir injustement dépouillé le Roi de Cipre, prince Chretien, de son prince Chretien, de son prince : 4° d'avoir m fait un sanglant afront n au Due d'Autriche: 50 37 d'avoir fait tuer le Mar-3) quis de Montferrat (a):60 m d'avoir trahi les inten rêts de la Religion & n des Princes intéresses, » en faisant une trève an vec Saladin n. Sans reconoître la compétence de la Diète, Richard detruisit ces acusations de manière à se rendre tous les Princes favorables: mais, malgré leur avis, malgre les instances & les menaces du Pape, & les follicitations de plusieurs Souverains, l'Empereur ne voulut relacher Richard, que lorsque Philippe Auguste y consentit. Encore en exigea-t-il une rançon de 150 mille marcs d'argent, 100 mille comtant, & des Otages pour le sur-

(a) Pou de tems après que Richard fut parti du Levant, le Vieux de la Montagne fit affassiner ce Marquis.

### SAVANS & ILLUSTRES

mieux perdre de son bien, que de sa réputation, qui s'acrut infiniment par là.

Ses Fils, tous gens de mérite, moururent avane lui : mais il en regreta furtout un , qui s'étoit anonce come devant être un excellent Jurisconsulte, & qui començoit à

s'enrichir.

Ne voulant pas mourir fans laisser d'Enfans, il choisit pour seconde Femme une Fille, qu'il croiioît neuve, quoique le Pu-blic n'en crût rien. Le lendemain de son mariage, il expliqua la Loi 14. au Code , De Judiciis ( Des Jugemens ) laquelle co-mence ainfi. Rem non novam neque infolitam ag-gredimur (Nous entamons une chose, qui n'est ni neu-ve, ni hors d'usage). Il eut à peine prononcé ces paroles, que ses Disciples firent retentir tout l'Auditoire de leurs éclats de rire, & du bruit qu'ils fi-rent en frapant sur les bancs avec leurs Livres & leurs Portefeuilles.

On ne fair ni le tems do sa mort, ni le lieu de sa

sépulture.

Jaque enseignoit à Bologne, sa patrie, dans le même tems que Gratien y compiloit fon Decret. Ses Gloses sur le Droit Civil furent très estimées. On le nome ordinaire-ment l'Ancien Glossateur, pour le distinguer de Jáque Bandini, qui fit auff des Gloses sur le Droit.

Il ne survecut pas beaucoup d'années à la Diète de Roncaglia, dont il est parle plus haut; &, par une certaine suputation on a trouve qu'il devoit être mort en 1161.

Hugue da Porta Ravegnana, qu'on n'a vraisem-blablement nomé Hugolin qu'en le confondant avec Hugue, ou Hugolin

FREDERIC I. Roi des Romains.

pour le Roi trop peu de respect; de ne le pas voir de bon œil en Italie : & souvent de lui désobéir. st ses ordres n'écoient pas apuies des forces d'une puissante Armée. On remarque surtout la hauteur du Peuple de Milan, la première de ces Villes, tant par sa force & le grand nombre d'homes belliqueux qu'elle produisoit, qu'à cause qu'elle avoit soumis à son Domaine les Villes de Come & de Lodi. Le Roi Frédéric s'arête ou 6 jours à Roncaglia. Les Consuls de presque toutes les Villes, y vienent exposer leurs griefs, & prêter le serment de fidélité. Guil-Marquis de laume, Montferrat, qui, presque seul entre les Princes, s'êtpit sauvé de la vient se plaindre des Peuples d'Asti & de Cairo. L'Evêque des premiers se plaint aussi d'eux. Mais les plaintes les plus vives font celles que les Comasques & les Lodigians font des Milanois, en présence de 2 de leurs Consuls, Oberto dall'Orto & Gherardo Negro. Des Députés de Gène, du nombre desquels étoit

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Verceil, du Marquis Obizzon Malaspina, de Guil-laume, Marquis de Montferrat, & du Comte de Biandrate: & devasta Rofaré, Abbiagraffo, Mazzensa, Corberta, & d'autres lieux. Les Lodigians, avec les Bergamasques & les Brescians, qui s'écoient rendus à Lodi, & les Par-mésans & les Crémonois, qui gardoient Plaisance, acoururent à Milan. Leur arivée fit retourner Frédéric à Pavie: mais, sans. reprendre haleine, il porca ses armes contre les Plaifuntins, & fit tout le mal qu'il put à leurs Terres. Les Confèderés s'étant, pour etteraison, assemblés en plus grand nombre à Plaisance, aloient lui li-vrer bataille, s'il n'efit pas regugné promtement Pave. On voit pourtant dans une Letre de Jean de Sarisbéri, laquèle est parmi celles de S. Thomas de Can torbéri, qu'il y eut quel-que Action desavantageuse a Frédéric, qui fur mis en fuire (in fugam versus est). Il n'est pas vrai qu'il ala, come Sigonius le die, jusqu'à Bergame, & qu'il en brûla les Faubourgs. Il n'avoit pas des forces sufi sances. L'hiver survint, & fuspendie les hostilités dans la Lombardie. P. 582. Pai publié dans le D'tert. 48 des Antiq. d'Ital., les conditions de la Ligue des Villes de Lombardie, qui furent arêtées le 1 de Décembre. Chacun s'engagea de défendre la Ville de Venife, Verone, ion Chateau & fes Faubourgs, Vicenze, Padoue, Trevise, Ferrare, Brescia, Bergame, Cremone, Milan, Lodi, Plaifance, Parme, Mantoue, Modene, Bolol'Historien Caffaro, viè-l' gne, &c., sous diverses den, Historien Anglois,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

1) gueurs du païs le tra-1) hisoient 1). Aiant doue rassemble beaucoup de Troupes & d'argent, il sut bien se vanger des Conjures, quand on les eut pris. Il fit atacher avec des clous très pointus une Courone sur la tête de celui qu'on avoir élu Roi. Les aures Nobles furent condamnés, les uns au feu, les autres à la potence, d'autres à d'autres suplices. Enfuite Henri pardona, dans un Parlement, à quiconque 4. voit eu part à cète Confpiration; & , par les discours qu'il tint, die l'Historien cité plus haut, il s'aquir beaucoup d'estime dans ce Roiaume; & du refte le pais fur tranquile. 12 est aise de se persuader que l'impératrice Constance voioit de mauvais œil les cruautes exercées par fon. Mari sur les malheureux Siciliens, & surtout sur le Sang Normand, puifqu'elle étoit née en Sicile, qu'elle étoit Normande de Nation, & qu'elle crolois devoir de la reconoissance à la Famille de Tancrède, ce Prince l'aiant remife em liberté fi généreusement. Enfin, c'étoit à Constance, & non à son Mari, que le Roiaume apartenoit. Elle devoit donc trouver manvais qu'il le ruinat par le massacre de tant de Noblesse, & qu'il le dépouillat de toutes fes richesses pour les porter en Allemagne. Mais on ne croira jamais qu'aiant un Fils, elle aie pu consentir qu'on mie la Courone sur la tête d'un autre. Il est cependant probable qu'Henri soupçonoit sa Femme d'avoir part & ces soulevemens: mais il ne l'est pas qu'elle en aix été convaincue. C'est pourquoi l'on doit suspendre sa croiance sur une partie de ce que dit Roger de Hove-

Ctant prêtes, le Pape, dans VOlare de Noel, se mit en mer, près de Monte-Circeo à l'embouchure de la Legola; &, conduit par le Seigneur, il aborda, le jour de la fête de Ste Agnès 121 de Janvier 1162) à Gene, où, malgré la cifense de Frédéric, Persecuteur de l'Eglise, tout le Clerge & le Peuple le regurent & la traiterent avec honeur & pompe. Il sortit de Gene, le Dimanche de la Paffion (23 de Mars) se mit en route avec toute sorte d'agrément ; & le Samedi, veille du Dimanche des Rameaux, il prit terre dans l'ile de Ligurie. La Mer étant alors fort agitée, il fut obligé d'y célèbrer le Dimanche de Pâque. Il ariva le Mercredi suivant 111 d'Avril) à l'Eglise de Maguelone, dont il didia solemnélement au Seigneur le Grand-Autel; &, parpetit, pour recevoir tant d'Etrangers, & qu'une très grande multitude de Pré-lats & d'Eccléfia stiques atendois, hors de l'Île, son arivée avec beaucoup d'im-patience, il crut qu'il étoit à propos qu'il passat dans la Ville très peuplée de Montpellier. Quand on eut préparé , suivant l'usage , un Paletroi blanc, & les autres marques de la Dignité Pontificale, le Pape Alexandre, à cause de la trop grande foule du Peuple, ne put qu'avec peine monter à cheval, & suivre le droit chemin. La presse des gens, acourant sur ses pas, étoit fi grande & fi importune, que quiconque pouvoit toucher le bord de Ja Chape, s'estimoit bienheureux. Guillaume, Seigneur de cète Ville, vint à sa rencontre avec ses Bagrande Procession; & pare les 6 Confeillers, sans l'a- i ses de réputation : mais

PRINCES contemporains.

plus. Il voulur aussi que Richard promît sa nièce Eleonor de Brecagne au Fils alne du Duc d'Autriche. Pour adoucir un peu la dureté de ces condi-tions, Henri V mit sur la tête de Richard la Courone du Roiaume d'Arle, fur la plus grande partie duquel il ne restoit plus aux Empereurs que des préten rions furannées. Après une absence de près de 4 ans, Richard revit enfin les Etats, où sa présence étoit necessaire.

En partant pour le Levant, il laiffa, pour Régent en Angleterre, Longchamp, fils d'un Villageois de Normandie, qu'il avoit fait elire Eveque d'Eli, nome Grand-Chancelier, & fait choisir par le Pape pour Légat Apostolique en Angleterre. Il lui dona, pour collègue, l'Eveque de Durham, à qui son argent valut ce titre; & leur joignit 6 Seigneurs, fans le conseil desquels ils ne devoient rien faire. Mais Longchamp, naturelement haur, fier de la faveur de fon Maitre, & ne pou-vant soufrir que l'Eveque de Durham fit aucune fonction de sa Charge de Régent, le força, par ses contradictions perpetuè-les, à s'en abstenir. L'Eveque en écrivir au Roi, qui reçut ses plaintes à Marfeille; & lui fit expédier une nouvele Patente, par laquèle il lui confioit le Gouvernement des Provinces au Nord de l'Humber. Longchamp retint cere Patente, quand elle lui fut présentée, prétextant la l' nécessité de l'examiner; & fit metre en prison l'Eveque de Durham , qu'il ne relacha, qu'après l'a-voir force de lui livrer tons & de belles Troupes, plusieurs Chateaux, qui le tana, que plusieurs con-b lui servit d'Ecuier l'es-rendoient trop puissant fondent avec Hugue da pace d'un mille. Il entra dans le Nord. Il n'eut d'-Porta Ravegnana, jouit dans la Ville avec une très ; ailleurs aucun égard pout dans le même tems d'af-

SAVANS & ILLUSTRES.

Fontane, de qui je dois parler dans cet Art., étôit de Bologne, quoiqu'il y nie des Auteurs qui l'ont die de Pife. Je ne sais s'il en faut croire ceux d'après qui Taifand dit, p. 568, 1) le étoit Prétin. Le Pangiroli, qui paroit avoit fait des recherches, l'apèle come je le nome ; & Muratori, come on l'a vu plus haut, ne le nome pas autrement.

Très savant dans le Droit Civil & dans le Droit Féodal, il enseigna l'un & l'autre avec beaucoup de réputation.

Queiques uns l'ont dit Pretre : mais Odofred, cite par le Panziroli, le die Fermier des Revenus publies. Quoi qu'il en soit, ce fut un Home d'une vie très exemplaire, & d'une grande piété.

Sa mort, en 1168, n'est point incertaine. Cète date se lit au bas de son #pitaphe dans l'Eglise de Saint-Vidor & Bologne.

Jaque Bandini, ou Gandini, contemporain des précédens: mais plus jeu-ne qu'eux, étoit de Pife. Il paroît qu'il expliqua

publiquement le Code, Ses Gloses furent miles au rang des bones.

Barthole fe trompe, en lui donant le surnom de Bulgare, & le faisant Père de Jaque le Jeune. C'eft lui-même que l'on conoît sous cère dénomination.

D'autres le confondent parcequ'il ctoit de Pife, avec Berguntion, on plustot Burgundion, qui tra-duifit les Loix Grèques en Latin, & de qui je dois faire un Article.

Hugue, on Hugolin Fon-

5211

FREDERIC~I , Roi des Romains.

nent rendre homage à leur Souverain; & lui présentent des Lions, des Autruches, des Perroquets, & d'autres choses précieuses, qui venoient du Levant. Frédéric les reçoit avec une distinction particuliere; leur patle avec confiance des Afaires du Roïaume; & leur promet de traiter Gène plus favorablement que toutes les autres Villes. Il avoit besoin de leur Flote pour la guerre, qu'il projetoit de faire à Guillaume, Roi de Sicile. Les Consuls de Milan, mal reçus de Frédéric, conviènent enfin de lui doner 4 mille marcs, & de rendre les Prisoniers de Pavie; & lui servent de guides pour le conduire vers le Piémont. Ils conoissoient malles lieux; & le mènent par un païs desert, où l'Armée manque de tout. Frédéric croit, ou feint de croire que c'êtoit une méchanceté de leur part; & témoigne de l'indignation. Le Peuple de Milan n'est pas plustôt informé de ce qui venoir d'ariver, qu'il en marque son mécontentement, en détruisant la maison de Gherardo EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

conditions, dont la plus considérable est celle, qui rend la Ligue ofensive & defensive contre tout home, quel qu'il foit, qui voudra nous faire la guerre, ou quelque mal, & qui voudra que nous fassions plus que ce que nous a-vons fait depuis le tems du Roi Henri jusqu'à l'arivée de l'Empereur Frédé. rie. Henri, nomé là doit être, à mon avis, Henri IV parmi les Rois de Germanie, & Henri III par-mi les Rois d'Italie & les Empereurs, parceque je erois que ce fut sous son règne que beaucoup de Villes de Lombardie comencèrent à jouir d'une libertë, qui s'acrut jusqu'à devenir pleine & entière; & que nous avons vue depuis come anéantie par la ter-teur des armes & par le bonheur de l'Empereur Frédéric.

Ann. 1168, p. 182. Le Continuateur d'Acerbo Morena nous aprend que, durant tout l'hiver , l'Empereur ne fit que changer de lieu, sejournant du côté, tantôt de Pavie, tantôt de Novare, d'Afti, de Verceil, ou du Montferrat. Voiant ses Afaires décliner de plus en plus, se trouvant lui-même come enfermé dans Pavie, & craignant toujours que le petit nombre de ceux, qui lui restaient sidèles, ne le trahisseut, il partit secrètement dans le mois de Mars; & pritzcome d'anciens Manuferits le disent, le chemin de l'Allemagne par la Terre du Comte Ubert de Savoie, tils du feu Comte Amédée, lequel on dit aufli Comte de Mauriène. Ubert, que Guichenon noROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE,

& par conséquent ennemi. d'Henri. Cet Historien dit done & Qu'Henri prit. les n Grands de Sicile; qu'il 1) mit les uns en prison; & 1) qu'il fit mourir les auof ires, après divers tourn mens: Qu'il fit aveugler 31 & rendre Eunuque, cete 31 année, le Grand-Amin) ral Margarit, ou Marm garicone, qu'il avoit pré-3) cedemment fait Prince n de Tarente & Duc de 1) Durazzo : Qu'à cause de n ete inhumanité, Con-1) stance fit une l'que a-1) vec ceux de sa Nation, n se rendit à Palerme, & 1) s'empara des trésors des 11 Rois, ses Ancetres: Que 1) les Palermitains, encoum ragés par là, tuèrent un 1) grand nombre d'Allemans: Que l'Empereur 1) s'enfuit, & s'enferma 1) dans un Fort, en intenm tion de recourner en Aln lemagne; mais que ses 3) Ennemis lui fermerent les 1) passages 11. Que le Lecteur en croie ce qu'il voudra! Sicard, Historien Italien, écrit que ce. fut, non cète année: mais en 1194, qu'Henri fit crever les ieux à Margaritone. Nous admètons sans peine que, cète année, ou la prêeddente, il y eut en Sicile des Conjurations & des Troubles: mais il n'est pas vraisemblable qu'Henri, passe dans cete lle avec une Armée de 70 mille homes, ait été réduit à l'état que dit Roger de Hoveden. Il l'eft encore moins que l'Impératrice ait ouvertement ataqué son Mari. Que le Ledeur reçoive done, come mieux fondé, le récit du Moine Godefroi, qui, dans sa Chronique, dit, fous la présen-te année: L'Empereur fejourne dans la Pouille. Il y sait mourir de diferens Negro, l'un des 2 Con- Aucètres de la Maison gueurs, que l'on disoit & suplices quelques Sei-

mi les Nobles, qui ve-noient pour lui baifer les pieds, un habile Prince Sarafin,s'aprocha respectueu. sement avec sa suite, lui baifa les pieds, se mit à genoux; &, baiffant la tête, il adora le Pape come le Dieu faint & bon des Chretiens. Enfuite, de la part de son Maître le Roi des Mathémaques, qui l'avoit envoié dans ces cantons, il harangua lePape avec beaucoup d'éloquence dans sa Langue barbare; mais tout ce qu'il voulut dire fut expliqué par un Interprète. Le Pape lui répondit avec pré cifion & bonte, lut fit beausoup d'honeur, & le sit afseoir honorablement à ses pieds entre les Nobles qualifies; ce que voiant tous ceux qui se trouvoient en présence du Pape, ils se dirent l'un l'autre cète parole prophétique (Pf. 71,v. 11): Et tous les Rois de la Terre l'adorecont; toutes les Nations lu seront soumises. Le Dimanche . Etant arive, le Pape ferendit à la grande Eglise pour y celèbrer la Messe solemnelement, suivi d'une immenfe multitude d'Homes · & de Femmes acourus de toutes parts. Après le Sermon, qu'il fit au Peuple, dans lequel il exposa, suivant le vérité, coment son election s'étoit faite, & montra l'infolence & la perfidie des Schismatiques , · il renouvela solemnèlement · la Sentence d'excomunication contre l'Héréharque Octavien, & ledit Empereur Frederica

L'Auteur se trompe. Ce fur le jour de l'Ascension, 17 de Mai, qu'Alexandre réitéra l'excomunication de l'Empereur & de l'Antipape; & non le premier Dimanche après son arivée à Montpellier. Cète date est conne par une Letre d'Alexandre lui-même à Omnibon , Eveque de VéPRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRE.

vis desquels il ne devoit rien faire. Il les traita tous avec une hauteur excessive; & ne craignit pas d'ofenser toute la Nation Angloise par la préférence, qu'il donoit aux Etrangers fur les Naturels du pais, & par le faste de son train plus considérable, que ne l'avoit jamais êté celui des Rois. Il ne passoit jamais d'un lieu dans un autre, sans une suite de 15 cens persones. Le mécontentement,qu'il causa, devine général; & l'Evéque de Durham & les 6 Conseillers s'adresserent au Prince Jean , pour qu'il réprimat l'orgueil, & coupat cours aux injustices de Longchamp. Le Prince/en trouva le prétexte dans l'afront, que son frère naturel, Geofroi, Archeveque d'Iorck , regut du Prélat, qui le fit arêter fcandaleusement, & renfer-mer dans le Château de Douvre, Jean lui fit dire a de le remètre promtement en liberté n : mais le Régent refusa d'obeir, parceque le Prince n'avoit point d'ordre à lui doner. Pen de jours après, il se tint, par les soins du Prince, à Saint-Paul de Londre, une grande Affemblée de Seigneurs Ecclésta-stiques & Séculiers, à laquèle le Régent fut ciré. Ce fur alors, que la haine générale éclata. Longchamp se vit tout à coup abandoné de tout le monde, & fut obligé de comparoitre. On lui reprocha durement a d'avoir exn cede son pouvoir en » plusieurs points, & surm tout d'avoir usurpé lui » seul une autorité, qu'il o) devoit partager 1) l'Evêque de Durham & n les 6 Conseillers n. On le destitua de la Régence, dont on comit l'exercice à l'Archeveque de Rouen, que le Roi, par des Pa-

on n'en fait rien de particulier.

Otton de Pavie enseigna le Droit du tems de Martin & de Bulgare; & fiz des Gloses estimées.

Roger, que l'on nome mal-a-propos Friger, ou Frédéric, fut le premier, qui fit des Gloses sur la partie des Pandelles nomée l'Infortiat. Il fut austi le premier, qui fit un Abregé très court, ou Somme de tout le Droit. Il est encore Auteur d'un Dialogue sur les diverses sortes de Prescriptions, dans lequel il introduit la Jurisprudence, qui parle avec lui.

Otton, diferent d'Otton de Pavie, étoit presque contemporain de Roger. Accurse en parle souvent.

On a fair imprimer de lui un Sommaire des Jugemens.

# GUI DE BIANDRATE,

Soudiacre-Cardinal de l'-Eglise Romaine, est élu par ordre de l'Empereur Frédérie I, Archevêque de Ravenne après la more d'Anselme; & meurt, le 9 de Juillet 1169, fans avoir été sacré.

Je ne puis pas entrevoir même fur quoi s'est pu fonder Ughelli, pour faire Gui, Milanois. Milan n'étoit point la patrie des Comtes de Biandrate, dont toutes les Terres, êtant dans la Ligurie, au voifinage du Montferrat se trouvoient à la vérité comprises dans l'étendue de la Métropole, mais non dans le Territoire de Mi-

Quoiqu'Hiacinthe, Cardinal de Sainte-Marie de l'Ecole Grèque, ent assisté, come Légat du Pape, à l'élection de Gui de Biandrace, & que l'Empereur en eur, par deux Lètres, rene, dans laquele on voir tentes expédices à Mef- I demandé la confirmation

FREDERIC I. Roi des Romains.

fuls, plus malheureux sans doute, que coupable (1). Frédéric comen ce les hostilités dans le Territoire de Milan; traite doucement les Prisoniers, qu'il fait; s'empare de Rofaté, que 500 Milanois abandonent, à son aproche, Milan; brûle cète Place, en la quitant; passe le Tésin dans le Novarès; brûle les ponts, que les Milanois avoient fur cète rivière; reçoit très mal à Biagrasso leurs Députés, qui lui venoient aporter les 4 mille marcs, que les 2 Confuls avoient promis; acuse les Milanois d'être trompeurs & de mauvaise foi; & leur fignifie, « Qu'ils ne doiso vent espérer aucun so acord avec lui, tant

11) Les deux Ottons Otton de Frifinghen & Outon Morena) eroient, at Que ce fut une fraude 3) de la part des Milanois; or & que ce fut la caufe de 31 la colère, que Frédéric 3) comença de faire écla-3) ter contre eux 31. Mais Sire Raul prétend (c Que 3) Frédéric cherchoit un 3) prétexte de s'en prendre n aux Milanois, parceque s) sa politique pensoit que, m'il les ébranloit une on fois, les autres Peuples 3? d'Italie courberoient la 2) tête sous le joug 12. Mu-Tatori, T. Vis p. 111.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Rojale de Savoie. Bien qu'il conservat le titre de Comte de Mauriene, on le enouve qualifié Marquis dans divers Actes : & l'on voit par là que c'étoit un Prince eres puissant, & qu'on passoit par ses Etats pour aler dans le Rojanme de Bourgogne. Une Lètre de Jean de Sarisbéri, qui se lit parmi celles de S. Thomas de Cantor béri & que le Cardin. Bapar ordre du Conseil de ronius raporte, fournit quelques particularités, sa voir , a Que Frédéric , ne n fe crofant pas en sureté. 2) dans Pavie pour avoir 2) fait aveugler un Noble 2) de cete Ville, & sachant 1) que les Lombards af-1) sembloient une Armée de 1) 20 mille Homes , laissa 11 30 de leurs Otages à " Biandrate; passa dans " le Montserrat; &, co-1) me il se confioit entière-1) ment au Marquis Guil-3) laume, distribua les au-1) tres Otages dans ses Châ-1) teaux : Qu'ensuite, toum jours en soupçon, il ala n d'endroits en endroits, m'ofant paffer a nuits de 1) suite dans le même : Que m le Marquis traita penbeaufrère le Comte de Mauriene (a), pour qu'il laissat passer l'Empereur; & lui promit, non feulement la restitution de ce qu'on lui avoit enlevé: mais encore des monts d'or, & la faveur éternèle de l'Empire acompa-gnée de gloire & d'ho-neur : « Qu'ensuite aiant 3) raffemble les autres Otam ges , l'Empereur , fuivi 31 seulement de 30 homes

> (a) Cum cognato suo Comite Mauriensi. Muratori dit en parenthèse, p. 28 3 : Je lis Maurianenfi.

ROIS, & autres SOUVE: RAINS en ITALIE.

voir compiré contre la vie. Le bruit public seme austi diverses choses sur. son comte & sur celui de l'Impératrice Conftance, lavoir que, par diférens ac-cidens, il s'étoit trouve plusieurs fois en danger même de la vie: & l'on publicit que c'étoit toujours par ordre de l'Impératrice, que cela s'êtoit fait. Après que ces troubles de Sicile furent apaifes & que l'Emperent & l'Imperatrice se furent remis bien ensemble, Henri permit & la Flote des Croiles, qui destroient de s'aler signa-ler à la Terre Sainte, de mètre à la voile. Il y joignit quelques-unes de ses Troupes sous la conduite de Conrad, Eveque de Wuittzbourg, fon Chan-ceher. Ils alerent done au Levant, & s'y distinguerent par quelques exploits. Ils en auroient fait d'avantage sans la mort de l'Ampereur, qui furvint, & qui dispersa les Princes Allemans, parceque chacun voulut s'en recourner promiement pour affister & l'élection d'un nouvel Empereur. Voici coment cate mort ariva, suivant Ri-chard de San-Germano. L'Empereur fit venir auprès de lui l'Impératrice, sa femme; &, pendant qu'elle étoit dans le Palais de Palerme, Guillaume, Chatelain de Castro-Giovanni, se révolta. L'Empe-reur ala faire lui-même le siège de cète Forteresse, &, tandis qu'il la pressoit, il fut ataque d'une maladie, qui, come on l'aprend de Roger de Hoveden & de Jean de Ceccano, fut cause qu'il se fit transporter à Messine. Il y mourut la veille de S. Michel, 28 de Seprembre. Quelques-uns disent qu'il mourut le jour de la fète même; d'autres le 4 d'Odobre; & les An-

suffi qu'il fut affifté, pour père Cérémonie, non seulement de l'Evique de Maguelone, Diocelain: mais encore des Archevêques de Sens, de Tours, d'Aix, & des Evéques d'Auxerre, de Saint-Maio, de Nevers, de Téronane & de Toulon. 11 avoit sacré lui-même l'Arehevéque de Narbone à

Monspellier.

L'Auteur continue. Dans ge tems-là coute l'Aquitaine & les lieux circonvoifins foufroient une famine, qui devine fi grande, que, per la disète & la rareté des vivres, une multitude infinie de gens périt d'une mort inévitable; & que tous les François furent saifis d'une crainte violente qu'un pareil fléau ne se répendit dans leur pais. Or le Pape, voulant informer le Roi de France de son arivée, lui dépésha 2 de ses Frères, favoir Bernard, E-vêque de Porto, & Jean, Diacre-Cardinal de Sainre-Marie in Cosmedin, efin qu'aiant fondé la vo-tonté de ce Prince, il sut dans quele partie de son Roiaume il écoit d'avis qu'il alât pour y demeurer. Ce même Roi, par respect pour S. Pierre, les reçue avec respect, les traita fort honorablement; &, lorfqu'-

le Pasteur de son ame. J'a: déja pris soin d'avertir qu'il ne faut en croito les Historiens des Papes que sur des faits indi-ferens; & que, pour ceux de quelque importance, ils ne doivent faire autorité, qu'autant qu'ils font d'acord avec d'autres Monumens autentiques. Plus j'avance dans j

il eut tenu confeil, il les renvoia d'une manière erès

agréable; avec une bone ré-

ponse vers le Seigneur A-lexandre, qu'il avoit di-

ja reconu pour le Père &

PRINCES contemporains.

fine, avoit joint au Gouvernement avec le Comie de Pembroock. On dépouilla Longchamp de la garde de la Tour de Londre & du Château de Douvre, qui furent remis à l'Archeve. que; &, par des menaces, on le força de déposer la Croix de Légat dans l'Eglife de Cantorbéri. L'Af semblée le fit ensuite mètre en prison. Il s'en sauva: mais, quelques jours après, il fut repris, fur le bord de la mer, en ha-bits de Femme avec un paquet de linge sous le bras, & conduit, en cet èquipage, au Château de Douvre. Le Prince Jean, craignant le ressentiment du Pape, tira Longchamp de prison, & sui permit de se retirer en Normandie. Ce Prélat ne manqua pas d'informer le Pape & le Roi de ce qui s'êtoit paffé. Le Roi fur longrems fans recevoir ses Lètres; mais le Pape ne tarda pas à vouloir vanger l'afront fair & fon Legar; &, fans atendre qu'il eut reçu des Lètres du Prince Jean, il écrivit aux Evêques d'Angleterre de l'excomunier. Jean intimidé, voulut rapeler & rétablir Longchamp: mais les Evêques, que l'orgueilleux Prélat avoit tous ofenses, refuserent d'y consentir- Le Pape ne fut point obéi. Longchamp n'ofa plus retourner en Angleterre; & la Cour de Rome n'ofa fe plaindre du mépris, qu'on avoit fait des ordres du Pape.

Jean, aiant ainsi trouvé l'ocasion de se mêler du Gouvernement contre l'intention du Roi, son frère, prit des mefures pour usurper la Courone en l'absence de Richard, en feignant de ne vouloir que s'en affurer la fucceifion, en cas que ce Prince mou-

SAVANS & ILLUSTRES.

au Pape Adrien IV; ce Pontife, dont la conduite n'étoit rien moins que nète à l'égard de l'Empereur, refusa très opiniàtrement cete confirmation, en difant, a Qu'il mavoit taut d'amitié pour 1) le Fils du Comte de Bians) drate, qu'il ne pouvoit m confentir à l'éloigner 11 d'auprès de lui : Que 1) son merite personel, s) & les avantages, qu'il » pouvoit procurer par n fes Parens à l'Eglise n Romaine, le lui renm doient très cher: Qu'il n) étoit encore jeune; n qu'il se proposoit de l'ém lever, avec le tems, à n de plus haures Digni-1) tés, & que c'étoit, pour n celamême, qu'il l'avoit 1) déja pourvu d'un Titre n de Diacre, quoiqu'il ne m fut que Soudiacrem. Frédérie ne vie dans ce refus mal colore, qu'un deffein formé de le désobliger. Il en fut si pique, qu'il voulut que fon nom fut mis, par fon Chancelier, à la téte de ses Lètres avant celui du Pape. Ce fut & quoi se borna sa vangeance contre Adrien : mais il étoit home à la porter plus loin, si ce Pape ne fut pas mort le 1 de Septembre 1119. C'est donc mal à propos qu'Ugheili fait du refus d'Adrien IV la cause de la haine de Frédéric contre l'Eglise Romaine, & de tous les Schismes & de toutes les Intruscons de Prélats qui se firent jusqu'à ce qu'Alexandre III & Frédéric se fusient reconciliés. Ce ne fut point le refus d'Adrien, qui fut la cause de tant de maux. Les propofitions, que ce Pape, qui, come on dit, cherchoit noise, avoir envosé faire à l'Empereur par les 4 Cardinaux, avoient du l'indisposer contre la Coun cet Ouvrage, plus je vois | rût dans son votage. Elle | de Rome, dont elles con-

FREDERIC I.
Roi des Romains.

magnetic que Come & Lodi ne . » seront pas remis en » liberté». Les Députés aiant répondu, « Qu'ils | me pouvoient faire ce 22 qu'il demandoit, que so par l'ordre de ceux. 🖈 qui les emploroients, envoient à Milan demander le pouvoir, dont ils avoient besoin pour satisfaire le Roi, qui, par un de ses Chapelains avoit déja reçu le serment de fidélité de Lodi. Continuant sa marche, il détruit 3 petites Villes ou Châteaux du Territoire de Milan, Galliate du Domaine de l'Archevêque, Trécate & Mammo (1). Il passe les sêtes de Noèl dans les environs.

IISS. LES Romains, fur les instances du Clergé, promètent de livrer ARNAULD de Bresse; & le Pape lève l'Interdit.

Le Roi Guillaume êcant à Salerne, Adrien IV envoie un Cardinal pour traiter avec lui: mais, dans la suscription de sa Lètre, il ne le qualisse que Sei-

(1) Sire Raul dit: les Chareaux & Villes de Monti & de Trécate, dit Muratori, T. VI, p. 502. On trouve pourtant chés lui la Tour de Mommo.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

or a cheval, ala jusqu'à " Saint - Ambroile entre m Turin & Sule; & que, n s'étant remis en route le 1) matin , lorfqu'il fut près 1) de Suse, il sit pendre in-1) humainement un des On tages, Noble Brescian, 3) qu'il acusoit d'avoir ma-3) nœuvré la jondion de 3) l'Armée, qui le chassoit n d'Italien. Sire Raul dit que, le 9 de Mars, Frédérie, chagrin de ce que les Troupes de Milan, de Brescia, de Lodi, de Novare, & de Verceil assiegeoient Biandrate, fit pendre, auprès de Suse (a) Zillio de Prando, l'un des Orages de Brescia; & s'en ala tout de suite en Allema-Sire Raul ajoute, " Qu'à son arivée à Suse 1) avec les autres Otages ,.. n les Habitans coururent n aux armes, & lui prin rent ces O:ages, en di-1) fant, Qu'ils craignoient n) d'être ruinés par les n) Lombards, s'ils laif-n) foient, par chés eux, n) mener de leurs Nobles n hors d'Italie, surtout de-1) puis qu'il venoit, avec s) tant de cruauté, d'ôter 1) la vie à l'un d'eux, Ho-1) me puissant & plein de 11 courage 11. Frédéric s'aperçut qu'il passeroit mal son tems dans eète Ville. Il fut même averti par son Hôte, si ce qu'Otton de Saint-Blaise dit est vrai, que les Habitans complotoient de le tuer. C'est pour quoi , laissant dans son lit un certain Hartmanne de Sibeineck, qui lui ressembloit; &, se travestissant en Domestique, & seignant

(a) Juxta Sauricam. Muratori dit ibid. en parenthèse: Peut-être l'Auteur
avoit-il écrit; Secusiam.
Saurica n'est point conue.
Roi.

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

nales de Gène, le dernier jour de Septembre. Le bruit courut qu'il étoit mort empoisoné par sa Femme, à laquele on atribuoit toutes les traverses, qu'il avoit essuites: mais Conrad. Abbe d'Ursperg, la justifie contre cète imputation, en disant : ce qui pourtant n'est point vraisemblable. Ceux, qui pour lors étoient le plus dans la familiarité de l'Empereur, le nioient. J'en ai moi-même entendu parler le Seigneur Conrad, qui fut depuis Abbé de Prémontré: mais qui, portant alors Phabit feculier, éroit un de ceux qui frequentoient la Chambre de l'Empereur le plus familierement. Je ne fais pas quele croiance mérite Roger de Hoveden, lorsqu'il die, a Qu'Henri moun rut excomunie par le Pan pe Célestin III, pour n'avoir pas restitué l'arn) gent, qu'il avoit injus-n) tement extorqué de Ri-n) chard, Roi d'Angletern re, qu'il retenoit fraun duleusement prisonier (a); " & que, pour cète raison, n le Pape défendit qu'on n lui donat la sépulture en 1) terre sainte, bien que 1) PArcheveque de Mestin ne s'emploiat fortement n pour l'obtenir n. Il ajoute, es Que cet Archen) véque ala même à Ron) me pour cet effet; & m au Pape: La première, ) qu'il permit d'inhumer n l'Empereur; à quoi le 1) Pape répondit qu'il ne 1) le pouvoit pas sans le m consentement du Roi d'-11 Angleterre : la feconde, 1) qu'il fle retirer les Romains, par qui Mar-n quard étoit affiégé dans n la Marche de Werner,

(a) Voiez l'Ast. de co

au besoin le secours du Deguisement & du Mensonge. Les choses ne se passèrent pas ainsi que notre Auceur le dit, entre Alexandre III & Louis VII, à l'arivée du premier à Montpellier. L'Abbé Fleudit, avec cète citation à la marge, Duchesne, to. 4, pag. 416, & 424, e: Dés que le Roi Louis le Jeune eut apris que le Pape Alexandre étoit arivé à Montpellier, il lui envoia Thibaut, Abbé de Saint-Germain-des-Près, & un de ses Clercs: muis le Pape les reçut froidement. De quoi le Roi irrité se repentit d'avoir reconu Alexandre, & le manda par Ma-naties, Evêque d'Orléans, à Henri, Comte de Troie, qui ala trouver l'Empereur Frédéric. Quelque tems apres, le Pape envoia, au Roi Louis, Henri, Arche-veque de Rheims, frère de ce Prince, avec les Evêques de Langres & de Senlis, & l'Abbe de Grandfelve de l'Ordre de Citeaux, come il paroit par ses Letres du dernier jour d'Avril (T. X des Coneil. Append. Lèir. 33 & 37 l. L'envoi des Légats, dont l'Historien d'Alexandre nous parle, ne dut se faire qu'après que l'Archevêque de Rheims & les autres Prélats,qui vicnent d'etre nomes, eurent dif-pose Louis VII à les bien recevoir.

Reprenons motre Auteur, où nous l'avons laiffe. Lorsque, revenus en
présence de leur Seigneur,
6 de l'Assemblée de leurs
Frères, les Légats eurent
rendu comte de ce que le
Roi leur avoit répondu;
tous en furent transportés
d'une extrême joie. Le Pape partit donc de Montpellier, au mois de Juin
suivant; &, passant par Alais, Mende & le Pui, il
entra dans l'Auvergne;

PRINCES contemporains.

réclamée par Arthur, Duc de Bretagne, fils de Geo-froi, frère aine de Jean. Pour parvenir à son but, ce gernier se rendit extremement populaire, furrout à l'égard de la Ville de Londre, dont il fit confir-mer tous les Priviléges,par une Affemblée générale. Les Habitans en eurent tant de reconoiffance, que Jean, leur faisant renouveler leur ferment de fidelité au Roi, ils s'engagerent d'eux-même solemnelement à reconoître Jean pour leur Souverain, si le Roi mouroit sans Enfans. La nouvele de la prison de Richard ne fut pas plustor arivée en Angleterre, que Jean leva le masque; &, par ses menées, anonça qu'il vouloit usurper la Courone : mais la Reine Eléonor para le coup, en formant une Afsociation des Barons pour le maintien des Droits du Roi. Jean, ne pouvant seduire les Seigneurs Anglois, fit aliance avec Philippe Auguste, qui vouloit profiter de l'ocasion pour s'emparer de ce qui res toit en France aux Anglois; & qui même affiégea Rouen, qu'il ne put prendre. Jean & lui firent tous leurs éfors pour empêcher l'Empereur de mètre Richard en liberté. Les sommes, qu'ils lui firent ofrir, après même qu'il fut convenu de renvoier Richard, le tentèrent au point, qu'il se seroit retracté, si les Princes Germaniques ne l'eussent pas obligé, par seurs menaces, à tenir une parole, dont ils s'étoient rendus garans.

Richard ne fut pas plustot en Angleterre qu'il fit prononcer contre Jean un Jugement, qui confisquoir tous ses biens, & se déclaroit incapable de succèder à la Courone. Mais il lui pardona dans la sui-

SAVANS & ILLUSTRES.

les moins fondées. Ce qui mit le comble à l'indifposition de Frédérie, ce fut l'éledion d'Alexandre, qu'il ne put pas s'empecher de prendre pour un outrage, qu'on lui faisoit de propos délibéré, puisque ce nouveau Papellavoit précèdemment, Légat tres indifcret, ofense publiquement à Besançon. Ce fut la véritable cause de tous les maux, que la Cour de Rome mit Frédérie à portée de lui faire, au détriment sans contredit de l'Eglise, dont la Discipline se perd dans les tems de Schisme.

Quoi qu'il en soit, le resus d'Adrien n'empêcha pas l'Empereur de mêtre en possession de l'Eglise de Ravenne le jeune Prélat, qui la gouverna jusqu'à sa mort come Archevêque élu.

Ce fut à sa consideration, qu'en 1160 Frédérie confirma tous les Priviléges de cète Eglise.

On convient que Gui de Biandrate avoit de l'efprit & de la science: mais on l'acufe d'ambition. Un Home de grande qualité, quand il est heureusement né, s'exemte dificilement d'en avoir : mais peut-étre ne fair-on ce reprocha à Gui, que parcequ'il no renonça pas à fon élection, que la Cour de Ro-me desaprouvoit. En co cas, il faudroit prouver qu'il étolt obligé d'y renoncer : ou que le Pape, après une élection autorisée par la présence de son Légat, avoit droit de refuser de sacrer un Sujet, dans lequel il ne pouvoit s'empêcher de reconoître qu'il étoit propre à bien remplir le Siège, pour lequel on le choisssoit, & qu'il disoit avoir lui-même dessein d'élever à de plus hautes Dignités.

lais, Mende & le Pui, il cèder à la Courone. Mais entra dans l'Auvergne; il lui pardona dans la sui-

> FREDERIC I. Roi des Romains.

gneur de Sicile. Justement ofense, Guillaume refuse l'audiance au Légat; & repasse la mer. Auflitot son Chancelier Ansclintin, ou Ansco-Gouverneur de Pouille, ravage une partie de l'Etat Ecclésiastique, & fait le siège de Benevent. La Cour de Rome avoit tout prévu. Le siège est à peine comencé qu'une grande partie de la Pouille se révolte. Les uns courent à la défense de Bènevent, les autres quitent l'Armée Roïale. Le Chancelier lève le siége; va brûler quelques Places de la Campanie Romaine; en demantèle plusieurs, en se retirant; & chasse tous les Moines, à la réserve de 12. Le Pape excomunie Guillaume; & beaucoup de Barons de la Pouille se joignent aux Rebelles.

Le Roi Frédéric, voulant vanger le Marquis de Montferrat des Habitans du Château de Cairo, & de ceux d'Afti, les déclare Rebelles; & marche contre eux. Il trouve Cairo vuide d'habitans: mais bien fourni de vivres, dont il s'empare. Il en fait abatre les Tours, & liEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

d'aler, avec ; autres, préparer un logement pour un grand Seigneur, il continua sa route par des chemins détournés & rompus, jufqu'à ce qu'il eut gagne son Rosaume de Bourgogne. Il fit de là de gran-des menaces aux Habitans de Sufe ; & fe rendit ensuite en Allemagne. Il y trouva des troubles ocafiones par la haine que beaucoup de gens lui por-toient. Ce qu'il y a de certain, c'est que sa sortie d'Italie fut une scène ridicule. Cet Empereur, qui, ei-devant faisoit du moindre figne trembler toutes les Villes d'Italie, & qu'une très vaine décifion des Docteurs de son tems a voit déclaré Maître du Monde, se vit enfin obli-gé de s'enfuir honteusement d'Italie, fous l'habit d'un vil Domestique; &, come le Moine Godefroi dit, contre la Dignité Imperiale, reconoissant trop tard que l'on gagne plus avec la douceur & la clémence, qu'avec la hauteur & la cruauté; & que bien souvent, pour vouloir trop, on perd le tout. Les Con fédérés de Lombardie, après un fiège pénible, se rendirent maîtres du Cháteau de Biandrate. Ils recouvrèrent les Otages, que l'on y décenoit, & taillèrent en pièces toute la Garnison Allemande. Dix des plus nobles & des plus riches de cète Garnison fu-rent livrés à la Veuve du Noble Brescian, que Fré-deric avoit fait pendre, afin qu'elle les sit servir à sa vangeance, ou qu'elle en tirât de grosses rançons. La fuite de l'Empereur aiant aeru le courage des Confédérés; ils se dispo-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

n ou d'Ancone; ce qui den voit être arivé depuis la 3) mort de l'Empereur : 1) la troisième, qu'il perof mit de couroner Roi de of Sicile le jeune Frédé-orico. Les Historiens Anglois sont suspects, quand ils parlent de cet Empereur. Néanmoins Galvano Fiamma dit aussi, sc Qu'-1) Henri mourut excomu-1) nien. De plus nous vertons que le Pape Innocent III le présendit de même u excomunic par le Pape tendoit peut-être, it Qu'-3) il avoit implicitement en-1) couru l'excomunication n par la violence qu'il a-n vois exercée à l'égard n du Roi d'Angleterre n. Mais nous he trouvons dans aucun Monument contemporain, que l'on eût ex-pressément fulminé les Cenfures contre lui. Bien au contraire, Otton de Saint-Blaise, après avoir raporté la mort de cet Empereur à Messine, ajoute: II y fut enterre, come on enterre les Rois, avec de grandes lamentations de toute son Armée. L'Eveque Sicard, qui vivoit a-lors, dit : L'An du Seigneur MCXCVII, l'Empes reur, étant revenu en ltalie, mourur & fur inhume en Sieile. Conrad, Abbé d'Ursperg, qui ne s'acorde pas avec Otton de Saint-Blaise sur le lieu de la sépulture, la done cependant come certaine, en disant : L'Empereur Henri, mort en Sicile, est enterré dans l'Eglise de Palerme avec magnificence. Aucun d'eux ne parle d'excomunication. qu'il en puisse être, la more de cet Empereur fut exiremement pleurée par les Al-lemans, qui l'exaltoient beaucoup pour avoir recule les bornes de l'Empire, vre le reste aux flames. I serent à faire la guerre aux l & pour avoir porte, de Si-

&, Dieu le conduisant, il criva, la veille de l'Assomption de la bienheureuse Marie, à Clermont, le plus heureusement qu'il se puisse. Cependant, en voiient tout le monde courir après Alexandre, & les Rois Orthodoxes, & les Princes de l'Univers l'ho-norer & le respetter, come Pontife Romain, Frederic sèchoit en lui-même ; & sa conscience, qui l'acusoit, Le remplissoit de consustion & de terreur. Il auroit rougi de renoncer à ce qu'il avoit entrepris; parcequ'il evoit plus de courage que fes predècesseurs, qu'il ésoit tres puiffant , & qu'il avoit mis fous le joug prefue coure l'Icalie. D'ailleurs , il craignoit , fi , de fon tems, Alexandre avoit le dessus, de perdre la Courone Impériale. Placé dans le pas glissant de tant d'embaras, il chercha dans fon esprit, come il étoit l'Home le plus prudent, le plus subtil & le plus sin de son siècle, s'il étoit possi-ble, par le Jugement de l'Eglise Universelle, de renverser en même tems Ale zandre, & son Idole, & de faire Pontise Romain un troisième en leur place; , come il est naturel à chacun de s'affocter à ceux qu'il croit être ce qu'il est lui-même, il sit venir Henri, Comte de Troie, auquet il avoit beaucoup de confiance. Il lui comuniqua ses idées ; il lui fit vouloir se qu'il vouloit lui-même, & le rendit le coadjuteur & le coopérateur de ce qu'il evois résolu de faire. Le Comre s'en retourna, bien instruit par l'Empereur; 6, fe présentant, come un Tentateur, devant son Seigneur, fe Roi des Fransois, Home pieux & d'une fimplicité de colonite, !! lui suggera, de la part de l'Empereur, un prétendit don moien de rétablir la Poix dens l'Eglise Romai- dant l'aumone, ofa le con- teftable mort avoit été pré-

PRINCES contemporains.

te, à la prière de la Reine Eléonor.

Ensuite, pendant 4 ans, il fit au Rol de France, avec des fuccès parrages, une guerre, qui ne fut interrompue que par une trève de 5 ans.

En 1199, un Gentilhome du Limoufin trouva dans sa Terre un tresor, que Richard prétendit, come Souverain du païs, lui devoir aparrenir. Le Gentilhome en ofrit une partie; &, le Roi voulant tout, il se retira dans le Château de Chalus, apar-tenant à Vidamar, Vicomte de Limoge. Le Roi l'y vint affléger fur le champ; &, come il reconoiffoir la Place, il regut à l'épaule un coup d'Arbaletre, qui devint mortel par la maladreffe du Chirurgien, qui le panfa.

Dans un Testament, fait en Sicile, il avoit nomé ion successeur Arthur, Duc de Bretagne, fon neveu: mais, par un dernier testament, fait avant sa mort, il institua le Prince Jean son héritier. Ce dut être un éfet des insinuations de la Reine Eléonor, qui n'avoit peut-être menagé la reconciliation de Jean avec Richard, que pour écarter du Trône d'Angleterre, fi Richard petitils Arthur, parceque la Duchesse Constance, mè-

On ne peut louer dans Richard, qu'une valeur presque seroce, qui le six surnomer Cœur de Lion. S'il fut libéral & magnifide les Sujets, dont il ex-torqua, par toute sorte de mojens injustes, des sommes immenses. Son Orgueil, fon avarice & fon impudicité n'eurent point le bornes. On dit qu'un Hermite, en lui deman-

re de ce jeune Prince, au

roit prétendu la Régence.

SAVANS & ILLUSTRES.

Martin-des-Champs à Paris, ensuite Prieur de la harité, puis fait Eveque-ardinal de Tusculum en 1141, par Innocent II, meurt en 1169.

Il étoit savant & de très bones mœurs. S. Bernard, come on le voit par plusieurs de ses Lètres, le comtoit au rang de les Amis.

Le Pape Luce II l'envoia Ligat en Angleterre pour des Afaires de très grande importance.

Après avoir eu part à l'élection d'Alexandre III, il desbonora sa vie passe, en sacrant l'Antipape Victor V; & pérsifta deux ou trois ans dans le Schisme. Il est vraisemblable que le peu de confidération dont il jouissoit à Rome parcequ'on l'y regarda , conre un Home leger, & peut-être intéresse, le fit revenir en France pour se cacher dans quelque Maison de sa Congrégation. La Chronique de Clugni & Baronius disent qu'avant fa mort, il reconut Alezandre III, & qu'il monrut reconcilié parfaitement avec l'Eglife. C'est ce qui paffe pour certain dans l'Ordre de S. Benoft. C'est cependant un fait démenti par cète Vie d'-Alexandre III dont j'ai déja fait tant d'usage.L'Antipape Victor V mourut en 1164: & l'Auteur de la Vis d'Alexandre III, en parle ainfi: Dans le même sems pendant qu'Alexandre êtoit en France & sejournoit à Sens ) l'Hérésiarque Octavien tomba malade à Lucque, où, vers la fête de Paque (1164), il partit de ce Monde pour les Enfers, impénitent & excomunié, bien que quelques-uns aient dit, a Qu'il n fit apeler un Pretre Ca-1) tholique, que les Schifempéchèrent matiques 3) d'entrer chés lui 3.Sa dé-

> FREDERIC I, Roi des Romains

Les Astigians avoient aussi quité leur Ville, & s'êtoient retirés dans un de leurs plus forts Châteaux (1). La Ville est donée au Marquis de Montferrat, qui fait détruire les Tours & la plus grande partie des Murs (2). Frédéric avoit fait citer les Tortonois, dont les Pavésans ne cessoient pas de fe plaindre; & dont le véritable crime étoit d'être Aliés des Milanois, qui leur avoient fourni quelques Troupes, pour les aider à se défendre, en cas qu'ils fussent ataqués. Ils ne comparoissent pas; & le Roi va, le 13 de Février, comencer le siège de j leur Ville. Il fait peu de ] progrès, quoique son un gros Corps de Ca-1 valerie Saxone & Bavaroise, comandé par le Duc HENRI le Lion lui-

(1) Cru Novi par Ozio, & Anone par M. Sassi (Not. sur Ott. Morena). Murat. T. VI, p. 514.
(2) Les Annales de Pi-

se ajoutent, dit Muratori

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Pavésans & au Marquis de Montferrat, qui seuls dans ces cantons étoient plus atachés que jamais au Parti de l'Empereur. Pour ferrer Pavie de plus pres, il leur vint en tête un grand dessein. Ce fut de bâtir ane nouvele Ville sur les confins du Pavétan & du Montferrat. En conséquence, le 1 de Mai, les Milanois, les Crémonois, & les Plaisantins se transporterent ensemble, entre Alti & Pavie, dans une belle & fertile plaine entourée de 3 rivières ; & jetèrent les fondemens de la nouvêle Ville, obligeant les Habitans de 7 Bourgs de ce cannondio, d'Ovilla, de Marengo, & de Solera, d'y venir habiter. Puis, au mépris de Frédéric & pour faire honeur au Pape Alexandre III, ils la nomèrent Alexandrie. Come la chose étoit fort preffée, & come ils manquoient en partie de matériaux nécessaires; la pluspart des Maisons ne furent couvertes que de paille, d'où les Pavésans & Armée fur renforcée d'- les autres Ennemis des Confederes nomèrent, par dérision, cète Ville Alexandrie de la Paille, nom qui lui reste encore. Otton de Saint-Blaise en met la fondation en 1170, peut-être parcequ'elle ne dut pas fisôt prendre la forme d'u-ne Ville: mais, pour ce tems-là, sa chronologie est très désectueuse. Il en est parle, sous la présente an-

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE:

cile en Allemagne, des trésors immenses; mais au contraire elle remplit d'alegresse les Peuples du Roiiaume de Sielle, qui l'a-voient tous éprouvé Prince cruel & sanguinaire, & qui ne lui devoient pas doner d'autre nom, que eclui de Tiran. Ecoutons Jean de Ceccano, qui dit: Tout avec le Pape se réjouit de la mort du Tiran.La Mort le tue; & tous, Appuliens, Calabrois, Siciliens, Tofcans & Liguriens, le rejouissent de la mort de celui qu'ils voient inhume (a).La mort de ce Prince produisit certainement de grands troubles en Aliemagne, & fut suivie d'un terrible renversement & d'un ehangement confiderable de toutes choses en Icalie. L'Auteur de la Vie du Pape Innocent III, que l'on nous a conservée, nous aprend quelque chose d'important, qui jete du jour sur les évènemens, qui vone suivre. Il dit & Qu'après n qu'en 1200 on eut mis n en déroute Marquard, m Marquis d'Ancone, on n trouva dans ses cassètes n le Testament de l'Em-1) pereur Henri V, scele n d'une Bulle d'or m. Je l'ai fait imprimer; ce que d'autres ont fait de même, Henri, dans ce Testament, ordona a Que Frederic Ro. n ger son fils, reçût du n Pape le Rojaume de Sio) cile: Que sa Femme & on fon Fils, venant à mann quer sans héritiers, ce n Rojaume recournat à " PEglise Romaine: Que, n fi le Pape confirmois l'même page, a Que presnée, par le Continuateur
no de la Ville sur de Cassaro, par Sicard,
no déric, on restituât, en
no abandonée aux stames n. & par d'autres. Il est cerno reconoissance, à l'Eglise

(a) C'est la Traduction de ces trois Vers de Jean de Ceccano, que Mireteri raporte.

Omnia cum Papa gaudent de morte Tiranni. Mors necat, & cundi gaudent de morte sepulti, Apulus & Calaber, Siculus, Tuscuique, Ligurque,

ne, en lui disant: En contemplation de l'amour de Dieu, l'Empereur veut faire avec vous cète bone œuvre de manière que vous, les 2 plus grands Princes du monde, vous vous trouvies ensemble à Dijon, sur les confins de votre Roiieume & de son Empire, avec les plus grands Personages, tant Cleres que Laics, de l'Empire & de votre Rolaume; & il y amenera Odavien avec fes Adherans, & vous aures avec vous Alexandre & les fiens. Quand vous vous trouveres tous deux, avec les 2 Parties, en presence de tant de grands Persohages, & que l'Eledion de l'un & de l'autre aura été très exactement examinée & discutée par les Eglises de France, d'Italie & de Germanie affemblées dans cer endroit, on décidera for I'un & l'autte ce qu'il paroîtra juste de décider; & Pon ordonera, touchant l'Eglise Romaine, ce qu'il paroitra le mieux & le plus urile de staruer & d'ordoner. Come ce projet parut bon audie Roi, bon Israelite, qui n'a point de malice; & come il résul-toit de la discorde (présente | beaucoup de maux Lans toutes les Eglises, sa fimplicité toute bone le fit nequiescer à ce que lui persuadoit ce Comte, auquel il dit, se de doner sa pa-more sur ce qu'il venoit m de lui proposer de la part in de l'Empereur 11. Le Comte, très content de ce qu'il avoit obtenu, retourna trouver le même Empereur en Lombardie; & lui sit serment, de la part du Roi, suivant ce qu'on a dit ci dessus. Le mauvais bruit de ce qui s'écoit fait se répandit dans toutes les Provinces de l'Italie & des Gaules. Les Catholiques en furent afliges, & redouterent ce qui pouvoit ari-

Tome V:

# PRINCES contemporains.

jurer, au nom de Dieu, de penser quelquefois à l'embrasement de Sodome; & que Foulque, Curé de Neuilli, célèbre & zèle Missionaire de ce tems-là, l'exhortant un jour de se défaire de ses trois mauvaises habitudes, que le Peuple apelloit ses trois Sœurs, il répondit, en plaisantant, se Que c'étoit on intention; & qu'il 1) doneroit l'Orgueil aux ) Templiers, l'Avarice aux ) Moines, & là Luxure n aux Prelats n.

# JEAN, dit SANS-TERRE,

succède, en 1199, agé de 33 ans, à son frère Richard, & meurt dans sa sie année le 23 d'O-Aobre 1216, après 17 ans, 7 mois, & 10 jours du Règne le plus malheu-

Il étoit en France, quand son Frère mourut. Malgré le Testament de Richard, son droit à la succession n'étoit pas incontestable. En suivant les Loix de la Nature, Arthur, Duc de Bretagne, fils de Geofrai, son aine, devoit succeder à Richard": mais il n'y avoit à cet égard rien de fixe en Angleterre, depuis l'Usurpation de Guillaume I. Guillaume le Roux, Henri I, Etiène avoient du la Courone aux Seigneurs qu'ils avoient gagné. Pour les Provinces de France, savoir la Normandie, la Guiene, le Poitou, la Sainsonge, la Touraine, l'An jou, le Maine, il paroif-foit qu'Arthur y devoit succèder de plein droit: mais, come elles rele-voient de la Courone de France, il se pouvoit que Philippe Auguste voulut choihr des Heritiers de Richard celui qui lui conviendroit le mieux, & les la Touraine, du Maine, der: mais le Seigneur su disposes à reconoitre Ar- ce Volume.

SAVANS & ILLUSTRES.

cèdée longiems auparavant par celle d'Imar de Tufculum, nome ci-deffus, l'un de ses principaux Adhérans ¿ lequel avoit fait à Cluigni une très-mauvaise fin. Qu'Imar foit more avant Victor V, on qu'il soir niore après; cela ne fait rien à l'Afaire du Schisme: mais il a paru sans doute important à l'Historien d'Alexandre que cet Evêque-Cardinal, Consecrateur d'Octavien für mort dans l'impénitence; &, come il avoir pris le parti de fentrer dans le filence du Cloître avant la mort d'Octavien, & qu'il ne vint point concourir à doner un succesfeur à cet Antipape, l'Historien n'a pas fait dificulté de le dire mort auparavant. Il me paroit cependant prouvé qu'Imar vécut jusqu'en 1169, c'est à dire au moins fix ans plus que notre Historien ne le fair vivre. Le fair est dé trop peu de conféquence, relativement à l'-Histoire d'Italiespour m'arêter d'avantage. Il me fusit de faire observer que la Vie d'Alexandre III manque autant d'exactitude dans les petites choses, que de bonne-toi dans les grandes; & qu'elle est par consequent de la plus médiocre autorité.

Jévais parler hors de rang des 2 Evêques, qui furent les Affiftans d'Imar pour le Sacre de l'Antipape Victor; & jo les ferai suivre de quelques autres Personages, qui ne seront pas non plus à leur rang. Je n'ose même promètre d'être fort exact dans edie Colone à l'Ordre chronologique, à cause de la multitude de Livres qu'il me faut consulter : mais, fi le défordre est trop grand, Seigneurs du Poitou ; de fj'y remedieral par une Table chronologique à la & de l'Anjou paroifloient suite de l'Avertiflement de

> FREDERIC I, Roi des Romains.

même. Les Assiégés se défendent avec une extrême vigueur, secourus par le Marquis Obizzon Malaspina, Seigneur puissant dans ces cantons & dans la Lunigiane; & le seul manque de pain & d'eau les force de capituler. Le Roi, pressé d'aler se faire couroner à Rome, leur acorde de se retirer librement avec tout ce qu'ils pouront emporter; & promet de conserver la Ville. Il y entre, le 16 d'Avril (1), l'abandone au pillage; & , manquant à sa parole, il soufre qu'on la brûle, parcequ'il avoit recu beaucoup d'argent des Pavésans pour la permission de la détruire entièrement. Ils y laissent quelques Troupes, qui rasent en 8 jours ce que le feu n'avoit pas tout à fait renversé. Brunon, Abbé de Caravalle de Bagnolo, Médiateur de la Capitulation, la voiant enfrainte dans un Article d'une aussi grande importance, meurt de chagrin 3 jours après l'incendie de Tortone. Frédéric qui, le Dimanche 27 d'Avril, s'êtoit mon-

(1) Sire Raul dit le 18. Ce peur être une faute de Copille. EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

tain que cète Ville naifsante fut entourée de Bastions très forts, & de Fos. sés prosonds; & que le concours de ceux qui s'y vin-rent établir fut si grand, qu'en très peu de tems, elle fut en état de mètre fur pied to mille homes de bones Troupes Infanterie & Cavalerie. L'année suivante, ses Consuls alerent à Benevent la mètre sous le domaine & la protection des Papes, en s'obligeant de leur paier un Cens an-nuel, ou Tribut, Jusqu'ici le Marquis Obizzon Malaspina , Seigneur puissant dans la Lunigiane & pofselleur de beaucoup de Ter res en Lombardie, avoit zonu le Parti de l'Empereur: mais, des qu'il en vit les Afaires ruinées, il se hara de se liguer avec les Villes Lombardes. Le 12 de Mars, selon Sire Raul, conjointement avec les Parmesans & les Plaisantins, il conduiste le Peuple dispersé de Tortone dans cète Ville ruinée, qui fut bientôtrétablie. La Ligue Lombarde s'acrut ensuite de plus en plus, tantôt une Ville, tantôt une autre y accédant, ou pour recouvrer leur puiffance & leur liberté perdue, ou pour n'avoir rien à eraindre de la part des Vil-les plus puissantes. Sire Raul nome, come liquées avec Milan, toutes les Villes de la Marche de Vérone, leur Capitale même, Brefcia, Manroue, Bergame, Lodi, Novare, Verceil, Plaisance, Parme, Reggio, Modene, Bolo-gne & Ferrare. Le Continuateur de Caffaro convient que les Génois furent invités d'entrer dans cète Ligue, & qu'ils envoièrent ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

" Romaine toure la Terre n de la Comresse Mathiln de, à la réserve de Meor d cina & d'Argel ta n dans le Bolones m. Il ordonoit encore, ce Que m pe & de l'Eglite Romaime le Duché de Ravenne, la Terre de Berri-" noro, & la Marche d'a " Ancone; & qu'il en re-1) conut de même Argelan ta & Med cina: Que, m tier, ces Brats reftaffent n à l'Eglise Romaine n. On ne lit pas dans ce Testament un seul mot touchant le Duché de Spolète. Il est seulement dit, u Que toute la Terre dem puis Monte-Paile jus-1) qu'à Céperano sera res-1) tituée au Pape, ainfi que montefiascone m.

On a des preuves qu'-Henri I, Roi de Sicile, c'est-à dire l'Empereur Henri V exerça la Légation dans cète Ile. Par un Privilège de 1194, il renvoya des Ecclésiastiques au Jugement de l'Archevéque de Palerme. Il unit en 1195, en pronongant des peines occlétiastiques contre les Con-revenans, plusieurs Eglises à celles de Sainte-Marie-de Josaphat, & de Sainte-Marie-de la-Latina. En 1196, il tran C-fera l'Abbaïe de la Latina au Monastère de Saint-Philippe, & se réserva la Jurisdiction sut ce Mona-Rère.

CONSTANCE, &
FRÉDÉRIC-ROGER,
qui fut, come Roi de Sicile,
FRÉDÉRIC I,
ou ROGER IV,

come Roi de Germanie & des Romains & come Em-

Ligue, & qu'ils envoièrent FRÉDÉRIC 11; des Députés pour en trai- & c'est ainst que je le no-

évanouir ce projet forme contre l'anciene Liberté de l'Eglise. Le jour fixé s'approchant, l'Empereur Frédéric, avec toute la multitude de ses Princes, & de ses Soldars armes, fe rendit à l'endroit; & fut fuivi d'Octavien avec la foule de ses Adhérans. De son côté, le Roi des François, se hatant d'aler au même endroit, avec ses Primats (c'eft à dire Grands), fes Eveques, & ses Barons, rencontra le Pape Alexandre à Souvigni. Se faifant en ce lieu réciproquement honeur l'un à l'autre, ils délibérèrent a jours au sujet de l'Affemblée à laquèle il faloit aler. Mais, come il paroif-foit tout à fait indésent & contraire aux reglemens des Saints-Pères, que le Souverain Pontife & le Siège subiffent Premier quelque Jugement de la part des Homes, tous furent d'avis d'envoier à ette Conférence avec le Roi quelques-uns des principeux de l'Eglise Romaine: mais seulement pour qu'ils moneraffent que l'Election du Seigneur Alexandre é. tolt canonique & juste; & qu'ils prouvaffent que ce qui s'étoit fait en faveur d'O. Cavien étoit postérieur & nul. Le Pape envoia donc evec ledit Roi audit lieu, Bernard , Eveque de Porto, & Hugue, Prêtre de Sainte-Croix, avec Jean de Sainte-Marie-in-Cofmedin, & Antoine du Titre de Sainte-Théodore, Diacres - Cardinaux; &, quand ils partirent, le Pape & les autres Freres s'en alerene dans l'Aquitaine au Monastère de Dol. Le Roi, que tant & de fi grands Personages acompagnoient, étant arivé à Dijon, s'avança jusqu'au milieu d'un Pont sur la Saone, laquele sépare les Allemans d'avec les Frangois, atendant se que l'Em- | te prêter un serment, qui I Moine à Clairvaux, sous

thur, à qui même le Gouverneur d'Angers avoit livré cète Ville auslitot après la mort de Richard. Hubert, Archevêque de Cantorbéri, & Guillaume Marshal, envoies en Angleetoient dévoue, lui gagnèrent, à l'aide du cré-dit de la Reine Eléonor, declarée pour son Fils, les Grands & le Peuple, quoiqu'avec peine, Jean, voulant s'affurer par lui-meme des Provinces de France, comença par s'atacher Robert de Turnham, Gouverneur de Saumur & de Chinon, qui lui remit ces a Places & les tréfors du feu Roi, qu'il avoit en sa garde. Son premier soin fut ensuite d'avoir la Normandie, parceque la succession en étoit ouverte, au lieu que celle des autres Provinces ne devoit l'être qu'après la mort de sa Mère, leur veritable Souveraine. Pendant qu'il emplosoit les tréfors de son Frère à métre dans ses intérêts les principaux Seigneurs de Normandie, il ala faire le siège du Mans, qui venoit de se déclarer pour Ar-thur. Cète Ville & sa Province relevoient du Duché de Normandie. Dès qu'il l'eut prise, il en rasa les murailles, & traita dure-ment les Habitans. Cet exemple de rigueur, en lui foumétant toute la Province, acheva de déterminer les Normans, qui le proclamèrent Due & le couronèrent à Rouen. Il se hata de passer en Angleterre. Il y fur courone: mais, en comencant la cérémonie, l'Archevêque de Cantorbéri déclara, u Que Jean succèdoit à n Richard par élection, m parcequ'étant de la Ran ce Roiale, il avoit paru " le plus digne de rè n gner n. On lui fit enfui-

PRINCES contemporains', SAVANS & ILLUSTRES.

# ROGER III,

étoit Eveque de Meifi en 1149, & peut l'avoir ête longtems après 1159. On ne lui conoît point de fucceffeur avant, Rodolfe, qui fut présent en 1179 au Concile de Latran tenu par Alexandre III.

On ne fait rien de particulier de cet Evêque : & le mal que l'Auteur de la Vie d'Alexandre III ea dit, ne paroit avoir aucun fondement.

#### HUBALD,

Evêque de Ferentino, meurt en 1161; & est inhume dans sa Cathedrale.

Il étoit ami particulier du Pape Eugene III, oui le fit élire, & le facra luimême come Sufragant de Rome.

Il fut le Successeur de Trasmond, ou Thrasimond, de la Maison de Segni.

C'étoit un home de beaucoup d'esprit, aiant du courage & de l'adresse; ce qui fut cause qu'Eugene III l'emplora dans diverses Légations auprès des Princes Chretiens, pour les engager d'aler dans le Levant faire la guerre aux Sarafins.

Adrien IV n'en fit pas moins de cas qu'Euglne, & Penvoja Légat en 1158 auprès de l'Empereur Frédérie I. Ce fut l'année suivante qu'il eut part au Sacre de Vistor V.

En 1160, il fut présent & souscrivit au Concile, que cet Antipape tint à Pavie.

L'Auteur de la Vie d'Ar lexandre III parle très mal de ce Prélat, home de mérite: mais cet Ecrivain trop passioné doit paroître peu digne de foi.

HUGUE DE CITEAUX.

fait Cardinal-Eyeque d'Ostie en 1150, meure le 1 de Décembre 1158.

11 étoit François; & fut

Gij

FREDERIC I, Roi des Romains.

tré la Courone sur la tête à Pavie, en part le 26 l pour marcher à Plaisance: mais il passe outre, parcequ'il y venoit d'entrer des secours de Milan; prend Ie chemin de Rome par la Toscane; & comande aux Pisans de tenir leur Flote prête pour la guerre, qu'il vouloit faire au Roi de Sicile. Il force, en passant, des Comtes, ou Vicomies de la Campanie, qui donoient retraite à l'Hérétique ARNAULD de Bresse, de le lui remètre entre les mains; & le livre aux Légats du Pape, qui l'étoient venus rencontrer à San-Quirico, pour règler avec lui les conditions de fon Sacre. Arnauld, configné, quelques jours après, au Préset de Rome, est, de l'avis du Clergé, pendu & brûlé; & ses cendres sont jetées dans le Tibre. Des Députés de Rome viènent aussi trouver Frédéric, qu'ils félicitent de son arivée. Ils lui font ofre de l'obéissance du Peuple Romain; & lui demandent « la confirma->> tion de leur Sénat & n de beaucoup de préso tendus Priviléges. Ils 5) demandentaussi, Qu'-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ter: mais que la Négociation n'aboutit à rien. J'ai fait imprimer, dans la Disserrat. 41 des Antiq. d'Ile 3 de Mars de la présente année 1163, entre le Matquis Obizzon & les Consuls de Crémone, de Milan, de Vérone, de Padone, de Mantoue, de Parme, de Plaisance, de Brescia, de Bergame, de Lodi, de Come til est important de remarquer que les Consuls de cète Ville étoient entres auffi dans sa Ligue), de Novare, de Verceil, d'Asti, de Tortone, de la nouvele Ville d'Alexandrie, & de Bologne. On y voit les conventions arétées entre eux, & les noms des Députés de

chaque Ville. Ann. 1169; p. 583. Dans les fêtes de la Pentecôte l'Empereur tint une Diète générale à Bamberg, où se trouvèrent les Légats de l'Antipape Calixte III, successeur de Paschal III. Du consentement de tous les Princes, il fit élire Henri, son fils ainé, Roi de Germanie & des Romains, & le fit couroner par Philippe, Archevêque de Cologne. Le Duc de Souabe, son coufin-ger-main, Frédéric de Rottembourg, fils du Roi Conrad III, étant mort; il investit du Duché de Souabe fon second fils Frédéric. Le vieux Duc Welf VI, n'aiant point d'héritiers, parceque son fils Welf VII étoit mort des 1167 en Italie, avoiereconu, pour héritier de tous ses Etats & Riens en Souabe, à condition de lui paier une somme confidérable, fon neveu Henri le Lion, Duc de Saxe & de Bavière: mais

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

merai dans cet Article. Constance restée, par la mort de l'Empereur Henri V, son mari, le 28 ou le 29, ou le 30 de Septembre, ou le 4 d'Octobre 1197, seule en possettion de la Courone de Sicile, règne seule un peu plus de 2 mois; s'affocie fon his Frederic-Roger avant la fin de la même année; & règne avec lui jusqu'au 27 de Novembre 1198, qu'elle meurt, laiffant son Fils, qui n'avoir que; ans, 11 mois & 1 jour, sous la tutèle du Pape Innocent III. Ce Prince regne feul jufqu'en 1215, qu'il fait proclamer Roi de Sicile son fils aîné Henri, qu'il ne fait pas couroner. Après la mort de ce Prince en 1242 ; il regne seul jusqu'au 18 de Décembre 1250, qu'il meurt.

Il naquit, ainfi qu'on l'a vu, dans l'Art, précèdent, à Jéfi dans la Marche d'-Ancone, le 26 de Décembre 1194. Il faut faire atention, dit Muratori, fous cète meme année, T. VII, p. 86, à la naissance de ce Prince, qui fut depuis l'Empereur Frédéric II.O. lie, dans les Historiens éloignés de ce tems, beaucoup de fables touchant fa naiffance, & l'endroit où l'Impératrice Constance le mit au monde. Il y a même des Auteurs, qui dis-putent fort sur l'année. Mais Richard de San-Germano, Albert de Stade,& l'Anonime du Mont-Cassin le font naure, en la présente année, parceque leur année 1195, comen-çant le jour de Noel, comprend la fête de S. Etiène de l'année 1194. Enfin, on trouve dans la Vie d'Innocent III a Qu'en 1196, " Frédéric Il fut élu Rois 1) par les Princes Germa-35 il leur done 50 millet ce Duc, diffrant toujours 12, niques, quoique ce fus

pereur lui voudroit proposer concernant la Cause de l'Eglise. Alors l'Hérésiarque Octavien voiant, contre ce qu'il avoit pensé, que les principales persones de l'Eglise Romaine étoient venues avec l'Eglise Gallicane, & qu'ils se presentoient très hardiment pour lui faire tête, fut faifi d'une extrême fraieur, & désespéra du succès de son Afaire. O'eft pourquoi , fe tournant vers l'Empereur, il lui dit: Quoi! Vous, en! presence de qui ma Cause a été jugée & trouvée bone au Concile de Lodi, vous permètés qu'on l'eramine & qu'on la juge une seconde fois! On vit alors l'Empereur, obserétoit extrêmement troublé, s'avancer vers le Roi des François & lui dire par Interprète: Vous paroiffés être venu pour me trompersen manquant d'une manière manifeste d votre serment, puisque vous n'aves pas amene dans ce lieu votre Pape, come vous l'av ies promis. Après avoir pris conseil, le Roi lui réporadit : Quoique je puille, avec justice & raison, excuser l'ab-sence du Pape; cependant pour ne rien faire, en quoi que ce soit, contre l'Honeur du Rolaume que je fuis chargé de gouverner, a contre ma reputation, & pour ne point encoutir, soit justement, soit injustement, une note de tromperie, je manderai fans retardement & ferai venir ici sans fraude, & fans dol, le Pape lui-mê-me & fes Frères. Le Roi done envoia très promtement, come il l'avoit promis, des Députés dire au Pape, u de le venir troun ver, avec ses Prères, n sans délai, pour qu'il n ne restat pas Prisonier n de l'Empereur, sui- faveur. Philippe, que d'- Philippe de servir à l'Au-n vant ce dent ils étoient autres Afaires apelloient, tel; & ce Pape le rétablis

#### PRINCES contemporains.

donoir des bornes étroites à son pouvoir, & par lequel il s'engageoit « de n rétablir tous les Privi-1) léges & les Franchises n de la Noblesse & de la

1) Nation 1). Il ne resta que peu de rems en Angleierre, parceque Philippe, aiant reçu l'homage du Due Arthur pour les Provinces de France, & l'aiant pris sous sa protection, rompit la trève de s ans faire avec Richard. Jean acourue à Rouen, & se vit bientot une Armée confidérable: mais presque toute composee de volontaires. Philippe la rendit inutile par une trève de 50 jours à laquèle Jean consentit. Son Armée se dispersa pendant ce tems; & , dans une entrevue avec Philippe, ce Prince lui proposa de renoncer en faveur d'-Arthur aux Provinces de France. Il s'aperque alors qu'il avoit êté joué. Le hazard cependant le servit atfés bien. Tandis que Philippe faisoit des progres dans l'Anjou, le Gouverneur du Duc de Bretagne en reçut quelque mécontentement, qui fut cause que la Duchesse Constance, le Duc, son sils, & le Gouverneur de ce jeune Prince alèrent se jeter entre le bras de Jean. Philippe eut de cet évènement, qui rompoit toutes ses mesures, une inquiétude qui dura peu. Constance, aiant bientot eu sujet de se détier du Roi, son beaufrère, n'eur rien de plus pressé que de retourner mètre son Fils fous la protection de Philippe, Les Afaires de Jean ne laissèrent pas de bien aler, au moïen de son aliance avec fon neveu l'Empereur Otton IV, & le Comte de Flandre, & de la declaration de la Guiène en sa

#### SAVANS & ILLUSTRES.

S. Bernard, en même temo que Pierre-Bernard de Pife, qui fut le Pape Euge-ne III. Il fut ensuite Abb de Trois-Fontaines.

Eugène le tit venir exprès à Rome en 1150 pour le faire Eveque d'Offic.

Alard, Eveque d'Auxerre, dans sa Vie de S. Bernard, le dit, Un Home aiant de grandes vertus & une grande sainteté (Hominem magnarum virtutums & fanditatis |. L'Ordre de Citeaux le comte au nombre de ses Saints.

On a plusieurs Lètres de S. Bernard, qui lui font adreffées.

Ughelli en raporte une d'Hugue, par laquele il anonce à tout l'Odre de Citeaux la mort d'Eugène

Le même Auteur avertik que plusieurs Ecrivains, qu'il nome, se sont trompés dans ce qu'ils ont dit de ce Cardinal.

#### PHILIPPE,

Archevêque de Tarente, est depose par Innocent II ca 1139, dans le Concile de Latran, parcequ'il s'étoir déclaré pour Anaclet II. Il meurt à Clairvaux en

Innocent II, en le déposant, le dégrada des Or-dres sacrés.

Il étoit Home d'esprit & très savant, & sa conduite montre qu'il avoit de la Religion. Il suporta sa disgrace avec courage; vint en France; & requt à Clairvaux l'habit de Clteaux des mains de S. Bernard. La pureté de ses mœurs, sa piété, son exa-, cte observance de la Règle, & ses lumières, le rendirent cher à toute la Communaute. S. Bernard, rant en son nom qu'en celui de tous ses Religieux, pria, par une Letre, Eu-gène III de permètre à Philippe de servir à l'Au-

> FREDERIC I, Roi des Romains.

3) livres pour son Cou-» ronement: Qu'il ôte 20 aux Papes le Gouvernement temporel de so Rome; & qu'il le réso tablisse tel qu'il èso toit dans les anciens n tems n. Indigné du ton d'insolence de ces Députés, il leur répond, « Qu'il est extrêmement so étoné de ce qu'ils o 39 sent prescrire des loix ma qui, Souverain de n Rome, doit leur en m doner m. Il ajoute quelques mots fur la puissance & les droits des Empereurs François & Allemans; & rejete leurs propositions. Adrien IV vient ensuite de Népi le visiter dans son Camp de Campograsso près de Sutri. Cète première entrevue a quelque chose de peu féant de la part du Pape, qui refuse le baiser de paix au Roi, parcequ'il n'étoit pas venu lui-même à sa rencontre, pour prendre la bride de son cheval, & lui tenir l'étrier quand il en décendroit. Frédéric a peine à concevoir qu'une politesse, faite par quelques-uns de ses prédècesseurs, soit un devoir indispensable pour luit mais, après un jour de débats, il con-

MPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

un paiement, qu'il se flatoit, atendu l'age avancé de son Oncle, que la mort l'exemteroit de faire, le Duc Welt fit une seconde donation du tout à l'Empereur, son neveu, qui païa la somme convenue. Cciuiei dona depuis à son 3°, fils Conrad le Duché de Franconie, & d'autres Biens; & fit Roi d'Arle & de Bourgogne son 4°. fils Otton. Le 5°. apelle Philippe étoit alors au berceau. Pour enrichir sa postérité, Fréderic fit encore d'autres aquificions, qu'Otton de Saint-Blaise fait conoltre. Il s'empara, cete année même, de l'Archevêché de Saltzbourg; & fit paffer entre les mains de ses Fils autant de Fiefs des Eglises, qu'il le put, a-quérant de tous côtés, par achat & d'autre manière, des Fiefs & des Droits. P. 189. Les Crémonois entourérent leur Ville de fortes murailles. Les MIlanois travaillèrent sans relâche à rebatir des Maisons, en même tems qu'ils fortificient leur Ville naisfante; & l'on doit faire atention que Nicetas Choniate dit, is Quel'Empen) qui redoutoit les armes 11 de Frédéric, surtout de-1) puis que ce dernier avoit n tenté de se rendre maî-19 tre d'Ancone, fournit 10 de très grands secours n d'argent aux Milanois 3) pour rebatir leur Ville, 1) & se mêtre en état de n faire tête à leur Empen reur, qui méditoit la nruine du Monde entiern. Il est certain que Manuel s'étoit ligué contre Fréderic avec le Pape, le Roi de Sicile, & les Lombards. Nous trouvons encore dans

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

1) un Enfaht if à peine age de 2 ans, & non encore régénéré par l'eau facrés du Batême.

Ann. 1198 4 p. 102. Des que, par la mort im-prévue de l'Empereur Hen4 ri V, les Italiens se virent délivrés d'un Souverain, qu'ils haissoient, ils exhalèrent leur rage sur les Allemans, qui se trouvoiene dans l'Ile. L'Impératrice s'étoit chargée du Gouver-nement de l'Etat & de la Tutèle du Roi, son fils, qu'elle avoit fait vénir de Jén, où jusqu'alors il a-voit êté sous la garde des Comtes de Celano & de Copersano, ou, come d'. autres veulent, de la Duchesse de Spolete, & qu'a elle avoit ensuite fait couroner. Pour arêter le cours de la vangeance des Siciliens, elle ordona que les Troupes étrangères sortisfent du Rojaume ; ce qui, dans ce moment, calma d'autant plus les Esprits, qu'aiant éventé les trames de Marquard, Duc de Ra-venne, & Marquis d'Ancone, elle le déclara Eunemi du Roi & du Roiaume, & voulut que tout le monde le traitat come tel. Enfuite elle envoïa des Am÷ baffadeurs au Pape Innocent III , pour obtentr au jeune Frédéric l'Investiture des Etats, qui rele-voieur de lui. La Cour de Rome essaia de profiter de l'ocafion pour abatre es qu'on apelle aujourd'hui la Monarchie de Sicile, bien que l'on éroie qu'Adrien IV & Clément III en avoient confirme les Privileges. Ce fut sur quoi l'on disputa longtems. L'Imperatrice envoia de plus à Rome Anselme, Archevêque de Naple, espérant que son éloquence gagne-roit quelque chose sur la Cour de Rome. Mais les sent, pour ne pas re-l'Galvano Fiamma, et Que | Ministres du Pape savoient

2) convenus 1). Le Pape G fes Frères , aiant entendu ce message , & reconoissant qu'on avoit trompé le Roi par des propositions frauduleuses, en furent fort troublés en eux même; &, se voiant de toutes parts menaces des plus grands dangers, ils furent faifis d'une extrême crainte. ( S'ils 1) n'aloiene pas, la déten-9) tion du Roi, leur ati-3) reroit infallliblement m celle de leurs persones 3) & la perte de ce qu'ils 3) avoient 3). Certe la très grande puissance de l'Em-pereur étoit terrible & très redoutable. Car il avoit amené là les Rois de Danemarc & de Boheme avec leurs Généraux & leurs Princes; &, come on le eroloit, avec une grande multitude de Soldats armes, afin de pouvoir consomer à son gré, dans cète Conférence, ce qu'il avoit i-maginé depuis longtems au prijudice dudit Pape & du Roi des François. Mais Dieu bon & misericordieux, qui n'abandone point ceux qui mètent en lui leur espéprojets des Princes, ne soufrit pas que le même Pontife & le pieux Roi des François, réduits dans cète extrémité erès facheuse, fussent tentés au delà de leurs forces; mais il fie que d'une manière inatendue leur tentation leur fut aventageufe. Car il anima l'esprit du glorieux Roi des Anglois pour qu'il ecourût, plein d'une extré-me colère, avec une très grands multitude de mâles Combatans, au secours de son Seigneur le Roi des François. Il set en même tems soufrir une si grande famine à l'Armée de l'Empereur , qu'à cause de l'excessive rareté des vivres, ceux qui se mouroient de

PRINCES contemporains.

rraita de la paix; & la conclut à l'avantage de Jean, en lui sacrifiant les interets du Duc de Bretagne, qu'il s'engagea de ne plus proteger: mais Jean acheta cète promesse par la jouissance de l'Auvergne & du Berri, qu'il ceda pour un tems à Louis, fils de Philippe, & par une dot de 20 mille marcs, qu'il s'obligea de doner à Blanche de Castille, sa nièce, que le même Prince devoit épouler. Ainsi, Jean se vit en possession de toute la succession de Richard.

Il devint alors amoureux d'Isabelle d'Angoulème, acordée depuis longcomte de la Marche, dont le mariage, retardé parcequ'elle étoit trop jeune, devoit se faire bientot. Quoique sa femme Havoise de Glocester füt vivante, il voulut absolument épouser Isabelle. Le Comte d'Angoulème ne ba-lança pas à faire sa Fille Reine, en manquant de parole au Comte de la Marche; & come Havoise & Jean étoient Parens au 4e. Degre , le Pape Innocent III, sur la simple demande du Roi, déclara

leur mariage nul.
Dans le Parlement, que Jean tint auffitot qu'il fut en Angleterre, il deman-da de l'argent pour paier la dot de sa Nièce. Sa demande étona, parcequ'on ne comprenoit pas qu'il falut que les Anglois fourniffent la dot d'une Princesse Espagnole, qui devenoit la Femme d'un Prince François. Come c'étoit cependant le premier fubfide qu'il demandoit, & qu'il fit entendre qu'il ne vouloit pas être refuse; le Parlement acorda les 20 mille marcs,

SAVANS & ILLUSTRES.

dans les fonctions du Dieconat. Peu de tems après, ce fur en 1150, S. Bernard le fit Prieur de Clairvaux. Il continua de l'être le reste de la vie de ce Saint, & fous l'Abbé Robert, fon successeur, jusqu'en 1156, qu'il fut fait Abbe de l'Aumone, Monastère de l'Or-are de Cireaux, au Dioeese de Chartre. Il ne la gouverna qu'environ 4 ans: mais avec beaucoup

de fageffe. Après le Concile, que l'Antipape Victor V tint, en 1160, a Pavie, Henri, Prétre-Cardinal, qui avoit êté Moine de Clairvaux, Odon, Cardinal-Diacre, & Philippe, Abbe de l'-Aumone,.. écrivirent , dit l'Abbe Fleuri . Liv. 70 , N. XLV, une Lètre generale à tous les Prélats & les Fidèles, pour servir de préservatif contre la Letre Sinodale du Concile de Pavie. Ils insistent premiè-rement sur l'incompétence des Joges; en difant : Si l'Eglise Romaine doit être jugée fur quelque article, elle devoir l'être à Rome, par les Evêques de la Province, & un Concile général de touse l'Eglise. On auroit pu conoître à Rome avec plus de fa-cilité & de liberté ce qui s'étoit paffé à l'Eleftion d'Alexandre.lls foûtiènens ensuite, & Que l'Election 1) 3 Ordres de Cardinaux, 1) Eveques, Pretres, & Dia-1) cres 11; & ajoutent. Si on admet à cète Etedion le Chapitre de Saint-Pierre, pourquoi n'y admètra-t-on pas les Chanoines de Latran, qui est la premiè-te Eglise de Rome, le Clergé de Sainte-Marie-Majeure, les Abbés & les Moines de Saine-Paul & de Saint-Laurent, qui font toutes les Eglises Patriarfaim, achetoient un pain en faisant sentir que c'é- chales. Ils ajoutent (t des de médiocre grosseur un toit à regret. Ce premier 31 reproches particuliers mare d'argent. 6'est pour mécontentement sut cau- 31 contre le Doien de Saint-

> FREDERIC I, Roi des Romains.

tarder son Sacre, de satisfaire le Pape, auquel il rend en éfet à Népi les honeurs, qu'il exigeoit. Il lui parle de la Députation des Romains; & le Pape, dont Pintérêt étoit qu'ils fûssent mal avec le Roi, lui conseille de ne se pas fier à ce Peuple insolent, & d'envoier s'emparer de la Cité Léonine; ce qui s'exécute sur le champ. Ils s'aprochent ensuite de Rome; &, lendemain 18 de Juin, Frédéric marche en pompe à Saint-Pierre, où le Pape le reçoit sur les dégrés. Il prête les sermens acoutumés, & l'on célèbre la Meile; après Jaquèle le Pape le facre & le courone, au bruit des aclamations de toute l'Armée. On avoit empêché les Romains d'assister à cète Cérémonie, qui n'auroit pas du se faire sans eux, puisque c'étoit leur Empereur que l'on couronoit, & qu'il faloit qu'ils y consentissent au moins par leur présence. Mais on voit par là que les Papes étoient enfin parvenus à se rendre les seuls maîtres du Couronement des Empercurs. Les Romains, indignés avec raison de mers Bolonois furent mes Latins, que je cité

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

1) les pieuses Dames de 3) Milan vendirent tous 19 leurs jouaux pour en em-1) ploier l'argent a la re-1) construction de l'Eglise 37 Metropolitaine de Sainn te-Marie n.

Année 1170, p. 591. L'Empereur Manuel per-fissoit dans la vaine idée de recouvrer la Courone Impériale d'Occident; &, pour se faire un Parti dans Rome, il maria, cete an-née, une de ses Nicecs a-vee Otton Frangipane, dont la Maison étoit alors très atachée au Pape Ale-xandre III. Elle fut amenée à Veroli par un magnifique cortège d'Evêques & de Seigneurs Grecs; & sa dot, qu'ils aportoient, consistoit en une très grande quantité d'argent. Le Pape leur dona la bénédiction nuptiale, & son Mari la conduiste à Ronie. Les Bolonois, batus, l'année pré-cedente, par les Faentins, & brûlant d'envie de se vanger, mirent en campagne leurs principales forces avec un Carroccio, dont ils comencerent alors à faire usage; & cète Ar-mes ala faire le siège de Faenza. Le Ghirardacci dit, Hift. de Bolog. Liv. III, a Que cete Armée mit m en déroute celle des Faenn tins n. Les anciens Hiftoriens de Bologne ne parlent que d'un fiége, & Girolamo Rossi, qui, dans son Hist. de Raven. Liv. VI, place ce Siège sous l'année suivante, ne parle pas d'autre chose; & dit, a Que ceux de Ravenne & » d'Imola s'étoient joints n aux Bolonois contre les " Faentins ". Tous les Historiens s'acordent à dire, u Que ces Peuples firent la

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

encore mieux parler qu'-Anselme; & come, dans les circonstances d'alors, l'Investiture étoit une Afaire preffée, il la falut acepter qux conditions qu'il plut au Pape, c'est à dire en écartant tout-àfair ces Articles là [ Ca+ pitulis omninò remotis) & & s'obliger de recevoir à la Cour de Sicile un Légae du Saint-Siège, qui fut Octavien, Cardinal-Evê-que d'Ostie: mais cète Investitute n'ariva qu'aprés la mort de l'Impératrice. Il est certain qu'elle cessa de vivre le 27 de Novembre, après avoir nomé Tureur du Roi, son fils, le Pape Innocent III, en or-donant a Que, durant le 1) Minorité du jeune Prinm ce, on paieroit, chaque m année, au Pape 30 mille n Tati pour ses soins, & n qu'on le rembourserois n de ce qu'il dépenseroit 1) pour la défense du Roin laumen. Elle charges les Archevêques de Palerme, de Montréal, & de Capoue de l'éducation du Roi.

Muratori, bien que très instruit & naturélement équitable, ne laisse pas, lorsqu'il ne s'agit point des intérêts. de la Maison de Modène, de tenir quel-quefois aux préjugés des Canonistes Italiens. Dans ce qu'on vient de voir il paroît douter qu'Adrien IV & Clément III euffent confirme les Priviléges de la Légation des Rois de Sicile: mais on a vu dans les Articles précèdens que le doute de Muratori n'est pas fondé. Ce qu'il die ensuite, dans l'intention aparente de faire entendre qu'Innocent III fuprima cète Légation en donant l'Investiture au jeune Frédéric, est une sorte

guoi l'Empereur, ne pouvant ni rester là plus longtems, ni faire le mal qu'il méditoit dans son cœur, tacha de trouver promte-ment le prétexte le plus honéte de se retirer de cet endroit, Il sit donc dire à l'excelent Roi des Francois, par Renaud, son Châncelier, & par d'au-tres de ses Partisans: Notre Seigneur Frédérie, Empereur des Romains, & spécial Avoué de l'Eglise Romaine, vous mande qu'aucuns Prélats des Eglifes, a ce n'est seulement ceax qui vivent sous l'Empire Romain, n'ont droit de porter un jugement sur la Cause de l'Elestion du Pontife Romain; & que par consequent, il lui paroit bon & juste, que vous venies, avec vos Evéques & votre Clergé, le trouver, come votre Ami & votre Alie, & que vous écouties, come vous le deves, leur Sentence. Aiant entenduces paroles, le Roi leur répondit, en souriant un peu: Je suis surpris qu'un Home sage m'ait envoïe dire des choses, qui ne s'acordent point entre elles, & qui sont sans fondement. Ignore-t-il que, lorsque Notre Seigneur Jésus - Christ étoit sur la Terre, il a chargé du soin de paître ses Brebis S. Pierre, & tous ses Succeffeurs ? N'a-t-il pas entendu lire dans l'Evangile que le même Fils de Dieu | a dit au Prince des Apôtres ces paroles; Si tu m'aimes, Pierre, pais mes Brebis? Les Rois des Frangois ou quelques Prélats des Eglises sont-ils excepres-ia? Les Evéques de mon Roiaume ne sont-ils pas du nombre de ces Brebis, conriées à S. Pierre par le Fils de Dieu. ? Cela dit, il tourna bride d'un air de mépris; &, songeant sur le champ à prendre les armes avec fes Barons & le refte PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES?

se que les Seigneurs prirent dés-lors des mesures pour s'opofer aux deffeins d'un Prince, qu'ils reco-nurent avoir dessein de se rendre absolu. Bientor il dut s'apercevoir qu'il lui seroit dificile de se faire obeir. Geofroi, son frère nature! Archeveque d'-Yorck, Prelat inquiet & turbulent, empecha tant qu'il put la levée du Subside acordé par le Parlement, & tenta d'exciter une sedition. Hubert, Ar-cheveque de Cantorberi, convoqua le Concile de sa Province, fans en demander la permission, come il le devoit; & le tint malgre la défense du Roi. De son coté, Jean ne s'ocupoit qu'à doner des sujets de mécontentement. Il ne montroit aucune envie d'exècuter les engagemens, qu'il avoit pris à son Sacre; &, dans la visite qu'il fit des Provinces du Nord, il extorqua de grandes sommes sous prétexte de malversations comifes dans ses Forêts. Non moins impudique que son frère Richard, il débauchoit continuèlement des Femmes & des Filles, même dans les Familles les plus nobles. Sa conduite & ses mœurs firent prendre à quelques Barons la résolution de se soutenir mutuèlement, & de saisir la première ocasion de lui montrer qu'ils ne subiroient point le joug d'un pouvoir absolu.

Cète ocasion se présenta bientôt: mais ils n'avoient pas encore pris tou-tes leurs mesures. Les Poitevins donèrent lieu de croire qu'ils aloient se soulever. Jean somma les Vassaux de la Courone de se rendre à Portsmouth pour paffer en France. Ils refuserent d'abord, à moins qu'il ne renouvelat leurs Priviléges. Il les

" Pierre, ancien Schisma-1) tique, ataché à Pierre n de Leon n. Ils réfutent ce qu'avançoient les Schismariques, "Qu'Alexann dre avoit reconu, dans 1) sa Bulle, qu'Octavien m) dinaux; au lieu qu'elle 1) portoit seulement qu'il mavoit été nomé, ce qui 1) ne faisoit pas une Elecn tion n. Ils relevent le mérite d'Alexandre, & acusent Octavien de plusieurs violences. Et, sur ce que l'on prenoit avantage it de ce que persone ne s'én toit présenté pour Alen xandre au Concile de n Pavien, ils disent: Nous étions envoies en ces quartiers-là pour les Afaires du Pape : mais, quand nous avons voulu aler vers l'Empereur pour ce sujet, nous n'avons trouvé aucune sureté. Ce n'étoit que menaces & périls de mort. Nous étions prêts à panon pour subir un jugement au nom de l'Eglise: mais pour expliquer la verite de ce qui s'étoit pasfé: mais nous n'avons jamais pu, Dieu le sait, en obtenir la permission.

On voit par cete Letre que Philippe, Abbé de l'-Aumone, étoit en Italie auprès d'Alexandre III en 1160. Il me paroit donc affes dificile qu'il soit mort, cete même annee, quoiqu'Ughelli l'affure. II est certain que, charge d'ans & d'infirmirés, il quita son Abbaie, & retourna mourir simple Religieux & Clairvaux. Je pense donc que, s'il est mort en 1160, ce ne peut être que vers la fin de l'année: mais je placerois plus volontiers foa

décès en 1161.

On lui done une Relation des Miracles que S. Bernard fit dans sa Mission en Allemagne pour la traita de Rebelles, & se | Croifade: mais D. Claude

> FREDERIC 1, Roi des Romains.

ce que l'on faisoit d'eux auffi peu de cas, tiènent conseil au Capitole; &, sortant en armes sur le midi, font main basse sur tous les Allemans, qu'ils rencontrent autour de Saint-Pierre. Ceux-ci se mètent sur le champ en êtat de défense; & l'on se bat jusqu'à la nuit, tantôt les uns, tantôt les autres aiant l'avantage. Enfin, les Romains, aiant mille des leurs tués sur la place, se retirent avec beaucoup de Blesses; & laissent aux Allemans 200 Prisoniers. Adrien se montre afligé de cet accident; & ses prières font rendre les prisoniers au Préfet de Rome. Le lendemain, le défaut de vivres oblige le Pape & l'Empereur de se retirer à Tivoli, dont l'Empereur cède au Pape la Seigneurie, sauf en toutes choses le Droit de l'EMPIRE. Ils y laissent reposer un peu l'Armée; & vont ensuite à Ponte-Lucano célèbrer la fête de S. Pierre. Les chaleurs augmentant de jour en jour, les maladies des Soldats augmentent avec elles; & l'Empereur, aiant pris congé du Pape, s'en retourne en Lombar-

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

1) rendus 2). Le Rossi parle d'une bataille de cète année entre les Faentins d'une part, & ceux de Ra-venne & de Forli de l'autre, dans laquèle ceux-ci furent défaits : mais on ne comprend pas que ceux de Forli , qui , l'année précèdente, avoient combatu come Auxiliaires des Faenvenus Ennemis. D'ailleurs, il faut peu comter sur les Historiens modernes, toutes les fois qu'ils ne s'a-puient pas des anciènes Chroniques. Trois Ambalsadeurs de l'Empereur Manuel vinrent , cete année, à Gene pour traiter d'aliance, aportant avec eux (6 mille, ou plustôt 28 mille Perpères, Mo-noie d'or des Grecs. On diféra de leur doner audiance jusqu'au retour d'-Amico de Murta, que les Genois avoient alors pour Ambassadeur à Constantinople; & parceque le comte qu'Amico rendit de l'état des choses, ne s'acorda point avec ce qu'ils dirent, ils furent obligés de s'en retourner sans rien conclure, & de remporter leur argent.

p. 1. Les Milanois, continuant avec beaucoup d'ardeur à relever leur Ville abatue, l'augmentérent mé-me, en faifant une nouvé-le enceinte de Murs, dans laquèle ils enfermerent les Basiliques de Saint-Ambroile, de Saint-Laurent, de Saint-Nazaire, & de Saint-Eusebe; enforte que leur disgrace ajouta quelque chose à l'ancien lustre de leur patrie. La mémoire en reste dans un ancien Marbre, dont le Puricel-li, dans ses Monum. de la

ROIS, & autres SOUVE: RAINS en ITALIE.

d'après lui : mais il les prend dans un sens dé-menti par l'Histoire; & je les ai rendus dans le feul, dont ils puissent être sufceptibles. Il ne paroît pas douteux que l'intention d'Innocent III étoit d'oter aux Rois de Sicile leur Jurifdidion Ecelefiastiques & qu'il abusa de la circonstance d'une Femme sur le Trône & d'un Roi Mineur pour forcer les Siciliens à recourir au Légat, qui réfidoit en Sicile. Opofons à ce que Muratori nous a dit ce que l'Abbé du Pin dit sur le même sujet dans sa Défense de la Monarchie de Sicile, Chap. X. Aiant parle du Couronement de Frédéric II, il ajoute : Après edte Cerémonie, Constance envois des Ambaifadeurs au Pape Innocent III, pour lui demander, ((Qu'il confir-)) mât son fils Frédéric 1) dans tous les droits des " Rois de Sicile ". Le Pape, atensif aux intérêts prétendus de fon Siège, aiant conoissance du Traité de paix, fait (en 1056 par le Roi Guillaume I) avec le Pape Adrien IV consirmé par Urbain & Clèment Troisiemes du nom; & voulant profiter de la Minorité de Frederic & du besoin que Con-ftance avoit de son apui, resusa de passer les 4 Arti-cles acordés par Adrien aux Rois de Sicile, savoir les Elections des Evêques, le Droit de Légation, celui de juger des Apellations, & de pouvoir convoquer des Conciles; & manda à Conflance it Qu'n elle eue à les retran-" cher ". Constance fie de nouvèles instances pour obliger le Pape à les paf-fer. Elle lui ofrit des préfens , & lui envoia des Am-baffadeurs pour foutenir die. Arivé près de Spo- Bafil. Ambrof., raporte les Droits de fon Fils: mais

de sa Noblesse, il pourvut à la sureté des Places les plus foibles de son Rojaume; &, come un Home prudent & courageux, il s'en resourna, sous la conduite du Seigneur, avec honeur & gloire à sa réstdence. Les Freres, envoies par le Pape, retournant avec joie vers lut, racontetent tout ce qu'avoit fait, à la Conférence, le glo-rieux & Orthodoxe Roi pour l'honeur de Dieu & de l'Eglise. C'est pourquoi le Collège des Frères, & tous les Assistans, trans-portés de joie & de plaisir, rendirent graces à Notre Seigneur Jesus-Christ, de se qu'il leur avoit fait miféricorde, & de ce qu'il avoit daigné les délivrer des mains d'un Ennemi fi puiffant. Pour l'Empereur, restant couvert de honte & de confusion, il sut con-traint, par l'exces de la famine, de licencier son Ar-mée, & de s'en retourner fort triste en Allemagne. On feroit mal informe de ce qui concerne l'entrevue de Frédéric & de Louis VII, si l'on s'en tenoit à l'Historien d'Alexandre III, qui continue à ne se point piquer d'exactitude. Ajoutons à son récit celui que l'Abbé Fl uri fait de la même chose, Liv. 70, N. LX, en citant aux marges, les Afles d'Alexandre dans Baronius, les Lètres imprimées par Duchefne, T. IV, p. 179, Epist. 47; & l'Histoire de Vezelai, ibid. p. 424. A la fin du mois de Juin 1162, dit-il, le Pape Alexandre partit de Montpellier; &, paffant Par Alais, Mende, & le Pui, il ariva à Clermont en Auvergne, le 14e. d'tion de la Sainte Vierge. Mais fitot que l'Empereur Frédéric apprit qu'Alezandre étoit en France, il écrivit à Hugue de Champ-Meuri, Evêque de Soissons, PRINCES contemporains, SAVANS & ILLUSTRES.

saisit à main armée de quelques - uns de leurs Chateaux. Ils promirent de se rendre à Portshmouth & donérent leurs Enfans en ôtage. Quand ils furent au rendes-vous, les Poitevins, étant restes tranquiles, Jean les dispensa de leur service Feodal moténant 2 marcs d'argent par Fief; & vinten Normandie avec les Troupes qu'il avoit sur pied. Il eut une conférence avec Philippe Auguste, dans laquèle ils renouvelèrent lour Traire de Paix; & Philippe l'aiant engagé de le venir voir à Paris, il l'y reçut avec tant de marques d'amitie, que Jean ne douta pas que ce ne fur fon meilleur Ami.

C'est ce qu'ofrent les deux premières années du Règne de ce Roi, lesquèles furent suivies des évènemens les plus malheurenx tant pour lui, que pour son Rojaume, & ces evenemens se trouvent dans les Afaires qu'il eut, 10. avec Philippe Auguste; 2°. avec le Pape Innocent III; 3°. avec les Barons

d'Angleterre.

1 . Tandis que Jean ê. toit à Paris, Philippe avoit fous main excité Hugue, Comte de la Marche, à se vanger de l'afront qu'il avoit reçu de Jean. Hugue cabala parmi les Poitevins, & les porta sans peine à se révolter contre Jean, qu'ils n'aimoient point, & qu'ils avoient peine à reconoître pour leur Souverain tant que sa Mère vivoit. Arthur , Duc de Bretagne, sollicité par Hugue, ne balança pas à s'unir avec le Comie. La partie fut bien liée; & le complot éclata des 1202. Le Comte, le Duc & Philippe lui-même se mirent en campagne. Jean, qui ne s'étoit ocupe que de fetes avec sa nouvèle E-

de Wisch, dans la Bibliothèque de Citeaux, pense que cète Relation est de Philippe, Archidiaere de Liège, qui l'adressa au Prince Henri, frère de Louis VII, alors Moine & Ciairvaux, & depuis Evéque de Beauvais, ensuite Archevêque de Rheims.Cet Archidiaere de Liège embraffa lui-même la vie

monastique à Clairvaux. Noire Philippe avoit compose plusieurs Ouvrages: mais il ne nous reste de lui que 25 Leires inprimees dans la Bibliothéque de Citeaux. Il les avoit écrites au Roi de France, à divers Archevêques, Evêques, Abbés & Princes Steuliers. On y apergoit qu'il avoit une érudition très étendue.

#### JEAN II,

Archevêque d'Amalfi, elu vers 1142, meurt en 1162.

C'étoit un Prêtre de l'Eglise de Benevent, qui joignoit à beaucoup de scien-

ce une tres grande piété. L'Eglise d'Amalsi fat gouvernée consecutivement par deux Archeveques atachés à l'Anti-pape Anaclet II, re-conu pour légicime Pape dans tous les Etars du Rol Roger. Après la mort du second, ce Prince consentit à l'élection faire canoniquement par le Clergé & par le Peuple d'Amalfi, de Jean pour Archeveque. Il fut sacre par Innocent II, qui lui dona lui-même le Pallium.

L'Année, qui précèda sa mort, c'est à dire en 1161, Guillaume 4c. Eveque Latin d'Acre, ou Ptolémaide au Levant, acorda, conjointement avec fon Chaptere, aux deux fre, res Manfon & Sergius, Ci-toïens d'Amalfi, pour eux & pour leurs compatriotes, une place dans le poule depuis qu'il étoit en | Cimetière de S. Nicolas d'e

> FREDERIC I, Roi des Romains.

lète, il ne peut obtenir, mi vivres, ni contribuzions des Habitans, qui l'avoient ofensé précèdemment, en arêtant, & refusant de rendre le Comte Guido Guerra (1), le plus riche Baron de Toscane, qu'il avoit envoié vers le Roi de Sicile. Il s'aproche pour ataquer la Ville: mais les Habitans le prévienent. Ils sortent, & l'ataquent lui-même.Als sont repousses; & pourduivis si vivement, que les Vainqueurs entrent avec eux dans la Ville, qui, sacagée d'abord, est ensuite mile en cendres; Châilment barbare, alors en usage: mais xoujours détestable (2)! Dans sa marche, l'Empereur se trouve près d'Ancone, qui pour lors, fans que l'on fache coment, apartenoit à l'Empereur Grec, dont le Comissaire, Michel Paléologue, vient rendre ses respects à Frédéric, & lui faire de ri-

(1) Jaurois du dire Gui Guerra: mais j'écris le premier Nom à l'Italiène, parceque, s'unif-fant ensuite au Surnom, il devint le Nom de Famille des Décendans de ce Comte, qui turent apelés, les Comtes Guidoguerra,

(1) Muratori, T. V,

2- 718-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

l'Infeription, où l'en voit les noms des Consuls de Milan de cète année. Il faut principalement faire atention à 2 d'entre eux qui sont Ardericus de la Torre, & Obertus de Orto; le second célèbre entre les Jurisconsultes par le recueil des Courumes Féodalen; & le premier parceque c'est de lui vraisemble-blement qu'est issue l'illustre Maison della Torre, ou Torriana, qui posseda depuis la Seigneurie de Milan. En 1708, le fameux Briene Baluze mit au jour l'Histoire Généalogique de la Maison de la Tour d'Auvergne, ou des Ducs de Bouillon, qui lui pro-cura beaucoup de disgraces. Il a cru, come d'autres, que les L2 Tour de Milan & ceux de France étoient une même Famille : mais, tant qu'on ne donera pas des preuves plus certaines de leur liaison, il sera disioile de les croire du même Sang. A bon comte nous trouvons à présent un Ardéric della Torre, Conful à Milan, & par conséquent Citoien confidérable de cète Ville. Mais que ses Ancêtres, ou lui fussent venus de France, c'est ce qu'il ne faut pas assurer sans de bones preu-

Année 2172, P. J. Christian, Archevêque de Maience & Archichancelier de l'Empereur, mit les Pisans au ban de l'Empire, parcequ'ils refusoient de faire la paix avec les Genois aux conditions qu'il proposoit. On lit, dans les Annales de Gène, la Lètre, qu'il écrivit aux Gènois pour leur doner avis

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Innocent ne voulut poine se laisser fléchir ; & la nécessité des Afaires l'obligea de consentir, malgré elle, qu'il n'en fût point parlé.

C'est donc en ce sens, qu'il faur prendre, come j'ai fair, ces mots: Articulis illis omninò remotis. Il est vrai que la Cour de Romeles pouvoit entendre de la supression totale des Droits, done on demandoit la confirmation : mais il faut prélumer affes de fa bone foi, pour croire qu'elle ne les emplosa pas dans l'intention de les expliquer autrement que la Partie, avec laquèle elle contractoit, ne pouvoit & ne devoit les entendre.

L'Abbé du Pin continue. Le Pape même se réserve les Apellations, & la Liberté d'envoier des Légats en Sicile. Cète Bulle d'Innocent III ne vint dans le Rosaume, qu'eprès la mort de l'Impératrice. Ces faits sont constans par les Letres d'Innocent III, & par le Récit de l'Auteur de sa Vie. On convient de l'intention du Pape: mais il s'agit de favoir , 1º. S'il a eu droit de révoquer ces Priviléges; 20. S'il les a révoqués; 30. Si la révocation, en cas qu'il y en cut de formèle, seroit bone & valable; 40. Si cète révocation a eu quelque execution. C'eft ee que nous alons examiner. Il est constant, par le procédé d'In-nocent III & par l'aven des Historiens les plus atachés au Saint-Siège, que jusque-là les Rois de Sicilo avoient joui des Droits & Privileges qui leur avoiene été acordés par la Bulle d'Urbain II, & que 3 Pa-pes les avoient confirmés solemnèlement; que cète concession n'étoit pas une que, dans l'Assemblée te-nue près de Siène, il avoit, pure liberalite: mais une en présence du Préset de Convention expresse; que

& Chancelier de France, en ces termes. Nous avons apris certainement que Roland , ci-devant Chancelier, à qui nos Serviceurs ne laissent pas de retraite autour de Roms, s'est expose à la mer avec ses Sectateurs, pour entrer en France, l'infecter de son Schisme, & la dépouiller. Car, étant acable de detes, il lui faut plus de 20 mille livres pour satisfaire ses Créanciers. Nous vous prions donc de conseiller au Roi de ne recevoir en aucune manière ce Schismatique, notre Bnnemi mortel & de l'Empive, ni aucun de ses Cardinaux & de ses Nonces. Car il en pouroit naître entre le Roi & nous une inimitié, que nous n'apaisersons pas aisement. Cependant Henri, Comte de Champagne, & gendre du Roi Louis, reçue la Lètre, que ce Prince lui avoit fait éerire par Manasses, Eveque d'Orléans, où il témoignoit se repentir d'avoir reconu le Pape Alezandre. Le Cornte, embrassant avec joie cete ocasion de faire sa cour à l'Empereur, lui conseilla u de proposer au Roi une n Conférence, où se trou-3) veroient les Seigneurs & s) les Prélats de France n & d'Allemagne 11; ajoutant avec ferment : Je vous promets que le Roi s'en tiendra à ce que je lui conseillerai, quand on au-ra examiné l'Afaire des deux Papes. Le lieu de la Conférence fut marqué à Saint-Jean de Laune, petite Ville de Bourgogne sur la Saone, & alors la frontière de la France; b le jour, la Décolation de S. Jean, 19e. d'-Aout. Le Roi, home fimple & qui se fioit au Comte, consentit à la propofition, crofant procurer la paix de l'Bglife; & le Comte retourne trouver l'Em.

PRINCES contemporains.

Normandie, congut, par la hauteur avec laquèle Philippe le traita dans une entrevue près de Gaillon, quel danger le menacoit. Le Roi demanda pour Arthur tous les Brats de la Reine Eléonor; & pour Hugue une fatisfaction convenable. Jean, avec autant de hauteur, rejeta ces demandes. Philippe le fit citer à la Cour des Pairs. Jean se moqua de la citation; & Philippe comença les hostilités en Nor mandie. Vers l'Automne, il reprit la route de Paris pour y marier sa fille Marie avec le Due Arthur ; &, peu de jours après le Mariage, ce jeune Prince, à la tête de 200 Lances, ala prendre le comandement de l'Armée des Poitevins. Elionor étoit venue en Poitou pour veiller elle-même à la sureré de ses Etats. Arthur sa-chant qu'elle étoit dans Mirebeau, marcha sur le champ pour surprendre cète Ville, qui fit peu de résistance: mais le Château, dans lequel la Reine s'étoit retirée avec le peu de Troupes qu'elle avoit, tint bon. Il le falut ailièger dans les formes. L'Armée d'Arthur n'étant pas sufisante; il se fit joindre par le Comte de la Marche. Le Roi Jean marcha jour & nuit pour délivrer sa Mère; & fit une si grande diligence, qu'il fut à la vue des Ennemis plustor qu'ils ne l'atendoient. La haine, mauvais Conseiller, animoit les 2 Chefs. Au lieu de se retirer, come ils le devoient étant les plus foibles, ils livrèrent bataille. Leurs Troupes furent miles en déroute, & Pon en fit un grand carnage. Le Duc Arthur, la Princesse Eléonor, sa lœur, le Comte Hugue, & 200 Chevaliers furent pris. Jean envoia fur le

SAVANS & ILLUSTRES.

Acre, où Manfon fit construire un Charnier à ses dépens; & par le même Ade, qu'Ughelli raporte, il affocia les 2 Frères aux prières de l'Eglise d'Acre. J'ajoute par ocasion que, l'année d'après la mort de l'Archeveque Jean II, Boémond II, Prince d'An-tioche, als du Prince Boé-mond I, & petitals du Due Robert-Guiscard, dona , par un Diplôme qu'Ughelli raporte, à l'Eglise de Saint-André, c'est à dire à la Cathédrale d'Amalfi , & 1 tous les Amalfitains, vivans alors & à leurs fucceffeurs, en Aumone & à Droit héréditaire, pour en jouir par eux, librement, tranquilement, en paix & sans chicane, la moitié des justes Coutumes & des Revenus, qu'ils devoient lui paier.

#### SIRE,

élu Evêque de Gêne en 1130, & fait premier Archevêque en 1133, meure le 1 de Décembre 1163, & non 1162, come le din Fogliesse dans le Liv. II de son Histoire de Gêne.

Ce fut sur le resus de S. Rernard, alors à Gène avec Innocent II, que les Génois élurent Sire, qui fut sacré par ce Pape, qu'il suivit en France. Il y sur présent à la Dédicace qu'Innocent sit de l'Eglise de Saint-Gille en Languedos.

Le 26 d'Octobre 1132, il fit à sa Cathédrale une donation de diférens biens & des Décimes de plusieurs endroits.

La Bulle d'Innocent II pour l'érection de l'Eglife de Gène en Métropole est datée du 19 de Mars 1133. Elle lui done, pour Sufragans, 3 Evêchés en Corfe, auxquels on en a-jouta dans la suite 2 en Italie.

200 Chevaliers furent pris. Jean envoia sur le 1136, le même Pape conchamp Arthur à Falaise; firma par une Bulle tou-

> FREDERIC I. Roi des Romains.

ches présens. Arivé dans le District de Vérone, il fait publier contre les Milanois, pour avoir détruit Come & Lodi, un Jugement, par lequel « il les privoit du » Droit de Monoie, » qu'il transféroit à la » Ville de Crémone, & en de toutes les autres m Régales, dont ils aovoient joui depuistres 30 longtems >> . Un mauvais Pont, que les Véronois avoient conftruit sur l'Adige, lui done lieu de se plaindre d'eux. Des Brigands, qu'il trouve à la Chiusa, refusent de le laisfer passer, à moins qu'il ne leur done par tête ce qu'ils exigeoient de tous ceux qui passoient par là. Des Soldats qu'il fait grimper sur la Montagne escarpée, qui comandoit ce passage, dénichent ces Brigands de leurs Cavernes, en roulant fur eux, avec beaucoup de peine, de gros quartiers de rochers. Ils tombent tous entre les mains de l'Empereur, qui les fait punir. Il se rend ensuite en Allemagne, où, dans une Diète qu'il tient vers la moitié d'Octobre, il re- précieux, & lui demandeçoit en grace les Véronois, à la prière de Thébald, leur Evêque & que j'ai traduits.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

la Ville des Romains, des Marquis d'Ancone, Conrad, Marquis de Montferrat, du Comte Gui, du Comte Aldobrandin, d'un très grand nombre d'autres Comtes, Capitaines, Valvasseurs, de Con-fuls des Villes de Toscane, de la Marche, de la Vallée de Spolère & de la Haute & Baffe Romagne, & d'une multitude infinie de Peuple, publié le Ban contre les Pisans. Il ordone, en même tems, aux Genois u de tenir prétes, n dans l'Offave de Paque, n so Galères pour le sern vice de l'Empereur n. Pai raporté ce Passage (a) afin que le Lecteur voie quels Peuples adhéroient alors au Parti de l'Empereur. Nous aprenons de l'Abbé d'Ursperg, que Frédéric, avant de resourner en Al-lemagne, fit Due de Spolète un certain Bidéluf; & qu'il dona la Marche d'Ancone & la Principausé de Ravenne à Conrad de Luzelinhart, que les Italiens nomerent Moucheen-cervèle, parceque le plus souvent il paroissoit pre que en démence.

Ann. 1173, p. 6. En Allemagne, l'Empereur & les Allemans se disposoient à venir encore en Italie, avec le plus de forces qu'il seroit possible, dans l'intention de domter les Lombards; & déja l'Expédition étoit indiquée pour l'année suivante 1174. Vers ce tems, arivèrent à la Cour de l'Empereur des Ambaffadeurs du Soudan de Babilone, qui lui remi-rent des présens rares &

(a) Il raporte les termes même de la Lètre,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

la Confirmation, qui en avoit eté faite par le Pape Adrien IV, étoit un Concordat en forme, aprouvé & redifié par 2 de ses successeurs. Innocent étoit-il en droit de révoquer des Actes de cète nature, dans lesquels il y avoit des obligations réciproques, contradées entre le Saint-Siège & les Rois de Sicile pour toujours. Tous les Juvisconfultes convienent a Que , suivant les Maxi-11 mes du Droit Naturel n ces sortes d'Actes sont n irrévocables n. Ainfi Innocent II n'a pu révoquer ceux dont il s'agit. 20, Les a-t-il revoques? Afin qu'une Concession, faite par un Traite, soit censée ré-voquée, il faut qu'il en soit fait mention expresse & nomément : Innocent III l'ae-il fait? A-t-il dérogé en particulier aux Botles d'-Urbain II, d'Adrien IV, d'Urbain & de Clément Troisièmes du nom? C'est ce qu'on ne trouvera pas. Il a seulement emploie une Clause générale, & qui n'eft que de file. Nonob-ftant tout Reserit obtenu du Saint - Siège. Nuilo prorfus obstante Reseripto, quod à Sede Apostolica fuerit impetratum. Cere Clause générale ne peut point déroger à des Traités exprès & soiemnels. 3.. Quand Innocent III aurois eu le pouvoir de faire cète revocation & qu'il l'auroit f.ite formèlement, elle seroit nulle de toute nullité dans les circonstances où il l'auroit faite. Il étoit alors Tuteur de Frédéric encore Enfant & hors d'é, tat de se défendre, ni de doner un aquiescement valable à cète révocation. Un Tuteur ne peut dépouiller fon Mineur, ni tranfiger avec lui; & tout ce qui a êté fait contre un Mineur indésendu, est nul

pereur, qui étoit en Lombardie; & lui promit avec ferment, de la part du Roi, l'acompl Jement du projet. Le bruit de cète Conférence, s'étant répandu dans les Villes d'Italie, mit les Catholiques dans une grande consternation. En y alant, le Roi Louis se rencontra avec le Pape Ale xandre à Souvigni, Prieure de Clugni; & le pri is de venir au rendés-vous; 31 ou, s'il ne vouloit pas se 9) trouver en presence de 3) l'Empereur, qu'il vint n jusques à Vergt, qui é-n toit un Château impre-3) nable, lui promètant de 3) le mener & ramener en 91 furcté 11. Et, come le Pape ne pouvoit s'y résoudre, graignant les artifices de l'Empereur, le Roi lui dit: Il est étrange que l'on evite le Jugement, quand on est sur de la justice de sa cause; & continua son zhemin pour la Conférence. Le Pape se retira au Monaftere de Dol, c'est à di re du Bourg-Dieu près de Chateauroux en Berri, où il se croïoit plus en sureté tome étant en Aquitaine. Le Roi de France ne favoit point encore les condicions du Traité, que le Comte de Champagne avoit fait, de sa part, avec PEmpereur. Quand il fut arivé à Dijon, le Conste le vint trouver & lui dit: J'ai lie cète Conférence pour votre honeur & l'utilité de votre Rolaume, afin que l'on examinat le droit des 2 Papes : Si l'Election de Roland se trouve la meilleure, l'Empe-reur se mètra à ses pieds. Si c'est celle d'Odavien, vous le reconoîtres pour Pape. Si l'un des deux manque de se trouver à la Conférence, on l'abandonera, & on reconoitra son Compétiteur. Si Votre Majesté ne veut pas s'en remr au Jugement de l'As-

PRINCES contemporains.

& la Princesse Eléonor, que l'on apelloit la Beauté de Bretagne, en Angleterre an Chateau de Briftol. Elle v mourut après y avoir refté renfermée 40 ans. La perte de cète Ba taille fut cause que Philippe leva le siège d'Arques, qu'il faitoir alors, & qu'il revint à Paris. Jean ne tarda pas à se rendre à Falaise; & se fi amener le Duc, son neveu, qu'il tacha d'engager à se reconcilier avec lui: mais Arthur, trop jeune pour prendre con-seil de la Politique, au lieu d'acepter les ofres de son amitié, que le Roi, fon Oncle, lui faisoir, lui reprocha hardiment Pusurpation du Roiaune d'-Angleterre & des P. ovinces de France. Jean irrite le fit conduire à Rouen, & renfermer dans la Tour neuve. Quelques jours après, ce jeune Prince dif parut, fans qu'on air jamais pu savoir ce qu'il êtoit devenu. On ne douta point dans le tems que Jean ne l'eur fair affaffiner. Il le savoit, & ne fir jamais aucune démarche pour s'en justifier. Philippe ne songea qu'à vanger la mort de son Gendre; & fit fuggerer aux Bretons de s'adretfer à lui pour en avoir justice. Sur leur requête, il demanda luimême justice à la Cour des Pairs du meurtre d'-Arthur comis dans un lieu relevant de la Courone de France, duquel on acufoit le Roi d'Angleterre son Vaffal. Les Pairs ordonèrent, a Que Jean comn paroîtroitn. La Citation lui fut fignifiée. Il envoita des Ambassadeurs s demander un faufcon-1) duit 1): Philippe répondit, a Qu'il ponvoit vem nicen suretém. Les Ambaffadeurs & demandent

SAVANS & ILLUSTRES.

tes les possessions du Chapitre de Gène,

Par un Diplôme du 23 de Novembre 1145, Sire confirma les Donations, qu'il avoit faites à son E-glife; & leur en joignit de nouvèles. Il en fir encore d'autres par 2 autres Diplômes des 15 d'Avril 1158 & 21 de Septembre 1163.

Pendant le peu de sejou., qu'Alexandre III sit à Rome en 1161, il confirma l'érection de Gène en Métropole, par une Bulle donée à Latran le 13 d'Avril.

Le 2; de Mai 1162, & non 1169, come on lit dans Ughelli sans doute par une saute de Copiste ou d'impression, Alexandre III ectivit de Montpellier une Lètre adressée Au vénérable Frêre S re Archevêque & aux chers Fils les Chanoines, Consuls & tout le Clergé & Peuple de Gène. Alexandre leur témoigne une grande afection, & beaucoup de reconoidance des services qu'il avoit reçus d'eux.

Cète Lêtre & les autres Pièces dont j'ai parlé sont raportées par Ughelli, qui dit de Sire qu'il sut Illustre par la douceur & l'innocence de ses mœurs, & par la gloire de ses actions,

Sire fut enterré dans la Cathédrale; & son Eglise l'honore come Saint.

# GUILLAUME, Fils de LOUIS,

François, Evêque de Salpi, dans la Pouille, vivoit en 1102, & ne vivoit plus en 1150.

Pape. Si l'un des deux manque de se trouver à la Conférence, on l'abandonera, & on reconoîtra donera, & on reconoîtra duit n: Philippe répondit, se Qu'il pouvoit venire en sent au Jugement de l'Assentrau de Saufconduit pour le retour n'el dit, la faute d'Ughelli. Le 1°.

FREDERIC I. Roi des Romains.

leur Députe, qui lui remet de leur part beaucoup d'argent; & jure pour eux, « Qu'ils feso ront marcher, a son so ordre, toutes leurs >> Troupes contre les m Milanois m.

A peine s'êtoit-il éloigné de Plaisance pour marcher à Rome, que les Milanois envoient à Tottone 300 Cavaliers & 200 Fantailins, qui se fortifient de leur mieux dans les ruines de cète Ville. Les Pavésans y acourent aussitôt; & s'en retournent sans rien faire. Sur le bruit qu'ils s'alloient mètre en marche, les Milanois avoient rapellé leurs gens, qui n'avoient pas obei. Par reconoissance pour les services d'une Ville, qui s'étoit sacrifiée pour eux, ils entreprènent de la rebâtir. Pour cet éfet, ils y envoient une partie confidérable de leurs Troupes, qui se met à relever les murs. Les Pavésans reviènent, le 25 de Mai. Les Milanois, mis en déroute, ont beaucoup de gens tués, leur bagage. Le lendemain, les Pavésans donent un vigoureux asneux jun & l'autre Cardinaux, furent envoiés par

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

rent une de ses Filles en mariage pour le Fils du Soudan qui lui faisoit ofre it d'embraffer, avec fon 11 la Religion Chretiene, 3) & de rendre tous les Pri-" foniers Chretiens ", L'-Empereur retint ces Ambatfadeurs durant 6 mois; & leur permit de voir les Villes d'Allemagne, & de se bien informer des usages du pais. Que le Lecleur en croie ce qu'il voudra! Pour moi, je crois que la proposition, atribuée à ces Ambaffadeurs n'eft qu'un vain bruit, qui courut par-mi le Peuple, à la vue de gens de croïance si diférente venus de si loin. Les Mahométans ne changent pas aisément de réligion; & , quand même le Soudan en auroit eu le dessein, coment auroit-il pu s'en prometre autant de ses Sufets? Il auroit mis sa tête en trop grand danger. P. 7. Les nouveles, qui venoient en Lombardie des grands préparatifs, que l'Empe-reur faisoit pour revenir en Italie excitoient les Villes confédérées à se mêtre en état de n'avoir rien à craindre, en faisant de nouveles Aliances, & ref-serant les ancienes. Pour cet effet, il se tint, le 10 d'Oftobre de cete année, à Modene, une Assemblée, où les Cardinaux Hildebrand, & Theodwin se trouverent avec Albericon, Eveque de Reggio. Sigonins n'a pas fait usage de son exactitude ordinaiou pris; & s'enfuient, il dit, en parlant de edte en abandonant tout Assemblée, a Qu'ildepran-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

de droit, & ne peut lul préjudicier en aucune ma-

Ces Maximes sont vraiese mais elles font ici mal apliques. L'Auteur, par son inatentión ordinaire, a suppose qu'Henri V avoit nome le Pape Innocent III Tuteur de son fils Frédéri V mourut dans les derniers jours de Septembre, ou dans les premiers d'-Octobre 1197: Celeftin III, alors Pape, mourur le & de Janvier 1198: Innocent III, fon successeur, ne pur étie élu que le 10 du même mois pour le plustot; & ne fut sacré que le 22 de Février de la même année 1198. Ce fut avec Conftance qu'il traita de l'Investiture du Roieume de Sieile pour Frédérie qu'elle avoit fait couroner Roi, du consentement du Pape Célestin III, uniquement pour afsuccession & la Courone. Elle étoit, par l'aquiesce-ment des Siciliens, Reine de son chef; &, tant ou'elle auroit vécu, son Fils, avec le titre de Roi, n'auroit êté que son Successeur désigné. Les Maximes de Droit, mal apliquées à Frédéric, lequel, lors de l'Expédition de la Bulle d'Investigure, n'étoit pas le Pupille d'Innocent III n'auroient pas empêchê que la révocation des Priviléges des Rois de Sicile ne für bone & valable à l'égard de Constance, véritablement Reine de Sicile, par elle-même & règnant alors, si le Pape In-nocent III eut eu le pouvoir de faire cète Révocation. Mais il ne l'avoit point, parce que la Bulle d'Urbain II & le Traité de Guillaume I avec Adrien IV étoient non des faut à la Ville. Deux de 'n le Pape, d'Anagnie à I graces obtenues de ces

serment de passer sous l'obeissance de l'Empereur, & de tenir désormais de lui tout ce que je tiens de vous en Fief. Le Roi surpris lui dit: J'admire comenc, à mon infu, vous aves ose traiter avec l'-Empereur. Le Comte répondit: Vous m'en aves doné le pouvoir pat l'a-Evêque d'Orléans; & montra la Letre, par laquele ce Roi, couroucé de ce qu'Alexandre avoit mal reçu fes Envoies, ordonoit au Comte u de lier la Con-3) s'entenir à tout ce qu'il n auroit réfolu m. L'Empereur étoit à Dole, qui faisoit la frontière de ses Etats; & les François, sa-chant qu'Octavien n'étoit pas avec luis se réjoui soient de son absence: mais les Allemans le firent prointement venir ; & l'Empereur, le prenant avec lui, le mena jusques au milieu du Pont de Saint-Jean de Laune; puis auffi tôt il se resita, come diant satisfait à sa promesse. Le Roi, de son côté, se ren-dant au lieu de la Consérenet, envoia Joffe, Archeveque de Tours, Maurice; Evêque de Paris, & Guil-laume, Abbé de Vezelai, evec d'autres Seigneurs vers les Députés de l'Empereur, lesquels acendoient au même lieu la réponse du Roi, diane aves eux le Comte de Champagne, entièrement favorable à l'Antipape Victor. Les Députés du Roi demandérent un délai, coparcequ'il n'an voit après que la vell-vileles conditions du Train it, & qu'une Afaire de m cète importance ne den voit pas être décidée à w la hâte n: mais les Députés de l'Empereut refli-sèrent le délai. Les Cardinaux, que le Pape avoit envoies, resournerent à Verence come rompue. Le len- voit aucune Place en Poi- qui fut éleve des l'Enfan-

Tome V.

PRINCES contemporains.

a Que cela dépendroit du n Jugement des Pairs n; & come ils lui réprésenterent, " Que leur Main tre étoit non seulement 1) Duc de Normandie: mais encore Roi d'An-" gleserre, & que, quand n même il voudroit luinême se mètre dans un 30 danger si manifeste, les n Barons de son Roïaume n l'en empécheroient n: Que m'importe, repliqua-t-il! Le Duc de Normandie n'est-il pus mon Vaffal? S'il s'est aquis un titre plus relevé; mes droirs de Souverain doivent-ils étre perdus pour moi? Des que la Citation fut expirée; les Pairs rendirent leur Jugement par défaut, dans lequel ils disoient, " Que Jean, Duc de Normandie-au mépris du fer-1) ment qu'il avoit fait au " Roi de France, fon Sousi verain, aiant iué le Fils n aine de fon Frère, Hon me-lige de la Courone s) de France, dans la Sei-s) gneurie dudit Rosaume, 1) il écoit condamnés come 3) Traître & Ennemi de of la Courone de France, 1) à perdre par confiscation n) tous les Etats, qu'il te-noit à la charge d'ho-n) mage, & que la reprise n de possession s'en feroit or par les armes of. En consequence de ce Jugement, Philippe, dans l'espace de 2 ou 3 années, dépouilla Jean de la Normandie & de toutes ses autres Pro-vinces de France, à l'ex-ception de la Guiène. Jean se defendit si mal dans cète guerre; qu'il fut universelement méprife de ses Sujets de France & des Anglois. En 1205, il parut reprendre courage, & voulut tenter de recouver le Poitou: mais l'Ar chevêque de Cantorbéti & Guillaume Marshalls Comte de Pembrock, l'en em-

SAVANS & ILLUSTRES-

Evêque, dont il parle, est Rainald. Il en dit uniquement, a Qu'il fut pren sent en 1039 à la conn secration de l'Eglise de not Voin ton. Le 4e. eft Etiène, dont il dit, a Qu'il étoit 1) Eveque en 1150 m. L'intervalle de 1039 à 1153 eft crop grand pour qu'entte Rainald & Etiene il . n'y air pas en du moins; Eveques. L'Edtelon de l'Italie Sacrée faire à Venife en 1721, T. VII; col. 917, ofre apres Rainald, ces mors entre deux crocheis en catactères diférens de ceux du Texte d'Ughelli: Guillaume fue présent à la confécration de l'Eglise de Saint-Sabin de Canosa, faite par le Pape Paschal III (II), en 1:02, come on le voit gravé sur une pierre dans cète Eglise. C'est tout ce que ces Editeurs ont sus de cet Evêque; & bien en prend à sa mémoire qu'il ait ête frère d'un Benedictin pour qu'on le conur un peu mieux. Le-T. VI des Annales Benédiffines ébauché par Doms Mabillon & fini par D. Martenne qui l'a mis au jour depuis l'Edition de Venisé de l'Italie Sacrée, va nous aprendre tout ce que l'on peut savoir aparemment de notre Evéque Guillaume.

On y parle, Live 74 ; N. 84 de Guillaume, Abbé de Marmoûtier; & l'ort dit, N. 85: Sous fon gou-verhement fleurit à Marmoutier Gosbert, furnomé de Louis (c'est à dire Fils de Louis) issu d'uné très illustre Famille de Touraine. Il passa la plus grande partie de sa jeunesse à Constantinople, où son illustre origine & sa rare probité le réndirent très cher à l'Estimateur A. très cher à l'Empereur Alexis Comnene, Il eut un

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

leurs Compagnies y entrent même : mais elles sont repoussées. Ils s'en retournent ensuite; & les Milanois achèvent de relever & de creuser les Murs & les Fossés

de Tortone.

Le dessein de l'Empereur, lorsqu'il êtoit à Rome, êtoit de porter la guerre dans la Pouille: mais son Armée étraiée de la quantité de gens que les maladies, produites par les chaleurs, faisbient mourir tous les jours, avoit témoigné de la répugnance pour cète Expédition.Les Barons, banis de cète Province, n'aiant obtenu de lui que des Lètres Patentes, par lesquèles il les adressoit à leurs compatriotes, ont recours, aussi-tôt après son départ, au Pape, qui leur promet toutes sortes de secours, & qui, pour des motifs qu'on devine aisément, ne balance pas à faire révolter toute une grande Province contre son Roi légitime.Les principaux Chets de la révolte & d'un complot formé de détrôner Guillaume I, étoient Robert, ci devant Prince de Capoue; ANDRE, Comte de Rupe-Canina; R1-CHARD DE L'AIGLE,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

31 Modene 31. Hildebrand alors n'étoit plus Eveque de Modène. Les Consuls de Brescia, de Cremone, de Parme, de Mantoue, de Plaisance, de Milan, de Bologne, & de Rimini furent aussi de cète Assemblée. On y confirma la Confédération & Ligue de Lombardie; & chacune des Parties s'obligea u de m ne faire ni traite, ni n paix avec l'Empereur " Frederic, sans le con-3) ne point rebatir Creme 1) sans la permission des n autres Confederes m. J'ai fait imprimer, Ant. d'-Ital. Diff. 48, cet Acte que j'ai tiré des Archives de la Comunauté de Modène. Ann. 1174, p. 10. Frédéric, revenu, cète année, en Italie, se flata que la nouvele Ville d'Alexandrie lui feroit peu de rélistance. Il en comença donc le siège le 29 d'Octobre. Toutes les Machines furent dressées; & l'on n'oublis rien de ce qui pouvoit contribuer à faire prendre elle Place. Mais les Habitans se défendirent avec tant de vigueur que, bien que eète V'ille ne fût encore, pour ainfi dire, que dans l'Enfance, & qu'elle ne fût pas encore ceinte de murailles, quoique le Moine Godefroi le dife: mais qu'elle fut seulement entourée d'un fosse profond, ainst que l'Auteur de la Vie d'Alexandre III l'affure, l'Armée Impériale ne put cependant faire aucun progrès. Je laifferai d'autres examiner quel fond l'on doit faire fur l'-Aboe d'Uriperg, quand il die de cète Ville. Elle étoit cependant entourée de foises & de très fortes murailles. Bien que les

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Papes: mais de vrais Contrais finaliagmatiques; & ne pouvoient être revoqués, casses, annulés, que que par le consentement mutuel des Parties contractantes, ou de leurs. Aians cause.

Revenous à l'Abbé du Pin, qui continue. 40. Enfin cete pretendue Révocation n'a eu aucune forre d'execution. Frédéric & fes successeurs sont demeures en possession des mêmes droits jusqu'à présent, de l'aveu & du consentement des Papes, qui n'ont jamais réclamé, ni allégué la prétendue Révocation d'Innocent III.

Ce Pape, devenu, par la mort de Constance, le Tuteur de Frédéric, n'ofa pas poutfer plus loin fon entreprise sur les Droits des Rois de Sicile; & ce fut vraisemblablement pour l'en empêcher que Constance, en Princesse ha-

bile, lui déféra la Tuie-le de son Fils. Au reste, pendant qu'elle étoit en dispute avec la Cour de Rome pour les Droits cédés par Unbain. 11 & par Adrien II. elle en fit usage. En 1193, elle confirma, fous peine. d'excomunication, les Privilèges de diverses Eglifes ; & , par un autre Diplome, elle unit piulieurs. Eglises au Monastère de la Latina. L'Abbe du Pin, Ch. XI, done mal-2-propos ce dernier Acte de Jurifdiction Ecclefiaflique, pour être de 1199, puit-qu'alors Constance ne vi-voit plus. C'est encore, mal-à-propos qu'il dit à la même année 11991 Fréderic II, entré dans ses Droits, conut de l'Apel d'une Sentence rendue entre l'Abbé & le Monastère de Malte, & un Seigneur. Frédéric II ne pur pas user Comce de Fondi, & Ro- pluies cuffent inondé toute par lui-même de les Droits

demain de grand maiin, le Comte de Champagne vint trouver le Duc de Bourgogne, & lui dit : Je ne puis éviter de me doner à l'Empereur, puisque le Roi n'a pas acompli fa parole. Pour l'amout du Rei, j'ai cependant obtenu de l'Empereur un delai de j semaines , a à fi condition qu'au jour nome, le Roi viendra, mais n avec le Pape Alexann dre; & qu'il exècutera n ce qui fera décidé, fous n peine de se rendre prin sonier de l'Empereur à n Befançon n. Le Roi ne puts'en défendres Il le promit, à son grand regret ; o dona pour ôtages le Duc de Boureogne, le Comte de Flandre, & le Comte de Nevers. Cete nouvelle alarmant fore tout POrdre Brolehastique; ils prièrent Dieu d'avoir pirié de son Eglise. Le Roi retourna donc à Saint-Jean de Laune: mais l'Empereur n'y vint point. Il se contenta Chancelier, Archeveque de Cologne, le principal spui du Schisme. On répéta les propositions, que le Comte de Champagne 4voit faites au Roi, de la part de l'Empereur : mais l'Archevêque de Cologne soliting, a Que l'Empereur nn'avoit point dit ce qu'-n on lul faisoit dire; & n qu'il ne feroit part à n persone du droit de jun ger l'Eglise Romaine, Nqui n'apartenoit spéciale-n ment qu'à lui n. Le Roi, ravi de trouver l'ocasion de dégager sa parole, de-manda au Comte « se les n conditions du Traité lit coient tèles qu'il les an voit raportées 11. Il le soutint; & le Roi die alors: Vous voies que l'Empereur n'est point iei, come il y devoit êtte, suivant forre promesse; vous êtes tolli temoin que ses Envoies changene les condi- les Moines envolèrent à l'vereus, le sa science ne por-

PRINCES contemporains. . SAVANS & ILLUSTRES.

tou, qui put, au besoin, lui servir de retraite. De retour à Londre, il se repentit de les avoir crus, fe figurant qu'ils n'avoient parle que de concert avec les autres Seigneurs; & pour s'en vanger, il exigen de toute la Noblesse des taxes, qu'elle ne le crofoit pas en droit d'imposer, En 1206, il le rendit en Poicou, dont il recouvra quelques par-ties: mais, lorsque ses succès étoient les plus grands ; coujours dupe de la politique de Philippe, il consentit de faire une trève de 2 ans, après laquèle ses démélés avec Innocent III le mirent hors d'état de continuer cète guerre.

2 . Hubert, Archeveque de Cantorbéri, mourut en 1205 - Quelques Moines de sa Cathédrale, s'étant rendus, à l'infu des autres, au milieu de la nuit à l'Bgl fe, élurent furti-vement Archeveque, Ré-ginald, ou Renaud, leur Souprieur ; & tinrent l'election secrète, comtant la faire confirmer par le Pape avant qu'elle fut conue de leurs Confrères & du Roi. Pour cet éfet, ils eurent l'adresse de faire députer Réginald Rome pour quelques Afaires de la Comunauté: mais ce Moine orgaeilleux n'eur pas plustor passe la mer, qu'il prit le titre d'Archeveque de Cancorbéri. Des que Jean l'aprit, il ne douta pas que tous les Moines de Cantorbéri m'eussent pris part à cète élection, faire sans fon consentement. Il menaça de les en punit; &, pour l'apaiser, la Comunauté, s'étant affemblée, clut Archeveque l'Eveque de Norwich, qu'il avoit recomande. Jean l'aiant

investi sur le champ du

Temporel del'Archeveché;

ce, dans le Monastère de Saint-Paul de Cormeri; qui s'en rétira dans la fuite pour éviter les persécutions des Mechans; & qui sa rendie à Constantinople, après avoir fait diferent volages. Son Frère le fi. A bien conoftre à l'Empereur, qu'il mérèra que ca Prince le mît au rang de ses Amis; & qu'ensuire th sut fait Evêque de Salph

Ces derniers mots fons entendre que ce fur à 14 Empereur Grec que Guillaume dut son Eveché. La chose me paroit douteuse. En 1102, la portion de la Pouille, où se trouve Salpi, apartenoit aux Normans. Il est donc à cro re que Guillaume, aiant pafle de Constantinople à la Cour de Roger, Due de Pouille & de Calabre , & que ce Prince trouvant dans ce Gentilhome un Etclésiastique home de mérite, le fixa dans ses Etats; en lui procurant l'Evech de Salpt. J'apuie ma conjecture sur ce qu'on va voir que Gosbere quita Constantinople pour revenir en France: Guillaumes qui n'etoit fourenu dans cete Cour que par le crédit de son Frere, dut alors prendre le parti d'aler chercher fortune ailleurs. La seule chose, qui peut causer quelque embaras, est que je ne trouve pas en qu'èle année Gosbert revint en France.

Quoi qu'il en soits voicit ce qui fuir dans le N. 85 du 74% Liv. des Annales Bénédia. Mais Gosbert s'ennuïant de la Cour Imperiale, méprifa les grands honeurs qu'elle lui ofroit n'y voiant rien de sotide & de flable; & , soupirant apres un sort meilleur & plus sur, il acourut à Marmoutier, pour y travailler, ignore des homes, & l'œuvre de son salut. Mais sa naissance illustre, fes,

Hij

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empeteur FREDERIC I.

BERT DE BASSEVILLE, Comte de Loritello, coufin-germain de Guillaume. Maion, Grand-Amiral de Sicile & principal Ministre de ce Prince, avoit fait disgracier ce Comte Ro-BERT, qui, pour se vanger, s'êtoit fait Chef de la Conspiration. Il avoit pris des mesures, en traitant avec l'Empereur Manuel Comnène. Quand il en est teins, Michel Paléologue, Comissaire de ce Prince à Ancone, passe dans la Pouille avec beaucoup! d'argent, pour doner aux Barons rebelles de quoi païer leurs Troupes. Le Prince ROBERT recouvre Capoue & fa Principauté. Le Comre Robert ailiège & prend Bari, dont il fait démolir le Château, Suessa, & Tiane. Le Comte André s'empare du Comté d'Alife. Une Flote Grèque aborde au Port de Brinde; & la Ville se rend, à la réserve du Château. Toutes les autres Places maritimes s'acordent, soit avec le Séhaste, qui comandoit la Flote, soit avec le Comte ROBERT. Le Pape lui-même, pour doner plus de chaleur à la révolte, vient à San-Germano, le 29 de Septembre, avec un bon Corps de Troupes. Le siège doit se raporter à la biens passagers, il cher-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

la plaine, Frédéric, Prince d'une constance admirable dans ses entreprises, résolut de passer l'hiver dans ses tences sous cète Ville, plustôt que de se retirer dans des Quartiers plus comodes. Si nous en voulous croire Sigonius (Roi. d'Ital. Liv. XIV), les Milanois, les Plaisan-tins, les Brescians, & les Véronois, chaque Peuple avec son Carroccio, vinrent, cete année, camper entre Voghera & Caftiggo, pour doner du se cours à la Ville assiégée. L'Empereur, en voïant leur hardiesse, ne put pas s'empêcher de leur aler livrer baraille: mais il fut mis en déroute, & ne se sauva qu'avec peine à Castiggio. ( Clastidium ). Les anciens Historiens ne disent rien de cète bataille, ni de la victoire remportée par les Confédéres. Ce qu'elles disent y est fort contrai-re. C'est encore sans sondement, que Sigonius veut que, cete année, les Crémonois & les Tortonois, se soient, par crainte de Frederic, retires de la Ligue de Lombardic. On peut encore moins soutenir l'opinion du Puricelli, qui dans ses Monum. de la Baf. Ambrof.) dit qu'avant ceci les P vefans étoient entrés dans cète Ligue. Dans la Préface, que j'ai mise à la tête du petit Ouvrage de Buoncompaguo, T. VI des Hist. d'Ital.), j'ai dit, en me fiant au Texce de Sicard, Evêque de Crémone, Ecrivain de ce tems-là, que le Siège d' Ancone se fit en 1172. Mais, aiant aujourd'hui mieux examiné ce point d'Histoire, je crois que ee Texte est défedueux; & que ce

ROIS, & autres SOUVE\_ RAINS en ITALIE.

à cet égard, tant qu'il fut Mineur. Ils ne pouvoient, pendant ce tems, etre exercés, mais en fon nom, que par son Tuteur, qui devoit être nomé dans les Aftes. Mais ce Tuteur êtoit Innocent III, qui ne pouvoit exercer lui même la Tutèle, qu'en réfidant en Sicile; & qui, ne pouvant pas y refider, se crut autorise, par sa qualité de Pape, d'avoir en Sieile un Légat, pour administrer la Tutèle à sa place. Come c'étoit une choie indifpensable, la pluspart des Siciliens ne firent pas dificulté de recevoir les Légais, envoites par Innocent, pour veiller aux intérêts du jeune Roi jusqu'à sa Majorité.

Ce Pape ne manqua pass continue Muratori, même année 1198, p. 103, de procurer, par de fortes inftances, la délivrance de Sibille, veuve du Roi Tancrède, détenue prijonière en Allemagne avec jes 3 Filles. La liberté lui fi trendue, ou peut être on lui fournit les moiens de s'enfurr. Refugiée en France, elle y marta sa Fille aînée à Gautier, Comte de Briene. Il y a des Ecrivains, qui eroient qu'alors le Roi Guillaume, fon fils, étoit mort; & l'on ne sauroie nier que l'Auteur de la Vie d'Înnocent III & Jean de Cezcano ne l'aient dit. Pignore s'ils en écoient certains : mais Otton de Saint-Bluise dit, u Qu'après avoir n) fait evengler ce Prince 1) (d'autres difent fair men tre hors d'état d'avoir. n) des Enfans | Henri V le or renferma dans une Forn) teresse des Grisons no. Le même Auteur ajoute: On dit que, quand ce Prince eut ateint l'age viril, aiaut perdu toute efpérance à l'égard des

tions du Traité. Je suis donc quite de ma parole. Le Comte en convint ; tous les Seigneurs & les Prélats, qui se trouvoient présens, le déclarérent aussi; & le Roi , piquant un cheval vinoureux qu'il montoit, s'éloigna promtement. Les Allemans confus le suivirent, & le prièrent de revenir, difant, a Quel' Empereur m étoit prêt d'exécuter ce 31 que le Comte avoit promis 11: mais le Roi, erop heureux d'avoir évité ce péril, dit, « Qu'il avoit si fait ce qui dépendoit de 1) lui 11. Ainfi l'Affemblée

se separa. l'Empereur avoit invice reèlement à cète Confetence les Rois de Danemare, de Hongrie, & de Bohème. Le Roi de Danemare fut le seul qui vint, après la rupture de la Conférence, lor sque l'Empereur êtoit à Meis, où ce Prince le reçut. Il avoit avec lui son frère de lait Absalom, qu'il avoir fait elire Eveque de Roschild en 1158. Ce Prélat n'écoit pas moins recormandable, dit l'Ab. Fleurs , ibid. N. LXI, par sa prudence & sa valeur, que par ses verétendu la Religion chés les Rugiens & les autres Slaves, autant par les armes que par la prédication. Pendant que ce Prince êtoit à Mets, Octavien tint un Concile, où il s'eforça de montrer, par de grands discours, la validité de son Election ; & , pour se rendre les Evêques favorables, il ordona il Que l'on n'a-11 peleroit au Saint-Siège, w qu'en cas que l'Afaire ne v put être décidée à leur n Tribunal 11. Après qu'il eu parli, l'Empereur dit, u Qu'il avoit invité les » Rois à la Conférence, 31 pour finir la question du 3) Schisme, trant réfolu n de s'en tenir à leur avis;

PRINCES contemporains.

Rome demander que son élection fut confirmée. Innocent III, qui ne ne gligeoit aucune ocasion d'etendre les bornes de fon pouvoir, cassa les deux élections; & força Moines, députés des deux parts, de s'affembler & d'èlire le Cardinal Etiène Langton, Anglois, qui se trouvoit alors à Rome. Un seul de ces Moines, qui se nomoir Elie de Brantefield, eut affés de courage pour protester contre la violence, qui leur étoit faite. Les autres obéirent en murmurant. Le Pape confirma cète élection extorquée; & sacra lui-même le nouvel Archeveque, prétendant que la plénitude de sa puisfance apostolique convroit les défauts de l'élection. Pour fourenir fon entreprise, il comença par infinuer adroitement auRoi, qu'il risqueroit beaucoup à vouloir s'oposer à ce qu'il avoit fait. C'est ce qu'il exécuta par un présent énigmatique de 4 Bagues d'or, montées de pierres diférentes, lequel fut acompagné d'un Bref, que voici tel que Rapin Thoyras l'a traduit T. II, p. 3 20. Entre les Richeffes, que les Mortels regardent come les plus estimables, & qu'ils defirent avec le plus d'ardeur, nous croiions que l'Or épuré & les Pierres précieuses obtiénent le premier rang. Bien que nous soions persuadés que Votre Excèlence Rotale possède abondamment ces sortes de Biens, nous avons jugé à propos de vous envoier, come une marque de notre bienveillance, quatre Aneaux montés de leurs Pierres. Nous defirons que vous y considériés les Mistères, que leur Forme, leur Marière, leur Nombre , & leur Couleur renferment, plustôt que la va-1) & qu'ils n'y étaient pas leur du présent même. La l'à ce sujet l'Art. XX de-

SAVANS & ILLUSTRES.

mirent pas qu'un aust grand Home fut longtems caché. L'Abbe Guillaume eut en lui, pour les prin-cipales Afaires du Monastère, un Coadjuteur, dont l'habileté n'étoit pas inférieure à la fiene; & Etiène, Comte de Champa-gne & de Blois, en fit son Ami particulier.

# BERNARD D'EGLI UBERTI,

Cardinal , Evêque de Parme, elu, en 1106, meurt, rrès agé, le 3 de Décembre 1133.

Il étoit d'une anciène & noble Famille de Florence, & son père s'apel-loit Brunon.

Aiant embraffé dans fa jeunetse la vie monastique dans la Congrégation de Vallombreuse, il fur le premier Abbé de Saint-Salvi près de Florence; & devint ensuite le septième Abbé de Vallombreuse, c'est à dire Général de la Congrégation de ce nom.

En 1197, Urbain II le fit Cardinal-Prêtre du Titre de Saint-Chrisogon, & l'emploia dans plusieurs Legations importantes.

On l'a vu figurer dans diférens endroits du Volume précèdent. Qu'il me sufise de dire ici qu'en 1192 Pafchal II le fit fon Léget résidant auprès de la Comtesse Mathilde, pour l'aider de ses conseils, & Vicaire Apostolique toute la Lombardie. Ce fut lui, dont on vante la Prudence & la Probité rares, qui fit renouveler, le 17 de Novembre 1102, par Mathilde, la Donation, qu'elle avoit faite, en 1077, de tous ses Biens, par les mains de Gregoire VII, à l'Eglise Romaine. Je ne rapellerai point ici ce que p'ai dit des supofitions, qui comencent le second Ade. On peut voir

EVENEMENS Sous le règne de l'Empeteur FREDERIC I

Prince ROBERT & les autres Barons, vont lui rendre homage, & lui jurer fidélité. Reconu pour Souverain dans tous ces cantons, il se rend à Benevent. Il ne reste dans la Campanie & dans la Pouille de fidèle à Guillaume, que Naple, Amalfi, Troia, Sorrente, & quelques autres petites Villes & Châteaux fortifiés.

1196. L'EMPEREUR. voiant que, sous ombre de secourir les Sujets rebelles de Guillaume 1, les Grecs s'êtoient rendus maîtres de presque toure la Pouille & la Campanie, se fonde sur de vains raports pour rompre avec eux, & refuser au-diance à leurs Ambassadeurs. Il se dispose même a retourner en Italie, pour leur aler faire la guerre, encouragé par le bruit, qui couroit en Allemagne, que Guillaume êtoit more, ou devenu fou. Mais, ajant apris que ce Roi n'étoit pas mort, & qu'il avoit la tête faine, il change d'avis; & ne pense plus qu'aux préparatifs de la guerre, qu'il vouloit faire aux Milanois.

Toute l'année précèdente, Guillaume, par les artifices de son Favori l'Amiral Maion.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

présente année (1174). Romoald de Salerne, Ecrivain contemporain, en par-le vers ce tems ; & les Annales de Pise en marquent plus-clairement l'année. P. t I. Buoncompagno, qui vi-voit dans le tems & qui naus a laissé la description de cet évenement, nous fait entendre quele étoit alors la puissance des Venitiens, en disant que le Duc de cète Ville porte for la tête un cercle d'or, & qu'en figne de la Seigneurie de la Mer i propter aquarum dignitatem) on le voit porter quelques ornemens Rojaux. P. 12. Guillaume degli Adelardi, Noble Ferrarois, & la Comtesse de Bertinoro, vincent avec une armée confidérable, fecourir Ancone; ce qui força Christian, Archevêque de Maience, de lever le siège, & la Flote Vénitiene de retourner à Venife. Romoald de Salerne, après avoir dit que Guillaume & la Contesse de Fertinoto vinrent avec de grandes forces au secours d'Ancone, dit que l'Archeveque, aiant reçu de l'argent des Habitans, leva le siege. Que le Lecteur en crois ce qu'il voudra! Du reste, il est aiso de prouver que cet Archevoque faisoit ardemment la chasse à l'argent, Godefroi, Moine de Saint - Pantaleon y em raportant à Pannée 1:71, les prouesses de l'Archevêque Christian dans les 5 années de sonséjour en ce pais, n'a su ce qu'il disoit, en assurant que ce Prélat fit rentrer, fous la domination de l'-Empereur, Ancone, Ville maritime, en aiant chaffe les Grees, Les Hittoriens Italiens, mieux informés

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

cha, par de bones œuvres, les biens spirituels. Soudrait forcement à la vie active, il embraffa la vie contemplative. Plaife à Dieu que g'ait êté d'une manière méritoire!

Annee 1199, p. 1047 Bien que bequeoup de gens, en Sicile, en Pouille, en Calabre, haiffent le jeune Roi Frederic, come étant fils de celui par qui ce Rotaume avoit été privé de tant de Sujets & de eréfors ; ils avoient cependant résolu de rester en repos, dans la pensée qu'il leur étoit plus utile d'avoir un Roi, qui ne règnst que sur eux ; surtout depuis qu'il leur paroissoit que ce Roi ne pouroit jamais prétendre à la Courone de Germanie, que se disputoiens Otton de Welf-Efte & Philippe, oncle de Fréderic, elus par 2 Factions contraires.Il furvint cependant au Rosaume de Sicile d'autres malheurs imprévus, dont il fut longtems la proie. Marquard, chaffe. par Innocent III de la Marche d'Ancone, s'étois reciré dans la Pouille. Il n'eut pas fitôt apris la more de Constance, que, rafsemblane une Armée d'Allemans, & d'autres gent atachés à ses intérêts, il fit conoltre qu'il prétendoit en vertu du dernier testament de l'Empereur Hen-ri V, être le Tuteur du jeune Roi. Le Roi Philippe même l'excitoit secrète+ ment à la poursuite de ses desseins. Après la prife de quelques Châteaux, il als faire, au comencement de cèse année, le fiège de San-Germano, qu'il prit, & dont il dona le pillage à ses Soldats, pour les animer à de plus grandes en-treprises. Une bone parcie des Habitans, & la Garanifon se retirerent au Monte de nos Afaires, en parlent l Castin, Marquard agregee

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

s'êtoit tenu renfermé dans son apartement au Palais de Palerme; & n'avoit admis à le voir, qu'Hugue, Archevêque de cète Ville, & Ma:on. C'avoit êté l'origine du faux bruit, qui s'êtoit répandu sur son comte en Allemagne. Maion avoit cependant ofenie. par ses injustiçes & ses calomnies, beaucoup de Seigneurs Siciliens, qui se révoltent, cète année, dans Palerme même & dans d'autres endroits de l'Ile. Ces troubles tirent Guillaume de son assoupissement : mais ils n'ouvrent point ses ieux fur les infames manœuvres de Maion. Il aprend enfin le mauvais état de ses Afaires dans la Pouille; &, pour y remédier, il se hâte d'autant plus de travailler à faire la paix avec Adrien IV, qu'il aprend que l'Empereur Manuel ofroit au Pape, pour qu'il lui cèdat 3 Places maritimes, de très grandes sommes, & tout ce qu'il faudroit de Troupes & d'argent pour chasser Guillaume de la Sicile. Il passe à Salerne; & députe sur l Ie champ au Pape l'Evêque élu de Catane & d'autres persones, pour traiter de la paix, à condicion « de doner autant d'argent que l'ille, que les Alexandrins vembre) que Marquard paf-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

diféremment... Les Ecrivains de Venise ne paroifsent guère instruits de ce siège, bien qu'il en soit fait mention par Dandolo: mais il faut voir la Def-cription qu'en a faite Buoncompagno, Florentin, que j'ai eite plus haut, lequel ctoit alors Professeur public de Belles-Lètres à Bologne. On ne doit pas taire, qu'avant d'entreprendre le fiége d'Ancone, l'Archevêque, nomé ei-dessus, ainst que Romoald de Salerne l'ateste, venant dans le Duché de Spolète & dans la Marche, prit & facagea plusieurs Châteaux de ce pais; & soumit les Villes d'Assise & de Spolère. Conrad, Abbe d'Uriperg, dit qu'au mois de Mars de cète année, la Ville de Terni fut détruite. Rien n'empeche de croire que ce fut un des beaux exploits de ce b irbare Archevêque.

Ann. 1175, p. 13. L'hiver de cète année fut rigoureux; & cependant l'intrépide Empereur Frédéric ne voulut point, contre l'avis de sous ses Princes, s'éloigner d'un pas de la Ville d'Alexandrie, qu'il assiézeoit. Son Armée en eut tant à soufrir, que le désaut de sourage sit périr une grande quantité de chevaux; & que les maladies & la désertion diminuèrent considérablement le nombre des Soldats, qui ne pouvoient pas tenir contre le manque de toutes les choses nécessaires. Mais cela ne ralentissoit point l'ardeur de Frédéric, qui se flatoit d'en sortir bientôt à son honeur, au moien d'une invention, qui lui promètoit un heureux succes. C'étoit une Mine conduite si secrècement vers la

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

ce Monastère durant jours; & peut être v'en fut. il rendu maître, si, le 13 de Janvier, le Ciel étans serain, il ne fut pas survenu tout-à coup un fu-rieux Ouragan, mêlé de vent, de grèle, & de pluie, qui, renversant toutes les ientes des Assiegeans, les obligea de se mêtre en sureie par la fuite, Ils abandonèrent leurs équipages, furent poursuivis par les Atlieges, & perdirent beaucoup de monde. Innocent III, résolu de désendre le Roi Frédéric, commis à ses soins, mit une Armée fur pied pour aréter les progrés de Marquard. Celuici parut se repentir de son entreprise, obtint par la du Pape l'absolution des Censures, & ne tarda pas à le trahir, Avant cète seinte paix, ou peut-être depuis, il sit diverses courses dans la Pouille; mit à sac Isernia; prit, ou tenta de pren-dre plusteurs autres Villes & fe rendit enfin à Salerne, qui tenoit pour lui. Les Pisans, avec lesquels il avoit traité précèdemment, s'étoient engagés de lui fournir une grosse Flote, qu'il trouva dans le Port de Salerne, quoique le Pape cut écrit à Pise plufieurs Lètres, pour empé-cher qu'on ne donat du secours à ce Perfide. Marquard s'embarqua sur cète Flore, & fit voile pour la Sicile, où les Sarafins atendoient & destroient sa présence. Ils craignoient que le Pape ne profitat de l'ocafton pour les chasser du Rojaume. Innocent avois prévu leur révolte; & leur avoit écrit pour les retenir dans le devoir. Je conclus de la Lètre 22, de son II Livre, adressée A tous les Comtes & Barons de Sicile, le VIII des Calendes de Décembre (24 de No-

priant et de diffiper cète n calomnien. L'Ab. Fleuri, qui vient de parler, cite pour cer endroit, Sa-#0 Grammal. p. 271; 1'-Histor. Gent. Dan. 1163; & Duchesne, T. IV, p. 715, Epist. 418, Tandis que le Pape étoit à l'Abbase du Bourg - Dieu, il fut visité, coi tinue le mé me Historien, N. LXII, citant les Ad. d'Alexan. & Rob. du Mont 1162, par le Roi d'Angleterre, qui, après lui avoir baisé les pieds, lui ofrit des pré-sens d'or, & le baisa à la bouche; &, aiant resusé le fauteuil qu'on lui avoit préparé, s'assit à terre aux pieds du Pape avec ses Barons. Il se retira 3 jours après fore content, aiant fait encore de grands pré-fens au Pape & aux Cardinaux, Quelque tems après le Conférence de Saint-Jean de Laune, le Roi de France & le Roi d'Angleterre se trouverent ensemble à Couci-sur-Loire, & y reçurent le Pape Alexandre avec l'hone ur convenable. Ils le conduifirent à sa tente marchant à pied à côté de lui, de tenant à droite & à gauche la bride de son cheval. C'est que le Pape, après avoir longtems séjourne au Bourg-Dieu, passa à Tours, où il ariva à la Saint-Michel, & y ellèbra la fête de Noèl. En suivant l'Historien

d'Alexandre III, j'ai raporté tout de suite ce qui concerne le votage de ce Pape en France jusqu'à la fin de l'année 1162. Mais retournons à 1161, pour parler de choses importantes dont cet Historien n'a rien dit. Ce fut en cete année, dit Muratori, p. 148, que Louis VII, Roi de France, & Henri II, Roi d'Angleterre, étant d'acord ensemble, reconurent publiquement AlexanPRINCES contemporains.

jusqu'à ce que vous voiies le Dieu des Dieux en Sion. Innocent III, par ce badinage qu'on traiteroit volontiers de burleique, esperoit-il affervir aux caprices de son ambition un Roi jaloux des Droits de sa Courone? Il paroit qu'il regarda lui-même ce Bref, come ne devant servir à rien; puisque, par un autre, qui le suivit de près, il exhorta Jean d'une manière très intelligible, a à " reconoitre Langton pour 1) Archevêque de Cantor-» béri; lui réprésentant, » qu'il étoit Anglois, Carn dinal de l'Eglise Romai-)) ne, instruit de routes
)) les Sciences, doué de " mœurs exemplaires, & " capable d'être infini-" ment utile à l'Angleter. " re pour le Spirituel par " fes vertus chretiènes, " & pour les Ataires temn porèles par sa prudence 3) & ses autres vertus po-" litiques ", En même tems, come il ne vouloit pas soumètre l'élection de Langion à l'examen du Roi, ni la faire dépendre de son bon plaisir, il en joignit aux Moines de la Cathédrale & aux Evêques Sufragans de Cantorbéri a de recevoir ce Cardinal " pour leur Archeveque, 1) & pour leur Métropolim tain m. Jean, indigne que son autorité für si peu respectée par le Pape, & crojant les Moines dispofes a lui défobéir, & d'intelligence avec Innocent; ne balança pas à les chafser de seur Monastère & du Roiaume. Il ecrivit ensuite au Pape, une Lètre extrêmement forte, dit Rapin Thoyras, p. 321, où m il lui reprochoit l'atenn) tat, qu'il avoit comis, n) en cassant l'élection canonique de l'Evêque de 1) Norwich, fans en avoir

SAVANS & ILLUSTRES.

roles de Donigon; & j'y ajoute: Ce qui dans le Jargon barbare de ce mauvais Ecrivain, veut dire que Mathilde dona tous ses biens à l'Eglise Romaine, qui les lui rendit en Fief. 20. J'ai vu beaucoup d'autres Donations faites par Mathilde entre 1077 & 1102, dans lesquèles elle ne dit point, qu'elle eut doné précèdemment à l'Eglise Romaine & qu'elle tint d'elle les Biens, qu'elle done par ces Aftes. Cète observation en ramene une, que j'ai faite dans ma Digression, p. 1257, fur ce que, depuis le renouvèlement de sa Donation à l'Eglise Romaine, la Comtesse en avoit fait de particulières sans le consentement de cete Eglise. J'ai dit à ce sujet; Il est vraisemblable qu'elle s'étoit réservé quelques Biens quoiqu'il n'en soit rien dir dans l'Acte; & que la Réserve en fut exprimée dans l'Acte de l'Investiture, qui lui fue faite des mêmes Biens, qu'elle avoit donés. Cète conjecture fur la Donation renouvelée, semble se convertir en certitude par ce que porte celle faite à l'Abbaie de Nonantola. Je ne prétens pas affurer que cète dernière soit la seule où Mathilde ait ra-pellé la Donation de ses Biens à l'Eglise Romaine, & dit qu'elle les tenoit d'elle. Je n'ai certainement pas vu toutes les Donations de Mathilde, & persone sans doute ne les a vu toutes. Je dis seulement que je n'ai trouve que dans celle de Nonantola ce que je fais observer; ce qui veut dire que j'ai vu d'autres Donations antérieures à celle - là, dans lesquèles cela ne se trouve pas. De ce qu'après rent publiquement Alexann le moindre prétexte n. la Donation, saite en 1077
dre III pour légitime PaDe plus, il se plaignoit, à Gregoire VII, Mathilde
Pe, A set éset à il se tint u Qu'il eut fait élire par continue de disposer licontinua de disposer liEVÈNEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERICI.

» les Grecs en promèso toient; de cèder 3 o Châteaux en dédo->> magement des torts » qu'il avoit causés; de so faire homage & serso ment d'obéissance; & » de rétablir la liberté o des Eglises o. Le Pape, doutant de la sincérité de ces Conditions, envoie pour s'en assurer Ubald, Cardinal de Sainte-Praxède; &, fur fon raport, les trouvant avantageuses, il se propose de les accepter: mais l'avarice & l'ambition duplus grand nombre des Cardinaux l'en empêchent ( 1 ). perd Guillaume ne point courage. Il ne savoit pas règner : mais il savoit faire la guerre. Il se met à la tête d'une puissante Armée de terre & de mer; & marche à Brinde, d'où le Comte ROBERT s'enfuit à Bènevent. Le Château tenoit encore pour le Roi. La Ville est asségée. Une Armée de Grecs & d'Appuliens est batue, après avoit un peu disputé la victoire. Beaucoup de Noblesse Grèque, faite Prisonière, est envoïée dans les pri-l fons de Palerme. Grand

(I) Les bones intentions d'Adrien pour la paix ne sont arestées que par le Cardinal d'Aragon, ani cherche toujours à disculper les Papes.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

n'en eurent jamais aucun foupçon. L'Empereur efpéroit, par cète Mine, pé-nètrer à l'imprévu dans la Ville, Le Moine Godefroi dit, ic Que s'il lui tomboit 17 quelques uns des Enne-1) mis entre les mains, orm dinairement il les faisoit 1) pendre: mais qu'il fic n un jour une action di-1) gne de louange. On conm duifie en sa présence 3 Prisoniers, auxquels il vordona sur le champ que n l'on crevat les ieux. L'ordre fut exécuté sur deux; & l'Empereur, n voiant que le troisième m étoit fort jeune, lui demanda qui l'avoit fait rén volter contre l'Empire n. Ce Jeune-Home répondit : " Seigneur, je n'ai rien si fait contre vous, ni con-" tre l'Empire: o aiant un Maitre dans ) la Ville, j'ai fidèle-) ment obéi à tout ce o) qu'il m'a comandé. S'il 1) veut vous fervir contre n ses concitotens, je le n servirai de même avec » fidėlitė; &, si vous voun lés me priver de la vue; » tout aveugle que je se-» rai, je servirai mon maître, come je poudouci par ces paroles , lui comanda, sans lui faire aucun autre mal, de reconduire les 2 autres dans la Ville. Au mois de Mars, les vivres comencerent à manquer aux Affieges. Ils en donerent avis aux Confederes, qui ne tarderent pas à se mètre en état de ravitailler la Place & d'. ataquer le Camp de l'Em-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

sa, dans ce mois & cète année, en Sicile. Par conséquent, Odoric Rainaldi, dans ses Annal. Eccies., à cete année, se trompe, en disant, u Que Marquard s'empara, cète année même, de Palerme & du Palais des Rois, au moien d'un acomodement, qu'il fit a-vec le Comte Gentile de Palear, que Gaurier, Grand-Chancelier du Roiiaume, avoit chargé de la garde du Roi Fredéric. Il est certain que cela se lie dans la Chronique de Richard de San-Germano: mais c'est hors de place; & ce pouroit être une addition faite par quelque Ignorant. Il faut peut-être en dire autant de ce qu'on y lit un peu plus bas que Diopold, le bras droit de Marquard, fur pris par Guillaume, Comte de Caferte, qui, ant qu'il vécut, le rerint dans les fers : mais qu'après la mort de Guillaume, son Fils, aiant épouse la Fille de Diopold, le renvoia libre. Il faudrois donc que ce Comte de Caserve fut mort très peu de tems après la prise de Diopold, qu'on trouve, à quelque tems de là, les armes à la main.

Année 1200, p. 107.

Après s'être emparé de diverses, lui comanda, sans lui faire aucun autre mal, de reconduire les 2 autres dans la Ville. Au mois de Mars, les vivres comencèrent à manquer aux Afflègés. Ils en donèrent avis aux Confèdèrés, qui ne tardèrent pas à se mètre en état de ravitailler la Place & d'ataquer le Camp de l'Empereur. Il se somme donc à Plaisance une Armée formidable de l'Infanterie & de la Cavalerie de Milan, de Brescia, de Vèrone, de Novare, de Vèrone, de Novare, de Vèrone, de Novare, de Vèrone, dit lui-même, dans une Lè-

\* Toulouse un nombreux Concile, qui décida (1 Qu's) on ne devoit point ad-3) mètre d'autre Pape 11. L'Empereur avoit tenté, par diférences Letres à ces Rois, de les acirer à son Parei. Ses Ambassadeurs fe trouvérent même au Conpile avec des Légats de l'Antipape: mais ils n'en surent rien obtenir. P.550. Le 18 de Juin, l'Antipape Victor eine, en présence de l'Empereur, à Lodi un Conciliabule, où se trouverene Pérégrin, Patriarthe d'Aquilée, Gil, Archevêque élu de Ravenne, Renaud, Archeveque ellu de Cologne, les Archeveques de Trèves & de Vienne en Daufiné, evec beaucoup d'Eveques d'Abbes. On y lut des Lètres des Rois de Danemarc, de Norwège, de Hongrie, & de Bohème, & de divers Archevêques Eveques, dans lesqueles ile disotent, et Qu'ils vou-n loient tenir Victor pour 1) Pape, & qu'ils aproum voient ce qu'il avoit fait 3) dans son Concile 11. On publia, dans cète Assembice, l'excomunication conre Hubert, Archeveque de Milan, contre les Evê. ques de Brescia & de Plai-lance, & contre les Confels de Milan & de Bref-

Ce Concile, qui dura jusqu'au 24 de Juillet, déposa l'Evêque de Baloine, & suspendir celui de Padone jufqu'au t d'Aout. A l'égard du Concile de Toulouse, il fut compose de 100 Prélats, tant Ereques qu'Abbes, des Edu Roi d'Angleterre. Ces deux Princes s'y trouvèrent, chaeun avec une suite de Seigneurs. Il y vine aussi des Ambassadeurs de l'Empereur & du Roi de Lion & de Castille. Les deux Papes y enPRINCES contemporains.

1) force, & concre toute 1) forte de droit, un Home 3) élevé en France, qui lui 1) Etoit entièrement inconu, 1) & qui avoit toujours enm treienu une étroite cor-11 respondance avec ses En-1) nemis 1). Il ajoutoit, it Que cet atentat étoit di-1) redement contraire aux a prérogatives de la Cou-" rone, dont il écoit réfolu n de ne se départir jamais, nmon plus que de l'Election nde l'Evêq.de Norwichn. Enfuite, il lui déclara fans detour, it Que, fi la fatis-3) faction qu'il lui deman-3) doit lui étoit refusée, 1) il romproit toute comu-1) nication avec Rome; 1) Que ce n'étoit pas une 1) chose de peu de consés) quence, puisqu'il étoit 1) certain que le Saint-Sié-37 ge tiroit plus d'argent m d'Angleterre que d'au-1) cun autre Etat Chretien; " & que, par eète raison, il étoit obligé d'avoir 1) plus d'égard pour le Roi " d'Angleterre, que pour sucun aucre Prince v. H finissoit, en disant, u Qu'il 1) y avoit dans fon Roiaun me affes de Prelats ca-39 pables d'en gouverner l'm Eglise, sans qu'il für m nécessaire d'avoir ren cours aux Papes, s'ils 11 prétendoient abufer fi 19 manifestement de leur or autorité vo. Celui des Ministres de Jean, qui dref. fà cète Lètre, ne conoifsoit, ni la Cour de Rome en général, ni le Pape Innocent III en particulier; & ne conoiffoit pas mieux son Maître. Une pareille Lêtre cut pu doner de l'inquiétude à Rome, signée par Guillaume le Conquerant, qui cependant n'eut pas écrit de ce ton: mais dont la conduite, fans ces vaines menaces, auroit force la Cour de Rome à plier. Le Pape Innocent III, continue, p. 322, l'Historien, que je

SAVANS & ILLUSTRES.

brement de ses Biens, je pourois conclure de 2 choses l'une; ou que Mathitde s'etoit réserve certains Biens dans ses diterens Comtés, ou par l'Acte de l'Investiture subsequente, ou par un Afte particulier; ou bien que la Donation, faire a Gregoire VII, n'ctoit à proprement parler qu'un Afte often fible, dont l'exécution dépendoit de conditions exprimées dans une Contre-letre; & que cète Contre-letre fut le motif du renouvèlement de cète Donation. C'est une nouvèle conjecture à joindre à celles one j'ai donces dans ma Digression sur le renouvèlement de la Donation de 1077: mais j'avoue en même tems qu'elle ne me paroit pas auffi solide que les autres. Je ne la hazarde ici que parcequ'il en faur pour toutes les sortes d'Esprits. Quol qu'il en puille être, il reste pour constant qu'entre 1077 & 1102 Mathilde fit des Donations particulières , sans rapeler la Donation universèle à l'Eglise Romai+ ne, & fans avouer que ses Biens en relevaffent. Si c'est dans celle de Nonantola qu'elle fait elle-même ces remarques pour la première fois, j'en conclus que le Légat Bernard êtoit un des Moines les plus adroits de son tems. Chargé d'engager Machilde à faire un nouvel Alte de la Donation, parceque le premier étoit vicieux & fans doute à plus d'un égard, Bernard eut vraisemblablement de la peine à l'y resoudre. D'é-clat avec lequel le Duc Welf V, fon fecond Mari, s'étoit séparé d'elle, éclat qui ne pouvoit avoir eu pour fondement que cète même Donation, & les plaintes, qu'elle deveilerem dos Ligers, qui copie, n'avoit pas entre- de la Cour de Rome an

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

nombre de navires sont pris, & beaucoup d'argant'avec eux. La Ville est recouvrée le 18 de Mai. Des Barons rebelles, qui sont pris, les! uns perdent la vie, les autres la vue. Guillaume marche ensuite\_a} Bari. Les Citoïens, sans! armes & vêtus en Pénitens, viènent implorer sa clémence. Irrité de la destruction de la Citadèle, il leur acorde feux: mais il ne se rebuta uniquement deux jours' pour fortir avec tout faut avouer que, pour cet ce qu'ils pouront emportet. Il fait ensuite, digne d'un Prince honéterafer d'abord les mu-l railles, & puis détruite entièrement toute cète Jeudi Saint, il fit enten-Ville, fi magninque, firiche, & si peuplée; & disperse ses Habitans dans diférens Bourgs & Châteaux. Cet exemple sunt pour que toutes les autres Villes de la Pouille s'empressent de rentrer dans le devoir; & le Roi marche à Bè-l nevent, refuge ordinaire du plus grand nombre des Barons rebelles. Le Prince ROBERT, épouvanté de l'aproche du Roi, ne croit pas devoir l'acendre. Il s'enfuit: mais il est pris, en passant le Garigliano, par des gens, qu'a voit apostés Richard de l'Aigle, Comte de Fon-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de Trévise, de Padoue, de Vicenze, de Mantoue, de Bergame, de Piaisan ce, de Parme, de Reggio, de Modène, & de Ferrare. Cète Armée fi considérable s'avança courageusement; prit & déspuise les petites Villes de Saint-Nazaire-des-Pavefans & de Broni; & campa, le Di-manche des Rameaux 6 d'Avril, auprès de Tortone, a 10 milles du Camp des Allemans. Frédéric se trouva pour lors entre deux pas, espérant être bientôt maitre d'Alexandrie. Il éset, il emprunta le secours d'une supercherie peu Home, & moins encore d'un Prince Chretien. Le dre aux Atliégés qu'il leur acordoit une suspension d'armes jusqu'au Lundi de Paque. Les Afficges, fe fiant à cète parole, & ne croïant pas que, pendant ce tems, il fut besoin de multiplier les gardes, alerent se reposer, après avoir satisfait leur dévotion. Vers le milieu de la nuit, Fre-déric, manquant à sa pa role, fit décendre dans la Mine 200 de ses Soldats les plus braves & les plus vigoureux,s'imaginant qu'aiant débouché dans la Ville, ils lui pouroient ouvrir une porte. Ensuite, aiant fait prendre les ar-mes à toute son Armée, il se tint, en atendant ce qu'il espéroit, auprès de cète porte. Mais les Sentinèles s'aperçurent à peine qu'il étoit entré des Ennemis dans la Ville, qu'ils criè-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

tre à Frédéric raportée dans sa Vie, a Qu'il avoit n) envoié Jaque avec son n Armée (cum Exercitu n nostro), pour le secou-Germano die aust, a Qu'-1) Innocent envoia Jaque 1) avec une Armée Militain re (cum Militari Exer-1) citu) au fecours de fon 1) Pupille 1). Deux cens Cavaliers ne font point uns Armée. Les Troupes d'Innocent ariverent heureu-sement à Medine; & ne surent pas plustôt l'entreprise de Marquard sur Palerme, qu'aiant raffemblé tout ce qu'elles purent des Gens de guerre du Parti de Frédéric, elles marchèrene au secours de la Ville assiégée. Le rusé Marquard ne manqua pas de proposer des condicions de paix; & peu s'en falut que le Traité ne fut conclu: mais on fe rapela que le Pape avois absolument défendu que l'on fit aucun acomodement avec qui s'étoit montre capable de manquer de parole; & l'on résolut de laisser aux armes à déci-der l'Afaire. Il se livra donc, au mois de Juillet, une sanglance bataille dans la plaine entre Palerme & Montréal. L'Armée de Marquard fut entièrement défaite, avec une perte de beaucoup de monde & de tous les équipages, où l'on trouva le Testament de l'-Empereur Henri V. Le Comte Gentilé, sorti de la Ville avec la Garnison, aiant chargé 500 Pilans, qui gardoient, aveclune multitude considérable de Sarafins, diferens postes dans les Montagnes, en fit un grand carnage. Le Marêchal Jaque, dont la bone conduite & la valeur avoient fait le succès de la di, qui le remet au Roi, maisons & se jete, come pense, par les soins du Padont il recouvre les bo- des Lions, sur les Enne- pe, le Comté d'Andria, pense, par les soins du Pa-

furent, de la part d'Alexandre, les Cardinaux Henri de Pise, Jean de Na-ple, & Guillaume de Pavie, & de la part de Vie-tor, les Cardinaux, Jean de Saint-Martin, & Gui de Crème. Igmar , Evéque de Tusculum avoit deja pris le parti de a retraite. Le détail de ce Coneile est conu par une Lètre de Fastrede, Abbé de Clairvaux, à Omnibon, E-vêque de Cremone, dont l'Abbe Fleuri, Liv. 70, N. LIV, fait ainsi l'exl'Auteur. Après plusieurs exhortations aux Rois & sux Seigneurs, qui dift-roient de suivre la vertié par crainte, ou par afection pour l'Empereur ; après plusieurs conseils, que nous avons senus avec des Archevêques, des Evêques, & des Persones de piete, qui parloient tous les jours aux Rois; après plustieurs prières, a-compagnées de larmes répandues devant Dieu, prineipalement dans notre Ordre; lorfqu'il n'y avoit prefque plus d'espérance, enfin 2 Cardinaux, qu'Octa-vien avoit feuts auprès de lui, sont venus en grande pompe, acompagnés des gens de l'Empereur, au jour & au lieu que les Rois de France & d'Angleterte avoient marqué avec toute leur Eglise. Les Cardinaux (d'Alexandre) ont été ouis les premiers, les autres leur ont répondu; on a reconu par leurs réponses, par des Témoins présens & sans reproche, & par les propres paroles des Schismariques, à qui Dieuspar un miracie visible faifoit dire la vérité, que l'Election d'Octavien étoit nulle; qu'il s'étoit revêtu lui même de la Châpe; qu'il s'étoit mis dans la Chaire Pontificale par le secours des Laics, come je l'ai oui

PRINCES contemporains.

pris cète Afaire, pour s'en desister sur une simple plainte du Roi. Il répondit à cète Lerre d'une manière douce & modérée en apa rence: mais, au fond plus propre à irriter ce Prince, qu'à l'apaiser. Il se plaignoit d'abord u de ce que 11 humbles & obligeantes 1) Letres d'une manière si n rude,qu'il sembiois plusm tos avoir eu deffein de n te choquer, que de lui n demander des éclaireifor femens sur sa conducte. 3) Enfuite il exaltoit le men rite du Cardinal Langn ton. Il difoit , Que c'ém toit un Prelat tres fan vant & très éclaire, & m) qui , aiant fait fes etun des dans l'Université de n l'acis, avoit mérité d'y n être élevé au Degre de " Docteur en Théologie. 1) plaignoit à tort, puisque 3) le consentement des Priv-1) ces n'étoit nulement ném ceffaire pour les Eiecn tions, qui se faisoient n en présence du Pontife me tout pur): Que néannoins, par une pure conn décendance, il n'avoit
n pas laisse de lui envoier 1) 2 Moines pour l'en in-3) former : mais que le vent 1) contraire les avoit retenus à Boulogne. Enfin, 3) après avoir taent de fain re voir que l'Election de 11 Langton étoit conforme 1) aux Canons Innocent " III, le plus grand Ca-1) noniste peut-étre qu'il y n air eu, savoit leur faire n dire tout ce qu'il vou-1) loit), il lui représentoi, 2) Qu'Henri II, son père, 2) & Richard, son frère, 2) s'évoient départis du 1) Droir de nomer aux ») grands Bénéfices; qu'-1) ainsi, sans se mêler de " Elections, il devoit re-1) cevoir, sans examen, les " Prélats, que l'Eglise ju-

VAVANS & ILLUSTRES.

fujer de la multitude de Donations particulières qu'elle faisoit sans cetse, avoient du lui faire sentir qu'elle avoit fait une fotise, en se hant elle même les mains. Il étoit naturel que , conoissant les vices de sa Donation, elle ne voulut pas ressèrer ses liens par un nouvel Ade ulus conforme aux Loix. Que fic Bernard? I! fut Pengager à confirmer indirectement la première Donation universele par l'1 mention, qu'il en fit faire dans la Donation de Nonantola, laquele il eut loia aufli que Mathilde dit faite par l'ordre & par la permiffion du Legat Bernard. c'est à dire de l'Eglise Romaine, dont il étoit là la Réprésentant, ou le Mandataire. Ainfi la Donation particulière de Nonancola devint, en quelque forte, une Confirmation aurentique de la Donation Universele à l'Eglise Romaine. Cète Confirmation une fois faite, il ne dut pas être bien dincile d'antenir de Mathilde, qui s'ê-toit lassé prendre dans na piège, le Renouvèle-ment de Donation, qu'on lui demandoit. Auli co Renouvelement se fit-il 20 jours après. On ne s'etonera pas, après cela, que Bernard ait fait des Miracles, & que Rome l'air mis au nombre des Saints. 39. Mathilde, dans fa Donation à Nonantola, dit qu'elle la fait pour le restauration du Tréfor de l'Eglise. On a vu di s le Volume précèdent qu'elle avoit emprunté le Trésor de Saint-Apollonius de Canossa pour secourir Gre-goire VII; & ou'elle l'avoit ensuite remplacé par une Donation de Terres & cère Eglije. Nous aprenons ici qu'elle en avoit use de même à l'égard-le Nonantola. Le Trefer de dire publiquement à Gui de m geoit capables de gou- l'Eglife de cète Aboate

Crème; qu'Octavien, ex-comunié depuis 8 jours, a eté sacré par l'Evêque de Tufculum, & ceiui de Férentine, excomunits avec lui, & par celui de Melfe dija condamné & déposé pour fes crimes notoires, dont le Roi d'Angleterre & fes Eveques, & les gens même du pais ont rendu témoignage. Au contraires il a écé prouvé qu'Alexandre a été élu par tous les autres Cardinaux, qui êtoient présens; & que, sans sa fuite & sa résistance, & la vigilance de Jean (de Saint-Martin ) & de Gui de Creme, il auroit été folemnèlement revétu de la Chápe; ce qui fut depuis achevé en tems & lieu. Il a ĉit austi prouve questongtems avant le Concile de Pavie, l'Ampereur avoit reconu Octavien pour Pa-pe par ses Envoies, & ses Lètres bullées d'or. Quant à ce qu'ils ont écrie, is Qu'n au Concile de Pavie il 1) y avois 155 Eveques 11, il n'y en avoit que 4.4; &, fur ce que l'Empereur leur diclara, ic Qu'étant Laic, n il ne lui apartenoit pas n de juger l'Eglise Romaine, ni d'examiner l'Elecn tion des Papes nitous ces Evêques avec le Cardina! Guillaume de Pavie, qui étoit alors neutre, après avoir longtems delibere, refolurent, à cause de leur perit nombre, u de ne recevoir, 3) ni l'un, ni l'autre Pape, migu'à ce que l'on af-M semblat un Concile general, au moins de plu-1) fieurs Roisumes,où l'on 2) vit plus clairement le-2) quel seroit reçu par la m plus grande & la plus 3) saine parrie de l'Egli-2) se 22. Ils résolurent aussi u de doner ce confeil à 33 l'Empereur 27 4 mais il ne l'aprouva pas. Au contraire, les prenant en partieselier, il contraignit ceux qu'el put, par prières & par menaces, deceroir Octa- strusirent le Roi de leur niverstie de 1077, il lut

PRINCES contemporains.

11 verner les Afaires Spiri-11 tuèles de son Rosaume. 1) Il finissoit par ce trai :
1) menaçant, Que la sou1) m sion lui seroit plus an vantage, que s'il s'-n obstinoit à résister à n Dieu & à son Eglise, 1) dans une Caufe pour la-1) quele le Bienheureux n Thomas Becket avoit n repandu fon fang vi. Ces dernières paroles ésoiene done le Pere avoit cant soufert pour un sujet à peu près semblable. Mais, bien loin d'en être épouvanté, Jean prit au contraire la résolution de faire tous les éfores possibles, & de rifquer toutes choses, pour se delivrer de la dure domination de la Cour de Rome. Jean, que l'on eut encore mieux furnome Sans-Têre, que Sans-Terre, prit la réfolution qui convenoir le moins à fon incapacité. Pour combatre Innocent avec que que avantage, il faloit à beaucoup de hauteur & de fermeté joindre, avec une adresse infinie, coutes les rufes de la Politique. Il faloit d'ailleurs n'avoir point d'Ennemis, prêts à fronder les vues du Pontife par le motif de leur intétet particulier; être aimé de tous ses Sujets, & pouvoir comter de les voir le facritier avec joie pour l'honeur de leur Souverain. Jean manquoit de tout ce qu'il lui faloit pour réufir dans ce qu'il projetoir. Les Evêques de Londre , de Worcester , & d'Eli regurent ordre du Pape is d'aler trouver le n Roi, pour l'engager à m le foumeire aux ordres 1) de l'Eglise (car Innocent w concentroit l'Eglife 31 dans la persone du Pan pe); &, fi le Roi ne fe n foumetoit pas, de men tre le Roiaume en interm dit m. Ces Eveques in-

SAVANS & ILLUSTRES.

avoit été pris pour secourir Gregoire VII; & la Donation at Mathilde eft un paiement, une relitution de ce qu'elle avoit emprunté des Moines, ou pris d'autorité. La manière dont le Légat souscrit à cète Donation rend indubitable ce que je dis. Voici cète Souscription. Je Bernard, Cardinal-Prêtre de la Sainte Eglife Romaine, Legat & Vicai-re du Seigneur Paschal II, Pape, dans les parties de la Lombardie, ai ordoné que l'on dressat cet Ecrit, la justice le distant des 2 parts, & l'ai présentement fouferit de ma main. Ces paroles la justice le dictant des 2 parts, ditent clairement que l'Acte est le fruit d'un acomodement entre Machilde & les Moines, auquel on peut être sur que les derniers ne perdirent rien ; & ces paroles raprochées de ces mots pour la reftauration du Trésor de PEglife, anoncent sufifamment que les Moines avoient prêté ce Tréfor à Mathilde, ou plustor & Gregoire VII.

4°. Enfin la Donation est dite faite par l'ordre de par la permission de Bernard, Le at au Seigneur. Pape Patch I II. Mathilde, dans quelques Donations, faites depuis le renouvelement de celle 🏝 l'Eglise Romaine, dir qu'elle les a faites en présence & du consentement de Bernard, Legar, &c. D'où vient emploie-t-elle ici cer termes plus forts, ordre & permission? Peut on s'. empêcher de reconoître l'adrelle de Bernard. Envoie près de Mathilde, autant pour en diriger la conference, que pour l'aider dans la conduite des Afaires politiques , & devant obtenit d'elle qu'elle renouvelat la Donation uEVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

que la Marche de Chiezi (1); & le Roi s'oblige « à rendre homage, a prêter setment de m fidélité, à païer un so Cens annuel de 600 pour la 33 Schifates 3) Pouille & la Calaso bre, & de 500 pour so la Marche (2) so. Guillaume, qui n'avoit pas, en traitant, oublié de mêtre à couvert les Droits de Legation acordés par Urbain II aux Seigneurs de Sicile, & solemnelement confirmés par Luce II, rend homage, prête serment, & reçoit l'Investiture dans l'Eglise de Sainthors Bène-Marcien vent, en présence de beaucoup de Noblesse & de Peuple; & le Pape confirme par une Bulle (3), le Traité que plusieurs des Cardinaux désaprouvent, & qui

(1) Il reste à voir, dit Muratori, T. VI, p. 123, quel pais est désigné sous le nom de Marche. Peuttire eft-ce celle de Chieri; car je n'oje croire que ce foit celle de Camerino, laquèle est la meme que celle d'Ancone.

(2) Le Cardinal Baronius (Annal. à cète Ann.) raporte le Diplôme du Roi Guillaume, où les Condi-tions de l'Acomodement font contenues; & l'on doit confronter à ce Diplome ce que les Historiens modernes disent de cete paix. Murat. ibid.

(3) Baronius la raporte ·nusi.

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

roit croire qu'il en fue autrement, puisqu'il étoit très inférieur en forces aux Lombards, & que les Lombards savoient bien à qui leur Armée devoit avoir à faire. Or , le Lundi de Påque, come ils se disposolent au combat , incertains s'ils devoient ataquer, ou s'ils devoient atendre qu'on les ataquât, quelques Reli-gieux & quelques Homes sages & non suspetts se mirent à faire des alées & venues de part & d'autre, pour conseiller de faire la paix, & d'épargner le sang chretien. Enfin l'Empereur consentit de s'en remêtre à l'arbitrage de gens de bien, pourvu qu'on sauvat les Droits de l'Empire. Les Lombards y consentirent de même, pourvu que leur liberté & celle de l'Eglise Romaine fuffent confervées. Gherardo Mauriño, dans sa Chronique, & Galvano Fiamma, dans son Bouquet de Fleurs, Ch. 204, disent, "Qu'Eccen le Cruel, & Anselme de 1) Doara furent du nom-1) bre des Médiateurs de 3) cet acomodement, & qu'-3) Eccelin en particulier 3) fuplia fi bumblement l'-Empereur, d'action & de paroles, que ce Prince, tant à son égard qu'à celui desdits Lombards. & d'Obizzon, Marquis d'Efte, voulur bien renoncer à sa colère. Il faur que le Marquis Obizzon d'Este se trouvat aussi dans l'Armée des Confédérés. L'acomodement fut souserit & juré ; & les Arbitres choifis furent, de la part de bredéric, Philippe, Arche-veque elu de Cologue, Guillaume de Pozasca, Capitaine (a) de Turin,

ROIS, & auties SOUVE: RAINS en ITALIE.

Maison, & même parent des Rois de France & d'-Angleterre. Come il étoit pauvre, mais brave, il vouloit faire valoit les prétentions de sa Femme; ce qui l'avoit fait venir à Rome avec elle & la Reine Sibille, sa belle-mère. Il avoit trouvé tout accès auprès d'innocent III, qui fut très satisfait d'avoir à ses ordres un Home aust célèbre par sa valeur pour l'oposer alors aux Genéraux Allemans, qui bou-leversoient toute la Sicile & la Pouille: mais peutêtre auffi pour en faire quelque chose de plus, fi le jeune Frédéric venoit à mourir. Il s'étoit donc emploie très vivement pour que ce Comte & sa Femme sussent mis en possession de la Prin-cipanté de Tarente & du Comté de Leccé, qu'Hen+ ri V s'étoit engagé de laiffer au jeune Roi Guillaume, lorfque la Reine Sibille avoit traité pour se rendre: mais il avoit tiré parole de Gautier, qu'il ne prétendroit vien de plus, & qu'il feroit la guerre aux Ennemis du Roi Frédéric. Gaucier étoit retourné dans sa patrie, pour en amener quelques Troupes. Il reparut en effet à Rome, cète année y avec un petit nombre d'Homes d'armes mais tous gens d'élite. Il entra hardiment avec eux dans les Etats de Frédéric; & , bien que fes Adversaires fussent en si grand nombre qu'ils paroissoient devoir l'acabler, il livra bacaille près de Capoue au Comte Diopold, qu'il mit en déroute au grand étonement des Capouans, qui fortirent pour piller le Camp des Vaincus. Par son secours, le Comte de Celano s'empara du Comté de Molise. Gautier, pasfant ensuite dans la Pouil-(a) C'est à dire Chevalier. Le, se rendit maltre d'a-

vien. Toutefois il n'y en avoit que 20. Les 24 autres n'y écoient plus; méme l'Evêque de Pavie, quoique la chose se passat dans sa Ville. C'est ce que le Cardinal temoignoit Guillaume. Ainfi, par l'avis commun des 2 Rois & de toute leur Eglise, on a rejeté le Schismatique Octavien & reçu le Pape A-lexandre. L'Archevêque de Trèves demeure dans l'unité. Quelques - uns de ceux qui avoient suivi Octavien, revienent. Nous même, à la prière des Chartreux, nous avons intercedé pour l'Eveque de Grepoble leur Eveque.

Ann. 1163. Je retourne l'Historien d'Alexandre, qui dit : Come la Septuagissime aprochoit, le Pape se rendit à Paris, pour une consérence qu'il devoit avoir: mais, avant qu'il entrát dans la Ville, le Roi (Louis VII), come pieux & bon, vint, avec ses Ba-rons & ses Chevaliers, à 2 lieues au devant de lui. Des qu'il le vit, il décendit de cheval; &, courant à son étrier, il lui baisa les pieds humblement; & fut aussiebt admis avec empressement au baiser de la bouche.. Ensuite, marchant joieusement ensemble, ils entrérent dans ladite Vil-le, dont le Clerge, qui vint au devant du Pontife en eres grande & belle Procession, le conduifit, en joie & jubilation, à la grande Eglife. Il sejourna dans cète Ville durant tout le Carême, & y célèbra la fête de Páque. Et parce-que le tems de célèbrer le Concile qu'il avoit convoque, pour l'Octave de la Pentecote, à Tours, étoit proche, il fortit de Paris; & resourna promtement à Tours. Or l'an de l'Incarnation du Seigneur MC-LXIV (il faut MCLXIII) come l'unique cause de dignés, qu'après la Messe, ludiction X (il faut XI) leurs maux, ils en sussent ils mirent l'épée à la main; l'an IV de son Pontisteat, d'autant plus portes à le coururent à l'Autel; se sai-Tome V.

PRINCES contemporains.

comission; & le suplièrent "d'éviter, en se soumém tant, un éclat, qui ne n) seroit pas moins pernin cieux à ses Sujets qu'à n lui-mêmen. Jean n'en fut que plus en colère; & jura par les Dents de Dieu, fon ferment ordi naire, a Que, si le Roi-3) iaume êtoit mis en inm terdit, il en chafferoit n tout le Clergé, qu'il envoieroit chercher à Rome de quoi vivre; & si qu'il feroit crever les n ieux & couper le nes à n tous les Eccléfiastiques 1) Romains qui se trouven toient dans ses Etats it. Il chassa les 3 Evêques de sa présence; & l'Interdit for publie. L'année suivante 1208, Innocent excomunia Jean, & difera de publier l'excomunication. Je ne puis ni ne dois entrer dans tous les détails de cète Afaire: mais je dois faire observer que la conduite d'Innocent fut d'autant plus habile, qu'il savoit très bien qu'au fond il avoit tort. Jean, qui ne pouvoit pas douter qu'il n'avoit, ni l'estime, ni l'amine de ses Sujets, loin de travailler, dans une pareille circonstance, à se les concilier, exerça fur eux des violences, qui ne firent que les indisposer de plus en plus contre lui. Au fujet de l'Interdit; on pouroit juftement dit, page 323 , l'Historien , que le fuis, demander par quele raison les Peuples étoient punis pour la faute de leur Souverain; & certainement il servit dificile d'en alléguer une bone, qui fût fondée fur la Justice, ou fur l'Equité. Mais la Politique de Rome vouloit que les Sujets fuffent exposés à ces soufrances, afin que, regardant leur Roi

SAVANS & ILLUSTRES"

fit naître du scrupule sur les Donacions particulitres, qu'elle avoit faites depuis, come aiant doné ce qu'il n'étoir plus en son pouvoir de doner puisque c'êtoit des choses apartenantes à l'Eglife Romaine: mais, come il devoit cependant être vrai que Mathilde s'étoit réservé la liberté de faire queiques Donations partieulières, il lui dona lieu de foupçoner qu'elle a-voit paife les bornes de la liberté dont elle avoit du jouir; & lui periuada qu'elle ne pouvoir plus rien doner fans que l'EgliseRomaine l'ordonat & le permit. De là vienent ici les deux mots d'ordre & de permission du Légat, qui font en eux-même en céte place une véritable confirmation de la Donation universele de 1077. Ainsi, l'on voit que Bernard fir ulage de toute l'adresse naturèle aux Italiens, pour amener Mathilde au point de n'oser lui refuser le renouvèlement de cète Donation, l'objet princi-pal de sa Légation auprès d'elle.

Il ariva , cète année (1104) dit Muratori, T. VI, p. 342, à Parme une avanture scandaleuse, que Donizon raporte , Liv. II, Ch. 14. Le Cardinal Bernard, Vicaire du Pape en Lombardie, s'étant trans-porté dans cète Ville pour la fêre de l'Assomption, chanta la Messe dans la Cathedrale. Après l'Evangile, il fit un Sermon au Peuple: mais, come il se mit à parler avec beaucoup de mépris de l'Empereur Henri III, sous prétexte qu'il étoit excomunié, grand nombre de gens très afectionés à ce Prince, l'entendant parler de cète manière, en furent fi fort in-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

déplaît ensuite beaucoup plus à l'Empereur, qui se voioit ôter le prétexte de faire la guerre dans la Pouille. Le Pape, les Cardinaux & toute la Cour Pontificale reçoivent de grands présens en or, en argent, en étofes de soie de la part de Guillaume, qui retourne en Sicile; & le Pape reprend le chemin de Rome (1).

Les Milanois, avec quelques Troupes auxiliaires de Brefcia, continuent la guerre contre les Parmésans, auxquels ils enlèvent plusieurs Places, entre autres le Château de Cérédano, qu'ils rasent, sans que les Pavélans, sortis en campagne avec les Novarois, osent tenter de le secourir. Les Mila-

(4) Le Pape revint de Benevent vers Rome, en passant par le Mont-Cattin & les Montagnes de Mar-La Ville d'Orviète, soustraite depuis très longtems à la Jurisdiction de l'Eglise Romaine, étant rentrée sous la domination de cete Eglise, le Pape vou lut en aler consoler le Peuple par sa présence. On le reçue avec des honeurs finguliers. Enfuite il ala, come l'hiver aprochoit, à l'agréable Château de Viter-be, lieu très peuplé; puis de là se rendit à Rome; 6 logea paifiblement au Palais de Latran, Murat. Ibid.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

& un Pavésan de Saint-Nazaire, & de la part des Confédérés Gherard de Pesta, Milanois, Albert d-Gambara Brescian, & Gazone Veronois. Lombards ne laifferent pas de se présenter de la ma-nière la plus humble & la plus respectueuse devant l'Emper ur, qui les reçut très bien, & continua sa marche à Pavie avec l'Imperacrice & jes Fils. Les Troupes du Roi de Bobeme , luffes de tant de fasigues qu'elles avoien. soufertes, obtinrent la permiffion de s'en resourner; ce qui força de plus en plus l'Empereur à précer l'oreille aux propositions de Trève ou de paix. Il n'é toit pas home, fi fes Afaires n'euffent pas été dans un fi mauvais état , & s'il n'eut point couru de dan-ger, à remètre pour si peu l'épée dans le foureau. Les Lombards retournant ensuite dans leurs Villes par Plaisance, rencontrerent dans leur marche, les Cremonois, qui venoient, avec leur Carroccio, joindre l'Armée Confederée. Come Amis des Pavelans, les Cremorois n'étoient pas bien fermes dans le Parti de la Lique; v, s'ils a-oient tardé si fort à venir, ç'avoit êté dans le dessein d'empécher les Confederes de se metre en marche: mais ils furent très confus d'aprendre que l'acomodement s'étoit fait sans eux. Le Peuple de Crémone en entra dans une fi grande fureur, que, rejetant la faute sur leurs Confuls, ils en abaitrent les Palais, en sacagèrert toutes les Terres, & créé-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

bord du Château de Lecce, puis de Matera, d'Otranie, de Barolo, de Brinde, de Montep loso, de Melte, & de quelques autres Places de la Principame de Tarente. Il fit ensuite la gue re à ceux de Tarente même, & de Mopopoli,qui refusoient de le recevoir come leur Seigneur.

Ann. 1201, p. 111. L'ambirion & l'audace de Gantier, Breque de Troia, Archeveque élu de Palerme , & Grand-Chancelier du Rotaume de Sicile, ne conurent plus de bornes. Non content d'avoir introduit le perfide Ma quard à la Cour, il agit en Roi, otant & donant les Comtés à son gre ; créant de nouveaux Oficiers; engageant les Douanes & les autres Revenus de la Coulone; & ne cessant point de mal parler du Pape, à l'ocasion du Comre de Briève, qu'il haisoit outre mesure. Enfin, il fit fi bien, qu'il força le Lé-gat Apostolique à sortir de Sicile. Le Pape ne put pas foufrir plus longrems ces exces, qui tournoient au mépris de sa Persone sacrée, & de la Régence, ou Protection du Rosaume de Sicile, confiée à fes foins. Il excomunia done l'Archevêque, le priva de fes 2 Eglis 5, & sie sacrer d'autres Evêques en sa place. Il n'en falut pas d'avantage pour que chacun. fit voir combien il haissoit le l're at, & pour que celui-ci fût abandoné de tous le monde; ce qui le fit fortir précipitamment de la Cour.Il vint dans la Pouille; &, se joignant au Comte Diopold, il ne songes qu'à faire au Pape tout le mal qu'il pouroit; &, bien qu'il traisat depuis de se rent de nouveaux Consuls.
Cependans l'Empereur, Evêque de Porto, Légat voulant qu'on grût qu'il du Pape dans la Pouille; reconciliation avec Pierre,

le XIV des Calendes de Juin (19 de Mai) le Pape Alexandre celebra, dans l'Eglise de Saint-Maurice, le Concile, où se trouvé rent avec lui 17 Cardinaux, 124 Evêques, & 414 Abbes, avec une multitude infinie d'autres perfones, tant Clercs, que

Laics. Il y eut à ce Concile des Prélats de toutes les Provinces des Etats des Rois de France & d'An. gleterre, & quelques-uns d'Italie. Arnoul, Eveque de Lifieux, auquel Alezandre avoit principalement l'obligation d'avoir été reconu Pape légitime par l'Angleterre, la Normandie & les autres país de l'obéiffance d'Henri II, fit l'ouverture du Contile par un Sermon, où, dit l'Abbé Fleuri, Liv. 70, N. LXII, il exhorte les Evêques à combatre courareusement pour l'Unité de l'Eglise contre les Schismatiques, & pour sa Li-berte contre les Tirans. Quoique les premiers, ditil, s'éforcent de la déchirer, elle n'en est pas moins une, puisqu'ils sorrent de son sein, & demeurent debors; &, quoique les autres veuillent l'affervir, elle n'est pas moins libre en éfet, puisqu'elle les punit par sa Puissance spirituèle. Il prédit, u Que n l'Empereur se converti-59 ra, & confessera que la in Puissance de l'Aglise est n au deffus de la fiène 11; & en particulier, is Qu'il 11 reconostra la Seigneun rie de l'Eglise Romaine n: puisque l'Histoire nous aprend que ses prédècesseurs n'ont reçu l'Empire que par la seule grace de cete Eglife. Il conelus, en exhortant les Evêques u à faire un bon u->) sage de leurs richesses 3) temporeles, les emploin iant au secours de l'En glise exilee, & de ceux | fres de Jean, rompirent

PRINCES contemporains.

contraindre de plier sous le joug du Pape. Il étoit donc nécessaire de semer la discorde entre le Prince & les Sujets; afin d'ôter au premier tout moien de refifter. En efet, il eft manifeste que les Rois n'ont pas plus de pouvoir que de fimples Particuliers, quand ils se trouvent abandonés de leurs Peuples. Aussi les Papes, qui se sont portes à de pareilles entreptises, ont ordinairement eu la précaution de prendre un tems de défunion entre les Peuples & leurs Souverains. Si quelquefois ils ont voulu entreprendre dans des conjondures moins favorables; ils ont la plufpart du tems éprouvé qu'on a eu peu d'égard pour leur prétendue autorité. Le tegne de Jean en fournit un exemple, que l'on verra plus bas. Ce Prince tint la parole qu'il avoit donée aux 3 Evéques, confisqua les biens des Ecclésiastiques, & leur ordona de sorcir du Rosaume : mais les Magistrais, charges de ses ordres, ne voulurent pas, ou n'orèrent pas les executer à la rigueur. Le Pape, qui cependant ne vouloit s'avancer qu'à coup fur, envoia 2 Nonces en Angleterre, lesquels se difant venus pour travaillet à terminer la querèle à l'amiable, ne devoient chercher qu'à faire tomber le Roi dans quelque piége. Jean témoigna beaucoup de joie des difpolitions qu'ils troient; &, dape de leur manège, il fit, pour sa reconciliation avec le Pape, des avances, qui leur aprirent qu'il n'étoit rien moins que capable de tenir ferme; & qu'en le pouffant, on lui feroit faire tout ce qu'on voudroit. Cète découverte étoit l'unique but de leut Nonciature. I! rejeterent les o-

SAVANS & ILLUSTRES.

firent du Cardinal; le con-Auistreat en prison; & pillirent toute sa Chapele, reft à dire les Ornemens, dont il s'étoit servi pour la Meffe. On porta edte fåcheuse nouvele à Mathilde, alors dans le Territoire de Modène. Elle rassembla sur le champ ce qu'elle put de Troupes ; & trois jours furent à peine écoulés depuis cète trifle scene, qu'elle marcha vers Parme. Les Habitans intimides n'atendirent pas son arivée. Ils remirent le Cardinal entre les mains de la Contesse, & rendi-rent tous les Ornemens. Mathilde ne fit aucun mal aux Parmelans , parceque le pieux Cardinal interceda pour eux. Cète avanture ne fait pas l'éloge de la rare prudence de Bernard degli Uherti.

Paschal II tint, en 1106, un Concile à Guastalla. Pendant qu'il étoit dans cère Ville, il y vint, dit Muratori, p. 349, des Députés des Parmésans, qui venoient de renoncer tout à fait au Schisme. Ils demanderent pour leur Evêque le même faint Cardinal, qu'ils avoient si mal-traité 2 ans auparavant. Ils prièrent en même tems le Pape de venir consacrer leur nouvele Cathédrale. Il y consentit de bone grace g se rendit en grande pompe dans leur Ville; consola ce Peuple par sa présence; & leur dona le Cardinal B. rnard pour Evêque.

Parmi les Prélats, qui furent arêtés en 1111, & Rome par Heuri IV avec le Pape Paschal II, fu-rent notre Bernard & Buonsignore, Evêque de Reggio: mais, fur les réprésentations de l'Envoie de Machil le, ils furent relaches auslitot.

Suivant le P. Pagi, le 3 de Décembre de la présente année (1133), die encore Muratori, p. 439,

I ij

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

nois s'emparent encore de 20 Chateaux dans le Val-di-Lugano, & remportent une victoire sur les Pavésans.

Les Plaisantins, qui prévoioient ce que la rébellion des Milanois aloit ocasioner dans la Lombardie, rétablissent les Murs, les Tours, & les Fossés de leur Ville.

Les Brescians ont guerre pour 2 Châteaux avec les Bergamafques; & gagnent fur eux, au mois de Mars, une bataille, dans laquèle, ils leur font, disent leurs Annales, 2 mille 500 Prisoniers, & leur prènent leur prin ipal Etendart, qu'ils portent dans l'Eglise des Saints-Faustin-&-Jovite, où, pendant très longtems, on le montroit au Peuple, une fois l'année, avec beaucoup de cérémonic.

Dominique Morosino, Doge de Venise, êtant mort; Vital Michele, II du nom, qui lui succède, n'a rien de plus pressé que de faire la paix avec les Pisans.

Les Génois la font avec le Roi de Sicile, & s'alient avec lui d'une manière avantageuse.

1157.L'EMPEREUR, irrité de ce que le l'ape, avec lequel il êtoit coavenu de faire la guerre

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

avoit intention de faire la paix avec l'Eglite Romaine, fit savoir à Rome, qu'il en traiteroit vo'ontiers avec Ubald, Evêque d'Oftie, Bernard, Evêque de Porto, & Guillaume de Pavie, Cardinal de Saint-Pierre aux-liers. Ils se rendirent à Pavie, peut-être plustôt sur la demande des Lombards, que sur celle de Frédéric. On leur fit de grands honeurs. Ils eurent beaucoup de conférences, tant avec les Comiffaires de l'Empereur, qu'avec les Villes confedérées. Mais enfin les prétentions de Frédéric à l'égard de la Liberté de l'E glise & des Villes de Lombardie, se irouvant exorbitantes , les Legats s'en retournerent fans avoir rien fait. L'intention feciète de Fréderic étoit uniquement de gagner du tems jusqu'à l'arrivée d'une nouvele Armee qu'il a tendoit d'Allemagne; & non de se content r d'aucun acomodement, qui l'obligeroit à rabatie de ses hautes prétentions. Au refte, il est très certain que le Compromis de l'Empereur & des Lombards pour la nomination des Arbieres, se sit auprès de Monbello le 16 d'Avril de cête année. J'en ai tiré l'Ace entier des anciens Regiferes de la Comunauté de Modene, & je l'ai fait imprimer dans la Differt. 48 de mes Antiq. d'Ital. Il jète un grand jour sur les évènemens dont il s'agit. Il faut observer qu'Ubert (Humbert,, Comte de Savoi, y figure come un des principaux adhé-rans & Confidens de l'Em-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

il s'opiniâtra cependant 🌡 ne point promètre de ne pas s'oposer au Comte de Briene. Il aima mieux perfifer dans fa contumace y que d'accepter le pardon que le Pape lui faisoit ofrir. Sa retraite de la Cour rendit Marquard toutpuifsant en Seile. Il avoit en Son pouvoir le Roi Fréderic & le Palais; & toute la Sicile, hors Messine & quelques autres Places, dépendoit de ses volontés. Ce sur l'opinion comune, qu'il auroit usurpé la Courone, s'il n'avoit pas été retenu par la crainte du Comte de Briène, auquel elle devoit apartenir par sa Femme, en cas que Fredéric vint à mourir : mais la mort déconcerta bientôt tous ses projets. La Pierre lui causant de très vives douleurs, il voulut s'en délivrer, en se faisant tailler. Cète Opération étoit alors en usage: mnis il eut afai-re à des mains si maladroites, qu'il expira dans l'Opération même. Un Allemand, nomé Kapperon, se mit alors sur les rangs; s'empara du Palais & de la Persone du Roi, sous le titre de Capitaine général du Rojaume; & s'arrogea plus d'autorité que Marquard n'en avoit usurpé. Richard de San-Germano met, sous l'année fuivante, la mort de Marquard; & peut-être est-il à propos de la diferer jusque là. Pendant qu'il vivoit encore , le Comte de Briene remporta, dans la Pouille, une seconde vic-toire. Il étoit près de Cannes, ce lieu fi célèbre, avec très peu de monde lorsque le Comte Diopold vint se présenter avec une Armée très supérieure. Son embaras sut d'autant plus pereur Frédéric; & par grand, en se voiant dans conséquent il paroît que une situation si sacheuse. grand, en se voiant dans au Roi de Sicile, l'a- tout ce que Guichenon ra- que le Legat Apostolique

3) qui ont perdu leurs biens 9) & leur repos pour la caum fe de Jelus - hritt m. C'est le Pape & les Cardinaux, qu'il veut dire. Ce Prélat, n'étant encore qu'Archidiacre de Lifieux, s'étoit distingue, dans le Schisme d'Innocent II \* d'Anaclet II , par un Traité du Schisme contre Anaelet & l'Evêque d'Angoulême, son Legat en Aquitaine. J'ai dit ailleurs ce que c'étoit que ce Traité, pure déclamation, où la Raison n'a pas eu plus de pare que la Charité. Le court extrait, que l'on vient de voir de son Ser-Concile de Tours, nous aprend qu'il étoit très entété des prétentions de la Cour de Rome, & très mal instruit de l'Histoire. L'-Historien de l'Eglise continue.Le Concile de Tours fit 10 Canons, la pluspart répétés des Conciles precedens. En voici les difpositions les plus notables. (Can. 1). Défense de diviser les Prébendes & les Dignités Ecclésiastiques, particulièrement les moindres Bénéfices. (Can. 3). Difense aux Evêques, & aux autres Prélats, sous peine de déposition, de doner à aucun Laic, ni B-glife, ni Dime, ni Obla-tion. (C. 5). Défense de doner à ferme pour un prix annuel le Gouvernement des Eglises, come la mauvaise coutume s'en étoit introduite en certains lieux. (C. 6). On défend auffi de vendre les Prieures, ou les Chapèles des Moines, ou des Clercs; de rien demander pour l'-Entrée en Religion; de rien exiger pour la Sépul-ture, l'Onction des Malades, ou le Saint-Crême, sous précence même d'anciènes Coutumes, puifque la longueur de l'abus ne le rend que plus criminel. 1C. 21. On défend aux res de son absolution, le Volume précèdent, &

PRINCES concemporains, | SAVANS & ILLUSTRES

la négociation, publièrent l'anathême, & s'en re-tournérent. Peu de tems après, Innocent délia les Sujet. de Jean de leur serment de fidélite. Ce Prince leve aussitôt des Troupes, sous prétexte de faire la guerre aux Galiois, s'imaginant que, tant qu'il feroit arme, le Papene f roit contre lui que des eforce inuciles: mais des avis secrets lui faisant craindre d'être trahi par ses Troupes, il les congé dia. Le Pape alors, ne le menageant plus, le déposa solemnèlement, & chargea de l'execution de la Sentence Philippe-Auguste, qui nt des préparatifs à cet éfet; & Jean en fit de son coté. Cependant Pandulf, Légat du Pape, vient exhorter Philippe, qui se disposoit à faire patter ses Troupes en Angleterre te à comba-1) tre en véritable Chamn pion de l'Eglisen; & se rend tout de suite dans ce Rojaume. Alaveille d'être acable par toutes les forces de la France, & d'être trahi par ses Sujets, ce que le Légat faisoit voir infaillible, Jean se trouve dans un embaras, qu'il ne peut cacher à Pandulf. Celuici, feignant de la pitié pour sa siruation, ne lui presente point ce d'autre n) reflource que la protecn tion d'Innocent, qu'il " faloit obtenir, en fai neroit ce Pape, qui, no bon Père, vouloit la n conversion, & non la perce d'un Fils n. Jean, dans la crainte d'être oblige de se soumètre au Roi de France, promet une aveugle obeiffance au Pontife. Pandulf, digne Ministre d'une œuvre que la Justice & la Droiture ne dirigeoient pas, n'avoit fait entrevoir à Jean pour conditions nécessai-

mourut S. Bernard, Evêiue de P rme, dont nous avons la Vie écrite par un Auteur contemporain (qu'-Ughelli dit être Aton, Evéque de Pifoie, ce qui .. eft pas fore fur ). Nous savons certainement que Bernard acompagna, cète année, l'Empereur Lothaire a Rome.

En 1.39, Lanfrane, fon successeur, tira sou corps de sa premiere sepulture dans la Cathédrale; le mit dans un cercueil de plomb, & le plaça dans un iieu plus décent. Quatre cens neuf ans après c'est à dire en 1548, le Cardinal Gul - Ascagne Sforce des Comtes de Santa Fiora tit oter le Corps du Cardinal Bernard, Evèque de Parme, de sa seconde sépulture, pour le mêtre dans un Autel. Ce Cardinal Sforce êtoit neveu du Pape Paul III, pre-Alexandre cèdemment Farnese, lequel avoit êté pourvu de l'Evêché de Parme en 1509; & qui, s'en écant demis à condition d'v rentrer, l'avoit pos-sède pour la seconde fois depuis 1522 jusqu'en 1534.

# LANDULF DE VARIGLIA (de Vareglate),

Noble Aftigian, ainfi nome du Château de Variglia, que sa Famille posse loit à 2 milles d'Aftigest fait Eveque de cète Ville en 1102, & meurt le 9 de

Juillet 1134.
Il fut éleve dans l'Egilse de Saint - Pierre - au-Ciel-d'or à Pavie; & se fit Moine dans l'Ordre de S. Benolt. Il devint enfuite Prévôt de Saint-Nazalre de Milan. Je viens de parler d'après Ughelli, qui vraisemblablement s'eft trompé. J'ai déja parlé de Landulf de Variglia dans

1 111

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

voit, en traitant avec ce Roi, privé des conquêtes, qu'il s'êtoit imaginé devoir faire dans la Pouille, en témoigne son mécontentement, en empêchant! les Ecclésiastiques du Roïaume de Germanie d'aler à Rome pour obtenir des Bénéfices, oui pour d'autres Afaires. Cète nouveauté fâche à la Cour Impériale les. Cardinaux ROLAND de Saint - Marc & BER-NARD de Saint-Clément. magne; & de plus que le les trouvent, au mois Frédéric devoit être secrè-Ils trouvent, au mois! d'Octobre, Frédéric à Besançon, qui des Etran- | fussent du nombre des Congers en très grand nombre s'étoient rassemblés, ou pour voir ce Prince, ou pour des Afaires (1). Suivant l'usage de la Cour de Rome de se plaindre la première quand on a sujet de se plaindre d'elle, le Pape marquoit dans sa Lètre un grand mécontentement « de >> ce que l'Empereur n'awoit pas puni ceux p par lesquels Esquil,

(1) L'Empereur étoit à Besangon pour se faire reconolire Seigneur du Roijaume de Bourgogne. Les Archevêques de Lion, de Vienne, & d'Arlè, & les Evêques de Valence, d'Avignon, & d'autres Villes lui avoient prêté serment d'obéissance en persones on par Letres. Murat. T. VI, p. 525.

EMPEREURS D'OCCIDENT, e

ROIS DES ROMAINS.

porte, pour ce tems-là, de la Rojale Maison de Savoie, n'eft que fable. Cet Acte confirme aussi ce que nous avons dit ci-dessus d'Eccelin I & d'Anselme de Doara. On y voit qu'ils écoient tous deux Recteurs de Lombardie, c'est à dire Directeurs de la Ligne & Société des Villes Lombardes, Dignité qui, dens ce tems-là, donoit un grand erédit; ce qui prouve en même tems leur Noblesse ADRIEN, qui dépêche & leur habileté. L'on y voit encore que la Ligue embrassoit les Villes de la Lombardie, la Marche de Vérone, Venise & la Rotement d'intelligence avec les Crémonois, bien qu'ils federes, puisque ce sont eux à qui l'on renvoie la décifion des points contestes sur lesquels on ne poura pas convenir, c'est à dire qu'ils sont établis Sur-Arbitres. Je laiffe le refte de l'Acte, dont il ne se tire aucun fruit. Nous voiions duns les Histoires de Bologne que, le 7 de Février de cète année, Chrisrian , Archeveque Majence, plus fait à manier l'Epée que la Crosse, vint avec les Troupes de Faenze & de Forli, que le Comte Guido Guerra comandoit, & celles de Rimini, d'Imola, & de la Toscane, assieger le Chateau de San-Caffano, gardé par 300 des meilleurs Cavaliers de Bologne, qui s'y maintinrent avec courage plus de 3 semaines. Les Bolonois obtigrent de puissans secours, e'est à dire 300 Cavaliers de Milan, 300 de Brescia, 300 de Plaisance, 100 de Bergame, 500 de Cremo-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

pourvut à sa sureté par une promie retraite : mais, ne metant qu'en Dieu son espérance, il invoque le nom de S. Pierre, à haute voix; & livre une baraille, qui dure longtems. Enfin la victoire se déclare pour le patit nombre. Le Comte fait quelques prisoniers de marque; & cet heureux succès done envie au Pape de l'envoier en Sicile, dans l'espérance qu'il tirera d'o-pression la Cour & le Roiiaume.

Ann. 1202, p. 116. Il se forma, cète année, une Faction des Amis de Marquard contre Guillaume Kapperon, qui s'étoit, au mépris du Pape, emparé, come on l'a vu, de toute l'autorité.Le Grand-Chancelier Gautier ne laissa pas de tirer parti de cete division. Il sit manceuvrer à la Cour de Rome; & fut absous de l'excomunication, après avoir juré d'obéir aux ordres du Pape. Possant ensuite en Sicile, il s'unit aux Ennemis de Kapperon; & montra beauconp de devoument pour le Saint-Siège, quoiqu'il n'eut pas pu se faire ren-dre les Eglises, qu'il avoit perdues.

Ann. 1203 , p. 118. Innocent III fut fi malade, cèse année à Anagnie, que le bruit courut qu'il étoit mort. Ce fut un coup mortel pour le Comte de Briene. Ce bruit fit révolter contre lui Matera, Brinde , Otrante, & quelques autres Villes. Baroff se retira, dans le même tems, de l'obéissance du Comte Jaque, coufin du Pape, lequel recouvra depuis les Villes d'Andrie & de Minerbio. Le Grand-Chancelier Gautier Kapperon, paroissant egalement, quoiqu'ennemis, disposés à ne vouloir que ce que le Pape voudroit ;

Clercs & aux Religieux soute forte d'Ufure, même Le Contrat pignorailf, par Lequel on recoit en gage un Jond pour profiter des revenus sans les imputer sur le sori principal de l'ar-gent prêté. En quelques Diocèses, les Eveques & les Archidiacres métoient à leur place des Doiens, ou des Archiprêtres pour juger les Caules Ecclénal tiques, moitnant un certain prix annuel. Le Concile condamie cer abus, come tendant à la charge des Cures, & au renversement des Jugemens. (C. 8). Quelques Religioux sortorent de leurs Clottres, sous prétex te de charité, pour exer-cer la Médecine, étudier les Loix Civiles, & poursuivre des Afaires, prétendant s'en aquiter plus fidèlement que les Seculiers. Le Concile défend abfolument à aucun Religieux profes de fortir pour se jujet; & ordone que, s'il e rentre dans 2 mois, il so t évité de tout le monde come excomunié; & que, s'il se présente pour faire fondion d'Avocat, toute audiance lui soit déniée. Etant rentré dans son Clot tre, il aura le dernier rang, Ens poura espérer de promotion. Cet abus étois aneien, come on voit, entre autres, par une Lètre de S. Bernard (la 67°.) aux Moines de Saint Germer; & il avoit déja été condamné par Innocent II au Concile de Rheims en 1131, & en celui de La-tran l'an 1139. Or il eft remarquable qu'on ne de-fend qu'aux Religieux les Professions de Médecin & d'Avocat, & non aux Clercs Seculiers; pareeque les Laics, frant fans Leeres, en étoient incapables. Remarqués encore qu'on ne defend pas aux Religieux de faire ces fondions, pourde leurs Clottres (C. 10). 3 nuel de 700 livres ster- jour de l'Assomption, pour

PRINCES contemporains,

u que la nécessité de re-1) conoitre Langton pour 1) Archevêque, de rapeller n les Banis, de faire à n l'Eglise une entière res n titution, & de paier à n comes 8 mille livres is sterling is. Jean ne loupconant rien autre chofe, inra (c d'obeir au Pape 1). Ce ne fut qu'après qu'il cut fut ce serment, que Pandulf lui dit, ic Qu'il 1) ne pouvoit absolument n obtenir la paix de l'Em glife, qu'en réfignant fa Courone an Pape 17. Le serment, que Jean avoit fait, étant conu de tout le monde, avoit achevé de lui faire perdre le petit r fte d'afection que fes Sujets avoient pu conserver pour lui. N'aiant done aucune reffource, le l-ndemain, qui dut être le 1; de Mai 1213, le Lundi qui précèdoit 1'A cention, Jean, acompagne des principaux Sel-gneurs & des premiers Oficiers de ses Troupes, le rendit, avec le Legat dans l'Eglise de Douvre, & devant un Peuple immense pre ent à cète honteuse cérémonie, il deposa sa Courone & les autres Ornemens Rollaux aux pieds du Légar; & souscrivit une Charce, dans laquèle il décl ra a Que volonn tairement, & par l'ao vis & du consentement n de tous les Barons du n Roïsume, il refignoit au 1) Pape, dans la feule vue n d'expier ses péchés, le 1) Rolaume d'Angleterre 1) & la Seigneurie d'Irlann den. Le Legat garda la Courone & les Ornemens Roiaux jusqu'au jour de l'Ascension, qu'il les rendit publiquement à Jean, qui fur obligé de se reconoître Vassal du Saint-Siège, & de lui rendre homage dans la persone du Légat, de s'engager

SAVANS & ILLUSTRES.

je l'ai dit, d'après le Puricelli, qui s'apuie de Monumens autentiques, Chanoine Ordinaire, ou Cardinal de l'Eglife de Milan. ainsi que Landulf de Badage, done j'avois ocasion de parler en même tems.

Ces deux Landulfs acompagnerent l'Archeve-que Anjeime IV en 1100, lorsqu'il conduisit à la Terre-Saince une Armee, dit on, de so mille Lonbards. Anselme mourut & Constantinople en 1101. Lorfqu'au comencement de l'année suivante, la nouvele de sa mort sut venue à Milan, les vœux des Eledeurs se partage-rent entre les 2 Landulfs: mais Groffolan, Evêque de Savone, qu'Anfelme avoit laisse pour son Vicaire à Milan, ne voulur pas foufrir que l'élection combat sur des absens; & se fit élire lui-même d'une manière très peu canonique. Quelque irrégulière que l'election fut, le Cardinal Bernard degli Uberil, Légat Apostolique, près de la Comteffe Mathilde, & Vicaire du Pape en Lombardie, ne laiffa pas d'a-courir à Milan pour la confirmer, & pour doner le Pallium à l'Intrus.

Ce fut cète même année 1102, que Landulf de Variglia, qui, revenant de la Terre-Sainte, avoit paffe par Rome, où meme il avoit été prefent au Concile que Paschal II avoit tenu dans la Bafilique de Latran , fut élu Eveque d'Asti. Tout le Diocèle fut si content de l'avoir pour Pasteur, qu'Ar-mangère, Prevôt de Cer-varia, & l'Abbé de Saint-Theofred lui foumirent vo-Iontaitement leurs Eglises, exemtes de la Jurisdiction Episcopale; & s'engagèrent chacun de lui

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

33 Archevêque de Lun-» den en Suède (1), » avoit êté mis en prio fon en Allemagne ». Il lui rapelloir, en même tems, d'un ton de reproche, « com-» bien il s'êtoit hâté de » lui doner la Courone » Impériale ». Il ajoutoit cependant, " Que, » loin de s'en repentir, o il ne s'en repentiroit po pas même quand m Son Excelence auroit reçu de sa main de plus grands BIENFAITS (2). Cète Lètre est lue dans une très grande Assemblée; & l'on en fait l'explication en faveur de ceux qui n'entendoient pas le Latin, Les expressions peu mesurées, que le Pape emploioit, excitent de grands murmures; & surtout le terme, que j'ai rendu par bienfaits (3), fignihant Fiefs dans le Langage des Jurisconsultes, est pris à la rigueur dans ce sens, & fait penser que le Pape vouloit dire, « Que 3) l'Empereur avoit reso çu de lui l'Empire en on Fief w. On le croit d'autant plus qu'on se ressouvient d'avoir vu

(1) Et non de Londre, come Baronius se l'est imagine, Murat. Ibid.

(2) Majora beneficia Excellentia tua de manu postra sumpsisset.

(3) Beneficia.

EMPEREURS D'OCC, IDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ne, 200 de Reggio, 100 de Modène, 300 de Vé-rone, 200 de Padoue, & d'autres de la Comtesse Sophie & de la Ville de Ferrare ; & marcherent pour saire lever le siège : mais inutilement, parceque les Défenseurs de la Place ne pouvant plus résister à la fatigue, y mirent le feu & se sauverent à toute bride à Bologne. Sigonius raconte se fait autrement. Ensuite l'Archevêque s'empara du Château de Médicina, & sie d'autres maux au Terriroire de Bologne, dont il batit les Troupes auprès du Chaceau des Britti. Lorfque l'Empereur séjour-noit à Pavie, il ordona que les Députés de Gène & de Pile vinffent le trouver avec de pleins-pouvoirs de leurs Villes; &, quand ils furent venus, il força ces deux Nations rivales à faire la paix, en assignant aux Génois la moitié de la Sardaigne, ce qui déplut beaucoup aux Pifans, & comandant aux Lucquois de détruire Viareggio. De plus il défendit aux Pisans de batre de la Monoie au coin de Lucque.

Année 1175, p. 18. Dès que les prétentions de Frédéric eurent fait évanouir les espérances de la paix, il recomença les hofulités contre les Alexandrins: mais avec peu de vigueur, parcequ'il dissemuloit son dépit jusqu'à ce qu'il eut reçu les secours, pour lesauels il avoit éerit, l'année précèdente, à tous les Princes d'Allemagne.

ROIS, & autres SOUVE & RAINS en ITALIE.

Innocent, dans l'espérance de rendre la paix à la Sicile, y envoia Legat fon. neveu Gherard, Cardinal de Saint-Adrien; mais les éfets ne répondirent point aux paroles. Après avoir passe quelques jours à Palerme, le Légat ala demeurer à Meifine, pour a-tendre les ordres du Pape,

Ann. 1204; p. 120. Secouru par les Comtes Jaque de Pricarico & Roger de Chieu, le Comte de Briene prend Terracine. Ensuite, assiégé par le Comte Diopoid & les Salernicains, il est accint d'une flèche, qui le prive d'un ail: mais les 2 Comtes, acourant à son secours, font lever le siège. C'est ce qu'on aprend de Richard de San-Germano, qui dit encore, "Que le Comte Diopold sut honteusemens chasse de Salerne.

Ann. 1205, p. 123. La valeur du Comte de Briene aloit jusqu'à la témérité. Ses Amis lui confeilloient (s de prendre un peu 1) plus garde à lui-même ?). Il leur répondit avec une Gascone, présomption " Que des Allemans ar-2) mes n'ofervient jamais. 1) ataquer des François n désarmés n. Il éprouva bientôt après le contraire. Il assiégeoit, dans le Château de Sarno, le Comte Diopold, & se tenoit pen sur ses gardes. Diopold, s'en étant aperçu, fit une sortie de très grand matin; & surprit endormis les Alsiègeans, dont il fit un grand carnage. Le Comte de Briene, perce de plu-ficurs fièches & conduis prisonier dans le Château, mourut quelques jours a-pres, laissant enceince sa Les Lombards, que leurs près, laissant enceinte sa Espions instruisoient de tout ce qui se faisoit au delà des Monts, se tenoient à l'erte. On a dans la Dissert. 48 des Antiq. Père, su apellé Gautier.

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

Le Concile ordone aux Chapelains des Chateaux, fisot qu'ils auront conoisfance, qu'on y aura apor sé quelque chose pillée sur l'Eglise, d'en avertir le Seigneur, ou celui qui comande dans le Chateau; &, s'il ne done ordre à la restitution du butin, on ceffera dans le Chareau sout Ofice divin, excepté le Batême, la Confession, & le Viatique. On poura seulement dire une Meise par semaine à huis clos dans le Village. Que si les Gens du Chateau demeurent incorrigibles 40 jours l'excomunication prononcée contre eux, les Chapelains s'en retireront; & sous la même Loi sont compris les Ecrivains. Car ces Seigneurs ne lisoient & n'écrivoient que par le ministère des Clercs. Les Clercs des Chateaux ne pouvoient être changés, qu'en faisant serment, à la diligence de l'Archidiacre, d'observer ce Canon. Les Marchands & les autres Habitans des Villes & des Bourgs ne logeront aueun Excomunie, & n'auront aucun comerce avec lui. Dans les lieux du Domaine du Roi, si le Conêtable, c'est à dire le Gouverneur, est excomunié, divin ceffera, POffice. quand il sera présent dans le lieu. (C.9). Les Ordinations, faites par Octavien & par les autres Schismatiques, sont déclarées nulles. (C. 4). Il est ordoné aux Evêques & aux Prêrres de veiller sur les Hérétiques, qui, s'étant depuis longiems élevés à Toulouse & aux environs, se sont étendus en Gascogne & en d'autres pais. C'étoit des Manicheens, depuis només Albigeois. Il est défendu à ceux qui les consitront de leur doner ni protestion; d'avoir ausun comerce avec eux 2 soit 19 cions expresses du Pape,

n ling pour le Roïaume 1) d'Angleterre & de 300 n pour la Seigneurie d'Ir-1) lande 1). Un évenement ft extraordinaire , dit , p. 355, le judicieux Historien que j'abrège, sit dans les Esprits l'éfet , qu'il devoit naturelement produire. Si jusqu'alors on avoit eu peu d'estime pour le Roi, la démarche, qu'il venoit de faire, acheva de le rendre entièremene méprisable. Depuis ce temslà, il ne fut plus regardé que come un Prince indigne de porter la Courone, qu'il venoit de ceder si lache-ment à un autre. D'un autre côté , l'orgueil extrême d'Innocent donoit lieu à des réflexions, qui n'etoient pas trop avantageuses à ce Pontife. Bien qu'il semblat que Jean dut être le plus sensiblement touché de ce qui venoit d'ariver, ce fut pourtant celui qui en parut le plustôt consolé. Si l'on croit l'Afaire finie, on fe trompe. Les Pouvoirs de Pandulf étoient de règler les conditions de l'absolution de Jean: mais non de l'absoudre, ni de lever l'Interdit. Il repassa donc en France aussitot après avoir reçu l'homage de Jean; & défendit à Philippe-Auguste, de la part du Pape, u de paffer n outre à ce qu'il s'étoit n mis en état de faire, n parceque le Roi d'Ann glecerre étoit actuelen ment un Fils obeissant n de l'Eglise; & que, la » cause de l'Expedition n projetée ne subsistant n plus, la Sentence du n Pape n'avoit pas besoin n d'être exécutéen. Philippe, qui regardoie la conquête de l'Angleterre come immanquable, refusa d'obeir au Légat, en lui disant', « Que c'étoit 1) pour l'expiation de fes retraite dans leurs Terres, " péches, qu'il s'étoit dif-" pose, sur les exhorta-

marque de leur dépendance, une livre d'encens. Il regut austi dans les comencemens de son Episcopat le présent qu'un certain Amédée nt à son Eglise du Chareau d'Anferiana & des Terres de Ruzolasco & de Tivoleio. 19 de Juillet 1119 un Noble apelle Vulfard laiffa, par fon Testament, à l'Eglise d'Asti le Chateau de Sadeno. La meme année, le Marquis de Montferrat rendit housege & préta serment à l'Evêque Landulf pour la petite Ville de San-Salvatore, Fief relevant de l'Eglise d'Asti. En 1101, Landulf confirma toutes les Donations faites son Eglise par ses predecesseurs Alrie, Pierre, Gilerme, & Otton III. Le premier de ces 4 Evêques étoit frère d'Aldéric Magnifred, Marquis de Suse, & le dernier étoit petitnils de ce Marquis, étant ne de la Marquife Adélaide & de son second Mari le Marquis Otton. Landulf joignit de nouveaux Biens aux Donations de ses prédècesseurs. Ce qu'on vient de voir montre que le Temporel de l'Eglise d'Asti ne dépérit point entre les mains de cet Eveque.

En 1112, le 1 jour d'A-vril, dit Muratori, T. VI, p. 171, le Clergé de la Métropolitaine de Milan, bien qu'il sut que le Pape étoit favorable à Groffolan, le déclara déchu de cer Archevêche, & fit choix pour Archeveque de Jourdain de Clivi, home d'ailleurs très ignorant, & d'une naiffance peu relevée. Ils firent venir ensuite pour l'ordoner 3 des Sufragans de cète Métropole, favoir Landulf, Eveque d'Asti, Ariald, Eveque de Gene, & Mamard, ou Mainard, Evê-que de Turin. Quand ils

EVENEMENS Sous le r gne de l'Empereur FREDERIC I.

peint à Rome l'Empereur Lothaire II aux pieds du Pape, avec deux Vers Latins audessous, lesquels difoient, « que le Roi wenu devant la porte so de Saint Pierre, avoit » juré d'abord de cono server les honeurs de so la Ville; & qu'il êo toit ensuite devenu 3) l'Home du Pape, en mecevant de lui la so Couroue (1) m. A. drien, sur les plaintes qu'on en avoit taites, avoit promis de faire étacer cète peinture; & n'en avoit rien fait. On en parle dans l'Ailemblée avec beaucoup de chaleur; & le feu s'augmente par ces paroles d'un des Légats: De qui donc l'Empereur tient-il l'Empire, si ce n'est pas du Seigneur PAPE (2)? A ces mots Otton, Comte Palatin de Bayière, tire l'épée; & peu s'en faut qu'il n abate la tête de l'imprudent Légat. Frédéric apaise le tumulte; & done ordre « Qu'on » pourvoie à la sureté l so des Légats, & qu'ils » partent dès le lendemain, pour retourmer à Rome par la j

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

d'Ital., le serment, que les Directeurs de la Ligue de Lombardie préterent au mois de Janvier de cète année. Après l'àque, Wichmanne, Archevêque de Magdebourg, & Phil pie, Archevêque de Cologne, avectout ce qu'ils avoient pu rassembler d'Evéques & de Princes, mirent en marche l'Armée, qu'ils avoient préparée pour venir au secours de Frédéric. Le passage de l'-Avige n'étant pas l'bre, ils entrerent en Italie par des Montagnes escarpées du côie du Lac de Come. L'Empereur n'eut pas plus tot apris que ces Troupes étoient en marche, qu'il a la, mais incognito, les recevoir à Come, & même à Bellinzona. S'étant mis à la tête de ces Troupes & de ses fidèles Comasques, qui devoient avoir pris de nouveau son parti, il marcha par Cairate vers le Tefin , dans l'intension de joindre les Pavésans & le Marquis de Montferrat, & de recomencer la fête. Mais les Milanois ne dormoient pas; &, come il importoit que la jondion de l'Empereur & des Pavesans ne se fit pas, ils presserent leurs Confederés de fortir en campagne, pour s'oposer à son passa-ge. Toutes les Troupes, qu'ils atendoient, n'avoient pas encore joint, quand ils aprirent que l'Armée ennemie étoit arivée à Come. Aussitot des Troupes d'élite de Milan, de Brefcia, de Plaisance, de Lodi, de Novare, & de Ver-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

elle épousa Jaque, Comte de Tricarico. Jean, Comte de Briène, frère de Gautier, fut depuis Roi de Jerusalem. Diopold, debarassé d'un si rude Ennemi, s'en recourna victorieux à Salerne, dont il avoit conferve la grande Tour ; & fit arêter beau-coup des Habitans , qu'il punit, à son gré, come coupables de trahison.

Ann. 1206, p. 129. A-pres s'etre, oposé fi longtems au Pape dans la Pouille, le Comre Diopold voulut enfin-rentrer en grace, en prometant au Pontife une entière obéissance & foum fion , principalement pour les Afoires du Roiaume de Sicile. On exigea qu'il alât à Rome; & , quand il eut reçu l'absolution, il revini, avec la permission du Pape à Salerne. Innocent espeblir la paix & son autolerme. En effet, Diopold passa, suivant l'Anonime du Mont-Cassin, cète an-née, ou, suivant Richard de San-Germano, Dannée fuivante en Sicile; & tourna fi bien Guillaume Kappéron, qu'il le fit consen-tir à ramètre le jeune Roi dans les mains du Légat : mais Diopold se erouva bientot la victime d'une trahison. Le bruit courne que, sous de si belles aparences, fon intention étoit de s'emparer de la Persone du Roi; & de detruire 6galement Kapperon luimême, & le Grand - Chancelier Gautier, qui depuis longtems se disputotent l'autorité. Ce pouvoit être une calomnie imaginée par po route la plus cour- ceil, s'étant mises en mar- ceux qui lui vouloient du

(1) REX VENIT ANTE FORES, JURANS PRIOS URBIS HONORES, POST HOMO FIT PAPE, SUMIT QUO DANTE CORONAM. Le mot Homo fignifie Vallal.

(2) A quo ergo habet, fi à Domino Papa non habet Imperium?

pour vendre ou acheter, foit autrement, le tout sous peine d'excomunication. Lorsqu'ils seront décou-verts, les Seigneurs Catholiques les feront emprisoner avec confiscation de leurs biens ; & on fera toutes les diligences postibles, pour empêcher leurs Conventicules. Après ce Concile, come en parcourant les Eglises, Alexandre ne pouvoit manquer de leur être à charge, les Rois de France & d'Angleterre lui firent propofer, a s'il vouloit rester 3) plus longtems en Franmeure fixe la Ville qui 3) lui plairoit le plus 3). Aiant choisi Sens, il y demeura depuis le 1 d'Octobre de cète année, jusqu'à Paque 1165.

Ann. 1165. Jule, Eveque de Préneste, Vicaire du Pape Alexandre, étant mort à Rome, Jean, Prêtre-Cardinal des Saints-Jean-&-Paul, fue mis en sa place, dit l'Historien d'Alexandre. Sur ses exhortacions, & moienant beaucoup d'argent, la plus rande partle du Peuple Romain jura fidélité, suivant la coutume, au Pape Alexandre; &, renouvesuivant la volonté & le choix du Cardinal Vicaire. L'Eglise de Saint-Pierre, & le Comre de Sabine, dont les Schismatiques s'étoient emparés, lui furent remis; ce qui fut cause qu'aiant tenu conseil avec les Fidèles de l'Eglife , cant Clercs que Laics, fur la néceffité de faire revenir le Pape au Siège de S. Pierre & dans le Palais de Latran, il envoia des Députés & des Lètres au Pape feant alors en France à Sens, pour le prier & lui demander, de la part de tout le Clerge & le Peupie Romain, & de ses Fi-

## PRINCES contemporains.

n à passer en Angleterre; n & qu'il n'étoit point n) d'ordres, ni de menam ces, qui le pussent emn pecher de continuer ce or qu'il avoir comence vi. Dans une Atlemblée de ses Vassaux, il peignit le procede d'Innocent à son ègard des couleurs les plus naturèles, afin de les engager, en cas d'excomunication, ou d'interdit prononcé par le Pape, à ne le point abandoner. Les Vassaux auroient fait ce que ce Prince leur demandoir, si le Comte de Flandre ne s'y fut pas o-pose fortement, & même d'une manière injurieuse pour Philippe, en disant, a Qu'au lieu de profiter n de l'infortune de Jean 1) pour s'emparer de sa " Courone, il seroit bien n plus à propos de lui n rendre les Provinces de France, dont on l'avoit dépouille m. Choqué de la hardieffe du Comte, Philippe conduisit son Armée en Flandre pour le chatier. Ses progrès y furent rapides: mais Jean envola fa Plote au fecours du; Comte sous les ordres du Comte de Salisburi, son frère naturel; & ce Comte détruisit entière-ment la Flote Françoise, dont on fair monter la perte à plus de 400 batimens. Ce furieux échec força Philippe à renoncer à ses deffeins sur la Flandre & fur l'Angleterre. Jean, dont ce succès releva le courage, réfolut de passer en France pour en profiter. Il somma les Barons de se rendre à Porismouth pour l'acompagner: mais ils le refusèrent, parcequ'il étoit encore dans les liens de l'excomunication. Il se hara d'envoier des faufconduits pour Langton, pour les autres Evêques & pour tous les Ecclésiasti-

#### SAVANS & ILLUSTRES.

furent venus, l'Evêque d'-Aiti remarqua que les autres Sufragans n'avoient point eu part à ce qui s'é-toit fait, & que le Peuple murmuroit beaucoup. Il essaia de s'ensuir; ce qu'il auroit fait, si les gens de Jourdain ne l'avoient pas retenu par force, en bles-sant meme son Diacre, & donant des coups de bâton à ses Domeftiques. Il falut enfin qu'il facrat Jourdain. Peu de tems après, Mainard, Eveque de Turin, étant alé à Roine, obtint du Pape le Pallium pour le nouvel Archevéque, sans que Pon com-prene coment le Pape abandona Groffolan, après l'avoir aprouvé come légitime Archeveque. Pafehal II, fort home de bien, mais aiant pen de tête & de vigueur, ne fit presque jamais que ce que la Cour de Rome lui fit faire, furtout depuis le démêle qu'il eut en 1111 avec l'Empereur Henri IV, pour le Couronement de ce Prince L'élection de Groffolan n'avoit êté qu'une véritable intrusion: mais le Légat Bernard l'avoit confirmée come Vicaire du Pape; & la Cour de Rome, pour ne pas difcréditer l'autorité de ses Ministres dans les Provinces, aprouva la démarche hazardee du Légat; & reconut Groffolan pour legitime Archeveque. L'élection de Jourdain, faite contre toutes les formes établies par les Canons, lorique le Siège n'étoit point vacant, n'étoit pas moins une intrufion que celle de Groffolan; & la Cour de Rome force Pafchal de la confirmer en acordant le Pallium, par la raison qu'étant alors brouillée avec l'Empereur. elle avoit besoin d'avoir dans son parri les Milanois dont l'exemple indeles, es Qu'il deignéere- ques banis du Roisume. I fluoir beaucoup sur le res-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

» te ». Il instruit ensuite toute la Germanie de cet évènement par une Letre circulaire, « dans » laquèle il seplaignoit ! ode l'orgueil des Légats so & du peu d'égards so du Pape pour lui. Il » ajoutoit qu'on avoit o trouvé les Légats charso gés de feuilles de paron chemin, scellées & so sans écriture, afin » qu'ils y pûffent écrim re, au gré de leur » caprice, tout ce qu'so ils voudroient pour so amailer de l'argent ∞ & dépouiller les Ea glifes (1) ». Il paroît que le Pape & l'Empereur cherchoient également à rompre. Le Pape parloit plus haut, parcequ'il avoit, pour le foûtenir, toute la puissance du Roi de Sicile; & leur union êtoit ce qui mètoit lé plus l'Empereur dans une colère, que les Barons Appuliens, réfugiés dans sa Cour, enflamoient de plus en plus, en ne cessant point de mal parler du Pape. Au reste, l'Histoire ne nome pas celui des Légats, qui dit les paroles, que j'ai raportées, dans lesquèles

(1) Orton de Saint-Blaise assigne cet évènement à l'année 1156: mais Radewick, Ecrivain dun plus grand poids, le place fous la présente année, Murat. p. 526.

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

che avec leur Carroccio, s'areterent entre Borfano & Busto Arsiccio, ou bien entre le Tesin & Legnano. Sept cens Cavailers, envoiés à la découverte du chemin que l'Armée Allemande fuivoit, eurent à peine fait 3 milles, qu'ils virent venir à leur renconere 300 Cavaliers Allemans. Aussitot, couverts de leurs écus & la lance en arêt, ils piquent des deux; & bientot ils comencent une baraille à jamais memorable. Elle se dona, sulvant le Panvini, le 26 de Mai: mais, fuivant Signnius, le 30 du meme mois, fete des Sts. Sisinnius, Martyrius & Alexandre. Le P. Pagi prétend qu'il faut en crotre, par préférence, l'-Auteur de la Vie d'Alexandre III, qui dit, is Que n ce fut vers la fin du PEdition, que j'ai donée de cète Vie, T. III, Part. I des Hiftor. d'Ital., l'annte n'est pas exaste. On y lie, PAn MCLXXV. II faut MCLXXVI, come il y a dans les Extraits, que le Cardin. Baronius en a faits. D'ailleurs, ce vers la fin de Juin est une faute dans cète Edition & dans Baronius; ce qui fe reconost, en voiant que l'on fait partir Frédéric de Come vers la fin de Juin, & qu'on ajoute ensuite que les Milanois sortirent en campagne le premier Samedi de Juin, & ne tarderent pas d'en venir aux mains. Ce fut le dernier Samedi de Mai, qui, ce-te année, étoit le 29 de ce mois, ou le IV des Calendes de Juin, & véritablement le jour de la fête des Ses. Sifinnius, Martyrius & Alexandre, laquèle Sigonius, trompé l'Anonime du Mont-Cas-

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

mal. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il se disposoit à doner un grand festin an réjouissance de la conclufion de la paix, il fe fit un soulevement contre lui , pendant lequel il fut mis en prison. Quelqu'un lui fournit le moien de se fauver , & de fortir de Paler. me fans rifque, pour retourner à Salerne. A la faveur du rumulte, le Grand-Chancelier, qui peut-être en étoit l'Auteur, se ren-dit maître) de la Persone du Roi.

Ann. 1207, p. 127, Le Comre Diopold étoit à Salerne, peu fatisfait de fes Rivaux, qui gouvernoient la Sicile, & peut-être aust de la Cour de Rome. Il survint entre les Napolitains & lui des contestations, qui ne purent se décider que par les armes. Les Napolitains furent défaits, & perdirent beaucoup de monde. Giffred de Montefuscolo, leur Genéral, fut du nombre des Prifoniers.

Année 1208, p. 133. Si l'on en veut croire Inveges, Piero & d'autres Historiens modernes de Sicile, le Pape se transporta, cète année, dans cète Ile, pour rétablir le bon ordre dans les Afaires du Roi Frédéric; & débarqua, le 3 de Mai, dans le Port de Palerme. C'est une fable, fondée vraifemblablement sur ce que, dans une de ses Lètres, Innocent die qu'il est entré dans le Rojaume. Cela veut dire seulement qu'il vint à Sora, Ville qui fut soustraite, cète année, avec d'autres à la tirannie des Officiers Allemans, & done il fie Comte fon frere Richard. Il ala de cète Ville à San-Germano, puis au Mont-Caffin. C'eft tout ce que l'Auteur de sa Vie,

) venir au Premier Siège, 5) & vers le Peuple spécia-5) lement commis à ses 3) foins. Car la Principauté 3) ( la Primauré ; de l'Eglin le & fon Gouvernement ndans la Ville même de Ro-3) me ne fut certainement é. 3) tabli par aucunautre que m par le Seigneur même; & mqu'afin que cète Ville, qui, mpar le moien du Paganilme Davoit été plus illustre, qu'-Maucune autre,obrint auffi, 31 par la volonté de Dieu, 3) sur toutes l'éminence de 3) l'enseignement dans la ré-3) vélation de la Foi Chren tiène. Mais, à la vérité, n plusieurs ont essaié de n'résister à cet ordre dis) vin, & de s'élever contre n lui: mais aucun, par la n protection de Dieu, n'a 3) pu prévaloir contre lui 1). C'est pourquoi, très cher Pere & Seigneur, il faut, que vous pourvoires sagement, non seulement à ce qui nous regarde, mais autli toutes les Eglises & les Peuples d Isalie, qui se flacent que, par la grace de Dien, votre retour dans cète même Ville & votre présence dans la Chaire de S. Pierre, procureront leur tranquilité & celle de tour l'Univers. Le Pape aiant entendu ces choses & les clant comprises, s'entretint longtems de son retour Rome avec les Eveques & les Cardinaux. Enfuire, après avoir pris conseil du Roi de France, du Roi d'Angleterre, & des Evêques de France, il rendi: une réponse précise au Vicaite touchant fon retour; &, fur le champ, il se prépara promiement au volage. Aiant donc célèbré la fête de Páque à Sens, il en partit; &, passant par Paris, par Bourge, par le Pui, il revint en bone Santé, par la grace de Dieu, d Montpellier après la fé-Te des Saines Apoures. Des reiffeaux & tout ce qui orgueilleux de tous les

PRINCES contemporains.

Langton & les autres Prélars se rendirent bientor après à Winchester, où Langton conduitit Jean à l'Eglise; & lui fit proter ferment, en préfence du Peuple, it de protéger la n Sainte Eglise de tout n son pouvoir; de rétan blir les bones Loix de n les prédéceffeurs, & fur-" tour celles d'Edouard; n de faire administrer la no Justice à ses Sujets, sui-" vant l'anciene coutu-" me, par les Cours, & non par des Jugemens 1) arbitraires : de rendre man Comunautés & aux " Particuliers leurs Fran-11 chises & leurs Privilen ges; enfin de réparer, or avant Paque prochain, n les domages, qu'il a-n voit causes n. Ce serment fut fuivi d'un nouvel Ade que le Roi figna, lequel étoit conforme à la Charte qu'il avoit doi be au Légat Pandulf. Après quoi le Cardinal Archevéque lui dona l'absolution. Jean crut qu'il n'avoit plus qu'à paffer en France: mais les Barons, sous un nouveau pretexte, declarerent qu'ils ne le suivroient pas. Il vou!ut se mètre en devoir de les chatier: mais Langton Pen empecha par la menace qu'il fit d'excomunier ceux qui porreroient les armes contre eux. Les Barons, pour se mètre à cou-vert de ce qu'il pouvoit entreprendre, firent secrètement entre eux une Affociation contre lui. De quelque manière que ce fut, il en eut conoissance, & recourut à la protection du Pape. Il l'informa par un Home fur de ce qui se patsoir, & le pria de le secourir, apuiant sa requête d'un présent considérable. Car il savoit, dir un Historien du tems, que le Pape étoit le plus ambitieux & le plus

SAVANS & ILLUSTRES.

te de la Lombardie; & qu'lle crut qu'elle feroit plus ifement ce qu'elle voudroit de Jourdain, que de Groffolan, rufe Calabrois, jui ne prenoit conseil que le fon intérêt particulier. Ainsi l'on voit qu'à l'égard de ces deux élections illégitimes, la Cour de Rome, come elle a fair en une infinité d'autres ocasions, sacrifia toutes les règles à ses vues.

Landulf édifia son Peuple par fes vertus chretiènes & pastorales, qui turent cause que son Eglife, presque austitot après sa mort, le révera come Bienheureux , ce qu'elle a continué depuis. Cet Evêque fut furtout recomandable par son arachement pour le Saint-Siège & pour l'Unité de l'Eglise. Il préserva son Eglife des deux Schifmes qui, de son cems, partagerent i'Eglise Universele. Lorsque Gélase II , futant la perfécution de Empereur Henri IV 2 prit le parti de paffer en France, Landulf & les Astigians lui précèrent de l'argent ; &, malgré toutes les menaces de l'Empereur, refuserent constamment de reconoître l'Antipape Gile Bourdin. Landulf , & Bernard, Eveq. de Pavie, furent les premiers dans la Lombardie à soumètre leurs Diocefes au Pape I inocent II, en rejetant l' Intipa-pe Anaclet II; & leur augrand torité fut d'un poids dans cète valle Province pour y retarder les progrès du Schifine. S. Bernard, dans la 26c. Lètre adreffee aux Eveques d'Aquitaine, comte Landulf & Bernard au rang des illustres Eveques, dont l'exemple l'avoit déterminé lui-même à foûtenir le Parti d' nnocent II. Voici ce qu'il dit. Les Evê. ques, Eckibert de Munster, Hildebrand de Pis-

EVENEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

on voit si bien l'esptit de la Cour de Rome de ce tems-là: mais il me semble que l'on est en droit de présumer qu'elles furent dites pat le Cardinal ROLAND de Saint-Marc, qui fut depuis Alexandre III. C'est ce qui résulte presque nécessairement du dépit, que l'Empereur eut de le voir élu Pape, & de la haine qu'il garda ii longtems contre

André, Comte de Rupe Canina, l'un des Barons retirés à la Cour Impériale, revient dans la Pouille, pour y tirer vangeance de la trahison taite par Richard de l'Aigle, Comte de Fondi, au Prince Ro-BERT. Avec une petite Armée de Romains, de Grecs, & d'Appuliens, il s'empare du Comté, de Fondi, se rend maître d'Aquino, & brûle Traghetto, lieu de la prife du Prince de Capouc.

Les Milanois, aiant pour Général Gui, Comte de Biandrate, & pour Auxiliaires les Troupes la guerre contre les Pavésans. Ils détruisent le Châ eau de Gambalo, | & font le siège de Vige-♥ano, Place considérable. Guillaume, MarEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

par Galvano Fiamma, place le III des Calendes de Juin. Sire Raul, qui vi-voit alors à Milan, dit clairement que la bataille se dona le quatre des Calendes de Juin, jour de Samedi. Le Continuateur de Caffaro dit que ce fut dans la Semaine de la Pentecôte; & le Calendrier Milanois, que j'ai fait imprimer dans les Hist. d'Ital., T. II, P. II, porte: Le 1V des Calendes de Juin, (fête) des Saints Si finnius, Martyrius & Alexandre, l'an du Seigneur MCI XXVI, entre Legnano & le Tésin, les Milanois chasserent du champ de bataille l'Empereur Frédérie avec toute son Armée, & une infinité d'Allemans y furent pris, & tues par l'épée; & presque tout le Peuple des Comasques v demeura. Ce fait d'armes est aussi place, par Galvano Fianima, le jour des Saints només ci-deffus, quoique, dans son Texte, il y ait, par erreur, le III des Calendes de Juin; &, le jour de cète meme fête, les Milanois continuent, tous les ans, à rendre à Dieu de continuèles actions de graces. Il est donc indubitable que la bataille se dona le 29 de Mai. Les 700 Milanois començoient à charger les 300 Alle-mans, lorsque l'Empereur survint avec soute fon Armee; & les 700, ne pouvant pas lui faire tête, pride Brescia, continuent | rent la fuire. Après cet heureux comencement, Frédevic arive, où la principale partie de l'Armée des Confedérés l'atendoit avee le Carroccio. Il la charge avec une extrême vigueur: mais il trouve une égale résistance, &, des quis de Montferrat, le le premier choc, il voit ce- tremement brouillées entre

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

fin, & Richard de San-Germano disent de lui sous cète année. S'il avoit êté jusqu'en Sicile, évènement bien plus confidéra-ble, ces Auteurs en auroient parlé. De plus, Ri-chard & Jean de Ceccano rendent comte en détail de la marche du Pape, en disant, a Que, sorti de 19 Rome le 16 de Juin, il i) ala , d'abord à Anam gnic; ensuite à Piperno, 1) au Monastère de Fossanuova, &, le 13 du mên me mois, à San-Ger-n mano, où il tint un Par-n lement avec les Barons m) du Rosaume; pour cher-3) cher les moiens de secou-" rir Frédéric, & de renn) dre la paix à ces ean-n) tons n. Queleplace restet-il là pour son voiage i-maginaire de Sicile?

Année 1209, p. 1364 Le Fape Innocent III, dont les idées de Gregoire VII fur la prétendue Monarchie universile des Papes règloient toute la conduite, fut plus atentif que jamais à conserver l'union avec Frédéric II, parce-qu'il prévoïoit qu'il pou-roit avoir befoin de ce Prince, puifqu'il étoit fruf-tré des espérances qu'il avoit conçues de l'Empereur Otton IV. Ce fut par son conseil, que Frederic époufa Conflance, Fille du Roi d'Aragon; & le Pape lui-même fit la négociation de ce mariage.

Année 1210, p. 138. Otton IV, come héritier de la Maison Weife, ou Guelfe, nourissoit une anciene haine contre Frederic II, héritier de la Maison Ghibeline de Souabe. Cete haine s'acerut parcequ'il fue public que, des avant qu'il cut reçu lui même la Courone Impériale, Frédéric aspiroit à l'Empire. D'ailleurs, les Afaires étant ex-

paroissoit nécessaire pour la navigation étant prêt, il s'embarqua, dans l'O. Rave de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Mitie, avec ses Frères; &, traversant, non sans beaucoup de danger, l'immense espace de la mer, il abor. da très heureusement à la Ville de Messine. Le bruit en étant venu à Palerme aux oreilles du rres Chretien Roi de Sicile, Guillaume de respectable mémoire, il eut soin, come s'a-gissant de son Père & de fon Seigneur, duque! on sait qu'il tenoit le Patrimoine de Sicile & toute fon autre Terre, qu'on le reçut avec les honeurs qu'on lui devoit, & qu'on lui fit de grands présens. Il ordona qu'on préparat très promtement une Galère rouge pour porter sa vénérable Persone, & quaire autres pour le service des Evêques & des Cardinaux. Il choifit l'Archeveque de Reggio, & d'autres Grands, pour acompagner & conduire Le Pontife, & le remener glorieusemene dans la Ville de Rome. Le Pape partit donc de Messine au meois de Novembre; &, passant par Salerne & Gaiète, il en-tra, le jour de Ste. Cècile, secouru des mérites des Blenheureux Apotres Pierre & Paul, dans l'embou-chure du Tibre, & parvint, fain & sauf, à Oltie, où, sous la conduite du Sci. gneur, il repofa, cete nuit, avec fes Freres. Le maiin, les Sénateurs & la Nobleffe avec une grande multleude du Clerge & du Peuple sortirent de la Vil le à sa rencontre, lui fai fent ofre, come au Pafteur de leurs Ames, de l'obeif Sance due & des respects ecoutumes; enfuite, por-tent des branches d'olivier, ils le conduisirent avec toute sorte de témoi- vus. N. grages de jois & d'alegresse 1213.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

Mortels; qu'il avoit une soif insariable de l'argent, & qu'il se porivit f cilement à toutes forte d'atentais, des qu'on lui donoit, ou promètoit des présens a). Innocent april avec joie, die Rap. Thoyr. p 339, la diffencion qui é. toit sur le point d'éclater entre le Roi & les Barons. Si quelque chose étoit ca pable de lui faire perdre la Souverainere, qu'il venoit d'aquerir sur le Rotaume d'Angleterre, c'Etoit fans doute l'union étroite & sincère du Ro & de la Noblette. La Résignation, qu'il avoit ex-torquée de J an, étoit par elle-même si contraire à toute sorte de Droit, & si re uplie de Nullités, qu'elle n'auroit pu subsister, si le Souverain & les Sujets avoient pu se résoudre à une union si néceffaire. Ainfi, rien n'écoit plus agréable au Pomife, que de voir le Roi & les Grands hors d'état de fe foûtenir réciproquement: il réfolut de faire fervir leur défunion à établir plus fortement son autorité dans le Rofaume. Pour cet éfet, sans faire parol-tre qu'il eut été informé de la Confédération des Ba-1 rous, il fit partir pour l'.
Angleterre le Cardinal Nicolas, Evêque de Tivoli (il faut de Tufculum), en qualité de son Legat, avec une Comiffion publique, de lever l'Interdit, & d'acorder le Roi avec le Clerge touchant la resti tution promise. Jean aian: d'abord ofere 100 mille marcs, le Legat paroissoit

(a) Noverat enim quod Papa super omnes Mortales ambitiofus erat & fuverbus, pecuniæque ficitor infatiabilis, & ad omnia scelera præmiis donis vel promiss, cereus & procli-vus. Matth, Patis, ann.

toic Bernard de Pavic, Candulf d'Afti, Hugue de Grenoble, Rernard de Pars me, l'one reconue i l'élecron d'Innocent II ; pour être le Jugement de Dieu . & y ont aquiefce. L'illustre reputation de ces Evérmes. leur éminente sainteté, leur autorité respectable même à nos Ennemis, nous ont persuadés sans peine, nous qui leur somes inférieurs par le Ministère & par le nérite , d'errer , on d'être fages avec eux.

Quand Innocent II revint de France en 1132, il s'areta dans la Ville d'Asi pour y célèbrer la Fête de Paque, 10 d'A-vril, avec l'Evêque Lan-dulf.

L'ancien Breviaire de cète Eglise marque mort de Landuif le VII des Ides (10 11 de Juillet 1134). Son Corps fue mis dans on Tombeau de marbre fous l'Aurel de la Chapèle de Sainte-Agnès, anuèle aparrenoit à la Famille Malabayla.

## HUGUE,

François, Abbé d'Homblières dans l'Ordre de Circaux, est fair Cardinal-Eveque d'Albane par Innocent II, en 1134: & meurt peut-étre en 1141.

Voici ce que le T. VI des Annales Bénédiclines die à fon sujet, Liv. 76, N. 10, ann. 1134: Cet Hugue, qui, come Her-man de Laon, Moine de ce tems-là, nous l'aprend, d'Abbé d'Homblières fue fait Cardinal-Evêque d'-Albane, manque à la Liste des Evéques d'Albane dans l'Italie facrée d'Ughelli). Nous avons lus dans le Chartrier d'Homblières, deux Actes de cet Abbe Hugue. L'un est de l'an 1132, par lequel wil 1) Cens annuel, à Luc de 2) Couci, Abbé de l'Or-2) dre de Prémontré, une

EVENEMENS Sous le règne de l'Empeteur FREDERIC I.

Marquis Obizzon Malaspina, que l'Empereur avoit sans doute détaché de ses anciens Aliés, & d'autres Seigneurs la défendentavec courage jusqu'à ce que le détaut de vivres oblige de capituler. La Place est rasée. Il se fait ensuite un acomodement, qui dute très peu: mais on ignore par la fauté de qui (1). Les Milanois rentrent en campagne; se portent dans la Lomelline, païs très fertile, que les Pavésans avoient usurpé, depuis très long tems sur les Nobles COMTES PA-LATINS de LOMBAR-DIE, dit Muratori (2); & rebâtissent la Ville de Lomello, Capitale de cète petite Province. Dans le même tems, ils le rétablissement de

(1) Otton Morena, Historien de Lodi, par con-sequent ennemi des Milanois, dit que ce fut par leur faute: Sire Raul, Historien Milanois, dit que ce fut par celle des Pavésans.

(2) C'est la première fois, que je trouve ces Comtes Palatins de Lombardie. Rien ne me les fait conoirre. Je soupçone que, par cète expression, Mu-ratori désigne les Comtes du Sacré Palais d'Italie. J'ajoute qu'il se pouroit que ces Comtes euffent eu des Vicaires, que l'on a-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

lui, qui portoit la Banière Impériale, renversé par terre & broie par les pieds des chevaux. Cependant l'impéruosité des Allemans fut fi grande, que les Troupes de Brescia plièrent, & prirent enfin la fuite. Elles furent suivies de plusieurs milliers de Soldats: mais il restoit à la garde du Carroccio l'élite des Confederes, qui formoit un gros Corps ; & partie des Allemans s'étoient égarés, en donant la chasse aux Fullards. Par là, non seulement Fredéric ne put pas rompre ce Corps: mais il fut rompu lui-même, furtour parcequ'il ariva de nouveles Troupes confédérées, qui venoient joindre les autres. Frédéric fit, ce jour-là, des prodiges de valeur; & fut des derniers à se retirer : mais enfin, renversé de cheval, il échapa, come il put, au danger; & disparut, laissant les siens à la discrétion des Vainqueurs. Un très grand Dans le meme tems, ils nombre, ou périrent par hâtent de plus en plus les épées des Confèdétes, ou se nouerent dans le Tesin: mais les Troupes de Come furent les plus malheureuses. Elles furent presque toutes taillées en pie-ces, ou faites prifon et s. Les bagages des Enremis furent ensuite pilles; & l'on y prit, outre une très grande quantité d'or, d'ar mes , de chevaux, de har. nois, d'équipages de guer re, & de choses riches & précieuses, la caisse militaire, qui portoit à l'Em-pereur toui l'argent qu'on avoit pu rassembler en A. lemagne pour le mêtre en état de soûtenir la guerre en Italie. On lie dans une Letre, que les Milanois

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

l'Empereur & le Pape, Orton, sans aucun égard à ce que, depuis un long tems, le Rojaume de Sicile étoit un Fief relevant des feuls Pontifes Romains, déclara la guerre à Prederic, & s'empara de ser Etats en deça du Phare. Nous voions dans la Vie de Philippe-Auguste par Rigord, que ces Empereur avoit encore envahi les Chateaux & Fortereffes apartenantes à S. Pierre, Aquapendente, Radicofano, San-Quirico, Montefiascone & la Romagne presque entière. Il noua de secrètes intrigues dans la Pouille avec le Comte Diopold, déja nomé tant de fois, & le gagna par l'Investiture du Duché de Spolère. Sigonius die, Liv. XVI du Roi. d'Ital. qu'il l'avoir vue, & qu'elle est datée du XIII des Calendes de Février (20 de Janvier) de cete année. IL atira de même à son parti, Pierre, Comte de Cela-no, Seigneur puissant dans la Pouille. Il travailla de plus à mêtre la paix entre les Genois & les Pifans, pour s'assurer de leur secours. Il se sit remètre les Prisoniers de part & d'autre; & leur comanda de faire rrève pour 2 ans, à comencer de la Saint-Michel prochaine. Enfuite, vers le comencement de Novembre, il marcha du côté de la Pouille avec une puissante Armée d'Allemans, de Toscans, & de Lombar is. Jusqu'ici le Pape avoit emploie les ex-hortations & les menaces pour remètre ce Prince dans le bon chemin : mais, voitant que les paroles n'avoient rien produit, & que sa passion le portoit plus que jamais à manquer enilerement de respect aus Lombardie. Palatins de l'écrivirent à Bologne & que Saint-Siege, il en vint en-Raoul de Dicet raporte, fin aux actions & le dé-

jusqu'à la Porte de Lala Ville, vetu solemnele-ment; suivant la coutume, atendoit l'arivée fi long-tems desirée du Pape. Les portant leur Loi dans leurs bras. Là, s'étoient rendus les Gonfaloniers avec leurs Compagnies; les Eculers; les Scriniaires tou Notaires ), les Juges & les Avocats avec une grande multirude du menu Peuple. Que dirai je de plus? Il se comence une belle Procef-Jion, & des voix hautes & sonores se faifant entendre de touses parts, on conduit le Pape à la Bililique Patriarchale du Sauveur & au Palais de Latran avec tant d'honeurs 6 de joie, qu'on n'a point mémoire qu'aucun des Pontifes Romains, depuis les sems reculés, air été reçu de même. Ces choses se passtrent, l'An de l'Incar-nation du Seigneur MC-LXV, Indiction XIII, le IX des Calendes de Décembre (23 de Novembre); & Pan VI du Pontificat du même Pape.

Ce récit n'est pas tout à fait exact : mais ce qu'il y auroit à réprendre n'est pas d'une affes grande importance pour nous areter. Joignons-y le peu que Romoald de Salerne die du recour du Pape de Roine.

Les Romains, alant a-pris la mort d'Octavien, envoièrent des Députés en France prier affettueuse-ment Alexandre, de reve-nir à Rome & de visiter le Peuplé commis à ses soins, parcequ'ils le recevroient avec honeur & zèle. Alexandre, croiant que ce feroit chose non moins utile à l'Eglise qu'à lui-mê-me, se rendit à Maguelo-ne. On tint prêt un grand

Tome V.

PRINCES contemporains.

content de cete ofre. Mais man, où tout le Clerge de les Prélats la rejeterent hautement, aimant mieux que le Rosaume gémie encore sous le poids insu-portable de l'Interdit, que Juis, come c'est l'usage, de se relacher sur le moin-s'y écoient assemblés ausse, dre article de leurs pretentions. Le Légat ne fut pas jaché de voir leur ob. fination, qui lui dona lieu de declarer au Roi les or. dres, qu'il avoit reçus du Pape. Il lui représenta, ce Qu'il ne pouvoit jamais 11 espérer de vivre tranqui. n) lement dans son Rotati-1) fie mis entièrement fous m la protection de la Puis-" fance Apostolique: Que, n pour cet effet, il étoit n nécessaire qu'il fit une n seconde Résignation de n la Courone, la premiè-n re étant sujète à trop d'm exceptions. Qu'ensuite le 3) Pontife, fe trouvant in-1) dispensablement obligé n de le soutenir, sauroit s) bien le tirer de tout em-1) baras 1). Come Jean êrbit dans la fituacion la plus embaraffante, & qu'il ne se vosoit aucune ressource, il consentit à ce que le Légat lui proposoit. Il convequa, dit le même Historien , p. 340, une Afsemblée générale à Westminster; (il faut dans l'Eglise de Saint-Paul de Londre), où (le 3 d'Octobre de la même année 1213) il réfigna solemnèlement, & pour la seconde fois, sa Courone au Pape avec toutes les formalités, qu'il plut au Légat de lui marquer. Il figna encore une seconde Charte, dans laquele on prit soin de ré-former ce qu'il pouvoit y avoir de désectueux dans la première: Pour la rendre plus autentique, on la fit steller avec de l'Or, la première ne l'aiant été qu'avec de la Cire. Ensuite le Roi la mit entre les mains

SAVANS & ILLUSTRES.

1) partie du Rois apellé 1) Champvair | Campus vdor rius or, pour y barir un leu d'habitation pour les Servireurs de Dien. Par l'autre Acte, lequel est de l'année suivante, Simon, Breque de Noion, donc l'Autel de Marci au même Abbe Hugue, qu'il apello Home de bone réputation & religieux (bona opinio» nis & religionis). Des qu'à Innocent II eut promu Drogon I Abbe de Saint-Jean de Laon) à l'Bvêche d'Ostie, il sit venir à Rome; par le confeil de ce nouvel Evêque, come le dit Herman, qui vient d'être cité, le Seigneur Hugue, Abbé d'Homblières, & le confacra Evêque d'-Albane, en l'y contraignant par le l'en de l'obeiffance. C'eft ce qui fe fit après la mort de Matrhieu ; Evêque d'Albane de laquele nous venons de parler (N. 38, fous cete même année 11341. II faut done placer cet Hugue dans la Liste des Evêques d'Albane, entre Mate thieu & Albert, qu'Ughel4 li fait mal à propos le successeur immédiat de Matthieu. Les Moines d'Homhlières, fur le confeil que le même Hugue leur dona, choistrent un autre Hugues Prieur de Saint-Jean de Laon , pour Abbe.
Ughelli dit qu'Albert ;

Eveque d'Albane, souscri. vit une Bulle d'Innocent II le 13 de Janvier 1142. On peut donc penser qu'-Hugue mourut en 1141.

Les Editeurs de Venife, n'aiant point conu ce Cardinal ne l'out point ajou-té dans leur Edition d'Ughelli.

GIOVANNI MORO-SINO, RAINO PO-LANO, & MARCO; ou MARINO GRA-DENIGO.

Vaisseau des Hospitaliers, du Légat, pour la porter Nobles Véhitiens, célè-dans lequel entrèrent pres- à son Mastre. Il ne sut pas bres par trues exploits 2

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Tortone; ceignent leur propre Ville de profonds & larges Foiles; & construisent sur le Tésin & sur l'Adda des Ponts bien fortifiés. Ces diférentes entreprises, au raport de Sire Raul, leur coûtent 50 mille marcs d'argent très in. Ils rendent aussi le joug des Habitans de Lodi plus pefant. Les Crémonois, qui s'êtoient mis en campagne contre eux, s'en retournent fans avoir rien entrepris (1).

1138. LES deux Cardinaux Légats, renvoiés par l'Empereur, êtant de retour à Rome (avant la fin de l'année précèdente), avoient rempli la Cour du Pape! de leurs plaintes sur l'afront, qui leur avoit êté fait. Le Clergé s'êtoit pareage la-dessus. Les.

(1) On ne fait pas, dit Muratori, p. 527, que le Roi Guillaume ait fait, cète année, aucune entre-Perdu prife importante. dans les plaisirs & retiré dans le Palais de Palerme, il laissoit les renes du Gouvernement dans les mains de l'indigne Maion, fon Amiral, qui lui van-toit aparemment la vie retirée & luxurieuse des Sultans Turcs, afin de pouvoir faire le Roi lui-même, & persécuter, durant ce tems-là, quiconque des Baou paroiffoit vouloir contrarier ses volontés & ses projett

EMPEREURS DOCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

p. 191: Les Tués, les Noiiés, les Prisoniers sont fans nombre. Nous avons l'Ecu, la Banière, la Croix & la Lance de l'Empereur. Nous avons trouvé beauoup d'or & d'argent dans les cofres; & nous avons reçu les Déponiles des Ennemis, desquèles nous ne crosons pas que per-sone puisse faire l'estimation. Le Duc Berthold, le Neveu de l'Empereur, & le Frère de l'Archevêque de Cologne ont été pris dans le combat. Une infinité d'autres Prisoniers, qui sont détenus à Milan, exclut tout nombre. Qui ne sait pas que les Vain queurs groffissent toujours, & leur valeur, & leur for tune, le peut aprendre de ces paroles: Et qui peut a-voir besoin d'aprendre que les Vaincus ont coûtume de déguiser leurs pertes, qu'il life les Histo-riens Allemans, come Orton de Saint - Blaise, le Chronographe Saxon, & Godefroi, Moine de Saint Pantaleon! Ils difent, n les Confédérés avoient 1) bien 100 mille Comban tans, & que l'Armée Im-3) périale n'étoit que de n quelques milliers, d'Hon mes n. On peut croire que les forces des Confedérés étoient supérieures: mais on peut aprendre de Sire Raul qu'elles n'aloient pas à ce nombre excessif; & Frédéric, qui, très habile dans la Science de la guerre, savoit très bien prendre ses avantages, n°auroit pas ataqué les Lombards avec quelques mil-liers d'Homes seulement.Ils ajoutent, a Que l'Empem) reur fie un grand carnan) ge des Lombards; &

ROIS, & autres SOUVE, RAINS en ITALIE.

clara excomunié. L'intrépidité de ce Pape sufisoit pour lui faite prendre une résolution si vigonreuse : mais auparavant il n'oublia pas de caleuler les forces temporèles, qui le pou-voient aider dans cête conjonelure. Lathaine des Romains pour Otton n'étoit pas petite. Il éloit donc fur qu'ils soutiendroient son parti constament. U comtoit aussi beucoup sur les forces de Frédéric II, dont ici les intérêts se confondoient avec les fins. Il ne fondoit pas une moindre espérance sur celles de Philippe Auguste, ennemi. d'Otton, à l'élévation duquel il avoit ei-devant mis obstacle autant qu'il l'avoit pu. Ce Pape sevoit d'ailleurs ce qu'il pouvoit se promètre de plusieurs des plus puissans Princes d'Allemagne. Il ne manquois donc pas de moiens hu-mains pour soutenir son Autorité Spirituele. Tout eela n'empécha pas Otton de marcher vers la Pouille. Entré par la Marche de Rieti, il s'avança jusqu'à Marsi & Comino, répan-dant la terreur dans toutes ces contrées. Roffred, Abbé du Mont - Cassin, qui , contre l'avis de ses. Moines, l'ala trouver, en aiant été reçu très bien, en revint aves des Sauvegardes pour ses Etats. Après avoir célèbré près de Sora la fête de S. Martin, Ot-ton ala faire le siège d'Aquino, qui fut vigoureuse-ment défendu par Thomas, Pandulf, & Robert, Comtes de cèce Ville. Capoue & sa Principauté lui furent livrees par Pierre de Celano. Diopold luit remit Salerne. Les Napolitains se dondrent volontairement à lui, pour satisfaire leur haine contre la Ville d'Averse, qu'ils 3) qu'enfin, acablé par le l'engagérent d'assièger. Le



EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

uns, acusant les Légats de s'être mal conduits. avoient done raison à l'Empereur. Les autres avoient soutenu que les Légats avoient bien fait. Le Pape avoit écrit à ce Sujet aux Archevêques & Evêques de Germanie une Lètre, pleine à la vérité de plaintes sur l'outrage fait d ses Légats: mais dans laquèle il leur recomandoit " d'apaiser l'Emso pereur, & de le mêtre so dans un meilleur cheso min so. Ces Prélats lui répondent (au comencement de cète année) par une Letre très forte pour la désense de la Dignité de l'Empereur. x Îls y relevent sur-so tout l'insolence de cès te Inscription & de >> cète Peinture, que nous may avons dit qu'on avoit wues au Palais de Lan tran; & qui sans douso te n'étoient pas encore n éfacées. Ils s'y plaiment aussi des abus >> & des surcharches, inmore troduites dans les E-» glises de Germanie, so par les Ministres de so la Cour de Rome so. C'est pourquoi le Pape, informé que l'Empereur se préparoit à revenir en Italie, croit sagement que le mieux est d'étoufer cet incendie dans so naissance, en envoiant naissance, en envolant Ann. 1177, p. 99. A- soient dans une entière en Allemagne deux au-sprès avoir baisé les pieds décadence, quand il éclata.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

nombre, il s'ouvrie, l's) épécàla main 3 le pafn fage à Pavie n. La vérité, fuivant l'Auteur de la Vie d'Alexandre III, est que Frédéric, aient dérobé la conoissance de sa fui-te, passa pour tué dans l'Action, & que l'on chercha son corps. On le crut si bien mort , que l'Imperatrice, restee à Come, s'habilla de deuil; & qu'elle fut plusieurs jours dans le trifte embaras d'ignorer où l'Empereur s'étoit retiré : mais enfin , lorsqu'on ne l'atendoit pas, il parut tout à coup à Pavie en bone fanté. La Chronique de Brescia du Malvezzi, T. XIV des Histor. d'I. talie). dit, a Que Frede-1) tic, fait prisonier par 1) ceux de Brescia, sur 1) conduit dans leur Ville, 1) d'où bientôt après il s'en-3) fuit en habit de Man-1) diant 17. Cète fable feroit croire volontiers que Messieurs de Brescia n'étoient pas fort avisés. L'-Empereur parut donc à Pavie: mais très humilié, reconoissant enfin que la main de Dieu s'étoit apésancie sur lui, & qu'il mé ritoit encore pis, tant pour avoir fomente la défunion & le scandale dans l'Eglise de Dieu; qu'à cause de ses vexations, de ses cruau iés, & de ses autres crimes. Instruit donc par les difraces, & peur-être encore nlus parcequ'il manquole d'argent & de Troupes, il reta l'oreille aux confeils te plusieurs de ses Princes, & conçut enfin un desir sin-

cère de faire la paix.
Cète paix se sit en éfer; & je raporte, dans 'Art. d'Alexandre III, ce qui la concerne.

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

siège dura jusqu'à Noèl. Alors Otton, à qui le froid ne permètoit plus de rester en campagne, aiant fait un acomodement avec les Assièges, ala prendre ses quartiers d'hiver à Capoue, où par ses ordres en fabriqua beaucoup de

Machines pour les siéges. Année 1211, p. 140. Au retour du printems, l'Empereur Otton continua ses conquêtes dans le Rojaume de Sicile en deça du Phare. Il soumit à ses ordres toute la Pouil-le, la Terre de Labour, & presque entièrement la Calabre, & poussa jusqu'à Tarente. Nous lisons dans l'Abbé d'Ursperg u Que n le Pape Innocent III, w qui souhaitott d'éteindre 1) ce terrible incendie, an voit, pendant l'hiver, n fait faire des alées & 1) venues à Capoue à l'Ab-» bé de Morimond, pour » engager Otton à faire m la paix, ou quelque a-1) comodement, consentant n de perdre plustôt quelque 1) chose de ses Etats, que 1) de soufrir la ruine du n Roi Frederic n. Mais les Envoïés & les Propositions d'acomodement furent inutiles. Otton, enivré des faveurs de la fortune, rejeta tout , persuadé qu'il étoit alors, ou jamais, en état de renverser le jeune Roi de son Trone. En efet, les Sarasius de Sicile l'a-voient envolé secrétement assurer qu'ils prendroient les armes en sa faveur. Nous savons aussi des Annales de Pile, a Qu'on n arma dans cèce Ville, 1) pour le secourir, 40 Gan lères, qui vinrent jus-n qu'à Procida, eroïane n l'y trouver m. Enfuite, Otton se disposoit à passer en Sicile, & les Afaires du Roi Frédéric parois-soient dans une entière PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

imposture de quelque petit Docteur, ou Moine Schif-matique de se tems-là.

Année 1167, p. 572. Renaud, Archevêque élu de Cologne & Archichancelier d'Italie, soit par la force, soit par des présens, réduit sous l'obéissance de l'Antipape Paschal III, beaucoup de Chateaux & de Villes aux environs de Rome; & celles qui font résistance, en sont punies par les dégats, les incendies, & les aurres calamités, que la Guerre enfante. Il tache même, en répandant l'or en profusion, de se faire un Parti dans Rome; & parceque, come dit l'Historien d'Alexandre III, en se servant d'un mot d'un Ancien, Si Rome trouvoir un Acheteur, elle seroit à vendre, beaucoup de Romains, gagnés par l'argene, jurerent fidélité contre toutes sortes de persones, à l'Antipape & à l'Empereur. Le bon Pape Alexandre ne manquoit pas d'emploier ses remontrances paternèles à les exhorter tous à la concorde, à la fidélité, à la défense de la Patrie, & leur ofroit même pour cela Pargent, qui leur seroit néceffaire. Ils lui faifoient de belles promesses: mais ils marchoient avec duplieité, voulant contenter l'une & l'autre Parile; & leur étant en même tems infidéles à toutes deux. P. 176. Les Romains qui faisoient le siège de Tusculum, livrèrent bataille aux Impériaux, venus en très petit nombre fecourir cete Ville, & furent tailles en pieces. Quelques Ecrivains groffissent sans mesure la perte des Ro-mains. Otton de Saint-Blaise la fait monter à 15 mille tant Morts, que Pri-Vie d'Alexandre III, ou- n'avoit pas encore résigné Capitaine, su un grand se encore plus la bouche sa Courone au Pape; au Sujet de beaucoup d'auto- en disant, et Que d'une si lieu que, depuis cète rési- rité & d'un mérite admi-

tre. Langton, piqué de ce que cète Comission avoit été donée à un autre, prit ocafion de la conduite irrégulière du Legat, pour a-peller au Pape de ses procédures; & envoia Simon, son frère, à Rome pour poursuivre son Apel. Cet Envoié trouva. Innocent peu disposé à écouter des plaintes contre un Legat, qui venoit de lui rendre ae fi grands services. D'ailleurs Pandulf, qui avoie porté à Rome la Charte au sceau d'Or, avoit rendu de très mauvais ofices à l'Archeveque & à tous les Seigneurs Anglois. Il avoit réprésenté ceux - ci come des Esprits bouillans, & le Roi come le plus pieux de sous les Princes. Cèce relation fut cause qu'Innocent, fans vouloir écouter les remontrances de Langton, se hata d'ordoner à son Legat de lever l'Interdit, qui avoit déja duré (en 1214) plus de 6 ans. Quant à la satisfaction, que le Clergé de-mandoit, il ordona, u Que 1) le Roi paieroit seulement 40 mille marcs 1). C'est ainst que fut terminée cète grande Afaire, qui rendit le Roi d'Angleter-re Vasfal & Tributaire du Pape. Un évènement de cête nature peut fournir une ample matière à des reflexions, qu'il faut laiffer faire aux Ledeurs.Contentons-nous de remarquer que, si dans la première négociation le Pape se fut contenté d'exiger une restitution fi modique, il n'y a point de doute que l'A-comodement ne se fût con-clu en ce tems là. En effet, ce fut le seul obstacle, qui en empécha la conclusion, puisque les Nonces étoient contens de toutes les autres avances que le Roi sonlers. L'Auteur de la faisoir. Mais ce Prince

me hardi & courageux, embrassa la profession des armes. Envoié donc par son Père en qualité de Capitaine de Galères, au secours de l'Empereur (Manuel Comnène) contre Roger, Roi de Sicile, il combatit avec tant de valeur & d'intrépidité, qu'il rompit & dispersa les Ennemis avec effusion de fang, en leur enlevant plus de 20 Galères & d'autres gros Vaisseaux. Il mit en fuite le Roi Roger; & s'aquit beaucoup d'honeur & de réputation, en recou-vrant Corfou, & faisant, pour vanger les Grecs, le dégât fur les côtes de Si-cile. Il fervit de plus, sous le comandement du Genéral Marc, ou Marin Gradenigo, contre les Corfaires d'Ancone, & dona de grandes & notables preuves de sa valeur. Il en eut donné sans doute de plus grandes, si la Mort envieuse ne l'eût pas arêté dans sa route, en l'enlevant du monde à la plus belle fleur de son age.

Raino ( c'est à dire Rainier) Polano 2 brave Soldat, & Capitaine de Galères, se trouva dans la même Expédition & dans d'autres. Il se comporta de manière, avec ceux qu'il comandoit, dans le recouvrement de Corfou & con-tre le Roi Roger, qu'il s'aquit la réputation de vaillant Capitaine. Il étoit au dégât des Côtes de Sicile avec Jean, dont je viens de parler, & sous le Généralat de Marc Gradenigo, nomé el-dessus, à l'expédition contre les Corsaires d'Ancone, où par ses services il s'aquit un grand nom auprès de la République-

Marc, ou, come d'autres difent, Marin Grade-nigo, celèbre & vaillant EVENEMENS fous le règne de l'Empeteut FREDERIC I.

tres Légats plus prudens, c'est à dire les Cardinaux HENRI des Saints-Nérée-&-Achillee, & HIAGINTHE de Sainte-Marie de l'Ecole Grèque. Ils sont, dans le voiage, dépouillés & mis en prison par 1 Comtes de Tirol, qui les relachent ensuite; & le Duc de Bavière, HEN-RI le Lion, ure de ces nobles Brigands une vangeance exemplaire. Les Légats trouvent l'-Empereur aux environs d'Ausbourg (où son Armée s'assembloit). Admis à l'Audiance, ils lui parlent avec respect; & lui présentent une Lètre du Pape, qui, parlant avec douceur, declaroit, en expliquant le mot Beneficium (Bienfait, ou Fief), a Qu'it w n'avoit jamais préten-3 du que l'Empire fût wun fief (de l'Eglise w Romaine )m. C'en est asses pour calmer la colere de Frédéric. Quelques aurres diferens, qu'il avoit avec la Cour de Rome, sont ensuite ajustés; la paix est rézablie: & les Legats s'en retournent à Rome, Satisfaits & charges de présens (1).

Otton, Comte Palatin de Bavière, & Renaud, Chancelier de

(I) Muratori, T. VI, p. 527.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

du Souverain Pontife, & doné le baiser de paix à tous les Cardinaux, Frédéric partit de Venise, pour aler à Ravenne d'abord, & puis à Césène. P. 31. Il n'y fut pas plustot, qu'il s'aprocha du Château de Bertinoro; dont le dernier Fossesseur avoit fait une donation à l'Eglise Romaine; mais que Frede ic s'étoit réservé par le Traite de Paix. Il pressa 2 Cardinaux, que le Pape avoit envoiés pour en prendre possession, de le lui remètre, prétendant, à mon avis, que c'étoit une dépendance de la Romagne, done les Empereurs alors Etoient maltres, sans qu'on voie que les Papes s'en plaignissent, ou protestas-fent contre; &, sans dou-te, il prétendoir aussi qu'en conséquence de la Loi, qu'il avoit publice à Roncaglia, on ne pouvoit pas, sans sa permission laisser des Fiefs aux Eglises. Les Cardinaux répondirent avec doueeur, a Qu'ils ne n pouvoient pas lui remè nere ce Château, sans la pern mission du Pape m.Il n'en falut pas d'avantage pour que Frédéric leur déclarat la guerre sur le champ; &, pour qu'aiant rassem-ble ses Troupes, il ne se présent at devant ce Chateau. Les 2 Cardinaux ne voulurent point essaier de se désendre, parcequ'il y avoit dans la Place les 2 Factions des Bulgari & des Mainardi, dont l'u-ne étoit pour l'Empereur. Ainfi, cet imprenable Chateau, presentement Ville Bpiscopale, vint dans les mains de Frédéric, sans qu'il tirat l'épée: &, bien qu'il en reçut de la part du Pape des plaintes acompagnées de remontran-

ROIS, & autres SOUVE-

tout-à-coup une terrible Mine, qu'Otton n'avoit point prévue. Le Pape In-. nocent, qui ne s'endormoit pas, avoit st bien fait, seconde du Roi Philippe Auguste, qu'il avoit engage plufieurs Eveques d'-Allemagne, non seulement de publier l'excomunication contre Otton & de le déclarer déchu du Trône : mais aussi de traiter de l'élection de Frédéric II pour Roi des Romains en sa place. Cète Ligue fue composée de Sifred, Archevêque de Maience & Legar Apostolique, de l'-Archeveque de Trèves, du Landgrave de Thuringe, du Roi de Bohème, du Duc de Bavière, du Duc de Zeringhen, & d'autres Eveques & Prin-

Je m'arête là, parce-que mon intention est de ne mètre dans cet A-ticle que ce qui concerne le Rosaume de Sicile. Je par-le de ce qui regarde Otton & Frédéric come Em-peréurs & come Rois des Romains, & de ce qui se, sit tant en Italie qu'en Allemagne, aux Art. de ces Princes dans la Col. des Empereurs. Je dirai seulement ici que, sur les instances du Pape & des Princes d'Allemagne de son Parti, Frédéric s'embarqua, le 17 de Mara ler d'abord à Rome, en-. suite à Gène & de la pasfer en Allemagne ; ce qu'il ne fit qu'avec beaucoup de peine. Il y fut couro-Roi de Germanie à Maience au comencement de Décembre; & le fut une seconde fois en 1215. à Aix-la-Chapelle.

En 1215, après son second Couronement come. Roi de Germanie, Frédérie nt proclamer Roi de Sicile, son nis Henri, par-

#### PAPE

3) grande Armée à peine m s'en fauva-t-il le tiers; 3) & que, depuis la batail-3) le d'Annibal à Cannes, 3) il n'avoit pas été fait un 2) fi grand carnage du Peu-9) ple Romain 11, L'Auteur de la Chronologie de Reichersperg dit, a Que 3) de 40 mille Romains, s) il y en eut très peu, 27 qui ne fussent, ou tués, 21 ou faits Prisonters ?. Paucissims evalerunt, qui non occisi, aut captivitati fuerint. Le Moine Godefroi , dans fes Annales , en dit encore plus. Jean de Ceccano, dans fa Chronique de Fossa-nuova fait monter les Morts à 6 mille, & les Prisoniers à plusieurs milliers, Mais, parcequ'il arive le plus souvent que la Renomée & la vaine gloire des Vainqueurs chargent, en pareil cas, la vérité de trop de broderie, te mieux sera de s'en tenir au raport de l'Eerivain contemporain, Acerbo Morena, qui dit avoir apris de Romains non paffiones, qu'ils avoient eu, dans eète bataille, plus de 2 mille Morts, & plus 3 mille Prifoniers, qui furent con-duits liés à Viterbe. L'Anonime du Mont-Caisin comte 15 cens Morts & 17

ancore moins. Année 1168, p. 587, Manuel Comnene, Empereur des Grecs, envoia, ette année, une nouvèle Ambassade au Pape Alexandre à Benevent; &, come il étoit bien informé des diférens de ce Pape & de l'Empereur Frédéric, il s'imagina pouvoir parvenir aisément à co qu'il destroit; e'est à dire à faire priver Frédéric de la Courone Impériale d'Occi-dent, & à l'obtenir pour lui-même & pour ses Successeurs. Les Ambastadeurs

cens Prifoniers, Le Conti-

nuareur des Annales de

Gène de Caffaro en somte

gnation, les 100 mille mares, qu'il avoit oferts, furent réduits à 40 mille. Le Clergé, qui s'étoit atendu à recevoir des sommes immenses pour cete restitution, se trouva bien éloigné de son comie. Néanmoins, n'ofant réfister aux ordres expres du l'ontife, il se vit obligé de se contenter d'une somme médiocre, par raport à ce qu'il avoit espéré. Les Evéques trouvèrent pourtant le moiien de s'indemniser, en ne faisant aucune part de ces 40 mille marcs au Clerge inferieur, ni aux Monas. tères. Ceux - ci voulurent s'en plaindre au Légat: mais ils n'en purent tirer d'autre réponse, finon, ( Que, n'aiant aucun orn jet, il n'était pas en son 11 pouvoir d'y remédier 11. 3°. On a déja vu les sujets de mécontentement que Jean avoit donés aux Barons. Le Cardinal Langeon, par la menace d'excomunier ceux qui prendroient les armes contre enx, & par le serment qu'il avoit précèdemment exigé du Roi pour lui doner l'abfolution, avoit fait voir qu'il étoit d'acord avec eux dès avant de revenir en Angleterre, & qu'il n'êtoit rien moins que dans l'inrention de se prêter à toutes les vues du Pape. Ce Cardinal, alant recouvré, peu de rems avant la seconde Réfignation de Jean, une Charte auten-tique d'Henri I concernant les Franchifes & les Privilèges de la Noblesse & du Peuple, la fit voir aux Barons, qu'il exhorra de la faire valoir, en profitant de la foiblesse du Roi pour se faire rétablir dans leurs Droits. Jean, par la seconde Réfignation qu'il fit de sa Courone au Pape, crut a-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES

rable, spécialement dans la profession des Armes. Après beaucoup d'honorables Expéditions sur mer, il fue, sous la Principau-te de Dominique Morouni, fait, à cause des preuves qu'il avoit donées de sa valeur, Genéral, non seulement contre Roger Roi de Sicile: mais ausse contre ceux d'Ancone, lesquels avoient fait sur mer des prifes aux Venitiens. Aiant, avec une Armée de 20 Galères & d'autres bâtiment, ataque les Ennemis, & les combatant avec ardeur, il leur pris. 3 Galères & leur Capitalne; mit en déroute leur armée; & détruisse tous leurs préparatifs, en leur tuant beaucoup de monde. Ensuite il ala faire, avec la même Armée, le siège de Pola, qu'il prite Conjointement avec le Doge Dominique Morofino fon fils Jean, il força ceux de Parenzo de païer tribue au Senat de Venise; &, faifant voir beaucoup d'adreffe & d'habileté dans toutes les entreprises, dans tous les dangers, il augmenta la gloire de sa valeur & du Nom Venitien, en recouvrant heureusement plusteurs autres Villes d'Istrie, qui s'é-toient révoltées contre la République.

Le Superbi ne met de dates aux marges des 3, courts Bloges que je viens de traduire, que 1148 & 1149. On peut voir ce que j'ai dit à l'année 1149 de l'Expédition de l'Empereur Manuel dans l'Ile de Corfou, dont le Roi Roger s'étoit emparé. Elle se fit cète année: mais les préparatifs s'en éroient faits l'année précèdente. Le Doge Pierre Polano s'étoit proposé de comander lui-même la Flote, que les Vénitiens envoiioient au fecours de l'Emeperterent [avec eux une voir affes apris aux Ba- | pereur Grec. It s'embare

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

l'Empereur, précèdent sa venue en Italie; &, près de la Chiusa sur l'Adige, ils s'emparent du Château de Rivola, Place importante pour le passage de l'Armée. Arivés à Vérone, ils y tiènent une grande Assemblée, où se trouvent les Archevêques de Milan & de Ravenne, 15 Evêques, & beaucoup de Marquis, de Comtes, & de Consuls des Villes. 'Is visitent ensuite l'Exarchat de Ravenne; &, s'avançant vers Ancone, ils découvrent que les Grecs, qui possèdoient alors cète Ville, prenoient beaucoup de monde à leur solde, sous prétexte de faire la guerre au Roi de Sicile: mais en éfet à dessein de s'emparer d'autres Villes sur la Mer Adriatique. Come les Grecs n'épargnoient pas l'argent, on acouroit en foule, de toutes parts, s'enrôler fous leurs Drapeaux. Les 2 Comissaires Impériaux rencontrent Guillaume de Traversara (1), l'un des principaux Nobles de Ravenne; & lui font tant de peur, qu'il n'ose plus aler trait. r avec les Grecs. Eux-même a-

(1) It est nomé Malstaverser par Radewick, dans sa Continuation de la Vie de Frédéric.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ces paternèles, il ne se désista point de ce qu'il avoit fait. Au reste, on ne comprend pas coment l'Empercur & le Pape formoient des prétentions sur Bertinoro, qui relevoit de l'E-glife de Ravenne. J'ai raporie, dans les Antiq. d'-Ital. D flert. II, p. 633, Planestiture donce par l'-Archevêque Gautier, au Comte Cavalcacontesdont les prédècesseurs avoient ête de même investis par l'Eglise de Ravenne. De là, Frédéric se rendit à Spolète, ensuite en Tos-

Ann, 1178, p. 32. On trouve dans les Annales de Gene, qu'il ariva dans cète Ville au mois de Janvier de cète année; & que l'Imperatrice Beatrix y étoit arivéeun jour plustôt, avec le jeune Roi Henri, leur fils aine. Ils y passèrent quelques jours , magnifique-ment traités; & continuèrent leur route. Galvano Fiamma dans son Bouquet de F'eurs, die, a Que l'n lan n: mais ce n'est pas un Auteur sur la foi duquel on puisse s'en reposer pour les choses éloignées de son tems. Or, come la Trève faite avec les Lombards ne permetoit pas à Frédéric de continuer l'exercice de son mêtier, qui n'étoit autre que celui de la guerre, il résolut de paffer en Bourgogne; &, ne se fiant pas aux Italiens, il fit venir en deça des Alpes Ferthold, Duc de Zeringhen, avec un bon Corns de Troupes, pour l'escorter, ll passa donc par le Mont-Cenis dans le Rojaume de Bourgogne; & s'arétant à Arle, il s'y sie couroner Roi de ce pais.

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

ceque le Pape ne vouloit pas que ce Rojaume & l'Empire futient potiedes par la même persone. Il fut même oblige, cete année, de prendre un nouvel engagement avec le Pape; de remètre au jeune Roi, on fi's, le Gouvernement de la Sieile, que ce Prince reconoitroit tenir du Sain:-Siège, aufli-tot qu'il uroit lui même recu la Courone Impériale.

Année 1216, p. 153. Le Roi Frédéric II se détermina, cète année, de faire venir en Allemagne son fils unique Henri, qu'il a-vois déclaré Roi de Sicile, bien qu'il fut encore dans un age tres tendre. Son dessein étoit de lui procurer l'afection des Princes de sermanie. Peut - être aussi craignoit il qu'il n'arivat quelque révolution en Sicile, pendant qu'il en étoit absent. Le Jeune Roi, que l'Archeveque de Palerme acompagnoit, vint par mer de cete Ville à Gaiète. Qu'il ait passe par la Toscane, c'est ce qui résulte des Actes de la Comune de Modène, que j'ai donés dans la Differt. 47 des Antiq. d'Ital. On y voit que Frogieri, Po-destà de Modène, & les Envolés de cete Ville, qui furent Gherard Rangone, Aldeprand Pico, & d'autres, alèrent, avec un perecevoir à Sun-Pellegrino, le dernier lieu de la Jutistiction de Modene; & que, l'aiant conduit jufqu'au Pont de Guiligua par les Montagnes, ils le remirent aux Envoiés de. Reggio & de Parme. La Reine Constance, Mère de ce Prince, se rendie aussi par un autre chemin, en Allemagne. Les Croniques de Bologne & de Reggio difent que, cète an Bernard de Gui, dans la | nee, elle passa par ess Vil.

immense quantité d'or, deszinée à gagner la Cour Pontincale. Mais Alexandre, un des Papes les plus prudens qu'ait eus l'Egli-se de Dieu, remercia l'Empereur de son afection & de sa bone volonté: &, quant à la Courone Impériale, il sir entendre aux Ambassacurs, qu'il s'o-froit de trop grandes diss-cultés; & qu'il ne convenoit pas qu'il en traitat, parceque son devoir étoit de procurer la paix & non la guerre. Il les renvoïa donc avec leur argent; &, par la même ocasion, il envoia 2 Cardinaux à la

Année 1170, p. 191. Dans la Bibliothèque de Breffe, Cent. II, Ch. 35, Guichenon r porte une Bulle du Pape Alexandre, donée edie année lau Palais de Latran | en faveur de l'Abbaie de Frurare. C'est ce qui ne peut pas être, parceque le Pape, dans tous ces tems-là, ne réfida point à Rome.

Cour de Constantinople.

Tom. VII, Ann. 1176, p. 21. Frédéric, se voiant enfin hors d'état de conzinuer la guerre en Italie, & s'étant résolu de faire la paix, se hata d'envoiier, avec de Pleins-pouvoirs Christian, Archeveque élu de Majence, Guil-Jaume, Archeveque élu de Magdebourg, & Pierre, Evêque élu deWorms, pour en fair l'ouverture au Pape Alexandre, qui se trouvoit alors à Anagnie. Admis à P'Audiance, ils firent conolre le defir de Frederic; & recurent pour réponse, at Que le Pape ne deman-3) doitpas mieux que de 5) fairela paix , pourvu or que le Roi de Sicile, les 3) Lombards, & l'Empereur 3) de Constantinople y 31 füssent comprism; à quoi les Ambaffadeurs confengirent. Il y eut, pendant 15 jours, des conférences segrètes: & la querelle avec Saxones réduites en un

PRINCES contemporains.

rons que les fecours de Rome ne lui manqueroient pas quand il en auroit besoin. Ce fut alors qu'il ala faire la guerre en France: mais, quand la victoire remportée à Bovines par Philippe Auguste eut fait voir que Jean, meprise de tous ses Sujets & prêt d'êrre a-cable par le Roi de Franqu'à craindre en Angleter. re, les Barons, affemblés à Saint-Edmondburi, renouvelèrent leur affociation. Ils alèrent ensuite en corps présenter une Requête au Roi, par laquele ils demandoient la Confirmation de la Charte d'Henri I, & le rétablis-Gement des Loix d'Edouard le Confesseur. Le Roi, pour les amuser, promit de répondre dans un tems qu'il marqua.

Voici coment Rapin-Thoyras explique en peu de mots, p. 6,1, en quoi confistoit le Droit des Barons, & les raisons sur lesquèles le Roi pouvoit se fonder pour rejeter leurs demandes. Il est certain, quotqu'en puissent dire cereains Historiens, que Guillaume le Conquerant oprima beaucoup les Anglois. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si ce sut par politique, ou pour les punir des fréquentes révoltes dans lefquèles ils tomberent fous fon regne. Mais on ne peut disconvenir, qu'il n'ait ôté aux Seigneurs Anglois les Fiefs, qu'ils tenoient de la Courone, pour les doner à des Normans, des Bretons, ou autres, qui l'avoient servi dans sa conquête. La violence fut poussée fi loin à cet égard, qu'enfin il ne se trouva presque point de Seigneur Anglois, qui possedat un Fief tant foit peu confidérable. On ne parloit alors des Loix

SAVANS & ILLUSTRES.

qua même avec la Flote: mais il fut oblige de relacher à Caorlo. Tombémalade dans cet endroit, il le falut ramener à Veni'e. Il charg a Jean, son frère, & Rainier, son fils, du comandement de la Flote, qui partit pour le rendés-vous ge-néral. Ce Fils du Doge est le Raino Polano, dont parle le Superbi, qui n'a pas voulu favoir que ce Jeune-Home comandor la Flore avec son Oncle. Après le départ de cète Flore, le Doge mourne; & Dominique Morofina for ela pour lui succèder. Tous ces fairs précèdent la fin de 1148. Ce ne for done point par Morofino, que son fils Jean fut envoie une Galère comander dans l'Expédition de Corfou. Ce fut par le Doge Polano, Morofino ne tit pas non plus Mare, ou Marin Grodenigo, Capitaine général de la Flote, pour cete expedition, puilque Polano l'avoit pourvue de 2 Comandans, qui furent son frère Jean, & son fils Rainier. Le dégat fait sur les côtes de Sicile, que M. l'Abbé L..... Hift. de Venife, T. II , p. 72, étend sur toute l'île, & dont il fait une pein-ture afreuse, n'est sans doute qu'une chimère. Il ne s'en trouve aucune trace dans les Historiens de Sicile, ni dans les autres Historiens d'Italie de ce tems-là. Tout ce que fit la Flore Véniciène fut de batre une Flote de Sicile, dont elle prit 10 32lères. Le Superbi semble doner aux Vénitiens l'honeur du recouvrement de Corfou; & M. l'Abbé L..... le leur donc très généreusement, p. 71, par ces paroles: Ils aborderens à l'Ile de Corfou, d'où ils chasserent les Siciliens, 4près leur avoir sue bien du monde. Tandis qu'ils

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

vec un petit Corps de Troupess'aprochent d'-Ançone; & mandent les Oficiers de l'Empereur Grec, qu'ils mètent, par leurs reproches & leurs menaces, presque hors d'état de s'excuser. Ils viènent ensuite se reposer à Modène. Frédéric cependant, aiant partagé son immense Armée en divers Corps, les envoie en Italie, les uns par le Frioul, les autres par Mongivi, d'autres par Chiavenne, & d'aurres par le Lac de Come, Lui-même vient par la Vallée de Trente avec l'élite de ses Troupes, aiant avec lui U-LADISLAS, Ducde Boheme, auquel il avoit doné depuis peu le titre & les ornemens de Roi; Frédéric, Duc de Souabe, fils du feu Roi Conrad IV; Conrad, Comte Palatin de Bavière, son frère; & plusieurs Archevêques, Evêques, Marquis, & Comtes. Cète formidable Armée tombe, au comencement de Juillet, sur Brescia, La Ville êtoit bien fortifiée, & pourvue d'un grand nombre de braves Habitans. Ils résistent d'abord au Roi de Bohème, qui ravage tous les environs: mais l'Empereur arive; & passe 15 jours à saccager & brû- Astulfus de Tarrisso, Ro- maine Roial. Il als depuis

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Vie d'Alexandre III, place ce Couronement le 111 des Nones, c'est à dire le le 3 d'Août. Ensuite, le jour de la séte de l'Assomption de la Vierge, il tint à Besançon les Etats Généraux de ce Rojaume. It écoit fortement en colère contre Henri le Lion, Duc de Bavière & de Saxe. J'en dirai dans peu les raisons. Il engagea sous main, Philippe, Archevêque de Cologne, à comencer de lui faire la guerre. A son arivée à Spire, le Duc ala lui rendre ses respeds, & lui porter ses plaintes contre les atentats de l'Archevéque: mais bien que Frédéric dissimulat, il fit affes conoltre qu'il couvoit de mauvais desseins contre le Duc. Cependant les Lombards ne dormoient pas. A la vérité rédéric étoit sorti d'Itaie, & l'on avoit fait une Trève: mais ils n'en étoient pas moins dans de continuels soupçons, & ne discontinuoiem pas de prendre des mesures pour la défense de leur libersé. Un Document, publié par le Puzicelli dans ses Monumens de la Bafilique Ambrosiène, N. 5732 nous aprend que les Recteurs de la Lombardie, de la Marche, & de la Romagne tinrent à Parme une Assemblée pour leurs Afaires. Leurs noms sone: Guillelmus de Offa de Mediolano, Ardizo Confanonerius Brixia, Amabeus Veronæ, Obertus de Bonifacio Placentia, Guillelmus de Mapello Pergamensis, Eleazarus Laudensis, Guidotus Reginus, Malverius de Mantua, Pius Manfredi de Mutina, Albericus de Padua, ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE,

les. Nous aprenous encore de Richard de San-Germano u Que, cèce année , n Diopold, Duc de Spon lète, voulant, monté sur s) un Ane & travesti, paf-1) ser dans la Pouille, fue n trahi, découvert, pris n) peu loin du Tibre, & s) remis entre les mains du ») Sénateur de Rome, qui 1) le fit conduire en prin) sonn. La force toute-puissante de l'argent servie ensuite à lui procurer la liberté,

Année 1218, p. 158. Richard de San-Germano, die u Que, de l'ordre n du Roi Frédéric II, cète o) année, Diopold, Duc de 1) Spolète, fut arété par Jaque de San-Severino,

Année 1220, p. 163. Frédérie II a aiant fait élire Henri, son fils ain ne, Roi de Germanie & des Romains, revint, cè-te année, en Italie. Après avoir regula Courone Impériale à Rome le 22 de Novembre; il se rendie à San-Germano; & sue reçu magnifiquement par Pierre, Abbe du Mont-Castin, Mensam Campsorum, & Jus sanguinis, quod usque runc habuerat concessione Imperatoris Henrici Ecclefia Cafinenfis, recipit ab eodem. Le P. Abbé Gattola croit (ad Historiam Monasterii Cafinenfis Accessiones, Part-1) que Frédéric confirma ces deux Droits à cet illustre Monastère. Dieu veuille que Richard ne di-se pas le contraire, e'est à dire que le premier préfent que Fréderic sie au Mont-Cassin, sut de le priver de ces Droits. Richard dit ensuite que le même Empereur, aiant dépouillé le Comte Roger de PAigle de Sueffa, de Teano, & de Rocca-di-Dragone, réunit ces Places au Do-

l'Eglise Romaine fut a justée, come on le peut voir dans l'Acte qu'en a publié le P. Pagi, dans fa Critique de Faronius, à cète année, Mais, pour ce qui regardoit les diff. rens avec les Lombards, on ne put rien arrêter; & l'on convint seulement que te Pape s'aprocheroit de la Lombardie, pour faciliter l'acomodement, & pour doner plus de chaleur aux

Négociations. Ann. 1177, p. 23. Cète Année fut très heureuse, parcequ'enfin le déplorable Schisme de l'Eglise fut éteint, & que la Paix re-fleurit en Italie. Déja les diférens de l'Eglise Ro-maine & de l'Empereur Frédéric étoient arangés par des Articles secrets, & ceux des Lombards reftoient en fuspens. Le Pape Alexandre, pour faciliter leur acomodement, devoit, come on en étoit convenu? se rendre foit à Ravenne, soit à Bologne. Avant de quiter Anagnie, il voulus que la sureté de sa Perso-ne, promise que les Pleni potentiaires, le fut d'une manière plus autentique par le serment de l'Empereur même. Il lui dépécha pour cet effet l'Evêque d'Oftie & le Cardinal de Saint-George, qui, venus par le Toscane en Lombardie, le trouvèrent anx environs de Modene, Hsten furent recus honorablement, & rus de bon œil. Conrad, fils du Marquis de Montferrat, confirma par serment, au nom de l'Empereur, le passeport acordé au Pape; de tous les Princes de la Cour Impériale firent le même serment. Alexandre, en étant instruit, envoïa devant six Cardinaux, qui trouverent l'Empereur à Ravenne; & s'en ala lui-même à Bonevent. Il y demeura depuis Noel de l'année précèdente, Noel de l'année précèdence, Barons un Droit, auquel, jusqu'à l'Epsphanie de la sans cela, ils n'auroient

PRINCES contemporains.

Corps par Edouard le Conteffeur, que pour s'en mo-quer. Si Guillaume le Conquerant ne les cassa pas expressement, du moins, on n'y avoit aucun égard dans les Jugemens. En ce temslà, les Nouveaux Possesseurs des Fiefs ne trouvoient nulement étrange, que le Roi usat d'un Pouvoir despotique, puisque c'étoit en leur faveur, Mais, quand ils se virent enfin dans une possession tran-quile des Biens qui avoient appartenu aux Anglois, ils comencerent à craindre que le même Pouvoir Roial, qui leur avoit acordé ces Biens, ne fus aussi en droit de les en priver: Ce fut alors qu'ils souhaiterent d'être confondus avec les Anglois, & de jouir des mêmes Privileges, dont ceux-ci evoient joui sous les Rois Saxons. Les ocafions se présentèrent naturelement de faire valoir cete prétention; car les 3 premiers Rois, qui succederent à Guillaume le Conquerant, n'aiant au-cun droit sur la Courone, se virent obligés, pour monter sur le Trône, de pro-mètre et que les Barons vouloient exiger d'eux. Cète prome fe fut mal observée par Guillaume le Roux. Henri I, qui avoit à eraindre les ataques de Robert, son frère alné, mit les Barons dans son parti, en leur acordant une Charte très avantageuse: mais, quand il se vie bien établi, il fe dispensa de l'observer. Etiène se conduisit de la même manière; & la guerre, qu'il eut à soutenir contre Mathilde, ne vint que du mécontentement des Barons, qui se plaignoient qu'il n'exécutoit pas ses promeffes. Cependant ces engagemens des Rois, quoique mal observes, ne laiffoient pas de doner aux

SAVANS & ILLUSTRES.

étoient ocupés à mètre dans cote He les Garnisons nécessaires &c. Pour écrire l'Histoire d'un Etat d'Italie, ce n'est pas aux seuls Ecrivains de cet Etat, qu'il faut s'en tenir. Si M. l'Abbé L...., en avoit consulté d'aurres que ceux de Venise, il auroir lu que, dans cère Expédition, les Vénitiens ne furent qu'auxiliaires; & que l'Empereur Manuel dont il ne dir pas un seul mot, la fit en persone avec plus de 1000 Batimens & presque tomes fes Troupes de terre; que ce for lui-même, qui ne le siège de Corfou, qu'il prit; & que les Vénitiens, qui batirent une Flote de Sicile n'empéchèrent pas qu'une autre Flote du Roi Roger, laquèle revenois d'infulrer Constantinople, ne batit un tres gros detachement de celle do l'Emperour Manuel,

La guerre contre ceux d'Ancone que le Superbi fait soner si haur, & qui peut être de 1150, se réduit à ce que 6 Galères, envoiées par le Doge Morofino, s'emparerent, 2près un rude combat, de s Bâtimens Corsaires d'Ancone, qu'elles amenèrent à Venise, où leur Capitaine, qui s'apelloit Guiscard, fut pendu par ordre du Doge.

Pour l'Expédition en 1/trie, elle est du tems de Morofino, c'est à dire de 1150. Vers ce tems, die Muratori, T. VI, p. 496, suivant le témaignage (de la Chronique) de Dandolo, Dominique Morofino, Doge de Venise, envoia sous le comandement de Dominique fon fils (c'est celui que le Superbi nome Jean 12 & de Marin Gradenigo, 70 Galères bien armées contre la Ville de Poia, & d'autres de l'Istrie, qui, devenues retraites de Corfaires, n'obeissotene plus

100

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

ler, dans ces cantons. beaucoup de Chateaux & d'autres Places. Les Brescians, aiant alors enveïétraitet d'acomodement, obtienent leur pardon moïenant une grolle somme & 60 Otages. Prêt à déclarer la guerre aux Milanois, PEmpereur, par le conseil de Savans & de Do ceurs d'alors, les fait citer, afin de prononcer juridiquement leur condamnation. Les Députés de Milan comparoiffent; font parler les Loix en leur faveur; ofrent à l'Empereur une grande quantité d'argent; & se recomandent à tous les Princes. Ils s'en retournent, sans avoir rien fait; &, dans dans une Assemblée des meilleurs Jurisconsultes d'Italie, est prononcée la Sentence, qui les met au Ban de l'Empire. Toute l'Armée marche aussitôt vers l'Adda, qu'on ne pouvoit passer que sur le Pont de Casiano: mais il y avoit del'autre côté des Troupes Milanoises avec un très grand nombre de Païsans; & l'on désespéroit de pouvoir passer. Le Roi de Bohème & Conrad, Duc de Dal-Pont, un bon gué, pousEMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

dulfus Bononiensis, Mainfredus de Parma. Ce Document fera conoltre auffi que la Maison Noble des Pui, l'une de celles qui sont issues des Fils de Manfied, avoit Modene pour Patrie. On lit dans la Petite Chronique de Crémone, que j'ai fait parolere dans le T. VII des Histor. d'Ital., a Qu'en l'-31 année 1177, les Crénonois élurent pour la 1) première sois un Poden stà, qui fut Chérard n de Carpineta, Noble n de Reggio n. Après lui Manfred Fanti, des Fils de Manfred de Modène, Gendre du même Girard (Gherard fur elu Pode-Rà. Dans son tems, il batit Caftel-Manfredi auquel il dona fon nom. D'où l'on voit que les Pil, les Fanti, les Pichi, & d'autres des Fils de Manfred étoient de Race Modenoife.

Ann. 1179, p.33.L'Empereur tint, cête année, 2 Dietes en Allemagne, l'une Worms, l'autre à Magdebourg; & , come il cherchoit à faire éclater sa vangeance contre le Duc Henri le Lion, il excita tout ce qu'il put de Princes à porter contre lui des plaintes, & même à l'acuser de erahison envers l'Empire. Il le cita là deffus à répondre en Jugement. Le Duc, se mésiant des Conseillers & des Juges de l'Empereur, ne voulue point comparoltre. Il obtint une audiance particulière de Frédéric, dans laquèle il tacha de l'apaiser de son mieux. Frederic lui conmatie, crosant aperce- seilla u de paser s mille voir plus bas que le mares à sa Chambre n; & lui promit en confé-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

à Capoue; & tint en elte Ville un grand Parlement dans lequel il publia ses Affices, c'est à dire 20 Conftitutions, pour le bon Liat & Gouvernement du Rosaume, & forma la Cour de Capoue. Muratori se trompe, en donant le nom de Pierre à l'Abbé, qui reçut Frédéric à San-Germano. Ce fut Etiène de Marsi, choisi pour Abbé du Mont Cassin en la place d'Adénulf, qu'-Honorius III venoit de déposer, & qu'il avoit fait, par grace, Abbe du Monastère de Saint-Benoît à Capoue. Etiène, Abbé, mourut, suivant Abbé, mourut, suivant Richard de San-Germano, le 11 de Juillet 1227. Mais ce n'est pas là ce qui doit le plus m'arêter. Ce font les paroles de Richard, raportées par Muratori. Metons ici le paffage entier de cet Autcur, tel qu'il est imprime dans les Histor. d'ital. T. VII, col. 992. Tune Romanos Fines deserens (Fridericus), & per Campaniam iter habens , venie in Regnum, & apud Sanctum-Germanum magnifice à pradicto Abbate (Stephano) receptus, Menfam Campforum, & Jus sanguinis, quod usque tuno habuerat concessione Imperatoris Henrici, in Ecclesia Casinensi, recipit ab eodem. Suessam, Theanum, & Roccam Draconis in Demanium revocat, quas didus Comes Rogerius de Aquila tunc tenebat, & fe redo tramite Capuam conferens, & regens bono flatu regni suas Afcifias promulgavit, qua fub viginti Capitulis continentur. Les paroles, ci-tées par Muratori, ne sont pas tout à fait conformes quence se de le remètre bien au Texte des Historiens fent, sans autre consi- navec les autres Princesn. d'Atalie, puisqu'on y lit,

présente année; & passa par Troia & Siponte, à Vasto. Le Roi de Sicile y avoit envoié 7 Galères bien armées & bien fournies de vivres, avec Romoald de Salerne, le même qui nous a laisse l'Histoire de ces faits, & Roger, Comce d'Andrie, Grand-Coné-table & Justicier de la Pouille. Ils devoient acompagner le Pape, & veiller aux întérêts de leur Roi. La mer aiant êté longtems agitée; le Pape ne put s'embarquer que le 9 de Mars, premier jour du Carême. L'Escadre étoit de 11 Galères, avec lesquèles & 5 Cardinaux, il ariva le premier Dimanche de Carême à Zara; & le 20, ou plustôt le 14 du même mois, à Venise; & s'ala reposer dans le Monastère de Saint-Nicolas del Lido. Le lendemain, le Doge Sébastien Ziani vint , acompagné des Patriarches d'Aquilée & de Grado, des Evêques leurs Sufragans, & d'une foule immense de Penple, prendre le Pape, qu'il con-duisit, d'abord à Saint-Marc, puis au Palais Pa-triarchal. L'Empereur, qui séjournoit alors à Césene, aiant apris l'arivée du Pape à Venise, envoia l'Archevêque de Magdebourg, l'Evêque élu de Worms, & son Protonotaire, le prier de faire changer le lieu du Congrès, qui se de-voie tenir à Bologne, parcequ'il n'ofoit envoier dans cète Ville l'Archevêque de Marence, son Chancelier, que les Bolonais haiffoient extremement à caufe du mal, qu'il leur avoit fait. Le fage Pontife ne voulut rien conclure à cet égard que de Pavis des Confederes, auxquels il écrivit se d'envoier 31 des Députés à Ferrare, 3) où lui-même seroit le Din manche de la Passion 11. Il y vint en effet ce jour-

PRINCES contemporains. Y

pas pu prétendre. En effet, il avoit dépendu du Conquérant de leur doner les Terres, qu'il avoit ôtées aux Anglois, sans y ata-cher les Privilèges, dont les Anciens Pottetleurs avoient joui, & que les Nouveaux n'étoient pas en droit d'exiger de lui, ni de ses successeurs. Tout le Droit des Barons n'écoit donc fondé que sur les Promesses réitérées & sur les Chartes do quelques-uns des Rois, successeurs du Conquerant. Mais, ces Chartes & ces Promesses n'avoient jamais êté bien observées. Jean ne pretendoit pas être plus lie que ses prédècesseurs. Il tiroit de l'inexécution de ces Prometses uneraison, qui lui paroissoit très plausible, pour leur resuser des Priviléges, dont ils n'avoient jamais joui, quoiqu'ils euf-sent voulu les extorquer des Rois précèdens. C'eftlà le vérisable fondement de la querèle de Jean avec les Barons.

Avant le jour marqué pour répondre, le Roi se he renouveler par tous les Barons l'homage & le forment de fidélité; ce qui ne les empêcha pas de s'affembler armés à Stamford, au nombre de plus de mille, avec leurs Eques armés aufti. Oxford ctoit la Ville où Jean les arendoit pour faire sa réponse: mais, craignant de s'exposer à ce qu'ils pouroient entreprendre, il envoia le Comte Pembrok leur demander, ace 11 que c'étoit que les Loix 17 & les Libertés & Privin léges, qu'ils réclamoienr n par leur Requéren. Un long Mémoire, contenant tous les Articles de la Charte d'Henri I, fut leut réponse. Ils ajoutèrent, " Que, s'ils n'obtenoient i) pas ce qu'ils demanlà même avec 11 Galères; (1) doient, ils auroient re-

SAVANS & ILLUSTRES.

aux Vénitiens. On vint à bout de ranger au devoir Pola, puis Rovigno, Parenzo, Vinago, Emonia, présentement Città-nuova.

C'en est asses pour faire voir qu'on ne peut guère aprendre que des Noms dans l'Ouvrage du Superabi, qui, come presque tous nos Jurés-Faiseurs de Liavres, n'a sans doute jamais lu qu'à la hate, & qui s'est servi, sans auacune atention, de ce qu'il avoit lu.

## GUILLAUME,

fait Archevêque de Salerne, en 1137, meurt le 7
de Juillet, non 1152,
come l'Obituaire du MontCassin, & le Mosca le disent! mais 1153, come
il résulte de la durée du
Pontificat de Romoald II,
son successeur.

Il étoit d'une Famille Noble de Ravenne.

Il fit de très bones études; & ne fe rendit pas moins favant dans les Lètres divines, que dans les Lètres humaines.

Roger, Roi de Sicile, qui l'avoit pris en amitié, venoit de le faire élire Archevêque de Capoue, en 1137, lorsqu'Innocent Il le sacra lui-même Archevêque de Salerne.

Il fit refaire le Grand-Autel de sa Carhédrale, d'un Ouvage pareil au magnifiue pavé de Mofasque dont son prédécesseur, Romoald I, avoit orné le Chœur. C'est ce que l'on aprend d'une Infeription, qui se lit derrière cet Autel. Il engagea le Roi Roger à faire couvrir cète même Eglise d'un nouveau toit avec un très beau Clocher.

Ce fut au comencement de son Pontificat, que Roger récompensa, par un Privilège, les Salernitains, de ce que, lorsque la Pouilre s'étoit revoltée en faveur de l'Empereur Lothai-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

dération, leurs chevaux dans l'eau. Beaucoup de ceux qui les suivoient, fe noient. Beaucoup gagnent l'autre bord. Les Milanois, qui gardoient la tête du Pont, informés du passage de ces gens; prènent la fuite, sans atendre qu'on les ataque.L'Empereur pafse alors sur le Pont avec la principale Noblesse (1). Il y passe de même une partie de l'Armée: mais ensuite le Pont; trop chargé, se rompt, & précipite dans la rivière un grand nombre de Cavaliers & de Fantasfins. Cependant, à mefure que l'on passe, on se met à la poursuite des Milanois. On en tue quelques-uns; & l'on fait beaucoup de Prisoniers. La nouvèle du passage de l'Armée Impériale met la con-

(a) Là Rehomée; dit Muratori, p. 53, groffit tèlement les eirconstances de ce passage, que l'Abié d'Ursperg raporte, « Que 3) Frédéric, étant campé 3) près le fleuve du Po, ou 3) lieu de dire pres de l'Ad 31 da , & n'aiant point de 3) barques pour paffer , fe 3) mit a cheval fur une pou-30 tre, soutenue de cha-2) que côté par des piques: 3) qu'il possa de cète ma-3) nière avec très peu de 3) monde; & qu'atant ata-3) qué les Ennemis, il les 1) mit en fuite w. L'Historien devoit examiner de plus près cet évènement fi peu vraisemblable.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

La demande de l'Empereur parut trop dure au Duc, qui se retira sans vouloir y satisfaire. Il païa bien cher le refus de suivre cète espèce de confeil.L'Archevêque de Cologne revint porter la guerre dans fes Etats. Il soufrit cete nouvele insulte patiemment & sans oposer aucune refiftance à l'Archeveque. Voici quelques mots dits, fous eèce année, par Go-defroi, Moine de Saint-Pantaleon. Christianus Magantinus Episcopus capi-tur à Marvio Ferrei Montis. Godefroi fans doute avoit écrit Marchione. Marvio, come on le comprend aisément, est une faute de Copiste. Mais dans quel endroit & pourquoi cet Archevêque de Maionce fut-il pris par le Marquis de Montferrat? C'est ce que l'Historien ne die pas. Robert du Mont en parle hors de place, c'està dire à l'année 1180, si pourtant il ne se sere pas de l'Ere Pisane. Ce Prélat , pour gagner l'afection du Pape, contre lequel il avoit auparavant fait tant de choses, fit la guerre à la Nobleffe de Viterbe, qui ne vouloit pas reconostre la Seigneurie temporele du Pape. Ces Nobles étoient foutenus par Conrad, fils de Guillaurie, Marquis de Montferrat; & les Troupes des Romains aierent aussi les secourir. Ce dut être, dans la continuation de cete guerre, que l'Archevêque de Maience fut Prisonier de Conrad. Mais, par bonheur, un Historien de ce tems-là nous éclaireit sur ce point. Voici ce que dit Buoncompagno. Con-rad, Marquis de Mont-

ROIS. & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Ecclefia Cafinenfis au lieu d'in Ecclesia CasinensiiCes deux legons font sens diférens. Muratori paroit avoir entendu ce qu'il cite dans le sens, que présente le passage avec in Ecclesia, &c; lequel doit être traduit de cète manière. It [ Frédéric ] reprit (ou reiera) du même (Abbé) le Droit de Change & le Droit du Sang, dont; par la concession de l'Empereur Henri, il (Abbe) avoit joui jusqu'alors dans l'Eglise du Mont-Cassin. Muratori cependant à l'endroit cité de ses Annales, a fair imprimer Ecclesta Casinensis, & non in Ecclefia Cafinenfi: mais come il met une virgule après Cafinensis, il faut traduire : Il reprit ( on retira) du même (Abbe) le Droit de Change, & le Droit du Sang, dont, par la concession de l'Empe-reur Henri; l'Eghse du Mont - Caffin avoit joul jufqu'ators. Cète leçon est celle du P. Gattola, qui raporte le passage de Richard, à la p. 290 de son Ouvrage nomé ci-dessus; & qui met en marge: Frederieus confirmat Monafterio Cafinenfi Jus Sanguinis. C'est en effet ce qui fuit de ce paffage en otant la virgule d'après Cafinensis pour la mêtre après Henrici. Traduitons donc; suivant cete dernière Lecon: L'Eglise du Mont-Caffin requt du même (Empereur) le Droit de Change & le Droit du Sang, dont , par la concession de l'Empereur Henri, elle avoit joui jufqu'alors. Je rejète donc les soupgons & les craintes de Muratoris pour me ranger à l'avis du P. Gattold: mais j'ajoute que le Texte qu'il
cite, & que Muratori cité d'après lui, est conforme ferrat , livra baraille près | à l'Edition de Richard de

& reçut les respects d'Algise, nouvel Archevêque de Milan, de l'Arche-vêque de Ravenne, de leurs Sufragans, des Confuls des Villes de Lombardie, & d'une grande quancité d'Abbes & de Nobles. On y disputa plusieurs jours sur le lieu du Congrès; les Lombards perfissant à vouloir que ce fut Bologne, & les Ministres de l'Empereur demandant qu'il se tint à Venife. Ces derniers l'emportérent; & le Pape, avec sa suite, se rembarqua, le 9 de Mai, pour Venise, où se rendirent les Plenipotentiaires de l'Empereur, & les Députés des Villes confédérées, lesquels furent les Evêques de Turin d'Asti, de Bergame, & de Come, avec quelques Séculiers; & les Conferences comencerent. J'emploierois ici beaucoup de papier, fi je voulois entrer dans le détail des prétentions des Parties, & des manéges de la Négociation. Si l'on veut en avoir un récit plus étendu, que l'on confulte la Chronique de Romoald de Salerne, & les Actes du Traite que j'ai fait im-primer dans la Differt. 48 des Antiq. d'Ital., & ceux raportés dans 14º Liv. du Roi. d'Ital., Sigonius, qui les done pour être de l'année précèdente, quoiqu'il ne foit pas dou-seux qu'ils apartiènent à celle-ci. Je dirai donc en peu de mots que l'Empereur prétendit, «Que les 3) Lombards devoient exén cuter tout ce qui, sur n l'avis des Docteurs de n Bologne, avoit, en n 1153, été décidé par la n Diète de Roncaglia tou-3) chant la cession des Réon gales; ou du moins remetre les choses au mê-3) me état qu'elles étoient 3) lorfque l'Empereur Hen-9) ri III vint la première tri ; le Légat Pandulf, Ai- | ge, les Consuls, & le Peu-

PRINCES contemporains,

» cours à la force pour n se faire rendre justiit ce ir. Le Mémoire fut rejeté par le Roi, qui dit, " Qu'il no vouloit pas e-1) tre l'Esclave de ses Sun jets n. Ce fut le signal de la révolte déclarée. Les Barons, aiant leve des Troupes, choisirent pour General le Lord Fitz Walter sous le titre de Maréchal de l'Armée de Dieu & de l'Eglise; & comencèrent les hostilités. Le Roi, qui n'avoit pas pris ses mesures pour avoir des Troupes, se retira dans la Tour de Londre. Il y fut assiégé par les Barons, qu'une intrigue secrète avoit rendu maîtres de la Ville. Ils firent en même tems publier, "Qu'ils ne » foufriroient point qu'on n restat neutre; & qu'ils m) traiteroient come Ennemis ceux qui ne se » déclareroient pas pour n eux n. Le Roi ne fur pas firot affiégé, que leur Parri großit considerablement; & Jean, abandoné de tout le monde, envoia dire aux Barons, ce Qu'il les satisferoit ». Après une courte Négociation, où le Cardinal Langton, quoique veritable Auteur des troubles, se porta pour Médiateur, il fur convenu, a Qu'on n s'affembleroit, le 15 1) de Juin 1215, dans la 1) Bruière de Runeméde n entre Stanis & Wind-1) sor, pour y convenir de " ce qui seroit le plus a-1) vantageux au Roiaun men. Les deux Partis dressèrent leurs tentes à part. On y vit du côté du Roi le Cardinal Archevêque de Cantorbéri,, qui continua ses prétendues fonctions de Médiateur, & l'Archevêque de Dublin; les Evêques de Londre, de Winchester, de Lincoln, de Worcester, de Bath, de Rochester, & de CowenSAVANS & ILLUSTRES

re II, ils étoient reites fermes dans leur devoir. Ce Privilège est du X des Calendes de Décembre, 122 de Novembre) 1137. & doné à Salerne par les mains d'Henri, Archeveque élu de Meffine. Rocce Pirro n'a point conu cec Archeveque. Le Diplôme, dont je parle, est raporté par Ughelli dans l'Article de l'Archevêque de Salerne.

# JEAN,

premier Abbé de Columbas dans le Diocese de Plaisance, fair Eveque de cete Ville en 1147, abdique au comencement de 1155 & meurt le 5 de Mars de la même année.

Il etoit François, & Moine de Clairvaux. Les Fondateurs du Monastère de Columba, le donèrent à l'Ordre de Clieaux, & demandèrent à S. Bernard de ses Moines, pour l'habiter. Il leur en envoite 12, à la tête desquels if mit Jean, qui fut ainsi le premier Abbé de ce Manaftere.

Ses vertus le firent tant estimer des Plaisantins, qu'Ardoin , leur Evéque , etant mort, tous leurs sufrages se réunirent pour en faire Jean le fuccesseur. Come ils prétendoient que leur Siège Episcopal ne relevoit que du Saint-Slége, ils s'adresserent au Pape Eugène III, alors en France, pour lui demander la confirmation de l'élection, qu'ils avoient faire. Eugène !eur fit quelque dificulté, come on le préfume de ce qu'ils eurent recours à Pierre le Vénérable, Abbé de Clugni, pour qu'il s'intéres-sat auprès du Pape en faveur de leur Eglise & de leur Elu. Pierre ecrivit en éfet une Lerre dans laquele il dit au Pape entre autres choses: Le Cler-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

sternation dans Milan. Une grande partie du Peuple, Homes & Femmes, les malades même quitent la Ville. Frédéric assiège le Château de Trezzo, qui se rend bientôt à des conditions honorables. Il pafse ensuite dans le Territoire de Lodi. Les Habitans de cète Ville viènent, avec des Croix dans leurs mains, lui demander justice contre les Milanois, qui les avoient chailes de leurs maisons, & leur avoient ôte leursbiens En éfet, au mois de Janvier de cète année, les Milanois avoient exigé des Lodigians un nouveau de fidélité ferment Ceux - ci ne l'avoient pas refuse: mais ils y avoient voulu mètre la clause : Sauf la fidélité due à l'Empereur, en consequence du Serment, qu'ils avoient fait à l'Empereur, du consentement même des Consuls de Milan. Les Milanoiss'êtant obstinés à vouloir un serment de fidélité sans exception d'aucune petsone, & les aiant menacés de l'exil & de la perte de presque tous leurs biens, la très grande partie avoit mieux aimé quiter leurs maisons & leurs héritages, que de violer le ferment | dele des Antipapes. Ce | Cambiator , ou Campfor ,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de Camerino audit Chance. lier (c'est à dire à l'Archeveque Christian j. Il le prit, dans une bataille, fur un certain rocher, près de la Forteresse, apelle Piorago; & le retint long-tems charge de chaines de fer dans Aquapendente. Le Chancelier fortit enfin de prison; &, come i: menoit sa vie acoulumée, la Mort le renferma dans Tufcutum. Il se repentit de les péchés, lorsqu'il ne sui fut plus possible de se sivrer à la débauche Nous parlerons en son tems de la mort de ce Prelat scandaleux.P.36. S'il en faut croire les Hit toires de Bologne, cète année, la Ville d'Imola fue prise par les Bolonois. Ils en comblèrent les Fosses, & porterent en triomphe les Portes à Bologne, Mais cela ne s'acorde pas avec les autres Histoires.

Ann. 1180, p. 36. Ce fut en cete année que la co-Ure de l'Empereur Frédéric précipita la Ligue Ger manique des Princes d'-Este de l'écat le plus élevé dans un état d'abaissement. Henri le Lion par cant de haut faits qu'on peut lire dans la Chronique des Slaves d'Hémold & d'Arnold, Abbé de Lubec, étoit un des plus illustres Princes de l'Europe. Possesseur des Duchés de Sare & de Bavière, plus vastes alors qu'ils ne sont aujourd'hui; de Brunf-wick, de Lunebourg & d'aueres pais, sa puissan-ce étoit si grande, qu'après les Rois, aucun Prince ne l'égaloit. Mais, il s'atira la disgrace de Frederic, parcequ'il ne voulue pas l'aider à mêtre l'Italie aux fers, & à perpénuer le scan-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

San-Germano donce par ce Père à la suite de son Ouvrage avec de petites Chroniques Anonimes tres abregées, & composées au Mont Cassin, & de plus un Nécrologe de ce Monastè-re. Mais, il me semble que le passage de Richard dit plus que le P. Gattola ne lui fait dire. Le mot recipit fait entendre que Frédéric II; non seulement confirma: mais rendit les Droits, dont il est question. Ce qui supose que le Mont-Cassin en avoit été depouille. Quand, & par qui? Je l'ignore; j'ignore de même auquel des Empereurs Henris ce Monastère étoit redevable de ces Droits. Je pense cependant qu'il put les devoir à l'Empereur Henri I, lorsque ce Prince vint dans la Pouille faire la guerre aux Normans.Je pense aussi qu'il est très possible que l'Empereur Henri V, que nous avons vu ma'traiter si fort ses Suiets du Rolaume de Sicile; tant ceux d'en deça, que ceux d'au delà du Phare, n'eut pas plus menage le Moni-Cassin, ju'il n'avo t fait tant de Barons & d'Eveques. Peutêtre aussi, pendant les troubles, dont tout le Roiaume, & spécialement la Pouille, furent agités sous la Minorité de Frédéric II, quelque Capitaine Allemand, foit Marquard, foit Diopold, ou quelque autre, avoit empêché le Mont-Caffin d'exercer les Droits, dont il s'agit. Au reste on saic que Jus Sanguinis est ce que nous a-pellons la Haute-Justice, ou la Jurisdiction en Matières Criminèles : mais je ne trouve rien qui m'aprène ce que c'est que Menfa Campsorum. Je trouve bien dans nos Glossaires de la Baffe-Latinité, que

on fois en Italie m. Il faut avouer que Gérard Pesta, Député de Milan, avoit peu de conoissance de l'Histoire, puisque, suivant le raport de Romoald de Salerne, il répondit, is Qu'-2) ran, par qui le Pape 2) Paschal II, avoit été 3) fait prisonier 3); ce qui n'ariva pourtant que, sous Henri IV, fils & Succesfeur d'Henri III. Ce Dé-puté dit encore, a Qu'il 3) ne vivoit plus persone, qui 3) se ressouvint des Actes s) & des Statuts du Vieux » Henri: Qu'au reste, ils 37 écoient prêts de rendre n) à Fredéric les mêmes 1) devoirs, que leurs Ancé-3) tres avoient rendus au " Jeune Henri, à Conrad, 3) à Lothaire, à lui-mê-3) me jusqu'alors, pourvu or que les Coutumes & la 3) Liberte des Villes n'en 3) reçûssent aucune atein-3) te 3). Je crois que la Liberté des Villes comença fous Henri III, & qu'au tems de ces Conférences, il ne vivoit plus persone, qui se souvint de l'avoir vu comencer. Il s'enfuit qu'elils écoient de tems immémorial en possession des Réleurs Oficiers. Il parole d'ailleurs, par les Actes, que j'ai publiés, que les Villes, Lieux, & Princes, du Parti de l'Empereur écoient Crémone, Pavie, Gene, Torrone, Afti, Albe, Acqui, Turin, Ivrée, Ventimiglia, Savone, Albenga, Cafal-Saint-Evaise, Montevio, Castel-Bolognese, Imola, Faenze, Ravenne, Forli, Forlimpopoli, Cèsene, Rimini, Castrocaro, le Marquis de Montferrat, les Comtes de Biandrate, les Marquis de Guafto & de Bosco, & les Comtes de Lomello. D'autre part , la Ligue de Lombardie comtoit Venise, Trévise, Vicenze, Vérone, Brescia, ment de Guillaume I, & mPlaisance devoient être, Tome V.

PRINCES contemporains.

meri, Grand - Matire des Templiers; Guillaume Marshal, Comte de Pembrock; les Comtes de Salisburi, de Waren , & d'Arondel ; & les Barons, Alain de Galloway, Guillaume Fitz-Gérald, Pierre & Ma-thieu Fitz-Herbert, Thomas & Alain-Baffet , Hugue de Névil, le Sénéchal de Poitou Hubert de Burgh, Robert de Roppeley, Jean de Marshal, & Philippe d'Albiney. Le dénombremont des Barons révoltés, qu'on peut voir dans Ma-thieu Paris, ne doit pas trouver place ici. Les prin-cipaux étoient le Lord Robert Fitz-Walter, leur Gé-néral; les Comtes, Ri-chard de Clare, Geofroi d'Essex & de Glocester, Roger Bigod de Norfolk & de Suffolk; Saher de Winchester, Hugue d'Hère-ford, & Robert d'Ox-ford; & les Barons Guillaume Marshal le jeune, Eustache de Vescie, Guillaume de Mowbrai, Jean Fitz-Robert , Roger de Monte-Begom, Guillaume de Lanwalley, Richard de Percy, Robert de Ross, Pierre de Bruis, Nicolas de Scubevil, & Roger de Croisse. Les Rebelles ne voulurent rien rabatre de leurs prétentions; & le Roi, n'étant pas en état de leur rien refuser, leur acorda d'autant plus volontiers ce qu'ils demandoient, qu'il imagina qu'en exigeant trop de lui, les Barons lui fournissoient une raison légifon de se dédire, quand l'ocasion s'en ofriroit. Il signa donc la Charte des Libertés comunes, ou la Grande-Charte, & la Charte des Forêts, qui sont ra-portées par Rapin-Thoyras à la suite du Règne de Jean, pp. 363-76. On s'y peut instruire des o. pressions souserres par les Anglois depuis l'aveneSAVANS & ILLUSTRES.

ple de Plaisance, m'ons choist pour leur Avocat, esperant que, par mon moien, leurs prières trouveront plus facilement acces aupres de leur Pere, & feront peut-etre exaucées. Plus bas, fur ce qu'on leur avoit objecté qu'il leur faloit la confirmation de l'Archevêque de Ravenne, il dit, en parlant de celui qui l'étoit venu trouver: Il répond à cela: « Noire Metropolin tain est, non celui de 3) Ravenne, non celui d'-3) Aquilée, non tout aumais le Pontife Ro-" main. Nous le prouvons 1) par des témoins sans 2) nombre. Nous prouvons 2) que, depuis plusieurs siè-» eles, l'Elu de Plaisance n a reçu la confécration n de l'Evêque Suprême & " Universel, & non d'aun) cun autren. Le Pape Eugène fit honeur à la recommandation de l'Abbé Pierre; & confirma l'élection de Jean : mais sauf le Droit de l'Archeveque de Ravenne, Métropolitain. On l'aprend d'une Lètre, raporté par le Rossi dans fon Hift. de Raven. laquèle Eugène écrivit le IV des Calendes d'Avril (29 de Mars) 1148, à l'Archeveque Moife.

Cet Archeveque fut mecontent de la confirmation acordée par le Pape; & refusa de sacrer Jean, qu'Eugène lui renvoioir pour cet effet. Ce fut la matière du Procès entre l'Archevêque & les Plai-Santins. Quand Eugene fur de rerour en Italie, il crut terminer ce Procès par une Bulle donée le IV des Ides (le 10) de Novembre 1149, dans laquele, a après avoir die " lection de Jean, sauf le 3) Droit de l'Archevéque 3) de Ravenne, il décla-2) roit que les Evêques de

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

fair à l'Empereur, & s'êtoient retirés, les uns à Crémone, les autres à Pizzighettone: mais beaucoup d'eux y êtoient morts de misère. Leur êtat touche Fréaéric, qui leur done, près de l'Adda, l'endroit, apellé Monte-Ghezone, pour y bâtir une nouvèle Ville, puisque l'ancien Lodi, loin de là de 4 milles, avoit êté détruit entièrement par les Milanois. Pendant qu'il étoit dans ce canton, Echebert; Comte de Buten, dans l'espérance de faire quelque coup d'éclat se à la guerre, que par la grandeur de sa puissan-va, sans sa permission, ce & l'immensité de ses riavec mille Cavaliers bien armés presque jusqu'aux portes de Milan. Les Milanois sortent, & tombent sur cète Troupe. On se bat avec beaucoup de courage, & beaucoup de perte des deux parts. Le Comte Echebert, & JEAN, Duc xarchat de Ravenne, sont du nombre des Morts; & le reste des Allemans se retire en hâte. Frédéric, condamne cète action téméraire, & pourvoit à ce qu'il ne se fasse plus pire. Je m'étone qu'il ne coup d'obligations au Pa-dès son arivée, les voir été gagné par l'Empe-Troupes de Parme, de reur de Constantinople, Pontife rendit à son Pu-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

fut à la vérité ce qui sauva PItalie & l'Eglise: mais il en porta la peine, parceque les malheurs, destinés aux Italiens, tomberent sur lui. Arnold de Lubec, Liv. II, Otton de Saint-Blaise, Conrad, Abbé d'Ursperg, & d'autres rapor-tent les motifs de la colère de Frédéric, avec quelque diférence à la vérité: mais ils convienent en substance qu'en 1175, Fré déric aiant besoin, pour satisfaire sa haine contre les Lombards, que l'Al-lemagne lui fournit de grands secours, fit venir à Chiavenne le Duc Henri, son cousin, c'est-à-dire le seul qui, dans ce tems-là, pouvoit, autant par la ré-putation qu'il s'étoit aquichesses, relever sa fortune deja presque abatue. L'Empereur ne négligea rien de ce qui pouvoit persuader au Duc de passer en Italie. Henti s'excusa sur ce qu'il étoit vieux, & consumé de fatigues. Il ofrit des Trou-pes & de l'argent: mais il refusa constamment de venir fervir en persone. Fre-deric avoit si fort cete ade Traversara, Chef faire à cœur, qu'il imagi-na qu'en se jetant à ses de la Noblesse de l'E-pieds, il pouroit vainere se répugnance. Surpris & confus, le Duc se hata de relever l'Empereur: mais il ne se rendit point à ce qu'il souhaitoit. Voila le erime du Duc Henri, dont Frédéric, avec le tems, vint à bout de tirer vangeance. Il l'acusa d'intelligence avec le Pape & les Lom-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

signifie Changeur; & j'en pourois conclure queMensa Campsorum est un Bureau pour le Change de l'argent. Je trouve austi que Campfor est emploié pat quelques Chartes dans la Signification propre de Nummularius, qui veut dire ordinairement Banquier. Mais, come anciè-nement les Banquiers exerçoient le Change, je m'en tiens, jusqu'à plus grand éclairciffement, 4 ce que Combiator veut dire dans la Baffe-Latinité. Mensa Campsorum étoit donc le Droit, acordé par le Souverain, de chan-ger les Monoies décriées en Monoies de cours. Finissons par observer que Muratori dit mal à propos que le P. Gattola croit que ce Droit fut confirme au Mont - Cassin par Frédéric II. Ce Père ne parle que du Jus Sangui-

Ann. 1221, p. 167. L'Empereur s'ocupa, cèce année, à se vanger de ceux qui s'étoient révoltés contre lui dans la Pouille, ou de ceux çu'il eroïoit injustes Possesseurs d'Erats de sa dépendance. Il priva Richard, frère d'Innocent III, de Sora & d'autres Places, prétendant que, pendant qu'il étoit lui-même Mineur, ce Pape a-voit abusé de son autorité pour lui faire tort. Le Pape Innocent III ne meritoit pas d'être traité de cète manière dans ses Parens, après tout ee qu'il avois fait pour soutenir Frédéric enfant en Sicile, & pour lui faire obtenir la Courone de Germanie; ce qui l'avoit conduit à celle de l'Empire. Il est certain que Frédérie II eut beau-

Ferrare, Manrone, Bergame, Lodi, Milan, Come (quoique, très peu de tems avant ceci, nous aions vu cète Ville tenir Pour l'Empereur), Novare, Verceil, Alexandrie, Carfino & Belmonte, Plai-fance, Bobbio, le Mar-quis Obizzon Malaspina, Reggio, Modene, Bologne, Doccia, San-Caffano, & d'autres Lieux & Persones de l'Exarcat & de la Lombardie. Les contestations tirerent en longueur; & l'on ne put rien décider, aucune des Parties ne voulant rien ceder à l'autre. Ce fut alors, qu'Alexandre fit la pro-position d'une Trève; & l'Empereur l'aiant apris, en fut très en colère; mais il ne laissa pas de faire dire en secret au Pape, u Qu'il confentiroit d'a-3) corder une Trève de 6 n ans aux Lombards, & n de 15 au Roi de Sicile, 3) pourvu que, durant ces 3) 15 années, le Pape le 3) laissat jouir des Reve-5) nus des Biens de la Mathilde , 31 Comtesse 3) dont il abandoneroit en-2) suite la possession en 2) propre à l'Eglise Ro-3) maine 3). Alexandre y consentit; &, par ce moien, l'acomodement fut conclu. Les Lombards se plaignirent ensuite de ce que le Pape avoit arangé ses propres Afaires, en les laiffant dans l'embaras , après qu'ils avoient porté tout le faix de la guerre, avec une si grande perce d'Homes, & tant de dépenfes extraordinaires, pour forcer l'Empereur à faire la paix avec l'Eglise. Mais c'est le plus souvent ainst, que les Ligues se terminent. Les Puiffans cherchent d'abord leur plus grand avantage; & les Foib'es sont ensuite obligés de s'acomoder à la volonté des autres, & de remercier Dieu, si l'on ne finie point par les abando-

PRINCES contemporains.

des avantages qu'ils se procurèrent en cète ocafion. Elles ont été depuis le fondement des Libertés de la Nation. Le Roi Jean & quelques-uns de les successeurs ont fait de vains éforte, pour y doner ateinte. Jean figna ces Chartes avec tous les Seigneurs Ecclésiastiques & Séculiers du Roiaume: Elles furent scélées du Grand-Sceau; & le Roi les confirma par un serment folemnel. Pour que l'exécution en fut plus affurée, les Barons exigèrent du Roi, a Qu'on nomat 25 n d'entre eux, à 4 des. n quels, quels qu'ils fuf-n fent, dit Rapin-Thoy-1) ras, p. 348, toutes per-1) sones pouroient s'adres-1) ser, pour se plaindre de 1) l'infraction de ces Char-1) tes 31. On convint encore, a Que les Barons, n qui servient les premiers n informés de quelque 3) Grief, en porteroient 1) leurs plaintes au Roi; n & que, s'il n'étoit pas 1) réparé dans 40 jours, mils en informeroient le 1) Corps des Seigneurs: 1) Qu'en ce cas, les Barons m auroient un légitime pous) voir de prendre les ar-s) mes, & de se saisir des s) Domaines du Roi, pour n l'obliger à réparer le n tort dont on auroit à fe 11 plaindre 11. On exceptoit pourtant (c toutes violenn ces contre le Roi même, n) contre la Reine, son é-n) pouse, & ses Enfans n). Mais, asin de lever le serupule, que le Peuple pou-roit se faire, de prendre les armes contre son Souverain, le Roi confentit, a Que chacun fit ferment n qu'il affisteroit les Ban rons dans tous les cas " deux Chartes ". Enfin , à toutes ces concessions, il ajouta des Letres - Patentes, adresses à tous les.

# SAVANS & ILLUSTRES.

n come Ardoin, prédè-n cesseur de Jean, l'avoit n êté, consirmés & sacrés 1) par l'Archevêque de Ra-1) venne; & cela conforn mément aux Bulles de " Gélase II, de Calixre II, d'Honorius II & d'aun tres de ses prédèces-11 feurs 1). Les Plaifantins, condamnés par défaut, tefusèrent de se soumé-tre à cète Bulle; & bataillèrent contre l'Archeveque julqu'en 1151, qu'i's accepterent enfin la Bulle; & Jean fut sacré le 4 de Juillet par l'Archeveque Moise, affitte des Evéques , Henri de Comacchio, Pierre de Cervia, Gregoire d'Adria, Oddon de Césène, Ubert de Bo-logne, & Drudò de Forlí. La cérémonie se fix à Ravenne dans la Bafilique d'Urfe, où Jean, touchant les Evangiles fur l'Autel promit a d'être fidèle & n soumis à l'Eglise & à 3) l'Archevêque de Ravenn ne m. Les Plaisantins ne se rendirent qu'aux vives exhotrations de Jean. On a lieu du moins de le par une Lètre datée de Segni, le V des Calendes d'Août (28 de Juillet) de la même année 1151, Eugène III pria Moife (t d'm en user doucement & n fraternèlement à l'é-31 gard de Jean, pour qu'il n ne se repentit pas de » s'être soumis; ajoutant n) qu'il avoir eu beaucoup n) à soufrir de la querèle n de ses Diocésains avec 1) l'Archeveque 1.

Jean édifia son Diocèse par ses vertus: mais ce ne put pas être bien long-tems. Sucombant sous le poids de l'age, ne pouvant pas sufire aux travaux de l'Episcopat, & n'aspirant qu'à mourir dans la Solitude, il obtentes, adresses à tous les chérifs, par lesquèles illeur

L ij

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Crémone, de Pavie, de Novare, d'Asti, de Verceil, de Come, de Vicenze, de Trévise, de Padoue, de Vérone, de Ferrare, de Ravenne, de Bologne, de Brescia, de Reggio, de Modène, & de beaucoup de Villes de Toscane le viènent join-& , le 5 ou le 6 d'Août, il comence le siège de Milan (2), qui, par la force de ses Murailles, la hauteur de ses Tours, la profondeur de ses Fosses pleins d'eau courante, & la valeur de ses Citoïens, êtoit en êtat de se bien défendre (3). Les Milanois font une vigoureuse sorsie sur les Bohèmes, eampés près du Monas-

(1) Sire Raul dir, a Qu'il 3) y avoit 15 mille homes of de Cavalerie, & que l'-3) brable 3). Radewick dit seulement, it Que l'Armée 3) passoit 100 mille Com-1) batans 1). Murat.p. 5 3 1.

(2) L'Empereur, avec cête Armée si puissante, ala comencer le siège de Milan , fi nous en croions Radewick , le 25 de Juillet: mais Otton Morena, qui dit le 6 d'Août , & Sire Raul, qui dit le 5 du même mols, font plus di-gnes de foi. Murat. Ibid.

(3) Radewick dit Penceinte de cète Ville de plus de 100 Stades; ce que je ne croirois pas volontiers. Murae Ibid.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

parceque ce Duc en 1172, ou plustôt en 1173, étant alé per dévotion visiter le Saint Sépulchre, reçue, dans tous les lieux de fon passage, de très grands honeuis, & particulièrement à la Cour de l'Empereur Grec. Cité plusieurs fois, Heari ne voulut point comparoftre; &, dans la Diète que Fréderic tint vers la moitié du Carême à Geydre au nombre de plus lenhusen, il sut mis au 100 mille homes (1); Ban de l'Empire, & déclaré déchu de tous ses Etats. L'Empereur dona fur le champ le Duché de Bavière à Otton, Comte Palarin de Witelspach, de qui décend la noble Mai-fon du Duc & Electeur règnant de Bavière. Il inveftit Bernard, Comte d'Anhalt, du Duché de Saxe; & Philippe, Archevêque de Cologne, de la West-phalie & de l'Angrie. Le Duc Henri se défendit enfuite avec courage tant qu'-il le put : mais ses Ennemis furent en si grand nombre, & furent si puissans, sur-tout depuis que Prédéric lui-même eut joint ses armes aux leurs, qu'il resta dépouillé de ces Duches, sans qu'aucun Prince, ni même le Roi d'Angleterre, Père de sa Femme, fie aucun mouvement pour le secourir. Toutefois il lui resta les Etats de Brunfwick & de Lunebourg que possèdent encore ses très nobles Descendans, qui sont assis aujourd'hui sur le Troue de la Grande-Bretagne.

Si l'on veut en savoir d'avantage fur cète chute éclatante d'Henri le Lion, on peut voir l'AbregéChro. nologique de l'Hift. &c. d'Allem. nouvèle Edition, ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

pille, & qui n'eurent prefque pour motifs que ses propres intérets, ne l'au-torisoient pas à distribuer à ses Parens les Comtés de la Pouille, au préju-dice de la Noblesse du Pais. Retournons à Muratori. Frédéric obligea pareillement Etiène, Cardinal de Saint-Adrien, à rendre le Château d'Arce. Il dépouilla de leurs Terres le Comte de Molise, & Thomas, Comte de Celano. Il recouvra Boiano; & remit, à la prière des Allemans, Diopold en liberté: mais, en le pri-vant de Caiazzo, d'Alife, & d'Acerra. Il investit de cète dernière Place Thomas, Comte d'Aquin, en le nomant Grand-Justicier de la Pouille. Quelquesuns écrivent de plus, (Qu'-» il fit mourir quelques E-1) yéques ci-devant rebel-1) les 1). Il est certain qu'il les maltraita de diverses manières. Tant de Barons, qu'il reduisoit à la mendicité, se retiroient tous à Rome, & faisoient au Pape Honorius III, des plaintes amères contre Prédéric, qui, de son côté, se plaignoit du bon acceuil, que le Pape faisoit à tous ceux qui s'étoient atires sa difgrace. Honorius en effec comença, si plustôt il ne continua pas à s'altérer de plus en plus contre l'Empereur ; & , lui donant la faute de tous les malheurs arivés dans le Levant, il le menaça, cete année, de l'excomunier, s'il n'acompliffoit pas son vœu d'aler à la Terre-Sainte. Après avoir mis tout en ordre dans la Pouille, Frédéric passe en Sicile, & tient à Messine un Parlement général du Rojaume, dans lequel il public quelques Ordonances pour amélioau titre: 1178, 1182, rer le Gouvernement. Les pp. 352-4. On ytrouvera Génois, pour s'assurer de PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

ner. Tout n'étoit pas encore bien éclairei, quand l'Empereur ariva subirement à Chioggia. Cet évènement împrévu fit une impression si vive sur le Peuple de Venise, qu'il parut dans la disposition d'aler chercher l'Empereur, & de l'amencr sur le champ. Peu s'en falut que le Pape & les Ministres du Roi de Sicile ne fortissent de la Ville; & même les Députés de Lombardie s'étoient déja retirés à Trévise. Mais le Doge, Home très sage, sut remédier à ce désordre, & trouver le tems de faire jurer la paix, & de concerter l'entrevue, qui se devoit faire à Venile. Quand done on sut, le Dimanche 24 de Juillet, que l'Empereur venoit, le Pape, qui se rendit de bone heure en grande pompe à Saint-Marc, envoia les Evêques d'Oftie, de Porto, & de Palestine, avec d'autres Cardinaux, au devant de ce Prince, pour l'absoudre des Cen-Sures. Alors Christian, Archevêque de Maience, & les autres Princes abjurérent les Antipapes Octavien, Gui de Creme, & Jean de Strume. Le Doge', avec un grand cortége de Bucentaures & de Barques, ala prendre le Pape & Saint-Nicolas del Lido; &, processionelement, avee le Patriarche de Grado & le Clergé, le conduisie devant la Basilique de Saint-Marc, où le Pape, en Habits Pontificaux, l'atendoit avec tous les Cardinaux, le Parriarche d'Aquilée, & beaucoup d'Archevêques & d'Evêques.A la vue du véritable Vicaire de Jésus-Christ, Fredéric, respectant Dieu même en lui, laissant à part la Dignité Impériale, & jetant à terré son manteau, se profterna devant le Sou-

donoit pouvoir u de faire n jurer tous ses Sujets, n qu'ils obseveroient ponvictuelement ces deuxChartes; &, s'il étoit nécessaire, n qu'ils préteroient leur n secours pour forcer le n Roi à les observer n. C' est bien ici qu'on peut dire avec raison ce qu'un Historien (Mathieu Paris) a dit fur un semblable sujet, a Que le Roi ne prétendoit 1) pas se lier soi-même par 1) ces chaînes de parche-1) min 1). Touces les préeautions, que les Barons avoient prifes pour atacher fortement leur Souverain, ne servirent qu'à lui faire rechercher avec plus d'ardeur les moiens de se delivrer de ce joug, qui lui paroissoit insuportable. Ceux qui l'aprochoient de plus pres, étant presque tous Etrangers (c'est à dire Sujets de ses Etais de France) contribuoient encore à Pirriter, en lui exagérant la hauteur & l'insolence des Barons. Come ils fentoient bien que ces Chartes, qui donoient des bor-nes à la Puissance Rosale, ne pouvoient que leur être préjudiciables, ils ne cef-foient point de lui répré-fenter le tort, qu'il s'ê-toit fait en les signant. Les reproches de les Courtisans, & ses propres réflexions le tourmentérent si fort, qu'il tomba dans une extreme mélancolie. Il chercha quelque tems en vain les moiens de se vanger. Il n'avoir point d'argent pour lever des Troupes; & ne pouvoit pas se flater d'en tirer adroitement des Barons, qui fe tenoient fur leurs gardes. Enfin il imagina d'envoier de ses Confidens dans ses Etats de France & dans d'autres Pais, o. frir à ceux qui voudroient venir le servir, les Biens, que l'on confiqueroit sur verain Pontife, & lui baifa les Rébelles. Il les autori-

de Columba. Sa mort svivit de prés sa retraire. Il fut enterré, dans un Tombeau de Marbre sans Epitaphe, devant la porte de l'Église de ce Monastère, à côté du Marquis Otbert Pélavicino, son ancien Ami.

PIERRE LOMBARD, *[urnomé* 

LE MAITRE DES SENTENCES,

fait Evêque de Paris, en 1159, meurt le 20 de de Juillet 1360.

En cète année, dit Muratori, fous l'an 1164, T. VI, p. 565, mourut le 20 de Juillet Pierre Lombard, de Novare, Eveque de Paris, Personage célèbre, & conu de tout le monde, sous le nom de Maître des Sentences.

On a lieu de s'étoner que cet Annaliste n'ait pas pris plus de soin de s'informer de l'année du trépas de ce Théologien fi célèbre, qui ne fait pas moins d'honeur à l'Italie qui lui dona naissance, qu'à la France, qui l'inftruisit & fit tout pour lui. Muratori s'est laitlé tromper par nos Compilareurs, toujours très atentifs à se copier les uns les autres, sans prendre la peine de rien examiner par eux-même. Pierre Lombard fut enterre dans l'Eglise de Saint-Marcel, la première Collégiale de son Diocèse. On y voit, au milieu du Chœur, son Tom? beau, qui s'éleve d'environ deux pieds au dessus du fol, avecsa Statue en Habits Pontificaux couchée deffus; & l'on lit cete Epitaphe sur le bord tout au-tour, Hie jacet Petrus Lombardus Parisiensis Episcopus, qui composuit Librum Sententiarum & Glossas Pfalmorum & E. es pieds. Le bon Pape A- | sa même à faire d'avance, | pistolarum, cujus obitus

----

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

tère de Saint-Denis. Le combat est vif: mais, l'Empereur survenant avec plusieurs Escadrons, ils se retirent promtement. Ils avoient mis des gens dans l'Arc Romain, qui n'étoit pas un Château, come le P. Pagi se l'est imaginé: mais un Bâtiment, hors la l'orte de Rome, composé de 4 Arcades & a un Donjon au-dessus. le tout construit de gros quartiers de marbre. Les 40 homes, qu'ils y avoient logés, s'y maintienent courageusement durant 8 jours: mais, ne pouvant plus tenir contre les décharges continuèles des Arbaletriers, ils se rendent enfin. L'Empereur fait élever sur le Donjon une Machine à lancer des pierres, à laqu'ile les Assièges en oposent une autre, qui deloge les Allemans. Il y a plusieurs autres faits d'armes que je passe. La disète de vivres augmente cependant de plus en plus dans la Ville, à cause de la grande multitude de gens, qui s'y' êtoient retirés. Il s'y répand de plus une cruèle maladie épidémique, qui fait mourir beaucoup de monde, La Mariesane, Le Séprio, les Châteaux même & les autres Places du District de Milan sont sacagés par les qui n'avoient que des her- certain Mirabett. Frede-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

ces choses plus détaillées: mais avec une forte de confusion, que l'Auteur pouvoit aisement éviter, en faifant atention que le Titre de son Ouvrage promet au Lecteur des conoitfances chronologi-

ques.

Ann. 1181, p. 40. Jusqu'ici Christian, Archeveque de Maience, avoit êté détenu prisonier à Aquapendente par Contad, Marquis de Montferrat, sans que l'on comprène co-ment ce Conrad, fils du Marquis Guillaume, Ami particulier de l'Empereur Frederic, of a traiter fi mal un Archeveque, Premier Ministre de cet Empereur; & cela dans le tems qu'il faisoit la guerre pour l'E-glise Romaine. Soupçoner que Frédéric, le voiant devenu si partial en faveur du Pape, ne desaprouvoit pas qu'on le maltraitat, ce seroit peut-être paroltre penser avec trop de malignite. Quoi qu'il en soit, le Moine Godefroi nous aprend que, cète année, Christian, à force d'argent, recouvra la liberté.

Ann. 1182, p. 41. Nous trouvons dans l'Anonime du Mont Cassin que, du-rant l'Octave de l'Epiphanie,il foufla, 3 jours de fui-te,par toute l'Italie,un vent si furieux, qu'il tua beaucoup d'Homes & d'Ani-maux, & qu'il sit mourir les arbres. Il y avoit d'ailieurs 5 ans que la disète S la cherté des vivres étoient si grandes dans tous les Cantons d'Italie, qu'en quelques endroits on ne pouvoit pas même avoir une charge de grain pour une once d'or; ce qui fut cause qu'il perit un très ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

la solidité des belles promeffes qu'il leur avoit faites l'année précèdente, lui députèrent, cète année, Sorlaone Pevere, Ubert de Novare, & Obert de Volta, La récompense de tant de services, qu'il avoit reçus d'eux, fut de les priver, eux & le Comte Alemanno, leur Vassal, de la possession & du gouvernement de Stracuse; de leur ôter le Palais de Margaritone, ci - devant Grand-Amiral, lequel leur avoit été doné bien des années auparavant; & de les obliger de paier, come tous les autres, les Droits de Douane pour l'importation & l'exportation des Marchandises; de sorte qu'ils s'en retournerent à Gene , je ne sais pas si ce sut en blasphemant: mais certainement ce ne fut pas en benissant la générosité de cet Empereur. C'est ainst que se conduisoit Frederic, qui fermoit les leux & les oreilles à tout, trop content d'afermir sa puissance en Sicile, & d'engraisser fon Tréfor Sigonius, Liv. XVII du Roi, d'Ital. dit, mais non pas avec fon exactitude ordinaire, que cet Empereur vint, cete année, à Gone. Le Continuateur de Caffaro parle de son vollage à Gène en 1212; & non d'aucun autre en cèce année, durant laqu'ile il ne sortit pas de fon Rojaume.

Ann. 1222, p. 171. L'Empereur Frédéric ne manquoit pasd'embaras.Le fort Château de Magenul dans la Pouille persissoit dans la révolte. Il le sit assièger par Thomas, Comte d'Acerra. Les Saratins de Sicile, chargés de grosses impositions, & maitraités par les Chretiens, s'étoient soulevés,

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

lexandre ne put retenir des larmes, que la joie fit couler; &, relevant l'Empereur avec aurant de bonté que d'empressement, il lui dona le baifer de paix, & fa benediction. Alors on ensona le Te Deum à haute voix; & Frederic, aiant pris la main droite du Pape, le conduisit jusqu'au Chœur de la Basilique de Saint-Marc. Il y reçut la Benediction Pontificale; & de là fut conduit lui-même au Palais du Doge pour y loger. Le lendemain, fete de S. Jaque, le Pape célèbra solemnelement lu Messe, & sit un Sermon au Peuple. L'Empereur lui baisa les pieds & fit son ofrande. Après la Messe, il tint l'Eirier du Pape; &, prenant la bride du Cheval, il se mit en devoir de le conduire: mals Alcxandre l'en dispensa d'une manière très afectueuse. Il y eut ensuite des visites, des festins, des conférences: &, le 1 d'Août, la Paix & la Trève furent solemnelement ratifiées; après quoi les Schismatiques furent absous. La veille de l'Assomption, le Pape tint à Saint-Marc un Concile, dans lequel il excomunia Paix & la Treve. Ensuite il pressa l'Empereur de ref. situer les Blens de l'Eelise Romaine; ce que ce Prince parut dans la disposition de faire: mais en se réservant les Terres de la Comtesse Mathilde, & le Comté de Bertinoro, vacant depuis peu par la mort du Comte arivée à Venise. Il prétendoit que ces Etats apartenoient à l'Empire; & proposois de s'en remètre à la décision de 3 Arbitres de chaque côté. Le Pape eut d'autant plus de chagrin de cête réserve, que le dernier Comte de Bertinoro en avoit fait une Ponation à l'Eglise Romaine : mais, pour ne point | paratient de Rochester, que | quit à Novare, come Mu-

par des Alles en forme, des Donations de Terres apartenantes à des Seigneurs Anglois, qu'il comtoit en dépouiller. C'étoit ainsi qu'autrefois Guillaume le Conquérant avoit assemblé la nombreuse Armée, avec laquèle il entreprit de se rendre maître de l'Angleterre. En même tems, il informa le Pape par une Lètre, que l'on trouve dans les Ades de Ryner, T.I, p. 202, a de la violence qu'il a " voit souferte, quoiqu'il a eut protesté que, come 1) Vassal du Saint-Siège, n il ne pouvoit prendre maucun engagement, sans n que le Pape y confenn tît n. Il joignit à cète Letre une Copie des 2Chartes, en faisant observer au Pape, a Qu'elles ne conn tenoient aucun Article, m qui ne fut une oforpan tion sur la Puissance 1) Roïale; &, par une suite n nécessaire, sur la Suze-n raineté du Saint-Siège n. Il demandoit en consequence, " Que le Pape le n deliar de son serment, 3) pour qu'il put, en suren té de conscience, tran vailler à secouer un joug n) si pesant n. Ces me-fures prises, il se retira dans l'Ile de Wight, avec peu de fuite, pour ne se pas laisser pénètrer, s'il fe comuniquoir trop. Par une Bulle datée d'Anagnie, le 24 d'Août 1215, Innocent III annula les 2 Chartes, & releva Jean de fon ferment; & par un Bref, date du même endroit le lendemain 25 d'Août, il enjoignit aux Barons, (6 Sils ne voun loient pas s'atirer l'inn dignation du Saint Sién) ge, de se départir des no Chartes, qu'ils avoient n force le Roi de leur an corder n. Mais cète Bulle & ce Bref n'empéche-rent pas qu'ils ne s'em-

dies est XIII Calendar. Augufti MCLXIV (Ci gis Pierre Lombard, Eveque de Paris, qui composa le Livre des Sentences, & les Gloses fur les Pseaumes & les Epitres; duquel le jour du décès est le XIII des Calendes d'Août (20 de Juillet) MCLXIV). C'est sur la foi de cète Epitaphe, qu'on a mis la mort de cet Evéque en 1164. On peut le pardoner à ceux, dont les Ouvrages ont précèdé la publication de l'Histoire de l'Eglise de Paris par le P. Dubois de l'Orasqire. Il y dit à la p. 122 du T. II, a Qu'une main men derne a mis après coup " MCLXIV à l'Epitaphe, " qui se lic à Saint-Marn celn; & prouve d'une incontestable, manière c'est à dire par des Chartes autentiques, que Maurice de Sulli, successeur immédiat de Pierre Lombard, ocupoit le Siège de Paris en 1160. Il parle entre autres d'une Charte de Seint-Martin des-Champs souscrite, en 1160 même, par Maurice, Evê-que de Paris. D'autres, conservées dans le Chartulaire de Notre-Dame, où les années de l'Episcopat de Maurice sont marquées dans la date, en fixent de toute nécessité le comencement en 1160. De plus Jean de Paris, Auteu de ces tems-là, que le P. Dubois cite, dit, fous l'année 1160: Cète année mourut Pierre Lombard, Evêque de Paris; & fon successeur fut Maurice, qui fut, à cause de sa science & de son habileté, élevé du fond de la plus grande pauvreté au rang sublime de l'Episcopat. C'ost donc à tort, qu'on a, fans aucun examen, placé la mort de Pierre en 1162, 1163 & 1164. Cer Home illustre na-

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Allemans, qui font des courses de tous côtés, abatent les arbres, & coupent les vignes; & plus encore par les Pavésans & les Cremonois, qui déchargeoient leur rage sur les Mai-Sons de Campagne & les Terres des Milanois, leurs émules. Cète Ville infortunée étoit en cet êtat, lorsque Gui Comte de Biandrate, home fage, qui, par ses sentimens d'honeur, s'ètoit également atiré l'estime des Allemans & des Milanois, êtant entré dans la Ville, harangue les Citoiens avec tant d'éloquence, qu'il leur perfuade d'implorer la clemence de l'Empereur leur Souverain. Les Confuls & les principaux de la Ville vienent donc trouver le Roi de Bohème & le Duc d'Autriche, qui, s'emploiant auprès de l'Empereur, obtienent leur pardon & la paix, aux conditions, que Radewick raporte au long (1).Lesprin:ipales sont, a Qu'ils laisseront en li-33 berté Come & Lodi : >> Qu'ils paieront 9 milso le marcs d'argent, en or, argent, & autre >> Monoie: Qu'ils done->> ront 300 Otages: Qu'n ils rendront les Pri->> soniers: Que les Con-

(1) Liv. 1, Chap. 41.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

bes pour s'alimenter. Genfroi, Prieur de Voge, parle aussi de ces malheurs dans sa Chronique, que le P. Labbe a fait imprimer. La mortalité, dit-il, emporta beaucoup de Peu-ple à Rome. Le Légat Pierre (Archevêque de Bourges), meure à Ostie le 1 d'Août, en présence du Pape Luce (III). Henri le Lion, dépouillé des Du-chés de Saxe & de Bavière, ne pouvant plus, en Allemagne, se soutenir contre les forces de tant d'Ennemis, & de l'Empereur lui-même, se retire en Normandie avec Mathilde, sa Femme & ses En-fans auprès de son beau-père Henri II, Roi d'Angleterre, dans l'espérance de recouvrer ses Etats par la procedion de ce Roi: mais ce fut un bon vent, qu'il atendit en vain.

Année 1183, p. 42. Cete année est célèbre dans l'Histoire d'Italie par la Paix enfin conclue entre l'Empereur Frédéric & les Villes confédérées de la Lombardie, de la Mar-che, & de la Romagne. Les six années de la Trè-ve, arêrée à Venise, en 1177, étoient sur le point d'expirer; &, come il étoit fort important pour le jeune Roi Henri, fils de Fré-déric, de s'assurer le Roiiaume destalie, on croit qu'il hâta le Traité d'Acomodement. Il est cependant très vraisemblable que les Lombards en firent adroitement couler quel-ques paroles à la Cour-Frédéric étoit alors à Constance. Il préta favorable. ment l'oreille à qui lui parla de la Paix; & dépura Guillaume, Eveque d'Atti,

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

tic fut obligé de retourner en Sicile, de rassembler une Armée considéra-ble, & de marcher contre eux. L'Impératrice Constance, sa Femme, mou-rut, le 23 de Juin de cète année, à Catane; & l'on dit que ce fut une perte à laquèle il fut très sensi-ble. Thomas, Comte de Celano, sorti secrètement du Château de Magenul, trouva moien de recouvrer la Ville de Celano, &, pour la bien pourvoir de vivres, il ravagea tout le Comté de Marsi. Le Comte d'Acerra, laissant alors devant Magénul ce qu'il faloit de Troupes pour bloquer cète Place, vint affiéger Celano. Le Château de Magenul se rendie. Frédéric batit plusieurs fois en Sicile les Sarafins révoltés, dont le Chef Mirabett fut tué dans un com-

Ann. 1223, p. 175. Frédéric, après une entrevue qu'il avoit eue avec le Pape, & Jean de Briène, Roi de Jérufalem à Fetetino, s'en retourna dans la Pouille; &, passant par Sora, se rendit devant Celano, que ses Troupes af-siegeoient. Thomas, ancien Comte de cète Ville, la défendoit vigoureusement. Quoique PEmpereur eut fait venir la Femme & le Fils de ce Comte pour l'exhorter à se rendre, il ne l'y put engager. Il se mit en chemin pour retourner en Sicile: mais il n'étoit pas encore embarqué, lorsqu'à la persuasion du Pape, le Comre de Celano rendit cete Ville & ses autres Terres, à condition de sortir du Rosaume avec tous ses esses & ses Partisans. Le Comté de Molife sur confervé pour sa Femme, Guillaume, Bréque d'Atti, que l'on en mit en posses-le Marquis Henri, surno-mé le Louche, un Reli-lation sur exécutée, les

enfreindre la Paix, qui venoit d'être faite, il consentit à ce que l'Empereur vouloit. Ainsi, le Schisme de l'Eglise prit une glorieu-Se fin; à quoi contribuérent beaucoup la prudence & la patience d'Alexandre, qui se garda toujours bien d'aigrir les Esprits par trop de rigueur; & qui recueillit le fruit de sa mansuétude. La bone issue de cette Afaire est aussi due à Pillustre République ne Venise, où, depuis tant de siècles, la prudence & la sagesse passent, come par droit héréditaire, à ceux qui la gouvernent. Ces No-bles & surtout le Doge Ziani s'emploierent admirablement pour accélerer la réunion, après laquèle on soupiroit tant; & ce qu'ils firent en cète ocafion augmenta confidérablement la gloire de Venise. Dans les tems postérieurs, on a prêté divers embellissemens a la vérité des choses, que je viens de raporter; & l'on a dit qu'-en 1176, l'Empereut vint avec son Armée à Anagnie, en poursuivant Alexandre; que ce Pape, travesti, s'enfuit à Venile; & qu'il y reçut, quand on l'eut reconu, les honeurs, qu'on lui devoit : Que l'Empereur ala jusqu'à Tarente à la recherche du Pape: Que les Vénitiens batirent une Flote de 7; Galères, qu'il avoit mise en mer; & que son Fils resta pri-Sonier.

Ce qui suit m'est en partie fourni par Muratori, p.28.On dit encore, Que, lorsqueFrédéric se prosterna devant Alexandre, ce Pape lui posa le pied sur le col, en disant : Super Aspidem & Basiliscum ambulabis, & conculcabis Leonem & Draconem (Tu marcheras sur l'Aspic & le Bafilie, & tu fouleras aux pieds le Lion & le Dranon); que l'Empereur te-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

le Cardinal Langton leur livra qua confeiencia nefeio (je ne fais par quele règle de confeience) dit Mathieu Paris. Jean avoit amalie dans cète Ville une grande quantité de Munitions de guerre & de bou he, pour s'en fervir quand il seroit tems. Ce Roi cependant aiant apris que les Agens avoient reusli dans leur comittion, re-Douvre, où bientôt il vit ariver du Brabant, de Flandre, de Normandie, de Poisou, de Guiène une grande, multitude d'Avanturiers, tous gens, dit Rapin-Thoyras, p. 331, qui n'avoient rien à perdre, & résolus d'exposer leur vie pour gagner du bien. Le nombre de ceux, qui s'étoient engagés à cète entreprise étoit si considérable, qu'on a de la peine à croire les Historiens, qui le raportent. Mais, par un accident imprévu, l'un des Chefs, nomé Hugue de Bowes, qui en menoit une troupe, qu'on fait monter 4 40 mille Homes, périt en mer avec todt fon monde. Si cète Troupe étoit arivée a bon port, il n'y a point de doute que Jean n'eut été en état de traiter les Normans établis en Angleterre, de la même manière que Guillaume le Conquérant avoit autrefois traité les Anglois. Cependant, quelque grande que fut cete perte, il lui restoit encore affes de Troupes , pour metre le pied fur la gorge aux Barons, qui ne s'étoient pas atendus de le voir en écat de leur faire la Loi. Son premier soin fut de reprendre Rochester, qui fit une longue rélistance; & se rendirenfin, parceque les Barons ne purent pas y faire entrer du secours. Maigré les remontrances de ses Généraux qui l'exhortèrent de ne

ratori nous l'a dit, ou du moine près de cète Ville. Il sit ses études à Bologne; & vint enfuite en France avec des Lètres de recomandation de l'Evéque de Lucque pour S. Bernard, qu'il prioit de pourvoir à la subsistance de Pierre, durant le peu de tems que ses Etudes l'aréteroient dans le Rosau-me; & le saint Abbé prit soin en éset de Pierre pendant le sejour que celui ci fit à Rheims, où la célebrité de l'Ecole de la Cathédrale l'avoit atiré. Lorsqu'il eut quité Rheims pour venir à Paris, S. Bernaid le mit pour quelque tems sous la protection de Gilduin, Abbé de Saint-V: Aor ; & cet Abbé le logez dans la Maison, & lui fournit les mojens de sublister. Il fut bientot en état de n'être plus à charge à ses Bienfaiteurs, & d'enseigner lui-même la Theologie; ce qu'il tit d'abord & Saint-Victor, & ce que l'on croit avec affés de fondement; & depuis, sclon toutes les aparences ; dans la Ville même. On n'a cependant rien de certain là deffus. Ce qu'on peur affurer affirmativement, c'est qu'il enseigna longtems à Paris, soit hors de la Ville, soit dedans; & qu'il fut le plus favant Theologien, qu'il y eut alors en France. Il dut sans doute à sa réputation un Canonicat de l'Eglise de Charere; & l'on ne trouve pas qu'il air eu d'autre Benefice. C'est ce qui fair douter qu'il ait enseigne dans l'Ecole de la Cathédrale de Paris, avant fon Bpiscopat, come quelques-uns le prétendent. Leur opinion est fondée fur ce que l'on dir que Philippe de France, frère du Roi Louis le Jeune, avoit été son Disciple. Ce Prince étoit Archidiapas exposer ses Troupes à l'ere de Paris, & devoit

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

>> Suls seront confirmes » par l'Empereur: Que » la Comune de Milan » cèdera les Régales, » come la Monoie & les or Gabèles à l'Empem reur: Que les Crémas->) ques rentreront en gra-» ce auprès de l'Empemeur, en paiant 120 marcsm. Cete Convention aiant êté signée de part & d'autre, le 7 de Septembre; l'Archevêque & le Clergé, avec les Reliques, les Consuls & la Noblesse en habits convenables, nus pieds E les épées sur le col, & le Peuple, la corde au cou, viènent demander pardonau victorieux Empereur, qui, pour faire les choses avec plus de faste, s'étoit éloigné de près de 4 milles de Milan, afin de les faire passer en Suplians, entre 2 haies de ses Soldats rangés le long du chemin. Les Milanois rendent enfuite les Prisoniers, entre lesquels on comtoit mille Pavesans. La Banière de l'Empereur est arborée sur la Tour de la Métropolitaine; & cète Tour étoit le Bâtiment le plus élevé de toute la Lombardie (1). Un Citoïen de Vérone, apelle Turisendo, s'étoit emparé du Château Roïal de Garde; & les (2 ) Muratori, T. VI, P. 131-33.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

gieux apellé Thierri, & Rodolfe son Tresorier, avec des Pleins - pouvoirs pour traiter. Mais, des le 4 de Février de cète année, les Tortonois, sans vouloir atendre les autres Confédérés firent leur paix avec l'Empereur, come il paroît par les Documens, que j'ai fait imprimer dans la Differt. 48 des Antiq. d'Ital. Plaisance aiant été choiste pour le lieu du Congrès, les Comiffaires de l'Empereur & les Députes de la Ligue firent l'ébauche de l'Acomodement le 39 d'Avril. On en lit, dans les mêmes Antiquités, tous les Actes préliminaires, que j'ai rassemblés, autant que je l'ai pu, dans difé-rentes Archives. L'acord se conclut enfin; &, les Dé-putés des Villes s'étant rendus à Constance, l'Empereur, avec le Roi, fon fils, acorda, le 25 de Juin, la Paix à l'Italie, & la confirma par un fameux Diplome, que nous avons dans les Actes de la Paix de Constance : mais peu correct. Je me suis efforce d'en ôter toutes les fautes en le confrontant avec les Mfls. Les Villes qui, des le comencement, avoient été contre l'Empereur, font Milan, Brescia, Plaisance, Bergame, Vérone, Vicenze, Padoue, Trevise, Mantoue, Faenze, Bologne, Modène, Reggio, Parme, Lodi, Novare, Verceil, & le Marquis Obizzon Malafpina. Les Villes du Parti de l'Empereur nomées dans ce Diplome, sont Pavie, Cremone, Come, Torrone, Asti, Albe, Gene & Celavée. Le dernier nom défigne Alexandrie, laquèle, s'étant, come il parost

ROIS, & autres SOUVE\_ RAINS en ITALIE.

habitans de Celano reçurent ordre d'en fortir avec rous leurs meubles; & leur Ville fut entièrement détruite. Ils furent, dans la suite, transportés à Malte pour peupler cete Île avjourd'hui si fameuse. Frederic passa donc en Sicile, pour y travailler à faire renirer dans le devoir les Sarafins, plus obstinés que jamais dans leur révolte.

Ann. 1224, p. 177. La guerre avoit duié jusqu'à présent en Sicile conire les Sarafins révoltés, qui, fortifiés dans les montagnes, ne paroissoient pas craindre beaucoup les Chretiens. Ils furent cependant, cete année, pressés de si près qu'enfin la pluspart demanderent un pardon, que Frédéric leur acorda volontiers. Mais, pour qu'ils ne troublassent point la Sicile à l'avenir & pour n'avoir plus à craindre, qu'un jour ils ne tirassent d'Afrique des secours de ceux de leur Secte, Frédéric les fit passer dans la Pouille; & leur dona pour habitation loin de la mer, dans la Pro-vince de la Capitanate, la Ville déserte de Nocera, qui sut apellé Nocera de? Pagani, pour la distinguer des autres du même nom. Jean Villani, Liv. VI, Ch. 14 de sa Chronique, die qu'ils étoient plus de 20 mille Sarafins en état de porter les armes; ce qui me parost un nombre exorbitant, en ce que Nocera n'auroit pas pu les contenir avec leurs Familles. Frédéric eut encore en vue, en faifent paffer eète Colonie de Mahométans dans la Pouille, d'en contenir les Habitans. La Cour de Rome s'en plaignit dans la fuite. Quelques Ecrivains croient que cète translation se fit beaupar ces Actes, détachée de Leoup plus tard. Ce qu'il y

pondit: Non tibi, sed Petro (Ce n'est pas à toi: mais à S. Pierre, que je rends homage; & que le Pape repartit. Et mihl, & Petro (C'est à Pierre & à moi : Si c'étoit de Greroire VII, que l'on racontat cète extravagance indécente; peut-être se trouveroit-il des gens disposes à la croire. Mais on ne fauroit se persuader qu'Alexandre III, qui, durant tout fon Pontificat, fe montra sage, modeste, doux, & mesure dans ses demarches, en air été capable. Sigonius & Baronius ont traité ce récit de pure fable, & d'impostu-re grossière. Ce qui pouroit lui doner quelque crédit, c'est qu'André Dandolo, lequel ecrivoit fa Chronique vers 1340, fait mention de cète extravagance; & cite pour garant la Légende de Frère Pierre de Chioggia. Le Dominicain Galvano Fiamma, dans son Bouquet de Fleurs, ecrit à peu près vers ce même tems, raporte auffi le même fait : mais son autorité n'est presque d'aucun poids. Il a débité d'autant plus de fautlerés; qu'il entaffoir sans examen toutes les Traditions populaires. Il n'en est pas de même de Dandolo, C'est un Ecrivain de bon fens, qui n'avance prefque rien que ce qui lui parolt être funfame..tfondé. Cète raison donc heu de penser que le recit, dont il s'agir, est une addition faite à la Chronique de ce Doge. Sabellicus, qui pouvoit conoitre cète Chronique & les deux de Fiamma, n'a pas laisse de traiter, avant Sigonius & le Cardinal Baronius, ce même récit de conte ri-dicule. Ce conte & les autres, dont on l'acomPRINCES contemporains. 1

de cruèles repréfailles, il nt pendre tous les Soldats de la Garnison, à la réserve des Arbalétriers, & confina les Chefs dans une prison. Aiant ensuite partagé fon Armée avec le Comte de Salisburi, son frère naturel, il l'envoya faire le dégat dans les Provinces du Sud, pendant qu'il ala ravager lui-même celles du Nord. Le Pape cependant excomunia les Barons par une Bulle ex-pédiée à Rome, laquèle fut publiée par le Ligat Pandulf & l'Evêque de Norwich, parceque le Cardinal Langton, que le Pape avoit charge de la publier, la prétendit subreptice, & refusa d'obéir; ce qui fur cause que les 2 Comissaires le suspendirent de ses fonctions, suivant l'ordre qu'ils en avoient du Pape. Les Barons, voiant qu'aucun d'cux n'étoit nomé dans la Bulle, méprisèrent une excomunication, qu'ils traitèrent de vague. Le Cardinal, mande par Innocent, fut obligé de se rendre à Rome, où le Pape l'auroit déposé sans l'intercession des autres Cardinaux. Il confirma seulement la Sentence de fes Comiffaires : mais, come il ctoit vindicatif, il trouva moien bientot après de se vanger de ce Cardinal, en cassant l'élection, qu'on avoit faite de Simon, son frère, pour Archeveque d'Iorck, & no-mant, au lieu de Simon, Walter Gray, leur Ennemi: mais en exigeant de celui-ci 10 mille livres Sterling, sous prétexte des besoins du Saint-Siège. Langton avec bien de la peine obtint enfin d'être rétabli dans ses fonctions, à condicion de ne retourner en Angleterre qu'après

SAVANS & ILLUSTRES.

come telsétudier dans l'E. cole du Chapitre. Cela n'est pas douteux: mais cela n'empêche pas qu'il n'ait pu prendre en même tems des Leçons de Pierre Lombard, foit en particulier, soit en public. Ce qui fait croire que ce Théologien ne fut jamais, avant fon Episcopar, à la rête de l'Ecole de la Cathédrale, c'eft qu'il n'y posseda jamais aucune Prébende; ce qui fe trouve contraire à l'ufage d'alors, où les Ecolatres des Cathédrales avoient pour honoraire une ou deux Prébendes de l'Bglise dans laquèle ils enfeignoient. On dit encore que, quand Thibaut, predecesseur de Pierre au Siege de Paris, mourut, on elut pour lui succèder l'-Archidiaere Philippe; & que ce Prince refusa son élection, & fit élite Pierre en sa place. Il faudroit donc dire aussi que ce fut lui qui voulut qu'on donat Maurice pour successeur à Pierre Lombard. C'est ce qui ne se trouve nulle part.

Laissons à présent par-ser l'Abbé Fleuri, qui, Livre 70, N. XXXIV, dir: Il (Pierre Lombard) eft principalement conu sous le nom de Maitre des Sentences, à cause de l'Ouvrage qu'il a composé sous ce titre ; parceque c'est un Reres, dont il concilie les contradictions aparentes, à peu pres come Gratien dans son Decret. Cet Ouvrage de Pierre Lombard est un Corps entier de Theologie, divisé en 4 Livres, & chaque Livre en plusieurs Diftindions. Dans le I , il traite de la Trinite, & ensuite des Attributs : dans le II, de la Création, & premièrement des Anges; ensuite de l'Ouvrage des pagne, ont trouvé des Dé-fenseurs. Le tout est sou-fenseurs. Le tout est sou-re, informé du motif pour de l'Home & de sa chû-renu véritable dans un ou-lequel les Barons refu-te; &, à cète geafion, de EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

Véronois n'avoient pas exécuté l'ordre, que l'-Empereur leur avoit doné par écrit, de le rendre. Ce Prince, avec quelques Troupes, passe l'Adige; & comence les hostilités dans leur Territoire; ce qui vraisemblablement les oblige à le contenter. Il exige ensuite que les Villes du Roïaume d'Italie lui donent des Otages. Elles en envoient toutes, excepté Ferrare, où l'on voit ariver tout à-coup Otton, Comte Palatin de Bavière, qui fait quelques arangemens, & force les Ciroïens à lui remêtre des Otages, qu'il emmène. A la Saint-Martin, l'Empereur tient une Diète générale à Roncaglia. Tous les Evêques, les Princes, & les Confuls des Villes s'y trouvent; & , par ordre de l'Empereur, 4 célèbres Professeurs en Droit de Bologne, Martin Gofsia , Bulgare , Hugue de la Porte-de-Ravenne (1), & Jaque, Disciples d'Irnier, ou Werner. Ils décident, « Que touso tes les Régales aparo tiènent à l'Empeo reuro. En consequence, les Princes & les Seigneurs lui remètent celles, dont ils jouis-

(1) Ugo da Forta Ravegnana.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Ligue au mois de Mars précèdent, avoit fait, ainfi que Tortone, fa Paix en parciculier avec l'Empereur, à condition de quiter son premier nom, que ce Prince haissoie, & de prendre celui de Céfarée. Sigonius, Liv. XV du Roi. d'Ital., & le Ghilini, dans ses Annales d'Alexandrie, raportent le Diplome, & les Conditions de la Paix de cète Ville. Dans les Préliminaires, entre les Princes du Parti de l'Empereur, on trouve Comes de Sabolia; ce qui fait voir que la Maison de Savoie étoit, longtems avant ceci, rentrée dans les bones graces de l'Empereur. Les Villes d'Imola, le Chareau de San-Cassiano, Bobbio, la Piève de Gravedena, Faltre , Belleno , Ferrare ne furent point admises à cète Paix, parceque probablement elles n'avoient pas envoié leurs Députes au Congrés: mais il fut dit que l'Empereur les recevroit en grace, si, dans deux mois, elles faisoient leur acord avec les Lombards, ou plustôt avec lui. Queique Venise eut été de la Ligne; il n'en est rien die dans les diferens Traites, parcequ'elle n'écoit pas une Ville du Roisume d'Ivalie. Je ne m'arêterai point à détailler les Arricles de ces Traites, qui sont entre les mains des Gens de Lètres. Il sufira de dire seulement que les Vi!les nomées ei-dessus restèrent en possession de la Liberté, des Régales, & les Coutumes, ou Droits, dont elles jouissoient de-Empereur se réserva le Domaine suprême, les A. pellations, & quelques autres Droits. P. 43. Cète Testament dans lequel il

\* ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

a de certain, c'est qu'en Sicile la guerre continua contre les Sarafins, dont une partie au moins, restée dans l'Ile, persista dans sa révolte. Ce sut un prétexte à Freseric d'y faire venir Roger de l'Aigle, Jaque de Saint-Severin, & le Fils du Comte de Tricarico, come les voulant emploter contre les Sarafins. ils furent mis en prifon; & les Oficiers du Roi se faifirent de leurs Terres. Celles de la Comtesse de Molife lui furent ôtées en meme tems; & les Peuples de la Pouille furent chargés de nouveles impofitions. Si l'on dona pour cela des louanges & Frederic, il ne convient pas que je le dife.

Ann. 1225 , p. 181. il s'éleva, cète année, des comencemens de brouilleries entre l'Empereur & le Pape Honorius III, à l'ocasion de ce que, sans en avertir Frederic, Honorius avoit pourvu d'Evêques les Egisses vacantes de Salerne, de Conza, d'Averse & de Capoue. Frédéric regarda cète entreprise come très préjudiciable aux Droits de sa Courone; & defendit à ces Prélats de prendre possession de leurs Eglises.

Ann. 1228, p. 192. L'imperatrice Iolande, fille de Jean de Briene Roi de Jérusalem, iaquela Frédéric avoit époufée, en 1223 acoucha, cète an-nie, dans Andrie, Ville de la Pouille, d'un Fils, qui fut nomé Conrad: mais elle mourut elle-même en couches, & fut pleurée de tout le monde. Au mois d'-Aviil, aient raffemble les Prélats & les Barons du Rojaume à Baroli, Frédéric les informa de son dessein de posser à la Terre-Sainte ; & fie une espèce de

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

foient. Il en rend une partie à ceux qui pouvoient prouver, par des Alles autentiques, qu'ils les devoient à des concessions d'Empereurs ou de Rois d'Italie. Il publie ensuite quelques Loix pour le maintien de la paix, & concernant les Fiels, qu'il défend d'aliéner, & de léguer aux Eglises. Ce dernier Article êtoit d'autant plus nécessaire, que les Ecclésiastiques Séculiers, ou Réguliers, étoient en train d'envahir, par les moiens que leur Etat même leur fournit, les Marquisats, les Comtés, & les autres Fiefs (1). Sur les plaintes, que les Crémonois font des domages, qu'ils avoient souferts de la part des Plaisantins, ces derniers font mis au ban de l'Empire; &, pour obtenir leur grace, ils sont obligés de doner une some considérable, & de raser les anciènes Tours de leurs Murailles, & 3 Baltions qu'ils avoient fait conftruire, les 3 années précedentes. L'Empereur retranche ausli Monza

(I) Cela fie, d't Muratori', p. 534, que, dans la suite, les Marquisate, les Comités & les autres Piefs ne parvinrens plus que dificilement que Ecclénaftiques.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Paix remplit toute la Lombardie d'une joie incroisble, parcequ'avec l'aprobation de l'Empereur, elle établissoit l'Erat Republicain dans un fi grand nombre de Villes avec une forme de Gouvernement très diferente de cèle des siècles précedens. Les Plaisantins, come on l'aprend de la Chronique de Plaisance, pailrent 10 mille livres Impériales à l'Empereur, & mille à ses Comissaires. Vraisemblablement les au-tres Villes eurent aussi des contributions à paier en cete ocasion. P. 44. Christian, Archeveque de Maience, marcha, sur l'avis qu'il en avoit eu du Pape, au secours de Tusculum, qu'assiegeoient les Romains, qui se retirerent fans atendre son arivee. Christian ravagea leur Territoire; & se disposoit à leur faire pis , lorsque, fra-pé de maladie à Tusculum, il ala rendre comte au Tribunal de Dieu d'une vie trop peu d'acord avec la fainteté de son caraftère. Le bruit courut, suivant ce qui se pratique en pareil eas, que les Romains l'avoient aidé pour faire ce voiage. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il mérita que Robert du Mont, dans sa Caronique, en fit l'éloge de cete manière. Annee 1134 (ce doir être 1183 ), mourut Christian , Archevêque de Maience', qui se conduisoit, non suivant la coutume des Cleres: mais, suivant la courume des Tirans, comandant des Armées & des Brébançons (c'est à dire des Soldats Bourguignons). Il fit (avant Launée 1177) beaucoup de mal à l'Eglise Romaine, aux Homes de entra, sous la conduite S. Pierre, & à quelques d'un si vaillant Général

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

déclaroit son Héxitier, & successeur le Roi Henri, fon fils aine, & Conrad, fon second fils, au défaut d'Henti. Frédécie, après bien des delais obtenus du Saint-Siège depuis qu'il avoir pris la Croix, s'êtoit enfin résolu, l'année précèdente, d'exécuter son vœu, dans la seule vue pourtant de ne se pais brouiller avec le nouveau Pape Gregoire IX. Il s'êtoit même embarque, le 8 de Septembre, à Brindes, & s'étoit rendu à Otrante: mais, êtant tom-be malade, il n'avoit pas pu continuer fon votage. La tête bouillante de Gregoire IX n'avoit pas cru qu'une maladie fur une légitime de ne railon point aler par mer des Ports de la Pouille en Sirie. Il avoir, le jour de S. Martia, excomunié Frédéric; &, le Jeudi - Saint de cète année, il avoit renouvele Pexcomunication. Mais le départ de ce Prince ne le contenta pas. Il réagrava l'excomunication & la fit publier dans toutes les Eglises Letines du Levant, parceque Frédérie étoit parti sans se faire absoudre de Cenfures, qu'il avoit eu rai-fon de regarder come nulles.

Année 1229, p. 195. Jean, Roi de Jérusalem, qui ne pouvoit pas être fort content de Frederic II., fon gendre, fit, cète année, une rude guerre dans la Pouille avec les Troupes, que Gregoire IX lui prétoit. Richard de San-Germano décrit toutes les particularités de câte guerre. L'Armée du Pape, que l'on apelloit Clavisignata (Marquée de Clefs), par-cequ'elle portait pour De-vise les Clefs de l'Eglise,

cum I, Imperatorem Venetiis confirmatæ Narratio ad veritatis feriptum flabilita. Criminationes ab Authore Actorum Alexandri Tertii, & Chronico Romualdi Archiepiscopi Salernitani depulsa. Cæsaris Cardinalis Baronii Authoritas à calumniis vindicata. Ex Notis & Animadversionibus Felicis Contelorii Bibliothecæ Vaticanæ Custodis ad Fortunati Ulmi Libellum de Alexandri III occulto adventu Venetias Anno MCLXXVIII (Relation; établie sur des Titres vrais, de l'Acomo-dement, confirmé à Venise, entre le Souverain Pontife Alexandre III & PEmpereur Frédéric I. Les repraches faits à l'Auteur des Actes d'Alexandre III & à la Chronique de Romoald, Archevêque de Salerne, repoussés. L'Autorité du Cardinal Céfar Baronius vangée contre les Calomnies. Le tout tiré des Notes & Remarques de Folix Contelori, Garde de la Bibliothèque du Vatican, sur le Libelle de Fortunato Olmo touchant l'arivée fecrète d'Alexandre III à Venise en 1177). J'aurois voulu pouvoir rendre comte ici de cète Dispute importante, où l'on seroit étané de voir la sage République de Vanise adopter des tables absurdes, sans considérer que leur adoption lui fait un tort plus grand, que ne seroit l'augmentation de gloire, qui lui pouroit revenir de la réalité de ces Faits prétendus: mais, outre que cela me meneroit trop loin, je ne svis pas en état de rendre ce comte come je le voudrois, n'aiant pas pu recouvrer, ni meme conoître par leurs Titres tous les Ouvrages faits à ce sujet. Je me contenterai, pour doner une idee du fond de la chose, de raporter

PRINCES contemporains.

forces capables de les défendre. Philippe accepta leurs ofres. Les préparatifs, qui se hrent en France, fournirent au Pape un nouveau sujet de colère. Il crut les empecher en envoiant en France un Lé gat, nomé Gallon, u dén tendre à Philippe, ainsi " qu'à son Fils, de rien en-" treprendre fur l'Anglem terre, devenue partie du 1) Patrimoine de S. Pier-" re; & menacer d'excomunication quiconque n assisteroit, de quelque manière que ce fur, les manière Anglois m. Philippe répondit froidement; " Qu'on avoir tort de pren tendre que l'Angleterre n étoit du Patrimoine de S. 1) Pierre: Que le Roi Jean, m par un simple acte de 3) sa volonte, n'avoir pas 3) pu, sans le concours n de ses Sujets, affujetir n au Saint-Stège l'indé-1) iaume; & que le Pape 31 vouloit introduire des 31 Maximes trop prejudin ciables à tous les Leaes 3) Souverains, pour que n Pon put les recevoir m. Mathieu Paris ajoute: (c Que tous les Grands du 3) Roiaume de France a-» voient unanimement » protesté qu'ils sourienmy droient, aux dépens de m leur vie, qu'aucun Sou-1) versin ne pouvoir abdi-17 quer, ou transférer, de n fa feule autorité, fes 3) Brats, & réduire par là n sa Noblesse en esclavan gen. Cela fe patfoit à Lion 15 jours avant Paque 1216. Louis se rendit en Anglererre avec une Flote de 700 voiles, & débarqua fans obstacle au Port de Sandwich avec une Armée confiderable. lean, après s'ôtre tenu quelque tems à Douvre pour s'opofer à la décente des François, venoit de se retirer à Winchester,

SAVANS & ILLUSTRES.

re des preuves solides; come quand il die ( Que,dans l'-1) Anciène Loi, les Simples m croiosent sur la foi des mieux instruits, parces " qu'il eft dit, dans l'His-11 toire de Job, que tes A21 nes paissoient auprès des 1) Boufs 11. L'Auteur suppose ordinairement ces Sens ligures, come conus & reçus de tout le monde. Dans la matière des Sacremens, il cite plusieurs Autorités, que Grazien a auffi raportées dans son Decret, & les Fautses Décrétales come les aurres. On s'éconera moins que le Maitres des Sentences ait traité des Questions, qui nous paroissent inutiles, si l'on considere l'êtat des Etudes de son tems, Depuis plus d'un fiècle, on étudioit ardemment la Philosophie d'Aristore, parifculièrement fa Logique; & Paplication, que quelques Docteurs voulurent faire des Principes de ce Philosophe aux Mistères de la Religion, en fit tomber plusieurs dans des erreurs ; . . . Le Maitro des Sentences prie un autre route; & , fans eiter Ariftote, ni s'abandoner au Raisonement Humain, il s'apliqua à raporter les Sentimens des Peres; renfermant dans un petit Volume leurs témoignages, pour épargner aux Letteurs la peine de feuilleter un grand nombre de Livres. C'est ainsi qu'il s'en ex-plique lui-même; & il dit, ce Que son but a été de comm baire ceux qui s'atan chent à foutenir leurs n propres pensées au pré-1) judice de la vérité 1). Son Ouvrage eut le même succes, que celui de Grarien. Pendant les fiècles suivans, ceux qui enseigne-rent la Théologie, ne prenoient point d'autre Texte, pour lire & expliquer & leurs Ecoliers, que le Livre des Sentences; & l'on comce que M. l'Abbe L...... parcequ'il ne se votost pas le jusqu'à 244 Auteurs, Lyin

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

du Domaine de Milan. Il s'aproche ensuite des confins du pais de Gène; & demande aux Génois 12 cens marcs d'argent. Leurs Députés, du nombre desquels êtoit Caffaro, leur Historien, font inutilement valoir les raifons, qui les devoient exemter de la rigueur des Loix, & surtout les grandes dépenses, qu'ils êtoient obligés de faire pour défendre leurs Côtes contre les Ennemis de l'Empire. Il faut païer (1). GRAND EM-PEREUR! INSIGNE HÉ-Ros, s'écrient les Allemans, en voiant FRE-DERIC imposer aux Italiens, avec tant de bonheur, un joug st pesant! Mais, parmi les Italiens, les plus grands Amis de l'Empereur en parloient en eux-même bien diféremment (2). FREDÉ-RIC va passer les fêtes de Noèl dans la Ville d'Albe de Montferrat; & charge quelques Seigneurs d'aler établir, en son nom, des Confuls dans les diférentes Villes. Tels sont, pour

(1) On die austi qu'il exigea qu'ils détruissitiene leurs murailles: mais, dit ibid. Muratori, Caffaro ne parle point des Murailles de la Ville. Elles furent même achevées l'année fui-

# + | Murac, p. 335.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Villes de Lombardie, qui Péroient déclarées contre 'Empereur d'Allemagne,

son Maitre. Année 1284, p. 45. Suivant le témnignage d'-Arnold de Lubec, Chron. Liv. III, Ch. 9, & du Moi-ne Godefroi dans sa Chronique, l'Empereur tint à Maience, aux fêtes de la Pentecôte de cête année, une des plus superbes & des plus magnifiques Cours Plenières, que l'on eût s'y trouva, non seulement d'Allemagne & d'Italie, mais aussi d'autres Roiaumes, un grand nombre de Princes Eccléfiastiques & Laics avec une multitude infinie d'autres Persones. L'ocasion en fut de eréer Chevalier le Roi Henri, son fils. Maiszeome la Ville ne pouvoit pas contenir cète immense quantité d'Epar Pordre de l'Empereur, dans une plaine voifine un vaste Palais de bois, avec une Chapèle élevée, où la Cérémonie se fit;& toute cète foule de Noblesse legea sous des tentes. Mais il survint, un des jours suivans, un furieux ouragan, qui renversa ce grand Edi-fice, sous les ruines du-quel il périt 15 ou 20 Persones; ce qui sut regarde come le présage de calamités, qui survinrent en effet. Ensuite, l'Empereur paffe, dans le mois d'Août, en Italie, pour visiter les Villes rentrées en grace. Nous lifons dans la Chronique de Plaisance qu'il entra pacifiquement, d'abord à Mitan, ensuite à Pavie, puis à Crémone; de là à Vérone, pour y conferer avec le Pape Luce (III), fuccesseur d'Ale-

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE,

dans la Pouille au mois de Mars; prit plusteurs Villes & Châteaux; & s'avança jusqu'à Gaière, qu'elle força de se rendre, & dont elle rafa le Chareau, que Frederic avoit fait conftruire depuis peu de tems. Elle s'empara des Domaines du Mont-Castin, du Monastère de San-Germano, & d'autres lieux des environs. Fondi, Capoue, & les Comtes d'Aquin , done les Places étoient en bon état à tous égards, tinrent ferme, & resterent sidèles à Frédéric. Aquin cependant, Sora , hors fon Château, Alife, Telele, Arpino, cedeficales, qui firent enfuite les sièges de Sulmone & de Caiazzo. Dans ce tems-là, Renaud, Duc de Spolète, charge par Frederic du Gouvernement en son absence, chaffa du Rotaume les Frères Mineurs, parcequ'ils portoient, difoit-il, aux Evêques des diférentes Villes les Lètres, par lesquèles le Pape les exhortoit d'engager les Vaffaux de la Courone à se rendre à l'Eglise Romaine.Ils répandirent auffi le bruit que Frédéric étoit more. Les Moines du Mont-Castin furent banis de méme. Tele étoit la guerre que Gregoire IX faisoit dans la Pouille à Frédéric 11; &, pour cète Guerre, il implora le secours des Villes confedérées de la Lombardie,pressa la France, l'Espagne, l'Angleterre , & d'autres Etats d'envoier de l'argent & des Troupes, & même excita contre Frédéric des révoltes dans la Germanie. Toutefois il ne fit pas 4vec moins d'ardeur à ca Prince une autre sorte de uerre dans le Levant. Frédéric, aiant pris terre wandre, Ensuite il ala dans | en Septembre de l'année

qui paroît avoir fait ferment de s'en raporter aux Historiens de Venise, dit de la Paix de 1177. Le Schisme, dont l'Empereur Frédéric étoit le fauteur, dit-il, T. II, p. 121, en defigurant étrangement les faits averes, duroit toujours, malgré la mort de son premier Anti-pape. Il l'avoit fait remplacer par Gui de Crème, sous le nom de Paschal III. Le vrai Pontife Alexandre III, après avoir erré longiems en France, étoit pius en bute que jamais aux perfécutions de Frédé-ric. Revenu à Rome dans l'intention de s'y établir; il y avoit été assiégé par l'Empereur, & obligé de s'ensuir à Benevent, après avoir lancé contre son Ennemi de nouveaux foudres, dont Frédéric méprifa l'impuissance. L'Italie ne voiioit ecte division qu'avec douleur. La présence de Fré-déric, & l'exemple de la Ville de Milan, que ce Prince; dans sa colère, avoit anéantie; jusqu'à en faire labourer le terrain, & y semer du sel, contenoient les Peuples. Mais, des qu'ils le surent de retour en Allemagne, presque toutes les Villes de Lombardie se souleverent de concert en saveur d'A-lexandre. Emportées par l'ardeur de leur zèle, non seulement elles rebâtirent Milan : mais elles fonderent en commun une Ville nouvele sur le Tanaro, qu'elles nomerent Alexandrie du nom du Pape persécuté. Ce mouvement avoit atire de nouveau Frederic en Italie; &, après di-vers combats, qui ne lui avoient pas tous également réussi, il se détermina à faire la paix avec Alexandre, & ils se rendirent tous deux à Venise pour y travailler à l'extinction du Schisme, & à leur concilia. la pluspart des Historiens warck. Son mal, considera

PRINCES contemporains.

affés de forces pour leur refifter. Louis prit Rochefter; & les Barons le proclamerent Roi d'Angleterre, quoique l'Abbe de Saint-Augustin eut, par ordre du Pape, prononcé contre lui l'excomunication. Le Roi d'Ecosse lui rendit homage pour ce qu'il tenoit de la Courone d'Angleterre. Louis poussa ses conquêtes, & soumit toutes les Provinces Méridlonales, hots Douvre, qu'Hubert de Burgh défendoit, & qu'il ne pur prendre. Jean avoit beaucoup de Troupes, mais principalement compofées de François, auxquels il n'osoit se fier. C'est ce qui l'empêcha d'ofrir la Baraille à Louis; & lui fit! prendre le parti d'aler ravager les Provinces Orieneules. Informé que Louis & les Barons l'aloient potifilivre, il marcha vers la Province de Lincoln: mais il risqua de perir aver toute son Armee; faute d'avoir atendu la baffe Maree pour traverser un Marais où le flux remontoir. Son bagage, son argent, la Courone ménie & les autres Ornemens Rosaux, qu'il por-toit avec lui, furent per-dus. La révolution, causée par le danger dont il venoit d'échaper, & le chagrin de la perte, qu'il avoit faite, lui causèrent une flèvre violente. Il pafsa la nuit à l'Abbase de Suines-Héad, dont on dit qu'un Moine l'empoisona: mais la chose est raconrée diféremment, & toujours avec des circonstances romanesques, par des Ecrivains très postérieurs à fon tems; & l'on doit s'en tenir aux Contemporains. Le lendemain, hors d'etat d'aler à cheval, Jean se sit porter en litière au Château de Sléaford; &, le jour suivant, à NeSAVANS & ILLUSTRES.

qui y ont fait des Comentaires, entre lesquels sont les plus fameux Théolos giens de chaque siècle. Le Maître des Sentences n'eft pas toutefois regardé comé infaillible; & on a marque jufqu'à 26 articles, fur lesquels il n'est pas suivi. On a nussi de lui un Coa mentaire fur les Pseaumes, & un sur les Epitres de S. Paul... Maurice, son successeur, étoit né à Sulll-sur-Loir; dont il prit le nom; & d'Archidiacre de Paris il en fut fait Eveque en 1160. On voit là que l'Abbé Fleuri n'a pas doure que ce ne sur en 11604 que Pierre Lombard mourut.

Il ramène encore fur la scène ce Père de la Théologie Scolastique dans l'Eglife Latine ; lorfqu'il parle, Liv. 73 du Concile de Latran tenu par Alexandre III en 1179; & dit , Liv. 73, N. XXIII: En es Concile, le Pape Alexandre avoit dessein de con-damner cete Proposition de Pierre Lombard, Evêque de Paris : Jefus-Chrift , ent tant qu'Home n'est pas quel ue choie. Mais quelques Cardinaux lui direntz Seigneur, nous avons de plus grandes Afaires à traiter. Au contraire, dit le Pape, la première & la plus grande Afaire est de traiter de le Poi & des Héretiques. Alors ces Cardinaux fortirent du Consistoire; & un Eveque Gala lois , nomé Adam fortit aveceux, disant : Je defendrai la Doctrine de mon Maître, moi qui ai autrefois été prépose à ses E-coles. Cétoit Adam, Evéque de Saint-Alaf, qui avoit été Duciple de Piera re Lombard & Mattre de Jean de Sarisbéri.La question ne fut dont point agitée dans le Concile : mais, quelque tems après ; le Pan pe Alexandre écrivit fis ce sujet à Guillaume, Aig

EVENEMENS fous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

cete année, les exploits de FRÉDÉRIC Barbetousse, qui s'étoit mis en tête de réduire l'Italie d peu près au même avec de grands honeurs, pied qu'elle avoit êté du tems des Lombards & des François, pour ne pas dire en esclavage; & qui començoit à trouver la fortune favorable à ses vastes des Jeins (1).

Au mois de Janvier, André. Comte de Rupe-Canina, continuant la Guerre dans la Pouille, s'empare de San-Germano, & fait prisoniers environ 200 des Soldats du Roi de Sicile. Les autres s'étant enfuis au Mont-Cassin; il va doner quelques cet Empereur étant à Reg assauts à ce Monastère, gio, confirma les Privileassauts à ce Monastère, que sans doute il ne prend pas (2): mais, au mois de Mars, sans qu'on en voie sa raifon, il abandone ces cantons; & se retire à Ancone. L'Empereur Manuel cependant fait sortir de ses Ports une grande Armée Navale, que l'on croioit destinée contre la Sicile. Le

117 Le même, ibid. (2) L'Anonime du Mont-Caffin éerit, dit Muratori, p. 535, qu'André ne put pas s'en rendre maître. Le contraire est assuré par Jean de Ceccano dans sa le Comté, &c.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

d'autres Villes, savoir, à Padoue, à Vicenze, à Bergame, à Lodi & à Plai-& l'on peut croire avec de grandes dépenses, & de riches présens, que ces Peu-

ples lui firent. Ann. 1185, p. 48. Au comencement d' cète année, l'Empereur étoit en-core à Vérone avec le Pa pe Luce III, pour les A. faires qu'ils avoient à négocier ensemble. Le Margarino, dans le Bullaire du Mont-Cassin, T. II, Constitut, 203, raporte un Diplôme de Frédéric doné A Vérone le V des Non s (le 9) de Janvier, l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLXXXV. Le III des Ides de Février, e'est à dire le 11 de Février de la présente année, ges du Peuple de Milan, en y ajoutant beaucoup de nouveles graces toutes yraisemblablement bien paices. Le Turicelli, dans les Monum. de la Bafil Ambrof. raporte en entier ce Diplome, qui mérice que l'on y fasse atention, parceque l'Empereur y restitue aux Milanois leurs anciens Domaines du côté de l'Occident & du Septentrion, & tous les autres du côté. du Levant, en s'obligeant de récablir Creme. Les Cremonois en furent extrêmement indisposés conere l'Empereur. Après tant de dépenses, tant de fatigues essuitées, tant de saug-répandu pour son service, ils le voioient les dépouil-Jean de Occano dans sa ler de leurs conquêres; & Chronique de Fossanuova: récompenser ceux qui si mais tous deux s'acordent longrems avoient soûtenu à dire qu'au mois de Mars? la guerre contre lui. Les

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

precedente à Acre, fut reçu par le Patriarche de Je-rusalem, le Clergé, & le Peuple avec toutes fortes d'honeurs : mais acompagnés de la protestation de ne pouvoir comuniquer de vec lui, qu'il ne je fue fait absoudre de l'excomunication par le Pape. Aiant enfuite fait voile pour l'Ile de Circe, il envoïa des Ambassadeurs au Soudan d'Egipte ; lui redemander amicalement le Rotaume de Jérusalem, come apartenant à son fils Conrad, ned'Iolande, ligitime héritière de ce Roiiaume. Le Soudan prit du tems pour rendre réponse par des Ambassadeurs. Deux Frères Mineurs cependant ariverent avec des Leires du Pape, qui dé-fendoient au Patriarche & aux Grands-Maîtres des 3 Ordres Militaires d'obeir à Frédéric, & leur enjoignoient de le traiter come Excomunit. En conséquence, lorsqu'il youlus faire marcher l'Armée conere les Sarafins, les Chevaliers & ceux de l'Hôpital refuserent de servir sous ses ordres. Il falut qu'il essuat beaucoup de chagrin; qu'il f prétat & ce qu'ils vouloient ; & que l'Expédition se fle, non pas en son nom: mais au nom de Dieu & de la République Chretiène. marcha done à Joppe, dont il fit fortifier le Chateau, qu'on avoit démantele, & qu'il rendie une Place importante. Il en fit de meme de tous les autres Chateaux, qui se trouvoient sur la route de Jéruialem. Mais, lorsqu'il étoit le plus ocupé de ces soins, il artive un Batiment liger, avec l'avis qu'on lui donoit que son Rojaume étoit out en confusion par l'invafion des Troupes du Pa-Milanois au contraire s'e- pe dans la Pouille. Il ne



EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Roi Guillaume avoit mis en mer une puillante Flote, qu'il avoit en voïée en Egipte. Elle venoit d'y'facager la Ville deTane à l'embouchure du Nil , lorsqu' Etiène ; frère du Grand-Amiral Maion, informé du départ des Grecs, se met à les chercher; les rencontre dans l'Archipel; &, quoique très inférieur en forces, les ataque avec tant de vigueur, qu'il remporte une glorieuse Victoire. Il brûle beaucoup de leurs Vaisseaux; & fair prisonier leur Amiral Constantin l'Ange, Oncle de l'Empereur, avec beaucoup d'autres Seigneur, qu'il envoie tous en Sicile. Il fait ensuite une course jusqu'à Nègrepont, qu'il ravage; remporte d'autres ayantages fur les Grecs; & revient en Sicile, au mois de Septembre, Les succès d'Etiène sont cause que Manuel envoie à Ancone un de! avec le Roi Guillaume une trève de 30 ans.

. 1159. Le comence-: (1) Pag. 13G.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

bligerent de conserver & de recouvrer tous les Droits de l'Empire en Italie, & nomément les Biens de la Comtesse Mathilde. Entre les Témoins, souserits à Conrad, Duc de Spolète, & Conrad, Marquis d'Ancone, e'est à dire alors Gouverneur de la Marche d'Ancone, bien qu'on ne voie pas fi la Ville d'An-cone obéissoit alors à 1'-Empereur. On lit encore, dans le même Ouvrage du Puricelli, un autre Diplome de Frédéric en faveur du Monastère de Saint-Ambroise, expédié à Mi-lan le IV des Nones (le 4) de Mai. Par conféquent on ne fauroit dire ave Sigonius, Liv. XV du Roi. d'Ital., qu'étant parti de Reggio, Frédéric ariva, le 1 d'Avril à Bologne, & qu'il ala visiter ensuite les autres Villes de la Romaone. Le même Sigonius a-joute que de la Romagne il passa, dans le mois de Juillet, en Toscane; & qu'il en dépouilla des Regales & de la Liberte toutes les Villes, à la réfer-ve de Pise & de Pistoie; & qu'il les soûmit à des Oficiers, qu'il noma, parcequ'elles avoient été pour l'Eglise contre lui durant les Guerres précèdentes, Sises plus habiles Négo- gonius a parlé d'après l'iciateurs, qui conclut Histoire de Jean Villani, Liv. V, Ch. 12, où ces choses sont placées à l'an 1184, parceque l'Auteur anticipe d'une année. Les ment de cete année, dit mêmes choses se trouvent MURATORI (1), voit les de Siène, qui mètent sous la présente année l'a-leries entre le Pape & rivée de l'Empereur' en l'Empereur. Radewick, monois présèdemment fi sans examiner si les monois, précèdemment si chauds pour les intérêts

ROIS, & autres SOUVE+ RAINS en ITALIE.

pensa plus alors qu'à se débarasser de la Palestine pour acourir au secours de son Rosaume; &, faifant un acomodement tel qu'il put avec le Soudan, il accepta les conditions, qu'il plut au Sarasin de lui faire. Le Soudan lui ceda les Villes de Jérusalem, de Béthléem, de Nazareth & de Sidon , avec les Chateaux & Terres de leur dépendance, ne sé réservant que la garde du Temple de Jérusalem, ou du Saint-Sépulchre, où les Sarafins & les Chretiens devoient avoir également la liberté de faire leurs dévotions. On convint aust qu'il y auroit une trève de 10 ans, & que tous les Prisoniers seroient rendus de part & d'autre. Frédèric prendre ensuite possession de Jerusalem; & sans doute il dut trouver étrange que le Patriarche eut déja mis l'Interdit sur cète Ville en cas qu'il y entrât. Il ne laissa pas d'aler visiter le Saint-Sepulchré; &, come persone n'osa le couroner, il posa la Courone sur 1º-Autel; & , l'aiant prife avec ses mains, il la mit fur satète. Quiconque lira ceci, poura-t-il s'empêcher de lever les épaules? Frédéric, étant ensuite retourné vers la mer, s'embarque promtement avec 2 Galères bien armées , & vins heureusement débarquer à Brinde dans la Pouille au. mois de Mai de la préfente année. Le Traité, qu'il avoit fait avec le Soudan, étant devenu publie, la Cour de Rome es fit grand bruit, en le désaprouvant. Elle traita Fredéric de Lache & de Traltre, parcequ'il avoit laisse le venérable Sépulchre de Jéfus-Christ entre les mains des Chiens; & ne voulut de l'Empereur, avoient | pas faire acention que Fre-

leur mission, l'Empereur teur répondit sièrement & en colère: Dites à votre Prince, & à votre Sénat que Frédérie, Empereur des Romains, leur redemande un Fugitif, qui ést son Ennemi; & que s'ils ne me le renvoient pas au plustor, sous bone garde, je me vangerai de l'infulte qu'ils m'auront faite, en les assiégeant par terre & par mer; & que j'irai planter mes Aigles victorieuses devant le Portail de Saint - Marc. Cète réponse, portée à Venise, fit trembler Alexandre: mais le Doge Ziani l'exhorta à ne rien craindre, l'assu-rant, ce Que la Seigneurie 3) étoit en état de soutemir la protection, qu'elle n lui avoit acordée; &, 3) quoi qu'il pût ariver, 3) qu'elle ne s'en départin roit point n. Frederic tint parule; &, ne se voiant pas obei par les Venitiens, il fit armer contre eux 75 Galères, dont il dona le comandement à son fils Otton. On ne perdit point de tems à Venise. On prépara en toute diligence un Armement capable de soûtenir le ehoc des forces navales de Frédéric. Otton avoit déja mis en mer, & s'étoit montré sur les Côtes d'Istrie. Ziani se disposa à voler à sa rencontre. Avant Son départ, il affista à une Messe solemnèle, qui sut célèbrée par le Pape lui-même, & à la fin de laquèle Alexandre lui ceignit l'épée, en lui fouhaitant & lui prédifant la victoire, come une protection que le Ciel ne pouvoit refuser à la justice de sa cause. Ziani s'embarqua tout de suite, & rencontra la Flote Impériale à la hauteur de Pirano. En un instant les difpositions surent faites. L'ataque comença sur l'heure même avec une fureur égale de part & d'autre. Après plufieurs heures d'un com- pe, pour la tenir ensuite Fondareur.

bert, Prêtre de Londre en Ambaffade au Miramolin d'Afrique, lui demander du fecours à condition de se rendre son Vaffal, & d'embraffer la Religion Mahométane. Il raconte au long de quèle manière ils furent regus; rend comte de leur conversation avec le Roi Maure; fait voir combien ce Prince mé-prisoit Jean à cause de la bassesse de son esprit; & raporte, en exagerant, les marques de mépris avec lesqueles le Miramolin congédia les Ambaffadeurs de Jean. D'autres Historiens l'ont acuse d'impiété sur des oul-dire. Jean sans doute ne fut pas un Prince fort religieux: mais, en l'avouant, on n'est pas obligé de croire que, quelque tems après qu'il eux fait sa paix avec Innocent III, vosant que ses Afaires n'en aloient pas mieux, il ait dit, «Que » rien ne lui réuffifioit dem puis qu'il avoir fair sa paix avec Dieu & avec le 11 Pape 11. Beaucoup moins encore croira-t-on la Boufonerie impie, qu'on lui prête, en difant, « Que, » considérant à la Chasse n un Dain, qu'il venoir n de tuer & qu'on évenif troit: il dit: Regardes 3) come ce Drôle est gras. 1) Je jugerois cependant 1) qu'iln'a jamais entendu 1) Messe 1).

La manière injuste, dont il en agir avec son frère le Roi Richard; le meurtre du Duc de Bretagne, fon neveu, dont il ne se lava jamais bien; la prison perperuele d'Eléonore, sœur de ce jeune Prince; la répudiation d'Havoise de Glocester: son indolence inconcevable, pendant que Philippe Auguste le dépouilloit de ses Etats de France; l'indigne & lache baffesse, avec laquele il religna sa Courone au Pa-

PRINCES contemporains, | SAVANS & ILLUSTRES.

1162, & ne vivoit plus en 1172.

Il fut d'abord Chanoine Régulier; puis Abbé de Saint-Fridien de Lucque; ensuite, en 1142, Coad-juteur, au Siège d'Arezzo, de l'Eveque Maur, dont il fut le successeur en 1144. L'Ordre des Camaldules le comte avec rai-fon au rang de ses Bienfaiteurs, parcequ'il con-firma, le VIII des Calendes de Mars 122 de Février), Indiction VIII, c'est à dire 1119, toutes les Donations faites jusqu'alors au Défert de Camaldoli.

Le Manuscrit 1243 de la Bibliothèque du Vatican contient des Sermons de cet Evêque, pour les Dimanches, dédiés par lui-même au Pape Luce III, alors Cardinal Ubald, Evêque d'Ostie.

On ignore en quele année Jérôme mourut : mais on ne rencontre, pour la première fois, dans les Monumens de ce rems-là Constantin II, son success

feur, qu'en 1172.

JEAN DE MATERA, que l'on a mis au nombre des Saints, meurt le 20 de Juin 1139, agé de

89 ans.
Il prit fon furnom de Matéra, Ville de la Pouille, dans laquèle il étoit né de Parens illustres, en 1010.

Pieux & favant Ecclefiastique, il n'eut pour objet de son zèle, que la conversion des Pécheurs. Ses Prédications instructives & pathétiques, & l'on ajoute ses miracles, en ramenerent un grand nombre à Dieu.

L'amitié la plus étroite l'unit à Guillaume, que l'on a place dans le Calendrier, & que la Con-grégation de Monte-Vergine, sous la Règle de S. Benote, reconoît pour

M iii

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empe feut FREDERIC I.

plaintes du Pape étoient bien ou mal fondées, dit (1), « Qu'il manso dioit des prétextes so pour rompre so. Il se plaignoit « de ce que les 30 Comissaires Impériaux o exigeoient très rigou-5) sement le fourage dans w les Etats de l'Eglise > Romaine w; & beaucoup plus es de ce que, so Frédéric, par sa Loi so si dure touchant les > Régales, avoit vexé, non seulement les Vilw les: mals encore les on Evêques & les Abm bes m. Il écrit à ce sujet à l'Empereur une Lètre pleine de douceur en aparence: mais aiant au fond quelque aigreur; & Penvoie par une persone de basse condition, qui disparolt aussitot après l'avoir présentée (2). Come alors Frédéric épost jeune, on peut dire que la hauteur étoit le mobile de ses actions. En conséquence, cète bravade le met dans une grande colère. Vers cè tems, Anselme, Archevêque de Ravenne, êtant mort, Gui, sils du Comte de Biandrate, est, par la protection de l'Empe-

(1) Vie de Frédéric, Liv. II, Chap. 15.

(2) Par cet expose même, on voit que Radewick avoit examiné tout;
& qu'il a raison de dire
du Pape, qu'il mandioit
des prétextes pour rompre.

du Roi Henri & sa

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

bien changé de sentimens à son égard, lorsqu'ils l'avoient vu confirmer au Peuple de Milan la propriété de Crème; & l'Empereur, bien informé de leur changement, les en punit en fuisant rebatir cète Ville détruite, Voici ce que Sicard en die: L'An du Seigneur MLXXXV, l'Empereur, de retour en Italie, rebatit Crème en haine des Cère même Crémonois. année, Je Sieard, Compilateur & Borivain du préfent Ouvrage, fus élu, quolqu'indigne, pour l'Ofice Episcopal de Cremone. Ann. 1196 , p. 12. Les Crémonois ne s'étant pas crouvés à la magnifique cérémonie des Nôces du jeune Roi Henri avec Constance de Sicile, tante du Roi Guillaume II, l'Em-pereur en fut si fort indi-gné contre eux, qu'aiant trouvé quelques prétextes, il les mit au Ban de l'Empire. Sigonius, fuivant avec un peu erop de confiance, Galvano Fiamma, dans son Bouquet de Fleurs, die (Rojaum. d'Ital. Liv. XV), a Quien 1184, le n Roi Henri requela Cou-" rone de fer à Saint-Amn broise de Milan n, Le même Biamma, dans fa Grande Chronique, dit d'Henri & de Constance: lis furent couronés à Saint-Ambroise & à Monza. Baronius, & le Puricelli eroient au contraire que ce Couronement se fie en 1185: mais ils fe trompent, & d'autres Ecrivains se trompent, come eux, en difant que la Cou-rone lui fut donce par l'Archeveque de Milan, que

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

déric avoit été forcé de recevoir la loi de qui pouvois d'autant plus lui refuser tout, qu'il n'ignoroit rien de ce que le Pape faisoit contre Frédéric dans la Pouille & dans la Palestine; & qu'il étoit inf-truit de la difeorde qui règnoit entre l'Empereur d'une part, & le Patriar-che & l'Armée Chretiène de l'autre. Il est d'ailleur s très certain que les Chretiens resterent en possession de Jerusalem; & qu'il y en eut plusceurs milliers qui s'y transporterent, & s'y fixèrent paisiblement sous les ordres des Oficiers de l'Empereur.. Quant à moi, je baiffe la tête ; & je n'ose soumeire à l'examen la conduite de la Cour de Rome dans eète conjoncture, Elle passe ma portée; & je me contente de dire que, fuivant l'Abbé d'Ursperg, la manière, dont le Pape traversa l'Expédition de Frédéric dans le Levant, fit grand bruit dans toute la Chretienté. Richard de San-Germano dit même a Il paroit vraisemblable que si l'Empereur cut alors passe la mer avec la faveur & la paix de l'Eglise Romaine, l'Afaire de la Terre-Sainte eut bien mieux prosperé. Le départ de Prédéric fut éaufa que le peu qu'il avoit ga-gné dans la Palestine éprouva la fortune contraire, principalement parceque, des qu'il fut parti, le Patriarche, les Hospi-taliers, & les Templiers se révoltèrent contre lui. On ne sauroit lire, sans en être astigé, l'Histoire de cete malheureuse discorde, remplia d'invectives & de calomnies de part & d'de pis de tant de male heurs arivés aux Peuples, & de tant de domages souferts par la Chretience,

det très fanglant, les Impériaux, dont la perte a-voit été extrême, & qui voioient plus de la moitié de leur Flote brûlée, ou coulée à fond, furent obligés de se rendre. Ziani emmena à Venise 30 de leurs galères avec la Capitane, où étoit le Prince Otton. Tous les Historiens conviènent de ce combat & de la défaite de la Flote Impériale. Ceux de Venise font les feuls, qui en di-fent l'ocaston & les circonflances; & on ne voit point ailleurs de raison solide, qui empêche de les croire (a). La nouvelle d'une victoire si complète remplit Venile d'éconement & de joie. Au premier fignal, que l'on eur, de la Flore vidorieufe,tout le Peuple courue en foule vers le rivage. Le Pape s'y rendit à la tête! du Sénat & du Clergé. Lorfque Ziani parut avec fon illuftre Prisonier, sur lequel la multitude jetoit d'avides regards, son nom fut célèbré par toutes les bouches d'une manière triomphance. Le Pape l'embraffa tendrement; &, voulant lui faire sentir toute la vivacité de sa reconoisfance, il lui présenta un anneau d'or, en lui difant: Recevez cer anneau. Servés-vous en come d'une chaine, pour tenir la Mer affujètie à l'Emptre Véni-

(a) M. L'Abbé L ..... dit affirmativement que tous les Historiens conviènent de ce combat; & moi je dis plus affirmativement encore que je n'en trouve pas un mot dans tous les Historiens, qui doivent ici faire autorité. C'eft la raison solide, qui, bien que cet Abbe ne l'ait pas vue,parcequ'il n'a pas daigné prendre la peine de voir un seul des Historiens que j'indique, emêche d'en croire ceux de Venile.

PRINCES contemporains. \ SAVANS & ILLUSTRES.

en Fief du Saint-Siège; les manques de parole continuels aux Barons; & les Troupes étrangères, dont il inonda tout son Roiaume, sont des traits, qui doivent noircir à ja mais sa mémoire; fur lesquels pourcant il ne seroit pas impossible de le justitier, au moins jusqu'à certain point. Mais ce Prince avoit trop peu de parties estimables, pour qu'on se done la peine de faire son apologie. Il a voit de grands defauts, die Rapin-Thoyras,p. 360, mais qui auroient êté moins sensibles, ou moins relevés par les Historiens, s'il eut été contemporain d'un Roi de France moins habile, & moins ambitieux, d'un Pape moins fier & plus scrupuleux, & d'une Noblesse moins turbulente. Pour ce qui regarde les Taxes, qu'il leva sans le consentement des Etats, on peut dire que ce n'étoit pas une chose fort extraordinaire depuis Guillaume le Conquerant. C'eft ce qu'on a pu remarquer dans quelques-uns des Régnes précedens ; & c'est pourtant ce que plusieurs Historiens modernes relevent avec ehaleur, come fi, en ce tems-là, l'Angleterre eur joui des mêmes Privilèges, qu'elle possède aujourd'hui. Cependant il est facile de comprendre que les choses étoient alors sur un autre pied, quand on considère qu'il falut remonter jus-qu'au tems des Rois Sirons pour trouver les fondemens de ces Privilèges..... On acufe ce Prince d'avoir surpasse Henri II, fon père, en luxure; defaut, qu'on ne s'avise guère de reprocher aux Souverains, à moins qu'on n'air un dessein forme de les dé-

Il fonda lui-même, vers 1118, fur le Mont Gargan une autre Congrégation du meme Ordre, qui ne subliste plus, & qu'on apelloit de Pulfano.

> L'ANONIME. ou plustot

LES ANONIMES DU MONT CASSIN.

Ce font trois Compilateurs d'une Chronique très utile. Le premier Auteur, qui vivoit en 1153, eut deux Continuateurs, dont le premier vivoit en 11953 & le second en 1212.

Leur Chronique parue pour la première fois parmi les Quatre Historiens, publiés par le P. Antoine Caraccioli, delquels j'ai parlé dans le Volume précèdent à l'Art. de Loup Protospate.
On aprend de l'Aver-

tiffement, mis par Camillo Pellegrino à la tête de les Corrections sur cete Chronique, que le P. Caraccioli l'avoit tirée de diférens Mfts. du Mont-Caffin. Celui coté 47, en a fourni le comencement depuis l'an 1000 jusqu'à l'an 11133 & le Mft. 199 ce qui fuit, en començant par 1154, jusqu'à 1195. Le reste jusqu'en 1212 est pris d'un lambeau, qui se trouve à la suite de la Chronique de Léon d'Oftie & de Pierre Diacre dans le Mft. 62 : mais ce lambeau, qui comence en du Mft. 47; ce que le Pellegrino prouve par la même inexactitude de l'un & de l'autre Mft. à l'égard de la Chronologie. Dans le Mft. 47 les Faits sont anticipés d'une année depuis 1034 jusqu'en 1052; ce qui continue dans le fons. On ne fauroit nier La même faute ne se voitqu'on n'ait taché de peinqu'e celui-ci avec les plus nit le Mst. 199, qu'on a La même faute ne se voit

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

reur, unanimement élu Archevêque par le Clergé & le Peuple. Mais, come il étoit Soudiacre de l'Eglise Romaine, il lui faloit, pour passer dans une autre Eglise, une permission spéciale du Pape, à qui l'Empereur en écrit. Adrien répond avec beaucoup de politesse: mais en refusant ce que l'Empereur demandoit. Frédéric, choqué de ce refus, ordone sur le Frédéria, Empereur Ro-champ à son Chancelier main à Milan (c'est à dire de metre à l'avenir le avec la Courone du Roinom de l'Empereur le premier à la tête des Letres, qu'il écriroit au Pape, come cela se pratiquoit à l'égard des simples Evêques; Cérémonial contraire à l'usage de plusieurs siècles, & trop injurieux au Saint-Siège Deux Lètres à ce Sujet, raportées par Baronius, & par Nauclerus d'après lui, l'une du Pape à l'Empereur l'autre de l'Empereur au Rape, me paroissent avoir êté fabriquées par quelque Oisif des Siècles suivans, ou supposées. dans le tems, par quelque sot Bel-Esprit. Enfin, les semences de discorde croissent d'autant plus qu'il se répand un bruit, " Qu'on avoit inn tercepté des Lètres. or par lesquèles Adrien m excuoit les Milanois a se revolter m. La suspendit des sondions Be

1 .

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS. femme Constance furent courones dans le courant du mois de Janvier de cète année 1:86, come on l'aprend des Auteurs allègués ci dessus. Ecoutons Raoul de Dicet, qui dit: Le Mariage d'Henri, Roi de Germanie, & de Constance, tille de Roger, Roi de Sicile, & tante de Guillaume, Roi de Sicile, gendre du Roi d'Angleterre, fut célèbre. Le VI des Calendes de Février (27 de Janvier) l'Archeiaume de Bourgogne). Le même jour, le Patriar-che d'Aquilée courona se'est à dire evec la Courone du Rojaume d'Iralie) Henri, Roi de Ger-manie, qui depuis ce jour fut apelle Cefar. Un Eveque Allemand courona (co. me Reine de Germanie] Constance, tante de Guil-laume, Roi de Sicile. Ce fut dans le Monastère de Saint - Ambroise, que ces choses se firent; & non pas à Monza. Cétoit à l'-Archevêque de Milan, qu'il apartenoit de doner la Courone de fer au nouveau Roi d'Iralie: mais parcequ'alors le Pape Urbain III, qui retenoit ce-ce Eglise come Archeveque, n'avoir pas, à cause des nouvèles brouilleries élevées entre l'Empereur & lui, voulut faire cète fonction, Godefroi, Pa-triarche d'Aquilée, Home très hardi, & Personage eres mondain, usurpa ca Droit, sans égard pour le Pape, & conféra la Courone du Rojaume d'Italie au Roi Henrig Pour cet atentat, le Pape Urbain

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Pour moi, je passe outre, sans m'areter. Frederic ne fut pas pluftot dans la Pouille, qu'il ne cessa pas de députer au Pape pour lui demander la paix, & se montrer prêt à faire ce qu'il lui comanderoit. N'en aiant pu rien obtenir, il raffembla ses forces; & se servit des Croises Alle-mans, qui revenoient de la Terre Sainte, & d'un gros Corps de Sarafins de Nocera. Dans le mois de Septembre, il vint à Capoue; & se rendit ensuite à Naple pour avoir des secours d'Homes & d'argent, Cependant Jean, Roi de Jerusalem, voiant que les choses aloient être peu favorables pour lui, laissa là le siège de Caiazzo, pour se retirer à Teano. Fredéric recouvra bientôt Alife, Vénafre & d'aurres Places, San Germano & les autres Domaines du Mont-Cassin, Prezenzano, Teano, la Forteresse de Bantra, Arpino, & d'aucres, lieux. Sora, ani voulut atendre qu'on la forçat à se rendre, sut prise, & livrée aux flames le jour. de S. Simon & S. Jude à la fin d'Octobre. Dans la même tems, des Lètres & dis Messages établissoiene une bone union entre l'Empereur & les Romains. Ces heureux succès des armes de Frédéric furent enfin cause que le Pape prêta l'oreille aux propositions d'acomodement.

Ann. 1230, p. 200. Les Négociations entamées pour la paix entre le Pape & l'Empereur aloient leur train; & , pendant ce temslà, le dernier recouvra plusicurs autres de ses Places. Les principaux Médiateurs étoient Leopold, Duc d'-Autriche, qui mourut, sète année, à San-Germano, le 23 de Juillet; Bernard Duc de Moravie; les Ars

tien. Epouses la Mer avec cer anneau; & que deformais, à pareil jour, la célébration de ce mariage son renouvelée par vous & vos successeurs, afin que toute la postérité sache que les Armes Vénitiènes ont aquis l'Empire des Flots, & que la Mer vous a ête foumise, come l'E-pouse l'est à son Epoux. ...... Ziani, fenfible à la bonté du Saint-Pôre, lui présenta le Prince Otton, avec les Seigneurs Allemans qui avoient été pris à sa suite. Ils recurent tous à Venise le traitement le plus honête; & on eut pour le Prince en particulier sous les égards qui convenoient à son rang. Il eut diverses conférences avec le Doge & le Pape Alexandre, dans lesquèles il lui fut aisé de se convainere de l'injustice de la cause que soutenoit son Père. Il remarqua qu'on destroit beaucoup de se reconcilier evec lui; & , sentant toute la nécessité de mètre sin au Schisme seandaleux qui divisoit l'Eglise, il demanda qu'on lui permit d'aler luimême négocier la paix auprès de Frédéric, & dona sa parole qu'en eas que ses instances sussent sans sucels, il reviendroit se con-Rituer prisonier à Venise. On accepta très volontiers Sa proposition ; & Otton partit, ne désespérant pas de ramener son Père à des fentimens pacifiques, quoiqu'il vint tout récemment d'élire un troisième Antipape sous le nom de Ca-lixte III, pour remplacer Paschal III, qui étoit mort. Otton ariva à la Cour de Prédéric. Il lui rendit un come exact de la Baraille de Pirano. Il protesta, 3) Que lui & tous ses Ofi-3) devoir en braves gens; 2) & que, s'ils avoient été waincus, il n'en faloit Wesuser que la foreuns 1

PRINCES contemporains.

noires couleurs, afin de faire passer plus doucement le procedé du Pape envers lui. Jean fue toujours malheureux, dit le meme Ecrivain, p. 36, &, fi Pon en croit les Hiftoriens,toujours hai de ses Sujers. On ne sait pourtant coment acorder cete constante haine des Anglois avec la faci-lité qu'il trouva à lever des Armées, quand il en avoit befoin, & même pendant qu'il demeura dans les liens de l'Excomunication. Il faut donc distinguer deux périodes dans le Règne de ce Prince. La première comprend le tems, qui s'é-coula depuis son avenement à la Courone, jufqu'à ce qu'il l'eût résignée au Pape. Pendant ce tems-là,s'il ne fut pas estimé, du moins il ne parote pas qu'on eût pour lui cète haine, que sa mauvaise conduite lui atira dans la suite. La se-conde période comence au rems de cète R'signation , & dure jusqu'à la fin de sa vie. Pendant cele-ci, on' ne peut disconvenir que ses Sujets n'eussent une très forte aversion pour lui. Si pourtant on confidere son Gouvernement, independamment de ses qualités personeles, on peut dire qu'il ne sut pas des plus mauvais. Ce fue lui principalement, qui regla la forme du Gouvernement Civil de la Ville de Londre, & de la pluspart des autres Villes du Rojaume, tel qu'on le voit aujourd'hui. Selon le sentiment de Cambden & de quelques autres, Jean fut le premier, qui fit batre de la Monoie Sterling. Les Cérémonies, qui s'observoient à l'installation d'un Comte, ont ce même Prince pour Auteur. Il établit les Loix d'Angleterre en Irlande; & dona aux Cinq Parts les Priviléges, dont ils jouissent encore sujourd'hui.

SAVANS & ILLUSTRES.

copié sur un meilleur Exemplaire.

Au reste, ce n'est que depuis 1137 que cete Chronique peut être utile. Tout ce qui précède est pris de celle de Léon d'Ofsie & de Pierre Diacre, come l'observe le Pellegrino, qui dit aussi, « Qu'il » est aise de reconoître » que l'Ouvrage est de » diférentes mains ».

D. Conftantin Gaetano, Abbé dans la Congrégation du Mont-Caffin, de qui j'ai parle dans le Volume précèdent, Art. de Gélase II, avoit parmi ses Msts. une Copie de cère Chronique fort diférence de celles que l'Editeur 2voit vues. Il l'avoit faite, come il le disoit, par une Note de la main, ce fur m un Mit. en Lètres Lommarqué dpns la 1) Bibliothèque du Mont-1) Cassin, présentement 62, " autrefois 1020 %. Il avoit aussi mis en rête, Moine du Mont-1) Cassin,& Prévôt de Sain-1) te-Marie d'Abbaneta 11.

C'est cète Copie, comuniquée à Muratori, qu'il a fait imprimer dans le T. V des Historiens d'Italie sous ce titre. Chronologia ab anno Domini millesimo ad millesimum quinquage-simum quartum ex manu exarato literis Longobardicis Codice Bibliothece Casinensis signato hoc numero 62, alias 1020, Audore Domno Alberico Monacho sacri Monasteril Casinensis, & Preposito S. Maria de Albaneta.

Ce savant Editeur observe dans sa Présace,
se Qu'en effet le Moine Albéric parle de lui-même
nen quelques endroits:
Qu'il dit à l'an 1123
qu'il reçut alors la Prétrise; & puis à l'an
1149 qu'il sut fait Prévôt de Sainte-Marie d'Albaneta: mais que d'-

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

querèle devient ensuite plus vive par l'envoi, qu'-Adrien fait à Frédéric, des 4 Cardinaux Octavien, Prêtre du Titre de Sainte-Cécile, Henri, Prêtre du Titre des Saints-Nérée-&-Achillée, Guillaume, Diacre, & Gui de Crème, aussi Diacre. Ces Légats lui proposent diverses presentions de la Cour de Rome, Savoir, a Que >> l'Empereur ait à ne >> point envoier à Rome, » à l'insu du Pape, des comijfaires pour renma dre la justice, parce-» que toutes les Régales so & les Magistrats de » Rome Etgient au Pa-» pe: Qu'on ne devoit so point exiger le fouram ge dans les Biens pa-» trimoniaux de l'Eglise >> Romaine, hors le tems so du Couronement de >> l'Empereur : Que les » Evêques d'Italie deso votent à la vérité prém ter à l'Empereur serment de fidélité; mais 3) non lui rendre homa-» ge: Que les Députés so de l'Empereur ne loso gent point dans les » Palais des Evêques: » Que l'on restitue à » l'Eglise Romaine les m Biens fonds & les Triso buts de Ferrare, de » Massa, de Figheruo-» lo, de toute la Terre so de la Comtesse MA-

EMPEREURS DOCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

piscopales, le Patriarche & les Evêques qui l'avoient assisté dans ce Couronement. On en trouve la preuve dans la Chronique d'Anchin, qui, racontant les querèles nouvelement nees entre le Pape Urbain & l'Empereur Frédéric, die: Surcout parcequ'en Italie, un certain jour solemnel, le Parriarche d'Aquilée & certains Evêques assisterent, fans le consentement du Pape, au Couronement du Roi Henri; & le Pape les suspendit rous de l'Ofice divin. Les autres articles des ptaintes d'Urbain contre Frédéric nous ont êté confervés par Arnold de Lubec, Liv. III, Ch. 16 de fa Chronique, Il se plaignoit 10, n De ce que l'Empereur re-1) tenoit, contre tout droit, n le Patrimoine de la 18 Comtesse Mathilde don né par elle à l'Eglise " Romaine "; 2". ( De 17 ce que, lorsque quelque n Evenue vezoit à mourir, 1) l'Empereur se métoit en 1) possession des Biens des 2) Eglies, qu'il dépouil-1) loit au grand domage n des Successeurs n; 30. 19 De ce que, sous prêtex-17 te d'ôter les Abbesses 11 scandaleufes, il s'empa-1) roit des revenus de leurs » Monaftères, & n'en mèm toit pas d'autres de meiln leure vie en leur pla-1) ce 17. Il se plaignoit encore ce à l'ocaston du non-1) vel Archevêque de Trè-1) ves, & de ce que les w Laics usurpoient ou posn sédoient les Décimes n. Je n'en dis pas d'avanta-ge, pour ne me point trop étendre: mais on peut bien croire qu'une des chofes qui chagrinoient le plus le Pape & les Cardinaux & m THILDE, de toute celle | toit le Mariage de Con-

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE,

cheveques de valuzbourg 🌣 de Reggio de Calabre ; Herman , Grand-Maitre de l'Ordre Teutoni-que. Il se tint à San Germano pour cet effet un Congres, où se trouverent Jean, Cardinal-Brêque de Sabine, & Thomas, Cardinal de Sainte-Sabine, Légats du Pape; & dans lequel on aplanie beaucoup de dificultés. La principale étoit la restitution des Villes de Gaicte & de Sainte-Agathe, que Frederic préten-doit lui devoir apartenir, & que Gregoire voulois garder. Enfin, après plu-fieurs alées & venues des Médiateurs, on conclut, le 9 de Juillet à San-Germano, l'acomodement, par lequel l'Empereur s'engagea is de pardoner à qui-1) conque avoit pris les ar-17 mes contre lui , tant en n Italie que dehors; de n restieuer à l'Eglise quel-1) que Etat que ce fut, dons 17 les siens se fussent empa-1) rés; de rendre leurs Ter-1) res à diférens Partieu-1) liers; & dene plus charn ger l'un & l'autre Clern ge de Tailles & d'auin tres Impôts in On devoit chaifir des Arbitres pour decider dans l'année le poine contesté de Gaiète & de Sainte-Agathe. Après Pexécution du Traité, PEmpereur fut absous des Censures dans le mois d'Aons le jour de S. Augustin; & l'on fit partout de grandes réjouissances pour cète paix. Ah! Sindeux ans plustot , on avoit été dans les mêmes dispositions, & si la Pape & l'Empereur fe fifsent comportés à l'égard l'un de l'autre, le premier avec plus d'indulgence, le second avec moins de hauteur, que les Afaires de la Terre-Sainte auroient ets bien mieux; & qu'on eu-roit épargné de meux, dons Le plus grand fue done cèté

wou pluftot il faloit reco-3) nottre dans ce mauvais 3) succès l'acention de la 3) divine Providence à do-3) ner la victoire au Parti 3) dont la cause étoit la 3) plus juste. Il emploia s) tout ce que la qualité.
s) de Fils pouvoit lut doo) ner de droits sur la tens) dresse de son Père, pour 3) l'engager à rendre ses 3) bones graces au Pontife 3) Alexandre, à qui on ne 3) pouvoit contester la Pa-D) pauté sans un aveugle-3) ment extreme. Il lui ré-3) présenta que rien ne se-3) roit plus digne de fa ma-3) gnanimité, que de réta-3) blir lui-même dans Ros) me celui que toute l'E-3) glise reconnoissoit pour 3) son légizime Chef. Il le 2) conjura de consoler par 1) une promte paix tous les 1) Fidèles, à qui tous les 1) troubles de l'Eglise & les nalheurs d'Alexandre et sausoient la plus vive passission n. P. 130. Frédéric, dégouté des contra-distions & des revers, que lui avoit atirés son acharnement à perpétuer le Schisme, començoit à se laffer de se doner en spectaele à toute la Chretienté. Il écours le discours de son Fils d'un air tranquile & férieux. Après avoir gardé quelque tems le filence, pour se livrer à de profondes réflexions, il le rompit, en difant, is Que pui/qu'to paix, il n'y mètroit de n) sa part aucun obstacle n. Dès-lors il ne fut plus que-Rion que de choifir le lieu, où devoit se faire l'entrevue du Pape & de l'Empereur. On parla d'abord de Venise. Frédéric se déçida pour Bologne. Il y eut à ce fujet diverses contestations qui ocasionerent quelque retardement. On convint enfin de se rendre d Venile, come étant un lieu neuere, & où il fe-Tota facile que deux Ad-

PRINCES contemporains.

# HENRI III,

furnomé

# DE WINCHESTER,

fils aîné du Roi Jean Sans-Terre, lui succède, en 1216, n'aiant que 10 ans; & meurt le 29 de Novembre 1272. ¡Son Corps est enterré dans l'-Eglise de Westminster auprès de la Châsse d'Edouard le Consesseur. On y voit encore son Tombeau.

Dans toute l'Histoire de ce Regne, on voit, dit Rapin-Thoyras, T. II, p.6; 6, un Roi d'un mérite fort médioere, inconstant, capricieux, imprudent; des Mi-niftres fiers & hautains, ménageant peu le Peuple, & faifant peu d'acention au Bien du Rojaume; & d'un autre côte, des Seigneurs opiniatres, qui ne vouloient point se laisser dépouiller de ce qu'ils avoient gagné sous le Règne précèdent, ni laisser perdre l'ocasion, que leur ofroit un Roi foi-ble & peu guerrier, pour se maintenir dans leurs Privileges. Enfin, on y voit les Papes user d'une sirannie ouverte envers le Clergé d'Angleterre, & regarder ce Rojaume come un Pais de conquête. C'est à cela, que se rapportent presque tous les Evenemens du Règne d'Henri III.

Ces paroles caractérisent exactement un Regne de 16 ans, qui demanderoit un détail, dans lequel je ne puis pas entrer. L'Historien, qui vient de parler, en fait l'Histoire abregée dans son Exstrait du premier T. des Aftes de Rymer; &, come ce Règne est sort long, il le divise en 2 Parties, l'une depuis la Mort du Roi Jean jusqu'en 1254; & l'autre depuis 1254 jusqu'à la Mort d'Henri III. La première Part, a 5 Articles. 1º. Let Afaires

SAVANS & ILLUSTRES.

o ailleurs on ne fair rieu n de cet Albéric; Que 11 Chaccon (Ciacconius) m parle d'un Alberie, Molme du Mont-Caffen, qui )) vivoit du tems de Gre1) goire VII, & qui fat
1) Cardinal; Que Léon d'-17 Oflie & Pierre Digere, n qui disent beaucoup de n choses de cet Aibérie, " ne parlent point de son 3) Cardinglat, qu'ils n'aun roient pas oublié, s'il n'étoit réel: Qu'un autre " Albérie, auffi Moine du mont-Caffin, qui fleurif-11 soit, en 1123, ch Aun teur d'un Ouvrage in-11 (De fa Vifion): Que Ca-" ve parle de ces deux Al-1) beries à l'an 1117; &c " qu'il reproche à Pagen vin, à Wion, à Bolianm dus de n'avoir fait qu'un n seul Ecrivain de deux, n) qu'ils ont confondus: 1) Que le tems, où le sem cond vivoit, est à pen n près le même où vivoit n l'Albérie à qui l'on atri-1) bue cete Chronique; mais my qu'il ne peut pas deviner si ce fut un même 17 Home; & qu'il n'est pas même fur que cete Chromique air un Albéric pour 1) Auteur 1). Car, ajoutet-il, pour ne rien dissimu-ler, il faut qu'on fache que les endroits, où cette Edi-tion parle d'Alberic, sont quelques Notes, que j'ai transportées de la Marge dans le Texte: mais avec un Caractère diferent. On peut soupgoner qu'Albecic n'a pas éerit cète Chronique : mais qu'après l'an 1113, il a mis ces petites Notes à la Marge de l'-Ouvrage d'un autre. Voilà pourquoi je n'ai point fait cet Article sous le nom d'Albéric. A l'égard de ce que le

Roi Jean juiqu'en 1254;
& l'autre depuis 1254
juiqu'à la Mort d'Henri
III. La première Part. a 5
Articles. 1°. Let Afaires
Domefliques. 2°. Les Afaipé les Faits d'un an 5 Mu-

EVENEMENS! Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

» depuis Aquapendente so jufqu'à Rome, du Du-» ché de Spoiete, de la Sans le consentement du so Corse, & de la Sarm daigne m. Frédéric répond, « Que, sur de 30 pareilles prétentions, m il est prêt de s'en rao porter au jugement de so Gens sages & sawansw. Les Légats refusent d'y consentir pour ne pas soûmètre le Pape au jugement des autres. Frédéric prétend au contraire, « Qu'Adrien n'a-» voit pas observe la 6 convention faite entre n eux, par laquèle il m êtoit défendu de rece-> voir, sans le consen-3 tement de l'un & de >> l'autre, des Ambassa-» deurs de Constantinoon ple, ou de Sicile, & n des Députés des Romains m. Il demande, ec Qu'il ne soit point so permis aux Cardinaux » d'aler dans les Etats so de l'Empereur, sans so sa permission, à cause so qu'ils êtoient à charge on aux Eglises; & que >> l'on mète un frein aux >Apellations injustes >>. Il ajoute d'autres prétentions & d'autres plaintes. On n'y trouve point de remède; & Frédéric fe montre principalement indigné de la première proposition des Légats, qui lui paroissoit le réduire à n'être Empereur

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

stance avec Henri, fait Pape. Ils pénètroient dans les vues de Frédéric sur un Rosaume, qui relevoit de l'Eglise Romaine; & prévoioient les malheurs qui pouvoient ariver, & que cete Aliance causa réélement à l'Italie. Les Milanois atisant la colère de l'Empereur contre les Crémonois; il vint, au comencement de Juin, avec tou-tes les forces de Milan, de Brescia, de Plaisance & d'autres Villes, dans le Territoire de Crémone; prit plusieurs Places & Châteaux, & Castel-Man-fred, que les Cremonois avoient construit depuis peu, faisant quelque rési-stance, il l'assègea, l'em-porta de force, & le dé truisit. Ce sut en cète ocafion , qu'il gratifia les Milanois de divers Châteaux, fitues entre l'Adda & l'Oglio, c'est-à-dire de Rivolta, d'Aganello, de Ca-firate, & d'autres. Le Di-plome de cète Donation, que pai fait imprimer dans la Differtat. 47 des Antiq. d'ital., est daté de cète année, dans le Terrisoire de Crémone, lors de la destruction de Castel Manfred, le cinquième des I-des (le 2) de Juin. Les Cremonois, se voiant ainfi maltraités, songèrent à traiter d'accomodement; & deputerent à l'Empereur un Personage très conu. Ce fut leur Evéque Sicard, qui vint à bout de les faire rentrer en grace. Il en parle lui-même dans sa Chronique en ces termes. Année du Seigneur MCLXXXVI, l'Empereur détruisit entiérement un certain Chateau des Crémonois, que l'on apelloit de Manfred.

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

conjoncture, non la nai [ anee, mais l'acroi ffement considérable des maudites Factions des Guelfes, Partisans du Pape & des Ghtbellins, Adherans de l'Empereur, desquèles on fit ou-vertement prosession! Nous avons dans la Vie de Gregoire IX par le Cardinal d'Aragon, que ce Pape dépensa pour cète guerre 120 mille Eeus, & que Fredéric s'obligea de le rembourser. D'aurtes disene qu'il se chargea de paier 120 mille onces d'or. Que ee foit, ou plus, ou moins, Frederic ne s'en fouvine pas dans la fuite; & ne païa rien. Le Pape, étane ensuite à Anagnie, invita l'Empereur d'y venir. Il y vint avec un magnifique cortége; & campa hors de la Ville, le 1 de Septembre. Le jour suivant, les Cardinaux & la Noblesse étant venus à sa rencontre, il ala faire vifite au Pape; &, quitant son man-teau, se prosterna par ter-re, & lui baisarespedueusement les pieds. Après une courte conversation, il ala se reposer au Palais Episcopal. Le jour d'après, le Pape, qui demeuroit au Palais de son Père, invita l'Empereur à diner, & tous deux assis à la même table, qui fut magnifique-ment fervie, aiant mis bas toute rancune, au moins en aparence, ils inspirerent une nouvele joie à tous ceux qui se trouvoient pre-sens. Ils eurent, après le diner, une longue confé-rence sur leurs afaires en présence du seul Grand-Maître de l'Ordre Teutonique. Le lundi suivant, l'Empereur, aiant pris congé du Pape, s'en retourna dans son Rosaume, où rien ne put l'empêcher de maltraiter les Peuples de Foggia, de Castelnuovo, des Romains, que de Mais, par la grace de de San-Severino, & d'au-

persaires de paroitre avec une égale sureté. Ce que l'Auteur dit de la conclusion est exact à peu de chose près. Il ajoute, p. 132: Frédéric s'étoit a-vancé jusqu'à Chioggia, ou Chioza, arendant le succès des conférences, qui se tengient dens la Chapelle du Palais Episcopal de Castello. Enfin toutes choses étant au point qu'il ne faloit plus que sa présence pour consomer le Traité, le Doge lui envoia les Galères de la Seigneurie, qui le conduifirent à l'Abbaje de Saint-Nicolas le 236. de Juillet. Pour le furplus de l'entrevue d'Alexandre & de Frédéric, & leur fejour ensemble à Venise, l'Ecrivain se conforme à la vérité, de manière qu'il dit même dans une Note à la p. 134 : Quelques Auteurs ont écrit que, dans ette ocafion, 1 de l'Entrevue à la porte de Saint-Marc) Alexandre montra, non la charité d'un Pasteur qui prend tendrement entre ses bras la Brebis égarée: mais l'orgueil & le faste d'un Vainqueur, qui veut triompher insolemment de fon ennemi; qu'il mit le pied sur le cou de l'Empereur, en rapellant ces paroles du Pfalmiste: Vous marcheres sur l'Aspic & le Bafilic, & vous foulerés aux pieds le Lion & le Dragon; que Frédéric s'écria: Ce n'est point devant toi que je m'humi-lie; mais devant Pierre que tu réprésentes; qu'Alexandre, apuiant le pied d'avantage, répliqua: Tu feras humilié devant Pier re & devant moi. Mais edte fable, dépourvue de soute vraisemblance, est ouvertement démentie par tous les Monumens autensiques de ce rems-la. Par malheur, l'Ecrivain pro-nonce là sa condamnation. Les autres fables, qu'il adopte, sont démen- ces, qu'à des François. " finit en 1195, il la do-

PRINCES contemporains.

res avec la France. 30.

Les Afaires avec l'Ecoffe. 4°. Les Afaires avec les Gallois. 1°. La conduite des Papes avec l'Angleterre. La feconde Part. a 3 Art. 10, Ce qui regarde le don de la Sicile fait par le Pape à Henri, pour Edmond, son second fils. Cet Article n'a que faire ici. Ce qu'il contient fait partie de cet Ouvrage. Mon Texte & la Colone des Papes en ofriront rout ce que je dois en dire. 20. La Guerre des Barons. 30. Le Reste de ce Règne. Je ne ferai qu'abreger ce que Rapin-Thoyras a dit en abregé. Je ne ferai pas dificulté de me servir le plus souvent de ses propres expressions: mais je me réserve le droit de ne le pas suivre en tout, ni partout.

P. I. ART. I. Afaires

Domestiques. Un grand nombre de Faits, ou détachés les uns des autres, ou de peu d'importance en eux-même : mais propres à faire conoître l'humeur & le caractère d'-Henri III & de les Miniftres, sont la matière de cet Article. Il s'agit d'en choifir les principaux, & suisamment pour doner une idée du Gouvernement d'Henri III, & pour faire voir coment les choses alerent jusqu'à produire une Guerre Civile. 1216. Aussitor après la more de Jean, le Comte de Pembrook, conjointement avec les Seigneurs du parti de ce Rol, fit couroner, à Winchester, Henri, qui n'avoic que 10 ans: & fut lui-même déclare Régent du Roiaume. Le Couronement, notifie par tout, détacha plusieurs Ba-rons du parti du Prince Louis. Ils étoient mécontens de ce qu'il ne témoignoit aux Anglois aucune confiance; & de ce qu'il ne | " mière Edition. Quant à

# SAVANS & ILLUSTRES.

ratori dit, u Que cere erm reur vient, ou de ce que 1) les Copistes ont mal én crit, ou place les Chin fres des Années, ou n de ce que les uns con mençoient l'année de m la naissance, & les auo tres de la conception n du Seigneur : Qu'il a n remarqué que Pierre 1) Diacre, dans la Contin nuation de Léon d'Offie " le sert de diferentes E-1) poques: Qu'il a donc " peine à croire que l'Au-3) teur de cète Chronimy que ait pu perfifter, avec mans de négligence, dans " cete continuité d'er-" reur; & que, bien qu'il " put fe tromper dans ce m qui le précèdoit, il étoit " dificile qu'il se trompat n au sujet de ce qui se » paffoit de son tems, & 3) de ce qu'il votoit par luimême: Qu'au reste, on 1) ne peut pas douter que m l'Auteur, quel qu'il foit, " n'ait conduit fon ouvra-" ge jusqu'en 1153; & p que les perites Notes d'Albéric en sont une n preuven.

Il dit ensuite, " Que 1) cète Chronique entière n aiant ête trouvée dis-1) persee par parties dans >> 3 Mfts. diférens; c'efb n une preuve qu'elle est n de diférens Auteurs; & n que le P. Caraccioli de-" voit l'intituler, 1) Chronique de l'Anonime n du Mont - Caffin : mais 1) Chroniques des Anoni-3) mes du Mont-Caffin 37.

Il rend comte entin de ce qu'il a fait pour son Edition. a Il done le comencement, depuis 1000 n jusqu'en 1154, tel qu'il n est dons la Copie de D. 3) Conftantin Gaerano, non n) parcequ'il est plus exact n pour la Chronologie: mais parcequ'il oft plus " ample, que dans la preEVÈNEMENS fous le règne de l'Empeeur FKEDERIC I.

Nom 4 & pout la Réprésentation; puisqu'on le vouloit priver de toute puissance dans Rome. Cependant le Sénat Romain, informé de ces dissentions, saiste le moment de se reconcilier avec l'Impereur, auquel il envoie des Députes, qui font bien regus, au mépris du Pape. ADRIEN CONclut ensuite une Ligue avec les Milanois, les Plaisantins & les Crémasques; & se dispose à fulminer l'excomunication contre l'Empereur: mais une inflammarion de gorge, dont il meurt le 1 de Septembre, empêche l'exécution de ce dessein; & le mer à l'abri des malheurs, qu'il s'atiroit par fon imprudence (1). Les Evêques & les Cardinaux, vraisemblablement pour continuer de braver l'Empereur, s'acordent, après 3 jours de scrutin, à choisir pour Pape, le 4 de Septembre, un Sujet, qu'ils

opartenoit au Pape, à l'exception du Château de Fumone; qu'il affiègea le Château de Fumone; qu'il affiègea le Château de Ferentino dunier l'Empereur, lorsqu'il dit, p. 507: Si l'on en doit eroire l'Abbé d'Ursperg & Sire Raul, il avoit déja conclu une Ligue apoute qu'au comencement de Décembre, les Romains sontre Frédéric; & méditorit aussi de fulminer contre l'aussi de

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Dieu, la reconciliation se fit par mon ministère entre l'Empereur & nos Citoiens. On voit ensuite Pré-déric acorder, le 22 de Juin, à Varese, Place considérable du Milanois, un Privilège à l'Abbaie de Mezzano, raporté par le Campi dans le T. II de l'Histoire de Plaisance. Il reprit ensuite le chemin d'-Allemagne; & ne tarda pas à faire conoître ses mauvaises dispositions à l'égard du Pape Urbain, en faisant fermer tous les passages des Alpes; afin que persone ne pût aler d'Allemagne en Italie s'adresser au Saint-Siège. Il avoit laissé le Gouverne-ment d'Italie à son fils Henri, qu'il avoit envoie vers Rome avec une Armée, pour serrer le Pape de plus près, dans l'espé rance de le réduire à faire ce qu'il vouloit. Je conjecture qu'Henti s'entendoit avec le Sénat Romain, puisque les Romains s'unirent à lui pour faire la guerre aux Places qui se maintenoient dans l'obéif sance au Pape. Et voile quele fut la courte durée de la paix de Venise. Ii est écrit dans la Chronique de Fossanuova, que le Roi Henri subjugua, cete année, toute la Campa-nie, c'est à dire celle qui apartenoit au Pape, à l'-exception du Château de Fumone; qu'il assiégea le Château de Ferencino durant 9 jours; que son Armée fit de grands ravages dans tous ces cantons; & qu'Henri restitua Ceperano à Richard Reberi. Elle ajoute qu'au comencement de Décembre, les Romains passèrent dans la même Campanie, réduifirent en

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

eres de la Capiranate, qui s'étoient révoltés pendant les troubles passes. Mais il parole cependant que Richard de San - Germano place ce fait avant la paix. Au contraite le Pape, débaraffé de cèté guerre, & de retour à Rome, fit bâeir des Palais & des Hopitaux. Milon, Evêque de Beauvais, & l'Evêque de Clermont étoient venus de France en Italie avec un Corps de Troupes Françoises au secours du Pape : mais ces Troupes, arivées trop tard aparemment, avoient été renvoices. Milon au moien de l'éfort qu'il avoit fait, se trouvois chargé de dètes; & le Pape lui dona, pour l'aider à s'aquiter, le Gouvernement du Duché de Spolète & de la Marche d'-Ancone. Il fut s'y bien engraisser en trois ans. Mais, lorsqu'il retournoit ensuite en France, les Lombards, instruits de ce qu'il em-portoit avec lui du bien de Dieu, lui dresserent une embuscade dans laquèle il perdit plus qu'il n'avoit gagné. C'est Albéric, Moine de Trois-Fontaines, qui raconte ce fait.

Année 1131; p. 206. Dans les mois d'Ayril & de Mai de sèce année, les Romains, contre l'avis du Pape, alerent faire le dégat sur les Terres de ceux de Viterbe, & forcèrene ceux de Monténascoue de s'engager, en donant des furetés, à ne point secourir ceux qu'ils acaquoient. l'Empereur, alant ensuite pris Viterbe sous sa protedion, envoia Renaud Aquaviva, l'un de ses Capitaines, avec un bon Corps de Troupes, pour défendre ette Ville. Ce dus être l'ouvrage du Pape; puisque les Romains n'en eurene pas plustôt avis, qu'en haine du Pontife, ils imposèrent

ties ausi par les mêmes Monumens. H fait p. 136, partir Frédérie le premier de Venise pour se rendre en Lombardie. En ce point, il s'écarte de ceux, qu'il lui plait de suivre, qui difent que l'Empereur & le Pape alèrent ensemble à Ancone. Alexandre, quel-ques jours après, dit-il, s'embarqua sur les Galères de la Seigneurie, acompagné du Doge Ziani, qui, ciant infiniment contribué à fon rétabliffement , ne voulut point le quiter, qu'il ne l'eue vu assis sur son Siège dans Rome même. Us aborderent à Ancone, où le Peuple, enchanté du retour d'Alexandre, acourut en soule à sa rencontre fur le rivage. Les Magiftrats de edie Ville lui préfenserene a Parasols de Drap d'or. Alexandre, plein des obligations qu'il evoit aux Venitiens, &, ne voulant négliger aueune ocasion de signaler a leur égard sa reconoissan-. se, dona au Doge un des Paratols, en lui difant: & Qu'il vouloit que lui & w fes fucceffeurs en fiffent n usage desormais, pour 3) que toute la postérité se 39 souvint qu'il avoit été n rederable de son bonheur o à la fidélité & au zèle n de la Seigneurien. De là ils altrent par Troin à Benevent, & de Renevent ils se rendirent à Anagnie, on le Pape refta jusqu'au 12 de Mai. Les Garans de M. l'Abbé L...., plus a-droits qu'il ne lui plaît de Pêcre icisfont aler Frédéric avec Alexandre à Ancone. Chès eux, les Magistrats de cète Ville présentent 2 Parafols de Drap d'or, Pun au Pape & l'autre a PEmpereur; & le Pape en demande un troisième, qu'il done de sa main au Dogesen lui disant ce qu' on vient de lire. Au reste, il n'y a là de vrai que melle, qu'on atribue à crivit de Benevent aux Pi-l'usage, établi de tems son Pere, que l'inquietu- sans, pour les féliciter de

Ce mécontentement, la mort de Jean, la jeuneffe d'Henri très innocent des faures de son Père, l'ha-bileté du Comté de Pembrook, groffirent en peu de tems le parti du jeune Roi, de manière qu'il fue en étar de faire rête aux François. 1217. Après diferens faits d'armes, le Prince Louis oft contraint de demander la paix, pour retournet surement en France. 11 étoit bloque dans Londre; & vouloit se tirer du danger, que la défection continuèle des Anglois lui faifoit courir. Le Régent n'avoit envie que de cenvoier les François chés eux. Les Barons même de leur parti n'avoient pas d'autre defir; & , s'ils leur paroiffoient encore arachés, c'étoit pour trouver leur furere dans un Traité général. Louis ne consent en effet de le signer qu'à cète condition, sur laquèle le Régent ne se rend pas duicile. Il faloit récablir la paix dans tout le Roiiaume. Le Traité figne, Louis repassela mer. Henri fait son entrée dans Londre & jure l'observation des 2 Chartes de son Père. Tout le Rosaume le reconoît pour Rol. Les Historiens des 2 Nations disent que Louis promit de rendre, quand il feroit sur le Trône, les Provinces de France, que Philippe, fon Père, avoir enlevées au Rol Jean : mais le Traité, fait avec le Régene, n'en dit rien. On pourtant trouver quelques traces de cète promette du Prince Louis dans les scrupules, que S. Louis, son bis, parut avoir dans la suite sur ce sujet. Ces scrupules, effet de la délicatesse de conscience d'un saint Roi, prouvent moins la pro-

# PRINCES contemporales, | SAVANS & ILLUSTRES.

a ne, depuis 1191; très o diferente de ce qu'elle n) est dans la même Edin tion 3 & tèle qu'il l'a n tronvée dans ce que D. on Constantin avoit copie or d'un Mit du Mont-Cafm fin. Entin, à l'aide de o plufieurs Mfts., il remo) plit la lacune, qui se cronvoit, dans l'ancièune Edicion, à l'an 1103114

# VILLANO VILLANI,

fait Archeveque de Pife en 1145, meure le 2 d'Août 1174.

11 écoir de la Maison des Gaerani de Pife, que D. Constantino, dans fes No. tes sur la Vie du l'ape Gélase II par Pandulf do Pife, done pour une Bran-che de la Maison des anciens Duc de Gaiète.

En 1146, Eugene III lui confirma cous les Priviléges qu'Innocent II avoir acordes à Baudouin, son prédècetleur; ce que fire a de même Adrien IV 31 de Mai 1157, & Ales xendre ill le 26 de Janvier 1169.

Villani fut attaché fl fermement à ce dernier Pape durant le Schisme qu'aiant été déclaré Criminel de lèze-Majesté par l'Empereur Frédéric Barberousse, il fut obligé de se retirer dans une Ile da voifinage.

Le Clergé & le Peuple de Pife, qui tenoient pour l'Antipape, mirent auffitot fur leur Siège Archiepiscopal le Chanoine Benincaza de Benincafi, que Victor IV facra le jour même de Paque. Mais, après que Frédéric eut quité d'avoir suivi, quant aux Afaires de la Religion le Parti de l'Empereur 1 chasserent l'Intrus; & rapellèrent leur légitime Archeveque. Alexandre III e-crivit de Benevent aux PiEVÈNEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

savoient devoir être odieux à ce Prince, auquel il avoit si fort manqué de respect a Besançon en 1157; c'est à dire ROLAND de Siène, Prêtre-Cardinal du Titre de Saint - Marc, & Chancelier de l'Eglise Romaine, lequel prend le nom d'Alexandre III; &, dans le même tems, les deux Cardinaux Jean, Prêtre du Titre de Saint-Martin, & Gui de Creme, Diacre du Titre de Saint-Calixte, peut-être à bone intention, noment Pape Octavien, Prêtre-Cardinal du Titre de Sainte-Cécile, lequel arache la Châpe rouge de dessus le corps d'Alexandre, pour s'en revêtir lui-même: mais, un Sénateur aiant repris la Châpe, il s'en fait doner une autre par son Chapelain; la met précipitamment le haut en bas; & se fait nomer Victor IV. Il retient Alexandre & les Cardinaux en prison: mais

lui l'excomunication. Pourquoi n'en croira-t-on pas ces Historiens? La conduite d'Adrien étoit conforme à celle que Gregoire VII & ses premiers successeurs avoient tenue à l'égard des Empereurs Henri III & Henri IV, contre lesquels on les a vu ci-devant exciter & somenter des révoltes. J'ai du parler affirmativement. EMPEREURS D'OCCIDENT, &

ROIS DES ROMAINS.

rent le ravage en diférens endroits, & s'en recournerent: Un Acte, que j'ai publié dans la Differt 50 des Antiq. d'Ital., done lieu de conclure qu'Henti fit d'autres hostilités dans ces cantons. On trouve auffi dans la Chronique d'Anchin que ce Prince, rencontrant un Domeftique du Pape , qui portoit à Verone une somme considérable d'or & d'argent; lui fie tout ôter, & couper le nés au mépris du Pape. Il ne sufit pas aux Cremonois d'avoir arangé leurs intérêts avec l'Empereur, ils voulurent s'affurer aussi du Solell naiffant , c'eft à dire, du Roi Henri. Leurs Députés en obtinrent la Paix; & l'Acte en fut écrit, cète année, le jour, qui fut le fixième entrant le mois de Juillet. Fait heureulement fous la tente du Roi Henri lorsqu'il ê toit au fiège Urbis Vete ris. Otton Frangipane, Préfet de Rome, est du nombre des Témoins. Un autre décidera fi par Urbis Veteris, il faut entendre Orviète, ou Civitrà Vecchia. Sigonius die Orviète, & je suis aussi de son avis. P. 56. Le Roi Henri, passant au mois de Juin par la Toscane, avoit reçu les Siènois en grace: mais à des conditions dures, come il parole par l'Acte, que j'ai fait im primer dans la Differt, co des Antiq. d'Italie. Mais ce Peuple, vraisemblable-ment avec ce seeret dont la sorce est si grande dans le Monde, dut s'intriguer pour recouvrer les Droies, qu'il avoit perdus; puifque , fur la fin d'Octobre , il obtint du même Prince , lorsqu'il sejournoit à Césens le VIII des Calendes ROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

une force contribution en argent sur les Eglises de Rome: Renaud , qualifie Duc de Spolète, qui, par lui-même, avoit fait tant de mal à l'Eglise Romaine , tomba , cète année ; dans la disgrace de l'Empereur, Pun des Princes les plus adroits & les plus ruses qui furent jamais. Vraisemblablement il eut de fortes raisons de soupconer Renaud d'eere fecretement d'intelligence avec la Cour de Rome; &; de fait, le Pape s'emplois dans la suite pour sa délivrance: Quoi qu'il en soit , Frédéric, sous prétexte de lui saire rendre comte de son administration du Roiiaume , le fit emprisoner & le dépouilta de tous fes biens, parcequ'il ne trouva point de caution convenable. Berthold, son frère, en prit ocasion de se révolter, & de se fornisier dans L'Empereur Intraduco. réfolut encore, cète année, de tenir une Diète generale du Rosaume d'Italie à Ravenne, qu'il faisoit gouverner alors par l'Ar-chevêque de Magde-bourg, Comte de la Romagne, & Vicaire Impérial de la Lombardie. Co. me il souhaitoit que le Rot Henri, fon fils, & les Princes Germaniques intervinssent à cète Diéte, il pria le Pape d'interposer. ses bons ofices, pour que les Villes confédérées de Lombardie n'empechassent pas son Fils & les Allemans de venir en Italie. Le Pape écrivit à ces Villes: mais lui-même & les Lombards, qui conoi foient les rufes & l'ambition de Frédéric & qui se déficient de lui, continuérent d'avoir les ieux ouveres, & d'être en garde contre les accidens, qui pouvoiens ariver. Année 12; 1, p. 209.

Immémorial à Venise & sans qu'on en sache l'origine, de porter dans les Cérémonies publiques un Parasol de Drap d'or de-vant le Doge. M. l'Abbé L.... reconduit le Pape à Rome; & parle en très peu de mots de son entrée dans cète Ville. Il dit ensuite, p. 138: Le Doge Ziani acompagna le Pape dans cète entrée solemnèle; &, pour faire conoltre aux Romains la part que les Vénitiens avoient eue à son rétablissement, & les droits qu'ils avoient acquis sur sa reconoissance, Alexandre fit prendre parmi les Troupes de sa Garde 8 Trompètes d'argent, & autant d'-Etendards, qu'il dona publiquement au Doge, en lui recomandant it de les 3) faire porter devant lui 3) dans toutes les Cérémoo nies publiques m. Ziani, voiant enfin le Pape arive au terme, où il avoit ardemment desiré de le conduire, songea à revenir à Venise, & prit sa derniere audiance de congé. Les adieux furent on ne peut pas plus tendres de la part du Saint-Pere . ll voulut encore signaler son afection paternèle envers un fi digne Fils, & lui fit doner un Siege dore garni d'un careau de Drap d'or pour qu'il s'en servit dans les jours de réprésentation. L'Historien est ici dans quelque chose asses peu d'acord avec ses Guides, qui sa-vent mieux ajuster les circonstances de leur Roman. De tout ce qu'il nous vient de dire en dernier lieu, ce qu'il y a de vrai, c'est que, dans les Cérémonies publiques, on voit devant le Doge & Trompètes d'argent & & Etendares; & que, dans les jours de réprésentation, il se sert d'un Fauteuil doré garni d'un Careau | tout tems à cète cérémod'étofe d'or. Tout le reste | nie. Elle se fit le 27 de Tome V.

PRINCES contemporains. § SAVANS & ILLUSTRES.

de qu'il avoit lui-même sur la justice de la réunion que son Aieul avoit faite à sa Courone des Provinces, dont il s'agif soit. Il est à croire qu'un examen sérieux de toute l'Ataire & la conoissance du Droit Féodal calmèrent son inquietude & ses ferupules, puliqu'il ne rendit pas ces Provinces. 1218. Quelques comencemens de troubles, excités par des Biprits inquiets, sont apailes sur le champ. Le Régent y coupe cours, en donant plusieurs fois des ordres séveres pour l'exécution des 2 Chartes. 1219. Peu de tems après les derniers ordres donés à ce fujet, ce Grand-Home, également propre pour la Guerre & pour le Conseil, & n'aiant en vue que le bien comun du Roi & de l'Etat, meurt, vers le mi-Mai, regrèté de tout le Rojaume. Pierre Defroches, Poitevin, Evêque de Winchester, est déclaré Régent;& Hubert de Burgh est pourvu de la Charge de Grand-Justicier, ce qui répondoit à ce que nous apellerions aujourd'hui Lieutenant Général du Roi au Gouvernement du Roiiaume. Ces deux Homes, d'un caractère diférent, ne s'acordèrent qu'en un seul point. Ce sud'inspirer l'un & l'autre au Roi des principes contraires aux Libertés affurées par les 2 Chartes; & de ne pas ceffer de leur porter ateinte durant toute leur administration. 1220. Come le Couronement du Roi n'avoit eu pour témoins à Winchester qu'un petit nombre de Seigneurs, on jugea qu'il étoit à propos de le réitérer avec toutes les solemnités acoutamées, & dans le lieu confacré de

leur retour à l'Eglise, plufieurs Lètres , dans lesquèles, par un Jeu de mors du gout du tems, il done à l'Intrus Benineaza le nom de Malineaza.

Quelques Auteurs ont . fans aucun fondement, gratifié l'Archeveque Villani du titre de Cardinal.

S. GALDIN DE SALA d'abord Archidiacre Chancelier de l'Eglise de Milan, est fait par Alexan-dre III, au mois de Dé-cembre 1165, Prêtre-Cardinal de l'Eglise Romaine du Titre de Sainte-Sabinez &, l'année fuivante, Archevêque de Milan, après. la mort d'Ubert de Pirovano. Il meurt le 18 d'Avril 1176, come le Puricelli l'a très bien fait voir; & non pas le 14 d'Avril 1175, 76, 77, ou 78, come quelques-uns le difent, ni dans le mois d'Ochobre 1173, come Ughelli le prétend, pour avoir trouvé qu'Algife, fuecesseur de Galdin, se qualifie Archevéque dans deux Chartes du 2 de Novembre 1173. Si ces deux Chartes ne sont pas suposees, il me semble qu'il faut dire avec Muratori, qu'Algise avoit êté fait Coadjuteur de Galdin. V. aux Savans & Illustres du Vol. précèd. 1035, col. 2, 1036, col. 1, & 1037, col, 2.

Galdin êtoit de la Famille noble des Valvaffeurs de Sala, Citoïens de

J'ajouteral peu de chose à ce que j'ai dit de lui dans l'Art. d'Ubert de Pirovano.

Son goût pour l'érude & fa piété le firent estimer des son entance.

Il fut élevé dans l'Eglise même de Milan, dont il fut Archidiaere des le tems de l'Archeveque Robald.

Après la mort de l'Archeveque Ubert, come Mi.

BVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

le Peuple, s'unitfant aux Frangipani, les remet en liberté, quelques jours après. Alexandre, avec fes Cardinaux, se retire au Château des Nimphes (1), où l'Evêque d'Oftie le sacre le 20 de Septembre. Victor IV est sacré, le premier Dimanche d'Octobre, dans l'Eglise de l'Abbaïe de Farfa, par Igmar, Evêque de Tusculum, qu'il avoit détaché du Parti d'Alexandre. Celui-ci passe du Château des Nimphes à Terracine pour obserdémarches les d' Otton, Comte Palatin de Bavière, & de Gui, Comte de Biandrate, que l'Empereur avoit envoiés dans les environs de Rome avant la mort d'Adrien IV. Ils lui donoient de bones paroles: mais, au fond, ils favorisoient Victor IV. Par le conseil des Cardinaux, Alexandre envoie des Nonces à l'Empereur, qui faisoit alors le siège de Crème, l'informer de ce qui le concernoit, & favoir fes intentions. En refusant de recevoir la Lètre d'Alexandre, il veut, dit-on, en faire pendre les Porteurs: & ne s'en abstient qu'à la prière des Ducs HEN-

( 1 ) Aujour'hui Santa-Minfa.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de Novembre (25 d'Octobre) Indiction V, un Diplome favorable, qu'on peut voir au même en-

droit. Ann. 1187. Saladin prit Jérusalem; & les Chretiens ne possèdérent plus dans le Levent qu'Antioche, Tir & Tripoli. La nouvèle de la prise de Jérusalem n'étoit pas encore venue en Italie, lorsque le Pape Urbain III mourut à Ferrare le 19 d'Octobre. Gregoire VIII, qui lui fuccèda, mourur le 17 de Décembre fuivant à Pavie, lorfqu'il travailloit à procurer des secours à la Terre-Sainte, Clement III, en fut le successeur. Une des démarches de Gregoire VIII avoit êté de se transporter à Pise pour exciter le zèle de cète Ville & de Gene en taveur des Chretiens Latins du Levant. Mais il falue d'abord, dit Muraentre ces deux Peuples, rentrés en guerre depuis pen. Le Continuateur des Annales de Gène de Caffaro die, Liv. III, que les Pilans, au mépris de tous les Traités & de leurs fermens d'observer la paix, envocerent, cete année, une groffe Armée en Sardaigne; & qu'ils dépouille rent & chasserent de toute la Judicature de Cagliari tous les Négocians Genois qu'ils y trouvèrent. A la nouvèle de la paix rompue, les Génois mirent incontinent une puissante Armée navale en état de pasfer au Port de Pise: mais il leur vint tout-à-coup une Letre du Roi Henri, que les Pifans s'écoient fecrètement procurée pour s'en servir au besoin. Ce

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Au mois de Janvier de cèté année, l'Empereur, étant à Ravenne, noua de seerètes intrigues pour domser les Villes de Lombardie, qui s'étoient liguées contre lui. Ses plus intimes Confeillers étoient Eccelin de Romano, & Salinguerra de Ferrare, Chefs des Ghibellins, qui ne manquerent pas de l'animer contre Azzon VII, Marquis d'Elte, Chef des Guelfes, lequel ne se fit point voir à la Cour. Ensuite, le second Dimanche de Carême l'Empereur s'embarqua pour aler s'aboucher dans Aquilée evec le Roi, fon fils, qui n'avoit pas voulu risquer' de paffer par la Vallee de Trente, parceque les passages étoient ocu-pés. Soit de plein gré, soit par l'effet d'une bourasque de mer, il changea de rou-te, & vint débarquer & Venise. Il y fut reçu magnifiquement; & témoigna sa satisfaction, en acordant aux Vénitiens diverses exemptions dans le Roiiaume Pouille & de Sicile, & laissant de superbes pré-sens enrichis d'or & de pierres précieuses à la Bafilique de Saint-Marc, qu'il visita. L'on voit dans le Bullaire du Mont-Cassin, un de ses Diplomes daté de Venise au mois de Mars de cète année. Il se rendit ensuite à Aquilée, où le Roi Henri, son fil ,& quelques Princes d'Allemagne le vinrent trouver. Il y célèbra les fêtes de Paque. Il y a de quoi s'étoner de ce que Ricobald, Historiens Ferrarois, lequel affure qu'il fut témoin, en 1293, à Padoue de la guerifon miraculeufe Muet de naissance opérée au tombeau de S. Antol-ne (de Pade), & qui par conféquent fleurissoit dans ce fiècle, dit que Frédéric Roi les pria de se défifter, I fit emprisoner son Fils,

#### PAPES-

est faux. Le Doge Ziani ne sortit point de Venise avec le Pape Alexandre III, & ne le reconduisse pas julqu'à Rome. On a vu précèdemment dans cet Ouvrage bien des fables absurdes débitées par les anciens Historiens de Milan. Bergame, Brescia, Verone, Cremone, Gene, Pife, Florence, Bologne, Ferrare, Ravenne, Bene-vent, Capoue, Salerne, Rome mome, & beaucoup d'autres Villes, du nom bre desquèles est Venise, ont eu leurs Romanciers ainsi que Milan; & les Romanciers Veniciens ne font pas les moins Gafcons d'Italie. Enfin M. l'Abbé L.... dit, dans une Nore, p. 139: L'ex-posé, que j'ai fait de la ma nière dont les Vénitiens secoururent le Pape Alezandre, se trouve confirmé par le Continuateur d'Eusèbe de Céfarée, par l' Histoire Germanique de Muzio, par Jean Naucler, par Rembaldi dans son Livre intitule Augustale. La même chose est prouvée par une anciene Inscription trouvée dans l'Eglife de Salboro près de Pira-no en Istrie. Il la raporte d'après le Sausovin & le Giustiniani. Cèce Inseription, anoncée par le Sti-le pour n'être pas du tems, ne mérite aucune confidération. Quant aux Historiens cites par M. 1. Abbe L..., je dirai seulement qu'ils ne sont pas du nombre de ceux qui doivent ici faire autorité. L'ingénieux Ecrivain n'a pas ose citer O-Bardi dit contemporain, & dont il a fait imprimer des prétendus Fragmens, qui contienent tout le Roman, que les Historiens de Venise copient l'un après Pautre. Mais ces Fragmens, ouvrage de l'Im-Tome V.

PRINCES contemporains.

Mai par le Cardinal Langton, Archevêque de Cantorbéri, depuis peu revenu prendre foin lui-même de fon Eglise. 1221. Un Baron, apellé Guillaume d'-Albemarle, s'écant révolce, causa quelque embaras au Régent. 1222. U. ne querèle, survenue sur un sujet asses leger entre les Habitans de Westminster & les Citoiens de Londre, produit une émeute considérable dans cète Ville. Un nomé Constantin ameute la Populace & la conduit à Westminster, en criant : Mont-joie 3. Denis, Cri de guerre des François, Après le tumulte, le Grand-Justi cier atire les principaux Seditieux dans la Tour de Londre, dont il étoit Gouverneur. Il les apaise par ies discours, & les renvoie; mais il retient Con fantin, qu'il fait pendre fur le champ, Le lendemain, par son ordre, on enlève de ches eux quelques autres des princi-paux, à qui l'on coupe les pieds & les mains. 1223. Le Parlement af-femble se plaint de ce chatiment, juste: mais arbitraire; & demande, 11 Que le Roi fasse ob-11 server la Grande Charn re, conformément à son n serment n. L'Eveque de Winchester, présent à ce-Demande , repond. " Qu'elle étoit injuste, la 1) Grande-Charte aiant ên te, come on le savoit, w extorquée du feu Roin. Mais le Cardinal Langion le tance vivement, & lui reproche a de ne chern cher qu'à replonger le n Rolaume dans de nou-" veaux troubles ". Le Roi se déclare pour le Cardinal; & , fans con-fulter le Régent; dit, " Qu'il acordoir ce que n le Parlement deman-" doit "; &, fur le champ,

SAVANS & ILLUSTRES

lan étoit dérruit, & que le Clergé s'étoit dispersé de diferent cotés, Alexandre III sit assembler à Rome le Cardinal Galdin, le Trésorier Algise, & tous ceux de ce Clergé, qui se trouvèrent à portée; &, parcequ'on ne pouvoit pas procèder, soivant les Canons, à l'élection d'un Archevêque, il prit leur avis; &, de leur consentement, il facta lui-même Galdin, Archevêque, le 3 de Mai 1166, second Dimanche après Paque.

Lorsque, l'année suivante, on aprit à la Cour du Pape que les Milanois, tecourus des Troupes, de Cremone, de Breseia, de Bergame, & de Vérone, éroient rentrés dans leur Ville détruite, & qu'ils comer goient à la rétablir, Alexandre III noma Gal-. din, Legat Apostolique en Lombardie; & ce pieux Archeveque, se déguisant en Pelerin gour éviter les embuches des Partisans de l'Empereur, se rendir par mer à Venise; &, continuant sa route par terre, il reprit les habits & les marques de la Dignite, des qu'il eut mis le pied dans la Lombardie. Il fic, le 3 de Septembre, son entrée à Milan, dont les Citoiens & le Clergé l'èroient ales recevoir loin de la Ville.

Il remplit ses devoirs d'Archeveque & de Légat avec beaucoup de zèle & d'autorité.

Par ses soins, & par ses liberalités & celles des Dames de Milan, les a Eglises Métropolitaines furent presque remises dans seur ancien êtat. Il rebatit aussi le Palais Archiépiscopal.

Alexandre III, à sa prière, érigea la nouvele Ville d'Alexandrie en Evêché.

mens, ouvrage de l'Imposture, ne paroissant pas ) il envoie des ordres par Lombardie à l'obédiance

\* Hil

EVÈNEMENS Jous le règne de l'Empeteut FREDERICI.

Rile Lion & Welf VI, toujours dévoués au Siége Apostolique. Mais le Roi Guillaume I ne balance pas à reconoître Alexandre III. Il êtoit pour lui de la saine politique d'être toujours d'acord avec qui n'êtoit pas ami de l'Empereur.

Au mois de Janvier, Frédéric envoie à Milan Otton, Comte Palatin, & Renaud, son Chancelier, pour y suprimer les Confuls, & créer un Podestà; nouvèle sorte de Magistrature, qu'il comence d'introduire dans les Villes d'Italie, & dont plufieurs ne s'acomodent que par force. Les Milanois étoient fort aigris contre lui; parcequ'ils ne lui voioient pas d'autre intention, que celle d'achever de les écraser, Par la Capitulation, il les avoit dépouillés de la Seigneurie de Come & de Lodi. Depuis, il leut avoit ôté Monza, la Martésane & le Séprio. Les priver du droit d'élire leurs Confuls, êtoit une nouvele ateinte à la Capitulation, qui pottoit: Qu'à l'avenir, les Consuls soient élus par le Peuple, & confirmes par l'Empereur. Ils l'acusent donc haurement de manquer 41 EMPEREURS DOCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

pour l'amour de lui, de tirer vangeance des Pifans. On désarma la Flore sur le champ, à la réserve de 10 Galères, qui, passant en Sardaigne, firent beau-coup de mal aux Pisans, leur prirent le Château de Bonifazio, qu'ils avoient nouvelement construit, & le détruifirent jusqu'aux fondemens. Quelques Hiftoriens, entre autres Bernard de Gui, disent que Gregoire VIII traita de la paix entre ces deux Peu-ples, & qu'il la fit con-clure: mais il ne s'en trouve rien dans le Continuateur de Caffaro, lequel écrivoit dans le tems même. A la fin de cète année, ou plustot au comencement de la suivante, come M. Sassi le démontre dans ses Notes sur le 15°. Liv. du Roi. d'Ital. de Sigonius, Mi-lon de Cardano, Mila-nois, Evêque de Turin, fut élu Archevêque de Milan; &, fi nous en vou-lons croire Galvano Fiamma, ce fut cete année, que les Milanois élurent Hubert de' Visconti de Plaisance pour leur pre-mier Podestà. Je ne veux pas oublier de raporter une particularité, que Bernard le Tréforier nous à con-fervée, Chap. 165 de fa Chronique. Quelques milliers de Chretiens, thaffes de Jérusalem, s'étant réfugies en Egipte à Alexandrie, y passorent l'hiver jusqu'à la fin du mois de Mars de l'année suivante, bien traités des Sarasins, qui leur donèrent très charitablement l'hospitalité. Dans ce mois de Mars, il ariva 36 Vaisseaux Pisans, Genois & Vénitiens, où tous les Chretiens, qui pus'embarquèrent.

ROIS, & autres SOUVE-

l'année précèdente. La même chose se trouve dans la Chronique du Moine de Padoue plus ancien que Ricobaldo. Nous verons que cela n'ariva qu'en 1235. Les Historiens de Milan difent que les Légats, envoiés par le Pape pour traiter de la paix avec les Lombards, aldrent trouver l'Empereur à Ravenne; & qu'a aiant su leur arivée, il s'en ala à Venise. Il s'y trans-portèrent aussi: mais, avant qu'ils fussent arivés, il partit pour Aquilée. Les Légats, persuades qu'il les jouoit & les méprisoit, retournerent vers le Pape fans avoir rien fait, Vers la fête de l'Ascention, Fredéric retourna par mer dans la Pouille; & prit en route quelques Corfaires, qui couroient la Mer A driarique. P. 210. Au mois d'Août, le Peuple de Meffine, se trouvant acablé de corvées par Richard de Montenegro 3 Justicier pour l'Empereur, se souleva contre lui; ce que Catane, Siracuse, Nico-sie & d'autres Places de Sicile firent aussi. Le Gou-vernement de Frederic &toit dur pour les Peuples. Il en vouloit ordinairement à la bourse; & pour la moindre chose, il en ve-noit à la confiscation. Il publicit de très belles Loix; mais les Gabeles, les Da-ces, les Contributions, les Corvées faisoient erier tout le monde.

Année 1233, p. 214.

Année 1233, p. 214.

L'Empereur, venu en Sicile avec une puissante de l'année suivante, bien traités des Sarasins, qui leur donèrent très charitablement l'hospitalité.

Dans ce mois de Mars, il ariva 36 Vaisseaux Pisans, cenois & Vénitiens, où tous les Chretiens, qui putent paser leur passage, s'embarquèrent. Environ sont le devoir, qui se déservant sent paser leur passage, s'embarquèrent.

dans la Collection des Hi storiens d'Italie, il eut êté fort imprudent d'effaier aujourd'hui de s'en prévaloir. Ces mêmes Fragmens sont la base de tout l'Ouvrage de D. Fortunato Olmo, Raisoneur de la même force que son confrere D. Benedetto Luchino, que l'on à vù figurer en plus d'un endroit des 2 Volumes précèdens. Mais, come je ne puis entrer ici dans aucun détail à ce fujet, il fufit d'avertir qu'on n'a pas du trouver que les raisons de D. Olmo fussent solides; & qu'aucune des autorités, dont il s'apuie, ne remonte jusqu'au tems. Ce n'est qu'en se fondant sur des Ecrivains contemporains & fur des Ades auzentiques, que l'on doit Soutenir vrais des faits extraordinaires & bizares. Le plus ancien Historien, qui faffe jouer au Pape Alexandre III le rôlé le plus indecent pour un Vicaire de Jésus-Christ, est Galvano Fiamma, qui ne peut avoir un peu d'autorité pour les choses de quelque importance, que quand il est d'acord avec les autres Historiens; & ce Religieux écrivoit 170 ans après l'évenement. On a vu cideffus pourquoi l'on doir rejeter le rémoignage de la Chronique d'André Dandolo. Parmi les Ecrivains, contemporains d'Alexandre & de Frédérie, aucun ne dit rien, qui fasse soupconer que le récit de Galvano Fiamma puisse avoir quelque fondement. Le Chronographe Saxon lul done même une sorte de démenti formel, en di-fant, « Que l'Empereur 3) fur reçu par les Cardin 3) naux , très honêtement ; 3) & par le Pape, avec or le baifer de paix 11. Des Ecrivains, contemporains de Gregoire VII & d'Henri III, se sont récries, de l'Evêque de Winchester Tome V.

PRINCES contemporains.

tout le Roisume, pour qu'on execute les 2 Chartes. A cète mortification, que le Régent regut, s'en joignit une autre. Hubert de Burgh, qui s'êtoit emparé de toute la confiance du Roi, se trouvant gene par l'autorité du Régent, obtient du Pape qu'il déclare Majeur le Roi, qui n'avoit pas en-core l'age prescrit par les Loix. Les Seigneurs s'oposent à l'exécution de l'ordre du Pape, parcequ'il étoit contraire aux Loix. Come il n'étoit pas possible de les faire changer d'avis, tant qu'ils leroient maitres des Places fortes; Hubert imagine de se faire demander par le Roi celles qu'il tenoit; & lui remet Douvre, & la Tour de Londre. Son exemple est imité par quelques Barons ; & le Roi, maître de leurs Places, rend an Grand - Justicier celles qu'il en avoirreques. Les Szigneurs sont très mécontens de cète supercherie. Ceux qui n'avoient pas remis leurs Places, les gardent malgré l'excomunication, dont Hubert les menaçoit; & d'autres remètent les Comiffions de leurs Charges. Cère Afaire, donant lieu de mal penser du Roi, rend Hubert extrêmement odieux. 1224. Le Parlement acorde, mais à condition que les 2 Chartes seront executées, de l'argent au Roi, pour l'aider à reprendre la Rochelle; dont le Roi de France s'êtoir emparé. 1226. Le Rois que le Parlement déclare Majeur, comence sa Majorité par déplaire à tout le monde. Il oblige rous les Porteurs de Comillions de Charges, ou de Parentes, de les faire renouvèler, & de parer une Taxe, qu'il feur impule. 1227. La Régence

SAVANS & ILLUSTRES.

d'Alexandre. Celle de Lodi fut de ce nombre; & regut de sa main un Eveque Carholique.

Ce fut principalement contre les Cathares, espece de Manicheens, qui s'introduisoient dans son Diocèfe qu'il fignala son rèle, Il ne cessa pas de les combatre en Eveque, dans ses fréquentes Prédications. Ce fut même la dernière action de sa vie.

Le 18 d'Avril 1176, fecond Dimanche après Paque, se sentant rrop foible pour célèbrer folemnelement la Messe, il chargea le Trésorier Algise de le remplacer: mais, avant la Messe, il monta dans le Jubé, pour precher, & combatit encore fortement les Caihares par l'Evangile & par les Peres. En finissant de parler, il se trouva si mal, qu'il ne put pas décendre dans le Chœur pour la Meffe. On lë coucha doucement dans le Jubé même, où le Célèbrant lui porta la Comunion. A la fin de la Messe, aiant perdu la pa-role, il se recomanda par fignes aux Affistans; & ; peu de momens après , il expira.

Son Corps fut inhume fous le Jubé même; & fa Vie, qu'Henschenius croit écrite dans le tems, quoiqu'il soit très vraisemblable qu'elle le fut longtems après, parle de Miracles operes à son Tombeau. Quoi qu'il en soit; i'Eglise honore sa mémoire le 18 d'Avril.

S. ALBERT DE QUADRELLI, fait, en 1168, Evêque de

Lodi, meurt en odeur de sainteré le 4 de Juillet

Il étoit du Chareau de Ripalia sur le bord de l'Adda.

La fainteté de ses mœurs

\* Nin

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

fa parole; & peu s'en faut que, dans leur futeur, ils ne mètent la main sur ses Comissaires, qu'une prointe fuite leur dérobe. Dans le mê me mois, d'autres Comissaires, envoies par l'Empereur à Crême, fignifient aux Habitans, Alies & Sujets des Milanois, « Qu'ils 30 aient, avant la Chano deleur, à raser leurs murs, & combler m leurs Fosses ». C'étoit encore une contravention à l'Acomodement: mais les Crémonois avoient obtenu de l'Empereur cet ordre, en lui promètant 15 mille marcs d'argent. La ré ponse des Crémasques est de courir aux armes, & les Comissaires se hâtent de se retirer. Frédéric dissimule alors sa colère. Etant ensuite! à Bologne, pour célèbrer les fètes de Pâque, dont le Dimanche êtoit le 12 d'Avril, il fait déclarer les Milanois, Ennemis de la Courone, sans les avoir cités; & se dispose à leur faire la guerre, dès que les renforts, qu'il atendoit d'Allemagne, seront arivés. Le 18 du même mois d'Avril, les Milanois, crofant n'avoir plus rien à ménager, atsiégent le Château de Trezzo, Place crès for- poli, du Prince de Tir, dans son Rosaume, il

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

mille resterent à terre. Le Gouverneur Sarasin, en aiant voulu savoir la raison, aprit qu'ils n'avolent pas de quoi paier. Il reprocha durement aux Capitaines des Vaisseaux le peu de charité, qu'à la honte du Nom Chretien, ils avoient pour des Chretiens leurs frères, que Saladin & lui même avolent traités avec tont de elémence & d'affection; &, pour que ces pauvres gens ne périssent pas & ne tom-bassent point en esclavage, il voulut que les Capitai-nes les reçussent dans leurs Vaisseaux & les transportaffene en Italie; & leur fournit à ses dépens autant de bifeuit & d'eau douce, qu'il leur en faloit pour le volage. Tous les Ecrivains disent que Saladin étoit plus charitable, que les Chretiens même, envers les pauvres Chretiens; en forte qu'en ées tems-là b aucoup des nôtres aloient à la Terre - Sainte, non par aucun moilf de Reli-gion: mais dans l'espéran-ce d'y gagner, & d'y vivre avec plus de liberté. Ne taisons pas que l'agran dissement & la richesse des Pilans & des Genois, doivent s'airibuer en partie aux Caravanes des Pèlerins, que leurs Vaiffeaux menoient dans ces pais, & qu'ils en ramenoient. Ils s'en faisbient pater très cher; & s'emparolent des effets de ceux qui mouroient dans le passage. On peut voir dans mes Antiquit. d'Ital., Differtat. 30, beaucoup de Privileges, d'Exemptions, & de Droits que les Pifans obtinrent alors des Rois de Jérusalem, du Prince d'Antioche, du Comte de TriROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

par sa situation sur une montagne escarpée, que par la bravoure de la Gar nifon , fut enfin reduie à se rendre. Frédéric, irrité de ce qu'on avois si longiems résissé, le sis rafer jusqu'aux fondemens; & les Habitans, qui s'alè-rent établir ailleurs, for-mèrent petit à petit une Ville, que les ordres de l'-Empereur firent nomer Agosta, e'est à dire Auguste, Impériale. Dans la Pouille, après un long & pénible siège, le Château d'Intraduco, se soumit aux Armes Impériales. Ber-thold & Renauld, dis Duc de Spolète, qui juf-qu'alors s'y étoient bravement défendus, aiant eu la vie sauve, se retirerent hors du Rojaume. Cète année encore, Gaiète rentre fous l'obliffance de l'Empereur: mais il y établit une Douane; &, l'aiant une Douane; &, l'aiant privée du droit d'élire ses Consuls il y mit des Óficiers Rosaux. Il avoit promis de traiter ce Peuple avec douceur : mais c'étoit un Prince, qui ne pardo-noit jamais tout-à-fait; & malheur à qui l'avoit une fois ofensé! C'est pourquoi les Lombards ne purent jamais se résoudre à se sier à lui; châtiment que méritent bien les Princes , qui ne favent ni pardoner , ni tenir leur parole.

Ann. 1234. Gregoire IX persecute, cète année plus que jamais, par les Romains, fut obligé de sortir de Rome. Frédérie, en étant informé, palsa de Sicile en Pouille, & vint à Riéti faire ofte de ses services au Pape, auquel il présenta son Fils Conrad. Il sit même quelque expédition pour le Pape avec les Troupes qu'il avoit amenees. Lorsqu'il s'en retourna

presque avec indignation, fur la dureré, pour ne rien dire de plus fort, du traitement, que ce Pape fit à ce Prince dans le Chareau de Canossa. S'il Etoit vrai qu'Alexandre III en eut agi de la manière, qu'on l'a dit, avec Frédérie; seroit-il possible qu'aucun des Ecrivains du tems n'en eut parle, surtout quelques - uns aiant êté du Parti des Antipapes. De pareils Ecrivains euffent-ils passé sous filence ce qui pouvoit servir à deshonorer la mémoire d'Alexandre, qu'ils avoient reconu forcement pour légieime Pape. Ces raisons n'ont pas empê-che D. Olmo de soutenir la verité de cète extravagance scandaleuse.

Je reviens à Muratori, qui dit p. 28 & 29: Le même Fortunato Olmo, a fait imprimer un Cacalogue tres curieux de tous les Evêques, Princes, Abbes, & Seigneurs, qui se trouvèrent à Venise dans eète ocafion, avec la Notice du cortége de chacun. On y voit, entre autres, Alberr & Obizzon, Marquis d'Este, avec 180 Homes, e'est à dire avec une suite plus nombreuse, que celle de la plufpart des Princes, qui vinrent-là. Ce Catalogue est en ancien Langage Venitien. D. Olmo y a joint des Noses. J'aurai peut-être ocasion d'en faire quelque ulage.

Année 1178 , p. 29. Toute PEglife de Dieut eut une joie incroïable de la paix établie à Venise en tre la Pape & l'Empereur. Les Romains ne s'en réjouirent pas moins; &, confidérant combien les discordes passées & l'absence du véritable Pape leur avoient causé de préjudice dans le Spirituel & dans le Temporel , ils comence-

Tome V.

PRINCES contemporains.

êtant finie, le Grand-Juslicier le fait renvoier à fon Eglise; &, maître de l'esprit d'Henri, lui persuade fortement, "Qu'il " êtoit indigne d'un Roi m tel que lui de vivre fous " le joug des Chartes, ex-» torquees de son Père ». Bientor après, le Roi force la Ville de Londre de lui prêter s mille livres sterling, sous prétexte qu'elle avoit prêté pa-reille somme au Prince Louis, quand il fortit d'-Angleserre. Il contraint la Ville de Northampton de lui doner 12 cens livres; & les Monastères sont obliges de doner ce qu'il leur demande, sans que leur Apel au Pape les en puisse dispenser. Ces exactions font fuivies d'un Edit, par lequel ( les 2 1) Chartes étoient annun lées, come extorn quees n; & dans lequel le Roi déclaroit, a Qu'il n'étoit pas obligé de n tenir à leur égard ce n qu'il avoit promis par n les seimens, qu'on an) voit exigés de lui penn dant sa Minorité n. Les Seigneurs se liguent pour le maintien des Chartes; & Richard, Comte de Cornouaille, méconteut du Roi, son frère, se met à leur tête: mais le Roi, par le conseil d'Hubert, se hate de contenter son Frère; & cète Ligue n'aboutit à rien. 1228. Henri, se disposant à passer en France avec une Armée qu'il avoit levée, ne trouve point de Vaitleaux prets pour la transporter. Il en est dans une si grande colère contre Hubert, qu'il est sur le point de le tuer de sa main : mais Hubert sait l'apaiser. En atendant le tems propre au passage, il tire de l'argent de la Ville de Londre, & force les Juifs de lui paier une taxe de la 3°.

SAVANS & ILLUSTRES.

êtoit conne de toute la Lombardie, lorsque, le Jeudi-Saint, 28 de Mars (1168), dit Muratori, T. VI, p. 185, sur les instances de Galdin, Archeveque de Milan, le Peuple de Lodi, pour éviter de plus grands maux, aiant abjuré l'Antipape Paschal III, & s'étant joine à l'Obédiance d'Alexandre III, élus Albert, Pré-vot de la Cathedrale de leur Ville, pour remplacer Albéric, Evêque Schifmatique, que Galdin, en qualité de Métropolitain & de Légat Apostolique, avoit déposé come Intrus, & que les Lodigians avoient chasse. Le Jeudi de la Semaine de Paque, Albert fut sacré par Galdin.

Ce pieux Eveque gouverna faintement fon Dio. cese. Ses instructions & fes exemples banirent de fon Clergé toute semence de

Schifme.

Il mourur à Lodi, peu de tems après son retour, du Concile de Latran, chlebre par Alexandre III. en 1179, & fut enterré dans sa Cathédrale.

La voix des Peuples publia, pendant très longtems, beaucoup de miracles opérés à son tom-beau; ce qui fur cause qu'en 1588 l'Evêque Louis Taberna, l'un de ses succeffeurs, leva fon Corps, & le mir fous l'Autel de la Sainte-Trinité. Son Chef, enferme dans une Chaffe d'argent, est depuis ce tems un objet public de veneration.

BERNERED, aussi nomé BENERED & BERNARD,

Moine Bénédictin, Abbé de Saint-Crépin & Saint-Crépinien de Soissons, puis Cardinal - Evêque de Prérent à parler de rapeler le partie de leurs biens. I neste, on Palestrine, meure

Niv

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

te, où l'Empereur tenoit une grande partie de son argent, & qu'une bone Garnison Allemande détendoit. Ils le batent si vigoureufement, à l'aide d'une Bastie, ou Château de bois, d'autres Machines, ou d'affauts, qu'ils l'emportent en peu de jours; s'emparent de tout l'argent de l'Empereur; prenent 200 Allemans & beaucoup de gens du lieu, qu'ils envoient liés à Milan; & livrent la Place au pillage (1). Après la Pentecôte, ils tentent deux fois de surprendre le nouveau Lodi: mais, chaque fois, les Lodigians s'avancent courageusement à leur rencontre, les mètent en fuite & leur prenent beaucoup de monde. Les Brescians, nouvèlement Aliés des Milanois, entrent en armes

(1) Si nous en voulons eroire Radewick, ils deeruisirent ce Château de fond en comble: mais nous verrons, par le témoignage d'Acerbo Morena, qu'il subfissoit encore en 1167. Romoald de Salerne ajoure, 16 Que, par la prise 21 de cète Place, ils re-21 couvrèrent leurs Otages, or que l'Empereur y déteor noit m. Il n'en est rien die, ni par Morena, ni par Sire Raul; & nous verrons dans peu quand ces Otages furent recouvrés. Murat. p. 150.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

& des autres Princes Chretlens du Levant.

En 1188; l'Empereur Frédérie prit la croix, a-vec son Fils Frédérie, Due de Souabe. Il partit, l'année suivante, pour la Ter-re-Sainte, avec une Armée de 90 mille homes; & prit sa route par la Hongrie, la Bulgarie & la Romanie. Au printems de 11903 il passa le Détroit de Gallipoli fur des batimens de toute grandeur, que l'Empereur Gree lui fournit. I! continua sa route par les Etats de cet Empereur, & par ceux du Sultand'Iconium, jusqu'en Armenie. Ensuite, dit Mu-ratori, p. 68, étant arl-vé sur le bord du Fleuve Salef, qui coule dans des campagnes délicieuses, & la chaleur étant fort gran-de, Frédéric voulus se baignet dans les eaux de ce Fleuve : mais il y laissa malheureusement la vie, les uns disent parcequ'en nageant, il se noïa; les autres, parceque la froideur de l'eau lui retira les membres, ce dont il mourut quelques heures après. Sa mori ariva le 10 de Juin. Il y en a qui disent le 12: mais à tort, puisque ce fut le Dimanche, qui, cète année, étoit le 10. On ne fauroit le nier. Frédéric Barberouffe fut un des plus itlustres Princes, par qui l'Empire Romain ait eté gouverné. Je ne puis rien ajouter aux louanges, qu'il a reçues de diférens Auteurs. Mais s'il eut des vertus en grand nombre: il eut beaucoup de vices & de défauts ; en forte que sa mémoire sera toujours en abomination chés les Italiens. Mais il faut convenir que, par sa dernière

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

laiffa l'élite des mêmes Troupes au Pape, auquel elles furent très utiles

Le Roi Henri, fon his, forma, cète année, une conjuration contre lui, dans laquèle Milan & d'autres Villes confédérées de Lombardie entrerent.

Ann, 1235. Frédéric, pour aler reprimer en Allemagne la rébellion de son tils Henri, partit de la Pouille, emmenant avec lui 3 Archevêques & d'autres Seigneurs: mais, en arivant à Fano, il leur permit de s'en rétourner. Le Roi Henri, vojant que persone en Allemagne ne remuoit en la faveur, ala se jeter aux pieds de son Père, qui lui pardona: mais, ce jeune Prince n'alant pas fatisfait aux conditions du pardon, Frédéric le fit empriso-ner; & prit ensuite des mesures pour punit les Lombatds

Knn. 12;6. L'Empereur recontença la guerre dans la Lombardie, & divers faits alterèrent la bone intelligence qui règnoit, depuis quelque tems, entre le Pape & lui. L'Armée Impériale aiant emporté d'affaut Vicenze, qui s'étoit tévoltée, l'Empereur sejourna quelques jours dans cète Ville. On lit, dit Muratori, p. 232, dans les Annales d'Antoine Godio, que, lorsque Frédéric, qui menoit tou-jours à sa suite une troupe d'Aftrologues & ne faisoit rien sans leur conseil, eut résolu de quiter Vicenze, il dit à l'un de ces Astrologues de deviner par quèle porte il sottitoit le lendemain matin. Le Fourbe lui remit un Billet cacheté, qu'il le pria de n'ou-vrir, qu'après qu'il seroit sorti de la Ville. Frederic fit abatre, pendant la nuit, réfolution fe piense, il finis, quelques toises du mur de

Pape Alexandre à Rome. Ils envoierent pour cet efset 7 de leurs Nobles le prier de revenir dans leur Ville. Avant de les contenter, le sage Pontife, voulant que les contestations passes füssent assoupies, leur envota Henri, Eveque d'Ostie, & 2 autres Cardinaux pour traiter avec les Senareurs; & vine lui-même à Tusculum pour être plus à portée de le-ver les difficultés de la Negociation. Après de longs débats, il fut conelu, a Que le Senat subm sisteroit: mais à condiv) tion de rendre homage & n de jurer sidélité au Pan pe, & de lui rendre l'Englise de Saint-Pierre & n toutes les Régales, dont n on s'étoit emparé n. En conséquence, le 12 de Mars, fire de S. Gregoire, il fit son entrée à Rome, ou, le Peuple l'aiant reçu come en triomphe, il s'ala reposer au Palais du Vatican, après avoir fait sa prière dans la Basilique de Saint-Pierre, Ensuite il y celèbra la fête de Pâque d'une manière très solemnèle. Au mois d'Août, il ala prendre l'air à Tusculum, ou Tusculane (c'est à dire un Château, que les Papes avoient près de Tuscu-lum). Ce sut là qu'il eut la confolation de voir à ses pieds. Jean, Abbé de Strame, ei-devant Antipape sous le nom de Calixte III.

Année 1179, pag. 33.
Pour achever de guérir les plaies que la longueur du Schisme avoit faites à l'Eglite, Alexandre avoit convoqué, l'année précèdente, un Concile général de toute la Chretienté. En effet, cète année, & non fas en 1180, come quelques-uns l'ont dit, il le tint, au comencement de Mars, dans la Basilique de Latran. Il s'y trouva plus de 300 Archevêques &

PRINCES contemporains.

1231. Le Prince Richard epouse la Comtesse Douairière de Glocester, sœur du Comte de Pembrook.Ce Comte meurt peu de tems après, en faisant héritier fon frère Richard: mais le Roi confisque sa succession; &, sous prétexte de crimes imaginaires, refule de la rendre à l'Héritier. Richard va, par représailles, s'emparer en Irlande, des Terres du Roi, qui le rapèle, & lui rend ses Biens & ses Charges, après s'être déshonore par son ingratitude envers le Fils de ce Comte de Pembrook auquel il avoit eu tant d'obligations. 1232. Le Parlement refuse de l'argent au Roi, parcequ'il avoit fait un mauvais usage de celui qu'il en avoit obtenu precèdemment; & parceque tout le Peuple se plaignoit de la révocation des Chartes, & de ce que le Roi favorisoit les executions de la Cour de Rome, & l'intrusion d'un grand nombre d'Etrangers dans les Bénéfices. Les Ennemis du Grand-Justicier font rapeller à la Cour l'Eveque de Winchester qui réussir à perdre son Rival. Hubert de Burgh disgracié, dépouille de ses Charges, & de presque tous les Biens, confiné dans une prison, est trop heureux de pouvoir conferver sa vie. 1233. Par les conseils de l'Evêque de Winchester, le Roi, pour diminuer le pouvoir des Barons, apelle en Angleterre un grand nombre de Poitevins, que l'Evêque, leur compatriote, place dans les meilleurs Emplois. Les Barons murmurent; & le Comte de Pembrook fait publiquement au Roi de vives repréfentations fur les inconvéniens, qui pouvoient réfulter de pourvoir si bien

SAVANS & ILLUSTRES.

& fon Corps y est inhume.

Il étoit François; & ce fut au Concile de Latran de 1179, qu'Alexandre III le couut, parcequ'il avoit acompagne Néalon, son Evéque. Ses vertus utiles & la fainteté de sa vie engagèrent ce Pape à l'atacher à l'Eglise Romaine, en lui donant l'E-viché de Prenesse.

Il souscrivit, cète même annee 1179, en qualité d'Eviques 2 Bulles d'-Alexandre III, l'une pour Alsonse I, Roi de Portugal, l'autre pour l'Abbaïe de Moutier-neuf à Poitiers.

Pierre de Celles, Liv. IX, Lèt. 6, paule de la fainteré de sa mort, qu'il dit suivie de Miracles.

WOLDARIC,

aussi nomé

ULRIC & OLRI,

Patriarche d'Aquilée, succède, en 1162, à Pérégrin I; & meurt en 1184 dans une grande vieillesse. Il est enterré dans son Eglisc Patriarchale.

Il suivit constamment le Parti des Antipapes Victor IV, Paschal III & Calixte III; ce qui fut cause qu'Alexandre III l'excomunia. L'Empereur Frédéric Barberousse, qui l'aimoit, lui dona beaucoup de Terres dans le Territoire de Padoue, & dans le voisinage de Mouselice.

diminuer le pouvoir des Barons, apelle en Angleterre un grand nombre de Poitevins, que l'Evêque, leur compatriote, place dans les meilleurs Emplois. Les Barons murmurent; & le Comte de Pembrook fait publiquement au Roi de vives repréfentations fur les inconvéniens, qui pouvoient rétulter de pourvoir si bien tant d'Etrangers. L'Evêque le la 1163, vers le tems qu'Alexandre III fixa son sejour en France dans la Ville de Sens, Woldaric, nouvèlement Patriarche d'Aquilée, sit une invasion, dit Muratori, T. VI, p. 560, dans l'Ile de Grado.
Les Vénitiens y acquirurent avec leur Flote; & le derniens, qui pouvoient résulter de pourvoir si bien tant d'Etrangers. L'Evêque beaucoup de Gentilsbe-

EVÈNEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

dans le Crémonès: mais ils en sont repouiles; & 400 des leurs y font pris, ou tués (1). L'Impératrice Béatrix & le Duc HENRI le Lion amènent d'Allemagne à l'Empereur de puissans renforts. Son oncle, le Duc Welf VI, Prince de Sardaigne, Duc de Spolète, & Marquis de Toscane, le vient joindre avec de nombreuses Troupes de fes Etats; & les Crémonois lui font ofre d'onze mille marcs, pour qu'il assiége & détruise Crème. Ils s'aprochent eux-même de la Place, le 17 de Juillet; &, l'Emperent les aiant joints 8 jours après, on comence les ataques.Les Crémasques, encouragés par la bonté de leurs murs & de leurs fortifications, & par le secours de 14 cens Homes d'Infanterie & de quelque Cavalerie, qu'ils avoient reçue de Milan, se disposent à se bien défendre. Frédéric se transporte à Lodi, tant pour y faire guérir un

(1) Radewick ajoute, ge Que les Milanois envoi-3) ierent un affeffin, pour 3) suer Frederic; ce qui ne 2) réussit pas 2): mais il avoue ensuite avec sincé. rité, a Qu'il avoit enten-3) du dire que c'étoit un 2) Fou, que l'on avoit tue, 2) sans qu'il le méritat ?). Murat, ibid.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

glorieusement sa carrière; & qu'il fut universelement regreté, parceque sa valeur étoit si grande, & qu'il avoit tant de crédit dans le Levant, qu'aucun autre n'étoit plus en état d'abaisser la fortune de Sa-

HENRIV,

que l'on nome VI come Roi de Germante, fils aine de l'Empereur Frédérie I, & de l'Impéra-trice Béatrix de Bourgo-gne, naît en 1165; est élu, par les soins de son Père, Roi de Germanie & des Romains dans la Diète de Bamberg en 1169, & couroné Roi de Germanie par Philippe, Archeveque de Cologne; est armé Chevalier par son Pere à Maience aux fêtes de la Pentecote 1184; est couroné Roi d'Italie dans la Basilique de Saint-Ambroife à Milan par Godefroi , Patriarche d'Aquilée, au mois de Janvier 1186, à l'ocasion de son mariage, & reçoit en méme tems au même lieu la Courone du Roiaume de Bourgogne des mains de l'Archevêque de Vienne; succède aux Etats de son Père en 1199; reçoit la Courone Impériale à Saint-Pierre de Rome, le 15 d'Avril 1191, Lundi de Paque, des mains du Pape Célestin III, qui courone en même tems la Reine Constance de Sicile, sa femme; est reconu & courone Roi de Sicile du Chef de cète Impératrice, à Palerme, vraisemblablement le 38 d'Octobre 1194; & meurt à Messine le 28 de Septembre 1197,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

la Ville, & sortit par la brèche. Il ouvrit ensuite le Billet, dans lequel il trouva ces paroles: Le Roi fortira par la Porte-Neuve. Il n'en falut pas d'avantage pour que ce grand Devin fût dans la suite extrémement cher à Fré-déric. Bientôt après, il reprit le chemin d'Allemagne.

L'Empereur, après s'é-tre emparé de tous les Etats du Duc d'Autriche, dont il avoit sujet d'etre mécontent, fit élire, dans la Ville de Vienne, son tils Conrad, Roi de Ger-manie & des Romains; & repatfa tout de suite en Italie, où la guerre continuoit. Il refusa d'écouter des Ligats du Pape, qui venoient parler de paix; & remporta depuis une victoire confiderable fur les Milanois & leurs. Confédérés.

1238. Les Milanois & leurs Confédérés demanderent envain la paix. Frédéric la leur aiant refusce, ala faire un tour en Allemagne, pour y le-ver de nouvèles Troupes, qu'il chargea le Roi Conrad, fon fils, de conduire lui-même en Italia. Sea projets le ramenèrent à Vérone au mois d'Avril. Prince voluptueux, que la crainte de Dieu n'ocupoit pas beaucoup, il eut tou-jours, dit Muratori, p. 240, à la manière des Turcs, plusieurs Concu-bines, sans aucun scrupu-le au sujet de la soi conjugale.Il ne manquoit done pas de Batards & de Batardes. Une de celes - ci qui se nomoit Selvaggia parut avec un brillant cortége à Vérone, le 22 de Mai de este année. L'Empereur, afin de mieux af-furer à son service Eccelin a l'age de 32 ans.

Il fut marie dans le de Romano, ce Ministre mois de Janvier 1186 à se mile & se zèlé, le lui

Evêques avec une multitude infinie d'autres Ecclèfiastiques & de Laics. On
y sit 27 Canons, dans lesquels on résorma la Discipline Ecclésiastique; on
pourvut à la Simonie; on
excomunia les Hérétiques
Albigeois, espèce de Manichéens, qui se multiplioient de plus en plus à
Toulouse & dans les environs; & l'on remit en bon
état beaucoup d'Eglises qui,
pendant le Schisme, avoient extrêmement soufert.

Année 1131, p. 39. Cète année, Dieu apella le Pape Alexandre III à une meilleure vie. Il mourut à Città-Castellana, le 30 d'Août, suivant le calcul du P. Pagi. L'Eglise perdit, par sa mort, un des plus illustres successeurs de S. Pierre, tant par sa science, que par la modération & la sagesse avec lesquèles il se conduiste glorieusement dans des tems très orageux, & parvint ensin heureusement à rendre le calme à l'Eglise de Dieu.

# VICTOR IV, Antipape,

usurpe le Souverain Ponriticat de la manière qu'on Pa vu dans l'Art. précèd., le 6 de Septembre 1199; est sacré, le premier Di-manche d'Octobre de la même année, par le Cardinal - Evêque de Tusculum, qu'assissoient les E-vêques de Melse & de Ferentino; & meurt à Luque le 22 d'Avril 1164, Mercredi d'après l'Odave de Pâque, s'étant doné pour Pape 4 ans, 7 mois & 16 jours. On l'enterre dans un Monastère hors de Lucque, parceque les Chanoine de la Cathédrale & ceux de Saint-Fridien refusoient de recevoir son Corps dans leurs Eglises. Acerbo Morena, dans fon

PRINCES contemporains.

de Winchester repond pour le Roi, "Que, si les E-rangers, qui se trou-voient en Angleterre ne n) suffoient pas pour dom-n ter les Rebelles, on en 11 feroit venir d'avantan gen. De ce jour, les Barons se retirent de la Cour; comencent une Confédération pour défendre leurs Priviléges; &, quelque tems après, refusent, quoique somés plusieurs fois, de se trouver au Parlement convoqué par le Roi. L'arivée d'un grand nombre d'autres Poisevins est cause qu'ils s'assemblent, & font dire au Roi, a Que, s'il n'éloigne n pas l'Evêque de Winon chester & les autres E-1) trangers de sa Persone » & de son Conseil, ils 9) qui se conformera aux 31 Loix du Rolaume 31. Le Roi, pouffé par l'Evêque à la vangeance, comence d'agir contre quelquesuns d'entre eux; & convoque de nouveau le Parlement dans la pensee que la pluspart n'y viendront pas; qu'il les fera condamner; & qu'il les pourfuivra, fans qu'on s'en plaigne. Les Barons vienent au Parlement, si bien acompagnes, qu'ils étoient plus en êtat d'être craints, que de craindre eux-mê-me. Le Comte de Pembrook, Chef de la Confedération, étant en chemin pour Londre, aprend que l'Evêque machinoit fourdement quelque chose contre lui. Cète nouvele l'engage d'aler se mètre sous la protection de Léolin, Prince de Galles, La retraite de ce Com. te ocasione cèle de quelques autres Barons; & le Roi s'en fait une raison de sacager leurs Terres, dont il done le butin aux Poitevins. Les Barons, alors divisés entre eux, ne

SAVANS & ILLUSTRES.

mes du Frioul; & les conduifirent dans les Prisons de Venise. Woldaric, pour Se procurer la liberté, s'engagea d'envoier à l'avenir tous les ans au Doge douze Porcs & douge gros Pains, en mémoire de la victoire des Vénitiens, & de sa delivrance. Alors il fue fait à Venise un Decret, qui portoit, «Qu'à l'ave-1) dessus, on couperoit 1) dans la Place publique 1) la tête à un Taureau & n à 12 Porcs semblables à n ceux du Patriarche n; ce qui subsisse encore dans ette Ville à l'égard du Taureau. Le Peuple croioit que cela se faisoit en mémoire de ce que l'on avoit coupé la tête au Patriarche & à 12 de ses Chanoines: mais les Gens senles savoient que ce Spec-tacle n'avoit pas d'autre cause que ceile qu'on a dire ci-deffus.

Woldaric, come je l'al deja dit, fuivit le parti des Antipapes: mais, lorfqu'en 1176, Frédéric eut enfin résolu de faire la paix avec Alexandre III, il fut des premiers à se reconcilier avec ce Pape, en demandant l'abfolution des Censures. C'est pourquoi, lorsqu'Alexandre fut arivé, le 20 ou le 14 de Mars 1177, à Ve-nife, on voit, le lende-main, les Patriarches d'-Aquille & de Grado, avec leurs Sufragans acompagner le Doge & le Sénac pour aler prendre le Pape à Saint-Nicolas-del-Lido. L'on voit de même avec le Pape & les Cardinaux, le Patriarche d'Aquilée & beaucoup d'autres Arche-véques & Evêques, aten-dre, le 24 de Juillet, sous le Porche de Saint-Mare l'arivée de l'Empereur .

Acerbo Morena, dans son lors divisés entre eux, ne Histoire de Lodi, parle de peuvent lui faire aucune Cardinal-Evêque de Prên

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

mal de jambe, que pour empêcher les Milanois de secourir Crème. De concert avec lui, les Pavésans entrent, en ravageant, dans le Diftrict de Milan: mais les Milanois tombent fur eux, & font beaucoup de prisoniers. Ils sont ensuite eux-même mis en fuite par l'Empereur, qui débouche tout à coup d'une embuscade; & qui, non feulement recouvre les Prisoniers Pavésans: mais aussi prend environ 300 Nobles Milanols, qu'il envoie en prison, d'abord à Lodi, puis à Pavie. Il se fait cependane, au siège de Crême, des prodiges de valeur de part & d'aurre; & les Machines de guerre sont mises en jeu, des 2 côtés, avec un pareil avantage. Un espace du fossé, comblé de 200 toneaux pleins de terre, permet aux Crémonois d'élever un Château de bois très haut, que les pierres, lancées par les Machines des Assiégés, mètent en danger d'être brisé. FREDERIC s'avise alors, dit MURA-TOR1 (1), d'un expédient diabolique. Il fait lier sur ce Château les

(1) T. VI, p. 541. Il parle d'après Otton Mo-

EMPEREURS
D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Milan avec Constance, fille posthume de Roger I,
Roi de Sicile, & tante du
Roi Guillaume II, dont
elle se prétendoit l'Héritière présomptive. Elle le
fit Père d'un Fils unique
qui naquit à Jési le 26
de Décembre 1193, &
fut nomé Frédérie Roger.
Ce sut ensuite Frédérie II,
come Roi de Germanie &
des Romains, & come
Empereur; & Frédérie I,
come Roi de Sicile. L'Impératrice Reine Constance
mourut à Palerme, le 27
de Novembre 1198.

Celeftin III, elu Pape à la fin de Mars 1191, deux jours après la more de Clément III, devoit, dit Muratori, T. VII, p. 71, suivant l'usage, être sacré le Dimanche suivant: mais, aprenant qu'Henri, Roi de Germanie & d'Italie, s'avançoit avec grande assurance vers Rome pour recevoir la Courone Impériaie, il diféra son propre Sacre, afin de retarder celui d'Henri, & de gagner du tems jusqu'à ce qu'on eût arangé les Afaires d'une manière convenable à l'honeur de l'Eglise Romaine. Il falut donc convenir de tous les points. Arnold de Lubec, Liv. IV, Chap. 4 de sa Chronique, dit que les Romains s'acordèrent avec Henri secretement , & qu'ensuite ils prierent le Pape de le couroner. En conféquence, le nouveau Pontife se fit sagrer le 14 d'Avril, Dimanche de Paque. Le jour suivant, le Roi Henri, qui, suivi d'une nombreuse Armée, étoit arivé dans le voisinage de la Bafilique du Vatican, avec sa femme Constance, n'entra point dans Rome, dont

ROIS, & autres SOUVE

fit épouser le jour de la Pentecôte, & célèbra les noces avec grande pompe. Il avoit encore, parmi ses autres Batards, un Fils, qu'il aimoit beaucoup, lequel s'apelloit Henri: mais que l'Histoire a fait conoftre sous le nom d'Entius. Il en sit la sortune, cète année, en lui procurant pour Femme Adélasse, c'est à dire Adélaide, heritière en Sardaigne des 2 Judicatures, ou Princi-paurés de Torri & de Gallura. Peut-ĉtre, par ce mariage, Enzo devint-il perit à petit maître de toute la Sardaigne. Il est hors de doute que l'Empereur, son père, l'en créa Roi; & qu'il unit ce Rosaume à l'Empire, malgré les plaintes & les réclamations de la Cour de Rome, qui prétendoit que la Sardaigne apartenoit à l'Eglise : mais Fréderic soutenoit au contraire que c'étoit un ancien Domaine de l'Empire Romain, & disoit qu'il étoit de son devoir de recouvrer ce que cet Empire avoit perdu. Quand le Roi Conrad & la nouvele Armee d'Allemagne furent arivés au mois de Juillet, Frédéric continua vigoureusement & cruelement la guerre dans la Lombardie : mais fans beaucoup de succès.

Ann. 1239, p. 245.

Les raisons, que Gregoire

Mains s'acordèrent avec

Henri secrètement, & qu'ensuite ils prièrent le Pape
de le couroner. En conséquence, le nouveau Pontise
se sit sacrer le 14 d'Avril,
Dimanche de Pâque. Le
jour suivant, le Roi Henti, qui, suivi d'une nombreuse Armée, étoit arivé
dans le voisinage de la Basilique du Vatican, avec
sa semme Constance, n'entra point dans Rome, dont
les raisons, que Gregoire
IX avoit, ou croïoit qvoir, de se plaindre de
Frédéric II, continuoient
d'augmenter de jour en
jour. Il le pressa, par plusieurs Lètres & par diverses Députations de se corriger. Il le cita même eneore: mais, voïant que
discours, prières, & menaces étoient inutiles, il
en vint ensin aux actions.
La guerre, que l'Empereur
faisoit aux Lombards,
dont la conservation étoie

miracles arivés au Toutbeau de cet Antipape : mais il n'en paroît pas fort

persuadé.

C'est mal d-propos, qu'-on le trouve nome Victor III. Le successeur de Gregoire VII, qui fut apel-lé Viclor fut le III<sup>e</sup> de ce nom; & c'est par inatention que je nome en quelques endroits Victor V, celui dont il s'agit. Le Cardinal Gregoire, successeur de l'Antipape Anaclet II, prit le nom de Victor, & fut Victor IV pour ses Ad-hérans: mais, come les Au tipapes ne sont pas nombre dans la liste des Papes, le Concurrent d'Alexandre III ne peut être apelle que Victor IV.

Il étoit de Rome, & se nomoit Octavien. Pai dit, dans l'Article précèdent, ce qu'il faloit pour le faire conoître; & j'aurois ici peu de chose à dire de lui, fi je n'avois pas promis d'y raporter ce que Rade-wick, dans la Continuation de la Vie de Frédéric I par Otton de Fri-finghen, dit du Concile que Victor tint à Pavie au mois de Février 1160. Les Chap. 64-74 du II Liv. de cet Historien rendent comte de ce Concile. Je vais les traduire librement: mais avec l'atention de ne pas faire dire è l'-Auteur ce qu'il ne dit point; & je retrancherai tout ce qui peut être ôté fans porser aucun préjudice à la Narration.

CH. LXIV. Du Concile à Pavie & de l'exhortarion du Prince aux Evéques. On ctoit au tems, où se devoit célèbrer le Concile indiqué à Pavie; & les Archevêques, les Evêques & les autres Prélats des Eglises, raffemblés de toutes les parties du Roiaume, tant en de-ga qu'au delà des Alpes, Alors l'Empereur, les a- veu soient congédies,

PRINCES contemporains. 1

réfistance. Il met le siège devant un Château du Comte de Pembrook: mais, trouvant qu'il étoit trop dificile de le prendre, il feint de vouloir rendre le Parlement arbitre de son diférent avec les Barons; & demande " Que, pour " lui faire honeur, on lui n remète ce Chateau, » promètant de le rendre mau Comte 15 jours a-1) près 11. Sa promette est cautionée par plufieurs Evêques; ce qui n'empêche pas qu'il ne refuse ensuite de rendre le Chateau. Le Parlement, affemblé dans le mois d'Octobre, lui fair des remontrances fur fa conduite; & se plaint a de ce qu'il n donoit sa connance à 1) des Etrangers; & de ce " que, contre les Loix, n il déclaroit Trastres & n traitoit en Rebelles des n Gens, qui n'avoient pas » été condamnés ». L'Eveque de Winchester, qui portoit la parole pour le Roi, répond avec tant de hauteur & de dureté, que les Evêques indignés le menacent de l'excomunier. Cependant le Comte de Pembrook reprend fon Château. Le Roi marche pour l'aler châtier : mais le Comie le surprend pendant la nuit, met son Armée en suite, & le force de s'enf. rmer dans Glocester. Depuis, ses progrès, le rendant très redoutable, l'Evêque de Winchester envoie ravager les Terres, qu'il avoit en Irlande; ce qui l'oblige de patfer dans ce pais, où le Prélat le fait assassiner. Enfin le Cardinal Langton montre si bien au Roi les dangers auxquels les conseils violens de l'Evéque de Winchester l'expo-soient, qu'il obtient que ce Ministre & Pierre de Rivaux, son fils, qu'il faisoit passer consédies,

SAVANS & ILLUSTRES.

nefte, ou Palestrine, et pourvu de cer Eveché par le Pape Clément III en 1138; & meurt la même année.

Il est nomé Ghérard par quelques-uns, qui l'ont confondu peut-être avec Ghérard, fon second succeffeur au même Eveché, lequel mourut en 1220.

Mainard, ne François, entra de bone heure dans l'Ordre de Citeaux, & fut le septième Abbé de Pon-I tigni dans le Diocèse d'-Auxerre.

Ce fur parcequ'il étoir extrêmement instruit des Sciences & des Arts, & parcequ'étant Home de très bon conseil, il pouvoit être extrêmement utile dans les Afaires de l'Eglise, que Clément III le voulut atacher à l'Eglise Romaine.

## HENRI,

fait Cardinal Evêque d'Al. bano par le Pape Alexandie III, le 15 de Mars 1179, second jour du Concile de Latran, mouru à Arras, le 8 de Juin. 1138, selon Ughelli, ou le 1 de Janvier 1189 ; suivant l'Abbé Fleuri.

C'étoit un Gentilhoms François, qui le fit Moine, étant jeune, à Clairvaux sous l'Abbé Robert, se-cond successeur de S. Bernard. Ses progrès dans la Science Eccléfiastique, son exacte observation de la Règle, ses mœurs pures, sa dextérité d'esprit, & peut-être sa naissance le firent choiste pour Abbé de Hautecombe en Savoie.

Pendant qu'il l'étoit, il eutocasion, en 1174, de doner un confeil sage à Pierre, Archeveque de Tarantaise, précèdemment Moine de Citeaux que ses vertus ont fait metre à juste titre au nombre des Saints. Ce Prélat, lans l'usage de se dépouller de tout pour secourie les.

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Otages des Crémasques & queiques Nobles Milanois, prisoniers de guerre, afin que la pitié des Assièges pour leurs Fils, leurs Amis, & leurs Alies fasse cesser cète grèle de pierres. Maiselle continue. Neuf des Nobles sont tués; & les autres estropies; ce qui porte Frédéric à soustraire d cète boucherie ceux qui survivoient. Mais les Milanois & les Crémasques, s'apercevant de ce qu'ils avoient fait contre les leurs, en sont telement irrités, qu'aux ieux de toute l'Armée des Assiégeans, ils égorgent sur leurs murs beaucoup de Prisoniers Allemans, Crémonois, & Lodi-gians; &, l'Empereur aiant fait pendre les Prisoniers Cremasques, les Cremasques exercent la même cruauté sur ceux, qu'ils sont à l'Empereur. Le siège continue jusqu'à la fin de l'année, avec ces horribles scènes, sans que tous les éforts des Assiègeans puissent tant soit peu ralentir la valeur des Asstégés (1).

(1) L'Historien nome dans la Note précèdente, décrit au long ce fameux siège. Guarnier, ou Wer-ner, Marquis d'Ancone & de Camerino, qui coman-doit à ce siège les Trou-pes de la Marche, y sut

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Roger de Hoveden, furent bien fermées & gar-dées par le Peuple Romain, qui ne laissa point entrer les Allemans: mais le Pape, passant du Pa-lais de Latran au Vatican, vint au devant du Voi, qui prêta le serment acoûtume sur les degrés de Saint-Pierre, fut ensuite introduit dans la Basilique, & fut solemnelement courone Empereur. Celeftin, suivant ce que le même Hoveden raconte, ètoit atiis dans la Chaire Pontificale, tenant entre fes pieds la Courone d'or Impériale, que l'Empereur, en baiffant la tête & semblablement l'Impératrice regurent des pieds du Seigneur Pape. Or le Seigneur Pape frapa sur le champ d'un pied la Courone de l'Empereur , & la fit romber à terre, pour lui faire entendre qu'il avoit le pouvoir de le jeter hors de l'Empire, s'il le méri. toit: mais les Cardinaux relèvant aussitot la Courone, la mirent sur la tê-te de l'Empereur. Baronius prend ce récit pour argent comtant. Mais aucun Lesteur n'est obligé de croire véritable un fait, qui , plus digne d'un Théatre que d'un faint Temple, indécent pour un Vicaire de Jesus-Christ, & contraire au Rituel de tous les rieux à cet Empereur. Il n'écoit pas home à soufrir, en présence de son Armée & de Rome, un outrage si Sanglant. Ainfi , plus on examinera ce récit, plus on le trouvera destitué de vraifemblance. Il eft dit dans la Chrovique de Reichersperg qu'Henrisut sacrè & couroné honora-

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

importante pour le Papes La Sardaigne, dont Frédéric s'étoit emparé, quoique l'Eglise Romaine prétendit avoir dessus des Droits incontestables; & les manteuvres secrètes de ce Prince pour exciter les Romains à se révolter contre le Pape, leur legitime Souverain , furent , à mon avis, ce qui porta le plus efficacement Gregoire à fulminer publiquement, le Dimanche des Rameaux, l'excomunication contre Frédéric, & à délier ses Sujets de leur sera ment de sidélité. La Bulle, raportée par, Mathieu Paris, par Rinaldi & par d'autres Auteurs, contient d'autres crimes de Frédéric, qui ne font pas en petit nombre. Gregoire confirma, le Jeudi-Saint sui-vant, cette excomunication dans la Basilique de Latran, & n'oubliarien pour décréditer & rendre odieux ce Prince, qu'il finit par acuser de faire prosession d'Athéime. En aprenant edte nouveauté, Prédéric entre en fureur; & fait écrire par Pierre des Vignes, fon Chancelier, un Manifeste pour sa justification, qu'il envoie à toutes les Cours Chretiènes, en se plaignant amerement du Pape, & l'acufant de diverses injustices, que lui-même & d'autres avoient soufertes de sa part. Il fait auffi de terribles menaces, tant au Pape, qu'aux Cardinaux, auxqueles il joine d'autres démarches & d'autres plaintes, raportées par Rinald dans fes Annales Ecclésiastiques, & plus au long par Mathieu Paris. Enfuire il chassa de son Roiaume de Sicile & de Pouille tous les Frères Prêcheurs & Mineurs, qui n'étoient pas nés dans le pais; s'empara du Montblement à Rome par le Cassin; imposa de nouve-

vertissant tous de recomander à Dieu la Cause de l'Eglise Catholique par des jeunes & des prières, imploroit avec les Prêtres & tout le Peuple, le secours de Dieu par la fidèle intercession des Saints. Aiant ensuite affemblé le Concile, il dit aux Eveques après avoir pris séance : Bien que nous sachions que la Charge & la Dignité d'Empereur nous donent le pouvoir d'assembler des Conciles surtout dans les grands dangers de l'Eglise (car c'est ce que l'Hi-Roire dit qu'ont fait & Constantin, & Theodose & Justinien, & dans ces derniers tems les Empereurs Charlemagne & Otcon ); je comets cependant à votre prudence, à votre puissance l'autorité de juger cète très grande & très Car importante Afaire. Dieu vous a constitués Prêtres, & vous a doné le pouvoir de nous juger nousmême. Et parcequ'il ne nous apartient pas de vous juger dans les choses qui font de Dieu, nous vous exhortons d'être & de vous comporter daus ette Afaire, come vous atendant à n'avoir pour vous juger que Dieu seul. Aiant dit ces paroles, il fortit du Concile, remetant l'examen de toute l'Afaire à PEglife & aux Persones Eccléftaftiques, qui se trouvoient là fans nombre, Il y avoit environ so Archevéques & Evéques; & l'on ne pouvoit pas dire combien d'Abbés & de Prévots, à cause de leur muscitude. Il y avoit aussi des Ambassadeurs de diférens pais, qui promètoient que tout ce que le Concile decideroit, seroit indubita-

pendant 7 jours par les la Croisade contre les Al-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

avec tous les autres Poitevins qui remplifsoient les Charges les plus impor-tantes de l'Etat. 1236. Ils furent même pourfuivis tous en Justice, pour rendre comte de leur Administration:mals ils trouvent molen d'obtenir leur ! grace. Henri, cete année, épouse Eléonore, fille du Comte de Provente, après avoir inutilement tenté, pendant plusieurs années, de faire une autre aliance. La nouvele Reine vint en Angleterre avec Athelmar, l'un de ses Frères, Evêque élu de Valence.Le Roi ne tarde pas d'en faire son Favori. Le Parlement en prend ocasion de se plaindre avec tant de force (c de ce qu'il 1) concinuoit de doner sa » confiance à des Etran-3) gers 3) que le Roi, craignant quelque insulte de la part du Parlement, le veut transférer dans la Tour de Londre: mais les Barons refusent d'y consentir; & le Roi se voit oblige de retourner à Westminster, & de promètre quelque satisfaction sur les Griefs. Mais, au lieu de tenir parole, il rapelle, quelque tems après, ses anciens Ministres Poitevins, hors l'Evêque de Winchester alors à Rome. Il veut aussi révoquer tous les dons qu'il avoir faits pendant sa Minorité, sous prétexte que le Pape ne les avoit pas confirmés. Cète raison n'ofense pas moins le Parlement que la chose même; & la révocation n'est point admise. 1237. Le Roi, ne pouvant pas avoir de l'argent autrement, promet fur fon honeur de faire observer les 2 Chartes. blement reçu ches eux.

CH. LXV. La Cause fort, fils du Comte Simon de Montfort, Général de

Pauvres, vouloit vendra pour cet effet le peu do chevaux qu'il avoit; & consulta là dessus l'Abbt de Hautecombe, qui fui die, se Qu'il pouvoit, dans » l'étendue de sa Provin-» ce, faire ses visites à 1) pied: mais qu'il ne poum voir pas faire de même " de plus longs voïages,

dont il lui seroit imn possible de s'exemtern. Presque aussitot après cète conversation, il viat un Courier d'Alexandre III, qui chargeoit Pierre d'aler négocier la paix entre Louis VII, Roi de France, & Henri II, Roi d'Angleterre.

En 1178, ces deux Rois voulant, de concert avec le Pape, aider Raimond V, Comte de Touloufe, 2 réprimer des Hérétiques Manichéens, que nos Hiforiens ont depuis nomes Albigeois, lesquels étoient répandus de toutes parts dans ses Etats, résolu-rent, avant d'emploser leurs armes pour le Comte, d'envoier avec Pierre, Cardinal du Titre de Saint-Chrisogon, Ligat Apostolique, de sages & savans Prélats, capables de convertir ces Hérétiques, Henri, qui pour lors étoit Abbe de Clairvaux, fut un de ceux que Louis VII choisir. Il fit, en cète o-casion, un très bon usage de ses talens; & joignit beaucoup de sagesse à beaucoup de zèle.

En 1181, ctant Cardi-nal-Evêque d'Albano, il fut envoie, par Alexandre III. Légat en Lan-guedoc & dans le Roïaume de Bourgogne. Après avoir averti les Archeveques de Lion & de Narbone de remplir les devoirs de leur état, qu'ils déshonoroient par leur conduite, il les déposa de la manière que les Lé : 215 en Evêques & le Clergé as- bigeois, s'infinue dans les usoient alors, c'est à dire semblés, le Concile ou la bones graces de la Sœur très peu canoniquement.

EVENEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

Les Génois, à force de travail & de diligence, achèvent, cète année, les nouveaux murs de leur Ville, dont l'enceinte êtoit de 5 mille 500 pieds.

1160. Crème tient encore une partie du mois de Janvier: mais le principal Ingénieur de la Place étant passé dans le Camp de l'Empereur, les Assiégés, qui ne pouvoient plus sufire à tant de veilles & de fatigues, implorent la médiation de Pérégrin, Patriarche d'Aquilée, & du Duc Hen-RI le Lion. Ces deux Princes obtienent seulement de l'Empereur, « Que les Milanois & n les Brescians, ensermés dans la Place, so fortiront fans armes, 3) & les Crémasques ao vec ce que chacun » poura porter ». Cète condition si dure est acceptée; &, le 27 de Janvier, ce Peuple infortuné, la tête basse, les larmes aux ieux, aiant dit à sa patrie le dernier adieu, sort, en portant sur leurs épaules, au lieu de meubles, les uns leurs tendres petits-Enfans, les autres leurs Femmes, ou leurs Maris malades. Grand spectacle de la misère humaine: mais en même sems spectacle d'amour bardie avoient encourn la voit pu, ranimé par tout

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Pape Célestin.L'Abbé Fleuri, Liv. 74, N. XXIX, adopte le conte de Roger de Hoveden, le débite à peu près dans les termes de cet Auteur; & se contente de dire ensuite: C'est Roger, Auseur Anglois, qui raporte cète cé, rémonie, que nous n'avons encore vue en aucun Couronement. On avoit lieu d'atendre une toute autre réflexion de la part d'un Ecrivain si judicieux. Seroit-il possible qu'il eut pris cète mitérable fable pour une vérité? Roger de Hoveden étoit contemporain, & passe pour un Historien veridique: mais il vivoit en Angleterre; & n'étoit instruit de ce qui se passoit en Italie, que come nous avons vu que la pluspart des Historiens Allemans l'étoient, c'est à dire très mal. Roger n'a souvent parlé, come enx, que d'après des bruits populaires. Laissons donc les Anglois lui déférer beaucoup pour ce qui les concerne. Il en paroit si bien informé, qu'il mé-rite à cet égard l'autorité, dont il jouit: mais gardons-nous de lui doner la même autorité pour les Afaires des autres pais. Je n'ajouterai qu'un mot aux sages observations de Muratori. Si la chose s'étoit pallee come l'Historien Anglois le dit, seroit-il conqui méprisoient & haissoient les Italiens, & surrout les Romains, & qui ne respectoient les Papes que par intervalle, eufsent sousert qu'on insulavec tant d'insolence?

Ann. 1193, pag. 82. Ceux de Reggio de Lom-

ROIS; & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

les taxes & contributions sur les Ecclesiastiques; le tout pour faire du déshoneur & du dépit au Pape, & le tout dans diférens tems de cète année. Albéric de Trois-Fontaines reporte que Louis IX, Roi de France, que l'on a mis depuis au nombre des Saints, envoia des Angbassadeurs à Gregoire, pour l'adoucir à l'égard de Frédéric: mais ce Pape, Home ferme & courageux, ne se laissa nullement siechir; & refusa de doner audiance à 2 Evéques envoies par l'Empereur. P. 249. Ce Prince envoïa son fils naturel Henri, ou Enzo, Roi de Sardaigne, dans la Marche d'Ancone, pour y comencer la guerre contre le Pape. Ce jeune Roi fit des conquétes pendant le mois d'Octobie. Le Cardinal Jean de la Colonna reçut ordre d'aler s'oposer à ses progrès avec ce qu'il pou-roît rassembler de Troupes; & Gregoire ne fut pas plustot revenu de sa campagne d'Anagnie à Rome, où le Peuple le reçue très bien, qu'il confirma, dans l'Ostave de S. Martin, l'exeomunication de Frédéric, à laquèle il foûmit le Roi de Sardaigne, & tous ceux qui l'avoient suivi dans l'invasion de la Marche d'Ancone, Domaine de l'Eglise Romai-

Ann. 1240, p. 251.Le Pape se trouva, cett année, dans de terribles embaras, par la supériorité des forces de l'Empereur, qui cherchoit à se vanger de qui l'avoit séparé de la comunion des Fidèles, en faifant conoître fes crimes à toute la Chretiente. Pendant que ce Prince paffoit l'hiver en Toscane, il avoit , autant qu'il a-

Cour, dona fon Jugement en faveur du Seigneur Ocsavien, qui, present avec qui pouvoit défendre sa cause, remporta la vicroire dans ce Procès; & Roland; dont on disoit que, cité légitimement au Concile, il avoit opiniatrement refuse de s'y préfenter, fur condamne & rejete. Je souhaite que le Lecteur sache, come fi je l'en avois averti plus d'une fois, que pour trouver la vérité dans cète Afaire, il doit moins consulter ce que je dis, que les Lètres & les Ecrits, qui font venus dans mes mains, & que j'ai cru devoir inferer dans cer Ouvrage; & se reserver à juger, à son gré, quand il se trouvera suffamment, & fidèlement instruit du sujet de cète contestation, de la décision du Procès, & du Jugement du Concile.

CH. LXV. Lètre des Chanoines de Saint-Pierre de Rome pour le parti de Victor.

A leur très invincible & erès glorieux Seigneur Frédéric, Empereur des Romains, & toujours Auguste, & aux Venerables Peres assemblés au nom de Jesus-Christ, les Frères, qui font Chanoines à Rome de la Basilique de S. Pierre, Prince des Apo-tres, la présence de l'Ange du grand Confeil & la grace consolante du Saint-Esport.

Très saints Pères, que Dieu, come dit l'Apotre, e choifis pour la confola-tion des Afligés, & la corredion des Pecheurs, corriges ceux qui sont turbulens, confoles ceux qui perdent courage, faites atention à nos prières, & étendes votre main consolan-te pour adoucir notre douleur. Car le sujet de notre france; & demande de vant.

l'argent, que le Parlel'argent, que le Parlel'argent, que le Parlel'argent, que le Parlel'argent, que le l'argent dans
ment lui refuse, en iui rela Cathédrale d'Arra, Son

PRINCES contemporains.

du Roi, veuve du Comte de Pembroock, Elle devient enceinte de leur comerce. Le Roi les marie dans sa Chapelle, & done à Simon le Comié de Leicester. Richard, Comte de Cornouailles, desaprouve & pretend nul ce mariage déshonorant pour la Famille Rgiale, Simon va le faire /confirmer à Rome par le Pape. Le Roi le reçoit très bien à son retour. Peu de tems après, il veut le punir de ce qu'il avoit seduit sa Sœur: mais il lui rend ensuité toute sa contiance. 1218. Le Prince Richard, aussi mécontent, que les Barons de la faveur & du crédit des Etrangers, se mer à la têre des Barons, & fait somet le Roi de tenir ses prometies. Sa reponse est vague, & ne produit rien. Richard & les Barons viènent à Londre, bien acompagnés; & leur présence fait faire un reglement, qui fut mal observé. 1239. La Reine acouche d'un Fifs qu'on nome Edouard. 1240. Des Juges extraordinaires, envoies par le Roi dans les Provinces; sous prétexte de réformer quelques abus; n'y font qu'amaifer de l'argent par des Amandes & des Confiscations prononcées le plus souvent sans cause légitime, & par des Jugemens arbitraires. Le Prince Richard s'embarque pour la Terre-Sainte. 1241. Thomas, Comte de Savode, Oncle de la Reine, vient en Angleterre; & le Roi, ne se tronvant pas de quoi le recevoir avec magnificence, force les Juifs à lui doner 20 mille marcs. 1242. A la prière du Comte de la Marche, à qui sa Mère s'éroir remariee, Henri s'engage

## SAVANS & ILLUSTRES.

Enfuite, il marcha contre les Héréciques révoltés du Languedoc, avec une très grande Armée; prit le Château de Lavaur, devenu depuis Ville Episcopale; & força le Comte de Bésiers & deux Seigneurs d'abjurer l'Héréfie.

Envoit Ligat en Allemagne en 1188, il tétablit la bone intelligence entre le Pape Clément III. & l'Empereur Frédérie I: & fut present à la Dièse, qui se tint à Maience le 27 de Mars, Dimanche de la Mi-Carême. Il y fie. lire la relation de la prise de Jérufalem par Saladin z &, fur les exhortations, l'Empereur & 78 des plus grands Seigneurs Ecclestastiques & Laics prirent la Croix.

En passant de cèté Légation dans les Pais-Bas, il s'arêta quelque tems & Liège; & prêcha si vivement contre la Simonie & les autres vices du Clerge, qu'il toucha 66 Chanoines, qui réfignerent leurs Prébendes. Il les plaça lui-même dans d'au-tres Eglifes, L'Eveque Rodolfe, qui n'étoit pas plus régulier que son Clergé, prit la Groix; & s'engagea, pour l'expiation de ses peches, de se joindre à l'armée des Croisés; ce qu'il sit en 1190.

La Croisade étant retardée par une guerre furvenue entre Henri II, Rot. d'Angleterre, & Philippe Auguste, Roi de France, le Cardinal Henri le rendit, par ordre de Clément. HI à Arras, pour travailler à les reconcilier. La mort l'empécha d'achever la Negociation, qui fut torminée par le Car-dinal Jean d'Anagnie, qui fur ensuite Eveque de Palestrine, & dont je vais

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

& de fidélité (1)! La Ville est ensuite mise à sac par toute l'Armée, puis brûlée & détruite jusqu'aux fondemens par les Crémonois.

L'Empereur, de retour à Pavie, s'ocupe de l'Afaire du Schisme. Les Cardinaux des 2 Concurrens au Pontificat avoient, dès l'année précèdente, écrit de tous côtés, pour initruire les Fidèles de leurs raisons. Ceux de Victor IV se dissient 9. Alexandre en avoit 14. « Les uns & les auortres protestoient n'awoir élu leur Pape, o que du consentement n de tout le Peuple Romain (2) n. Frédéric avoit indiqué, par des Lètres circulaires, une grande Diète & Conci-

(1) Murat. p. 543. (2) Les Cardinaux d'-Octavien sourenoiente Qu'of il avoit eté place fur or la Chaire Poncificale m elctione universi Cleri, affentu etiam totius fere Senatus & omnium Capi-tantorum, Baronum, No-bilium, tam infra Urbem, quam extra Urbem habitantium (par l'élection de tout le Clergé, & le con-seutement austi de presque tout le Sénar, & de tous les Capitaines, Barons, Nobles, demeurans foit dans Rome, foit hors de Rome). Ils devoient parler ainfi, parcequ'Oc-tavien avoit gagné beaucoup de monde à force d'argent. Murat. p. 144.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

difgrace de l'Empereur, qui même les avoit mis au Ban de l'Empire, parce-qu'ils avoient force plufieurs Charelains, qui relevoient de l'Empire, à jurer à leur Comune obéif sance & sidélité; ec que d'autres Villes alors saisoient auffi. Henri Les reçut en grace, cète année, par un Diplome, inféré dans la Differt. 50 des Anriquit. d'Ital., lequel fut dont A Wuirtzbourg le XIV des Calendes de Novembre (19 d'Odobre), Indiction XI. Cète Indiction ne fe comte pas aparemment du 1 de Septembre. Ce devroit être Indiction XII. Les Reggians n'obtinrent leur grace, qu'après avoir délié les Valfaux de l'Empire du Serment, qu'ils leur avoient fait faire, & reflieut ce qu'ils avoient usarpé.

Ann. 1191, pag. 88. Après avoir été couromé Roi de Sicile, Henri vint à Pavie; & passa de là, suivant les Annales de Gene & d'autres Auteurs, en Allemagne. Girolano Rossi, Liv. VI de l'Hist. de Raven., raporte un Diplome de ce Prince, doné A Worms le IV des Calendes de Décembre (28 de Novembre), Indiction XIV, PAh du Sei-gneur MCXCV. Ici PIn-diction a change le 1 de Septembre. Sigonius, Liv. XV Du Roy. d'Ital., raporte un autre Diplome de ce Prince, doné le VI des Calendes de Juin (27 de Mai) à Borgo San-Donnino, l'An MCXCV, du Règne en Sicile le Premier

FREDERIC-ROGER, dit FRÉDÉRIC II,

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

le Parti Ghibellin, en forte qu'il y avoit peu d'en-droits, où sa Faction n'eue plus ou moins de puissance. Les Florentins ne voulurent point obéir à ses ordres: mais il eut pour lui les Pisans & les Lucquois, qui, cète année, a-vec le Marquis Obert Pelavicino, s'emparerent de la Garfagnana. Les Sie-nois lui jurdrent fidélité, dans l'espérance qu'il les aideroie à se défendre contre les Florentains plus puiffans qu'eux. Ceux d' Arazzo se donerent pareillement à lui, parcequ'ils &toient fort maltraites par la Comune de Pérouse, qui leur écoit supérieure en force, qui ne put ja-mais se résoudre à baisser la tête devant l'Empereur, & qui tint ferme pour l'Eglife. It en ariva tout autant dans la Marche d'Ancone. Quelques Villes, & furtout Ofimo, s'y foumi-rent au Roi Enzo. Pendane le mois de Février, Frédé-ric, entré dans le Duché de Spolète, fut reçu à bras ouverts dans Faligno, de même que dans d'autres Villes & Chateaux. Neut aussi pour lui Spello, Orta, Città-Castellana, Corneto, Surri, Montehascone, & Toscanella. Mais, ee qui causa le plus de chagrin à la Cour Pontificale, ce sur l'ingratitude du Peuple de . Viterbe, qui se jeta dans les bras de Frédérit en haine des Romains, ses anciens Ennemis. Ce fut a. lors, qu'acable de peines immenses, le Pape s'y seroit peut-être abandone, fi Dien ne l'eut pas pourvu d'un rare courage. Deja les Troupes de l'Empereur entouroient Rome par de-hors; & les Nobles & le Peuple ne montroient au dedans aucune envie de s'exposer aux fatigues de unique truit du mariage la guerre & de se défen-

evons peine à trouver par où nous devons comencer. Mais, parceque c'eft un sujet de douleur & de triftesse, nous avons résolu de comencer par nos larmes & notre trifteffe. Confide. res donc & votes s'il est une douleur pareille à notre douleur, lorsque nous voions l'Egilse Romaine, notre Mère, autrefois si brillance, aujourd'hui, fans qu'elle conoiffe même, ni fence son mal, ignominieusement déchirée dans ses entrailles, mutilée en par-tie dans ses membres, & couchée dans la boue par fesEnfans,ou pluftot pardes Enfans étrangers , puisqu'après qu'elle les elle a nouris & elevés, ils l'ont trompèc & méprisée. C'est pourquoi , pleurant come Jeremie, qui versoit des larmes fur fa Jerufalem detruite, nous disons, en gémisfant : Les Rois de la Terre & les Habitans de l'Univers n'ont pas cru, que les Ennemis entreroient par les portes de Jérufalem. Notre Mère, l'Eglise Romaine, qui donoit la paix à tous ceux qui la venoient chercher ches elle, étoit véritablement Jerufalem; & notre douleur nous fait dire aujourd'hui, come le Prophète autrefois : Notre Jérufalem a péché; c'est pour cela qu'elle n'a pu se sourcenir. Ce n'est pas injustement. Ses Enfans, à cause des pé-chès de ses Prophètes & des iniquités de ses Préveugles dans les Places publiques, & les regards du Seigneur les ont divifes; & c'eft la vérité, car les regards du Seigneur statachent fur ceux qui fone le mal, pour banir leur mémoire de la terre. Voila pourquot nous somes couverts d'une extrême confusion. Veritablement, dans ce tems, par envie, mille plats au festin. contre les Cleres & les notre Jérusalem a péché

### PRINCES contemporains.

prochant avec dureté l'inobservation de sa parole. Il emploie l'injustice & la violence, pour tirer de l'argent des Particuliers; & patte en Poisou. Baru i fois, il s'enfuit à Bourdeaux; & fait une Trève de 5 ans. Il y parfe l'Hiver, fans avoir de quoi faire la dépense de sa Maison, ni de quoi paier ses Troupes, à qui les Gascons refusent de fournir des subfistances, & qui foufrent beaucoup. Quelques Barons recournent en Angleterre fans congé. Leur retraite lui fait écrire à l'Archevêque d'Yorck, qu'il avoit laisse Régent, de confisquer leurs biens. Le Prelat croit qu'il est imprudent d'exécuter cet ordre. Il en reçoit un autre d'emprunter aux Monasteres de l'-Ordre de Clieaux une année du revenu de leurs biens: mais il ne peut rien obtenir; &, sentant qu'il étoit dangereux d'ufer de violence, il s'adreffe an Parlement; &, lui réprésentant l'état sacheux, dans lequel le Roi se trouvoit, en obtient quelque argent. Ce fecours ne tire pas Henri d'embaras. Il charge le Régent, d'emprunter des Particuliers les plus aifes. Tres peu veulent prêter; & le Régent mande qu'après cète ressource épuise, il ne faloit plus rien atendre; & que le Roi devoir se hâter de revenir dans fon Rosaume. Henri repaffe la mer; & n'est pas plustôt arivé, qu'il force les Juifs à lui doner une très groffe somme. Quelque tems après, la Comtesse de Provence amene Sanche, sa troisième fille, pour la marier au Prince Richard, revenu de la Terre-Sainte. Le Roi fait la dépenfe des noces;

## SAVANS & ILLUSTRES.

Corps fur transporté depuis à Clairvaux; & fut mis entre celui de S. Malachie, Archevêque d'Arm magh en Irlanda, & celui de S. Bernard. L'Evêque de Langres sit la cérémo-

JEAN,

fair Evêque de Préneste, ou Palefrine, en 1189, par le Papa Glament III, meure pour le plustor, en 11962 mais plus vraisemblable-ment en 1197. Il étoit d'Anagair, &

de la Maison des Comses.

de Segni.

Le Pape Adrien IV le fit Diacre-Cardinal de Sainte-Marie-in · Cosmedia ; & Luce III , Prêtre-Cardinal de Saint-Mare.

Légat d'Alexandre III,il défendit courageusement les droits de ce Pape en présence de l'Empereur Frédéric I, & de Louis VII, Roi de France.

Il fut un des 7 Cardila reconciliation du méme Pape & du même

Empereur.

Bavoit par Clément IM au comencement de 1129 pour continuer, à la place du Cardinal Henri, Eveque d'Albano, qui venoit de mourir, la Négociation de la paix entre Philippe Auguste, Roi de France; & Henri II, Roi d'Anglela douceur & par la for-ce de ses instances de les engager à s'en raporter à ce que les Archeveques de Rheims & de Bourge pour le Roi de France, & les Archevêques de Cantorbéri & de Rouen pour le Roi d'Angleterre aréteroient dans une Conférence, qui se tiendroit à la Ecreé-Bernard, le jour de l'Octave de la Pentecôte; & fur le champ, le Lègat & les 4 Archevéques pronon-

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

le à Pavie, pour l'Octave de l'Epiphanie de cète année, invitant les de Confiance de Sicile, Evêques & les Abbés, d'Italie, de Germanie, de France, d'Angleterre, de Hongrie, & d'Espagne de s'y trouver; pour décider à qui le Siège de Rome devoit 2 ans accomplis, & qu'il apartenir. Une autre Lètre, écrite au Pape Alexandre, qu'elle ne qualifioit que de Chancelier Roland a lui comandoit, de la part o de Dieu & de l'Eglior se Catholique, de os venir au Concile, >> pour entendre le Jun gement, qui seroit 3 prononcé ». Cète Lètre, remise par les Evêques de Werden & de Prague, avoit eu pour réponse, « Qu'il êtoit on contre les Canons, mo que l'Empereur con-27 voquat un Concile, or sans le consentement or du Pape; & qu'il ne so convenoit point à la or Dignité du Pontife is Romain d'aler à la o Cour de l'Empereur aon tendre un jugemento. En pareille ocasion cependant, come on l'a vu dans le I Tome, le Pape Simmaque & l'Antipape Laurent, avoient reconu, pour seul & légitime Juge le Roi Theodorick, quoique d'une Comunion difé-

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

de l'Empereur Henri V & naît la 36 de Décembre 1194 à Jést dans la Mar-che d'Ancone; Son Père le fair élire, en 1196, par une Diète générale, qu'il tiene en Allemagne, Roi de Germanie & des Romains, quoiqu'il n'eut pas n'eut pas encore reçu le Batême. Il succède aux Biats de son Père dans les derniers jours de Septempour le Roiaume de Germanie & des Romains , de son oncle paternel; Philippe , Due de Souabe , de Franconie, & de Toscane; & ceffe, en 1199, d'être reconu Roi par les Allemans & les Italiens.

Les Villes de Toscane, e'est à dire Florence, Lucque, Pistoie, Siène, & d'autres, dit Muratori, T. VII, annee 1198, p. 99, écoient, depuis longtems, mécontentes des Empereurs de la Maison de Sonabe, parceque, pen-dant que tant d'autres Villes jouissoient d'une entie re liberté dans la Lombardie , fans avoir nu-dessus d'elle de Duc, ou de Marquis, dont elles reconufsent la Surisdiction, elles seules se trouvoient avoir êté maltraitées Pabord par Frédéric I, ensuite par son fils Henri V, & dernière-ment par Philippe, nomé Duc de Toscane, & fils aussi de Frédéric I. Cest pourquoi, voulant profiter de l'ocasion savorable de la mort de l'Empereur Henri V , dont la puissance & la cruauté forçoient tout le monde à ptier sous le joug, elles ourent re-cours à la force, parcequ'elles ne vouloient plus

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

dre ; parceque Frédétic a-voit dans la Ville un Partis qu'il s'étoit fait par ses présens, son argent, & ses promesses. C'est pourquoi Gregoire, metant en Dieutoute son espérance, fit une Procession générale, dans laquele il porta les Chefs des faints Apôtres Pierre & Paul, & precha la Croisade contre Frédéric, Em-pereur, Ennemi de l'E-glise. Ce pieux spessacle inspira de tels sentimens de componction au Peuple Romain, que, non feulement les Laics : mais ausse les Ecclésiastiques, prirent la Croix & les armes pour la défense du Pape & de Rome. Mais malheur à ces sortes de Croises, qui tombérent ensuite entre les mains de Frédéric! Il n'y en eut aucun, qui ne fut mis à morty après avoir soufert divers tourmens. Aiant perdu l'espérance de faire à Rome ce qu'il avoit projeté, l'Empereur paffa dans la Pouille, au mois de Mars; & se mit à lever du monde, ainfi qu'à presser la bourse de ses Sujets, & surtout elle des Gens d'Eglise. Le Pape espendant n'oublia pas de remuer de son côté ciel & terre; tant les Esprits étoient aigris de part & d'autre. Il fit traiter en Allemagne, & noua des intrigues, tant en France, qu'en Espagne, pour faire elire un autre Empereur: mais il regut des réponses, qui furem peu de son goût. gleterre, en foulant les Egliles, o par d'autres moitens de très groffes fom-mes qui lui fusent d'un grand secours. Il proffa tout autant de Peuples & de Princes qu'il pue, à se dé-tacher du Parti de l'Emfien. Il vint à bout, par rente, &c s'etoient trans- avoir au dessus d'elles au- le moien de Gregoire de

par haine, par beaucoup d'iniquités, qu'il seroit crop long de raporter touees. C'est pourquoi nous en evenous à faire conostre l'E-Rome, & la cause de la discorde. Le Seigneur Pape Adrien étant donc, la première veille des Calendes de Septembre, entré dans la voie de toute Chair, il s'affembla sur le champ une grande multitude, où se trouvèrent les Sénateurs, par l'avis de qui l'on a-porta le corps à Rome. Les Cardinaux, qui se divifoient de plus en plus, convinrent enfin de revenir a Rome, & defaire un choix unanime de quelqu'un des Cardinaux; ou , s'ils ne le pouvoient pas 3 de chercher quelqu'un qui ne fût pas d'entre eux; &, s'ils ne pouvoient pas en ce pointla s'acorder, de s'abstenir de l'Election jusqu'à ce qu'ils euffent trouvé quelque Home de bien , qu'ils duffent élire de concert. C'eft ce qu'ils arêterent tous unanimement. Auffitot apres, le Seigneur Octavien Rome, & se disposerent rendre les derniers devoirs au feu Pape. Quelques autres envoitrent devant l'Auteur de tout le mal Boson, le premier-né de Satan (a), pour qu'il s'em-parât de la Forteresse de Saint-Pierre, dont les Gardes lui avoient juré fidélité du vivant du Pape Adriens

(a) Ce Boson êtoit un Anglois, Home de con-fiance d'Adrien IV, qui Tavoir fait Cardinal. Il fut en grand credit auprès d'Alexandre III. On a d'a affes fortes paisons de le croire PAuteur original de la Vie de ce Pape, que · 1e Cardinal d'Aragon nous a confervée: mais il ne l'a pas faite entière, étant mort 2 ou 3 ans avant Alexandre,

PRINCES contemporains.

1244. Le Parlement afsemblé, loin d'acorder au Poi l'argent qu'il demanuoit, prend des mesures, pour le priver de l'administration du Gouvernement. Le Roi le proroge, en prometant de lui doner, à la première Séance, toute la satisfaction qu'il exigeoit de lui. Le Parlement raffemblé consent de doner au Roi l'argent qu'il demandoit : mais le Roi promet avec ferment d'executer les 2 Chartes; & confent même que les Eveques l'excomunient, s'il y manque, 1245. Il lui nait un second Fils, qu'il apelle Edmond. 1247. Trois Frères utérins du Roi, fils du Comte de la Marche & de la Reine mère, viènent en Angleaiant point execute fa promesse de l'année 1244, demande encore de l'argent au Parlement, qui lui fait une réponse fort aigre. Il le proroge sur le champ. A la Séance suivante, il parle très rude-ment aux Seigneurs, qui lui répondent du même ton. Le Parlement eft diffous. 1249. Les Parens de la Reine & les Frères du Roi causant au Prince un grand surcrost de dépense, il vend son ar-genterie; & tire une tres grande fomme de la Ville de Londre: mais il ne peut rien avoir des Patticuliers, qui refusent tous de lui prêter. 1250. Les Gascons le disposant à se révolter, le Comte de Léicester, envoie par le Roi, les contient dans le devoir. Henri, se votant fans resource, prend la Croix; & public qu'il veur imiter. Louis IX , Roi de France, deja parri pour aler faire la guerre aux Sarafins. 11 crosoit par là faire encofres. Beaucoup de gens se crossent à son exem- des brouilleries avec elle,

SAVANS & ILLUSTRES.

Laïes; qui s'oposeroiene à la paix, n'en exceptant que les 2 Rois.

Il y eut à la Conférence des dificultés sur lesquèles ces Princes & leurs Comiffaires ne purent convenir de rien. Le Légat, qui favorisoic Henri, menaça Philippe, s'il ne contentoit pas ce Prince, de mètre tons ses Etats en Interdit. Philippe, irrite de cète menace indiscrète, répondit, come il con-venoit que le Roi des François répondit, a Qu'il or ne craignoit point une m pareille Sentence, qu'il " n'observeroit point par-" cequ'elle seroit injusté: 31 Que l'Eglise Romaine m'avoit pas le droit de " prononcer aucune Cenn sure contre le Rosaune de France, quand po le Roi réprimoit les ré-" bellions de ses Vassaux, 1) & vangeoit les injures n faires à sa Courone & nle mépris de ses Droisso. Il ajouta, is Que le Légat 1) avoit déja senti les Ster-1) lings d'Angleterre 11. C'est d'un Anglois, de Roger de Hoveden, que nous tenons cette belle répon-se de Philippe Auguste. La Negociation fut rompue, fans que le Légat osat passer à l'exécution de ses. menaces. Henri fut ohligé, quelque tems après, d'accepter la paix aux conditions que Philippe lui voulut imposer.

La Cour de Rome, qui ne pardone rien, trouva dans la fuite des ocasions pour le vanger de ce que Philippe n'avoit pas vou-lu plier sous se jong de son Despotisme. Sa vangeance copendant n'ala qu'à chagringe par de vaines Censures ce Prince, qui , justement jaloux de sa puissance, dont il co-noissaires Droits, sur soujours forcer Rome, nieme dans ses plus gran-

FUENEMENS

fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

reur; & renouvêle les Censures contre Victor. Il envoie ensuite des Légats en France, en Angleterre, en Hongrie, en Espagne, en Sicile, à Constantinople, à Jérusalem;& presque tous ces Etats le reconoissent pour légitime successeur de S. Pierre. Le 18 de Février, dans l'Eglise Métropolitaine de Milan, l'Archevêque Hubert, avec le Cardinal JEAN d'Anagnie, Légat d'Alexandre, déclare excomuniés l'Antipape & l'Empereur; & le 12 de Mars, le Légat excomunic les Eyêques de Mantoue & de Lødi, le Marquis de Montferrat, le Comte de Biandrates & les Consuls de Crémone, de Pavie, de Novare, de Verceil, de Lodi, de la Martésane, & du Séprio. Le 18 de Mars, il excomunie encore Louis, qui comandoit pour l'Empereur dans Baradello, Forteresse à 7 milles de Come. Alexandre cependant se fait reconoître, come Pape & come Souyerain, dans toute la Campanie (1).

L'Empereur, aiant avec lui les Pavésans, les Crémonois, les No-

Campaniam, & misit in & les Purens; ce qui sur luc. Jean de Cecca. la cause d'une infinité de no, Chron, de Fossanuova. Mais il est à pro-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

toient ordinairement les Marquis; les Comtes, les Châtelains & les autres Nobles, qui tenoient des Fiefs de l'Empereur. Ils écoient de cète Faction pour se maintenir à l'abri du joug des Villes Libres, qui cherchoient continuèlement à les soumetre à leur Jurisdiftion. Quelques Villes en écoient aussi, parecqu'outre qu'elles étoiene bien traitées par les Empereurs, elles avoient besoin de leur protection pour n'être pas englouties par des Villes voisines plus puif-fantes. Tèles furent Pavie, Cremone, Pife & d'autres. Ce fut surtout dans le cours des années suivantes, come nous le verrons, que ces 2 Factions s'établirent, parceque la discorde se mic plus que jamais en Alle-magne entre les Maisons Guelse & Ghibeiline, à l'ocasion des deux Rois, que nous verrons bientée élire, savoir de Philippe, Duc de Souabe, du Sang Ghibelin , & d'Otton IV, isu des Welfs. Ils ourent pour successeur Frédéric II, fils d'Henri V, & par conséquent Ghibellin d'origine ; entre lequel & les Papes y & differences Villes d'Italie, il y eut de fanglantes quereles. Ceux qui se déclarérent contre lui, faisoient gloire d'être du Parti des Guelfes. On verra, dans la continuacion de cète Histoire, quels troubles , queles Guerres Civiles, queles ruines produifirent avec le tems ces fa-Alons déplorables & diaboliques, dont petit à petit le venin péndera jusqu'au cœur des Villes, & banit la concorde d'entre les Citoiens & les Purent; ce qui fut la cause d'une infinité de

ROIS, & autres SOUVE -

2 , natifs du pais, par chaque Couvent.

Ann. 1241, p. 254. L'Empereur continua, durant tout l'hiver, obstiné-ment le siège de Facuze; & , come l'argent lui manqua pour paier ses Troupes, il mit en gage ses jouaux & savaissele d'or & d'argent ; & , cere resource étant insufisante, il sir ba-tre de la Monole de Cuir, qu'il sit prendre come de la bone Monoie promètant de païer la valeur, pour laquèle il la donoit, à ceux qui la raporteroient à son Trésorier; ce qu'il exécuta depuis, en la changeant contre des Agoftares d'or, Monoie qu'il avoie fait baire, valant chacun un Florin d'or & un quart, Enfin, le 14, ou plustôt le 15 d'Avril de la présence de Richard, Comte de Cunio, cèse Ville se rendit à condition que les Perfones & les meubles feroient épargnés. On regarda, come une grande action , la facilité de l'Empereur à pardoner à ces Astiegés à après une si lon à gue résistance. Cesene se soumit encore à ce Prince, & luiremir le Château nouvelement bâti. Fredéric Læ fit abatre tout enrier pour lui substituer une Citadele à son gout, dont'il jeta ies fondemens. Dans le meme mois d'Avril, Bene-vent, après uvoir sousert un long fiege, fut force de se tendre. L'Empereur en rasa les Murs, en abaissa les Tours, & dépouilla les Habitans de toutes leurs armes. La Cour de Rome en fut extrêmement afligée. Elle ne l'avoit pas moins été de ce que , dans le mois de Janvier: Après quelques diffrens avec le Pape, le Cardinal Jean de la Colonna , stétant jesé dans le Parri de l'Empereur, 44

laquèle ils ne touchèrent pas même le Seigneur Chancelier: mais il ne tint pas à eux qu'il n'en fut revêtu. Cepéndant le Clerge de Rome, qui s'é-toit affemble dans l'Eglise de Saint-Pierre pour l'Election du Souverain Pontife, aiant entendu du bruit, accournt. Ils entourerent le Seigneur Otton, qui fe tenoit avec les Cardinaux oupres de l'Autel, & crièrent tous, en disant: Elises le Seigneur Offa-vien, par qui seul l'Eglise peut avair la paix. Alors, à la prière du Peuple Romain, par le choix de tout le Clerge, du confentement & selon le desir de tout le Chapitre de la Basslique de Saint-Pierre, le Sei-gneur Cardinal Octavien fut élu par la plus saine partie des Cardinaux, fut revêtu de la Chape, & fut mis, sans aucune contradiction, sur la Chaire de S. Pierre, pendant que tous le monde chantoit avee joie Te Deum laudamus. Ensuite, come c'est la coûtume, les Seigneurs Gardinaux, tout le Clergé Romain, tant ceux qui s'étoient trouvés présens, que ceux survenus depuis, de la très grande partie du Peuple Romain lui baiserent les pieds. Le Seigneur Chancelier Roland, & ceux qui s'étoient, come

on disoit, engagés à lui

rar serment, voiant ce qui se passoit, ne se récrièrent

point, & ne contredirent

en aucune manière: mais

ils remonièrent à la Forte-

reste, en baissant la tête,

come frustrés de leur espé-

rance. Alors, les Seigneurs Cardinaux, le Clerge, les Juges, les Scriniaires lou

Nutaires) les Sénateurs &

le Peuple Romain précé-

de des Banières & des En-

feignes, conduifirent avec

foie le Seigneur Elu jus-

gu'au Palais (de Lacran),

riant futvant tufage det

& lui done un démenti formel. Henri n'ose l'en punir, voiant tous les dre. On le contraint même de lui rendre fes bones graces, & de le renvoier en Guienes mais, quelque rems après, pour le priver de ce Gouvernement, il investit son fils Edouard du Duché de Guiene. Il tente ensuire d'obtenir un subside extraordinaire du Clergé, pour les frais de son prétendu voiage de la Terre-Sainte: mais le Clergé le refu'e ner. 1253. Henri, qui n'avoit ôté la Guidne au Comte de Léicester que pour la conserver, est bien éroné de reconoître que les Gascons n'avoient demandé la destitution du Comte, que pour se débaraffer d'un Gouverneur, dont la vigilance les empêchoir de se doner au Roi de Castille, qui, come petitfils de la Reine Isabelle, prétendoir avoir des Droits sur la Guiène. Le Comre de Léicester est à peine de retour en Angleterre, que ce Roi declare ouvertement ses preten-tions. Cète déclaration oblige Henri de passer en Guiène. Mais, dit Rapin-Thoyras, p. 667, prévoi-iant qu'il auroit de la di-ficulté à tirer du Parlement l'argent, qui lui étoit nécessaire pour ce voiage, il se servit du prétexte de l'Expédition de la Terre-Sainte, & demanda un secours proportioné à ses besoins. Le Parlement l'acorde sans se faire sollici ter: mais ce fut à condition qu'on prendroit des furetés sufisantes pour l'observation des 2 Chartes; & le Roi voulut bien y consentir. Ces précautions furent que tous les Seigneurs Ecclésiastiques & Laics se rendirent dans la grande Sale de Westminster, où

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

de la puissance, & non des grandes qualités de son Père, montra des l'abord son peu de sens, en ne témoignant que du mépris pour tout ce que son Père avoit fait, & remplissant de mauvais sujets une Cour, qu'il avo.t trouvée bien compofee. Ceux que le Roi Roger avoit eus pour amis, lui déplurent. Il exila les uns, & renferma les autres dans des pritons. Il dona la Charge de Grand-Amiral à Maion, ne de baffe extraction à Bari, lequel aiant ere d'abord l'un des Notaires, ou Scerctaires de la Cour, étoit parvenu par degrés à la place de Chancelier, vérirable monstre, & sléau le plus cruel qu'il y eut ja-mais, & le plus esticace pour la ruine d'un Etat. Son esprit étoit propre à tout. Son eloquence egaloit son esprit. Il savoit feindre & distimuler avec la plus grande facilité. Ne voluptueux, il en vouloit furrout aux Femmes & aux Filles de qualité. Plus elles avoient la réphration d'être vercueuses, plus il atentoit à leur honeur. Entlamé du desir de dominer, il étoit continuelement ocupé de la recherche des mojens de le satisfaire. Il acabloit fon esprit du poids des projets, qu'il enfantoit sans nombre; &, bien que ses forfaits le tourmentalsent sans cesse de remors, la sérénité de son visage dérobolt aux ieux des autres les troubles orageux, dont son ame étoit agitèe. Revêtu donc d'une Dignité très grande, & chargé du soin & de l'administration du Rolaume, il sit si bien, en peu de tems, que le Roi, ne s'en raportant qu'à ce qu'il lui disoit, ne crosoit & ne vouloit rien écourer de ce l'Archeveque (de Cant que tout autre avoit à lui

EVENEMENS Sous le règne de l'Empeceur FREDERIC I.

poursuit une partie jusqu'à Montorfano, & le Marquis de Montferrat juiqu'auprès d'Anghiera; & revient ensuite au champ de bataille, où l'Empereur, qui croiioit avoir remporté la victoire, êtoit avec peu de monde. Come ils se remètent en ordre pour recomencer le combat; il se tetire en hâte, abandonant une grande quantité de tentes & de Prisoniers. Les Vainqueurs pillent ce reste de Camp; &, bien qu'ils xardent à poursuivre les Impériaux, ils les ataquent, seur enlèvent beaucoup de bagages, & font un grand nombre de Prisoniers. Le Lendemain, les Crémopois & les Lodigians, ne sachant point ce qui s'étoit fait, marchent pour joindre l'Empereur. Come ils êtoient entre Cantù & Monte-Baradello, les Milanois & les Brescians, informés de leur marshe, vont tomber sur eux, les mètent en déroute, & leur prenent un très grand nombre de gens, qu'ils échangent enfitite, ainsi que les autres Prisoniers qu'ils avoient, contre ceux qu'on avoit faits fur eux, & contre-ce qui restoit encore de leurs Otages entre les

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

cète Afaire, mit tout en œuvre pour faire monter, fur le Trône un fils de sa fœur Mathilde & d'Henri le Lion, autrefois Duc de Saxe & de Bavière, Otton, alors Duc d'Aquitaine & Comte de Poitiers & d'-Ardenne. Il en goûta, suivant l'aveu d'Arnold de Lubec, à Richard 70 mille mares d'argent pour en wenir à bout. Il ne pouvoit digérer l'élection de Philippe, frère d'un Empereur, par qui sa perso-ne avoit été négociée avec tant d'indignité. Adolfe, Archevêque de Cologne, & ses Sufragans, Henri, Duc de Lorraine, l'Evêque de Strasbourg, & quelques autres Evêques, Abbes & Comtes, en moindre nombre pourtant que les Electeurs de Philippe, élurent Roi des Romains Occon IN, qui fut couroné depuis à Aix-la-Cha-pelle. Arnold de Lubec & Orton de Saint-Blaile, difent qu'Henri, Comte Palatin du Phin, frère très promtement de la Terre-Sainte, intervine à cète élection: mais Roger de-Hoveden & le Moine Frédéric disent qu'il n'ariva qu'après, & qu'il soutint les intérêts de son Frère, qui furent embraffes auffi par les Evéques de Cam-brai, de Paterborn, & d'autres Villes, par les Ducs de Louvain & de Limbourg, par le Land-grave de Thuringe, & par d'autres Princes. Le Pape Innocent III mit aussi la main à l'élettion d'Octon Maisan zoujours dévouée au Saint-Siège, & qui, par se partialité pour les

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

s'embarquer. Prédéric ee-pendant, aiant fait armer tout ce qu'il avoit pu rafsembler de Galères en Sicile & dans la Pouille, les envoia, sous les ordres du Roi Bnzo, fon fils, du côté de Pile, pour s'oposer au passage des Prelats. Il ordona pareillement anx Pifans, qui tenoient fon Parti , de faire sur mer le plus grand efort qu'ils puffent, uniquement pour aler à la rencontre de l'Armée navale de Gene. Au mois de Mars, les Pisans ne laifsèrent pas d'envoier 2 Dé-putés à Gène en prier le Peuple de se dississe de leur entreprise, parcequ'ils avoient ordre de l'Empereur de les ataquer.Les Genois tinrent ferme dans leur dessein, animés par des Lètres pressantes du Pape, qui leur écrivoir et Qu'ils ne devoient pas 1) redouter an Prince auffi wal ever Dieu w. On intercepta, dons le même tems, des Lètres de l'Empereur, par lesqueles on découvrit qu'il avoit gagné quelques Nobles Gé-nois, & nomément des Maisons Spinola & Doria, dont la Faction sut apelles dans la suite des Mas-cherati, (des Masques). Cela fut cause que le Podestà fit prendre les ermes au Peuple, & proce-da contre les Rebelles. Des que le tumulte fut apaisé, la Flote de Gène partit, avec les Cardinaux & les Prélats, pour faire route vers Rome; & le téméraire Comandant, bien qu'on lui conseillat d'atendre un renfort de 19 autres Galères, & de tirer vers Corfou, pour ne pas rencontrer les Ennemis, noulut aler en droiture; &, de fait, il les reneontra près de la petite Ile de la Mo-Papes, avoit perdu les Du- lora. La rencontre ocafioche de Saxe & de Bavière. Ina sur le champ un cruel

faints Pères, a jamais en-sendu pareille chose? Autant qu'il est en eux aujourd'hui, l'Eglise Romaine a deux Chefs. Il nous convient à présent de nous enire, pour que le Seigneur Otron, Comte Palatin, le Seigneur Gui, Comte de Biandrate, & le Sei-gneur Prévot Héribert, tes Homes st prudens, Co-missaires de sa Majesté Impériale, se chargent de vous raporter ce qu'ils ont stouvé dans le Seigneur Chancelier & dans les stens: Quand ils auront fait leur rapore de ce qu'ils saques & les Comiffaires du Seigneur Empereur pouront plus aifément conoître de qu'on a trouve d'humîlief & de vérité d'une & d'autre part. Et, come nous croions qu'ils étoient aussi présens, lorsque le Clerge de Rome s'assembla dans l'Eglife de Saint-Pierre, qu'ils vous disent eux-même ce qu'ils ont pertfe de ce qui s'y fit. C'eft pour doner des preuves de Votre Majesté z de nos Frères, Pierre Christian, Doien de notre Eglise & le Camérier Pierre de Gui, Soudiacre de la Sainte Eglise Romaine. Ils vous rendront de vive voix témoignage de toutes choses. Vous étes au souper du Seigneur dans lequel il ésablit les Sacremens de la Rédemption des Homes.Les Apotres dirent qu'ils a-voient 2 glaives. Vous les avés aussi ees I glaives; & persone de vous n'ignore ce que vous deves faire en eux & par eux. Jefus-Chrift leur die le: C'eft affes; & nous, qui devons suivre les traces de Jesus-Christ, nous vous disons, à vous nos Seigneurs y en metant fin à cete Letre. C'est asses, Que la Sagesse du Père tout-puissant, qui somple & pent unir les voux!

PRINCES contemporains.

auroient que les Castillans seroient entrés en Guiène. Le Roi, n'aiant pu rien tirer du Parlement, s'en retourna en Angleterre, en traversant la France, où Louis, revenu depuis peu de son esclavage, lui rendit tous les honeurs dus à son rang. It étoit à peine arivé à Londre, que, sous quelque prétexte, il exigea un présent de cète Ville.

un présent de cète Ville. Il. Afaires d'Henri III avec la France. Philippe Auguste mourut, dit le même Historien, p. 674, en 1223; & ent pour suc-éesseur Louis VIII, son fils. Des que ce Prince sut sur le Trône, Henri lui envoia des Ambassadeurs, pour le somer; en vertu de l'engagement y où il & toit entré en partant d'Angleterre , de lui rendre les Provinces 2 que Philippe 3 son père, avoit entevées au Roi Jean. Mais , foit que sa parole no fût pas aussi positive qu'Henri le prétendoit, ou pour quelque autre raison, il répondit, ((Qu'il 1) vouloit bien s'en tenir 17 au Jugement de la Cour 17 des Pairs 1); ce qui étoit un refus. Des l'année suivante (1224), Louis fie confisquer tout ce qu'Henri possedoit en France. Le prétexte fut qu'Henri n'avoit pas assessé à son Sa-cre: mais, selon les aparences y la véritable raison étoit qu'il vouloit profiter de la Minorité d'Henri, pour lui enlever encore une partie de ses Domaines. En vertu de cète confiscation, il marcha dans la Saintonge; &, après s'être rendu maitre de quelques perites Places, il afsiègea la Rochelle, qui lui fue rendue par Savari de Mauléon, qui en étoit Gouverneur, & qui entra dans son service. Cète ataque imprévue aiant fait comprendre au Conseil d'-Henri la nécessité de s'o,

SAVANS & ILLUSTRES.

iance, extremement adroit, très propre à toute espèce de manœuvres ; haur d'ailleurs, avide de gloire, & se livrant aux plaifirs de l'amour. Il le fonde d'abord par degrés, Ensuite, il s'ouvre en partie. Enfin il lui fait voir la plus grande confiance, en lui dévelopant ses projets, dont il ne lui dit cependant que ce qu'il veut. Il le persuade de la nécessité de priver du Trône un Prince incapable de règner; de lui substituer les Fils encote Enfans; & jusqu'à leur Majorité, de se charger eux-même du Gouvernement de l'Etat. Ils convicuent donc tous deux de faire déposer le Roi: mais Maion garde le secret sur son dessein' d'usurper la Courone, de peur que l'atrocité du forfait n'efraie Hugue; se flatant au reste de pouvoir, quand il seroit Tuteur des Enfans, se placer sur le Trône sans le secours de qui que ce foit. On die de plus que, suivant l'usage des Siciliens, le Grand-Amiral & l'Archevêque contractèrent ensemble une société fraternèle; & qu'ils s'engagèrent, par des sermens réciproques à n'avoir dans les bons & les mauvais fuccès qu'un esprit, qu'une volonté, qu'un avis, & par confequent à traiter tous deux en Ennemi quiconque ofenseroit l'un ou l'autre. L'Amiral fit ensuite admètre l'Archeveque dans la familiarité du Roi, pour que tout ce qu'il dirait à ce Prince fut confirmé par le témoignage de son Associé.

fut rendue par Savari de Mauléon, qui en étoit geoient de cète manière geoient de cète manière à Palerme, il prit envie au Roi de voir la Calabre que imprévue aiant fait comprendre au Conseil d'a Salerne, les Seigneurs Henri la nécessité de s'o, poser de bone heure aux parties de la Terre-de-La-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

mains de l'Empereur. Ils confinuent le siège de Carcanojusqu'au 19 d'Août, que leur Château de bois est brûle; ce qui les fait retourner à Milan. Le 24 du 1 même mois, un terrible incendie réduit en cendres plus du tiers de cèce grande Ville, & consume, outre infinité de meubles, une très grande quantité de vivres.Cet accident n'empêche pas les Milanois d'envoier 100 Cavaliers à Crème, où les Habitans comencent à revenir; & l'Archevêque Hubert va lui même, avec 100 autres Cavaliers, se poster à Varèse. L'Empereur, n'. aiant à Pavie que très peu de Troupes, force les Evêques d'Asti, de Novare & de Verceil, les Marquis de Montferrat, de Bosco & de Guasto, le Marquis Obizzon Malaspina, & d'autres Seigneurs de lui fournir jusqu'à Pâque de l'année suivante des Albalêtriers & des Archers pour sa Garde (1).

L'année précèdente, le Roi de Maroc avoit

(1) Ce qu'Otton de Saint-Blaife dit des Afai res de cète année, n'est point exact; & l'on dois certainement lui préférer les Historiens d'Italie, Murat. p. 147.

D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Il en favorifa donc l'élection, & rejeta celle de Philippe de Souabe, alléguant que la Pape Céles-vin III l'avoit excomunié pour diverses usurpations faites ci-devant fur l'Bglise, & rapellant les exces, que le Père & la Frère de ce Prince avoient comis. Co Schisme de 2 Rois produisit dans la Germanie beaucoup de guerres & de troubles, & des maux infinis, qui font racontés par les Historiens Alle-

Come ce récit de Muratori n'est pas tout à fair exact, j'y joins celui qui comence le Règne de Philippe dans l'Abregé Chronologique de l'Histoire &c. d'Allemagne, p. 268. Fréderie II , file d'Henri VI (V) avoit êté élu Roi des Romains, avant qu'il eur reçu le Batême, & il ne paroissoit pas que le Trone de fon Père pue lui être disputé.Le plus grand nombre des Etats d'Allemagne étoient dans ces sentimens, & le reconurent pour Empereur (Roi). quoiqu'il fut à peine âgé de 4 ans. La Tuccle & la Régence furent confices à fon oncie Philippe, Dac de Sonabe & de Franconie, & Marquis de Tofcane. Cee arangement fait, on en d'ona avis au Saint-Siege. Philippe remerqua surtout qu'étant oncie du jeune Empereur (Roi), il avoit été renu de Jure naturali & legali, par les Loix de la Nature & les Loix écrites, de se charger de la Regence. Mais Innocent III regarda les choses d'un œil tout diférent. L'élévation de Frédéric au Trone de l'Empire lui fie apréhen-

EMPEREURS ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

combat; & , come ordinalrement le plus l'emporce fur le moins, l'Armée navale de Gene fut batue. De 27 Galères la fuite n'en sauva que s. Les autres avec les Cardinaux, chargés de grands tréfors, & les autres Prélats, furent prifes par les Fintes Imperiale & Pifane. Fredéric écrivoir au Roi d'-Angleterre, dans une Lètre confervée par Mathieu Paris , & Qu'outre 22 Gam lères prifes, il y en eut 1) 3 qui coulèrent à fond 1) avec environ 2 mille per-1) fones; & qu'environ 4 n mille Génois resterent n Prifoniers avec les Carn dinaux, les Prélats, & n les Députés des Villesn. Ce combat si malheureux. se dona le 3 de Mai, fête de l'invention de la Groix. Par ordre de l'Empereur, les Cardinaux & les autres Prisoniers furent conduits à Naple, puis diffri-bués dans diferens Chareaux de ce canton, & traités inhumainement. Cour de Rome eut un violent chagrin de cète avanture. L'Empereur envoia depuis une Flore de 40 Galdres faire la guerre aux Genois, & les fit ataquer, du côté de la serre, par le Marquis Obert Pelavicino & par les Trouves de Pavie, d'Alexandrie, de Tor-tone, de Verceil & d'autres de la Lombardie, & par les Marquis de Montferrat & de Bosco. Mais le Peuple belliqueux de Gene eut bientot en mer . une Flore de 12, tant Galères & Tantanes qu'autres Bâtimens; mit sur pied 2 Armées de Terre; & se défendit glorieusement contre tant d'Ennemis. Au mois de Juin , l'Empereur ala comencer le siège de Fano: mais y trouvant une réfistance vigoureuse, il fit der que ce Prince ne s'en Travager le Tetritoire; &

EVENEMENS fous le règne de l'Empeteur FREDERIC I.

comence par terre & par mer, le siège de Mahadie, Ville de la Côte d'Afrique, où le Roi de Sicile avoit une Garnison. très forte Dans le même tems, ce dernier avoit tenté de saire diversion par une Flote; qu'il avoit envoiée en Espagne. Le siège continuant, tète année; la Floté Siciliène reçoit ordre d'aler au secours de Mahadie, Elle étoit de 160 Galères: mais, comandée par Gaito Piétro, l'un Chretien en aparence te Palatin du Rhin, fils des Eunuques du Palais, & Mahométan dans le cœur, elle ne pouvoit être que d'une médio cre utilité. Son aproche éfraie les Maures, & ranime le courage des Chretiens de Mahadie, qui s'atendent de la voir entrer dans le Port. Tout-à-coup, au grand étonement des uns & des autres, Gaito Piétro prend la fuite, & toute la Flote le suit. Les Maures sautent dans 60 Galères, qu'ils avoient, & poursuivent la Flote fugitive, dont ils prènent 7 Galères. La Garnison Chretiène, hors d'espérance d'être secourue, traite avec les Affiégeans; & con-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

prévalue un jour pour refuser au Saint-Siège l'homage de son Rojaume de Sicile. Il craignoit encore plus l'humeur de Philippe, & son zele pour les Droits de l'Empire, dont le Saint-Siege s'étoit trouvé fort incomodé pendant qu'il avoit gouverné la Toscane. Enfin il se rapelloit que Philippe n'avoit été que très médiocrèment touché de l'excomunication, que Célestin III avoit lanéée contre lui. Tant de raisons engagérént le Pape à faire fortir, s'il étoit possible, la Courone de la Maison de Hohenstaussen. L'Archeveque de Cologne goûta sans peine les vues d'. d'Henri le Lion & Chef du Parti des Guelfes, y sement, que le desir de vanger sa Famille pouvoit lui inspirer. Ces Princes s'affembierent à Andernach, & élarent Empereur (Roi) Berthold de qui détestoit, depuis plus de 100 ans, le Nont & le Sang des Hohenstauftrop poltron, trop avare, ou peut être trop prudent. pour se déclarer le Rival de Philippe. Il accepta la Courone: mais it y renonça incontinent en faveur de Philippe, pour le prix d'onze mille mares d'ar gent. Débarasse par ce moien d'un dangéreux Adverfaire, Philippe repré-fenta aux Erars, u Que la

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE:

marcha vers Spoiete, done il s'empara sans peine; & 2 parcequ'un abime invoque un autre abime, il demanda qu'on lui prêtat les Trefors des Eglises de la Pouille, Or, Argent, Pierreries, Ornentens précieux; & l'on ne put pas se dispenser de les lui préter. Il sau: le répèter. Voilà, dans ces tems malheureux, ce que devenoient enfin les dons, que la Piété Chretiène avoit faits aux Eglises. On parloit beaucoup alors, d'une Armée innombrable de Tartares Comans, Nation inhumaine & féroce ; laquele s'aprochoit de la Hongrie; & l'on craignoit qu'après avoir englouti ce Roiaume, cete tempeten'ablinat l'Allemagne, Ils avoient déja dévasté la Russie, la Pologne & la Boheme. Depuis, leant entres en Hongrie, ils y fi-rent une infinite de maux. Lorfqu'on étoit ainsi dans la crainte, Frederic reçut dans fa Cour Richard, frere de l'impératrice, sa femme, & du Roi d'Angleterre. Il l'envoia sur le champ à Rome, avec un Zoehrinhen (Zeringhen), plein pouvoir pour traiter Ennemi personel de Philip de la paix, que les eircon-pe, & issu d'une Maison, stances rendoient st néces-qui détessait saire à la Chreciente. Suide 100 ans, le Nont & vant ce que dit Mathieu le Sang des Hohenstauf- Paris, Auteur qui parle fen. Mais Berthold étoit mal de Gregoire IX, dont il réprésence les Mivistres come vendans & ravissans tout, Richard trouva ce Pape inexorable. Aucune proposition d'acomodement ne lui convint. Il infifte toujours à ce que Frederic se soumit absolument à fa volonté. Richard n'y voulut pas consentir; & retourna vers l'Empereur, fans avoir rien fait. Freden jeunesse de Frédéric Il vic continua done la guervient de se rendre dans on emanqueroit pas d'ore; &, dans le mois de un certain tems, en se on se se se que le seul remède de Riéti, qui lui résse-

au Palais avec les Banlères & les autres Enseignes

Papales. Ces choses s'étant ainfi faires, suivant la forme ordinaire; le Chapitre de Saint - Pierre vint auflirot aux pieds du même Pape Victor, promit obeil-fance, & lui rendit les respects qu'on lui doit. Le jour suivant, les Resteurs du Clergé de Rome, étant alles trouver le Seigneur Chancelier & les Cardinaux qui étoient avec lui, one voulu savoir s'il avoir êté revêtu de la Châpe, come quelques-uns le difoient; & ils n'ont pas trouvé qu'il eut êté revêru de la Châpe ni décoré d'aucune marque de Dignite; &, s'étant entretenus avec lui & les Cardinaux, ils ont su de Ini-même & des siens qu'il n'avoit jamais été revêtu de la Châpe, & qu'on le lui atribuoit faussement. Ce qu'aiant entendu & fu , les Recteurs du Clerge de Rome vinrent aux pieds du Seigneur Pape Victor, lui promirent obéissance, & lui rendirent leurs respects. Pierre Chretien, Doien de la Basilique de Saint-Pierre, & tous les Frères , & les deux Recteurs du Clergé de Rome, savoir le Prêtre Blaise &

Enfuite le Prieur de Laran & fes Chanoines out promis obéissance

le Prêtre Manerio, & les sept Archi-Prêtres de la

Ville de Rome, & quatre

autres, tant Diacres, que

Soudiacres, ont êté te-

Articles.

Les Cleres de la Patriarchie de Sainte-Marie-Majeure ont promis obeis-

L'Abbé de la Patriarchie de Saint-Paul a promis obéiffance par les Députés; & , en signe d'o-béssiance, lui a envoté des biens de son Eglise.

Tome V.

ses plus fortes Places. François s'étoient préparés pendant l'hiver; & s'étoient avancés dans l'Anjou, pour l'empêcher de pénétrer dans le Poitou.Les Mécontens de France, fachant le Roi d'Angleterre en Bretagne, remuèrent de nouveau; ce qui força l'Armée Francoise de quiter l'Anjou, pour marcher contre eux. ce qu'il avoit fait en-Le moment étoit d'autant forte que le Roi voulut, plus favorable pour Henri, que les Normans l'invitoient à venir dans leur Province: mais il aima mieux aler en Guidne recevoir le serment des Gafcons- Il revint ensuite en Bretagne; & ne songea qu'à s'y divertir. Dès que l'Armée Françoife, Biant foumis les Mécontens, s'aprocha de la Bretagne, il se rembarqua pour retourner en Angleterre; & laissa le Comte de Bretagne se défendre seul contre le Roi de France, auquel, après quelque échec, il se foumit aux conditions que ce Prince lui voulut imposer. La conduite d'Henri le fit mépriser des Anglois; & le Parlement ne lui voulut plus acorder d'argent pour de pareilles Expéditions. 1241. Henri se tire fort mal d'une nouvele querèle avec le Roi de France. Il avoit investi son frêre Richard du Comté de Poitiers; & Louis, en possèdant une partie, en investit son frère Alfonse. Hugue de Lufignan, Commoins de tous les susdits te de la Marche, mari de la Mère d'Henri, avoit, dans la portion d'Alfon-fe, ses Domaines, dont il avoit toujours fait homage au Roi de France. Sa Femme, ne pouvant foufrir qu'il fit cet homage à un Prince qui n'étoit pas Roi, le forga de le refuser au nouveau Comte de Poitiers. Hugue, qui prévit que le Roi de Fran-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES :

celui du Roi. Son desir de règner l'aiguillonant de plus en plus; il écrie au Chancelier es d'arirer à 11 Capoue Robert , Comte n de Loritello, come pour » recevoir les ordres du 1) Roi; de mêtre tout en n œuvre, pour l'arêter; n & de l'envoier, sous n bone garde, à Palern me n. C'étoit en effet ce qu'il avoit fait enen lui persuadant, a Que n le Comte aspiroit à la 1) Courone & & qu'il difoit » même qu'elle lui de-1) voit apartenir, parceor que le Roi Roger, son moncle, avoir, disoit-on, m ordoné dans un certain " Testament que, si son 1) fils Guillaume paroissoit » inutile au bien du Roi-1) iaume, & peu propre a n règner, on mit en sa m dont la capacité n'ém toit point douteuse m. Le Comte, aiant regu la Letre du Chancelier, & fu par ses Amis qu'on lui dreffoit un piège, croit devoir se conduire de manière qu'il paroisse respecter les ordres de son Souverain, & qu'il évite les chaînes qu'on lui préparoit. Il va donc à Capoue avec environ 100 Homes bien armés, & campe hors des murs. Le Chancelier lui fait dire u de laisser là ses Soldats, 3) & d'entrer dans la Vil-1) le, snivi de peu de monn desparcequ'il veut avoir » une conférence secrete m avec lui, pour lui faire mpart des ordres du Roins Le Comte répond, a Qu'il » n'entrera point dans la 1) Ville; Que le Chance-1) lier peut venir; & qu'il m est prêt d'écouter tout n ce qu'il peut avoir à is lui comander de la part 11 du Roi 11. Le Chancelier, voiant que, contre son atente, le Comte avoit ce ne laisferoit pas cet a- l'évente la ruse, le va trou-

EVÈNEMENS! sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Palerme réprésenter le besoin qu'elle a de secours: mais, par les intrigues du Grand-Amiral Maion, elle n'en peut obtenir aucun; ce qui la force de se rendre dans le tems, à la condition convenue, « Qu'eile sera reconn duite en Sicile avec s) toute sureté ». Les Maures observent exactement la Capitulation. La fainéantise de Guillaume, qui se laissoit honteusement gouverner par Maion, & les vexations continuèles de celui-ci, font courir le bruit, « Que Maion » travailloit à se défaim redu Roi, pour s'emm pater de la Courone; >> & qu'il avoir même. 50 à ce sujet, tâté le 3) Pape Alexandren. Véritable, ou faux, ce bruit augmente le nombre des Mécontens dans l'Ile & dans le reste du Roïaume Il se forme même une Conspiration par les Comtes Jona-THAS de Conza, RI-CHARD DE L'AIGLE de Fondi, ROGER d'Acerra, GILBERT de Gravina, & d'autres Barons de la Pouille, auxquels les Villes de Sa-Ierne & de Melfi se joignent. Maion, averti de ce qui se passe, envoie, pour contenir la EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

1) qu'on y pouvoit aporter, 2) étoit de changer son n tiere de Régent en cemlui d'Empereur (deRoi), n) & de le placer lui-mê-n) me sur le Trône n. La proposition sut agréte par les Archevêques de Trèves & de Magdebourg, par les Ducs de Saxe, de Bavière, & de Bohème, par un bon nombre d'Evêques 5 de Comtes, & de Sei-gneurs; & l'élection solemnèle de Philippe se sie, en 1199, à Mulhausen en Thutinge. On le conduifit ensuite à Maience, où l'Evêque de Sutri, Legat d'Innocent III, te releva de l'excomunication de Célestin III; ensuite de quoi, l'Archevêque de Tarentaise le sacra & couro-na, en l'absence de l'Archeveque de Cologne, qui ne reconoissois pas Philip-pe, & au défaut de l'Archevêque de Maience, qui n'étoit pas encore revenu de la Terre-Sainte, Mais Innocent III déjaprouva absolument l'Assemblée de Mulhausen. Il acufa l'Evêque de Sutri d'avoir outrepassé ses pouvoirs; & trouva d'ailleurs des nullités effentièles dans l'élection de Philippe. Il engagea le Parti des Mécontens à en faire une nouvèle à Cologne. Les Sufrages se réunirent en fa-veur d'Otton de Brunfwick, Comte de Poitou fils d'Henri le Lion, & neveu de Richard, Cœur de Lion, Roi d'Angleterre, Ennemi juré de la Maison d'Henri VI. Otton fut sacré peu après à Aix-la-Chapelle. Les menaces du Pape, jointes à 150 mille mares d'argent que Richard prodigua pour soutenir son Neveu, grossi.

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

rent, & soufrirent un grand dégât. Ensuite, atiré vers Rome par le Cardinal Colonne, révolté contre le Pape, il prit, Tivoli, Monte-Albano, & divers autres Chateaux de la dependance du Monaftère de Farfa; & vint camper à Grottaferrata. Machieu Paris ajoute qu'il emporta de force & sit démanteler un Château, que le Pape avoit fait bâtir pour ses Neveux, auprès de Monforté; ce qui chagrina tant ce faint Vieillard , qu'il en mourut. Ce Pape mourut en effet le 21 d'Aout de cète année. On doit voir ailleurs que Frédéric facilità de fon mieux la tenue du Conclave. Célef-tin IV elu, vers la fin d'-Octobre, pour succèder à Gregoire IX, ne siègea que 17 ou 18 jours. P. 238. Pendantee tems, Mathieu Rufo, ou Rosso, que Gregoire IX avoit fait Senateur de Rome, aiant. affiégé l'Agosta, ou l'Au-gusta, Forteresse du Cardinal Colonne, l'obligea de se rendre. Il parost au reste que Frédérie, des qu'il sut la mort du Pape Gregoire, suspendit les hostilités contre les Etats de l'Eglise Romaine; & l'on fait qu'il retourna dans la Pouile ; & qu'il ordona que l'on bâcit, sur la frontière du Rufaume, une nouvèle VIIIe en face de Ceperano. Ce qu'il y a d'étrange, Richard de San-Germano dit qu'après la mort de Célestin IV. avant qu'on lui donât la sépulture, quelques Cardinaux s'enfuirent de Rome, & se transporterent à Anagnie. Rome, come on a lieu de le soupçoner par là, devoit être agitée de grands troubles; & , fans doute, on n'y trou-voit pas la liberté nécef-Calabre, Mathieu Bonel- rent bientot le nombre de faire pour l'élection d'une

L'Abbé de la Patriarthie de Saint-Laurent, avec ses Moines, a promis obéissance.

L'Abbé de Cirence a promis obeissance.

L'Abbé de Saint-Silvestre, avec ses Moines, a promis obéissance.

Lt Abbé de Saint-Alexis au Mont - Aventin, avec ses Moines, a promis obeissance.

L'Abbé de Saint-Blaife, avec ses Moines, a promis obéiffance.

Le Couvent de Saint-Sabas a promis obéiffance. Le Couvent de Sainte-Marie au Capitole a promis obéiffance.

Le Couvent des Moines de Saint-Côme & Saint-Damien à promis obéissance.

L'Abbe de Saint-Valenzin a promis obéiffance.

Le Mastre des Frères du Temple de Jérusalem au Mont-Aventin, avec ses Frères, a promis obéissance.

La Cardinalie de Saint-Marcel a promis obéifsance.

Les Clercs de la Cardinalie des Saints - Apôtres ont promis obéissance.

Les Cleres de la Cardinalie de Saint-Pierre-auxliens ont promis obéiffance.

Les Cleres de la Cardinalle de Saint-Silvestre ont promis obéissance.

Les Cleres de la Cardinalie de Saint-Sixte ont promis obéissance.

Les Clercs de la Cardinalie de Sainte-Sabine ont promis obéiffance.

Les Cleres de la Cardinalie de Sainte-Sabiline ont promis obéiffance.

La Cardinalie de Saint-Ciriaque près les Thermes de Dioclétien a promis obéiffance.

Les Cleres de la Cardinalie de Sainte Marie au delà du Tibre ont promis obéissances PRINCES contemporains.

tentat impuni, sut engager le Roi d'Angleterre à recomencer la guerre, en lui promètant, pourvu qu'il fit la dépense, de lui fournir asses de Troupes pour chaffer les François de tout le Poitou. Henri vient donc en Poitou: mais il se trouve des forces inférieures à celles de Louis, qui faisoit alors le siège de Fontenai-le-Comte. Au lieu de le lui faire lever, come il le pouvoit aifément, il envoie des Ambaffadeurs lui demander toutes les Provinces, que l'on prétendoit en Angleterre que Louis VIII avoit promis de rendre; & lui déclarer la guerre, en cas de refus, Louis, foit par délicatesse de conscience, soir par raison de Politiqe, ofre de faire une trève de 3 ans, & de rendre une partie du Poitou & de la Normandie, à condition qu'Henri ceffera de protéger le Comte de la Marche. Ces ofres avantageuses sont rejetées. Fontenai est pris. Henri s'enfuit au delà de la Charente. Louis le poursuit; s'empare du Pont de Taillebourg; le bat; & l'oblige de s'enfuir à Saintes, où son Armée est encore défaite en partie; ce qui le force de le retirer à Bordeaux. Le Comte de la Marche fait sa paix, & laisse dans l'embaras le Roi, son beaufils, à qui Louis, qu'une ma ladie contagieuse répandue dans son Armée empêchoit de porter ses armes en Guiene, veut bien acorder une trève de 5

P. I, Art. III. Afaires avec l'Ecosse. On a vu plus haut que le Roi d'Ecosse avoit fair homage au Prince Louis de ce qu'il tenoit de la Courone d'Angleterre. Il fut compris dans le Traite de paix, que ce Prince fit, en 1217, avec il raconta la chose, plus en Ennemi, qu'en Home véridique; il chargea le Comte plus que l'Afaire ne l'exigeoit; & l'acusa (ed'prince fouvent des prince fit, en 1217, avec la dats à se révolter p. Il

SAVANS & ILLUSTRES.

ver; & lui dit, " Que c'ê-" toit l'intention du Ros » qu'il remît au Comte. n Boémond tous les Gens )) de guerre, que son Fief " l'obligeoit de fournir Le Comte, très ofense d'une pareille proposition, repond, u Que c'est une » chose indigne & contre » la courume que ses Gens b) de Guerre servent sous n un autre Chef, come m Traître, ou qu'il parût n inutile à la guerre n. Le Chancelier le pressant d'obeir; il ajoute, " Que cet 9) ordre venoit d'une têtem peu faine, ou d'un Tral-" tre; & qu'il ne l'exe" cuteroit point ». Le
Chancelier s'en retourne déchu de fon espérance; & le Comte prend le chen min de l'Abruzze.

Peu de tems après, les Troupes du Chancelier & cèles du Comte Simon eurent querèle; & la chose ala si loin, que les Généraux prirent part à la quereie, & qu'il fut tenu de part & d'autre beaucoup de discours; & fait beaucoup de menaces. Si ce fur par l'adresse du Chancelier, ou par hazard, que la chose ariva; c'est ce que l'on ignore. Il est cependant vraisemblable qu'il y ent quelque ordre de Maion; & que le Chancelier, ne trouvant rien sur quoi ponvoir a-cuser le Comte qui remplissoit fidèlement ses devoirs, eur dessein, en excitant cète querele, de se procurer l'ocafion de dire du mal du Comte. Car dans les Lèrres, qu'il écrivit là-deffus à la Cour, il raconta la chose, plus en Ennemi, qu'en Home véridique; il chargea le Comte plus que l'Afaire ne l'exigeoit; & l'acusa ud'm exciter fouvent 1) troubles dans l'Arméés 1) & d'exhorter ses SolEVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

lo, l'un des principaux Barons de Sicile, auquel il devoit doner en marier une de ses Filles. On fait à Bonello des peintures si vives des maux de l'Etat, qu'un enthousiasme patriotique le saisit. Il retourne en Sicile; atend un jour, avec quelques gens armês, le Grand-Amiral, qui faisoit visite à l'Archevêque de Palerme malade, l'ataque, & le tue. Le Peuple met en pièces le corps de ce Scélérat, & pille son Palais, & les Maisons de ses Parens & de ses Amis. Le tumulte réveille Guillaume. On l'instruit de l'êtat des Afaires. Se trouvant heureux d'être défait d'un indigne Ministre : mais, désaprouvant la manière, dont on avoit cru devoir lui rendre ce service, il ne témoigne aucune envie d'en tirer vangence; & le tumulte s'apaise.

Roi de France, & Henri II, Roi d'Angleterse, reconoissent publiquement Alexandre
pour Pape légitime; &
font tenir de concert
ungrand Concileà Toulouse, où l'on décide
qu'on ne doit pas admètre d'autre Pape. L'Empereur avoit tâché
d'atirer ces deux Mo-

EMºPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ses Adhérans. Les Archevêques de Maience & de Treves surtout se décla-rérent pour lui; & le Pa-pe trouva fort étrange que presque toute l'Allemagne osat soutenir Philippe, es tandis qu'Otron avoit 19 pour lui la pluspart de n ceux à qui le Droit d'é-1) lire l'Empereur (le Roi) neompétoit essentièlement, n) ad quos principaliter n) spectat Electio; qu'il n) avoit été sacré par l'Ar-n) chevêque de Cologne, n qui solummodo Reges » coronare deber ex ann tiqua Coloniensis Ecclen fia dignitate (qui, par n l'anciène dignité de l'En glise de Cologne, doit 11 & qu'il avoit êté reconu n par le Pape, auquel l'Am faire de l'Election des 21 Empereurs apartenoit n principaliter & finalin ter, dans son origine & n dans son acomplissement, puisque c'écoit les n Papes, qui avoient transn féré l'Empire des Grecs " aux Latins, & qui donoient aux Rois des n Romains la Courone n Impériale n. Quoi qu'il en puisse être de ces ratsons, elles ne déciderent rien; & il falut en venir aux Armes.

Les' raisons d'Innocent III, qui ne contencient qu'une seule chose absolument vraie, savoir que les Papes couronoient les Empereurs, ne devoient rien décider. Elles ne pouvoient persuader que ceux qui vouloient bien se laisser tromper.

PHILIPPE,

furnome

SANS-TERRE,

ROI DES ROMAINS,

quatrième fils de l'Empe
la faute de Frédéric, co-

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

nouveau Pape. En effet, le Siège vaqua longtems. Au mois de Décembre, l'Impératrice Isabelle, Sœur du Roi d'Angleterre, étant à Foggia, mourut en couches, & fut enterrée dans la Ville d'Andrie. Frédéric cependant continuoit à surcharger ses Sujets de nouvèles impositions.

Ann. 1249, p. 279. Le Siège Apostolique étoit dans l'afliction, parcequ'il étoit sans Pape, & que la concorde ne pouvoit pas trouver place entre les Cardinaux, Quelques-uns étoient fortis de Rome. disputoient Les autres les uns contre les autres; & le tout aboutissoit à laiffer l'Eglise sans Pasteur. Rainaidi, dans ses Annales Ecclenastiques, rejète la faute de ce désordre sur le seul Fréderie. Mais il faut dire que trop de pafsions, de calomnies, de bruits populaires ont altéré l'Histoire de ces temslà, pour que l'on puisse discerner la vérité de tout le mal qui se fit , & voir qui, dans ette malheureuse discorde, avoit réèlement tort. Les vices de Frédéric étoient publics. Ils étoient grands. Il étoit capable de tout : mais que, du côté de Rome, on marchât toujours divit & sans faire de faux pas, qu'on fuivit la route oposée aux miquités de Frédéric, c'eft ce qui ne coure pas beaucoup à dire. Nous n'avons point de ce tums là d'Hiftoriens qui, soigneusement & sans partialité, aient examine Porigine & les progrès de ces scènes tragiques, & qui nous mètent en état d'en bien juger. Nous savons de Mathieus Paris & d'Albert de Stade qu'il y avoit alors une grande discorde entre les Cardinaux. Si c'étoit par

Les Cleres de la Cardinalle de Sainte-Marie-in-Porticu ont promis obeiflance-

Les Cleres de la Cardinalie de Saint-Nicolas-in-Carcere ont promis obéif-

Le Monastère de Sainte-Agathe a promis obéif-

fance.

L'Archiprêtre de Saint-Apollinaire à promis obeiffance.

L'Archiprêtre de Saint-Triphe a promis obéisfance.

L'Archiprêtre de Saint-Barthelemi a promis obéissance.

L'Eglise de Saint-Celse a promis obéifsance.

L'Eglise de Sainte-Marie en Monastère a promis obéissance.

L'Eglise de Sainte Marie-in Palaria a promis obéissance.

L'Eglise de Saint-Sauyeur-de-Curte a promis obéissance.

L'Archiprêtre de Saint-Vincent, avec les sions, 2 promis obéissance.

L'Archipretre de Sainte-Catherine, avec les siens, 2 promis obeissance.

L'Archiprêtte de Saint Thomas-de-Parione a promis obeiffance.

L'Archiprêtre de Sainte-Anastasie, avec les siens, a promis obeissance.

L'Archiprêtte de Saint-Sauveur-de-Campo, avec les siens, a promis obésssance.

L'Archiprêtre de Sainte-Marie-in-Monte-celfo, avec les siens, a promis obéissance.

Et beaucoup d'autres Eglises & Monastères, que nous pouvons à peine comter, ont promis obéissance,

Après l'Election du Seigneur Victor, les Chanoines de Saint-Pierre envoiièrent de leurs Chanoines au Chancelier Roland, pour savoir s'il avoit êté

PRINCES contemporains.

de Pembrook, Régent; &, dès que Louis eut quite l'Angleterre, il y vint faire homage au jeune Souverain, & ren-dit Carlile, dont il s'étoit emparé pendant la Guerre Civile. 1221. Dans un volage à lork, Henri conclut le mariage de Jeane, sa soeur, avec Alexandre II , Rot d'Ecoffe ; mais cète Princesse, acordée au Fils du Comte de la Marche, étoit avec la Reine sa mère, remariée à ce Comte; & ce n'est pas sans peine qu'on peut la ra-voir. Son mariage se fait, des qu'elle est de retour en Angleterre. 1236.Henri s'étant brouillé avec les Barons; Alexandre redemande avec hauteur le Northumberland, fur lequel il formoit des pretentions. Henri va traiter avec ce Prince à Iork; & se procure la paix mosènant 80 marcs d'argent. 1233. La Reine Jeane d'. Angleterre étant morte; Alexandre epoule Françoise; & fair dire à Henri, " Qu'il ne veut ) plus lui rendre homan ge n. Le Parlement, choqué d'une bravade, qui n'avoit pour but que de tirer quelque avantage, veut la guerre avec l'Ecoffe; & bientôt une Armée s'avance jusqu'à Newcastle. Alexandre demande la paix; & l'obtient à condition de rendre le même homage que ses ptédécesseurs. Il meurt ensuite en 1249. Alexandre III, son fils, qui lui succède Mineur, épouse, en 1251, Marguerite, fille d'Henri III. Les noces se font à Iork, où les 2 Rois s'étoient rendus. Henri veut engager Alexandre à lui faire homage de tout son Rolaume. Le jeune Roi, quoique vivement presse, le refuse; & ne rend que le même homa-

SAVANS & ILLUSTRES.

dissit: aussi (Que le Comte 1)Simon avoir averrileComn te Rabert des embuw ches, qu'on lui tendoit: n Qu'ils s'envoyoient re-1) ciproquement des Cou-" riers: Qu'ils machinoient ensemble quel->> que chose; & qu'il y aun roit désormais du dann ger à confier au Comte 3) Simon le comandement n d'une Armée n. Le Grand-Amiral, informant le Roi de ces choses & d'autres pareilles, ajouta, " Qu'il faloit doner m une entière crosance à n ces Lètres: Qu'il avoit n apris lui-même que le 3) Camte Robert & plun fieurs autres conspi-" roient contre le Roi, & w que le Comte Simon êv toit entré dans le comn plor; ce qui n'étoit à " présent que trop mani-1) feste: Que son avis è-33 toit donc qu'il faloit se nhâter de prévenir le mal, n) dont on étoit men nacen. Le Roi se perfuade d'autant plus aise-ment ce que l'Amiral lui disoit, qu'il tenoit pour suspects tous ceux de son Sang & tous fes proches. Ses Letres mandent en Cour le Comte Simon, qu'un autre Conétable va remplacer. De retour à Palerme, ce Comte est continé dans une prison, sans avoir le tems ni la liberté d'exposer son innocence, & de réfuter en Justis ce les Accusations intentées contre lui,

Le Roi se soustrait enfuire en 1249. Alexandre III, son sils, qui lui
succède Mineur, épouse,
en 1251, Marguerite, sille
d'Henri III. Les nôces se
font à Iork, où les 2 Rois
s'êtoient rendus. Henri
veut engager Alexandre à
lui faire homage de tout
son Roiaume. Le jeune
Roi, quoique vivement
presse, le refuse; & ne
rend que le même homage que ses prédècesseurs.

Le Roi se soustrait ensuite tèlement à tout le
monde, que, durant beaucoup de tems, il ne voit
absolument que l'Amiral
Majon & l'Archevéque Hugue. Cète manière de vivre sut cause que la pluspart le crurent mort. Quelques-uns disoient, se que l'on
n'avoit pas de peine à
croire, parcequ'on avoit

EVENEMBNS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

narques dans son Parti-Ses AmbasTadeurs même & des Légats de l'Antipape se presentent au Concile. On les écoute: mais ils n'obtienent rien. Alexandre revient à Rome: mais come le nombre des Schismatiques êtoit le plus considérable dans la Ville, & come il ne pouvoit pas comter sur ceux des Romains, qui lui paroissoient le plus atachés, il se retire encore dans la Campanie. Il ne s'y trouve pas le plus fort; &, de l'avis des Cardinaux, il prend le parti de se réfugier en France. Il s'embarque à la fin de l'année sur des Galères, que le Roi de Sicile lui prête; & débarque à Gène le 21 de Janvier.

Le 17 de Mars, l'Armée des Milanois va comencer le siège de Castiglione, Château dans le Comté de Séprio. L'Empereur la force à le lever. Il arive l cependant en Italie plusieurs Princes & Prélats d'Allemagne avec leurs Troupes. Les plus considérables étoient, Conrad, frère de l'Empereur, Comte Palatin du Rhin; son cousin Frédéric, Duc de Souabe, son beaufrère le Landgrave de Hesse; le Fils du Roi de Bohème ; & après fon mariage,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

reur Frédérie I & de Béavers 1176. Son Frète l'-Empereur Henri VI, le fait, en 1195, Duc & Marquis de Toscane, & lui done la fouissance des Biens de la Comtesse Mathilde, en lui faisant épouser Irène, Reine douairière de Sicile, Veuve du Roi Ro-ger III, fils du Roi Tan-crède, & Fille de l'Em-pereur Grec, Isaac l'Ange. L'Année suivante, Henri VI done à Philippe les Duchés de Souabe & de Franconie, vacans par la mort du Duc Conrad, leur frère. Philippe est élu Régent des Rolaumes de Germanie & d'Italie en 1197, pour gouverner du-rant la Minorité du Roi Frédérie II, son neveu. En 1199, il est élu Roi de Germanie & des Romains, Orl lui opose la même année, d'abord Berthold, Duc de Zéringhen, dont il se débaratse avec de l'Argent; enfuite. Otton de Welf-Este, fils du Duc Henri le Lion, & Comte d'Ardenne & de Poitiers, en concurrence du-quel il règne jusqu'au 21 ou 22 de Juin 1203, qu'il meurt affassiné.

La Reine Irène, sa femme, le fit Pere de 4 Fil-les, qui furent, 1°. Cunégonde, qui mourut en 1248, Femme de Winceflas Ottocar, Roi de Bo-heme; 2°. Marie, qui fut donce en mariage à Henri, Duc de Brabant, & mourut en 1239; 3°. Ethifa, qui fut femme de Ferdinand III, Roi de Léon & de Castille, & mourur en 1235; 4°. Béatrix, que l'Empereur Otton IV épousa, en 1209, & qui mourur, dit-on, 2 jours

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

ment se peut-il qu'il écrivle les Lètres, que Rainaldi raporte, lesqueles couvrent de tant d'oprobre ces mêmes Cardinaux, qu'il traite avec une extrême dureté, précisément parcequ'ils ne s'acordoient pas pour l'élection d'un succeffeur de S. Pierre, & qu'ils laissoient l'Eglise de Dieu dans une si grande consustion? Mais n'en disons pas d'avantage. Dans le mois de Février, come Richard de San Germano l'ateste, Frederic envoïa le Grand-Maître de l'Ordre Teutonique, Archevêque élu de Bari, avec une autre Persone , à la Cour de Rome pour la paix. It ne se fit rien. Par la faute de qui? L'Histo-rien ne le dit pas. Dans le mois d'Avril, il permit ausse aux 2 Cardinaux qu'il retenoit Prisoniers, d'aler à Tivoli; ce qui peut saire croire qu'il les laissoit aler pour l'élestion du Pape, come il avoit fait l'année précèdente. Voiant ensuite qu'il n'y a-voit pas lieu d'espérer la paix de la part de la Cour de Rome, il recomença les hostilités au mois de Mai suivant. Le Duc de Spolete ala, par fon ordre, faire le dégat dans le Territoire de Narni.Les Romains en firent de même dans le District de Tivoli, que l'Empereur possedoit alors. Les Troupes Impériales affiègèrent Afcoligu'elles prirent dans.le. mois de Juin. Dans le mêene mois, l'Empereur vine dans la Marche d'Ancone; &, campa près de l'Avonzana jusqu'au mois de Juillet, qu'il ala faire le dé-gat dans les environs de Rome. Il renera dans la Pouille au mois d'Août.

Nous lifons dans Mathieu Paris, Ecrivain d'ailleurs.

revêtu de la Châpe, come quelques-uns le crojoient, ou élu de quelque manière que ce fut. Ceux qu'en avoir charges de s'informer, envoies deux fois, raporterent deux fois qu'il n'avoit êté ni revêtu de la Châpe, ni décoré d'aucune marque d'élection. Le jour suivant, pour oter toute efpèce de doute, les Chanoines envoièrent quelques-uns des leurs pour assitter à la table des Caril tenoit une place plus honorable que de coûtume, ou s'il étoit le premier pour bénir la table, ou si par la place, par le distingué des Cardinaux; & dans tout cela rieu ne leur sit voit qu'il eut été élu, & qu'il y eut chés lui quelque chose de changé. C'est de cète manière que les Chanoines, chaque jour de huit de suite, se sont informés de l'êtat du Chancelier.

· Basson & Jean de Romano disent : Après que, torsque le Seigneur Victor Etant assis sur la Chaire de S. Pierre, le Chancelier se fut retiré dans la For-teresse, Jean Phizute, Clerc, & Jean de Boccalata, Laic, voulurent metre la Chape au Chancelier, qui les repoussa rudement en difant: Ne me rendés pas ridicule. Le Pape est là. Alles à lui, & obéiflés-lui.

Le Prêtre Blaife & le Prêtre Manerio, Redeurs de Rome, difent, " Que, " le lendemaine l'Elec-39 tion du Seigneur Victor, >) ils alèrent avec ; autres 79 Refleurs du Clergé, vers n toient avec lui, & qu'ils 3) le virent sans la Châpe, ni 99 rien autre chose qui

PRINCES contemporains.

P. I, Art. IV. Afaires avec les Princes de Galles. Les Gallois, reste des an ciens Bretons, s'étoient retirés, après l'invasion des Anglo - Saxons, dans un Pais montagneux à l'Ouest de la Saverne. Les Anglo-Saxons, crofant les Bretons d'origine Gauloise, nomérent ce canton Pais de Walles, ou Galles, c'est à dire Pais des Gaulois. Les Habitans le nomoient Cambrie, & se nomoient eux-même Camdinaux qui étoient là, & bres. Durant & depuis voir si du moins à table l'Eptarchie, les Rois Anl'Eptarchie, les Rois Anglo-Saxons furent presque continuèlement en guerre avec les Gallois, qu'ils ne purent pas subjuguer. Ils se rendirent maîtres seureng, par l'habit, il étoit lement de quelque partie du Pais. Les Rois Normans & Angevins tenterent à diférentes reprises la même conquête: mais sans pouvoir y reussir. Ils forcèrent affés souvent les Princes de Galles à leur rendre homage: mais, dès qu'il y avoit des troubles en Angleterre, ces Princes seconoiene un joug, qui leur étôit insuportable; & leur Eglise, que les Papes avoient soumise a la Primatie de Cantorbéri, sui-voit le sort de l'Etat Politique. Elle reconsissoit, ou ne reconoiffoit pas le Primat, selon que ces Princes rendoient, ou ne rendoient pas homage auxRois d'Angleterre.Léo lin, Prince de Galles, profitant des quereles que le Roi Jean avoit avec les Barons, s'empara de di-verses Plaées, enlevées par les Anglois à ses prédècesseurs; & fut excomunie par le Légat, envoié pour favorifer le Parti du Roi. Quand en 1217, le Traité du Prince Louis avec Henri III eût ramené la paix; le Comte de Pembrook, qui ne vouloit qu'afermir marquat son élection; le jeune Roi sur le Trône, que tems, l'ésprit troublé se de qu'avant de se reti- loin de saire la guerre de ces révoltes imprévuses:

SAVANS & ILLUSTRES.

entendu dire qu'il y avoit longtems qu'il médicois de se défaire du Roi. Plusieurs venus de la Pouille, n'aiant pas pu voir le Ros come ils avoient courume, retournoient repandre sa mort dans la Poullle come certaine, en affurant qu'il n'y avoit point à douter de ce que le bruit public en avoit dit. Alors les Apuliens, Peuple très inconstant, qui desiroir en vain d'aquérir une liberté, qu'il n'ê-toit pas capable de conserver après l'avoir aquise, parcequ'il étoit peu propre à la guerre, & qu'il ne pouvoit pas rester tranquile durant la paix, prenent les armes, font des Affociations, fottihent des Chateaux. Quelques-uns, que la longue durée de la paix ennutoit, sont entraînés par leur seule inconstance. Quelques autres cedent à l'apas du butin. La pluspart s'arment, crofant avoir à vanger la mort du Roi. Beaucoup cependant se préparent à fourenir l'innocence de l'Amiral. Ce n'est par tout que trou-ble & que tumplte; & l'on en vient souvent aux mains avec des succès équivoques. Le Comte de Loritello s'empare de la pluspart des Places mari-L'Empereur des rimes. Grees, à qui le Comte avoit demandé du secours, envoie de très grands Seigneurs à Brindes avec de l'argent. Le trouble & la confusion ne sont pas moindres dans la Terrede-Labour. Les uns se révoltent contre le Roi, les autres tienent bon pour lui. Robert , Comte de Sorrente, est reçu par les Copouans; & s'empare, à titre héréditaire, de la Principauté de Capoue. L'Amiral a ; pour quel-que tems , l'esprit troublé

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC'1.

le Chancelier Renaud, élu nouvèlement Archevêque de Cologne (1). Ce dernier amenoit plus de 500 Chevaux. A la fin de Mars, l'Empereur s'avance jusque Sous les murs de Milan; & fait aracher les bleds & les vignes, & couper les arbres à 15 milles à la ronde. Après avoir êté passer quelques jours à Lodi pour un Concile, que Victor IV devoit tenir, & dont l'ouverture se fait le 18 de Juin; il revient, le 7 d'Août, camper près de Milan. Quelques jours après, le Comte Palatin du Rhin, le Landgrave de Hesse, & le Fils du Roi de Bohème aiant pris & doné les suretés convenables, les Confuls de Milan viènent pour s'aboucher avec eux: mais des Soldats de l'Archevêque de Cologne, qui ne savoient rien de ce qui se passoit, les arêtent, lorsqu'ils aloient au Quartier des 3 Princes. Cète nouvèle, portée à Milan, en fait sortir toutes les Troupes, qui fondent sur le Camp,

(1) Pluficurs Diplomes, raportes par Ughelli, font voir que Renaud, ou Reinold, avant fon élection à l'Archeveché de Cologne, prenoit le titre de Chanselier du sacré Palais.

D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

On a vu dans l'Arricle précèdent coment Philippe & ses Concurrens furent clus Rois de Germanie & des Romains. Philippe fut surnomé

Sans-Terre, parceque, lorsque l'Empereur son Père investit ses Frères des apanages, qu'il leur vouloit doner, il n'en eut point à cause qu'il étoit

encore Enfant. La décision d'Innocent III ne l'étona point; &, quoique ce Pape eut declaré nuls son Eledion & son Couronement, il ne les crut pas moins légitimes, & ne songea qu'à se rendre supérieur en forces à son Concurrent Octon- Pour cet effet, il mit dans ses intérêts la Noblesse, en lui distribuant les Domaines, que sa Maison avoit dans la Souabe & dans la Franconie; & Premistas, Due de Boheme, en lui conférant, pour lui & ses successeurs, le titre de Roi, Dans le même tems, il fit une étroite Aliance avec Philippe-Auguste, Roi de France, qui le secourut puissam-ment. Otton fut d'autant moins en état de lui réfifter, que son oncle Ri-chard, Cour de Lion, Roi d'Angleterre, étant mort en 1199, fon autre oncle Jean Sans - Terre, successeur de Richard, ne sut pas longrems en érar de lui doner des secours, & que, lorsqu'il le pouvoit au comencement de son regne, loin de vouloir sacrifier quelque chose de ses trésors pour maintenir son Neveu sur le Trone, il aima mieux accèder à l'Aliance défensive que Philippe avoit faite avec

EMPEREURS ROIS; & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

très partial pour l'Empereur Frédéric, que ce Prince fit de grandes folicitations, de vives instances, & même des menaces aux Cardinaux pour qu'ils ne diférassent pas l'élection d'un nouveau Pape, parceque leurs dissentions tournoiem à son déshoneur, en ce que les Peuples s'imaginoient que c'étoit par ses intrigues que le Siège vaquoit fi longrems. Les Cardinaux repondirent, u Que, s'il 1) avoit la paix & le bien n de l'Eglise si fort à cœur, n il remît en liberté les n Cardinaux & les autres n Prelats, qu'il retenois n en prison. Frédéric relâcha du moins les Cardinaux & les Oficiers du Pape, en leur faisant pro-mètre qu'ils s'emploie-roient efficacement, tant à la eréation d'un nouveau Pape, qu'à la conclusion de la paix entre l'Eglise & l'Empire. Voiant ensuite que sa condécendance n'avoit produit aucun bon effet, il marcha, plein de colère, du côté de Ron me, & se mit à faire le dégât dans les Terres des Cardinaux & des Nobles Romains. En cete ocafion, les Sarasins Intidèles prirent Albano, comirent les plus grands excès, dépouillèrent les Eghses, & réduifirent les Habitans à la dernière misère. Les Cardinaux alors envoièrent prier Frédéric de suspendre les hostilités, en lui promètant de pourvoir in-cessamment l'Eglise de Dieu, d'un Pasteur. Les François envoièrent aussi des Députés aux Cardinaux les presser fortement de ereer un Souverain Pontife. Tout ce récit est de Marhieu Paris: mais je n'ose pas assurer qu'il foit vrai dans tous fes Philippe-Auguste. La for- points. Richard de San-

2) rer, ils entendirent deux 2) fois de la bouche du Chan-2) celier, qu'il n'êtoit, ni 2) n'avoit été revêtu de la 2) Châpe 2). Otton, Cardinal de Carcere (a) atesta, en présence des mêmes Recteurs qui se trouvoient là, 16 Que le Seigneur 2) Octavien n'avoit fait 2) aucune violence ni in-

o) jure au Chancelier ?.

Otton dit ausli: C'est
sans sondement que cète
injure a été faite au Chancelier, puisque persone ne
lui a ôté la Chape, qu'il

n'a jamais eue.

Le Prêtre Barron & le Prêtre Jean, Chapellains du Cardinal Chancetier, ont dit, " Que, le lende-3) main de l'Election du >> Seigneur Victor, ils ê-3) toient alés trouver le 3) Chancelier , & qu'ils lui 3) avoient dit: Aiant en-3) tendu dire que vous a-3) vies été revêtu de la 3) Chape, nous nous ré-3) jouissions; & nous nous 3) afligeons à présent, en 2) voiant qu'il n'en est rien; 2) & qu'il leur dit: Naies o) ni joie, ni chagrin par o) rapport à moi, parceque o) je n'ai été, ni ne suis o) revêtu de la Chape. A-3) les à celui que vous en 3) voiés revêtu, & obéisses. 3) lui 3). Le Prêtre Bar. ron & le Prêtre Jean one! chargé quelques - uns de l nos Cleres ici présens de jurer, fur leurs ames, que ces paroles sont sorties de cète manière de la bouche du Chancelier.

Les Cleres de la Cardinalie de Saint Chrisogone ont dit, « Que, le len
) demain de l'Election du 

) Seigneur Victor, ils a
) lèrent trouver leur Car
) dinal, qui étoit avec le 

Chancelier; qu'ils l'in
terrogèrent, en disant: 

Tous les Cleres vont aux 

pieds du Seigneur Pape.

(a) De Saint-Nicolasin-Carcere-Tulliano. PRINCES contemporains.

pour recouvrer les Places, que les Gallois avoient prifes, leur acorda la paix. sous la seule condition de l'homage. Léolin le rendir, & fur absous par le Légat. 1228. La révocation des 2 Chartes aiant produit un mécontentement général en Angleterre; les Gallois font des courses dans leur voifinage, Henri mène lui-même une Armée contre eux; & re-vient sans avoir eu de succès marqué. 1233. Léolin se ligue avec le Comte de Pembrook, fils du Régent, qui ne vivoit plus; & ce Comte ne se soutient dans sa révolte que par le secours des Gallois. Après fon affassinat en Irlande, 'Archevêque de Cantorbéri & l'Évêque de Glocefter vont, de la part d'-Henri, trouver Léolin, & concluent la paix avec lui. 1237. Ce Prince, vieux & très infirme, se met sous la protection du Roispour. se garantir des persecutions de Griffin, l'un de ies fils; & rend volontairement homage, ce qu'aucun de ses prédè-cesseurs n'avoit fait. Il meurt en 1241; & laisse ses Etats à parcager à ses fils David & Griffin, Le premier s'empare de tout; & met son Frère en prison. La Femme de celuici réclame la protection d'Henri III; & lui promer, outre un présent de 600 marcs, un tribut de 300, s'il delivre son Epoux, & le fait jouir de la portion des Etats de Léolin, qu'il devoit avoir. Henri fait somer David de remètre Grissin en liberté; & de lui restituer ce qu'il rerient injustement: mais David, par des ofres plus considérables, gagne Henri qui se charge de gar-der Griffin dans la Tour de Londre. Ce malheureux Prince se tua, 3 ans aSAVANS & ILLUSTRES.

mais ce n'est pas au poinc que son visage en soufre aucune altération; car il s'étoit acoutumé de longue main à conserver toujours, même dans les plus grands dangers, un air également ferain, de peur que, si, toutes les fois qu'il y avoit quelque chase à craindre, le changement de son visage l'anonçoit, il n'inspirat de l'esperance à ses Ennemis, & de la crainte à ses Partisans. Ce qui lui paroît de mieux à faire dans un si grand embaras, est d'exhorter l'souvent, par ses Lètres & par ccles du Roi, ceux qui ne s'étoient pas encore révoltés, a à se rapeller n leur courage; à com-" batre hardiment contre » les Traîtres; à réponn dre à l'opinion que l'on n) avoit d'eux; à se res-» souvenir que la gloire " & les récompenses s'an quièrent par la Vertu; n & que la Trahison ne m peut recueillir que des " fuplices & qu'une infan mie éternèlen. Cependant, il gagne à Palerme tous cenz qu'il peut. Il leur déclare son projet de la mort du Roi, qu'il croit que l'on doit hater. Il craignoit que, si le Roi venoit à s'apercevoir do ce qu'il complotoit, il ne Pacusat de Haute-Trahifon, & ne le fit mourir.

Geofroi, Comte de Monte-Seagliofo, se trouvoit alors à Palerme. C'étoit un Seigneur, dont la libéralité n'avoit point d'é» gale; dont la valeur étoit admirable à la Guerre, & la capacité très grande dans les Conseils: mais, en même tems, il étoit d'un esprit lèger & d'une fidélité peu sure; & soupiroit toujours après les nouveautes. Il possèdoit en Sicile Noto, Sclafana, Calataniffeto & d'autres près, en voulant se fauver | Places : mais il aimois

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Les 3 Princes, dont la parole avoit ocasioné le malheur des Consuls, veulent tuer l'Archevêque, come les aiant fait arêter pour empêcher qu'on ne traitât de la paix; ce qui pouvoit être, puisque ce Ministre étoit sans doute intormé que l'Empereur vouloit détruire Milan. Frédéric n'apaile ces Princes qu'avec peine. On continue de se batre; &, come dans une ataque austi brusque, il étoit dificile d'observer aucun ordre, l'Empereur fait plus l'ofice de Soldat, que celui de Général. Il reçoit une légère blessure, & son cheval est tué sous lui. Les Milanois, acablés par le nombre, se retirent avec précipitation, & laissent beaucoup de morts sur la place. En les poursuivant jusqu'aux portes de la Ville, on leur prend 276 Fantassins, avec environ 80 Cavaliers; & tous font conduits dans les prisons de Lodi. L'Empereur achève de détruire, dans le District de Milan l tout ce qui pouvoit servir à la subsistance des Citoïens de cète Ville; &, pour empêcher les Plaisantins d'y transporter des vivres, il

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

contraire au Roi Otton, qui pourtant eut l'avantage, apres divers mauvais snecès, de se voir un Alié puiffant, fur lequel il n'avoit pas du comter, Ce fut Premistas, Roi de Bohème. Ce Prince quita le parti de Philippe, qui venoir de le priver des Fiefs qu'il tenoit de la Courone de Germanie, parcequ'il avoit répudié sa Femme, quoique Philippe s'y fut opose- Mais les secours qu'Otton eut de ce nouvel Allié, joints à ceux qu'il n'avoit pas ceffe d'avoir du Roi de Danemarck, son beaufrère, ne mirent point de bornes aux progrès de Philippe, qui remporta même, en 1206, une victoire si considérable, qu'Octon fur obligé de se retirer dans les Etais de Brunswick. L'Archevéque de Cologne, & sa Ville firent leur acomodement alors avec Philippe. Henri, Comte Palatin, frère aîné d'Otton, fuivit le torrent de la fortune, & reconut le Vainqueur pour légirime Roi de Germanie & des Romains, parceque le Vaincu n'etoit pas en êtat de le faire jouir tranquilement du Palatinat. Philippe, Prin-ce fage, ne méfusa pas de sa victoire. Il ne s'en servit que pour efermir son droit à la Courone. Il ne balança pas à renoncer à son Election du Mulhaufen; & voulut qu'on en fit une nouvele dans une Diète plus nombreufe. Tous les Princes & Seigneurs d'Allemagne concoururent à l'élire d'une manière plus solemnèle, & l'Archeveque de Cologne le courona à Aix-la-Chapelle. Innocene III, ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

être d'autant plus afligé, que la Chronique finisse cète année , que c'eft un Eerivain sage, dit seulement qu'au mois de Mai Frederic, avec sa Cavalerie, ala faire quelque domage aux Romains; & qu'ensuite, à la prière des Cardinaux, il s'éloigna des" environs de Rome; & que, dans le même mois, il remit en liberté le Cardinal-Evêque de Palestrine, qui s'ala joindre aux autres Cardinaux à Anagnie. Remarquons que ce fut, non à Rome; mais à Anagnie, que les Cardinaux se rassemblerent pour l'élection d'un Pape. C'est une preuve qu'ils ne devoient pas jouir à Rome de la liberté nécessaire. Il est certain que l'Empereur ne trouble nulement leur assemblée à Anagnie. Enfin, le 24 de Juin, sête de S. Jean Batiste, ou le 26, come le Continuateur de Cassaro & d'autres le disent, leurs sufrages se réunirent en faveur de Sinibald, Cardinal de Saint-Laurentin-Lucina, Génois de naifsance, & de la noble Maison des Comtes de Lavagna, c'est à dire des Fieschi, lequel prit le nome d'Innocent IV. Ricordand Malaspina, Ch. 132, & Galvano Fiamma, dans son Bouquet de Fleurs, disent, « Que les Barons no de la Cour Impériale s) se réjouirent beaucoup s) de cète élection, parcé-1) qu'ils savoient que l'Em-1) percur & le nouveau Pan pe étoient liés d'une én) troite amitié: mais que 1) Frédéric fut afligé de m cèce Election, & dit qu'il n) perdoit un Cardina! n Ami pour aquérir un n Pape Ennemi n. Mathieu Paris raporte que ce Prince mit partout des Gardes fur terre & fur retourne à Lodi passer qui jusqu'alors n'avoit pas mer pour empêcher qu'il nei

3) Que ferons-nous? & qu'il 3) leur répondit : Alés à 3) lui come les autres 1).

Beaucoup d'autres nous difent, a Qu'ils ont vu,

3) le onzième jour, le 3) Chancelier fortir de la 3) Ville sans Chape, sans

3) Etole, fans Cheval blanc, 9) & fans aucun changement d'habits, vêtu de

3) fourures couvertes d'un 9) Manteau noir, avec une

3) Aumusie noire, (& a-3) (ler ainfi) jusqu'à Cif-

2) terna 1). Jean de Romano dit

se avoir à Cisterna entenor de Jean de Naple, Buoo) nodl, & d'autres Car-3) dinaux, qui disoient: 2) Puisque nous somes sans

3) Pasteur & Sans Chef, onfaifons-nous un Seigneur; 2) & qu'ensuite ils le re-

3) vêtirent de la Châpe, & 3) chanterent pour lui, Te 3) Deum laudamus à Cif-

3) terna ?).

Jean de Saint-Etiène & Wolferamin disent avoir 3) entendu le Pape Adrien 3) leur dire, en sortant de 3) Rome; Octavien, que 2) j'ai envoié en Lombaror die, veut excomunier les 3) Milanois: mais j'ai é-3) erit aux Milanois de ne 3) se point soucier de lui, 3) & de tenir ferme, eux & 27 les Brescians, contre l'-3) Empereur; & je me suis or arangé avec eux pour 3) que l'Empereur, retenu 3) par les embaras qu'ils 3) lui causeront, ne puisse 3) pas venir à Rome. J'or ai pris aussi des mesu-3) res avec les Cardinaux, 3) pour qu'Octavien ne 3) soit point Pape après ma 3) mort 1). Gimond & Wolféramin

disent, " Qu'il ont en-31 tendu dire à l'Evéque » de Sabine qu'il retour-9) peroit volontiers au 3) Seigneur Vidor : mais » qu'il étoit tèlement lié o) par ferment, qu'il ne 2) le pouvoit pas sans par-11 lare 37

PRINCES contemporains.

par une fenêtre, & tom-bant dans le Fosse. 1244. David, délivre de son Frère, se moque d'Henri III, & fair même des courses fur les Anglois. Le Roi ne faisant rien pour les arê ter, les Habitans du Païs prenent les armes, pour se défendre eux-même; & font toujours batus. Une Armée marchoit alors vers l'Ecosse. La paix se fait; & cète Armée, devenue inutile, éfraie David, qui comte l'avoir dans peu sur les bras. Pour se tirer tout à fait d'inquietude, il écrit au Pape Innocent IV, « Que » le Roi d'Angleterre, par n un Traité qu'il avoit " extorqué, l'avoit forcé 3) de lui paier un Tribut n de s mille marcs : Qu'il n le prie de le délier de n son serment; & de déo clarer le Traité nul: n de faire homage de ses m Etats nu Saint-Siège; & n de lui paser le même >> Tribut, qu'il avoit coû-" tume de pajer aux Rois 3) d'Angleterren.Innocent, qui ne manquoir pas d'apetit, mord fur le champ à l'hamegon; mais, pour colorer l'injuste usurpaiion, qu'on lui proposoit de faire, il nome Comissaires 2 Abbés du Païs de Galles, qu'il charge d'informer de cète Afaire: & qu'il autorise, s'ils trou vent que David ait êté contraint, à le délier de son serment, & à casser le Traité, Ces 2 Moines osent citer Henri à com paroître devant eux; & le Parlement, indigné de l'outrage fait à la Majeste Roiale, résout la guerre contre les Gallois, 1245. Les Anglois la font avec peu d'ardeur; & sont batus plusieurs fois. 1246. Henri se met à la tête de l'Armée, & les Gallois se réfugient dans leurs

SAVANS & ILLUSTRES.

Noto plus que les autres, parceque cète Place étoit propre à faire une longue défense, tant par sa siruation très forte, que par le nombre de ses habitans. Maion fait d'abord entendre au Roi qu'il est dangereux de laisser une Place si forte au Comte & lui perfuade de s'en emparer. Enfuite, fachant le Comte très irrité d'avoir perdu sa Place, il le fait venir en cachète; & lui jure, 4 Qu'il est plus n affigé, qu'on ne le peut » croire, de cète injustice; n Qu'il a réfisté fortement n an Roi lorfqu'il l'ordon noit: mais que l'inconn sidération & la folie de n cet Home étoient st n grandes, qu'il ne ren qui que ce fur; & qu'-» aucune sorte de remon-» trance ne pouvoit le » faite désister de ce qu'il 1) avoir une fois réfolu: " Que ce qu'il y avoit de » plus indigne, c'est qu'-» étant le plus borné de " tous les Mortels, il din foit que la science de n Salomon avoit été mén diocre; & croïoir avoir 2) feul des lumières & de n la vertu: Qu'au reste, " moins Roi que Tiran, n il méditoit quelque chon se de funeste; & qu'il 1) étoit aise de compren-" dre par les discours que 3) s'il regnoit plus long-) tems, il ne resteroit n de Nobles, qui ne susn sent, ou confinés en prison, ou sivrés au su-plice p. Et, dit-il, s'il nous arivoit pis, nous l'aurions bien mérité; car st nous étions des Homes, & non plus lâches que des Femmes, si nous faisions usage de la raison, & si nous ne resemblions pas aux Bêtes brutes, nous aurions deja coupé cours à ces sortes de plaintes, en nous montagnes, où l'on ne délivrant de cète Pefte pu-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

l'hiver, avec l'Impératrice, le Duc de Souabe, & Welf VII, fils du Duc Welf VI. Les autres Princes reprènent le chemin de l'Al-

lemagne.

Le Roi de Sicile permet à Mathieu Bonello de revenir à Palerme. La Noblesse & le Peuple, le regardant come le Libérateur de la patrie, le reçoivent avec de si grands témoignages de joie, que Guillaume en prend de l'ombrage. Les Amis & les Créatures de Maion nourrissent & fortifient les foupçons du Roi fur Bonello, qu'ils acufent de prendre des mesures pour usurper le Trone. Bonello s'en aperçoit; & lie un complot pour déposer Guillaume, & mètre en sa place le Duc Roger, son fils, encore jeune Entant : mais, tandisqu'il n be n. D'autres nient s'ocupe, hors de Palerme, à diférens préparatifs, les Conjurés impatiens se soulèvent; marchent au Palais; se saisissent de Guillaume; & présentent aux fenêtres le petit Duc Roger, pour le faire proclamer Roi par le Peuple, qui se partage.Le plus grand nombre aprouve ce qui

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

cessé de favoriser Otton, fut si transporté de colere contre l'Archeveque, qu'il prononça sa déposition, & força le Chapitre de Cologne d'en élire un autre. Malgre cète colère, il ne tarda pas à s'adoucir en faveur de Philippe. Raportons ce qu'en dit Muratori sous l'année 1207, T, V, p. 128. L'année précèdence, le Pape Innocent III, qui voioit les Afaires d'Otton, en Germanie, dans une grande décadence, reçue du Roi Philippe des Letres pleines de soumission, ainsi qu'on l'aprend de la Chronique d'Arnold de Lubec, Liv. VII, Chap. 26; &, come Home pourvu d'une excelente boussole, avec laquèle il savoit voguer en assurance selon les difé-rens vents, il prit un ton plus doux avec Philippe. Il envoia gete année (1207) deux Cardinaux Légats en Allemagne, avec ordre de traiter de la paix. L'Abbé d'Ursperg die a Qu'elle fut 1) conclue, & que Philip-1) pe s'engagea de doner n) une de ses Filles pour n) Femme au Roi Otton, 1) avec le Duché de Souaqu'il se soit fait aucun acomodement; & disent que les Legats, n'aiant pu rien obtenir à l'égard de la paix, firent conclure une trève d'un an, & firent mètre les armes bas à Philippe. Cela n'empécha pas qu'Innocent, ainst que le disent Ainold de Lubec, au même endroit, & Albert de Stade, sous l'année 1207, ne songeât à s'acomoder lui-même avec Philippe, & qu'il ne se montrat prêt à lui doner la

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

passat des Lètres, qui portassent dans le Rosaume de Sicile & de Pouille la nouvele de l'exaltation d'-Innocent- Mais Richard de San-Germano, qui, come Italien, mérice plus de croiance, dit, que Prédé-ric reçut à Meife la nouvèle de l'élaction du Pape, & qu'il ordona qu'on chantat partout les louanges du Seigneur, c'est à dire qu'il fit chanter par-tout le Te Deum; & que de plus il ne difera pas beaucoup d'envoier au Pape à Anagnie l'Archeveque de Palerme, avec Pierre des Vignes, & Maître Thadée de Sessa pour le féliciter de son exaltation, & traiter du bien de la paix; & qu'ils en furent bien reçus, & raporterent au Prince une réponse favorable. La Lètre, qu'il écrivit alors, & qui se lie dans les Annales Ecclesiastiques de Rainaldi, ne fait aucune mention de l'Archevêque; & l'on voit par une autre Letre de ce Pape que ses Ambassadeurs ne furent point admis à son audiance; ce dont Frédé-ric se plaignit dans la suite. Au mois d'Août, un bon Corps de Troupes Romaines , envoié fecretement , fit rentrer Viterbe fous l'obéissance du Pape. Il y avoit dedans une Garnison Impériale, comandée par. Simon, Comte de Chié-ti, laquele fut assiégée dans la Citadèle. Frédéric trouva mauvais que le Pape eût recouvré cète Ville du Domaine de l'Eglise , parceque la trève duroit encore, & que l'on traitoit de la paix. C'est pourquoi, dans le mois de Septembre, il vint, avec une nombreuse Armée, assiéger Vi-terbe. Il s'ésorça, par ses s'êtoit fait. Les autres montrat prêt à lui doner la menaces & par le jeu de Courone Impériale, quoi- la constance des Assièges;

L'Eveque d'Alatri a dit, en présence du Seigneur Gui de Crème, Cardinal, de Gimond, de Jean Gae-tano, & de beaucoup d'autres; Je ne puis pas aler au Seigneur Victor; parceque, par l'engage-ment que j'ai pris à Ana-gnie avec le Chancelier & les fiens, je n'y puis pas aler jufqu'aux Calendes: mais, après les Calen-des, j'irai. En atendant je le tiens cependant pour mon Seigneur & Pasteur. C'est pourquoi, se trouvant malade après les Calendes, il envoïa sa promesse d'obéissance au Seigneur Vidor par un Clere, que nous avons préfent. Lesdits Resteurs du Cler-

gé de Rome, les sept Ar-chipretres mentionés cideffus, & beaucoup d'autres honetes & religieux Clercs, & Pierre, Préfet de Rome, & Etiène de Te-baldo, & Etiène Norman, & Jean de Saint-Etiène, & Jean Gaetano, & Wolféramin de Gidocica, & Gimond de la Maison de Pierre de-Léon, & beaucoup d'autres illustres Romains & de Perfonages très nobles, qui ont êté présens à toutes ces choses, qui les ont toutes vues, & qui s'en sont mêlés, ont rendu témoigna-ge de tous les Articles cideffus.

CH. LXVIII. Comene Frédéric, par sa ratifica-tion, confirma l'Election de Victor, & l'intronisa.

Vidor aiant été confirmé & reçu de cète manière dans la Papauté, l'on porta au Prince la Sentence du Concile des Evêques, Quand il l'eutreque avec vénération & qu'il l'eût aprouvée, on fit venir Victor à l'Eglife. On l'y reçut avec de grandes cèré. monies, en présence de la foule du Clergé & du Peuple, & on lui fit les acciamations come au SouPRINCES contemporains.

pouvoit pas les poursuivre. Henri se retire, après avoir fait batir une Forteceffe dans un endroir avantageux. Les Anglois & les Gallois sont ensuite to ans en bone intelligence: mais, en 1296, ces derniers aiant eu quelque sujet de mécontentement, recomencent leurs courses. Le Prince Edouard, fils aîné d'Henri, lequel avoit alors 17 ans, entreprend de les repouffet; mais fes Troupes mal patées le servent mal. 1257. Le Roi marche en persone contre les Gallois, qui faisoient de continuels progrès. A son aproche, ils font enx-même le degat dans le plat pais, & gagnent leurs montagnes. Henri campe; &, les croiiant bien loin, il est très étoné de les voir fondre tout à coup sur son Armée, & la mèrre en déroute. Les Anglois furent empêchés depuis, par d'autres afaires, de continuer cète guerre,

P. I', Art, V. Afaires avec la Cour de Rome. Dès qu'Henri III eût êté couroné, le Comte de Pembrook, Régent, lui fir rendre homage au Pape entre les mains du Légat, afin de mêtre la Cour de Rome dans les intérêts de ce jeune Prince. Par une Lètre, qu'il écrivit alors au Pape, il lui no-tifia la mort de Jean, & lui demanda sa protection pour Henri. Bientôt après, un Légat vint en Angleterre renouvèler l'excomunication du Prince Louis & de ses Adhérans; & Louis, de son coré, protesta contre rout ce que le Légat feroît à son préjudice. 1217. La paix conclue entre Henri III & le Prince Louis, dont une SAVANS & ILLUSTRES

blique. Mais le Destin peutêtre nous entraîne à notre perte, & nous aveugle fur le danger, qui nous menace. Ce Destin n'est que notre indolence, qui nous expose aux plus grands dangers. Le Comte, qui comprit où ce discours tendoit, répondit, a Que tout le » monde croioit que le n Roi ne failoit absolun ment rien que par les y conseils de l'Amiral ; n qu'il avoit donc tort de ne pas rendre publiques " les folies & la tirannie " du Roi; de soufrir qu'n on l'acusar de ce done m autre étoit coupable; 1) & de ne pas exhorter n chacun en particulier à 1) s'armer pour la van-» geance de tous: Que n s'il fassoit conoître ses mintentions, il n'y auroic " persone, qui ne se porn tat volontiers à les len conder; & qu'à son n premier ordre, il étoic n prêt à répandre le sang n du Roin. L'Amiral làdesfus loue la sagesse du Comte; élève son courage jusqu'au Ciel; l'em-braffe; & lui die, « Qua » l'Archevéque & beau-» coup d'autres étoienz n d'avis de tuer le Roi, n pour le mètre lui-même n) sur le Trône n. Il ajoute tout de fuite, plustôt pour sonder le Comte, que pour parler finccrement, a Qu'n il se trouvoit indigne n d'être à la tête d'un fi n grand Rojaume; & qu'n il lui paroiffoit plus fan ge de faire succèder le n Fils au Pêren. Mais le Comte, qui n'eur pas de peine à voir à quèle intention l'Amiral lui parloit ainfi, répondit, (4 Qu'il ne le soufriroit jamais; n parceque du sang d'un " Tiran, il ne pouvoit ja-" mais fortir que des Tides conditions étoit que mans, & que les Fils les Partisans de ce Prince m d'un Père impie, sene seroient point recher- noient nécessairement chés pour l'avoir êté, ne ne les Héritiers de son imnécessairement

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

tout les Evêques & les Ecclésiastiques, qui rapellent à tous leur devoir de Sujets, & particulièrement aux Vasfaux leur serment de fidélité. Le tumulte ne se paife point sans effution de sang. Une flèche, lancée contre le Palais, blesse un œil du jeune Roger, qui survit à peine quelques heures à sa blessure. Le Parti, qui vouloit que le Roi fût remis en liberté devient enfin le plus nombreux & le plus fort; & les Conjurés, après avoir obtenu sureté pour sortir de la Ville, relâchent Guillaume. Ce Prince, pour se vanger, ne cesse pas de poursuivte les Barons; & ceuxci bouleversent tout le Roïaume. Bonello, pris, a les ieux crevés. Le Château de Botera, qui résiste, est détruit. Cependant Robert, Comte de Loritello, rentre dans la Pouille, en fait révolter une partie, & même Tatente. Guillaume survient avec ses Troupes; reprend Tarente, & toutes les Places révoltées. Le Comte Robert, & plusieurs autres Barons vont chercher un asile à la Cour de Frédéric (1).

(1) Voies aux Savans Illustres les Articles de Maion & de Mathieu BoEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

legitime Roi des Romains. L'Abbe d'Ursperg raporte qu'il avoit enten-du dire à des Persones véridiques, a Que Philippe mit Innocent dans fes mintérêts, en lui promè-1) tant de marier une de ses n Filles à Richard, fren re de ce Pape, qui l'an voit déja fait pourvoir n d'un Conné dans la n Pouille, & de lui doner n en dot la Tofcane, Spo-" lète, & la Marche d'-1) Ancone 1). Vraisemblablement ce font là des bruits, que les l'artifans du Roi Otton firent courir; ou même ils durent leur naissance à quelquesuns de ces Gens, auxquels il ne coûte rien de révèler les secrets des Cabinets des Princes. Quoi qu'il en foit, au milieu de l'embaras des Afaires publiques, Inno-cent ne perdit point de vue les Afaires particulières de sa Famille.

Tout étoit déja prêty dit le même Annaliste à l'année 1208, p. 129, pour la reconciliation & l'exaltation du Roi Philippe. Déja même ce Prince avoit envoïé ses Ambassadeurs au Pape Innocent III pour la confirmation des Articles convenus avec les Légats Apostoliques, quand un funeste accident fit éva-nouir tous ces desseins, come on l'aprend d'Arnold de Lubec, Liv. VII, Ch. 14, d'Otton de Saint-Blaife, de l'Abbé d'Urf-perg, & de Godefroi, Moine de Saint-Pantaléon. Le Roi Philippe étoit à Bamberg raffemblant une puiffante Armée, pour continuer la guerre contre Otron, ou pour la faire à Waldemar, Roi de Danemarck, Alié de ce PrinROIS, & autres SOUVE 1 RAINS en ITALIE.

mais; voiant qu'il avoit d'autant moins lieu de l'efpérer, que ses Machines avoient été brûlées, il se conrenta d'obtenir que le Comte Simon & la Garnison. qu'il comandoit, soriffent librement; & se retira en Toscane à Grosseto. Mathieu Paris die que le Comte Simon & sa Troupe furent conduits Prifoniers à Rome : mais il vaut mieux s'en raporter à Richard de San-Gerno, qu'à lui. Sur la fin d'Octobre, Innocent se transporta d'Anagnie à Rome, & sur reçu par le Senat & le Peuple Romain avec des honeurs diftingues. Raimond, Comte de Toulouse, venu depuis quelque tems à la Cour de l'Empereur, s'emploia pour rétablir la concorde; & se rendit exprès au mois.
d'Ostobre à Rome auprès du Pape pour traiter du bien de la Paix entre lui & l'Empereur. Richard de San - Germano finit sa Chronique par ces paro-les. Si Pierre de Curbio dit la vérité dans sa Vie d'Innocent IV, il parofe que ce Pape defiroit, en Home d'honeur, la concorde & la paix, puisqu'avant d'aler à Rome, il envoïa 3 Nonces Apostoquels furent Pierre de Collemezzo, Archevêque de Rouen , Guillaume précèdemment Evêque de Modene, eelebre par ses Miffions en Livonie & dans d'autres païs du Nord, & l'Abbè de Sahagun, en-voié par Ferdinand, Roi de Castille, en Italie, pour travailler à l'union de l'-Eglise & de l'Empire. Ces 3 Nonces, dont les noms ont été défigurés étrangement par Pierrelde Curbios. furent promus, l'année suice. Otton , Comte Pala- I vante , par Innocent au

verain Pontife & Pape Universel. L'Empereur , de même qu'en avoit use Conflantin à l'égard de S. Silvestre, lui rendit humblement à la porte de l'Eglife le respect acoûtumé; &,l'aiant pris par la main, il le conduisit jusqu'à sa Chaire, & Pintronita. Pour ce qui concerne les autres choses qui se firent là, consultés les Lètres raportés ci-deffous.

CH. LXIX. Lêtre de l'Empereur cerite à ce su-

Frédéric, par la grace de Dieu, Empereur des Romains & toujours Auguste, à son très cher E-berhard, Vénérable Archevêque de Saltzbourg, & à ses Sufragans, Albert, Evêque de Frisinghen, Hartmann de Bri-zen, & Romain de Gurck, & à toute la Province de Saltzbourg, falut, grace,

& tout bien. Si vous aviés été présens au Saint, Concile de Pavie, vous auries pu conoître, par le raport de vos ieux, tout ce qui s'est! fair là & dans la Sainte Or, de Eglise Romaine. peur que la Vérité ne puisse être obscurcie par ceux dont les fautses relations & les mensonges se font déja répandus prefque dans tout le monde, ou que votre fincérité ne puisse être entraînée dans le parti contraire à la Vérice, nous avons cru qu'il étoit bon de vous instruire de la fuite de route l'Afaire, sans aucun melan-ge de fausseté, & dans la vérité pure. Il est plus clair que le jour que, le Pape Adrith encore vivant, le Chancelier Roland & certains Cardinaux, n'aiant point d'égard à cète parole du Seigneur: Que sout votre Discours soit, out, out; non, non ( Math. 5 ), aiant

PRINCES contemporains.

met point les Ecclésiastiques à l'abri de la rapace severité du Légat. En vain réclament-ils le Traité de paix. Il prétend, a Qu'il " s'agiffoir d'une Afaire " de Religion, sur laquèle 1) les 2 Princes n'avoient 1) pas pu transiger: Que 1) les Eceléfiastiques, en n'observant pas l'intern dit, s'étoient rendus n coupables de désobéifn sance envers le Pope; n & qu'ils en devoient ê-17 tre punis 11. La punition est de très grosses som-mes, qu'il exige d'eux. C'est à dire qu'il leur vend très cher l'absolution des Censures. 1223. Honorius III, successeur d'Innocent III, mort cète année, comence l'exer cice de son autorité souveraine for l'Angleterre par une Bulle, qui déclaroit Henri Majeur, quoique n'aiant point ateint l'age prescrit par les Loix. On a vu plus haut que cète Bulle subreptice ne servit à rien. 1226. Un nouveau Légat propose au Parlement u de ceder au 1) Pape 2 Prébendes dans 3) chaque Cathédrale, & 1) 2 Places de Moines dans m) chaque Monasterem; & dit, a Qu'on se plaignoit 1) depuis longtems que la 31 Cour de Rome n'acor-» doit rien sans argent; "> & que, pour faire ceffer " le scandale, il faloit en n faire ceffer la cause, 17 qui n'étoit autre que n l'extrême pauvreté du n Saint-Siégen. Le Parlement, dont le Légat luimême avoit demandé l'affemblée, le sépare sans delibérer sur sa proposition. Le Légat va piller fi cruèlement les Eglises des Provinces du Nord, qu'elles s'en plaignent au Pape, qui le rapelle: mais qui ne renonce pas à sa pro-position. Il charge l'Archevêque de Cantorbéri d'-

SAVANS & ILLUSTRES.

n piété: Qu'il n'aprou-" voit, qu'il ne vouloit » qu'une seule chose, c'est » à dire, que l'on défé-1) rat la Courone à l'Amin ral n. Celui-ci repliquant, a Qu'il en seroit mainfi, puisque c'étoit l'a. 1) vis du Comten. Le Comte lui promet de l'aider; &, pour afermir son esprit, qui paroissoit chanceler, il

s'y engage par ferment. Depuis ce jour , l'Amiral ne fongea qu'à crouver le tems & le lieu propres à l'exécusion de fon détestable projet, ne doucant pas que le Comte Geoffroi ne l'aidat en tout: mais la pensee du Comte étoit fort diférente. Il rouloit dans fa tête un tout autre dessein. Il s'étoit affuré déja par ferment de beaucoup de persones de Bari, qui se trouvoient alors à Palerme. Simon de Sanga, Roger , fils de Richard, plufieurs autres Nobles , & quelques Gens de guerre aiant du crédit dans les Troupes, étoient entrés dans ses vues; & trouvoient qu'il étoit indignes honteux, miserable de permètre qu'un Home, dont le Pere avoit vendu de l'huile à Rari (car c'eft ce que l'on disoit, montat sur le Trone. La tirannie, que le Roi exerçoit à l'égard de la Noblesse, leur faisoit aprouver sa morte mais leur dessein étoit, aussitot que l'Amiral l'auroit tué, de se jeter sur lui, come pour vanger la mort du Roi, de ne le pas laisser jouir plus longtems de sa trahifon, & de remplacer le. Roi par fon Fils ainé. C'est ainsi que le Comte oposoit la ruse aux ruses de Maion. Il le flatoit cependant fans mefure. II le prioit (c de ne pas difen rer, par négligence, une n chose d'une importanfait une conspiration a- insister fortement dessus » ce si grande ». Il l'assuÉVÈNEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Les Génois font des Traités de Comerce avec le Roi de Murcie en Espagne, & le Roi de Maroc en Afrique.

1162. LE 25 de Mars, Dimanche de la Pasfion, Alexandre III s'embarque à Gène, & fait route pour la France. Le Samedi, 31, une violente tempête l'oblige de relâcher dans une Ile de la Côte de Ligurie. Il y reste toute la Semaine-Sainte, & célèbre la fête de Paque. Il se rembarque ensuite; & le Mercredi de Pâque, 11 d'Avril, il aborde à Maguelone; &, come cète Ile êtoit trop petite pour recevoir tous ceux que l'envie de le voir avoit amenés, il passe à Montpellier. Il en part à la fin de Juin; &, traversant le Languedoc, en s'arêtant dans quelques Villes, il arive le 14 d'Août à Clermont en Auvergne. Dès que Frédéric le sait en France, il écrit au Roi Louis VII. « pour lui demander une entre-» yue, & lui proposer

rello. J'y raporte, dans un affés long détail, d'après Hugue Faleand Hiftorien contemporain, ce qui concerne l'administration, les complots & l'affassinar de Maion, & les suites jusqu'à la mort de Guillaume I.

EMPEREURS D'OCCIDENT, &

ROIS DES ROMAINS

tin de Wittelfpach, Home enhardi au crime , étoit alors à la Cour, irrité conere Philippe pour diver-ses raisons, & principale-ment parcequ'il avoit re-susé de lui doner pour Femme sa fille Cunégonde, bien qu'il l'eut promise, & que les Fiançailles eufsent été faites. Un jour que Philippe s'étoit fait saigner des 2 bras, le Comte Otton lui fait demander audiance. Introduit dans la Chambre du Rois il tire son épée; & , d'un seul coup à la tête, il l'étend mort par terre. D'autres coups d'épèe le débarassent de ceux qui le vou-loient aréier; &, montant avec ses Gens sur des chevaux, que l'on tenoit prêts, il se sauve heureufement. Cet horrible exces, comis le 21 ou le 22 de Juin, fut détefté de tout le monde, & fur tout du Roi Otton, qui n'avoit point influé dans la résolution de l'Affaffin.

Philippe n'avoit guêre alors que 32 ans. Il fut inhume dans la sépulture des Empereurs de la Maison de Franconie à Spire.

# OTTON IV,

Empereur,

fecond fils du Due Henri
de Welf-Este, dit le Lion,
& de Mathilde, fille d'Henri II, Roi d'Angleterre, naît vers 1180.
Fait Comte d'Ardenne par
l'Empereur Henri VI sans
doute, & Comte de Poitiers par le Roi Richard
Cœur-de-Lion, son oncle
maternel, il est élu par
les intrigues du Pape Innocent III & par les profusions de son même Oncle, Roi de Germanie &
des Romains en concur-

ROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

Cardinalat (a). Leur Inftruction portoit, it Que le " Pape soupirois après la n paix: Que l'Empereur n remît en liberté le reste 1) des Prélats & des Laics 11 faits prisoniers sur les n Galères de Gène : Qu'il 1) songeat à sanisfaire sur s) tous les points, pour n lesquels on l'avoit ex-1) comunié: Que, s'il avoit n reçu quelque tort de l'En glise, elle étoit prête à 1) les réparer, ofrant de s'en n remètre sur le tout à n l'examen de Princes Semculiers & Ecclefiafti-" ques : Enfin que le Pam pe vouloit que tous les n Parcitans de l'Eglise Ronaine fussent compris ne voit pas ce que l'Em-pereur répondit précifé-ment. On aprend seulement d'une Lette d'Innocent que ce Prince s'étendit en diverses plaintes, & reproches contre le Pape. On les peut voir dans les Annales Eccléfiastifiqes. Innocent répondit à tout avec sagesse. Quoi qu'il en foit, les espérances de la paix s'en alèrent en sumée, & l'on se prépara de pare & d'autre à la guerre.

A. 1244,p.266.Ah.Difcorde maudite! On ne sauroit dire combien celle qui
règnoit entre l'Empereur
& l'Eglise, sit soufrir, dans
ces tems-là de cruèles calamités à la Chretienté. Les
dangers que la Pologne,

(a) Pierre de Curbio dir que ces Nonces furent les Vénérables Frères, le Seigneur Pierre d'Albano, alors Archevêque de Rouen, le Seigneur Guillaume, Prétre-Cardinal de la Basslique des XII Apôtres, alors Abbé de Saint-Facond (c'est à dire de Sahagun) & le Seigneur Nicolas, Byêque de Reggio.

vec Guillaume de Sicile, qu'ils avoient excomunié précèdemment, & avec les autres Ennemis de l'-Empire, les Milanois, les Brescians, s'engagèrent réciproquement par le lien du serment, dans la crainte que par la mort du Pa-pe Adrien céte injuste Faction ne s'évanouit, de ne s'ufragans qu'on n'avoit substituer à ce Pape mort persone, qui ne fût entre dans la même conspiration avec eux. Pour cète raison, 12 jours après l'élection du Seigneur Vi-Aor; ce Pape ctant assis sur la Chaire de S. Pierre, lesdits Conspirateurs, êtant sortis de Rome & guitant d'Irlande, pour qu'il catse la fource des eaux vives, se transportèrent à la Citerne de Néron (a); & s'y dresserent pour Idole le Chancelier Roland, en difaur de celui qui présumoit s'élever, par une pareille Invasion, à la Dignité Pontificale, « Que c'ê-5) toit Simon Pierre »: Que cète conspiration ait été ! réclement faite, & que ledit Roland soit entré dans le Pontificat de cète manière, ce n'est point une siction. C'est une cho-Le, que celui, qui manifeste les desseins des Cœurs a déclaré mitaculeusement à des Persones religienses. Pendant que ces choses se passoient à Rome, & que nous délibérions avec des Homes religieux, c'est à dire avec des Ar-chevêques & des Evêques fur la conduite que nous devions tenir à l'égard d'un si grand Schisme, l'Archeveque de Tarentaife, l'Abbé de Clairvaux, l'Abbé de Morimond & d'autres Abbés au nombre de 10, survincent, come envoies de Dieu; & demandèrent la paix pour les Milanois. Aiant regu

(a) Le Château des Nimrhes aujourd'hui Santa-Ninfa.

Tome V.

dans une autre Affemblée du Parlement, & le Parlement la rejète. 1227. Le Cardinal Langton meurt; & les Moines de Saint-Augustin se hatent d'élire un d'entre eux pour lui succèder. Le Roi, dont ils n'avoient point pris la permission, & les Eveques point apelles, refusant de reconoître cète élection furtive, l'Afaire est porcée à Rome. Le Pape la traine en longueur. Le Roi, sans avoir pris l'avis du Parlement, ofre au Pape la dixième partie des Biens meubles d'Angleterre & l'élection. Le Pape se hate alors de l'annuller; &, de sa propre autorité, nome Archevêque de Cantorbéri Richard le Grand, Chanoine de Lincoln, re-comandé vraisemblable-ment par le Roi. Ce qui done lieu de le croire, c'est qu'il ne se plaignit pas de l'atentat du Pape fin le droit d'élection. Un Nonce vient peu de tems après pour recueillir ce que Prince avoit ofert. Les Seigneurs s'y oposent dans le Parlement : mais, quelques-uns aiant ête, soit gagnés par des promesses, foit intimides par des menaces, le Nonce obtient la permission, qu'il demandoit. Il lève lui-même cete Taxe, qu'il étend jusqu'à la dime des fruits, qui n'étoient pas encore cueillis; & contraint les Evêques à faire les avances pour le reste du Clergé, leur laissant l'embaras de le faire rembourser dans la svite. A l'égard ceux qui n'avoient point d'argent, il avoit pris des mesures, dont tout autre peut-être qu'un Ministre de la Cour de vise. Des Usuriers Italiens,

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

roit, a Qu'il avoit toun jours avec lui des Gens n de guerre; & qu'il am tendoit de jour en jour n que l'Amiral exécutat m ce qu'il avoit projeté m. Mais, quand il vit qu'il s'y portoit molement, & que l'exécution tiroit en longueur, il conclut, fur des preuves certaines, que l'Amiral comtoit peu sur ce qu'il lui disoit, & qu'il le foupçonoit d'infidélité. Cète idée l'aiant fait renoncer au dessein de tuer le Roi, il dresse des em-bûches à Maion; & se propose de le tuer, même en présence du Rois'il ne peut pas en venir à bout autrement. Il l'eut fait un jour qu'il avoit introduit déja les Meurtriers dans le Palais, fi l'on n'eut pas anoncé tout-àcoup que des Galères de la Pouille venoient d'ariver au Port. Cète nouvèle aiant détourné les Soldats de leur entreprise; Maion dut au hazard la confervation de sa vies Le Comte, sentant que ce qu'il avoit fait ne se pouvoit pas cacher, parceque beaucoup de gens l'avoient vu faire entrer des Homes armés dans le Palais, prend conseil de la circonstance; va parler en secret à l'Amiral, & lui raconte par ordre ce qu'il avoit fait, & de quèle espérance il avoir été frustre. Car, dit-il, nous &4 tions venus à la Cour nujourd'hui bien préparés, & le Tiran eut vu fon dernier jour, fice que nous avons entendu dire de Varivée d'une Galère de Gallipoli ne nous en eut pas empeché. L'Amiral lui repondit ( Qu'il avoit craint à n tort quelque inconvénient, parceque tous ceux de Gallipoli s'ê-Rome, ne se seroit pas a- in toient engages avec lui vise. Des Usuriers Italiens, par serment; & qu'ils qu'il avoit amenés à tèle ; n'avoient pas d'autre fin que de raison, ofrent | 27 dessein que luin. Le mêt

EVENEMENS sous le regne de l'Empereur FREDERIC I.

so la tenue d'un Cono cile, soit à Besanso con, soit à Saintn Jean de Laune, où les 2) 2 Contendans vieno droient exposer leurs n raisons n. On dit que son dessein êtoit de les faire dépoter tous deux & de faire élire un autre Pape. Louis VII, le Prince le moins fin de son siècle, essaie en vain d'engager Alexandre à se prêter aux vues de l'Empereur. Il se fait à ce sujet diverses négociations, pendant lefquèles l'Empereur vient dans son Rosaume de Bourgogne. Mais enfinfes ruses sont découvertes; & peu s'en faut que Louis VII ne lui déclare la guerre. Henri II, Roi d'Angleterre, empêche la rupture. Frédéric passe en Allemagne; & fon Antipape, vu de mauvais wil en deça des Alpes, se hâte de retourner en Italie.

Frédéric avoit emploïé durant tout l'hiver, jusqu'à des moïens cruels pour empêcher qu'il ne passat des vivres à Milan. Le manque absolu de subsistance force enfin ce Peuple courageux à se rendre. Ses Députés vont à Lodi faire des ofres que rejète l'Empereur, qui

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

rence du Roi Philippe en 1193. Il reste seul Roi par la mort de ce Prince, en 1208. Il reçoit, en 1209 , la Courone du Roi iaume d'Italie dans la Bafilique de Saint - Ambroise à Milan, on ne sait pas quel jour; & la Courone Impériale à Rome, des mains d'Innocent III, le Dimanche 27 de Septembre, ou le Dimanche 4 d'Octobre. Il règne seul jusqu'au mois de Décembre 1212, que Frédérie II est rétabli sur le Trône de Germanie par une pre-mière Election & un premier Couronement. Il règne en concurrence de fon Rival, d'abord Roi ensuite Empereur jusqu'en 1214, qu'aiant perdu la bataille de Bovines, le 27 de Juillet, il se retire dans ses Etats de Brunfwick, & renonce, fans aucun acle solenmet cependant, tant aux Roi iaumes de Germanie & d'I. calie, qu'à l'Empire. Il meurt dans son Chateau de Harzbourg, le 15, le 19, ou le 21 de Mai 1218; & son Corps est ighume & Brunswick.

Il eut deux Femmes. La première fut Béatrix de Souabe, quatrieme fille du Roi Philippe, qu'il épousa à Wuirizbourg en 1209: mais, parcequ'elle étoit trop jeune, il ne conso-ma le mariage qu'en 1214. Elle mourut, diton, 2 jours apres.

Sa seconde Femme fut Marie, fille d'Henri V, Duc de Brabane. Il l'avoit fiancée dès 1198 : mais, quand après l'affassinat du Roi Philippe, il eut êté règlé qu'il en épouseroit la fille Béatrix pour achever de réunir les Factions

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

la Stirie, la Hongrie & d'autres Provinces Chretiones reçurent des Tartares Comans, font horreur, & ne fe peuvent croire. Persone ne put mêtre obstacle aux courses impétueuses, aux fureurs bar-bares de ces Infidèles. La Chretiente soufrit en Orient d'autres grands malheurs. Elle y perdit de nou-veau Jerusalem; &, dans cète ocasion, il périt une infinité de Chretiens. Accon, ou Acre, qui s'écois précèdemment révoltée contre l'Empereur Frederic, comença d'etre exposée aux courses, que les Mahométans firent jusqu'à ses portes. L'Empire des Latins à Constantinople, étoit aux abois. L'Hèréfie des Paterins s'étendit dans la Lombardie, & les Guerres se multiplièrent avec tous leurs funestes effets. Le Pape, pour se soû-tenir dans de si grands-embaras, envoïoit de tous côtés des Collecteurs pour tirer, de toutes les Eglises de la Chretiente, beau-coup d'argent; & l'on ne pouvoit pas se dispenser d'en doner. Frederic pressuroit plus impitoiablemene que jamais ses Peuples, & principalement les Eccle-fiast ques, par des impo-sitions & des corvées continuèles. On entendoit par tout les Chretiens murmurer hautement sur cout contre Fréderic de ce qu'au lieu d'emploier ses forces, come il y étoit obligé, contre les Ennemis du nom Chretien, il les tournoit contre l'Eglife, sa mère. Toutes les bouches, come le dit Mathieu Paris, parloient de ses mauvaises mœurs. On disoit, v Qu'il n n'entendoit jamais la 11 Meffe ( & cependant un 1) de ses erimes étoit d'a. 1) voir , après l'excomuniveur, a Qu'ils se ren-l'contraires, il fut oblige in cation, force les Prêtres

notre réponse, ils retournèrent à Milan pour sonder les intentions de ce Peuple, qui leur répondit de cète manière: Seigneurs Pères, un serment nous lie envers le Seigneur Pape & les Cardinaux de manière que nous ne devons pas rentrer en grace auprès de l'-Empereur sans leur con-sentement; &, de leur part, ils ne peuvent, sans notre consentement, faire aucune paix. Les Abbes leur aiant replique: Vous n'êtes plus lies envers le Seigneur Pape, puisqu'il est mort; ils repartirent: Si le Pape est mort, nous ne somes pas déliés pour cela , puisque nous somes lies envers les Cardinaux, & qu'ils le font envers nous: C'est ce que lesdies Pères Abbés ont atesté devant beaucoup de Persones religiouses leur avoir été répondu par les Milanois. D'ai"eurs nous avons eu, par des Lètres Interceptées en chemin, beaucoup de preuves d'une conspiration formée, ainsi que le présent Porteur l'a p!einement vu & entendu. Toutefois, come nous nous souvenons de vous l'avoir mande, nous avons indiqué, par le conseil des Orthodoxes, une Assemlée genérale des Ecclésiaftiques à Pavie, à laquèle nous avons invité, par les deux vénérables Eveques de Werden & de Prague, les 2, qui se disoient Pon. tises Romains, de venir pour subir, non pas le Jugement des Séculiers, come l'affurent ceux qui mentent: mais un Examen des Ecclistastiques. L'un; c'est à dire le Seigneur Vistor; se sentant la conscience plus pure, s'est ofert volontairement au Jugement de l'Eglise; ce qu'au contraire; l'autre, c'est à dire Roland, a resusé avec opiniatreté de voit, durant quelque tems, faire, en disant, "Que, les Ecclésiastiques Anglois in come il devoit juger de très mauvais œil. L'E-

PRINCES contemporains.

leur secours à ceux à qui l'argent manquoit, & leur en prêtent à très gros interet. 1231. L'Archeveque de Cantorbéri a quelques démêles avec le Roi, qui le font aler à Rome, pour se plaindre au Pape. Il y meurt; & les Moines de Saint-Augustin élisent, pour son successeur, PEveque de Chichester, que le Roi sur le champ investit du Temporel de l'-Archeveche: mais le Pape casse cère élection, parceque ce Prélat montroit trop de dévoument pour la Cour. Les Moines de Saint-Augustin font choix, l'année suivante, de Richard Blune, qui professoit la Théologie dans l'Ecole d'Oxford. C'êtoit un Home savant. Le Pape le refuse; &, pour que les Moines ne lui donent pas la peine de casser une troisième élection, il leur permet d'élire Edmond, Chanoine de Salisburi. 1236.La Trève, que l'Em-pereur Frédérie II avoit faite avec les Sarafins, êtant sur le point d'expirer; le Pape publie une nouvèle Croisade. On s'empresse de toutes parts à prendre la Croix: mais lorsque les préparatifs pour passer dans le Levant étoient presque faits, il arive en Angleterre une nouvele Bulle, par laquèle le Pape dispensoit les Croises de leur voeu, moitnant une Taxe, qu'il fixoit suivant l'état de chacun. 1237. Octon, nouveau Legat, vient en Angleterre, uniquement pour aider le Roi de l'autorité du Pape contre les Barons, qui faisoient éclater leurs mécontentemens. 1233. La Cour de Rome, ofensee de ce que le Roi avoit envoie des Troupes au secours de l'Empereur,

SAVANS & ILLUSTRES.

me jour, plusieurs des A a mis de l'Amiral lui direne " Que le Comte Geofroi " étoit entré dans le Pa-" lais avec des Gens arn més, pour le tuer n. Il leur répondir, a Qu'on n n'avoir rien fair que n de son avis; & que, s'il )) y avoit eu quelque chon) se à craindre, g'avoir n) êté pour le Roi: mais

non pour luin. Come il començoir cependant à s'élever des troubles en Sicile, Barthelmi de Garfiliato s'empare, avec quelques autres de Buteria, Place tres forrifiée, & que sa situation sur une montagne très escarpée métoit en frat de résister facilement à tous les efforts des Assiégeans. Plusieurs autres aiant êté les y joindre; ils se mè-tent à butiner dans les Campagnes volfines, & fe liguent avec la pluspare des Gens puissans. Cet accident réduisit Maion presque au désespoir; de sorte qu'il crut qu'il étoic nécessaire de diférer le crime, qu'il avoit comence de comerre, & que le seul moien d'éviter les fuites d'un mal qui s'augmentoir de jour en jour, étoit d'en informer le Rol pendant qu'il avoit encore affes de forces pour acabler les Rebelles; sans quoi toute la Sieile ne tarderoit pas à se joindre avec eux. Le Roi comença d'abord par négliger le mal & par diférer d'y porter remède, en difant, ce Que les Rébelles n'ên toient pas des Gens asn) ses confidérables pour )) perseverer dans leur réce volte; & qu'ils abandoneroient bientôt d'euxnmême cète Place forten. C'étoit sa coutume de se résoudre dificilement à sortir du Palais! mais, quand la nécessité le forçoit d'en sortir, autant il avoit fait voir auparavant

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

o dent à discrétion ». Le 1 de Mars, les 4 Confuls & d'autres Nobles viènent, l'épée nue à la main, « jurer de » faire la volonté de n l'Empereur; & pron mêtent que tout le Deuple fera le même ment ment m. Le 2 au matin, 300 Cavaliers viènent remètre à Frédéric les Banières & les Cless de la Ville. Le 6, viènent, avec le Carroccio, 1000 Fantassins environ, qui pretent le même serment que les Cavaliers de la veille. Frédéric exige 400 Otages; & 12 Comillaires, 6 Allemans, & 6 Lombards, vont recevoir le serment de tout semblée à Francfort le Peuple. L'Empereur fe rend ensuite avec toute sa Cour à Pavie, &, le 19, il envoie ordre aux Consuls de Milan, « de faire sortir si de la Ville, sous 8 po jours, tous les Habior tans, Homes & Femis mes, avec ce qu'ils D) pouront emporter D. La veille, 3 Dignitaires de la Métropole êtoient partis avec l'Archevêque Hubert pour aler trouver Alexandre III à Gène. Les ordres de l'Empereur sont exécutés le 25. Les Nobles & les Bourgeois se retirent dans les Villes du voisinage. Le bas Peu- ses prétentions sur les im-l don & la surete des Villes

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de rompre son mariage avec Marie; & de prendre une dispense du Pape pour épouserBéatriz.Lorsque celle-ci fut morte en 1214, il remplit, la même année, son premier engagement, avec Marie, dont il ne laissa point

d'Enfaus. Il témoigna, come on l'a vu dans l'Article précèdent, beaucoup d'indignation de l'assassinat de son Concurrent à la Courone: mais ce forfait, qu'il détesta, ne laissa pas de tourner à son avantage, dit Muratori, T. V, p. 129. Ann. 1208, parceque dans une Diète, qui se tint à Halberstadt, il fut élu de nouveau Roi des Romains & de Germanie, par le consentement unanime des Princes. Ensuite dans une autre Diere plus nombreuse, afla fête de S. Martin, non seulement il reçut les Ornemens Rolaux: mais il conclut une autre Afaire importante, qui fut son Mariage avec Beatrix, sille du feu Roi Philippe, laquèle lui porta 350 Châteaux & les autres Allodiaux de la Maison de Souale en dot, come si pour-lors on eut comcé pour rien Frédéric II, Roi de Sicile, neveu de Philippe. La paix & la tranquilité furent ainst rétablies dans toute PAllemagne; & le Pape Innocent, après avoir détesté l'assassinat de Philippe, reporta ses afections & ses carefles au Roi Otton. Ce Prince eut soin de son côté de se concilier les esprits des Princes de la Faction contraire à la siène, en re-nonçant en particulier à

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

mà la dire en sa présence 1; 1) Qu'il n'avoit aucun res-1) ped pour les Gens d'E-" glise; Qu'il par!oit mal n de la Religion Chretièn ne: Qu'il avoit des Sa-7 ness; à quoi l'on ajoutoit d'autres crimes, fondes, finon tous, au moins la plus grande partie sur la vérité. De son côté, Frédéric rejetoit sur la Cour de Rome l'impossibilité dans laquèle il étoit de secourir la Chretienté dans fes befoins. Il s'en prenoit à la guerre, uque n lui faifoit le plus viven) ment qu'elle le pouvoit, n) cele Cour, qui conti-3) nuèlement détachoit de 1) fon obeiffance les Villes n d'Italie, & n'avoit point n d'autre envie que de m procurer sa ruine m. Il ajoutoit, a Qu'il ne poun voit pas risquer de porn) ter ailleurs ses armes, n) parcequ'il s'en étoit peu n) falu, que le Pape ne n) s'emparât de tous ses )) Etats d'Italie, pendane )) son voïage à la Terre-3) Sainte 3). Il paroit cependant qu'un raion de sageffe vint, cète année, calmer la turbulence de cet esprit altier. Pendant qu'il étoit à Aquapendente, le Pape envoia le Cardinal Otton, Evêque de Porto, PAmi de ce Prince, pour l'engager à faire la paix. Frederic, se montrant pret à traiter d'acomodement, envoïa à Rome le Comte de Toulouse, Pierre des Vignes, & Thadée de Sella, munis de pleinspouvoirs pour faire avec l'Eglise un arangement, après lequel tout le monde foupiroit. Mathieu Paris raporte en entier l'Acte, qui contient tout ce que ce Prince acordoit pour satisfaire l'Eglise, come ce qui concernoit le par-

b) tout le monde, il ne o vouloit être jugé par o) persone ». Le vénérable Concile, auquel le Paeriarche d'Aquilée & beaucoup de religieux Archeveques & Eveques s'etoient rendus, s'étant afsemble, l'on a, pendant 8 jours de suite, tout Laic exclus, examine, avec la plus grande fageffe & la plus exacte atention, qui des deux devoit obtenir le Souverain Pontificat. Après donc avoir longuement délibéré, come cete exécrable conspiration très odieuse à Dieu & aux Homes s'est trouvée non seulement prouvée par des indices manifestes, mais aussi révelée en présence de toute l'Eglise assemblée, & come il ne s'est trouvé, dans le Seigneur Victor, rien que l'on put reprendre, fi ce n'est qu'un plus petit nombre de Cardinaux, qui n'avoient pris aucune part à cète Conspiration, l'ont élu pour établir le bien de la paix entre l'Empire & le Sacerdoce , l'Eglise de Dieu, après avoir imploré la grace du Saint-Esprit, a condamné le Chancelier Roland come Conspirateur, Schismati-que, & prêchant que les discordes, les querèles & les parjures sont de bones actions, & a confirmé le Seigneur Victor Pape pour Père Spirituel & Pontife Universel. Et nous, en suivant l'Eglise, nous l'a prouvons, & déclarons que, par la coopération de la Divine Clémence, il sera Père & Resteur de PEglise Universelle. Nous prions donc & nous fou-haitons que Votre Béatitude, pour la paix de l'Eglife & le falut de l'Empire, aprouve & fasse te-nir & observer par toute l'Eglise comise à Votre

PRINCES contemporains.

vêque de Winchester êtant mort, le Chapiere, sans égard à la recommandation du Roi pour l'Evéque de Valence, Frère de la Reine, élit l'Evêque de Chichester. Le Roi fait les avances pour se racomo-der avec le Pape; & le Pape, qui ne pouvoit pas se passer du Roi pour ce qu'il vouloit faire en Angleterre, caffé l'élection. 1239. Le Legat Otton 112aiant point ceffe de faire des exactions excessives, sous divers prétextes; le Clergé s'en étoit plaint au Pape qui l'avoit voulu rapeller: mais le Roi l'avoir empêché. Le Clergé, perdant patience, s'affemble de lui-même extraor dinairement pour prendre des metures convenables aux circonstancs. Le Légat lui demande aussitot de l'argent pour les befoins du Saint-Siège. On lui répond, « Qu'on ne " veut plus endurer fes " vexacions "; & l'on fe lepare sur le champ pour empêcher le Légat de reiterer sa demande. Celuici s'en dédomage fur les Monastères, qu'il force à parer ce qu'il n'avoir pas obrenu du Clergé. Peu content d'avoir impunément pillé l'Angleterre, il veut en aler faire autant en Ecosse. Il trouve sur la frontière le Roi, qui lui dit lui-même, « Qu'il ne n seroit point en sureté n parmi des Peuples, qui n'étoient pas acoutumés n de voir des Légais du Pan pen. Otton infifte pour être reçu dans le Rojaume; & menage même d'excomunier le Roi, qui paroît peu s'en inquiéter. Queiques Seigneurs obtiènent enfin du Roi que le Legat entre en Ecoffe co-

SAVANS & ILLUSTRES.

de molleise, autant montroit-il d'ardeur. Entraîne plustot par une indifcrète temérité, que par une noble audace, il êtoit prêt à s'exposer à toute espèce de dangers. Il regardoit peu queles étoient ses forces, & cèles de ses Ennemis; & soit égal, soit inférieur, il les araquoir hardiment. Ensuite, aiant apris que ceux qui s'êtoient tetires à Buteria, loin de renoncer à leur entreprise, la poursuivoient avec plus d'ardeur, il envoia le Comte Ebrard leur demander se par le conseil de qui , n dans quèle intention n ils s'étoient saiss d'un n Château de son Domain ne, & ce qu'ils projen toient de faire ensuite n. Ils refusèrent de répondre au Comte à moins qu'il ne s'engageat par serment de raportir fidelement au Roi tout ce qu'ils lui diroient; &, quand le Comte eut fait le ferment qu'il exigeoient, ils lui dirent, a Qu'ils ne n faisoient, ni n'avoient m rien fair contre le Roi; 1) mais que leur dessein n étoit de faire conoître n la trahison de l'Amiral 1) Maion & de l'Archevên que Hugue, & d'en prén venir les effets: Qu'ils n savoient très certainement qu'ils avoient n conspiré contre le Roi; " & que tous les desirs n de Maion n'avoient que 1) la Courone pour objet: n Qu'ils iroient d'eux-men me à Palerme se jeter n aux pieds du Roi, des n) qu'ils auroient apris que ) les Traîtres avoient su-" bi le suplice qu'ils mé-" titoient ". Le Comte Ebrard, Home d'une fidélité à toute épreuve, aiant pire, aprouve & fasse teme Persone privée, à condition qu'il signera qu'l'Eglise comise à Vorre on ne l'y a requ que
Sainteté, ce qui s'êtant par égard pour sa persofait avec l'apui du secours ne, & non par raport à ment par la nouveauté de



de Dieu, est solidement fondé dans la stabilité Apostolique sur la pierre, c'est à dire Jésus-Christ. Doné à Pavie le XV des Calendes de Mars (15 de l Février).

CH. LXX. Lètre des Président du Concile envoiée de côté & d'autre.

Le Rescrit général des Présidens du Concile, envoit dans toutes les par-sies du monde, est tel.

Les Esprits des Chretiens aiant été blesses des truubles du Siège Apostolique, Nous affembles, à Pavie, pour terminer les Schismes & retablir la paix de l'Eglise, avons jugé qu'il falloit vous instruire tous de la qualité de la Cause, de la manière dont la chose s'est faite, & de! la Décision du Saint Coneile, afin que la pure vérite, conue par le présent. Ecrit, chasse avec force de l'espriz de ceux qui 1'entendront lire, les fausfes idées, qu'ils ont peutêtre conques, & qu'ils ne soient plus seduits par les Ecrits des Schismatiques. Après donc que tous les Orthodoxes, affembles à 1 Pavie, eurent pris séance, la cause, tout Jugement seculier écarté, aiant été légitimement & canoniquement debatue & discutie avec foin pendant 7 jours de suite, il a sufisamment & canoniquement été prouvé par des Témoins valables, en presence du Concile, qu'à la demande du Peuple, avec le consentement & selon le desir du Clergé, le Seigneur Pape Vittor, & non aucun autre, a êté, par la plus saine partie des Cardinaux, elu, & reveru de la Chape dans la Rafilique de Saint-Pierre; qu'en présence & sans oposition de Roland, ci-devant Chancelier, il a ête mis dans la Chaire de S. Pier-

PRINCES contemporains.

sa Dignité. Quoi qu'il en foir, pendant qu'il refte à Edimbourg, il fait extorquer quelque argent du Clerge d'Ecoffe, l'unique but de son votage. Le Roi d'Angleterre, qui n'avoit de ressource contre las mécontentemens de ses Sujets que la protection du Pape, permet que l'excomunication, lancee contre l'Empereur, soit publiee dans toutes les Egliles d'Angleterre, L'Empereur s'en plaint, & le Roi lui répond, a Que, come n Vassal du Saint-Siège, " il doit obeir aux ordres 1) du Pape 11. 1240. Le Ligat ne pouvant rien obtenir du Clerge, fait publier dans tout le Roiaume, " Qu'il avoit le pou-1) voir, non seulement de n dispenser les Croisés de n leur vœu: mais aussi de n) les forcer, sous peine 3) d'excomunication, de 3) se rédimer pour de l'n argent n. Tout auffitot après, il demande au Clergé la se, partie des Biens, pour aider l'Eglise à se défendre contre l'Empereur. Les Evêques répondent à cète demande par un refus absolu: mais l'-Archevêque de Cantorbéri, qui vouloit vivre en paix, obtient enfin du Clergé qu'il done le cinquième de ses Revenus; ce que le Légat accepte, en murmurant du tort, que l'on faisoit au Pape. L'Archeveque, désespérant de faire changer, ni le Pape, ni le Roi, se retire en France au Monastère de Pontigni, dans le Diocese d'Auxerre. Il y meurt en odeur de sainteté, cète année même. Innocent IV le canonifa depuis au Concile de Lion. A peine ce Prélat étoit sorti d'Angleterre, qu'on y voit ariver le Nonce Pierre Rossi, porteur d'une liste de 300 Italiens, auxquels le Pape

SAVANS & ILLUSTRES.

la chose; croïant ensuite qu'il étoit inhumain de croire celui qu'il avoir elevé si haut, capable d'un complot contre sa vie, il fit part à l'Amiral du raport du Comte Ebrard; ajoutant, a Qu'il ne croin roit jamais de lui pamoment l'Amiral, aiant le Comte Ebrard pour sufpect, nourit une haine atroce contre lui : mais if la distimula prudemment jusqu'à ce qu'il eux trouve le tems propre à se vanger. Cependant le Comte Geofroi garnit de Soldars quelques-uns de ses Chareaux, & s'enfuit à Buteria. Dans le même tems, il s'élève à Palerme un grand tumulte La crainte & la colère règnent par toute la Ville. Tout le Peuple murmure, en fremissant contre Maion; & demande unanimement la délivrance du Comte Simon injuttement arêté. L'Amiral, vojant le tumulte augmenter au point, qu'il n'étoit pas facile de l'apaiser, à moius de satisfaire aux defirs du Peuple, persuade au Roi de tirer le Comte Simon de sa prison. L'ordre du Rol n'est pas plustor exécuté, que, sur le champ, l'état de la Ville change û bien, que la paix & la tranquilité lui paroissent rendues avec le Comte. Le Roi force par les circonstances de renoncer à sa molleffe, se résour enfin, quoiqu'avec peine, par le con-feil de Maion, à mètre fon Armée en campagne, & va faire le siège de Buteria: mais il y eur inuti-lement perdu beaucoup de tems s'il n'eût pas menè le Comie Simon avec lui. Lorsqu'après qu'il ent quelque tems emploie toutes ses forces à ce siege, la rélistance des As-11 que les Cardinaux & ordonoit se de conferer l'fiéges ne cessa pas d'eure

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

de Saint-Ambroise; & retourne le même jour à Pavie. Il y célèbre la Fête de Paque; & se fait voir, toute la journée, la Courone Impériale fur la tête. Il êtoit enfin dégagé du serment, qu'il avoit fait 2 ans auparavant, de ne point porter de Courone, qu'il n'eûr entièrement subjugé les Milanois. La disgrace de Milan répand la fraïeur dans toute l'Italie. Le 22 d'-Avril, les Brescians envoient leurs Consuls & beaucoup de Noblesse à Pavie, pour se soumètre aux volontés de l'-Empereur. Il leur ordone « de recevoir un Po-» destà de sa main; o d'abatre leurs murs 33 & leurs tours, & de so combler leurs fosses; so de païer dans le tems omarqué la fomme con-» sidérable, qu'il fixe; man de lui livrer tous les 3) Châteaux & toutes les »Forterelles de leur Tern ritoire; & de le suiso vre à la guerre, même à Rome & dans n la Pouille n. Les Plaifantins, qui savoient que le siège de leur Ville êtoit résolu, s'adres fent au Prince Conrad, frère de l'Empereur, qui leur fait acorder la paix. Le 11 de Mai, leurs Consuls, l'épée

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS-

la fait, Otton, après a-voir célèbre la fête des Apotres S. Pierre & S. Paul à Ausbourg, décendit en Italie, avec une puissante Armée, par la Vallee de Trente. H paffa l'Adige sur un Pont construit par les Veronois, auxquels il demanda le Fort de Garde, qu'ils lui remirent. Azzon VI, Marquis d'Ef te, & Eccelin d'Onara, iesquels, êtant Ennemis, a voient des altercations ensemble, vinrent lui rendre leurs respects, & se désièrent en sa présence. Ce que Maurifio raconte de la rencontre de ces 2 Ennemis, du foin qu'Otton prit de les reconcilier, & des soupcons qu'il conçut de l'un & de l'autre est curieux. Pen ai parlé dans mes Antiquités d'Este. Le Marquis eut ordre d'Otton de remètre en liberté les Prisoniers qu'il avoit ; & cet ordre fut exécuté. Le Roi vint du côté de Modene & campa dans le District de Spilamberto. Il passa de la, come le dit Otton de Saint Blaife, à Bologne, où tous les Princes & les Députés des Villes d'Italie se rendirent. Il y eut grande Cour & des Fêtes. Ensuite écant alé à Milan, le Peuple le reçut avec grande pompe & beaucoup de témoignages de joie. Les Historiens Mi. lanois difent qu'en cete ocafion, le Roi prie la Courone du Rojaume d'Italie dans la Basilique de Saint-Ambroite; & que, pour cete cérémonie, il ne voulut, ni demander, ni recevoir la contribution en argent, que les Peuples avoient coûtume de paier alors. Triftano Calco renROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Rome, ni hors de Rome, parceque Frédéric étoit mastire de la plus grande partie des Villes de l'Eglise, & parcequ'il avoit à faire avec un Ennemi, dont les artifices & la mauvaise humeur inspiroient des soupçons & de la erainte à tout le monde. Il favoit qu'on ne pouroit jamais, sans être en pais de liberté, domter la hauteur de Frédéric. C'est pour cela qu'il envoia secrétement un Frère Mineur à Gène, vers Obizzon de Fiesque fon frère, & Philippe Vis-domino de Plaisance, Podestà de Gène, pour leur réprésenter dans quel danger il se trouvoit, & les prior de le venir prendre avec une escorte de Galères. Les Génois en armèrent au plussót 22, auxquèles ils joignirent d'autres Ratimens. Le Podestà lui - même s'embarqua sur cète Flote avec Albert, Jaque, & Hugue, neveux du Pape; &, le 27 de Juin, ils arivèrenc à Civita-Vecchia. Le Pape, en aiant êté fur le champ averti, monte, la nuit suivante, à cheval, avec un petit nombre de fes Domeftiques, instruits de ses intentions; &, par des bois,& des chemins dificiles, il arive fain & fauf, le jour fuivant, à Civita - Vecchia. Enfuite, il s'embarque le jour de S. Pierre & S. Paul, avec son neveu le Cardinal Guillaume, & quelques gens de sa mai-son; fait mètre à la voile; &, le 7 de Juillet, il arive heureufement à Gène, où ses compatriotes le reçoivent avec une extrême joie & la plus grande magnificence. Les autres Cardinaux, à la réferve de 4,14 suivirent par terre, & l'alerent atendre à Sule. L'Empercur, qui séjournoit anuc à la main, se pré- voie ce Couronement à lors à Pile, aprenant ce de-

le Clergé de Rome ont ch. nté là pour lui solemne ement Te Deum laudamus; qu'on l'a conduit de là au Palais de Latran avec les Banières & les autres Enseignes Pontificales ; & que le Clergé & le Peuple, interrogés par un Seriniaire, suivant la coûtume, fi la chose leur plaisoit | si placet), avoient répondu trois fois à haute voix: Elle nous plate (Placet). Il a de même êté prouvé que, le 12e jour après la promotion du Seigneur Villor, Roland, étant sorti de la Ville, a, pour la première fois, êté revetu de la Chape à Cifterna (a), où l'Empereur Néron, fuiant de Rome, s'étoit caché. Il a été prouvé que, le second jour après la promotion du Seigneur Victor, Roland, in-terroge par les Redeurs & le Clergé de Rome, & par les Clercs de sa Cardinalie, s'il faloit obeir au Seigneur Victor, après avoir expressément avoué qu'il n'avoit jamais êté revêtu de la Châpe, leur avoit dit expressement, Ales, & obéisses à celui que vous voies revêtu de la Châpe. Les Témoins de ces Articles, lesquels ont juré sous l'Etole en touchant les Saints Evangiles, font le Seigneur Pierre Christian, Doien de la Basilique de Saint-Pierre, en son nom & en celui de tous ses Frères; les vénérables Archipretres & Recleurs du Clergé de Rome Blaife & Manerio, Prêtres; Jean Gentile, Prêtre; Aimerad, Archipretre; Berard, Archipretre ; Jean , Archipretre; Benoft, Diacre; Mais tre Peolémée, Archiprétre; Maîtres Gérard, & Nico-las; & autres honêtes Clercs de Rome. De plus, Pierre, illustre Préfet de Rome, Etiène, fils de Thé-

(a) Santa-Ninfa.

PRINCES contemporains.

m les premiers Benefices " vacans, nonobstant le Droit d'Eledion, de Paif tronat, ou tout autre n quelconque n. Le Nonce ctoit en même tems chargé de tirer de l'argent des Monastères, de manière qu'il ne parût pas qu'on leur fit violence, Pour cet effet, il engage quelques Abbés à signer un Ecrit, par lequel ils prometoient de doner au Pape une tèle somme. Il se sert ensuite de cet Ecrit peur tirer d' autres Abbés un pareil engagement, en leur faisant craindre ce qu'ils avoient à risquer en se distinguant des autres. Son artifice, qu'on pénètre trop tot; fait avorter son projet. Le Légat cependant demande au Clergé, sous prétexte de défendre l'Eglise contre l'Empereur, un nouveau fecours d'argent, qu'on lui refuse hautement. Mais le Légat d'une part, & le Roi de l'autre aiant intimidé quelques Eveques, tirent de chacun sa quote part de la somme demandée; & les autres n'osent pas que les imiter. Ainsi, les Particuliers paient chacun à part, ce que le Corps avoit réfuse. Le Légas Otton quite l'Angleterre avec des sommes immenses: mais, à son arivée en Italie, il tombe entre les mains des Troupes de l'-Empereur, qui le dépouillent de tout ce qu'il avoit volé. Gregoire IX meurt pendant qu'Otton étoit en chemin. Peu de tems avant sa mort, quoiqu'il ne pur pas douter qu'il avoit épuise l'Angleterre, il cherchoit encore des moiiens d'en tirer de l'argent. Dans cète vue, il avoit fait proposer à l'Abbé de Péterborough et de lui doner un Bénéfice du re-" venu de 200 livres sterSAVANS & ILLUSTRES.

toujours égale, & qu'il parut qu'il étoit come impossible de les forcer à ie rendre, il se fit un acomodement, qui fut le fruit des exhortations & des conseils du Comte Simon. L'Amiral, l'Archevêque & la pluspare des Comtes jurcrent au Comte Geofroi & à ses Associés, fur la vie du Roi, a Que " le Roi, sans leur faire mal, leur permè-" troit de fortir du Roimiaume libroment, surement, & fans aucun " empêchement ". La Place aiant été recouvrée de cète manière, & le calme étant rétabli dans toute la Sicile, le Roi part quelques jours après pour Messine, à dessein de passer dans la Pouille. Dans le même tems, le Comte Simon, par le conseil de Maion, acufa de plufieurs crimes le Chancelier Anfcotin, qui vint à la Cour, & dit hardiment qu'répondroit à tout : mais on ne lui permit pas de se justiner. Pris, & condaniné for le champ, il fur renfermé dans une prison, où, quelques années après, il mourut. Le Roi, prêt à patier le Pha-re, defend qu'on laifle embarquer le Comte Geofroi, qui se trouvoit à Mesfine, aiaut prêts un Bati-ment & tout ce qu'il lui faloit pour son passage. Il ordone même qu'on le garde avec soin jusqu'à fon retour.

Je ne suivrai point ici Guillaume dans cète Expédition. J'en rens comte dans mon Texte. Après qu'il eut, par ses victoires, rétabli le calme dans la Pouille, il se hâta de repasser le Phare. Je reprens ici mon Auteur, que je traduis, come je l'ai dit, très librement.

venu de 200 livres stervenu de 200 livres sterling, & de le prendre vens ensuite à ferme pour ling, & de le prendre vens plus de la partie de Palerme, que, par le conseil de Maion, il fait EVENEMENS Sous le regne de l'Empereur FREDERIC I.

fentent devant l'Empereur dans le Château de [ Saint-Sauveur hors de Pavie. Il reçoit leur soumission, & la prometse l qu'ils lui font, « de j païer 6 mille marcs » d'argent; de détruire > leuts murailles, & » de combler leurs fof-» sés; de recevoir un » Podestà; de restituer » les Régales; & de o remètre à l'Empereur 50 tous les Châteaux & so les Forts de leur Ter-» ritoire, qu'il deman-» dera»; ce qui leur faisoit perdre, à peu de chose près, les avantages du Gouvernement Républicain. Après avoir mis des Podesta dans un grand nombre de Villes; & laissé, par grace, leurs Consuls à toutes celles dont les Troupes avoient marché sous ses Enseignes, Frédéric va, dans le mois de Juin, à Bologne, qui refusoit d'obeir à ses ordres. Il en coûte à cète Ville ses muraillles, ses fosses, beaucoup d'argent, & ses Consuls, qui sont remplacés par un Podestà. Depuis les Alpes jusqu'à Rome, tout plioit sous le joug de Frédéric, excepté le

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

l'année fulvante; ce qui paroit peu vraisemblable, l'usage étant de recevoir la Courone d'Italie, avant Courone Impériale. Mais ce que die Galvano Fiamma dans son Bouquet de Fleurs ne peut pas subfifter, favoir qu'Otton fut courone le Samedi-Saint de cète année, parcequ'alors il n'étoit pas en Italie: mais cela favorise l'opi-nion du Calco, qui place le Couronement le jour de Paque de l'année sui vante. Après être resté quelque tems à Milan, pour mêtre ordre aux Afaires du Rosaume, Otton se remit en marche, passa PApennin, & fut vu de bon wil & bien reçu par tout dans la Toscane. Il trouva le Pape Innocent, qui l'atendoit à Viterbe. Après les mesures prises pour son Couronement à Rome, & la Confirmation de ses sermens, il continua sa marche vers Rome avec son Armée, grosse de plusieurs milliers d'Italiens. Il campa dans le voisinage de Saint-Pierre. Il reque ensuite dans cète Basilique, des mains d'Innocent III, la Courone & la Bénédiction Impériale. Les Histotiens ne sont pas d'acord sur le jour de cète Cérémonie si solemnèle. Les uns disent qu'elle se fit le Dimanche 27 de Septembre; d'autres, le Dimanche sui-vant 4 d'Octobre. Je n'ai pas erouvé de lumières sufisantes pour décider ce doute: mais la seconde opinion me paroît la plus probable. Otton, la Courone en tête, acompagna Château de Garde, que le Pape jusqu'à la porte

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

part inatendu d'Innocent, en fut d'autant plus confterne, qu'il prévit à quoi la démarche de ce Pape devoit aboutir. Il lui dépêcha de nouveau le Comte de Toulouse, evec des Lètres dans lesquèles il marquoit son étonement de la résolution, que le Pape avoit prise, & se montroit prêt à faire sans délai tout ce qu'il voudroit exiger. Le Comte, arivé à Savone, fait part de tour au Pape: mais ce fut inutilement, parcequ'Innocent, tant de fois trompé par les promesses & les paroles de Frédéric voulut continuer fon voiage à Lion; où son dessein ésoit de s'arêter. Cependant il tomba malade à Gene: mais, des qu'il fe fentit un peu mieux, ne se jugeant pas en surete dans sa patrie, à cause de la Faction de Macherati, qui favorisoit l'Empereur, il se fit porter dans un lit à Varragine, puis à Stella. Manfred, Marquis de Caretto, l'y reçut avec un asses gros Corps de Troupes, parcequ'il ne manquoit point dans ce pais de gens disposés à lui tendre des embûches. Il y retomba malade. Ensuite, étant en meilleur état, il se remit en marche, escorté du Marquis de Montfetrat, &, le G de Novembre, il sa rendit à Asti, dont il trouva les portes fermées, parcequ'on y tenoit le parti de l'Empereur : mais les Habitans ne tardèrent pas à venir lui demander pardon. Arivé, le 12 du mê-me mois, à Suse, il eut la consolation d'y trouver 8 Cardinaux, qui l'acendoient. Il passe, sans trop d'incomodités, les Alpes avec eux; &, le 2 de Dé-cembre, il ariva très heu-TURISEND de Vérone de Rome, au milieu de la cembre, il ariva très heugardoittoujours, & que revint ensuite à sa tente. Peuple le reçut avec bon
le Comte Marquard as- Mais la grande allègresse cœur. Il fixa dans cète

bald; Etiène Norman; Gimon de la Maison de Pierre de Léon, Jean, fils d'-Etiène, & d'autres des Principaux & des Nobles Romains, venus fur l'invitation du Serenissime Empereur, ont rendu té moignage, en préfence du Concile, sur la plus grande partie des Articles cidesfus, & ont voulu jurer: mais, parceque nous avions le témoignage sufisant & très abondant de beaucoup de Prêtres religieux, nous avons cru devoir en ce point épargner les Laics. Ensuite, les Vénérables Evêques, Herman de Werden & Daniel de Prague, Otton, Comte Pa-Héribert, que l'Empereur, par le conseil de 22 Evé. ques, des Abbis de Cl-teaux & de Clairvaux, & d'autres Personages religieux, alors présens, a-voit envoïes à Rome pour inviter les Parties à se présenter au Concile à Pavie, ont témoigne qu'ils ont péremproirement & fo-lemnèlement invité, par 3 sommations, le Chan-celier Raland & son Parti de comparoitre en présen-ce de l'Eglise assemblée à Pavie, sans mélange d'auoun Jugement séculier; & que Roland & ses Cardinaux ont dit clairement de vive voix & de leur propre bouche, a Qu'ils on ne vouloient recevoir 3) aucun Jugement, ou Exa-2) men de l'Eglisen. Nous avons aussi vu les Ecrits, adresses au Seigneur Empereur par le Cardinal Henri de Pise, lesquels contenoient expressement, se Qu'ils ne vouloient subir aucun Jugement, ou examen de l'Eglife 11. En outre, ledit Cardinal Henri , Otton, Cardinal de Saint-Nicolas in Carcere

PRINCES contemporains.

n 100 livres; au moien n de quoi chacun profimais l'Abbé rejeta cète proposition simoniaque. S'il l'eut acceptée, il ne paroit pas douteux que le Pape auroit fait avec rous les autres Abbés un pareil marché. Le Roi fait elire Archevêque de Canorbéri Boniface de Savoie, frère de la Reine. Il étoit fort jeune, & ne savoit pas l'Anglois. 1243. Après une Vacance de 18 mois, le Siège Pontifical est rempli par Innocent IV, qui débute par envoier en An-Martin avec pouvoir de remplir tous les Bénéfices vacans; & de suspendre, d'excomunier, de dépo-ser rous les Eceléfiastiques refractaires, c'est à dire qui refuieront de doner de l'argent. Après avoir des extorsions comis sans nombre, Martin ne rougit pas de demander au Clerge un Sublide extraordinaire pour paier les dètes contractées par Gregoire IX dans la guerre contre l'Empereur: mais il n'obtient rien. 1245. Les Barons, suppléant à la mollesse du Clergé, qui n'osoit presque résister au Pape, & voulant mètre des bornes aux brigandages de la Cour de Rome, ordonent aux Gouverneurs des 3 Ports u d'arêter tous n) ceux qui viendront dans n le Rollaume de la part n du Papen; & l'on ne rarde pas d'aréter un Courier charge de Bulles ou Brefs, pour exiger de l'argent. Le Nonce s'en plaint; le Roi fait tout rendre au Courier; & les Barons font au Roi une remontrance très vive, dans laquèle ils lui font voir que les Revenus des Bénéfices, possèdes par des Italiens, excèdoient de beaucoup

SAVANS & ILLUSTRES.

priver de la vue & mètre en prison le Comte Geofroi, qu'il avoit empêche de patter le Phare. Le Comte Simon, resté dans son Chateau de Policastro, reçoir ordre de venir à la Cour, où l'intention étoit de l'arcter à son arivée. Mais, lors même qu'il aloit se mètre en chemin, il est foustrait, par une heureuse mort, au malheur qui l'atendoit. Guillaume, Comte d'Alife, & Bolmond, Comte de Tarfe, étoient déja rerenus dans les fers à Palerme avec plusieurs autres, entre lefquels éroit Robert de Bo-ves, oncle, à ce que l'on disoit, du Comte Ebrard. C'étoit un Home de courage: mais de peu de foi , que le Roi de France avoit exile pour un tems à cause d'une trahison, qu'il avoit comife dans fon Rojaume. Tanerede & Guillaume, Fils du Due Roger, qui les avoit ens d'une Persone de rres grande Maison, étoient enfermés & gardés dans l'enceinte du Palais. Cependant l'esprit de Maion ne refte pas encore en repos. Il n'abandone pas ion horrible projet, en voiant les prifons pleines d'un si grand nombre de gens illustres & nobles, dout, par son ordre, les uns avoient eu les ieux crevés, les autres avoient êté batus avec des batons, & d'autres loges avec les Serpens dans des lieux afreux. Il avoir ausi fait enlever de leurs Maifons leursFemmes'& leurs Filles. Il avoit force les unes d'étre les Victimes de ses débauches; & les autres, qu'il avoit rédui-tes à la mendiciré, d'expofer leurs apas en vente. Tour cela n'est pas ca-pable d'assouvir la rage Tulliano, qui, durant la excedoient de beaucoup de ce Traitre. Il croit n'a-tenue du Concile & depuis, ceux de la Courone. Il en voir encore rien fair, tant ont demeuré à Gène-Jean, est surpris; & leur permet qu'il voit le Comta Ebrard

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

siégeoit depuisprès d'un an. Des Troupes de Bergame, de Brescia, de Vérone, & de Mantoue l'aident à continuer le siège; & Turisend ne se rend enfin qu'à des conditions honorables. Les Génois, cités à Pavie, obéissent aux ordres de l'Empereur; &, come il avoit besoin d'eux, il deur rend toutes les Régales. De leur part, ils s'engagent « à le servir o dans l'Expédition » qu'il méditoit contre m la Sicile m; & libéral à peu de frais, il leur done par un Diplôme en bone forme, « la >> Ville de Siracuse a->> vec toutes ses dépenon dances; &, dans cha->> cune des autres Vilo les, dont il fera la con-» quête, une Rue pour >> leurs Négoeians avec o une Eglise, un Bain, o un Comtoir & un >> Four >>. Il semble que Frédéric vouloit immortaliser lui-même sa barbarie. Le Diplôme de sa donation aux Génois est daté du 5 de Juin: A Pavie, à Saint-Sauveur dans le Palais Impérial, après la destruction de Milan, & la soûmission de Brescia & de Plaisance. Plusieurs autres Diplôme font datés avec la même Formule. L'Empe-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de côte fête changea bientôt de face. Soit, come l'Abbé d'Ursperg dans sa Chronique, & Jourdain dans son Appendix à la Chronique de Robert du Mont, le disent, que ce sut par accident que les Ro-mains en vinrent aux mains avec les Allemans, à l'occfion de quelque domage, ou de quelque insuite qui leur avoit été faire; foit, ainfi que d'autres le veulent, que les Romains prétendissent qu' on leur fit d'aussi grandes libéralités, qu'ils en avoient reçues de quelquesuns des Empereurs précèdens, & qu'Otton refusat de les satisfaire; il est cercain qu'il y eut un rude combat entre les Romains & les Allemans; & ce ne fut pas sans perte des siens, die Richard de San-Ger. mano, parlant du nouvel Empereur. Albéric de Trois-Fontaines & Jourdain, à mon avis, amplifient cet évènement, en disant : Il y eut un très grand nombre d'Allemans de tués, & heaucoup de bleffes; enforte que l'Empereur, dans ce combat, perdit onze cens Chevaux, outre les Homes rues, & les autres domages qu'il foufrit. Il n'y a pas de raisons sufisantes pour croire que la perte fut si grande. Mais il est vraisemblable que cet accident comença d'altérer l'union du Pape & de l'Empereur, qui re-vint de Rome en Toscane passer une partie de l'hiver, & qui passa le reste en Lombardie, après a-voir licentie la plus grande partie de son Armée. Il me paroit croïable auffi qu'Otton ne tarda pas, soit à

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Ville sa Cour, où l'on vit acourir de toutes paris une infinité de gens. Frédéric furieux fit garder tous les chemins, afin que, ni les Homes, ni l'argent ne puf-fent paffer d'Italie en France; ce qui ne servit qu'à le discrediter d'avantage, come un Perfécuteur de l'Eglife. Mathieu Paris raporte une particularité, de la vérité de laquèle on peut grandement douter , c'est à dire, ce Que, par les man nœuvres du Pape, des " Milanois, & d'autres I-" taliens & Allemans, il m fut question en Alleman gne d'élire Roi le Landn grave de Thuringe : que 1) Frederic, aiant penetre or le complot, se transporm ta secretement en Allemagne; que, s'abou-1) chant avec le Landgra-1) ve, il le combla de ca-1) resses & de présens, & 1) le mit entièrement dans 3) ses intérêts; & qu'il re-3) tourna tout de suite en 1) Italie 11. Le croie qui le voudra. Nous en reparlerons sous l'année suivante. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Villes d'Asti & d'Alexandrie, & d'autres Lieux abandonerent, cete année, le parti de l'Em-pereur, & se joignirent à la Ligue de Lombardie toute dévouée au Pape. Ce Pontife, en traversant les Etats d'Amédee, Comte de Savoie, s'assura de ce Prince, en lui donant une de ses Nièces en mariage, & pour dot la Vallée de Sule, & les Châteaux de Veillant & de Revoli, tous biens apartenans à l'Evêché de Turin. C'eft ce que dit l'Auteur Anonime des Annales de Milan, imprimées dans le T. XVI des Historiens d'Italie, avec lequel s'acorde Galvano Fiamma dans son Bouquet de Fleurs, Ch. seur prend ensuite le l s'emparer de quelques B. 278. C'est pourtant ce qui

Cardinal d'Anagnie, & Jean Piozuto, Soudiacre de la Sainte Eglise Romaine, qui pour lors ont passe 8 jours à Plaisance, ont été atendus par le Concile, qui les avoit invites par des Lètres & des Deputés, & ont dédaigne de venir. Aiant donc été sufilamment instruits par vérité s'érant de toutes parts déclarée; il a plu au vénérable Concile, a Que l'Election du Sei-3) gueur Victor, qui, come un innocent & doux 3) Agneau, êtoit venu pour 3) recevoir humblement le 3) Jugement de l'Eglise, 3) sut aprouvée & confir-57 mée; & que l'Election 31 de Roland fut tout à 3) fait cailée 3). Et c'est ce qui s'est fait. L'Election du Seigneur Victor, tout Jugement Séculier écarte, & la grace du Saint-Elprit invoquée, aiant donc été confirmée & reque; le très Chretien Empereur, après tous les Evêques, & le dernier après tout le Clergé, a, par le confeil & fur la demande du Coneile, regu & aprouvé l'Eledion du Seigneur Victor. Ensuite tous les Princes, & une Multitude innombrable d'Homes , qui étoient présens, interrogés par 3 fois, us cela 3) leur plaisoir », ont répondu à haute voix avec joie : Placet (cela nous plait j. Le lendemain, c'est à dire, le premier Vendredi de Carême, le Seigneur Villor fut conduit glorieusement en Procession de l'Eglise de Saint-Sauveur hors de la Ville, od il logeoit, à l'Eglise Catholique (Cathédrale). Là, le très religieux Empereur le reçut hors de la porte de l'Eglise; lui tint humblement l'étrier, lors qu'il décendit du cheval;

PRINCES contemporains.

d'adreffer à ce sujet leurs plaintes au Concile de Lion. Ils envoient donc au Concile des Députés avec une longue Lètre contenant tous leurs griefs: mais, come l'Afaire pouvoit trainer en longueur, s'étant assemblés, quoique le Roi le leur défenfit, ils envoient un Chevalier comander de leur part au Nonce de sortir incessamment du Roiaume, s'il ne vouloit pas être mis en pièces. Les plaintes, que le Nonce fait au Roi, qui n'étoit pas actuèlement en état de le protéger, sont inutiles. Il faut qu'il se retire promtement avec un Paffeport, qui pourvoioit à sa surete. Les Députés des Barons, arives au Concile, présentent la Lètre, qu'on lit publiquement. Ils exposent ensuite eux-même très au long tous les griefs, dont les Anglois se plaignoient, protestent contre le Tribut de mille marcs acordé par le Roi Jean au Pape Innocent III, & se retirent sans qu'Inréponse. Après leur sortie, il fait entendre au Concile, " Qu'il a deffein de n remèdier à tous ces an bus n. Le remede est 2 Bulles. La première a pero) met aux Anglois, Pa-1) trons de Benefices, d'y nomer ceux qu'ils voundront n;la feconde adén clare qu'un Bénéficier Inourir, soit à quiter n son Bennéfice, on ne n fera pas obligé d'y non mer un autre Italienn. Innocent fait valoir ces 2 Bulles, come redressant tous les torts, dont on s'êtoit plaint : mais le Concile n'est pas plustot séparé, qu'il contraint,

SAVANS & ILLUSTRES.

hors d'ateinte. Mais il ne sait pas trop quèle espèce de crime suposer à ce Seigneur, dont tout le monde conoiffoit évidemment la tidélité. Il en épluche done, avec foin, toutes les actions & les paroles, pour y trouver marière à l'acuser. Le Comte, un certain jour, etant forti, suivi de peu de gens, pour aler à la chasse; l'Amiral va sur le champ dire au Roi, a Que 1) le Comte Ebrard s'est " retiré, fans permission n de la Cour, avec un 17 grand nombre de Gens n armes: Que c'est une m qu'il songe à se révol-1) ter: Que, s'il peut s'en m aler librement, il aura n bientor beaucoup de 2) gens, qui s'affocierone " à ses desseins; & qu'il n est à propos d'envoier n après lui pour le faire " revenir promiement ". Le Comte, aiant reçu l'-ordre du Roi, quire la Chaffe & revient à Palerme. Il est apelie sur le champ à la Cour. Il s'y nocent IV leur faffe de rend; & l'on le met en prison, où l'Amiral lui fait d'abord crever les ieux; &, peu de tems après, couper la langue. C'est ainsi qu'aiant, ou pris, ou chaffé du Roïanme tous les Gens de courage, qu'il croioit avoir à craindre, il vient enfin à bout d'apaifer les troubles dans tout le Roiaume. Vojant donc qu'il ne restoir plus persone, qui put, on qui osat s'opofer à ses volontés, il se te-met aisement à bater ce que la nécessité l'avoit obligé de di érer. Mais il croir que le moien le plus facile d'en venir à bout est de gagner d'abord l'afection du Peuple, & de son , tous les Evêques d'- Dignités du Rosaume ses &, l'aiant pris par la main Angleterre à souscrire la Proches & ses Aliés, par & conduit à l'Autel, il résignation du Roi Jean; le secours desquels il pou-

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

chemin de son Rosaume de Bourgogne. Henri, Evêque de Liége, qu'il avoit nomé Podestà des Milanois, fait de ceux qui s'êtoient refugiés dans les Monastères, 4 parts à chacune desquêles il amgne des Terres à quelques milles de Milan avec permission d'y bâtir des Bourgs; &, retournant ensuite en Allemagne, il laisse pour gouverner ce Peuple, en son absence, Pierre de Cunin, qui débute par faire diverses soites d'extorhons.

Le Roi Guillaume achève de réduire la Pouille par la prise de Taverna & de Monte-Arcano. S'approchant ensuite de Salerne, il refuse d'entrer dans la Ville; campe près des murailles; & demande aux Habitans une somme considérable, pour les punir d'avoir eu part à la Conjuration formée contre lui. Come ils ne pouvoient pas la rassembler austitôt, il les menace de détruire leur Ville. Il se disposoit à leur tenir parole, quand tout à coup, en plein midi, le Ciel êtant serain, un ouragan impétueux, suivi d'une pluie prodigieuse, renverse les tenEMPEREURS D'OCCIDENT;

ROIS DES ROMAINS.

tats de l'Eglise Romaine, soit à resuser d'en restituer d'autres, nonobstant sa promesse & le serment, qu'il avoit faits. L'Histoire iei n'est pas abondante, & l'on ne découvre pas cout ce qui put ocasioner ensuite de si grandes querèles en-tre le Saint-Siège & cer Empereur. Nous aprenons de tous les Historiens qu'-Innocent III aeusoit Otton d'usurpation & de perfidie; & qu'Otton, au contraire, prétendoit ne rien faire contre son serment en faveur du Pape, & difoit, ce Qu'auparavant, m lorsqu'il avoit reçu la 1) Courone en Allemangne, il avoit juré de mainn tenir & de recouvrer les n Erres & les Proits de n l'Empire n. Il est à croire que les Jurisconsultes polition s mirent le feu dans le Confeil de l'Empereur, en réprésentant que ses prédècesseurs avoient possede ces Etats, & qu'ils en avoient doné les Investitures; ce qui s'étoit fait des le tems de l'Empereur Henri I. Peut-être ausst! que , soumerant encore à l'examen les Diplomes des ; concessions faites aux Papes par les Empereurs de puis Louis le Débonaire jusqu'alors, ils y trouvé-rent des dificultés. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que le Pape se plaignit hautement de l' Empereur; qu'il lui fie faire des réprésentations par l'Archeveque de Pife: mals envain; & qu'il par-vint enfin à l'écrafer, co-me nous le vérons. Ce Pape, toujours très éveillé sur ses intérêts, continuoit cependant d'être plus uni que jamais avec Frédéric II, Roi de Sicile, faifant tes, inonde le Camp, latention qu'il pouroit a-

ROIS, & autres SOUVE -RAINS en ITALIE.

mérite examen, parcequé Guichenon ne dit pas que ce Prince air eu pour Femme aucune Nièce du Pape: Peut être qu'elle fut seu-lement promise, & que le mariage ne se sit point ensuite; ou bien on parie de Thomas, Comte de Savoie, lequel, en 1251, épousa veritablement une Nièce du Pape. Au reste; nous savons certainement que, cete année, Inno-cent IV traversa très paifiblement la Mauriène & les autres Etats du Comte de Savoie; ce qui prouve que ce Prince étoit entré dans le Parti du Pape, C'est ce que n'a point su Guichenon, qei, ne s'apuïant ordinairement que sur des Historiens modernes, ne peut pas le plus souvent satisfaire en tout l'esprit des Lefteurs.

Année 1245, p. 271. Le Pape Innocent IV, depuis son sejour à Lion, avoit convoqué, les fêtes de Noel de l'année précèdente, un Concile Géné-ral, qui se devoit tenir dans cète Ville le jour de S. Jean - Baptiste de ceté année. Il envoia pour cee effet dans toute la Chretienté des Lètres d'invitation, & cita l'Empereur Prédéric à comparolire en Persone, ou par Procu-reur. On vit ensuite ariver à Lion, le Patriarche d'-Antioche, que Frederic envoloit avec quelques-uns de ses Oficiers pour, reprendre la négociation de la paix. Les Documens raportés par Rinaldi, font voir qu'Innocent voulois s'y prêter avec un esprit de Père, pourvu qu'avant le Concile, Frédéric remle en liberte les Prisoniers, restituat les Domaines de l'Eglise, & laissat au Pa-pe même à règler les conditions de l'acomodemené des Lombards avec l'Enr-

Iui baisa les pieds. Et nons cous, Patriarches, Archevéques, Evêques, & Ab-bés, & tous les Princes avec toute la Multitude, qui étoit présente, nous avons baile les Pieds Apostoliques. Le lendemain, c'est à dire le Samedi, tout le Concile s'étant afsemblé, le Seigneur Papa, & nous avec lui, nous avons, avec les Cierges alumes, anathematise le Chancelier Roland Schifmatique & fes Fauteurs,& nous l'avons livre à Satan, jusqu'à la mort de la Chair, pour que l'Ame foit sauvée au jour du Seigneur. Nous voulons aussi que la prudence de Votre Discrétion n'ignore pas, que l'on a manifestement découvert que le Chancelier Roland & quelques Cardinaux de sa suite ont conjuré, lorsque le Pape Adrien vivoit encore; & le complot étoit que, s'il arivoit qu'eux vivans, le Pape Adrien vînt à mourir, ils éliroient un des Cardinaux engagés dans la Conjuration. Au reste, de la part de Dieu tout-puissant, & des Bienheureux Apôtres Pierre & Paul, de tous les Saints, & de tous les Homes Orthodoxes, qui,dans la vue de Dieu, se sont affemblés pour extirper le Schisme, nous vous prions tous humblement, & vouavertifons en Jésus-Christ de tenir, tout doute & toute ambiguité mise à part, pour irrefragable-ment ratifié & confirmé, ce que l'Eglise de Dieu, affemblée à Pavie, a fidelement ordoné pour l'honeut du Créateur, & la tranquilité de la Sainte E. glife Romaine, fon Eponse & votre Mere, & pour le salut de tous les Chretiens; priant que Jésus-Christ, notre Redempteur, conserve longues années

ce qu'Henri III soufre, sans y faire aucune oposition. 1146. Le Pape impose sur le Clergé d'Angleterre une Taxe involérable, & les Evêques n'osent remuer: mais les Seigneurs Laies font resoudre par le Parlement, a Que tous les m ront détaillés dans un n Mémoire, & qu'en l'madreffant, par une Lèor tre, au Pape, on en den mandera le redretten ment n. La Lètre est fignée de tous les Seigneurs Ecclésiassiques & Laïes. Elle étoit vigoureule; & ne produit point son effet. Le Pape vouloit de l'argent. Il se roidit contre les dificultés; & force le Clergé de souscrire à l'excomunication qu'il avoit fulminée contre l'-Empereur. Ensuite, pretendant que tous les Ecclésiastiques, & particulièrement ceux d'Angleterre étoient obligés de le foutenir dans la guerre qu'il faisoit à ce Prince, il exige de chaque Membre du Clergé de l'argent pour la levée & l'eutretien de ses Troupes; s'aproprie, par une Bulle, les Biens des Ecclésiastiques, qui mourront sans avoir fait de testament; & met le comble à ses vexations, par imposer sur le Clergé d'-Angleterre une Taxe du tiers des Biens mobiliers de ceux qui résidoient dans leurs Benefices ; & de la moitié des Biens de ceux qui ne résidoient pas. Cète dernière imposition êroit si criante, que le Roi ne peut pas s'empêcher de défendre au Clergé de s'y soumètre. 1247. Au comencement de l'année, un nouveau Légat vient exiger mille marcs des Evêques & des Abbés d'Angleterre, & 100 de ceux d'Irlande, & le Pa-

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

ra se défendre contre l'orgueil de la Noblesse. Il fair donc son beaufrère Si-mon, Capitaine - Général de la Pouille & de la Terre de Labour, & son frère Etiène, Amiral de la Flote. Lui, de son coró, fait beaucoup de libéralités; se rend d'un abord facile pour tout le monde; comble d'honeurs les Ambassadeurs de quelque part qu'ils viènents atire indiféremment dans le Roiaume, par de grandes largesses, de braves Gens de Lombardie, ou d'au-delà des Monis; & pouffe aux plus grands Honeurs les Ecclefiaftiques, suivant le rang de chacun. C'est ainsi qu'il s'intrigue à ne rien omètre de ce qui peut servir à lui concilier la faveur du Peuple. Tandis que, préparant ainsi la perce du Roi, l'Amiral cache habilement ses desseins le Roiaume est tranquile quelque tems, à cela près que le Comte Robert fatiguoir, par ses courses, Abruțe & les parties voi-fines de la Pouille; ce qui forçoit de tenir une Armée dans cète Province, où l'on combatit avec des succès pareagés. Richard de Mandra, Co-nétable du Comte Robert, & l'Evéque de Chiéci, aiant êté pris, sont ame-nés à Palerme. Dans le même tems, on traite avec l'Empereur des Grees; &, la paix aiant êté conciue, les Grees, qu'on te-noit dans les fers depuis la bataille de Brinde iont renvoiés à Constantinople. Maion se voioit donc au dessus de toutes les dificultés; & sa puissance étoit si grande, qu'il pa-roissoit revêtu de la Dignité de Roi plustor que de celle d'Amiral. Déja méme il començoit à publier pe récompense ensuite le les folies, à tourner pule Pontife Universel & no- Roi de sa condécendance i bliquement en ridicule les

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

& met le Roi, qui dormoit alors, dans un grand danger. Il se réveille, se réfugie dans une petite tente; qui, par hazard, n'êtoit pas renversée; & se recomande à l'Apôtre S. Mathieu; dont on prétend avoir le Corps dans cête Ville. Cet accident passe en effet! pour un moien miraculeux, que le saint Apôtre emploïoit à la conservation de fon Peuple; & Guillaume étraié s'embarque & s'enfuit, dès le lendemain, en Sicile, fans rien exiger de Salerne.

Les Pisans & les Génois prènent querèle à Constantinople.Les premiers, êtant les plus forts, pillent le Comtoir des seconds, auxquels ils prènent la valeur de 30 mille Perpères. La nouvèle en êrant venue à Gène, on députe à Pise pour demander une satisfaction, qui n'est point acordée; & 12 Galères de Gène volent au Port de Pise. Ils en détruisent la Tour; & prè nent plusieurs bâtimens; avec les Homes & les Marchandises, qu'ils portoient. L'Archevêque de Cologne, que l'Empereur envoïoit pour Comissaire en Ita-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

vdir besoin de ce Prince, si les espérances qu'il a. voit conçues d'Otton, étoient frustrées. Il confeilla done à Frederic de se marier; & fut lui-même le médiateur de son mariage avec Constance, fille du Roi d'Aragon. Au mois de Février de cète année, cète Princesse fut amenée à Palerine, où les noces se célèbrerent avec une magnificence peu comune.

Ann. 1210, p. 137. L'Empereur Otton étoit en Toscane le XIII des Calendes de Février (10 de Janvier) de cète année, come il paroit par un de ses Diplomes en saveur d'Azzon VI, Marquis d'-Este, doné dans la Ville de Chiusi. Il saus avertir, au sujet de ce Document, raporié dans les Auci juites d'Este, Part. I, Ch. 39, que, les années précèdentes, Innocent III, a-tentif à retirer des mains des Allemans les Etats de l'Eglise Romaine, ne se trouvant pas des sorces sufisantes pour recouvrer & maintenir sous son obeiffance la Marche d'Ancone, qui lui tenoit fort au cour, l'avoit cedée à ce Marquis, qu'il en avoit investi, parcequ'il savoit combien il avoit de valeur. Nous avons de ce fait un témoignage certain dans le Chap. 10 du Liv. I de la Chronique de Rolandino, qui vivoit dans ce siècle: mais l'Empereur Otton aiant pretendu que cet Etat apartenoit à l'Empire, le Marquis Azzon crut que le mieux étoit d'en prendre ausse l'Investiture de l'Empereur; ce qui se sit peut-être avec le confentement racite du Pape, de peur que quelques lie, arive à Pise sur ces | Ennemis du Saint-Siège ne l'Empereur étoit pret à ve-

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

pereur. Le Patriarches'en retourna pour rendre comte à Frédéric de sa Négociation: Mais il est nécessaire de dire que ce Prince égle hauteur, & qu'il fe conduisoit dans ses propres Afaires avec une etrange politique. Il ne fit aucune réponse au Pape; & le tems du Concile ariva, fant qu'il y cut rien de conclu. Frederic se contenta d'envoier à Gène l'Archevéque de Palerme & Thadéé de Sassa, son Avo-cat, pour y soutenir ses droits dans le Concile. Rolendino, Liv. V, Ch. 13, dit qu'il y envois aussi Pierre des Vignes; & qu'il vint, sur la fin de Mai; lui-même à Vérone tenir une grande Diète, où i't trouverent l'Empereur de Constantinople & les Ducs d'Autriche; de Carinthie & de Moravie. L'unique résultat de plusieurs jours de conférences & de delibérations est que Frederic; paroissant avoir envie de se trouver en persone au Concile, s'avança jusqu'en Piemont. Dans les pre-mières Sessions de ce Concile; composé de 140 Patriarches, Archeveques & Eveques, le Pape exposa les crimes de Frederic; & Thadee de Sessa ne manqua pas de justifier son Maitre ; en répondant article par article. L'Evêque de Carinola, ou plustot de Carane, come dit la Chronique de Césène, & un Archevêque Espagnol firent un ample détail de la vie & des mœurs de Fréderic; & conclurent qu'il étoit Hérerique, Epicurien, Athee. Thadee leur répondit avec force, & foutint qu'ils n'avançoient que des calomnies. Il demanda de plus un délai sur l'avis qu'il avoit eu que l'à

tre Pape Victor, en la religion & la fainteté duquel nous avons toute confiance; qu'il lui done toute sorre de tranquilité & de paix, anh que, par fon moten, Dien Toutpuissant soit honore, & que l'Eglise Romaine & toute la Religion Chretiène regoivent un acroiffement agréable au Seigneur. Or, pour que tout ce qui s'est fait paroifie pleinement digne de foi à ceux qui liront ceci, nous avons juge convenable qu'il fut souscrit du consentement & des noms de nous tous.

Je, Pérégrin, Patriarche d'Aquilée, avec mes Sufragans, di ête present,

& ai consenti.

Je, Arnaud, Archeveque de Maience; avec 14. Sufragans, ai êté présent, & ai consenti.

Je, Artwick, Archeveque de Brème, avec mes Sufragans, ai été présent, & ai consenti.

Je, Hellin, Archeveque de Trèves ; avec mes Sufragans, ai consenti.

Je, Renaud, Archevêque de Cologne; avec mes Su-

fragans, ai consenti. Je, Wickmamne, Archevêque de Magdebourg , avec mes Sufragans, ai ête présent, & ai consenti.

L'Archevêque de Befancon a consenti par un Député, & par l'Evêque de Bâle.

L'Archeveque d'Arle a confenti.

L'Archevêque de Lion; avec ses Sufragans, a con-

L'Archevêque de Vienne, avec fes Sufragans, a con-

Henri, Roi d'Angleterre, a consenti par ses Lè. tres & par fes Ambaffadeurs.

Le Roi de Hongrie a consenti par ses Lètres & par ses Ambassadeurs.

Le Roi de Bohème a

consenti.

Tome V.

## PRINCES contemporains.

ordinaire pour ses volonrés, par une Bulle, ordonant, a Qu'aucun Italien, 1) même neveu ; foit d'un " Cardinal, foit du Pape n même, ne soit mis en " possession d'un Bénéfice " dans le Roïaume, sans n le consentement du 1) Roi 1). Mais il étoit bien für qu'Henri ne refuseroit jamais ce consentement. 1250. Le Roi fait élire Athelmar, son frère utérin, Evêque de Vinchester; & l'élection est confirmée

par le Pape. Part. II, Art. I. Guerre des Barons. Depuis que la Guerre, que les Barons avoient faite au Roi Jean pour le maintien de leurs Priviléges spécifiés dans les 2 Chartes, eut heu-reusement écé terminée par les fages mesures du Comte de Pembrook, Régent après la mort de Jean, les Barons ne cefsèrent pas d'être extrêmement arentifs à la conduite de ceux qui gouvernèrent durant la Minorité d'Henri III. Hubert de Burgh & l'Evêque de Winchester, regardant les Chartes come extorquées, voulurent révendiquer ce qu'ils crosoient les Droits de la Rolauté. Les Barons se plaignirent: On eut peu d'égard à leurs plaintes. Pour se soutenir contre la Puissance Rolale, ils fomenterent les mécontentemens du Peuple, qu'ils mirent dans leurs intérêts, en lui faifant voir la Tirannie s'etablir avec le Pouvoir abfolu. Les Ministrés d'Henri ne surent pas prévenir les intrigues des Barons, en se renfermant dans les bornes de la Justice. Ils se portèrent à des excès, qui diminuèrent l'afection du Peuple pour son Roi. Ce Prince de peu de génie, devenu Majeur, se conduifit plus par capriSAVANS & ILLUSTRES.

extravagances du Roi. Si le Roi, par son conseil, ordonoit quelque chose de tirannique, ou d'inhumain; come d'aracher les ieux, ou de couper la langue à quelque Inno-cent, ou de faire quelque autre chose semblable; Maion, de sa propre autorité, défendoit qu'on exécutat les ordres du Roisen difant, aQu'on 1) ne devoit pas obéir fur » le champ à tout ce qu'-1) un Tiran ordonoit, sans n avoir pris conseil, ou n par extravagance; sans n quoi la vie des Inno-n cens seroit souvent en n danger n. Car il faisoit tous ses ésorts pour aigrit contre le Roi les esprits du Peuple, & lui procurer la haine de tout le monde. La pluspart croit que ce fut la raison pour laquèle il permit que les Sarafins prissent la Ville d'Africa.

Je raporte ce fait dana

mon Textel

Après le retour en Sicile des braves Défenseurs de cère Place; les deffeins de Maion ne pouvolent plus se déguiser, ou se cacher plus long-tems; & l'on ne doutoir pas qu'il ne fut entraîne par la passion de regner. Persone cependant ne se présentoit pour dénoncer cer indigne complot: Persone n'osoit avertir le Rot d'une trahison si manifeste. Tout le monde savoit qu'il n'en croirolt rien; & l'on se ressouvenoit du fruit, que le Com-te Eberhard & beaucoup d'autres avoient recueilli de leur zèle. On aimoit donc mieux se taire, que de s'exposer, au danger; & l'on atendoit dans l'é. tonement, quel secoit l'évènement de la chose. Déja divers bruits à ce sujer. peu d'acord entre eux, avoient rempli presque touce, que par raison; & te la Sicile; & l'on diso.t

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

entrefaites. Instruit de ce qui se passe, il fait dire aux Génois de suspendre les hostilités; & les oblige à rendre les Quelque Prisoniers. tems après, 2 vaisseaux Génois aiant êté pris par les Pisans, la guerre recomence: mais l'Archevêque en empêche ta continuation, en renvoïant la conoissance de l'Afaire à l'Empereur, alors à Turin; & ce Prince les oblige de faire une trève (1).

1163. Après avoir célèbré les fêtes de Noèl à Tours, Alexandre III va passer le Carême & les fêtes de Pâque à Paris, Il retourne enfuite à Tourstenir un Concile, dont l'ouverture se fait le 19 de Mai. Son séjour en France devant se prolonger, & ses courses de Province en Province êtant à charge aux Eglises; le Roi Loui: VII lui fait dire de choisir un lieu pour fa résidence. Il se détermine pour Sens, s'y rend au mois d'Octobre, & n'en sort ensuite qu'à Pâque 1165.

Les Oficiers de l'Empereur, & fur tout le Vice-Podestà Pierre de Cunin, ajoutent sans

(1) Les Annales de Pi · se parlent de cète querèle fous l'année suivante. Murat. T. VI, p. \$59.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

s'établit dans cète Province. Otton investis done le Marquis de cète Marche, qui comprenoit alors les Villes d'Ascoli, de Fermo, de Camerino, d'Osimo, d'Ancone, d'Uma-na, de Jesi, de Sinigagiia, de Fano, de Pesaro, de Fossombrone, de Cagli, & de Sassoferrero. Dans ce Diplome Azzon est dit: Notre Coufin Azzon, Marquis d'Este. Otton le qualiste ainsi, parcequ'ils dé-cendoient l'un & l'autre du Marquis Albert Azzon II, souche comune de la & de la Ligne d'Italie. Je parle dans le même endroit d'un autre Diplome d'Otton, daté de Foligno, le 5 de Janvier. Ughelli, dans la Liste des Evêques de Pistoie, en raporte un autre, doné à Prato en Toscane le VIII des Ides (le 6) de Février. L'Empereur étoit à Imola le III des Calendes d'Avril (30 de Mars), come on le voit par un autre Di-plome, inséré par Ughelli dans la Liste des Evêques de Parme. On le trouve encore à Ferrare. Il publia dans cète Ville un Edit contre les Herétiques Paterins, ou Gazares qu'il mit au Ban de l'Empire, & qu'il soumit à de très grandes peines. Son Diplome, que j'ai public dans la Differtat. 60 des Antiquit. d'Ital., fut doné à Ferrare le VIII des Calendes d'Avril 125 de Mars) de cète année. Ce fut probablement en cète ocasion, qu'il sie la reconeiliation du Marquis d'Este & de Salinguerra, son compétiteur à la Seigneurie de Ferrare. L'anciene

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

nir au Concite se justifier lui-même, ou peut-être fe flatoit-il de l'engager d'y venir. Il obtint avec peine du Pape un délai de 2 semaines: mais Frédéric ne comparut point. Peut-être craignoit-il d'exposer sa Dignité, s'il aloit à ce Concile, ou erosoit-il que sa présence n'y serviroit de rien. Peut être ausse ne s'y rendit-il point , parceque l'Esprit d'humiliation n'étoit jamais entre, & ne pouvoit pas entrer dans son eccur. Il n'imita point son aieul Frédéric I, parcequ'il n'avoit ni la même religion, ni le même sens que ce Prince avoit fait voir. C'est pourquoi, Ligne d'Este d'Allemagne le 17 de Juillet, le Pape, en plein Concile, après avoir rapelle les principaux crimes de Frédéric II, pro-nonça contre lui la Sentence d'excomunication', le déclara déchu de l'Emrire & de tous ses Rosaumes, & délia ses Sujets de seur serment de sidélité. Thadée & les autres Procureurs de Frédéric, lefquels avoient protesté d'avance contre cete Sentence, & apellé au futur Concile, alerent promtement porter cete nouvelle à l'Empereur, qui, suivant Mathieu Paris, fremissant de dépit & de rage, s'emporta jusqu'à tenir de ridicules propos; & , peu de tems après , écrivit de tous côtés contre le Pape des Lètres remplies d'invectives atroces, lefquèles fervirent d'autant plus à lui faire perdre la réputation de veritable Chretien. Ensuite son dépit comba sur les Mijanois. Il avoit apris que le Pape métoit tout en œuvre en Allemagne, pour y faire élire un autre Rois que beaucoup de Princes, dégoutés de Frédéric, s'acordoient à choifir Henri, Chronique d'Este dit: Le Landgrave de Thuringe; dit Empereur vint à Fer- & que les Milanois avolent

Le Roi de Danemarc a tonsenti.

Gui, Elu de Ravenne, a consenti.

L'Evêque de Fermo a consenti.

L'Evêque de Ferentino a consenti.

(L'Evéque) de Mantoue a consenti.

(L'Evêque) de Bergane a consenti.

(L'Eveque) de Faënze a confenti.

Une Multitude d'Abbés & d'Archipretres, de diférens Royaumes, ont été prefens & ont confentit

Une Multitude ineftimable de Lombards ont êté présens, & ont consenti.

Presque tous les Princes de l'Empire Romain, tant Allemans qu'Italiens, tant de dedans, que de dehors de Rome, ont êté présens, & ont donné leur consentement avec une grande afection.

CH. LXXI. Letre de PEveque de Bamberg fur

le même sujet.

Au Reverendissime Pere & Seigneur Eberhard, Archevêque de l'Eglise de Saltzbourg, Eberhard de Bamberg, si, par la gra-ce de Dieu, il est quelque chose, services auffi devoues que dus, acompagnés de prières.

Environ 50 Eveques s'etant affemblées à Pavie, & l'Afaire de la Papauté aiant été longtems discurée, le délai, jusqu'à plus grande conoiffance de cause & jusqu'à un Concile plus général, fut d'abord du gour de presque tous. Le Parti du Seigneur Victor a pourtant préva-lu, se trouvant justifié de plufieurs manières par l'autre Parti; parcequ'une Conjuration contre l'Em-. pire avoit précèdé l'Election; parceque Victor avoit été revêru de la Chápe le premier & l'autre | 3) Que le Roi s'êtoit en-

mécontenta lui-même ses Sujets, plus que ses Ministres n'avoient fait. Il révoqua folement les 2 Chartes; &, quand ensuite le besoin d'argent l'obligea d'en prometre le rétablissement & l'observation, il ne tint jamais parole. Il ne fut pas même se ménager la Ville de Londre, qu'il eut l'imprudence de traiter avec une extrême rigueur. D'ailleurs, fon confentement, ou sa connivence aux Exactions de la Cour de Rome le rendit odieux au Clergé, qui, n'étant point protégé, n'aspirois pas moins que le Peuple à voir changer le Gouvernement. Ce font là, die Rapin-Thoyras, p. 701, les causes générales de la guerre entre le Roi & les Barons, qui va faire le sujet de cet Article. Il n'est pas nécessaire de répéter ici les particulières, dont j'ai parlé dans les Articles précèdens. Je ferai seulement remarquer que Don prétendu de la Sicile, en achevant d'épuiser le Rojaume d'argent, força, pour ainfi dire, les Barons à chercher un remède à ce mal, auquel on ne voioit aucune fin , tout l'argent comtant du Rojaume alant se perdre à Rome, come dans un goufre, d'où il ne revenoit jamais.

1256. Le Parlement refuse au Roi l'argent, qu'il demandoit pour l'entre-tien d'une Armée que le Pape vouloit qu'il euvoiiat en Sicile; & les raisons du refus, contenues dans une Adresse croient " 1º.La pauvreté du Roi-1) iaume; 20. La diffcul-)) te, pour ne pas dire )) l'extravagance de l'enor treprise; 3°. Le danger or d'envoier si loin les for " ces du Roiaume; 40.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

ouvertement, " Que l'An miral avoit fair voir à » ses Amis des Diadêmes 1) & d'autres Ornemens " Rojaux, qu'il s'étolt n procurés n. Il ne manquoit pas même de gens, qui disoient, " Que la " Reine les lui avoit enn voïés du Palais n; car ils crosvient que tout se faisoit de concert avec elle, & qu'elle étoit liée à Maion par les chaînes d'un comerce honteux. La pluspart croioient que ces propos étoient des faulsetés. D'autres neanmoins assuroient, se Que le No-maire Mathieu, l'ami particulier de Maion, n aiant porte beaucoup d'argent au Pape Alen andre, qui gouvernoit na alors l'Eglise Romajne, avoir obtenu, par le " conseil & par l'entremise du Cardinal Jean n de Naple, qu'on dépon sat le Roi de Sicile, & n que l'ou mit Maion en 1) sa place; à l'exemple n d'un cerrain Roi de 3) France déposé, parce-» qu'il écoit inucile, aun quel le Pape substitua 1) Pepin, père de Charless. Deja tout le Peuple disoit hautement dans les lieux publics ces choses & d'autres semblables. Les uns anongoient, (Qu's) on devoit tuer le Roi n dans le Palais n; les autres, a Qu'on l'enfermeroit dans un Monas-1) tère 11. Quelques - uns pensoient, a Qu'on l'exi-" leroir dans quelqu'une n des Iles n.

Tous ces bruits s'êtoient aussi déja répandus dans la Pouille; & l'indignité de la chose avoir soules vé tous les Bsprits contre Maion. Ceux de Melfe, acourumes de tout tems à remuer sur les premiers bruits, font, entre autres choies, un Decret, par lequelils défendent, «Qu'après, par quoi seulement " gagé dans cète Afaire, lequel ils désendent, «Qu'-Innocent prévalut sur Ana- " sans avoir consulté le " on exécute désormais

EVÈNEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

**c**esse à la misère des Milanois, en exigeant d'eux beaucoup au delà de ce qu'ils devoient & même de ce qu'ils pouvoient païer; & les chargeant de corvées, qui laiffoient à peine aux gens de la Campagne le tems de vaquer à la culture des Terres. Ces Infortunés font parvenir leurs plaintes à l'Evêque de Liége, qui révoque Pierre de Cunin, & lui substitue le Clerc Frédéric, Ecolatre de son Eglise, lequel fait bientôt conoître aux Milanois, qu'ils avoient perdu beaucoup au change. L'Empereur revient à Lodi, le 29 d'Août, avec l'Impératrice, & grand nombre de Barons de ses autres Etats. Le 16 de Novembre, il se rend à Pavie, donr les Habitans, en lui comtant une groffe somme, obtiènent la permission d'abatre les murs de Tortone, sous prétexte que les Milanois les avoient rebâtis au mépris de ses ordres. Ils ne s'en tienent pas aux murs, ils détruisent aussi toutes les Maisons. Dans ce tems, l'Empereur remet en liberté les 400 Otages de Milan. Alant ensuite de Pavie à Monza, le 3 de DécemEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

rare. & fit la paix entre le Marquis d'Este & le Seigneur Salinguerra. La même chose se trouve dans les Ancienes Annales de Modene. L'Empereur se rendit enfuite à Milan, où, dans le mois d'Avril, il expédia 3 Diplomes, dont M. Sassi parle dans ses Notes sur le Rosaume d'-Italie de Sigonius. D'autres de ses Diplomes font voir qu'il s'arêta dans ces cantons. Il étoit, au mois de Juin, à Plaisance, à Crémone, à Albe, à Brefcia, à Verceil. Un autre Diplome, publié par U-ghelli dans la Liste des Evêques de Parme, le fait voir à Pavie le 17 d'Août. Il tint un Parlement ou Diète à Parme, come on l'aprend de la Chronique de cète Ville.

On trouvera dans l'Artiele de Frédérie II, col. des Rois & autres Souveverains en Italie; ce qu'-Octon fit pendant les années 1210 & 1211 contre le Roisume de Sicile; & contre Innocent III, qui l'excomunia des 1210; & le força de quiter l'Italie en lui suscitant ces afaires en Allemagne. C'est ce dont je vais doner la fuite; en ramenant ici quelques mots de l'Art. auquel je renvoie. Le Pape Inno-cent III vint à bout, en 1211, favorisé, dit Muratori, p. 141, de Philippe Auguste, Roi de France, d'engager plusieurs Evêques d'Allemagne, non seulement à publier l'excomunication contre Otton & à le déclarer déchu du Trône: mais encore à traiter d'élire Frédéric II Roi des Romains. Dans edte Lique entrerent SigeROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

envoit des Députés à ce Prince l'exhorter à recevoir la Courone, & lui promètre de l'assister de toutes leurs forces. L'Empereur, étant done venu de Turin à Pavie, se mit en campagne contre les Milanois, & les fit ataquer d'un aufon fils. Si nous voulons en croire Mathieu Paris, il y eut une sanglante bataille entre l'armée de ce Prince & celle des Milanois; il périt beaucoup de monde des 2 parts; & les Mila-nois furent batus : mais leurs Historieus n'en par-lent pas de même; & l'on peut croire que le récit de l'Historien Anglois est faux en partie. Suivant les Ecrivains Milanois, Fredéric, parti de Pavie avec son armée, entra dans le Territoire de Milan, & détruisse le Monastère de Morimond Il campa, le 22 d'Odobre, à Abbiate sur le bord du Tefin dans l'intention de le passer: mais, les Milanois étant venus se présenter sur l'autre bord, ces 2 Armées ref-terent là campées 21 jours sans rien faire. Frederic lora de passer le Ticinello: mais il en fut empêché par les Milanois, avec qui se trouvoit Gregoire de Montelungo, Legat du Pape. Cafteno. Pendane ce tems, le Roi Enzo, comandant une Armée de Crémonois & de Bergamasques, pussa l'Adda, lorsqu'on y pen-foie le moins; & vint à Gorgonzuola. Deux des Portes de Milan acourues là, sous le comandement de Simon de Locarno, en vinrent aux mains avec le Roi Enzo. Non feulement elles mirent son armée en déroute : mais encore elles bre, il rencontre, le lience & Légat Apostoli- nomé ci dessus, lui rendit

elet, quoiqu'Anaclet eut un plus grand nombre d'Electeurs, tous gens de beaucoup de science & d'autorité; ensuite parceque ce Parti s'est joint aux Ennemis de l'Empire, en se liant par serment avec les Siciliens, les Milanois, les Brescians, & les Plaisantins, ce qui paroît contraire à la saine doctrine; & parcequ'il abfout indument les Sujets du ferment de fidélité (a); qu'il empêche tous ceux qu'il peut de servir l'Empereur; &, ce qu'il y a de pis, qu'il prepare ainfi la voie au Schisme, ce qui paroît par les faits même & par des Ecrits, adresses par toute l'Italie, tant aux Villes , qu'aux Evéques. Ces mauvais comen. cemens promètent une fin encore plus mauvaise, c'est à dire une discorde perpétuèle entre l'Empire & le Sacerdoce, & une separation des uns d'avec les autres; &, ce Parti n'aiant voulu, avec toute fureté de Sausconduit, ni venir au Concile, ni y envoier ses Procureurs pour Subir le Jugement & recevoir la Sentence; nous avons, dans l'espérance de la paix & de la concorde entre l'Empire & le Sacerdoce, reçu le Seigneur Vidor : mais après un long examen du tems & de l'ordre de son Election, de ses Cardinaux au les intrigues de la Cour nombre de 9 qui d'a-bord ont confenti à son Election, & depuis le sont retractes, toutes choses, qu'arestont le Chapitre de Saint-Pierre & le Clergé de Rome , par des Letres, - & de vive voix avec fer-

(a) Le Texte porce : eum Subditos à juramentis sidelitatis debite absolvat. Il est clair qu'ici debite est une faute de Copiste. Le sens demande and chile.

" Parlement; 50. Que par " les conventions, faites n au fujet de la donation 1) du Rolaume de Sicile, n le Pape s'étoit réserve » la liberté de la révon quer; & le Roi ne s'ên toit pas refervé celle n de renoncer a l'accepta-" tion ". Le Roi prit patience, ne pouvant, à cause de sa pauvreté, rien entreprendre contre le Parlement. Ce que lui coûtoit déja cète malheureuse & chimerique Afaire de Sicile; les demandes continuèles de ses Frères utérins, & des Frères de la Reine, auxquels il ne pouvoir rien retufer, l'avoient réduit dans un état d'indigence. Sa foiblesse pour ses Frères & ses Beaufrères êtoit si grande, que, ne pouvant affouvir lui même leur avarice, il soufroit qu'ils pillassent le Roiaume; & qu'il avoit défendu même au Chancelier d'expé dier aucun ordre qui pût leur être préjudiciable. L'excessif crédit de ces Etrangers, qui possèdoient presque tous les Gouvernemens & les meilleures Charges du Roiaume, êtoit sans doute le plus considérable sujet du mécontentement des Barons. 1257. Richard , Comte de Cornouaille, Frère du Roi, est élu Roi de Germanie & des Romains, par de Rome, qui le vouloit oposer au Roi de Castille, qu'une Faction avoit élu. Richard avoit amailé des richeffes immenses. Il emporte en Allemagne tout l'argent comtant qu'il peut raffembler, pour les frais de son couronement, & pour faire des libéralités d ceux qui l'avoient é lu. 1258. Le Pape presse pour avoir de l'argent, & menace de doner la Sicile à quelqu'autre Prince.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

aucun ordre envoié pa. maion, & que l'on re n çuive dans la Ville au » cun de ceux qu'il avoit » faits Capitaines de la 1) Pouille 1). Les Comtes & les autres Nobles, à qui surtout le pouvoir de Maion étoit suspect, s'étant affembles à ce sujet, se jurérent réciproquement, (4 Qu'ils emploieroient 1) toutes leurs forces & n tous leurs foins à pro-" ion; qu'ils n'obèiroient " pas à la Cour ; & qu'ils ne romproient pas la li-" gue, qu'ils formoient, " jusqu'à ce qu'ils fussent 1) certains que Maion an voit été tué, ou qu'il » étoit exile hors du Roin iaume n. lis s'étoient proposé de recevoir dans tout le Roaume le même ferment de ceux qui le feroient volontairement, & de l'exiger de ceux qui s'y refuseroient. Déja plusieurs Villes, & beau-coup d'autres Places étoient entrées dans cète Ligue. Les Nobles parcouroient donc toute la Pouille & la Terre de Labour avec un gros Corps de Troupes pour forcer tout le monde à faire le serment, De cète Ligue écoient le Comte Jonathas, le Comte Richard de l'Aigle , le Comte Roger d'Aterra, & d'autres Comtes & Gens puissans, entre lesquels étvit le Comte Gilbert, Parent de la Reine, auquel le Roi, qui l'avoit depuis peu fair venir d'Espagne, avoit doné le Comié de Gravina. Mario Burelli, Personage très éloquent, avoir même harangué le Peuple de Salerne avec tant de force, qu'il avoit obtenu du plus grand nombre qu'is regussent les Comtes, & qu'ils pretaffent entre leurs mains le même ferment, que ces Seigneurs avoient fait en-Le Roi convoque le Par- l'tr'eux. Dans le même teme

EVENEMENS sous le règne de l'Empeteur FREDERIC I.

soir, les Habitans d'un des 4 nouveaux Bourgs, Homes & Femmes, qui, prosternés dans la boue par une pluie horrible, implorent sa pitié. L'-Archi-Chancelier Renaud, Archevêque de Cologne, qu'il laisse pour savoir ce qu'ils demandoient, leur dit de se trouver à Monza le lendemain avec 12 Habitans de chacun des autres Bourgs. Ils obéif-Tent; & demandent la restitution de leurs héritages, que des Oficiers de l'Empereur leur avoient injustement enlevés. Ce Prélat, le plus injuste des Ministres de Frédéric, ne leur rend justice, qu'en les condamnant à paier à l'-Empereur, dans le cours du mois de Janvier suivant, une somme qu'il leur fixe, L'année précèdente, Frédéric avoit très bien reçu les Dépu-, tés de Pise. Cète année, il rend toutes les Régales à cète République, qui s'oblige « d'armer 70 Galères pour l'Exn pédition de Sicile na Ce Traité brouille les Pifans avec l'Empereur Manuel, qui les chasse de Constantinople; & le Roi Guillaume, dont ils étoient Aliés, fait arêter tous leurs Négocians, & saisir leurs marchandises,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

que, l'Archeveque de Trèves, le Landgrave de Thuringe, le Roi de Bohème, le Duc de Bavière, le Duc de Zéringhen, & d'autres Eveques & Princes. Le Roi de France soufla beaucoup ce feu, qui s'alumoit, parcequ'-aiant enlevé la Normandie au Roi d'Angleterre, il avoit intérêt d'empécher qu'Otton, Parent très pro-che & Alié de ce Roi, ne joult tranquilement de ses Courones. Le Moine Godefroi dit que ces Princes s'assemblerent à Bamberg, & que l'on y proposa d'e-lire Frédéric : mais que, come on ne put pas s'a-corder, l'Afaire resta sufpendue. Quoi qu'il en soit, l'Archeveque de Maience publia partout les Cenfares contre Otton; ce qui fut eause qu'Henri, Comte Palatin du Rhin, frere de l'Empereur, le Duc de Brabant, & la Noblesse de Lorraine, s'étant unis, firent un terrible degat dans tout le Territoire de Maience. On lit dans les Chroniques de Foffanuova, d'Albéric de Trois-Bontaines, de Sicard, & dans d'autres, que l'élec-tion de Fredéric en Allemagne se sit en effet cète année. Il parose au moins que ces Princes sollicité-rent le Pape de l'envoier en Allemagne. Ce qu'il y a de certain, c'est que les nouveles fâcheuses, qu'Otton reçut de ce pais furent cause qu'il interrompit le cours de ses victoires dans la Pouille, qu'il abandona le projet de porter la guerre en Sicile, & qu'il crut à propos de retourner en Allemagne. Aiant donc affemblé les Barons du pais, il leur recomanda de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

la liberté: mais en exiceans qu'il jurât de ne plus en-trer dans le Territoire de Milan. Cet echec fut caufe que Frédéric prit le paret de se retirer à Pavic. Ensuite il ala passer l'hiver en Toscane à Groffero. Paurois eru ce dernier récit, mele de quelque fable, si je n'avois pas trou-vé ce que voiei dans la Chronique de Reggio. Enala fur la coupure de l'-Adda avec les Reggians, les Crémonois & les Parmesans. Ils prirent Gorgonzuola. Le Roi fut pris au fiège de cète Place; mais les Reggians & les Parmésans le recouvrè-rent. Le Continuateur de Caffaro, lequel vivolt alors , raconte qu'an Prinrems, Frédéric, venu de Pise à Parme, ala depuis à Verone; qu'il fit paffer une Armée confiderable dans le Territoire de Plaifance; & qu'il s'y arêta plus d'un mois à faire. le dégat de toutes parts » fans que les Plaifantins fe départiffent en rien de leur fidelite pour l'Belife. Feignant ensuite de vouloir aler au Concile de Lion , il vint à Crémone, puis à Pavie, enfin à Alexandrie. Les Alexandrins lui portèrent les elefs de leur Ville, & lui remirent leurs Châteaux. Il serendit après à Tortone. Les Génois, en alant conçu de l'ombrage, envoierent auffitôt de bones Garnisons dans leurs Châteaux de Gavi, de Palodi, & d'Orraggio en deça de l'Apennin. Les Marquis de Montferrat, de Ceva, & de Caretto allrent trouver Frederic; & renonçant à la Ligue de Lombardie, ils traiterent avec lui. Galvano Framma, Ch. 279, ajoure que le Comte de Savoie en fie perfifter conftamment dans I de même. Enfuite, au mois

ment par des Députés. Un Envoie du Roi de France a promis qu'il ne recevroit ni l'un ni l'autre juiqu'à ce qu'il eut reçu des Envoiés de l'Empereur. L'Envoié du Roi d'-Angleterre a promis qu'en cela, come en autres choses, il voudroir, ou ne voudroit pas ce que le Roi de France voudroit, ou ne voudroit pas. Les Archevêques d'Arle, de Vienne, de Lion & de Befançon ont consenti par Letres, & par Députés. Du nombre des Archevéques, celui de Trèves est de notre Roisume le seul qui n'air pas confenti: mais tous les Sufragans ont confenti, jusqu'à vous seulement. Que l'Ange du Grand Confeil vous dirige fuivant fon bon plaifir, & vous garde dans toutes vos voies. Outre tout cela, le Prévôt vous découvrira beaucoup de choses, dont il n'est à présent permis à aucun Home de

CH. LXXII. Lètre d'un certain Personage religieux à l'Eveque de Salezbourg sur le même sujet.

parler. Félicités - moi de

ce que j'ai reçu la permifsion de me retirer, & de

ce que je rerourne chés

A son Seigneur en Jésus-Christ, le Reverend Eberhard, Archevêque Saltzbourg, Frère Henri, dit Prévot de Berthesgaden, services d'une soumission due, avec d'autres prieres.

Si nous voulions écrire cout ce que nous avons entendu & vu, nous pa-rostrions faire, non une Letre: mais un Volume. Mais nous notifions à Votre Paternité un Abregé de ce qui s'est fair touchant l'Election de 2 Pontifes Romains. La Cour, indiquée à Pavie dans 1'Octave de l'Epiphanie,

PRINCES contemporains.

lement; & le comence par demander de l'argent pour l'Afaire' de Sicile. Les Seigneurs, dans des conferences secrètes, êtoient convenus de réformer le Gouvernement; &, pour cet effet, de rester etroitement unis entre eux. Leur réponse à la de-mande du Roi est une Adresse, se dans laquèle ils n lui reprochoient durement sa mauvaise conn duite & ses promesses ) A fouvent violees ); & lui déclaroient nétement, 4 Qu'ils avoient résolu de n travailler à l'établisse-, ment d'un meilleur gou-)) vernement dans le Roin) iaumen. Il croit pouvoir les apaiser par de nouveles promesses vagues, & par l'aveu de ses fautes: mais il n'y réussit pas. Tout ce qu'il peut est d'ajourner le Parlement à Oxford pour gagner quelque tems : mais les Seigneurs n'y consentent qu'en le forçant de figner un Ecrit par lequel il consentoit a Que le Gouvern nement fût réformé par 24 Seigneurs, dont il 22 choisiroit 12, & le Par-1) lement 12. Les Barons le rendent à Oxford avec un grand nombre de gens armes, & dans la réfo-lution d'exécuter leur defsein; & le Roi ne voit aucun moïen d'éluder sa promesse. Les 24 Comisfaires sont elus; & quelques jours apres, ils présentent six Articles, que le Parlement aprouve en se réservant la liberté d'ajouter de tems en tems ce qu'il croira convenable. Ces Articles, apeles les Provisions, ou Statuts d'Oxford, portent en substance; st 10. Que le Roi 1) confirmera la Grande v Charte; 20. Qu'un Hom par le Parlement, sera 3) fair Grand-Juflicier; 30.

SAVANS & ILLUSTRES.

André, Comte de Rupecanina, qui pour lors étoit en exil dans la Campanie, vojant une fi grande discorde partager le Roiiaume, raffemble quelques Soldats; prend Aquino, & San - Germano, Ville au pied du Mont-Cassin; & pousse ensuite jusqu'à Alife. Mais, peu de tems après, les Habitans de cète Ville, qui l'avoient recu volontairement, Paksiègent de manière, que ce n'est qu'avec peine qu'il se sauve avec un peric nombre de ses Soldats; enforte qu'il pouvoit plus aisement prendre les Villes des Ennemis, que les abandoner après les avoir

prifes.

Pendant que la Pouille étoit ainsi troublée, la Siz cile étoit encore en repos, & n'eprouvoir aucune forte de tumulte. Car, bien que l'une & l'autre Nation foir infidèle, changeante, & prête à come-tre toutes sortes de crimes, les Siciliens cependant cachent avec plus d'adresse leurs desseins qu'ils dissimulent. Ils endorment par d'agréables flateries ceux qu'ils haiffent, afin de les ofenser plus cruèlement au depourvu. Mais l'Amiral n'avoit laissé subsister en Sicile qui que ce fur, qui put avoir le courage de rien entreprendre.LeComte Silvestre, le plus timide de tous les Homes, aprouvoit les projets des Appulicus, auxquels il avoit promis de les aider de toutes manières : mais il n'osoit rien faire qui put faire soupgoner ce qu'il vouloit. Roger, Com-te de Créone, à la l'ille de qui Maion avoit ravi sa virginité, dissimuloit patiemment cet outrage, dont il réfervoit la vangeance aux Appuliens.

Lorsque, contre son ess'est diferée jusqu'au Ven-13 Que les 24 Comissaires pérance, l'Amiral vit que,

Riv

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Les prisons de Palerme êtoient pleines de Prisoniers d'Etat. La maladie duGouverneur leur aiant fait trouver le moïen d'en fortir; ils vont ataquer le Palais, à dessein de tuer le Roi, qui n'échape à leur fureur, que par la réfiftance de sa Garde.

1164. VICTORIV meutt à Lucque le 20 d'Avril; & le Cardinal Gui de pour examiner s'il pouvoit Crème lui succède sous le nom de Paschal III, au refusd' Henri, Evêque de Liége, qui l'ordone Prêtre & le sacre Evêque.

Régales & foulées par les Ministres de l'Empereur, fentent vivement que , n'étant plus libres qu'en aparence, elles étoient plustôt Esclaves, que Sujètes; & le dépit, qu'elles en ont ranime leur courage. Vérone, Vicenze, Padoue, Trévise & les autres Villes de la Marche de Vérone se liguent secrètement pour secouer le joug qu'on leur imposoit; comencent à résister aux ordres de l'-Empereur, qu'ils trouvent contraires à leurs anciens Priviléges; &, pour être plus en êtat de se soûtenir, se fortifient de l'aliance des enitiens, mécontens de ce que l'on n'avoit l'excomunit.

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

la fidélité, vertu d'ailleurs peu conue de ces Peuples inconstans; &, prenant congé d'eux, il vint, au mois de Novembre en Lombardie, pour empêcher le passage de l'Allemagne à Frederic. Les Pisans, qui s'étoient avancés jusqu'à Naple à son secours avec 40 Galeres, ne recevant plus de ses nouveles, s'en retournerent, sans avoir rien fait. Des que l'Empereur fut en Lombardie, il tint une Diète à Lodi, comter sur les intentions & les secours de ces Peuples. Il se erouva que le Pape en avoit déja prévenu plusieurs contre lui. Car le Marquis d'Este, les Pa-Les Villes de Lom- les Véronois avoient conbardie, dépouillées des senti de faire aliance avec le Souverain Pontife, pour s'oposer à l'Empereur. Sicard, alors Evê que de Cremone, s'exprime ainfi. Véritablement le Marquis d'Este, & les Députés de Pavie, de Crémone, & de Verone, ne voulurent pas se trouver à cète Diète. Mais les Milauois, come aimant beaueoup la Maison d'Este-Welf des Ducs de Saxe, & haissant la Maison Ghibelline des Ducs de Soua-be, qui leur avoient tant fait de mal, firent de gran-des promesses à l'Empereur; & les autres ne manquerent pas de le satisfaire en paroles. Le Jeudi-Saint, le Pape avoit folemnèle-ment confirmé l'excomunication d'Otton. Il mit ensuite l'Interdit sur Naple & sur Capoue, parceque ces Villes avoient comuniqué avec lui. Il écrivie contre les Pilans , les Bolonois, & d'autres, qui favorisoient cet Empereur

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

d'Octobre, il comença les ho-Rilités contre les Milanois avec une puissante Armée : mais, come ils avoient de grandes forces, ils l'arêtè-rent au Ticinello, qu'ils l'empéchèrent de passer. La Comune de Gène fit marcher à leur secours 500 Arbaletriers. C'est pourquoi Frédéric, voiant ses efforts inutiles, congédia son Arpour se retirer à Groffeto. Dans les Annales de Gène, ni dans aucune autre Chronique, il n'est parlé d'aneune bataille sanglante; & par conséquent celle, dont il s'agit ci - dessus, dut être peu de chose. On lit dans la Chronique de Plaisance, que la Comu-ne de cète Ville envoïa 200 Cavaliers au secours des Milanois au Ticinello; & que le Roi Enzo, venu dans le Plantantin evec les Crémonois & d'autres Peuples, s'aprocha de la Ville, brula l'Hopital du Saint-Esprit , & emporea la Cloche de Saint-Lazare. Cete année encore, suivant la Chronique de Parme, l'Empereur fit chaffer de cète Ville Bernard de la Noble Famille de' Roffi. parcequ'il étoit Parent du Pape; & ses maisons furent détruites. Dans cète ocafion, les Lupi & les Correg. gieschi, ce sont ceux de la Maison de Correggio, sortirent auffi de Parme, parcequ'ils étoient de la Faction Guelfe, & de plus Aliés de la Maison des Constes de Fiesque. Eccelin de Romano s'étant emparé; cete année, des Châteaux d'Anvole & de Mestre, y sit bâtir des Donjons, espèce de fortification alors en usage. Ces Places apartenoient aux Trevilans qui perdirent encore, sur la fin de l'année, Castelfranco, qui lui fut enlevé par Gullaume de San-Piera,

dredi qui précèdoit le premier jour du Caréme, parceque le Seigneur Empereur étoit ocupe de la destruction de Crème. Ce jour là, le Seigneur Patriarche, les Archeveques & les Evéques de diférens païs au nombre d'environ 50, les Envoies du Roi de France, & les Députés des Archevêques, d'-Arle, de Lion, de Vienne, de Befançon, & de Trèves, & de l'Elu de Ravenne, niant pris seance; les Cardinaux & les Cleres, qui se trouvoient la pour le Parti de Villor, s'étant avances au milieu de l'Afsemblee, exposerent coment les 2 Élections s'etoient faites; fur quoi lorfque, pendant s jours de suite, il eut êté beaucoup disputé par les Evêques & par d'autres Personages prudens, entin le 6e jour, dans le Consistoire public, les Articles de l'Élection furent de rechef proposes, & chacun fur confirmé par les Chanoines de Saint-Pierre & les Redeurs de Rome, avec ferment prêré sur les 4 saints Evangiles. L'autre Partie n'est point venue, & n'a point envoié, nous en ignorons la raison, à l'Assemblée des Gens pour repondré. On lur de plus grand nombre de Letres bullies, adresses par Alexandre & les Cardinaux qui sont a-vec lui, aux Eveques & aux Villes de Lombardie: mais interceptées par les Fidèles de l'Empereur; par lesquèles on conut manitestement leurs manœuvres & leurs entreprifes contre l'Empire. Cleft pourquoi, parceque le délai paroiffoit menacer, & PEglife, & l'Empire , d'un grand danger, for tout parcequ'il n'y avoit persone qui contredit les choses afforées ci-deffus; & come l'une & l'autre Partie avoit cre apelice, non PRINCES contemporains.

nomeront le Grandn Chancelier, le Grand-n Trésorier, & les Juges mètront des Gouvermeurs à leur choix dans » les Places fortes, qui " leur seront toutes remi-» ses; 5°. Qu'on sera cri-n minel de Trahison, en " s'opolant directement, n ou indirectement, aux " ordres des 24 Comiffaior res; 6°. Qu'au moins n une fois tous les 3 ans, n le Parlement s'affem-3) blera pour faire les Stam tuts, qui paroitront nén cettaires n. Le Prince Edouard, quoiqu'il eut, avec le Roi, son Père, figne l'engagement pour la création des 24 Comisfaires, cherche à se dispenser d'aprouver ces 6 Articles. Le Prince Henri, fils du Roi des Romains, refule absolument d'aprouver un fi grand changement fait en l'absence de son Père. On leur fait entendre affes rudement que leurs opotitions font vaines, & qu'on saura les forcer à se conformer aux résolutions du Parlement, Les Frères uterins du Roi & les Frères de la Reine protestent, " Qu'ils ne " quiteront, ni les Charm ges, ni les Gouverne. n mens, done ils sont ren vêtus n. Mais, incapables de réfister à rous les Barons liques & bien unis, ils font forces de demander des Passeports, & de sortir du Roiaume. Les Seigneurs font ensuite une Affociation, confirmée par un serment solemnel, pour le maintien des Statuts d'Oxford; & le Parlement se separe, en laissant le Gouvernement entre les mains des 24. Comissaires; dont le Chef étoit le Comté de Léicester. Ces Comissaires abusent bientot de leur pouvoir. Sous prétexte de mètre les GouSAVANS & ILLUSTRES.

dans la Pouille, les forces des Comtes augmentoient immensement, il avertit, par des Letres au nom du Roi, les Villes maritimes d'Amalfi, de Sorrente, de Naple, for l'autre mer celles de Tarente, de Brinde, d'O-trante, de Baroli, qui toutes n'avoient point encore pris de part à la révoice, u de ne se laisser n pas ébranler par aucun n faux bruit; de ne rien » croire de tout ce que n les Comtes ditoient vain nement contre la véri. n te, de ne se point affon cier à des Traîtres n. Mais les choses étoient au point, que l'on n'ajoutoit plus de foi aux Lètres du Roi; car on diloit, a Qu'elles étoient mécrites par la main d'un n Traître; & qu'elles exn) primoient, non la vo-n) lonté du Roi: mais n celle de Maion n. Il avertifoit austi son frère Etiène, qui comandoir les Troupes dans la Pouille, pour s'oposer aux frequentes incursions du Comte Robert, u de lui n concilier la taveur des n Soldars, en augmen-17 tant leur paie; & de les n engager, par des prén sens & par des promes-" fes, à refister courageu-" fement aux Comtes ", dont la crainte avoit force le Sénéchal Simon à se renfermer dans je ne fais quèle petite Place très force. Il crut à propos audi d'envoier à Melfe l'Eveque de Mazzara, pour qu'il apaisat les Esprits, & qu'il calmar leur indignation. Mais ce Prélat. loin de détourner les Melfiens de leur entreprise, ne fit que les aigrir de plus en plus, en leur difant, au sujer de la trahison de l'Amiral, beaucoup plus qu'ils n'en avoient entendu dire, & vernemens & les Charges en des choses plus atroces

EVENEMENSI fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

pas aflés respecté les Priviléges & les Exemptions, dont ils jouissoient dans le Roïaume d'Italie. Frédéric, informé de ce qui se reiller en Allemagne à ses brasse, marche à Vérone avec le petit nombre d'Allemans, qu'il avoit, & les Troupes de Pavie, de Crémone & des autres Villes fidèles. Il prend & rase quelques petits Châteaux: mais les Troupes réunies des Villes confédérées viènent tout-à-coup camper en sa présence, prêtes à doner, ou recevoir bataille. Il se retire, voiiant bien qu'il devoit peu comter sur les Lombards de son Armée, qui,n'êtant pas ennemis des Villes confédérées, faisoient assés conoître qu'ils ne vouloient point contribuer à leur ruine. De ce moment, toutes les Villes Lombardes lui sont également suspectes. Il met partout des Gouverneurs Allemans; & ne confie plus de postes importans aux Italiens, si ce n'est à des Marquis, à des Comtes, à des Vassaux Nobles, qui lui devoient être atachés, parcequ'ils avoient besoin que sa protection & fon fecours les missent à l'a-

EMPEREURS DOCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Ann. 1212, p. 142. Il y a des Ecrivains, qui difent que l'Empereur Otton partit, l'année précè-dente, d'Ivalie pour aler afaires, qui prenoient un mauvais train. La vérité pourtant est que, le 10 de Février de cete année, il étoit à Milan; ce que prouvent 2 de ses Diplomes, que j'ai fait imprimer dans les Antiquit. d'Este, Parc. I, Ch. 40, par lesquels il prend sous sa protection les prétentions civiles, que Boniface, Marquis d'Este, avoit contre le Marquis Azzon VI, fon neveu. Richard de San-Germano, d'acord avec ces Actes, dit que ce Prince fortit promtement du Roisume (de Pouille) au mois de Novembre (de l'année précedence) & retourna en Allemagne, au mois de Mars (de la présente année). C'est ce que l'Abbe d'Ursperg atefie aussi. Si Pon en croit la Chronique de Brescia du Malvezzi, l'Empereur, en passant par cète Ville, y remit la paix entre la Nobletle & le Peuple. De retour en Allemagne, il y tint, les fêtes de la Pentecôte, une Diète à Nuremberg, dans laquele il instruifit les Princes, qui s'y trouvèrent, des motifs de sa rupture avec le Pape. Il sit ensui-te la guerre à Herman, Landgrave de Thuringe, l'un des Princes révoliés contre lui , & mit à feu & à sang tout son pais. Cependant, sur les instances réliérées des Princes Germaniques du Parti de Fredéric II, Roi de Sicile, soutenues de celles de Philippe, Roi de France, Innocent III pressa Fredebri des entreprises des ric de passer en Allema.

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Dans le Mémorial des Podestà de Reggio l'on voit que, par ordre du Roi En-20, les Roberti, les Lupisini, les Bonifazi, ceux des Maisons de Fogliano & de Palude, & d'autres de la Faction Guelfe, ainst que les Parmesans de cère Faction , qui s'étoient retirés à Reggio, furent chasses & banis de cete Ville. Nous verrons que Thomas de Fogliano, de Reggio, étoit neveu d'Innocent IV. Les Ancienes Annales de Modène ajoutent qu'à Reggio, dans les premiers jours de l'année, les Guelfes & les Ghibellins en vinrent aux mains ; ce qu'ils firent encore, le 3 de Juillet : mais que Simon de' Manfredi & Marione de' Bonici, étant en-trés dans la Ville avec beaucoup de monde & s'étant joints au Peuple, chafserent les Roberti & les autres Guelfes. De meme les Guelfes, qui restoient encore a Verone, furent forces d'en fortir, & fe retirerent à Bologne. Enfin on lie dans les mêmes Annales qu'il y eut ausse du tumulte à Florence & qu'il falut que les Guel-fes abandonaffent leur patrie, le tout par les ma-nœuvres de l'Empereur. Suivant Ricordano Malaspina, dans son Hist. de Florence, Ch. 137, cete nouveauté ne paroît être arivée dans cète Ville qu'a en 1248. Ptolemée de Lucque, dans ses Brièves Annales, en parle à l'an-née 1247; & la Chroni-que de Siène est d'acord avec lui. Mais il faue leur préférer Ricordano, done le sentiment est suivi par d'autres Historiens.L'Ammirato ne fait fortir les Guelfes de Florence qu'en

à la Cour : mais à l'Examen de l'Eglise, les Evêues donèrent leur confentement au Parti de Victor, lequel avoit prouve par serment, come il est dit ci-dellus, que Victor avoit êté revêtu de la Chape it j. avent qu'Alexandre en fut revêtu, & qu'il s'étoit affis dans la Chaire de S. Pierre, fon adverse l'artie étant présente & ne reclamant point. Ainfig. recevant folemnelement dans l'Eglise le même Viotor come Apostolique, ils lui rendirent les respects acoutumes. Tout cela se fit à la recomandation du Seigneur Empereur & des Fidèles de l'Empire pour les raisons ci deffus raporrees. C'est pourquoi, l'Empereur lui-meme rendit au meme Pontife confirme, lorsqu'il décendit devant la Porte de l'Eglise, l'honeur acourume. Le 26. jour après, ledit Seigneur Victor celebra le Concile, &, les cierges éteints, lia du lien de l'Anathème le Chef de l'autre Parti, & quelques-uns de ses Adhérans, savoir les Evéques d'Offie & de Porto , parcequ'ils avoient ofe le consacrer, & les Cardi-naux Henri de Pise, Jean de Naple, & Hiacinthe. Or il excomunia Henri de Pise, à cause que, par son ordre, on avoir dépouillé & cruèlement batu Maitre Raimond Cardinal. Il comprir dans one femblable Sentence le Prévôt de Plaifance, parcequ'il aque, dépouille, charge d'ourrages le Seigneur ( Cardinal ) de Tufeulum. Il apolla Guillaume (Roi) de Sicile & les Milanois à faire la sarisfaction canonique, à cause de leurs invasions sur les Eglises & fur l'Empire. Les Mérropolitains, intervenus à tout cela, font le Seigneur Pa-

PRINCES contemporains.

mains fures, ils en pourvoient leurs Parens & leurs Amis. Ils devoient, par leur établissement, tempérer le pouvoir du Roi: mais ils éclipsent bientor la Puissance Roiiale, Henri III aiant perdu l'estime & l'amour de s'inquiètent des injustices, qu'on lui faisoir. La Ville de Londre entre même dans l'Affociation des Seigneurs; & le prochain Parlement, par un Ace en forme, banit du Rolaume à perpétuité les Etran gers, que les Barons en avoient chasses de leur autorité privée. Ces mêmes Barons écrivent au Pape une longue Lètre, qu'ils signent tous, pour se justifier principalement, 10. Sur leur refus d'assifter le Roi pour la conquête de la Sicile; 2°. Sur les Statuts d'Oxford; 3°. Sur le banissement de l'Evêque de Winchester, à quoi le Pape pouvoit s'interesser plus particulièrement. Le Pontife ne se hate pas de répondre; & fair en secret affurer le Roi de sa protection: mais, en même tems, il le presse sur l'Afaire de Sicile, come si ce Prince étoit alors en état de lui fournir l'argent qu'il demandoir, & qu'il disoir avoir emprunté pour le l' Roi de quelques Marchans Italiens. 1259. Le Roi des Romains, après son Couronement, écrit aux Barons a pour leur n cifier les troubles du n Roieumen : mais les 11 24 Comiffaires envoient des Députés lui notifier, a Qu'on ne foufrira pas n qu'il rentre dans le n Roianme, s'il ne pro-n met pas de ratifier les n Statuts d'Oxford n. Richard répond avec fierté, a Qu'il trouve fort étran-

SAVANS & ILLUSTRES.

que celles qu'ils favoient. La Calabre, dont la fidélité n'avoit ci-devant chancelé que très dificilement, començoit d'être ébranlée par les secouffes de la Pouille, L'Amiral, extrêmement éfraié de cète nouveauté, crut qu'il faloit y députer quelqu'-un, dont les discours se fiffent aisement croire par les Calabrois. Il imagina que persone ne pouvoit mieux remplir cète misnon que Mathieu Bonello, parcequ'il étoit d'une extraction très noble, qu'il jouissoit partout d'une reputation sans areinte, & qu'il étoit parent de la pluspare de la Noblesse de Calabre. D'ailleurs il l'aimoit, come s'il eut êté fon Fils. Le votant encore dans une grande jeunesse, puisque le premier coton ne faisoit que comencer d'ombrager ses joues, d'une naissance très illustre, d'une figure très belle, d'une force très supérioure à son age, & posses-seur en Sicile d'une très bone Terre, il en avoit fait les fiançailles avec sa File, encore enfant. Mathieu d'ailleurs, donant beaucoup aux Soldats, 6rant afable pour tout le monde, montant très bien à cheval, & n'étant inferieur à persone dans les courses de Lance, s'étoit aquis la faveur des Troupes & l'estime de rout le monde. Au reste, il étoit inconstant, changeoit ai-sement de résolution; prometoit hardiment ce qu'on lui persuadoir, & se conduisoit avec peu de chaleur dans l'exécution. Boris de la beauté d'une Fille naturele du Roi Roger, Veuve d'Hugue, Com-te de Molife, il avoit deja du dégoût pour la jeune Enfant, qu'on lui destinoit, parcequ'elle é-toir née Roturière. Mais triarche, & les Archevel in ge qu'en son absence surrout il suportoit très

EVENEMENS sous le regne de l'Empereur FREDERIC I.

Villes. Bozzon, Lieutenant, ou Vicaire de l'-Empereur dans la Lombardie est tué dans le District de Bologne, fans que l'on fache coment, ni pourquoi.

Depuis très longtems, la Sardaigne étoit partagée en 4 Audiances, ou Judicatures, dont les Chefs ou Juges, depuis environ 100 ans, prenoient, chacun dans son District, le titre de Roi, parcequ'ils ne reconoissoient point de Supérieur; &, lorsqu'en 1153 Frédéric avoit créé le Duc Welf VI, fon oncle maternel, Prince de Sardaigne, il ne l'avoit décoré que d'un vain titre. Cète année, BARASON, Juge, ou Roi de Turri, ou de Logodoro, & PIER-RE, Juge, ou Roi de Cagliari, lesquels êtoient Aliés des Pisans, voulant se vanger de quelques torts, qu'ils avoient reçu d'un autre BARASON, Juge, ou Roi d'Arborea, présentement Oristagno, ravagent ensemble tout Ion Territoire; & s'en retournent avec un grand nombre de Prisoniers. BARASON d'-Arboréa, pour être plus en êtat de prendre sa revanche, engage, par ses promesses, les Génois à le faire créer,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

gne, où sa présence augmenteroit la chaleur & le courage de ses Partisans. La Reine, semme de ce jeune Roi, s'oposa fortement à ce dessein, dans la crainte qu'il ne courût de trop grands risques au delà des Monts: mais les aiguillons de l'ambition & de la gloire prévalurent dans le cœur de Frédéric. Aiant donc laissé sa Femme deja mère d'un Fils qu'il evoit nomé Henri, il s'embarqua pour Gasere; &, le 17 de Mars de cète année, & non de la précèdente, come le Texte de Richard de San-Germano le dit, il vint à Benevent. Il se rendit de cète Ville à Rome, où le Pape & les Romains le reçurent avec de grands honeurs. Au bout de quelques jours, il se transporta par mer à Gé-ne. Il y séjourna 3 mois 3 très fêté de ce Peuple; & concertant les moiens de paffer en Allemagne, parcequ'Otton avoit mis des Gardes partout, pour l'em-pêcher de passer. Le 15 de Juillet, il sortit de Gène pour aler à Pavie. Les Pavesans & le Marquis de Montferrat, qui s'étoient déclarés en sa faveur, le conduistrent leurs avec Troupes jusqu'au Lambro. Azzon VI, Marquis d'Este & les Crémonois, qui l'a tendoient avec toutes leurs forces en cet endroit, le menerent avec grande joie à Cremone. Les Pavefans, en retournant chés eux, furent ataqués au dépourvu par les Milanois; &, dans cète Action, il se fit de part & d'autre quelques Prisoniers. On aprend d'Albéric de Trois-Fontaines, & de Rolandino, Liv. I, Ch. 11, que celui

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

dėja travaillė beaucoup aupres des Princes Germaniques, pour qu'ils en vinf-sent à l'élection d'un nouveau Roi; & cela sans aueun égard pour Conrad, fils de Frédéric, lequel n'étoit point excomunié, ni déposé. Le Roi de Bohème, les Ducs du Bavière, de Saxe, de Brunswick, & de Brabant, & les Mar-quis de Misnie & de Brandebourg, alant témoigné de l'aversion pour ce dessein, le Pape leur écrivie des Letres, qui firent leux effet. L'afaire sus poussée si loin, qu'ensin Henri, Landgrave de Thuringe, sut élu Roi par les Arche-vêques de Maience, de Cologne, & de Trèves & par d'ausres Princes. La nouvele en réjouit extrême. ment le Pape, par l'espérance, qu'il conçut, qu'a-vec le bras de ce Prince, il abatroit entièrement Frédéric & toute fa Maison. Il envoia Légat en Allemagne, avec un secours confiderable d'argent pour le nouveau Roi, Philippe, Evêque de Ferrare, qu'il chargea de forcer tous las Eccléfiastiques à reconoltre ce Prince pour leur Sou- . verain. Il écrivit en même tems aux Princes Séculiers, pour les prier & les exhorter de faire la même chose, & leur acorda pour cet effet l'Indulgence plenière de tous leurs péchés. Il voulut de plus que les Soldats du nouveau Roi, prissent la Croix, & qu'ils jouissent des mêmes indulgences & des mêmes immunités. que s'ils aloient combaine les Turcs & les autres Infideles, faifant fervir ainfi la Religion à la Politique; exemple dangereux, qui ne fut que trop imisé par la suite! Cependant le Roi Conrad, fils de Frédéric, voiant que toutes ces nouqui témoigna le plus de gè- l vegutés avoient sa guiza

ques de Maience, de Co-logne, de Magdebourg, & deBrême, avec quelquesuns de leurs Sufragans, & la très grande partie des Evêques de Lombardie, dont le plus grand nombre a done un afectueux & plein consentement à ladite confirmation. Le Seigneur Patriarche & quelques aurres, parceque les nécessités, ci-deffus exposees, de l'-Empire le demandoient, ont obei : mais sauf à l'avenir la Censure de l'Egli-se Catholique. Tous les Archeveques presens (a), que nous avons només, ont pleinement consenti pour eux & pour leurs Sufragans, excepté l'Arche-vêque de Trèves, qui, tombe malade en chemin, avoit seulement envoyé des Lètres d'excuse. Mais ses Sufragans de Toul & de Verdun, qui étoient préfens, out tout promis pour eux & pour leur Consufragant de Meis. Les Seigneurs (Evêques) de Bamberg, de Paffaw, & de Ratisbone ont imité le Patriarche. Pour confirmer tout ce que i'on a fait, on envoie en Ambaffade les Seigneurs, de Cologne en France, de Verdun en Espagne, & de Prague en Hongrie. Si cependant d'autres Ecrits, dont nous avons vu quelques-uns, lesquels ne contiènent rien moins que la pure vérité sur toutes ces choses, étoient tombés enere vos mains, que Votre Sainteté sache qu'augant que nous l'avons pu, nous vous avons dit fur cour cela fincerement la

(a) Il y a dans le Texte Absences, faute de Copiste ou d'Impression, qui fait dire à l'Auteur le contraire de ce qu'il veut dire. Il avoit écrit sans doute adsentes, Participe peu conu d'Adsum.

#### PRINCES contemporains.

) & faus sa participation, on ait fait de si grands o) changemens dans le " Roiaumen; & proteste, " Qu'il ne fera point le n fernient', qu'on exige n de lui n. Depuis, informe qu'on équipoit une Flore pour s'opofer à son recour, il promet de fatitier les Statuts; ce qu'il fait effectivement dans l'Eglise de Douvre, en préfence du Roi, du Prince Edouard, & de beaucoup de Barons. Les 24 Comifsaires mètent la France dans leurs intérêts par un Traité, que le Comte de Léicester va conclure à Paris. Dans ce Traité, Henri se désiste de toutes ses prétentions sur la Normandie & fur l'Anjou; & Louis IX lai cède le Périgord, le Limoufin, & tout ce qu'il possèdoit au delà de la Garone. Henri va trouver ensuite Louis aux Etats Généraux d'Abbeville, & ratifie ce Traité. Pendant qu'il étoit en France, les vingt-quatre ordonent, a Que tous m ceux qui tenoient à ferne des Bénéfices possè-11 des par des Etrangers, 37 remètroient ce qu'ils n en devoient doner aux 1) Titulaires, à des Recem dans chaque Provincem. Ordonance fage, qui delivre le Rollaume de tant de Sangfues Italiènes, qui le suçoient depuis si longtems. 1260. Le Comte de Léicester, s'atribuant sur ses Collègues une sorte de supériorité, cause de la jalousie à que!ques-uns, & furtout au Comte de Glocester, qui fait courir le bruit que Léicester s'entendoit avec le Prince Edouard, pour le mêtre fur le Trone, en déposant son Père- Le Prince s'étant justifié sans peine d'une imputation sans fondement, Glocester acuse di-

#### SAVANS & ILLUSTRES

impatiemment que l'Amiral, informe de ses liaifons avec la Comtesse, en fit garder avec foin le Palais, & s'oposat aux desirs de tous deux. Aiant done passé le Phare pour exécuter la comission que Maion avoit cru devoir lui doner, il informa quelques Gens puiffans de Calabre, qui s'etoient affembles expres, de ce qui l'amenoit. Roger de Martorano, qui jouissoit alors d'une grande réputation dans cète Province, lui repondit au nom de tous les allistans, a Qu'il ne " pouvoit pas trop s'éton ner de ce qu'il avoir n eu la témérité de se " charger des ordres d'un 3) Traitre abominable; de n ce qu'il entreprenoit n de le faire paroître inn nocent contre l'opinion de tout le monde; 18 & de ce qu'il le défenn doit de manière, à se n faire soupgoner d'être » complice de la Conjuor ration or. Car, dit-il, que d'autres participaffent aux égaremens de Majon, & qu'ils s'entremelaffent de ses afaires & de ses crimes, je le suporterois avec plus d'indulgence, & je ne croi-rois pas qu'il falût tant s'en etoner. Quelques-uns font forcés, par la modicité de leur parrimoine & le mauvais état de leur fortune, de négliger l'honéteté, pour se rendre, par quelque moien que ce foit, leur indigence plus supor-table. Il en est d'autres à qui l'obseurité de leur extraction ne leur permet pas d'aspirer à rien d'élevé. Leur misère ne leur laisse de ressource, que de fervir & de flater les Gens puissans; & de mètre le souverair bonheur à s'atacher aux pieds des Nobles, à ne pas ba-lancer pour cet effet de s'exposer pour eux à toutes rectement Léicester de plu- fortes de dangers, à se

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

par l'Empereur, Roi de toute la Sardaigne. Des Députés de Gène le conduisent à Pavie; le préfentent à l'Empereur; &c, malgré l'oposition des Députés de Pise, lui font obtenir, moïenant 4 mille marcs d'argent, ce qu'il demandoit (1). Le 3 d'Août, Frédéric le courone solemnèlement & le déclare Roi de Sardaigne dans l'Eglise de Saint-Sire de Pavie. Le nouveau Roi n'avoit pas les 4 mille marcs, qu'il avoit promis à l'Empereur, qui se disposoit à l'emméner Prisonier en Allemagne: mais les Génois le tirent d'embaras, en lui prêtant cète somme qu'ils empruntent euxmême.Enfuite,ce Phantôme de Roi ne pouvant, ni rembourser le Capital, ni païer les Intérêts, les Génois le retiènent en prison. Les autres Juges de l'Ile, secondés par les Pisans, recomencent la guerre dans la Judicature d' Arboréa, qu'ils dévastent en entier. L'Empereur cependant êtoit reparti pour l'Allemagne, afin d'en ramener des Trou-

(1) Les Annales de Pise disent que l'ofre de Barason sue de 30 mille li-vres de Sous Impériaux. Peut-être les 4 mille Marcs faisoient-ils tète somme. Murat. T. VI, p. 564.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

le pour acompagner Frederic vers l'Allemagne, sut le Marquis d'Este, qui, par des chemins très dificiles & peu pratiqués, le conduisit heureusement à Come dans le Pais des Grifons. Frederic lui-meme, dans une Letre, qu'il éeri vit, plusieurs années après, à liccelin de Romano, reconoit qu'il devoit spécialement à ce Marquis les comencemens de son élévation à l'Empire. Il ariva done à Constance 3 heures avant Otton. S'il eût tardé un peu plus, il cut êté forcé de retourner sur ses pas. Il se rendit en-suite à Bale & dans d'autres Villes le long du Rhin. Il y trouva tous les Princes, qui s'étoient déclarés en sa faveur. Il eut à Vaucouleur une entrevue avec le Roi de France; & fie aliance avec lui. Des Hiftoriens disent qu'il sut élu, cète année, Roi des Romains & de Germanie, & même les Annales de Gène, rédigées par des Auteurs contemporains, & l'Abbe d'Ursperg affurent qu'au comencement de Décembre, il fut courone à Majence. Le Moine Godefroi d fère le Couronement jusqu'en 1215, & le dit fait à Aix-la-Chapelle. Vraisemblablement il se fit couroner deux fois. Ann. 1213, p. 145. Les Paveians, surpris, co-me on l'a vu l'année précèdente par les Milanois, avoient eu du désavantage. Pour prendre leur revanche, ils sortirent, cète année, en campagne ovec de grandes forces, Les Gre-monois, renforces de 300 Cavaliers de Breicia, se mirent en marche avec leur Carroccio, pour s'unir aux ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

pour but, se mit à la tête d'ui neArmie, & marcha vers la Franconie, pour empêcher la Diète, que le Landgra-ve y devoit senir. Il en vine aux mains avec ce Prince, & fut entièrement défait ; en sorte qu'on le croioit réduit à s'ensuir en Italie, si le Duc de Bavière n'avoit pas embrassé sa défense. Le Pape erea Legats, dans le même tems, a Cardinaux, qu'il chargea de lever une Armée, & de soulever la Pouille & la Sicile contre Frédéric. Et parceque des entreprises de tant d'éclat exigeoient de très grandes dépenses, il imposa sur les Eglises de France, d'Italie, d'An-gleterre, & d'autres Païs, beaucoup de nouveles charges , dont les Anglois firent une infinité de plaintes, qui sont raportées par Mathieu Paris; & l'on peut croire que les Ecclesiattiques des autres Pais ne fe plaignirent pas moins de l'usage auquel leur argent étoit destiné. Véritablement il se sorma contre Frederic diverses Conjurations, dont les Auteurs furent Théobald de Francesco, Pandulf de Riccardo, la Maison des Comtes de San-Severino, & beaucoup d'autres Barons. Le Conrinuateur de Cassaro die même qu'ils en vouloient à la vie de l'Empereur. Ce fut dans ce même tems, ou beaucoup plus tard; come le veulent d'autres, qui paroissent dire plus vrai, que Pierre des Vignes Grand Chancelier, & precedemment Favoride Fredéric, en encourut la dif-grace. P. 276. On voie dans Mathieu Paris, que Brédéric, affiégé d'orages qui s'élevoient de toutes parts, eut recours au saint Roi de France, Louis IX, pour qu'il interposat sa Pavelans. Ils aveient deja mediation, afin de le re-

verité, ce que nous ferons plus amplement quand nous serons en votre pré-

CH. LXXIII. De l'Archevêque de Saltzbourg; pourquoi il reçut tant de Lètres; & des Vie & Mœurs du même.

Voici la raison pour laquele on adressa tant de Letres à Eberhard, Arche. véque de Saltzbourg, fur ce qui s'étoit fait au Coneile. Lorsque, s'écant mis en chemin pour le Coneile, il étoic deja parvenu, par le Frioul & la Marche de Vérone, à la Ville de Vicenze, il tomba grievement malade, & fut obligé de s'arêter & de retourner chès lui. Puisque nous avons fair mention d'un si grand Home, nous raporterons quelque chose de sa Vie & de ses Mœurs. Quoique sa Vie, come une Lampe posée sur un Chande-lier, brûle très clairement dans notre Province, fi l'on prend soin de la célèbrer par écrit, la Renomée, qui porte envie aux Bons, en soustraira moins à la conoissance de ceux qui vivent loin de lui. C'étoit un Home venérable, d'un âge mur, très bien instruit des Letres Saintes, excelent par sa fidélité, singulier par sa religion, d'une humanité & d'une piété qui le rendoient si comunicatif,qu'il pouvoit dire: Je me suis fait tout à tous, pour les gagner tous. Il étoit libé. ral dans ses largesses; & si fort atentif à faire l'aumône, & recevoir les Pllerins, que ce qu'il dépensoir chaque jour pour secourir les pauvres Monastères & les Pèlerins paroissoir être à charge, non seulement à son Palais; mais encore à tout son Evêché. Il n'étoit cependant nulement acable d'un pareil fardeau. La bo- de revenir en Angleterre,

PRINCES concemporains.

fieurs malversations, & demande un jour pour en fournir les preuves : mais, ce jour-là, voiant Léicester se présenter avec assurance pour répondre, il abandone l'acusation sous quelque prétexte; & le Roi des Romains les reconcilie du moins à l'extérieur. Le Roi songe à tirer avantage de cète brouillerie des deux plus puiffans des Comissaires. Il demande au Pape d'être délié de son serment à l'égard des Statuts d'Oxford; & rapelle l'Evéque de Winchester pour se servir de ses conseils:mais le Prélat ment en chemin. Alexandre IV acorde ce que le Roi demandoir, & meure avant d'en avoir expédié la Bulle: mais Urbain III achève ce que son prédècesseur avoit comencé. Délié d'un serment qui le gê-noit, Henri se rend au Parlemene ; & déclare, a Qu'il ne veut plus ob-" ferver les Statuts d'Ox-" ford, parcequ'on n'a " pas tenu les engagen mens pris avec lui n. La chose êtoit vraie. Il se transporte ensuite à la Tour, dont il avoit gagné le Gouverneur; &, caffant les Magistrats établis par les Comissaires, il en nome d'autres; ce qui cause une extréme confusion dans le Roïaume. Les uns reconoissant les Magistrats ètablis par les Vingt. quatre, les autres ceux que le Roi venoit de nomer ; & la Justice ne peut être que dificilement administrée. Les Barons prient le Roi par une A-dresse u de se souvenir de or son serment v. Le Prince Edouard étoit alors en France. Henri difere de répondre, sous prétexte d'atendre le resour de son Fils. Edouard, informé de

SAVANS & ILLUSTRES.

charger de toute espèce de forfaits. D'autres, avec une folie semblable, en distèrent cependant, en ce que sortis, come eux, de la lie du Peuple & ne rachetant par aucuno vertu la bassesse de leur origine, ils osent se repaitee de hautes espérances; & s'a-quèrent la protection des Grands en prix de beaucoup de dangers, afin de pouvoir déjavouer l'ignominie de leur naissance abs jede. La pluspare des Nobles , s'étant fait, par des actions crimineles, une manvaise réputation, ne mètent plus de diférence entre le bien & le mal, n'efpérant pas quelque chose qu'ils fassent, éfacer la note d'infamie, qu'ils se sont une sois imprimée. Quelques-uns auffi, foreis d'une race de Traieres, fuivent par choix les eraces de leurs Ancetres. On peue soufrir sans peine que de pareils gens obeissent aux ordres de Maion, & qu'i's lui faffent une cout affidue. Mais vous , Jenne-Home d'une grande Noblesse, d'une reputation sans tache, riche par un patrimoine très ample, aneune raison ne vous permes de chercher avidement de honteux profies. Confideres à quels Parens vous dev-s la naissance; & vous comprendrés que tout ce qui conduit à faire mal vous est interdit, & que c'est une loi pour vous de méprifer le crime. Certe, fi vous ne voiles persone s'oposer aux forfaits d'un Traitre, vous devriés du moins être le Vangeur de la Nobleffe, qu'il perfecute si cruèlement Mais à présent que tout le monde se souiève contre lui, seres vous seul à vanter son innocence, lorsqu'en affice qui se passoit, se hate & que vous eves a crainure de risquer & de perdre

EVENEMENS sous le règne de l'Empeteur FREDERIC 1.

pes. Les Pisans lui députent Uguccione, l'un de leurs Consuls, lequel, par ses intrigues & par un présent de 13 mille livres, obtient que l'Empereur investisse par l'Etendart, en sa persone, la Ville de Pise de la Souveraineté de toute la Sardaigne. Les Pisans ne tardent pas ensuite à rendre toute cète! Ile tributaite.

1165. Jean , Cardinal du Titre des Saints-Jean - & - Paul, depuis peu Vicaire d'Alexandre III, à Rome engage, par ses exhortations & par l'argent qu'il répand en abondance, le Peuple Romain à prêter serment à ce Pape. Aiant ensuite chassé les Schismatiques de la Bafilique du Vatican & de la Sabine, il presse Alexandre de revenir à Rome, où sa présence lui paroissoit nécesfaire. Les Rois de France & d'Angleterre, qui se lassoient de voir leurs Eglises se ruiner pour faire subsister le Pape & sa suite, lui conseillent de se rendre aux sollicitations du Cardinal Jean. Alexandre s'embarque à Maguelone, dans l'Octave de l'Ascention, & quelques Cardinaux montent dans le même Vaisseau. Les autres se mètent EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

gagné Castello-Léone, ou Castiglione, lorsque le 2 de Juin ils furent tout-àcoup ataqués par les Milanois, aiant pour Auxiliaires les Cavaliers & les Archers de Plaifance, la Cavalerie & l'Infanterie de Come & de Lodi, & 300 Cavaliers de la Faction contraire de Brescia. Le combat fut vif, long, o-piniatre. Les Cremonois eurent d'abord du dessous : mais, s'étant raliés & faifant de nouveaux efforts, ils rompirent les Milanois, leur firent quelques milliers de Prisoniers, & prirent leur Carroccio, marque d'une pleine victoire, & ce qui déshonproit le plus les Vaincus. Le plus grand nombre des gens d'alors atribuèrent èète vissoire à l'assistance miraculeuse de Dieu, parceque les Milanois combatoient pour Otton excomunié: mais on peut avoir de la piété, sans être obligé de croire de pareils Miraeles. Albéric de Trois-Fontaines dit de plus que les Milanois, aiontrassemblé toutes leurs forces, marchent, cete même année, contre les Pavesans; & qu'ils assiègerent un de leurs Châteaux: mais que, l'Armée de Pa-vie étant survenue, les Milanois s'enfuirent, en mètant le feu à leurs tentes. Les Pavesans les poursuivirent, leur firent un grand nombre de Prisoniers, & pillèrent leur Camp. Ainsi les Milanois effuierent, cete année, 2 déroutes. Le même Alberic ejoute que, l'Abbé de Saint-Augustin de Pavie aiant été tué par ses Moines noirs, le Legat Apostolique dona cète Abbaie aux Chanoines Réguliers de Mortara, qui

ROIS, & autres SOUVE4 RAINS en ITALIE.

concilier avec le Pape; & qu'il ofrit de paffer à la Terre-Sainte avec fes forces, pour en recouvrer le Rojaume 🛊 & d'y finir ses jours, pourvit qu'il sût remis en grace avec l'Eglise. Come Louis avoit deja pris la Croix, cète ofre étoit favorable au desseln qu'il avoit d'emploier ses armes dans le Levant en saveur des Chretiens; & la jondion de cèles de Fredéric aux fiènes pouvoit procurer plus surement les avantages de la Terre-Sainte, pour laquele il savoit bien qu'on ne pouroit rien faire tant que l'Empire & le Sacerdoce seroient en querèles Il eut donc une conférence avec le Pape dans le Monastère de Clugui:mais quelques peines qu'il prie pour faire agréer au Pape la proposition de l'Empereur, il ne put l'obtenir. Innocent IV se retrancha toujours à dire, u Que; Frédéric atant st souvent manqué de parole, on ne devoit plus s'y fier. Le Roi s'en retourna peu content du Pape. Le Rinaidi ra-porte aust des preuves du destr que Louis avoit de reconcilier Fredéric avec l'Eglise. Pour encourager les Rebelles de la Pouille. on fit courir le bruit que l'Empereur étoit mort en Toscane: mais ce Princes acouru promtement dans le pais, non seulement diffipa ce faux bruit : mais prit aussi quelques-uns des Révoltes, auxquels il fie ensuite soufrir de cruels tourmens, ainst qu'à leurs Parens & à tous ceux qu'è furent convaincus ou foupcones d'avoir été leurs com-plices. Dans une Letre, qu'il écrivit au Roi d'Angleterre le 15 d'Avril de cète année, & que Mathieu Paris raporte, il lui parle la possedent encore aujour- des Conjurés qu'il a mis

ne réputation, après laquèle il ne couroit point, & la récompense de la retribution éternèle, étoient la compensation des incommodites qu'il fe procuroit. La malpropreté des Pauvres ne lui faisoir aucune horreur. Il soufroit que les Lépreux le touchaifent; il les touchoit aussi quelquefois; & ne faisoit pas dificulté de leur baiser la main. Il ne crosoir pas attes faire, en emplojant ses Domestiques au service des Pauvres. Lui-même, retrousfant ses habits, leur ser-voit quelquesois à manger, leur présentoit le gobelet pour boire, leur versoir de l'eau, non seulement pour laver leurs mains: mais aussi pour laver leurs pieds. Et, come il faisoit voir, non seulement dans ses discours une science parfaite: mais encore dans les actions l'exemple de la Discipline la plus exacte, on avoit raison de dire de lui ce qu'on a dit de que'qu'un d'entre les Saints : Parceque c'est celui-ci, qui, tèle il a la parole, tèle il a la vie; qui tèle il a la vie, tèle il a la parole; Or, come il enseigne, il fait; & ce qu'il fait, il l'enfei-gne (Quia hic est, qui quale habet verbum, talem habet vitam : & qualem habet vitam, tale habet verbum; quomodoque docet, agit; & qua agit, hac docet). Par ces choses, & parbeaucoup d'autres vertus & de dons de la Grace Divine, il excite à la vérité plusieurs à l'imiter : mais il engage tout le monde à l'aimer.

En comparant ce que les Actes de ce Concile de Pavie nous aprenent de l'Election de Victor avec Les Barons avoient remce que l'Auteur de la Vie pli leurs engagemens; & d'Alexandre III dit de la la conduite du Roi les même Election & de celle alarme. Ceux qui n'ad'Alexandre, il me parels voient point accepté l'A-

Tome V.

& blâme hautement leRoi d'avoir violé sa parole. Au chagrin d'être désaprouvé par son Fils, il s'en joint un plus grand pour lui. Les Comtes de Léicester & de Glocester, en se reconciliant fincérement, lui font perdre toute éspérance. Il demande alors à s'acomoder avec les Barons. On y travaille. Henri, qui n'avoit encore rien die de la Bulle, qui le délioit de son serment, la fair voir, crosant en tirer avantage. La négociation est rompue; parceque les Barons sont bien affurés par la qu'il ne faut pas comter fur les engagemens du Roi. Tout anonce une guerre civile. Les Gouverneurs des Cinq-Pores se déclarent pour les Barons; &, faisant équiper 50 Vaisseaux, come ils y étoient obliges par la Grande-Charte, ils publient que c'est pour le service du Roi, quoique résolus de les emplorer contre lui. 1262. Le Roi des Romains engage, d'u ne part, son Frère à promètre la confirmation des Statuts d'Oxford, & de l'autre les Barons, à fe désister des Articles trop préjudiciables à l'Autorite Roiale. L'Acomodement le fait; & les Vingtquatre font abolis, ou du moins leur pouvoir est fort restreint. Cet Acomodement désunit les Barons. Les uns l'acceptent. Les autres le rejètent. De ce nombre est le Comte de Léicester, qui se retire en France, pour éviter le ressentiment du Roi. Ce Prince, qui ne s'étoit acomodé que pour gagner du tems, fait un volage en Guiène, sans avoir confirme les Statuts d'Oxford.

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES,

votre réputation? Car que doit-on croire plus coupable qu'un Home altéré du Sang de tous les Gens de bien, ne cherchant à nuire qu'à ceux dont il conole l'innocence, travaillant en-fin à priver du Trône celui qui l'a fait monter à ce haut degré de puissance? Donés-vous le nom d'innocent à ce dessein? Aprouves-vous ce projet? Consentés-vous que l'on tue, ou que l'on prive du Trône le Roi, quand voire serment de sidélité vous oblige à le désenire; & voules-vous qu'après la dépofition de ce Prince, un Notaire, autrefois Vena deur d'huile, foit Roi? Mais, s'il règne, vous se-rés la seconde Persone après le Roi, vous brillerés des plus grands honeurs, vous aurés le choix de prendre quel Comté vous voudrés. C'est ainsi que vous vous statés déja, si je ne me trompe, de le prospérité, que vous voiés dans l'avenir. O jeune Téte insensée! Soit! Posés le cas que le Roi soit déja déposé. Qu'arivera-t-il? Penfés - vous que Maion règne? Le même jour qu'il s'emparera du Trône , s'il ne paroit nule part aucune épéenue, il volera des pierres qui l'acableront avec tous ses Amis. Ajoutes que vous êtes en Sicile le seut du courage de qui l'on atend quelque chose; le seul fur qui tous les ieux s'etachent. Rien de es que vous ferés ne peut être caché. Choififfes. Que voulés vous que l'on ellèbre, on vos forfalts, ou votre vertu! Rougissés de frustrer l'espérance de tout le mondes Aiés honte d'emploïer les premiers instans de votre jeunesse, dont on augure si bien, à l'étude des élés mens du crime. Méprisés un Beaupere, dont l'aliance contagieufe souillers votre Noble ffe, Dedaignes,

EVENEMENS sous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

dans un autre Bâtiment. Ils êtoient à peine en mer, qu'ils aperçoivent la Flote de Pise. Le Vaisseau du Pape regagne promtement Maguelone. Celui des Cardinaux est entouré par les Pifans, qui, n'y trouvant pas le Pape, le laissent faire route. Alexandre se remet en mer sur un Bâtiment plus léger; & , malgré le mauvais tems, arive heureusement à Messine. Le Roi Guillaume, alors à Palerme, l'envoie complimenter, & lui fait porter de riches présens. Il charge l'Archevêque de Reggio de Calabre & quelques Barons de le conduire à Rome avec Alexandre y rentre à la fin de Novembre. Dans i une Diète de Wuirtzbourg, 40 Evêques d'-Allemagne reconoif-Sent Paschal III pour légitime Pape. Vers le! même tems Christian de Buch, Archevêque de Maience, & le Comte Gothelin conduisent cet Antipape à Viterbe, & forcent toute la Campanie Romaine à le reconoître. La Ville d'A. nagnie, aiant refusé d'obéir à leurs ordres; ils en ravagent tout le Territoire, & brûlent le Château de Cisterna:

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

d'hui. Ce qu'on a raporté jusqu'à présent fait com-prendre que GalvanoFiamma, dans son Bouquet de Fleurs, Ch. 248, a voulu pallier les pertes des Mi-lanois, en difant qu'après avoir pris aux Crémonnis une grande quantité d'Homes, de Chevaux, de Chariots, & de Tentes, vou-lant mêtre en sureté tant de dépouilles, ils charges rent de la garde de leur Carroccio (ce qui n'est nulement vraisemblable) un petit nombre de Plaisantins, auxquels les Cré-monois l'enlevèrent. Il ajoute que, le 12 de Juin, les Milanois porterent leurs armes dans la Lomelline, qu'ils détruisirent Mortara, Gambalo, & Lomello, qu'ils mirent à feu toute cete contrée, & qu'ils prirent aussi le Chateau de Voghera. Il ne dit rien enconduire à Rome avec suite de leur déroute par 5 Galères bien armées. les Pavésans, ce qui done grandement lieu de le foupconer de flaterie. Sigonius ajoute à ces faits d'autres particularités, sans que je sache dans quèle source il les a puisées. Mais je sais bien qu'il s'est servi de Fiamma pour tout ce ré-cit. Le Continuateur de Caffaro dit que 4 mille Milanois, tant Cavaliers, que Fantassins resterent prisoniers entre les mains des Cremonois; & que les Troupes d'Alexandrie, de Tortone, de Verceil, d'-Aigui, d'Albe, des Marquis Guillaume & Conrad Malaspina, & 700 Cavaliers Milanois entrerent hostilement dans le Territoire de Pavie, & prirent Sala: mais que les Pavé-sans, étant aussi sortis en campagne, mirent en dé-route ces Troupes aliées,

ROIS, & autres SOUVE -RAINS en ITALIE.

hors d'état d'agir; & dit de plus, a Que le Gardi-" nal Rainier, avec les "Troupes de Perouse & " d'Assife, avost acaqué
" Marin d'Ebolo, qui comandoit ses Troupes dans n le Duche de Spolète, le-1) quel l'avoit mis en de-)) route, en lui faisant )) mille Prisoniers, sans 3) parler de ceux qui , dans 1) le combat, avoient été 1) tués 1). Il est permis d'en croire le nombre beaucoup plus petit. Les Ancienes Annales de Modène portent : La même année 1246, les Peroufins fu. rent batus par l'Empereur Frédéric. Guillaume d'Ocre dit dans une Lètre (1 Que, cète année, Frè2) déric fit la paix avec 
3) les Romains & les Vénintiensmill n'est fait aucune mention de cete paix dans la Chronique de Dandolo, de laquèle nous aprenons que, vers ce tems, la Ville de Zara rentra sous la domination des Venitiens. On ne trouve dans les Chroniques aucun faie remarquable arivé, cète année, dans la Lombardie. Celle de Plaisance die feulement que le Roi En-zo vint, avec les Troupes de Cremone & de Parme dans le Plaisantin, à la prière d'Albert de Fontana, qui s'étoit engagé de lui livrer la Ville. Il s'en retourna, sans avoir rien fait à Cremone, après un Combat avec les Plaisantins. Les Oficiers de l'Empereur, s'étant emparés à Parme du Palais & de la Tour de l'Evêque, & de tous les Revenus de l'Evêché, soumètent à de grofses contributions tous les Biens des Eglises; ce que Frédéric faisoit en meme tems dans la Pouille & dans tous les autres Pais de sa dominacion. Les Marmais ils ne sont pas plus- le leur peirent 2 mille Ho- quis Obizzon & Conrad

qu'on ne peut guère se difrenser de reconostre qu'elles furent , l'une & l'autre également irrégulières ; & que les 2 Concurrens n'a. voient aucun droit légitime su Souverain Pontificat: mais, toute l'Eglise alant reconu depuis Alexandre pour légitime Pape, cete recondissance a couvert & réparé ce que son Election avoit eu de vicieux.

# PASCHAL III.

Antipape,

précèdemment Gui de Crème, Diacre-Cardinal, eft élu par les Adhérans de Victor IV, pour en être le successeur; à la fin d'Avril 1164; & meurt le 26 de Septembre 1168.

Il avoit été l'un des 4

Cardinaux envoiés par Adrien IV, en 1159, pro-poser à Fredéric I d'injustes prétentions de la Cour de Rome pour conditions de l'acomodement, qu'il s'a-Billoit de faire entre eux. Lorsque Victor IV mourut le 20 d'Avril 1164, il ne restoit en vie, dit Muratori, T. VI, p. 562, que 2 Cardinaux Schismatiques, savoir Jean de Saint-Martin & Gui de Creme. Ils firent une Assemblée d'un grand nombre d'Ecelésiastiques de leur Faceion; & parcequ'Henri, Evêque de Liège, refusa le faux Pontificat, ils le con-férèrent à Gui de Crème, qui, sans qu'on observat aucune des anciènes cérémonies, fut sacré par le même Evêque de Liège, & prit le nom de Paschal III. On en dona fur le champ avis à l'Empereur Frédérie; & ce Prince, au lieu de faisir cète ocafion d'éteindre le Schisme, aprouva ce que l'on avoir fair; & reconut Paschal

pour légitime Pape. Voions coment l'Historien d'Alexandre III, qui

comodement, persuadent aux autres que ce n'avoir ête, de la part du Roi, qu'un artifice pour rompre leur association. Le Comie de Glocester meuri aiors; & son fils Gilbert passe en Guiene, pour prendre l'Investiture des Fiers, dont il héritoit. Il en revient très mécontent, parceque le Roi ne l'avoit investi, qu'en exigeant une très groffe somme. Le Comte de Léicefter, instruit de la disposition des Barons, se hate de revenir en Angleterre; & ne manque pas de foutier le feu, qui començoit à 263. Henri, se ralumer que l'on informe de ce qui se passot dans son Rolaume, y revient promtement: mais trop tard. Les Barons étoient en état de ne plus se fier à ses paroles. Ils le somment, à son arivée, u de confirn mer les Statuts d'Oxn ford n. Il prend le con haur, les traite de Rebel. les, & menace de les chatier. Il n'étoit si fier que parceque, pendant son vosage de Guiène, il avoit mis son fils le Prince Edouard, & son frère le Roi des Romains totalement dans ses intérêts. Déja même Edouard, sous prétexte de faire la guerre au Prince de Galles, avoit fait passer la mer à quelques Troupes levées en France. La guerre étoit inévitable: mais, come on n'étoit prêt d'aucune part, on s'amuse réciproquement par des projets de negociation, pour avoir le tems de faire ses préparatifs. On leve des Troupes; mais plus lentement pour le Roi, que pour les Barons, qui s'étoient do-né le Comte de Léicester pour Général. Pendant ce tems, le Peuple, à qui les Etrangers étoient odieux, parceque le Roi

PRINCES concemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

vous étes fage, une Femme, qui vous donera des Enfans qui dégénèreront, une postérité que le mélange d'un sang vil rene dra dissemblable à som Père. Rendés - vous enfin aux conseils de vos amis. Armés-vous pour la vangeance comune. Recouvris la liberté pour vous-même, & pour ce peu de Noblesse qui reste; & ne soufrés pas que ce Monftre fi cruel tras vaille plus longiems à noere perce. Qu'il aprène enfin par son expérience que la Vertu, bien qu'il l'ale come écrafée en l'oprimant de tant de persécutions, ne manque ni de hardiesse, ni de fers vangeurs! La sureté du Roi, le salut, le liberté du Roiaume sont entre vos mains; ear la Fortune, aiant condamna tous les autres à l'impuifsance de se fignaler par sèce illustre adion , & n'aiant de bonté que pour vous, vous a réservé ce comble de gloire. Aucua delai n'est ici nécessaire, & l'on ne dolt point acendre un tems favorable. Il croit vous avoir si bien enveloppé de ses artifices & de ses fraudes, qu'il ne pense pas devoir admètre aucun autre plus familierement chés lui. Qu'il vous voie sans armes, ou bien armé, seul, ou suivi d'une soule de Soldars, il n'en conçoit ni crainte, ni foupçon. Vous pouves le tuer en surcté partout au vous voudrés. Lui tué, vous n'avés pas à craindre qu'il laisse qui que ce soit pour le vanger. Courage done, Jeune-Home! Faites un effort pour accindre au plus haut degré de la félicité-Courés intrépidement où la Vertu vous apelle; & ne refusés point à la Fortune l'obéiffance, qu'elle vous demande. Si, par un engagement certain, vous nous promètés de faire ce dit coujours des choses se leur donoit la présérence, que nous vous proposons,

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

tôt retournés en Toscane, que des Troupes du Roi de Sicile, comandées par Robert, Comte de Gravina, & Richard de Gaia, font rentrer cète même Campanie sous l'obéissance d'Alexandre III.

Les troubles de la Lombardie augmentent par l'avarice & les vexations des Oficiers de l'Empereur, lesquels, non contens d'ajouter continuèlement aux Impositions ordinaires, en imaginent de nouvèles; s'emparent de toute la Chasse; & privent la Noblesse de l'exercice de la Justice, dont elle jouissoit, depuis 300 ans, dans ses Terres. On n'ose pas encore éclater partout: mais on témoigne partout de la joie de ce que les Padouans & les Véronois avoient pris fur les Allemans & rasé les 2 sorts Châteaux d'Appendice & de Rivoli.

La Trève, que l'Empereur avoit forcé les Pisans & les Génois de faire, êtant expirée, cète année; les Pisans, après avoir brûlé Capo-Corso, surprènent, le 21 d'Août, Albenga, qu'ils pillent & réduisent en cendres. Ils vont ensuite, avec 31 Galères, chercher la Flote de EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

mes. Voila des Auteurs, qu'il semble que l'on peut eroire sans erainte de se

tromper. Ann. 1214, p. 148. Il y eut, cète année, une sélèbre Bataille entre l'Empereur Otton, & Philippe, Roi de France. Les 2 Armées, très confidérables l'une & l'autre, se trou-vernt en présence au Pont de Bovine, le 7 de Juillet, & l'on en vint aux mains. Otton avoit de son eoié les Forces du Roi d'-Angleterre, les Ducs de Brabant & de Limbourg, & les Comtes de Flandre & de Roulogne. De l'autre côté, se trouvoient toute la Fleur des François & le Duc de Bourgogne. Le combat fut opiniaire & dura longtems: mais enfin les François remporterent une pleine victoire. Les Prisoniers, qu'ils firent furent en très grand nombre; & le butin fut immense. Cète disgrace ruina les afaires de l'Empereur Otton; & depuis il eut beaucoup de peine à se soutenir. S'il en faut croire Galvano Fiamma, les Milanois, qui voulotent se vanger des Cremnnois par lesquels ils avoient êté mis en déroute l'année précèdente, s'étant avancés en forces à Zenevolta, combatirent les Cremonois avec tant de courage, qu'ils les mirent en déroute, & prirent leur Carroccio. Fiamma cire pour preuve de ce fait la Chronique de Secard: mais il y a tout lieu de croire que cète dé route des Crémonois est imaginaire & suposée. On n'en voit pas un mot dans les deux Msts., dont je me suis servi pour faire im-primer la Chronique de Sicard; ni dans les ChroROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Malaspina se déclarereut, cete année, pour la Ligue de Lombardie: mais, suivant l'usage des Marquis de ces cantons, Conrad ne tarda pas à reprendre le Parti de Frédéric, Cète année, Eccelin de Romano, dont les entreprises réussirent, se vit Maître de Caftelfranco, de Trivillé, & de Campreto, Châteaux du Domaine de Trévise, & de celui de Maffolento, dont il s'empara par force. Il fit mourir à Verone les Nobles de la Famille de Lendenara, & beaucoup d'autres à Padoue, les aeusant d'une Conspiration tramée contre lui. Les Annales de Vérone, qui, pour ce tems, sont désecsueuses & mal en ordre, parlent d'une bataille livrée au delà du Mincio par Eccelin & les Véronois, contre le Comte Richard de Saint-Boniface, à la tête des Mantouans & des Banis de Vérone, & le Marquis d'Este Azzon VII à la tête des Ferrarois. Il y eut de part & d'autre beaucoup de Mores & de Prisoniers, & des Chevaux en assés grand nombre sufoques par la chaleur: mais la victoire fut indécise. Je ne saurois dire de quele année est cète bataille. Elle est probabliment de la suivante, come Sigonius l'obferve.

Année 1247, p. 278. Je ne sais pas s'il faut en croire Mathieu Paris fur un fait, dont il ne se trouve aucune trace dans les Historiens Allemans, quoiqu'à vrai dire l'Allemagne n'a point, dans ce tems-là, d'Historien qui done sur les évenemens des lumieres sures. Paris die, done questandis que le Roi Henri, Landgrave de Thuringe, se préparoit à recevoir solemnelement la Courone Gene à la Côte de Pro- niques de Cremone, de Germanique, le Roi Con-

qu'il veut, & come il le veut, parle de l'Election de Paschal III. Après avoir raporté la mort de Victor IV, il dit de son ton ordinaire. Des 4 faux Frères, qui, pour la perte de leurs ames, s'eroient separés de l'Unité de l'Eglise, il ne resta plus que 2 Mem bres fumans, favoir Jean de Saint-Martin & Gui de Creme, qui s'afligeoient & se plongeoient dans u ne douleur excessive. Saisis d'une grande fraieur, quand rien ne devoit les étrafer, ils le disoient l'un à l'autre : Si nous choififsons de nous tourner du coct d'Alexandre, peutêtre ne nous recevra-t-il qu'en nous couvrant d'un oprobre insuportable & d'une confusion éternèle. S'il nous reçoit, peut-être en agira-i-il avec nous, come le Pape Innocent (II) en agit avec les Cardinaux, qui s'étoient déclarés pour Pierre de Léon contre lui. C'est pourquoi, désespérant d'être regus par l'Eglise,ils manderent les autres Schifmatiques , Cleres & Laies, tant d'Italie que d'Allemagne, lesquels êtoient acourus pour les funérailles d'Ottavien. S'ê. tant donc affemblés tous, ils éleverent, come des Opiniatres & des Perndes, au dessus d'eux une seconde Idole, qui fur Gui de Crème; &, se courbant à ses pieds, ils l'adorèrent. Sur le champ, ils envoièrent en grande hate en Allemagne vers l'Empereur, pour qu'il confirmat par l'Autorité Impériale leur abominable action; & pour que, dans la crainte qu'Alexandre ne les confondit, il les aidat promtement du secours de ses Lètres Impériales, & de ses honorables Envoies. L'Empereur ne fut pas pluitor affuré de la mort d'Odavien,

PRINCES contemporains.

en maltraite un grand nombre; & le Comte de Léicester fait ravager les Terres des Favoris & des Conseillers du Roi. La Ville de Londre prend le parti des Barons; & le Roi se tient enfermé dans la Tour .- Come chacun, dans l'intention de mètre le Peuple de son côté, diféroit de comencer la guerre, les Barons, dans une Requête respectueuse au Roi, déclarent, a Qu'ils n sont prêts à consentir n que les Statuts d'Oxn ford loient réformés par n'un Parlement libre, à 11 condition que le Roi n ne prendra pour Minifn) tres que des Naturels n du pais, come cela se nfaisoit ailleurs n. Le Roi, quoique bloque dans la Tour, ne répond point à cète Requête. Il comtoit que son Fils le viendroit dégager.Les Barons, campés à Gittleword, coupeut si bien le chemin au Prince Edouard, qu'il ne peut pas aprocher de Londre. Le Roi fair dire aux Barons; a Qu'il confirmera n les Statuts d'Oxfordn. Son ofre est acceptée. C'êtoit ce qu'on avoit demande. L'on risquoit à la rejeter de faire croire au Peuple qu'on vouloit la guerre, quoiqu'il ne fûr pas nécessaire de recourir à ce remède extrême. Il se fait un Traité, portant, 14 10. Que les Statuts d'n Oxford seront inviola-" blement observés; 2°. 3) Que coutes les Places n fortes seront remises n aux Barons; 30. Que 1) tous les Etrangers, qui ne feront pas unanin mement aprouvés des n Barons, seront banis 1) du Roiaume; 49. Que n sera confiée à des Ann glois naturels, aprouvés n des Barons n. Le Roi

SAVANS & ILLUSTRES.

outre la gloire immortèle que vous en recueillerés, vous recevrés la juste recompense due à voire bienfait. Nous chercherons par toutes sortes de moiens, & nous viendrons à bout de vous unir par les nœuds du Mariage avec la Comtesse de Catanzano. Nous leverons tout sujet de doute; & nous vous assurerons l'effet de notre promesse, par la religion du serment, ou par toute autre espèce de garantie que vous croirés devoir demander. Au refte, il eft inutile de dire combien cete Comtesse est au dessus de vous par fa naissance, & combien de Grands Seigneurs elle a refusés, puisque je crois que rien de sous cela ne vous est inconu. Pen-dant que Roger parloit; l'esprit du jeune Mathieu, qu'il étoit aise d'émouvoir, avoit déja comencé de se sentir enflamé du desir de la gloire, de dérester les crimes de Maion, & d'avoir une horreur exi trême de fon aliance. Ensoite, délibérant quelque peu de rems en luimême, il pèse dans son esprit, d'un côté la basseffe d'extraction de la jeune Fille, qu'il avoit hancée, l'infamie du Père de cète Fille, & le dan-ger qui le menagoit, de l'autre le mariage de la Comcesse; &, rougistant d'avoir hesité, se confirme dans la réfolution qu'il avoit dessein de prendre. Il assure donc, sans plus de retardement, Roger de Martorano & les autres Nobles, qui se trouvoientlà, it Qu'il entreprendra » hardiment ce qu'ils lui n conseillent; & qu'il 12n) du Roiaume; 49. Que n) exécutera, plein de n) l'Administration des A- n) constance, s'ils tiènent n) faires du Gouvernement n ce qu'ils lui proposentn. On résout donc de part & d'autre de ne rien changer à ce qu'on avoir qu'il en eut beaucoup de ne signe aparemment ce promis; la Comtesse & ses SIH

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empeteur FRÈDERIC I.

vence. Celle-ci, supérieure en nombre, leur ofre le combat. La nuit les sépare; & les Pisans, dans leur retraite, sont accueillis d'une tempête, qui leur coule à fond 12 Galères avec tous ceux qu'elles portoient.

1166. L'Empereur Manuel envoie en Ambassade au Pape Alenandre le Sébaste Joun-DAIN, fils de feu Ro-BERT, Prince de Capoue. Cet Ambassadeur ofre au Pape de riches présens; lui propose de travailler à la réunion de l'EglIse Latine avec l'Eglise Grèque, & de à l'Empereur rendre Grec l'Empire d'Occident; & lui promet, de la part de Manuel, affés d'or, d'argent & d'Homes, pour réduire toute l'Italie sous son obéissance. Le Pape ne pouvant pas, dans un tems de troubles, prendre légèrement son parti sur des propositions de cete importance, se contente d'envoier à Constantinople 2 Légats traiter de la réunion de 2 Eglises, avec ordre d'examiner jusqu'à quel point on pouroit comter sur les promesses des Grecs.

Mauvais, Roi de Sicile, dessur des Peuples, que des Comtes namés eidessur le 7 de Mai. Ce bonheur de les batre plu-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Plaisance, de Parme, & d'autres , lesqueles , après avoir parle si netement de la victoire remportée, l'année précèdente, par les Cremonois, n'auroient pas manqué de parler ensuire de celle des Milanois, si réèlement ils avoient batu les Crémonois cète année. Fiamma dit encore que les Milanois, entrés dans la Lomelline des Pavesans, leur enleverent pluseurs Châteaux. Cela fe peut. La Chronique de Crémone porte que les Crémonois firent, cète année, la guerre dans le Plaisantin,qu'ils y brûlerent une grande étendue de païs, & prirent quelques Places. P. 149. Les instances multipliées d'Innocent III engagerent, cète année, Aldoibrandin, Marquis d'Este, à passer dans la Marche d'Ancone. Ce Pape l'en avoit investi de même que son pê-re, le Marquis Azzon VI, mort au mois de Novembre 1212: mais, tandis qu'après la mort d'Azzon, Aldobrandin étoit rétenu dans la Lombardie par diférentes Afaires importantes, les Comtes Celano, Pars'sans d'Otton, s'étoient emparés de la Marche d'-Ancone ; & le Marquis ne put que cete année penser aux Afaires de ce pais. H engagea tous ses Allo-diaux, & même son frère Azzon VII à des Florentins, qui lui prétèrent de grosses sommes pour lever des Troupes. Des qu'il eut une Armée sufifante, il marcha vers ce païs: mais il eut besoin de beaucoup de courage pour surmonter des obstacles sans nombre, cant de la part des Peuples, que des Comtes namés cideffus. Il eut pourtant le

ROIS, & autres SOUVE -RAINS en ITALIE.

rad, fils de Frédéric, s'étant mis en embuscade, avec 15 mille Combatans, livra bataille à ce Prince . dont l'Armée fut mife en déroute, avec perte d'un très grand nombre de gens tués, à un plus grand nom-bre de pris, & de tout le trésor envoie par le Pape. Cet échec jeta le Landgrave dans une profonde mé-lancolie, qui le fit comber malade & le conduifit au tombeau. Sigonius dit que ce Prince, bleffe d'un coup de fléche, & forcé de s'enfuir, mourut peu de tems après de douleur. It aura pris cela dans les Annales d'Hirlauge de Trithème, ou dans Nauclerus, qui difene que ce fue au fiége d'Ulme, qu'Henri fut bleffe. D'autres Hiftoriens prétendent que ce Roi mourut chretiènement dans fon lit d'une dissenterie, Combien, dans ces tems de troubles, où tant de tromperies avoient cours, où l'on faisoit tant de faux jugemens, où l'on étoit en proie à tant de passions dérèglées, ne fit-on pas de mauvais contes fur une pareille mort, chacun expliquant à sa guife les évenemens naturels, come on avoit du faire aussi du tems de Grogoire VII pour de sembla-bles évènemens? Cet accidene ne fit point perdre courage au Pape Innocent IV. Il dépêcha promiement en Allemagne le Cardinal Pierre Capoccio, qui sit élire Roi de Germanie & des Romains, le 4 d'Octobre de cête année, Guil-laume, Comte de Hol-lande, Jeune-Home d'environ 20 ans: mais plein de courage & de grandeur d'ame, lequel s'étant emparé, l'année suivante, d'Aixla-Chapelle, y fue folemnelement couroné le jour de la Toussaints par Guillaume, Cardinal-Evêque

chagrin & de triftesse: mais, pour qu'on ne put pas avoir fur lui l'avanrage de le vaincre dans ce qu'il avoit méchamment entrepris, il consentit, sans être arété par la crainte de Dieu, sur le champ & fans aucun retardement, à cète iniquité si grande; & dona tous fes soins à ralumer, autant qu'il put, le Schisme éteint. Pour metre le plus grand comble à sa condamnation, pour intimider de plus en plus les Catholiques, & confirmer de plus en plus ses complices dans son iniquité, ajourant péché sur péché, il jura de sa propre bouche fur les Saints Evangiles, a Qu'il tiendroit rou->) jours pour Catholiques
>) ledit Gui & fes succes-31 seurs, & pour Schis-33 matiques Alexandre & or ceux qui lui succède-3) roient 1); & força de jurer la même chose tous les Ecclésiastiques, qu'il

y put contraindre.

Je rens comte aux Empereur d'Occident, dans
l'Art, de Frédéric I, à l'année 1167, de ce que ce
Prince fit pour établir Paschal III dans la Basilique

du Varican.

Nous aprenons, die Muratori fous l'année 1168, p. 587, de Jean de Ceccano, de Romoald de Salerne & d'autres Historiens que Paschal III, ou Gui de Crème, demeurant à la Basilique de Saint-Pierre hors de Rome, sut apellé de Dieu pour rendre ses comtes. Il mourut impénitent le 20 de Septembre.

Alexandre III d'embelir la mort de Paschal III de livrer ce Château pour prix de sa liberté. 1264. Le Roi, n'êtant pas encore en êtat de soutenir la guerre, obtient des Barrons une trève, suivie d'ente point que Maion

PRINCES contemporains.

Traité, que pour se tirer d'embaras. Quelques jours après, la Reine, passant en bateau sous le Pont de Londre, est insultée par la Populace. Le Roi s'en fait un prétexte pour munir les Places fortes, au lieu de les remêtre aux Barons; & ceux-ci ne congedient point leurs Troupes. Come la paix ne pouvoit pas durer, le Prince Edouard, pour fortifier le Parti de son Père, va travailler lui - même fournir le Château de Briftol de toutes soctes de provisions. Le Peuple de cète Ville, à qui la pré-caution du Prince déplaît, le bloque dans le Château de manière à le forcer d'user d'artifice pour s'en tirer. Il fait dire à l'Evêque de Winchester, a Qu'il » veut aler exhorter le n Roi de satisfaire entiè-" rement les Barons: mais or qu'il le prie, pour qu'il " puisse sortir du Chareau, )) d'être sa caution envers n le Peuple de Bristol; & n de venir à Londre avec y lui, pour être témoin n de ce qu'il fera n. Le Peuple lève le blocus à la prière de l'Evêque, qui part avec le Prince: mais, en aprochant de Windfor', Edouard pouffe son cheval; laitfe-là le Prélat; & va s'enfermer dans ce Château, dont il avoit la jouissance. Les Barons, campes à Kingfton sur la Tamise, vienent incontinent l'afliéger. La Place êtant trop mal pourvue pour tenir longtems; le Prince, en intention de les amuser, va, suivi de peu de monde, négocier. avec enx : mais tls l'arêtent, & le forcent à leur livrer ce Château pour prix de sa liberté. 1164. Le Roi, n'étant pas encore en ctat de soutenir la guerre, obtient des Barons une trève, suivie d'-

SAVANS & ILLUSTRES

Proches ratissent la promesse de mariage; onconsirme par des sermens
réciproques ce qu'on vient
de conclure; & l'on sixe
un termé à la mort de
Maion. Mathieu même
ajoute « Que, s'il se pré» sente une ocasion favo» rable, ce n'est pas son
» dessein d'atendre ce
» jour; & qu'il ne tien» dra pas à lui que la
» chose ne se faise tout

m au plustorm. Il n'étoit pas dificile de s'apercevoir aussi que la Portune, fatiguée de tant de succès de l'Amiral, no ceffoir pas moins ailleurs d'obéir à ses ordres. Le jour, qu'il avoit choist pour tuer le Roi s'aprochant, il voulut avoir un entretien secret avec l'Archeveque; &, come ils raisonoient ensemble des moiens de déposer au plustot le Roi, de calmer les tumultes qui s'élèveroient parmi le Peuple, & de mètre ordre à l'état auquel le Roiaume aloit se trouver, ils eurent dispure ensemble au sujet de celui d'entre eux qui seroit charge de la garde des Tréfors, & des Fils du Roi. L'Amiral disoit, " Qu'on devoit lui conwher la Tutele des Enfans, " & la garde des Tréjors de tout le Palais, » parcequ'il seroit chargé » de tour le poids de l'-» Administration des A-" faires du Roïaume; que " les Trefors lui seroient " absolument nécessaires " pour apailer les mou-1) vemens des Rebelles, " & repousser les incurn fions des Ennemis é-3) trangers; & que les difn fentions & les guerres » intestines, qui ne man-" queroient pas de survemir,ne se pouroient assou-" pir qu'à grands frais ". L'Archeveque, de son coté, disoit, a Qu'il ne sou-

EVENEMENS fous le regne de l'Empereur FREDERIC I.

Roi dit ROMOALD de Salerne, étoit beau de visage & de bone mine. Il étoit fort gras, & d'une taille haute. L'élévation de son ame le rendoit avide de gloire; &, dans les combais, il fut toujours victorieux fur mer & sur terre. Plus propre d se faire crain. dre, qu'à se faire aimer, il fut odieux d son Roiiaume. Trop atentif à ramasser de l'argent, il se montroit peu généreux à le dépenser. Il combla de richesses & d'honeurs ceux qui lui furent fideles; & punit, par des suplices ou par l'exil, ceux qui lui manquerent de fidélité. Il dona beaucoup d'atention à l'Ofice divin; & sa vénération pour les Ecclésiastiques fut très grande. Il décora d'admirables Peinzures en Mosaique la Chapele de Saint-Pierre dans le Palais (de Pa-Jerme); en revêtit les murs d'une grande variété de marbres précieux; l'enrichit d'ornemens d'or & d'argent, & de magnifiques vêtemens ecclésiastiques; y établit un grand nombre de Clercs & des Prébendes; & régla tout pour que l'Ofice divin s'y celèbrât d'une manière décente, posée, & marquant une crainte respeltueuse de Dien. Son | qu'alors n'avoit fait qu'une

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

fieurs fois; & parvint à remètre cete Marche, en bon état.

Année 1215, p. 150. Dans le Concile général de Latran, qu'Innocent III célèbra, cète année, les Milanois entreprirent de défendre l'Empereur Ot-ton; & le Marquis de Montferrat, come Parent de Frédéric, parla pour ce Prince avec tant de force, qu'il l'emporta sur les Milanois. En're ce dont on accusoit Otton, on lui faifoit un erime d'avoir apellé Frédéric, le Roi des Prêtres. Il est hors de doute que, cete année, come le Moine Godefroi l'acefte, Frédéric fut couroné folemnelement à Aix - la-Chapelle par Siffred, Ar chevêque de Maience & Légat Apostolique. On sait d'ailleurs que, sur les instances du Pape, il prit la Croix, & s'obligea d'aler faire la guerre à la Terre-Sainte. Cète année, il fit proclamer Roi de Sicile son fils Henri: mais le Pape ne trouvant pas bon que la même Persone fut en même tems Empereur & Roi de Sicile, il falur que, par une Letre solemnêle, il prit avec le Pape un nouvel engagement de remètre à son Fils, des que lui-même au roit obtenu la Courone Impériale, le Gouvernement du Rojaume de Sicile, que ce Prince reconoltrait tenir du Saint-Siege. Innocent III pouvoit alors exiger tout ce qu'il vouloit. Frédéric prometoit tout dans la crainte qu'on ne favorisat son Coneurrent. On verra, dans le tems, quel cas il fit de ces promesses & de ces sermens. On ne voit pas bien clairement si le Pape, qui jus-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

de Sabine. Le Pape lui fit passer un renfort de 30 mille mares d'argent, que lut parvinrent heureufement: mais 14 mille autres marcs d'argent, que le Pape, étant encore à Lion, avoit remis entre les mains d'Octavien, Cardinal de Sainte-Marie-in-Via-Tate, lequel mena quelques Trou-pes au secours des Milanois & des autres Confedérés de Lombardie, n'eurent pas le même bonheur. Le Continuateur de Caf-faro dit que ces Troupes étoient 15 cens Chevaux, que le Pape avoit pris à Lion à sa soide. Amédée, Comte de Savoie, ami de Frédéric, bien qu'il asset d'être du Parti du Pape, trouva tant de prétextes de ne pas laisser passer tout de suite le Cardinal. qu'il l'obligea de séjourner près de 3 mois, & d'emploier tout l'argent, qu'il portoit, à paier la solde de ses Troupes, qui, licentices à la fin, s'en retournèrent chés elles, Alors si le Cardinal voulut passer en Italie, il falut que ce fue avec sa seule Maison, & par des chemins rompus & peu pratiques. Les troubles de la Pouille étant apaifés; Frédéric vint, cète année, à Pife. Il se rendit ensuite en Lombardie, sans comètre d'hoftilités, Il se porta depuis à Turin, pour aler, avec une Armée innombrable, st l'on en eroit Mathieu Paris, du côté de Lion; ce qui sit craindre aux Gens de bien qu'il ne songeat à faire quelque mauvais tour au Pape & aux Cardinaux, qui se tenoient dans cète Ville. Mais cète Armée innombrable est une fable débitée trop legerement par le bon Paris. Pierre de Curbio, qui se trouvoit alors à Lion, n'aurois pas omis, dans la

qu'il avoit embraffée; il lui vint aux reins un chancre envoié par le même Apôtre, lequel étoit acompagne d'une opression de poulmon.Il rendit continuèlement un pus fétide, jusqu'à ce qu'il rendir son ame impénitente, & qu'il périt d'une très méchante mort. C'eft pourquoi certain Ecrivain de Vers a dit en langage mesure: La Ma-jeste impie, la Puissance hors de propos de l'insen-sé Gui & d'Octavien est tombée. Alexandre, un autre Pierre par la raison & par la Foi, s'élève. Il est farme à présent sur la pierre, pour être ensuite élevé dans le Ciel (a 1.

# CALIXTE III, Antipape,

précèdemment Jean, Abbé de Strume en Hongrie, elu, vers la fin de Septembre 1168 pour succèder à Paschal III, abdique son faux Pontificat, & se reconcilie le 29 d'Août 1178 avec Alexandre III, qui le fait Gouverneur de Benevent.

Il paroiffoit, die Muratori, T. VI, p. 187, que la mort de Paschal III devoit metre fin au Schifme, puisqu'il ne restoit plus de Cardinaux Schifmatiques ; les Antipapes d'alors n'aiant pas coutume d'en créer de nouveaux, come nous verrons qu'on le pratiqua depuis dans le grand Schisme du XIVe. siecle. Toutefois les Schismatiques ne restèrent pas en repos; & trouvérent Jean, Abbé de Strume, Home apostat & plein 1 de vices, lequel se presenta pour accepter le

#### PRINCES contempora

ditions sont les mêmes que de la précèdente: mais il ne tarde pas à la rompre, en tachant de surprendre le Château de Douvre. Les Barons alors perdent toute confiance, & ne pensent plus qu'à la guerre. Le Comte de Léicester introduit dans Londre, s'y rend le plus fort par le secours des Habitans; ce qui force le Rai de traiter d'acomodement. Tous les Traités, faits jusqu'alors, n'aiant servi de rien, l'on convient de s'en remètre de part & d'autre à l'arbitrage du Roi de France. Ce Prince juge en faveur du Roi: mais, en difant, dans sa Sentence, a Qu'il ne prétendoit pas n porter préjudice aux no Privilèges légitimes des 1) Anglois 1). Les Barons rejetent ce Jugement, come contradictoire en luimême, en ce qu'il casfoit les Seatues d'Oxford, qui n'avoient été faits que pour le maintien de leurs Priviléges. Les hostilités recomencent. Le Roi, soùtenu du Prince, fon fils, & du Roi des Romains, se rend maître de quelques Places, fans que les Barons osent se présenter pour le combatre. Il marche droit à Londre, ne doutant pas que les Bourgeois intimides n'ouvrent leurs portes; & qu'il ne ruine par là tout-à-fait le Parti des Barons. Le Comte de Léicester le previent; & les Bourgeois, auxquels il fait craindre de se livrer à la discretion du Roi, prènent la résolu-tion de joindre leurs Mi-lices à ses Troupes, pour aler combatre l'Armée faux Pontificat, & prie le résolution déconcerte, se » cequ'il n'avoir plus au-

#### SAVANS & ILLUSTRES.

" obtint ce qu'il deman-" doit, parceque, si c'émit la Tuiele des Enn fans, il en naîtroit de 1) furitux founçons, & n que le Peuple se conm) himeroit éttangement " dans l'opinion qu'il a-1) voit déja : Qu'alors per-)) sone ne douteroit que 1) l'Amiral n'eut eu desn) fein de s'emparer du " Trone; & que l'indingnation générale contre " lui seroit à son comble: " Qu'il seroit plus sage de 1) contier la garde des Tré-1) fors & des Enfons aux n Archeveques, aux Even ques, à d'autres Pern sones venerables & ren ligieuses, qui ne seroient man nière: Que les revenus 1) du Roiaume étoient in-3) sutismes pour toutes les 3) dépenses; & que, s'il 3) étoit nécessaire, il re-1) cevroit des Gardiens méme des Tréfors ce " qu'il lui faudroit ". Ils disputerent longrems sur ces points; &, l'Archeveque s'opiniarrant dans son avis, qui déplaisoit en tout à Maion, parcequ'il sa-voit que ce Prélat s'opofoit à ses complots secrets, il lui dit en colère, a Qu'il m ne s'étoit pas conduit » à son égard de manière n à le devoir trouver d'un m fentiment contraire au n sien; & qu'il étoit din gnement paté de l'an voir affocié, par pure marace, à ses prosess, montre de la les pouvoit ain sement exécuter, sans " l'en instruire, & quand même il s'y oposeroit. mais que pour le pren leurs sentimens ne lui Raiale. Henri, que cete | >> faisoit aucun tort, parnom de Calinte III. Le retire dans le Comté de | 31 cun doute de ce qu'il

> Corruit infani Guidonis & Ostaviani Impia majestas, intempestiva potestas.
> Surgit Alexander ratione, side Petrus alter: Stat nunc in petra, posthere statuendes in ethra.

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

fils aîne Guillaume II lui succède, come il l'avoit ordoné, ious la Tutèle & la Régence de la Reine Marguerite, dont le premier soin est de se concilier l'afection des Peuples par l'élargissement de tous les Prisoniers d'Etat, par le rapel de tous les Nobles, qui s'êtoient enfuis, ou que les Ministres avoient fait exiler, & par la diminution des Impôts.

Au mois de Novembre. Frédéric revient en Italie avee une Armée considérable. Brescia, dont il ravage le Terrtoire, éprouve sa colère; & n'évite d'être assiégée qu'en donant 60 Otages. La plaine de Bergame est aussi très maltraitée. L'Empereur tient ensuite une Diète d'Allemans & de Lombards à Lodi. Les Peuples, vexés par ses Oficiers; acourent, Grands & Petits, & quelques - uns portant des Croix, pour implorer sa pitié. Le récit de ce qu'ils ont soufert semble l'émouvoir. Il leur promet justice: mais sa promesse n'a point d'exécution; & l'on ne douta pas dans le tems que ses ordres n'eussent autorisé ses Oficiers à faire tout ce qu'ils avoient fait.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

manœuvre incertaine pour observer à quoi se termineroit une guerre imprévue, confirma veritablement l'élection de Frédéric; parceque , tant qu'Otton vieut, on ne voulut jamais à Rome faire le dernier pas d'acorder la Courone Impériale à Frédéric. Mais il ne manque pas d'Historiens, entre autres Richard de San-Germano, qui difent qu'Innocent ne balança pas de se déclarer ou-vertement en faveur de l'élection de Frédéric pour Roi des Romains. Aldobrandin, Marquis d'Este, avoit, par sa prudence, sa valeur, & sa libéralité, réduit sous son pouvoir presque toute la Marche d'Ancone: mais la mort le, ravit au plus beau de la fleur de son âge; & l'on erut que les Comtes de Celano avoient trouvé le moien de le faire empoisoner. Ce fut un coup extrémement désavantageux à la Maison d'Este, par-cequ'il n'y resta plus de Mâles qu'Azzon VII, Marquis d'Este, que l'on comença d'apeller Marquis d'Ancone: mais il étoit dans un âge tendre; & par conséquent incapable d'imiter ses Ancêtres dans les grandes entreprifes, qui demandent beaucoup de courage & de sens. Véritablement il conserva les Brats de fes Aieux, Efte, Rovigo, & leurs autres belles Terres, situées dans un très-heureux païs: mais, à quelques années de là, fon autorité déchut beaucoup dans Ferrare, parceque le Ghibellin Salinguerra devint trop puissant, come je le dirai dans son tems. Cète année, probablement après la mort du

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Vie d'Innocent IV, une particularité d'une si grande importance. Cet Auteur dit feulement que Brederic vine à Turin, ou, concertant avec le Comte de Savoie & d'autres Barons de ses Adhérans quelque méchanceté contre le Pape, il travailloit à le tromper à Lion très fraudu-leusement. Le Comte de Savoie profita de la conjondure pour se faire livrer par l'Empereur le Château de Rivoli. Suivant l'Auteur nomé ci-dessus, on tenoit à Lion que l'Empereur étoit venu pour tromper le Pape par quelque fourberie, & non pour l'oprimer par la force des Armes. Au contraire, Frédéric, dans une Lètre que Rinaldi raporte, dit, ( Que Dieu lui avoit in-3) ler à Lion, afin de mèm ere fin aux discordes, & n de se justifier auprès du n Pape & des François n, aparemment, come je le crois, de l'acufation d'é-tre Hérétique & Mecrèant. Je ne saurois dire s'il avoit réèlement, ou s'il feignoit d'avoir cète bone . intention : mais je fais qu'une pareille pro-testation auroit été peu seance dans fa bouche, s'il avoit conduit une Armée innombrable, qui n'eût été que trop capable de faire croire que, loin d'avoir des desseins pacifiques, il en avoit de pernicieux. Aussi l'Annaliste de Gene dit-il , a Qu'il vint en " Lombardie, doux come n un Agneau, & disant n qu'il vouloit ebéir aux n ordres du Pape, & renor dre la paix au monde, or ce qu'il fervit à la prièn re du Roi de France n. Quoi qu'il en soit, ses bons, ou mauvais desseins furent déconcertés par une nou-Marquis Aldobrandin , vele, qui le mit en fureur,

Pape Alexandre l'avoit éla Evêque de Tufculum. Il fit ensuite une miserable figure dans la Faction dif-

créditée. L'Historien d'Alexandre III, que Muracori fuit, ne s'exprime pas avec autant de sagesse. Les 2 Chefs de la désolation, que le Schisme faisoit éprouver à l'Eglise, étant morts; les Schismatiques, qui restoient plongés dans l'abime du désespoir, parcequ'il ne restoit plus persone du Corps de l'Eglise (a), qu'ils puffent mètre à leur tête, prirent un cer-tain Jean, autrefois Abbé de Strume, Home apostat, lubrique, vorace & vagabond; &, non fans doner à rire & se faire moquer de beaucoup de gens, ils l'élevèrent, come une troisième Bête cornue sur la Chaire de l'estilence; & par l'inspiration du Diable, ils osèrent adorer & révérer l'Abomination même. Cet Home apostat, l'objet, come il le méritoit, du mépris & de la haine de tous les Gens de bien, fut trop longtems le Chef & le Prince des Méchans & des Scélérats auxquels il s'étoit ataché. Ses Adhérans, ses Domestiques & les Amis furent des Apostats, des Maquereaux, des Bateleurs, des Moines déferteurs de leurs Monastères, des Gens condamnés pour leurs crimes, des Larons, des Ravisseurs, qui, come il êtoic indigent & pauvre, lui porroient les dépouilles des Voïageurs & des

Il fit sa plus ordinaire réfidence à Viterbe. Alezandre III & Frédéric I fe reconcilièrent à Venise, en 1177, après une Négociation comencée des l'année -récèdente.

(a) C'est à dire l'Eglise Romaine,

PRINCES contemporains. \SAVANS & ILLUSTRES.

Suffex; & campe à Lewes, où le Comte de Léicester, renforce des Milices de Londre, arive prefque austi-tot que lui. Les Barons alors font presenter une Requêre très toumise, par laquele ils prient le Roi it d'épurn gner le sang des An-" glois, & de réformer, n de concert avec eux, " les abus du Gouvernen ment n. La hau-eur & le mépris, avec lesquels le Roi regoit cète Requête, irritent tèlement les Barons, qu'ils renoncent publiquement à l'obéissance d'Henri, le déclarant, avec tous ses Adherans, Ennemis de la Patrie. Cète déclaration ne laitsant plus d'espérance de paix, on en vient aux mains. Le Prince Edouard, à la tôte de l'Aile droite de l'Armée Rozale, charge fi vigoureusement la Gauche des Barons composee des Miliees de Londre, qu'il la met en fuite. Il la pourfuit quelque tems: mais, en revenant au champ de baraille, il trouve que la Droite des Barons avoit mis en déroute la Gauche de l'Armée Roïale & fait Prisoniers le Roi son père & le Roi des Romains. Come les Vainqueurs s'ocupoient encore de la poursuite des Fuiards, & qu'ils étoient affés mal en ordre, Edouard veut les ataquer : mais ses Troupes, quoique victorieules, se disposent si lentement à charger, que le Comte de Léieester, qui remètoit promtement ses Troupes en ordre, se procure du tems, en envoiant faire au Prince des propositions d'acomodement. Edouard s'engage imprudemment dans une Négociation, qui traine; & pendant laquèle le Comte envoie de tous côtés des Détachemens, qui rendent au Prince la

n devoit atendre d'un pa-» reil Affocié: Qu'au reste n il se repentoit de ses " projets, qu'il y renon-" goit absolument; & my qu'il n'entreprendroit » jamais rien de sembla-1) bie 1). L'Archeveque, quoique bien persuadé que l'Amiral lui parloit contre sa pensée, lui répondit: Vous faites très bien; car l'atrocité de la chose m'y fait auffi renoncer ; & nous ne pourions l'exécuter qu'. aux risques de notre vie & de notre honeur. Ils rompirent ainsi la société fraternèle, qu'ils avoient contractée ensemble; & Maion se retira, bien resolu de mètre tout en œuvre pour se vanger. D'abord, profitant de l'avidité du Roi pour l'ar-gent, il l'irrita de tèle forte contre Lucque, que ce Prince en exigea 700 onces d'or. Ce fut une perte, que l'Archevêque fuporta très impatiemment; & l'indignité de la chose lui causa tant de honte & de colère, qu'il ne s'ocupa plus que du foin d'en tirer vangeance. Maion & lui, qui s'ctoient precèdemment si bien unis des liens de la paix & de l'amitié, qu'ils s'apelloient Frère, devenus déformais Ennemis irréconciliables, travaillent réciproquement de toutes leurs forces, mais en secret, à leur perte; &, non contens d'ataquer la fortune l'un de l'autre, ils en veulent mutuèlement à leurs 'jours. L'Amiral projetoit de se défaire de l'Archeveque par le poison; & n'atendoit que le tems & le lieu propres à l'exécution de son dessein. L'Archeveque, ziant par lui-même & par ses Amis pénètré cet exécrable deffein, exhortoit les siens à le vanger d'un si grand forfait; & pour éfacer retraite impossible. Ne les soupçons qu'on avois

EVENEMENS Jous le règne de l'Empe -. reur FREDERIC I.

Guillaume, Marquis de Montferrat, dont l'Empereur avoit augmenté le Domaine de beaucoup de Châteaux & de Terres, fait la guerre aux Génois, & leur enlève les Châteaux de Palodi & d'Otaggio. Les Génois en portent leurs plaintes à l'Empereur; & leur Députés n'en reçoivent aucune réponse favorable.

La guerre continue entre eux & les Pisans, à l'ocasion de la Sardaigne. Il se fait de part & d'autres des prises fur mer; & les Pisans ont entre leurs mains un grand nombre de Prisoniers. Come les Génois avoient précèdemment rendu Tributaires les 2 Judicatures de Cagliari & d'Arboréa; les Pisans, que l'Empereur avoit inveftis de toute la Sardaigne, demandent que l'entrée en soit interdite aux Génois. Ceux-ci réclament les droits, qu'ils avoient aquis sur cète Ile par la conquête qu'ils en avoient faite sur le Roi Mughett; & soûtiènent, « Que l'Empereur n'avoit pas pu, m sans leur faire tott, men investir d'autres m. En preuve de leur Seigneurie, ils disoient, entre autres choses,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

cet Home adroit s'infinua fi bien, par ses belles paroles & ses promes ses, dans les bones graces d'Innocent III, qu'il obtint de lui, sous la condition de servir en guerre le Pape de ses ermes , l' Investiture des Terres, que la Comtesse Mathilde avoit possèdées dans les Evêches de Modène, de Reggio, de Parme, de Bologne, & d'Imola. L'-Acte du ferment, qu'il prêta le 7 de Septembre, se lie dans les Annales de Rinaldi. Nous verrons, en avançant, quele fut fa fidélité pour les Souverains Pontifes. P. 151. Les Reggians & les Cremonois affiégèrent, cète année, le Château de Gonzaga, dans le Territoire de Mantoue. Les Mantouans eurent reeours aux Véronois, qui ne manquèrent pas de se mètre en campagne avec eux. A l'aproche de cète Armée, les Ailiègeans se recirerent promtement. Suivant ee que Ricordano Malespina dit, Ch. 104, Passassinat, fait à Florence, de Buondelmonte de' Buondelmonti, mit la division dans sete Ville. Les uns furent pour les Guelfes, les autres pour les Ghibellins. Ricordano done la liste de toutes les Familles Nobles, qui suivirent l'un ou l'autre l'arti. Galvano Fiamma raporte, Ch. 248, que les Milanois entrerent encore, en forces, cete année, dans la Lomelline des Pavésans, & qu'ils emmenèrent une grande quantité de bes tiaux & de meubles. Il ajoute qu'aiant fait une ligue avec Thomas, Comte de Savoie, qui vint en persone à leur secours a-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

& le fit promtement re-tourner sur ses pas. Les Rosti, les Correggieschi, les Lupi & les autres Parens d'innocent IV, que l'on avoit chasses de Parme, aiant de bones intelligences dans la Ville, y marchèrent avec un gros Corps de Troupes, le Dimanche 16 de Juin. Heari Testa d'Arezzo, que l'Empercur en avoit fait Podestà, s'avança, jur la nouvele qu'il eut de leur aproche, au aevant d'eux, avec toutes les Troupes de la Ville, jusqu'au Taro, E leur livra bataille. Soit que le fore des armes le voulut ainst, soit que le Peuple de Parme jouat deux jeux diférens en même tems, le Podestà fue sue dans l'action, & fes Troupes débandées retournerent à Parme, où les Nobles banis & leur suite entrèrent avec elles. Ghérard de Correggio fut sur le champ proclamé l'odestà par le Peuple. On s'empara des Tours & du Palais public, & l'on en chafsa les Onciers & les Troupes de l'Empereur. Le Roi Enzo faisoit alors le siège du Château de Quinzana dans le Breician. Il eut à peine apris cète nouvele, que, sans perdre un moment, il vint se poster sur le bord du Taro, pour empêcher qu'il n'arivat des fecours à Parme. Cela n'empécha pas les Milanois d'envoier mille Homes d'-Armes, dont chacun, fuivane les Annales de Milan , avoita Chevaux . Les Plaitantins, si l'on en croit les mêmes Annales, y en envoièrent 600: mais peutêtre ne fut-ce que 200, selon la Chronique de Plaisance. Ce secours, que Gregoire de Montelungo, Legat Apostolique, & Bernard, fils de Roland Rof-« Que toutes les fois l'vee mille Chevaux, ils ale- l'o, conduifirent par la

Dès que ce ridicule Anzipape de Viterbe, alant toujours de mal en pis, die l'Historien que je viens de traduire, foupgona qu'il se traitoit amicalement fans lui de la paix & de la concorde entre le Pape Alexandre & l'Empereur, & dès qu'il fut avec certitude qu'on avoit acorde pleine sureré à tous les Voiageurs, il eu fur, avec ses Complices, faisi d'une douleur auth grande, que si son cœur se sut brise par le milieu.

Asexandre III, après la paix & recouciliation abfolument faites, rentra dans Rome le 12 de Mars
1178; &, dans le mois d'Août suivant, il ala prendre l'air à Tusculum.

Ce fut là, dit Muratori, T. VII, p- 30, que, le 29 du même mois, il eut la confolation de voir à ses pieds Jean, Abbé de Strume, ci devant Antipape sous le nom de Ca-lixte III. Cet Antipape n'avoit pas plustot apris la réconciliation du Pape & de l'Empereur, qu'il s'ê-toit renfermé dans Viterbe, persistant avec la même opiniatreté dans le Schisme. L'Empereur, en étant informé, lui fit doner ordre a d'obéir & de 3) se soumetre, s'il ne 3) vouloit pas qu'il le mit 3 au Ban de l'Empire ». Epouvanté d'un parcil ordre, Calixte fortit de Viterbe, & s'enfuit à Monte-Albano. Jean, Seigneur de ce Chareau, le reçut très bien, dans l'espérance de s'en servir à tirer beaucoup d'argent d'Alexandre III. Christian , Archevêque de Maience, informe de la fuite de Calixre, courut aslieger Monte-Albano, dont il ravagea le Terricoire, en y détruifant les vignes & les bleds; &; laissant ensuite affés de monde, pour tenir cète Piace bioquée, il ala!

PRINCES contemporains.

pouvant donc, ni se retirer, ni combatre, il est force d'accepter les conditions proposees par le Comes, savoir a Que les ) Statuts d'Oxford poun roient être réformés 1) par 4 Prélats, ou 4 Ba-" rons, choifis par le Par-" lement; que, s'ils ne s'a-" cordoient pas, on s'en " remetroit au Jugement 3) du Duc d'Anjou, frère n du Roi de France & de 1) 4. Seigneurs François; & o qu'en atendant que le 1) Parlement eut tout ren gle, le Prince Edouard " lui-même & le Prince n Henri, tils du Roi des 3) Romains, resteroient en moins orage entre les mains 1) des Barons 1). Ce Traité, qui fut apellé la Mise, ou l'Acord de Lewes, n'eut point d'exécution. Le Comte de Léicester se fert du nom & de l'autorité du Roi prisonier pour se faire obeir. Il en exige des ordres à ses propres Partifans de livrer les Places, qu'ils avoient en garde; & traite de Rebelles ceux qui n'obéifsoient pas à de pareils ordres. Les Barons forment cependant un nouveau plan de Gouvernement; &, pour le faire passer, ils songent à se faire un Parlement qui ne fut compose que de gens de leur Parti. C'est pour cela, qu'en demandant la réforme des abus, ils violent eux - même les anciens usages de la Nation. Ils établiffent dans chaque Province, avec une très grande autorité, 4 Oficiers, tous le nom de Conservateurs, auxquels ils font adresser un ordre du Roi de choisir chacun dans leur Diftrict 4 Chevaliers pour aissister au Parlement. C'étoit proprement convertir les Etats Généraux en une Afsemblée de Notables. LaisSAVANS & ILLUSTRES.

fur son comte, il excitoit les esprits de la Populace contre l'Amiral; &, par ses insinuations, il faissite entrer dans ses intérêts beaucoup de Nubles & de Militaires.

Vers ce tems, le Logothère Nicolas, qui, par ordre de la Cour, êtoit alors en Calabre, écrivit à Maion une Lètre, dans laquele, suivant ce qu'il avoit apris de ses Amis, il l'instruisoit en peu de mots de tout ce que Mathieu Bonello avoit fait dans ce pais, & de ses conventions avec la Camteffe de Cataninao. Cete nouvele tint longrems l'esprit de Maion en suspend. Il ne croioit pas qu'il fût possible qu'un jeune Seigneur, qu'il avoit élevé longrems & qu'il avoit avance come fon propre Fils, s'oposat à ses desfeins. Mais, plusieurs perfones affurant la chose, il la croit enfin; &, déja pensant à se vanger, il travaille à ne pas laiffer une pareille action im-

Mathieu Bonello cependant, n'aiant plus rien à faire en Calabre, revient en Sicile; & s'arcte à Termo, perite Ville à 20 milles de Palerme. Il y rencontre un Militaire de sa dépendance, qu'il avoit laissé dans cète Ville en partant pour la Calabre, par lequel il est informé que l'Amiral se disposoit à le faire emprisoner à son arivee. Quoique Moion, par de fréquentes Lètres, le preffat de venir, & que le tems ne lui permit pas une longue délibération, il résolut prirdemment de ne pas quiter Termo, qu'il n'eut envoie quelqu'un adoucir l'esprit de l'Amiral. 11 6ctir en même tems à Maion; & lui mande, " Qu'il na fi bien fait que les sons ici parler Rapin-Thoy- incroubles de Calabre sone EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

m que les Gaiétains & o les Napolitains a-» loient en Sardigne so pour y comercer, ou pour en enlever du so sel, & qu'ils rencon-20 troient des Vaisseaux 30 Génois, ils leur envoïoient un Ecu, 2 wases de verre pleins n de Poisson, & 2 bao rils de Vin ». L'Empereur renvoie le Jugement de cète contestation à la Cour Im-

1167. RENAUD, Archevêque de Cologne. réduit, en partie par la force, en partie par des présens, les environs de Rome sous la domination de l'Antipape Paschal III. Il gagne même à force d'argent le plus grand nombre des Romains, qui protestent en même tems au Pape Alexandre de lui rester fidèles; & qui, prenant de l'argent des 2 mains, trompent également les 2 Partis. Frédéric sort de Pavie, le 11 de Janvier, avec l'Impératrice & son Armée, pour aler à Rome. Arivé dans le Bolonois, il y fait le dégât jusqu'aux portes de Bologne, en vangeance du meurtre de fon Vicaire Bozzon; & cère Ville est forcée de l paier 6 mille Livres Mo-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

rent affieger Cafal-Saint-Evaise, Place considéra-ble, qu'ils prirent, le 20 d'Aout, & qu'ils détruisirent entièrement à la priere du Peuple de Verceil. Ils marcherent ensuite pour le service du Comte en Piémont, & sorcerent le Marquis de Primaño (Je ne sais si ce nom n'est pas estropié ) de s'acomoder avec le Comte. Sigonius dit que ce Marquis étoit celui de Montferrat.

Année 1216, p. 153. Innocent III etant mort à Pérouse le 6 de Juillet, Cencio, Romain, & Car-dinal des Saints-Jean-&-Paul, quil ui succèda sous le nom d'Honorius III, fut sacré le 11 d'Aout. Cète année, Frédéric II fit venir en Allemagne son file unique Henri, qui n'étoit encore qu'un Enfant, & qu'il avoit déclaré Roi de Sicile, pour lui gagner l'afedion des Princes Germaniques; & peut-être aussi parcequ'il craignoit que fon éloignement n'ocafio. nat quelque révolution en Sicile. Le jeune Roi, que l'Archevêque de Palerme acompagnoit, passa de cè-Actes de la Comune de Modène, que j'ai fait im-primer dans la Differtat. 47 des Antiq. d'Ital., font voir qu'il traversa la Tospuisque Frogieri, Podestà de Modène, Ghérard Rangone, Aldeprand Pic & d'autres Députés de cète Ville, aldrent, avec un Corps de Troupes, le recevoir à l'Hopitalide San-Pellegrino, le dernier en-droit alors de la Jurisdiction de Modene; &, l'-aiant conduit par les Montagnes jusqu'au Pont de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Montagne arive très heureusement à Parme ; ce qui fut une grande confolation pour le Peuple de cète Ville. La nouvele de cete révolution aiant été promtement portée à Turin, Frederic, seniant bien quele en étoit la conséquence, parcequ'elle lui coupoit la comunication de Modene & de Reggio, Villes de fon Parti, & de la Toi-cane, acourut précipitamment vers Parme , & fe retrancha dans le voifinage. Les Parmefans fe mirent en même tems à creuser des fosses, à faire des palissades, à conftruire des Betfroids, ou perits Forts, pour leur défense. La Comune de Reggio, sur l'ordre de l'Empereur, mit en prison tous les Parmefans, qui fe trouvoient dans leur Ville. Les Modenois requrent un parell ordre, & se saifirent d'une cinquantaine de Cavaliers Parmefans, venus & leur secours afin que les Bolonois ne les empêchâf-sent pas de recueillir les grains, & de plus des B-coliers de Parme qui fréquentoient l'Ecole de Droit de Modène, alors pour-vue de bons Professeurs, à cause des querèles de cête Ville avec celle de Bologne. Ils furent tous con-duits à l'Empereur, qui les sit metre en prison. La Cavalerie de Parme sut aussi défaite, non loin de Montecchio, par le Roi Enzo, qui fit beaucoup de Prisoniers. CesiPrisoniers & ceux qu'on avoit pris en divers endroits montérent à mille, que l'Empereur eut entre ses mains. Il en sie un jour mourir cruèlement 4 à la vue de la Ville, & 2 le lendemain. Il auroit continué d'en faire de même des autres, fi les Pavelans, touchés de noie de Lucque, & de | Guiligua, le remirent en- l'empassion, n'evoient pas

prendre possession de Vicerbe au nom du Pape. Le Peuple se soumit volontiers: mais la Noblesse, excitée par Conrad, fils du Marquis de Montferrat, prit les armes contre l'Archeveque & le Peuple; &, se trouvant la plus foible, elle implora le secours des Sénateurs & du Peuple de Rome. Ceux-ci, come gens qui perdoient bientot la mémoire de Leurs fermens, vinrent au secours des Nobles de Viterbe. Il y eur eu fans doute une grande effusion de fang, si les ordres du Pape n'euffent pas force l'-Archevêque & le Peuple d'éviter d'en venir aux mains. L'Antipape Calixte, voiant les afaires toutà-fait ruinées, s'humilia fincèrement; &, le 29 d'Août, il als se jeter aux pieds d'Alexandre à Tufeulum. Il confessa sa faute, & demanda misericorde. Le Pape Alexandre, come Home humble & débonaire, ne le quere la point, ne le réprimanda point; mais, suivant sa mansuécude naturèle, il le recut avec bonté. Ces paroles sont de Romoald de Salerne, qui dit ensuite: Le Pape Alexandre le retint à sa Cour; & l'admit honorablement à fa table. L'Anonime du Mont-Caffin dit qu'ensuite Alexandre l'établit Recteur de Benevent. Muratori, rapellant ici les ridicules fables débitées sur l'entrevie d'Alexandre & de Frederic à Venise, dit: Cela fufit pour faire conoitre quèle crojance mérite l'-Inventeur de l'indécent acueil fait, à Venise, par Alexandre à Frédérie. Si ce bon Pape traita cet Antipape avec tant de bonte, coment n'avoit-il pas du traiter un Empereur tel que Frédérie, sur-tout lorsque les Média-teurs étoient les sages dessus, les Barons erurene montre à ses Amis, & sur-

#### PRINCES contemporains.

ras. , p. 712. Ce Partement, ainst composé, aprouva le nouveau plan des Barons, qui contenoit en substance : Que le Parlement nomeroit 3 Grands-Comiffaires, qui auroient le pouvoir de choi-fir 9 Conseillers, auxquels l'Administration des Afaires publiques seroit con. fiée: Que, fi les deux tiers des Neufs ne se trouvoient pas d'un même avis, l'Afaire, dont il s'agiroit, seroit renvosée aux trois Grands-Comissaires: Que le Roi, avec le con-sentement des Grands-Comissaires, pouroit casser, ou changer les Neuf Confeillers, ou partie d'entre eux, & même les Trois avec l'aprobation des Barons : Que les Oficiers publics servient à la disposition des Neuf Conseillers. Il seroit aisé de fatre voir que ce nouveau plan étoit tout à l'avantage du Comre de Léicester: mais je ne crois pas qu'il y ait aucune nécessité de s'areter fur ce fujet. Le Roi & le Prince furent obligés d'aprouver cête nouvèle forme de Gouvernement. Pendant que ces choses se passoient en Anglegleterre, Urbain IV avoit envoié Legat dans ce Roiiaume, Gui, Cardinal de Sainte-Sabine, qui, étant arivé à Paris, y reçue une Letre du Comte de Léicester, par laquele il lui faisoit savoir (c Qu'il ne sen roit pas reçu en Angle-1) terre 1). Cela n'empêcha pas le Legat de s'avancer jusqu'à Boulogne, d'où il cita tous les Evêques d'-Angleterre de se rendre auprès de lui, pour lui rendre comte de leur conduite. Mais les Evêques ne jugèrent pas à propos d.obéir à cet ordre. Quand les Afaires du Gouvernement

#### SAVANS & ILLUSTRES\_

3) apaites: Que les Calaor brois, de ses Ennemis " qu'ils écoient, font de-1) venus les Amis les plus m chauds; qu'ils sont préts mà faire tout ce qu'il voum dra leur prescrire; & n) qu'ils n'arendent plus n) que ses ordres n. Il ajoute, a Qu'il a doné des preuves plus que sui-1) surrout dans cète Afais) re qu'il a conduite avec " tant d'afection & de di-1) ligence; quoique pourn tant il se fut toujours n prêté très soigneulement aux volontés de n l'Amiral, qu'il en eut m toujours exécuté les or-" dres en tout, dans l'efn) perance que l'Amiral 1) croiroit devoir une plus m grande bienveillance à » qui se livroit entière-1) ment à ses Afaires, & ne plus diferer le man riage de sa Fille, dont mais il étoit convenu; mais 3) que cependant le conm traire étoit arivé: Qu'au n lieu de reconoissance, n il eprouvoit plustor de 11 l'ingratitude; qu'il sou-1) froit depuis trop longm tems de l'inquiérade. » que lui causoir le long n retardement de l'exén cution de la promesse s) de Maion, & qu'il se m voioit trompé dans l'am tente de ce qu'il defim roit : Qu'actuelement so donc il le prioit, il lui 23 demandoit de la piéni-1) tude de tous ses vœux, n & le suplioit par sea o fervices qu'il avoit pu n lui rendre, de récom-n penser par l'allegress) fe d'un mariage ce-s) lui qui revenoir, a-s) près avoir change fa s) crainte en joie, aprés m) avoir conduit les triftes ) comencemens n guerre, que l'on crai-n gnoit, à la plus heu-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

doner 100 Otages, qui sont envoies à Parme. L'Empereur continue sa marche, en exigeant de grosses contributions de toutes les Villes de la Romagne, dans laquèle il s'arête jusqu'au comencement de Juillet. Pendant ce tems, les Romains, voïant ceux de Tusculum & d'Albano refuser de païer les tributsexcessits, qu'ils leur imposoient, & paroître pancher en faveur des Allemans, vont, fur la fin de Mai, couper les bleds, les arbres & les vignes dans le Territoire de Tusculum, dont ils forment le siège. Rainon, Seigneur de cète Ville, hors d'êtat de résister à 30 mille Ho mes, qui l'assiégeoient, demande du secours à l'Empereur. Aussitôt l'-Archevêque de Cologne s'enferme dans la Place avec quelques Troupes: mais, come il ne pouvoit pas y tenir longtems, Christian, Archevêque de Maience, Ro-BERT de Basseville, Comte de Loritello, & quelques autres Barons, avec un peu plus de mille Cavaliers d'élite, Allemans & Bourguignons, vont à son secours. Leur petit nombre n'inspire que du mépris aux Romains, qui fondent sur eux, & brulant plufteurs Châteaux, de Biaggio, Blaife.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

tre les mains des Députés de Rezgio & de Parme. La Reine Constance, sa mère, se rendit aussi par une autre route en Allemagne. Les Chroniques de Bologne & de Reggio disent qu'elle passa par ces Villes, cète année. Ri-chard de San-Germano difere le voiage de cète Princesse jusqu'en 1218. P. 154. On lit dans le Bouquet de Fleurs de Galvano Fiamma, que cète année les Milanois, irricés des Censures lancées contre eux par le Pape, & les prétendant injustes ou nulles, exercerent plus fortemeat que jamais leur rage contre les Pavesans. Ils prirent & detruifirent plufieurs de leurs Châteaux. lle affiégèrent, & ne pu-rent pas prendre celui d'Arena, non d'Arona, come dit Sigonius, Liv. XVI du Roi. d'Ital. Ils retournerent encore ravager la Lomelline. Cet Historien ne dit rien ensuite de ce qu'on trouve dans la PetiteChronique de Crémone, savoir que les Crémonois, aliés des Pavésans, ne se tinrent pas alors sans rien faire. Ils ravagèrent & brûlèrent, aux environs de l'Adda, les possessions des Milanois & des Cremasques; & traiterent de même une partie du Plaisantin. Ils prirent & ruinèrent Ponte - Vico, si toutefois il n'y a point de faute au nom. Leur Armée, en étant ensuite venue aux mains avec celle des Plaisantins auprès de Montilé, entre Plaisance & Ponte-Vico, la mit en déroute, & conduisit beaucoup de Prisoniers à Crémone. Le tort, que les Milanois & les Plaisantins firent au Territoire de Pavie, en

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

demandé qu'il leur en acordat la vie, en lui réprésentant, it Que leur nort ne contribueroit en nort ne contribueroit en nort ne contribueroit en nort et la prife de la novelle, & qu'elle ne pou-1) voit que le rendre o-1) dieux à tout le monde 1). Colorno se mainint seul en cète ocafion. Tout le refte du Territoire fut dévasté, & vint au pouvoir de Frédéric, qui pour ce siège avoit environ 10 mille Homes de Cavalerie, avec une Infanterie innombrable, tirée de diférences Villes, & quelques milliers d'Arbaletriers Sarafins. Ceux-ci détruisoient toutes les maisons, dont ils transportoient les matériaux au Camp de l'Empereur. On en bâtic,par l'ordre de ce Prince, au Couchant en face de Parme, une Ville avec foffes, baricades, beifroids, Pont-levis, Moulins, & aueres foreifications, & choses nécessaires. Elle fut nomée Viccoria, nom qui parut d'un heureux présage pour l'Empereur , dont l'intention étoit de ne point partir de là, qu'il n'eût pris Parme. Il fit lui-même le plan de sa nou-vèle Ville, après avoir sait prendre par ses Astro-logues l'Ascendant le plus savorable Ils le servirent bien come nous le verrons. Le Siège de Parme excita bientot les Alies de l'Eglise dans le voisinage à secourir cète Ville. Richard, Comte de San-Bonifazio se jeta dedans avec un petit corps de Troupes. Les Mantouans tomberent fur les Crémonois, dont ils ravagèrent & brûlèrent le Territoire jusqu'à Casal-Azzon VII, maggiore. Marquis d'Efte avec les Ferrarois, les Banis de Reggio, Biachino (a) de

( a) Diminutif peut-être

Vénitiens, qui n'avoient pas moins d'afection pour l'honeur de l'Empereur, que pour celui du

J'ai dit quelque part que l'Auteur de la Vie d'Alexandre III étoit mort quelques années avant ce Pape. Il n'en conduit effestivement la Vie que jufqu'au retour d'Alexandre à Rome après la Paix de Venise. Il n'a donc point fait mention de l'abdication de Calixte III. Il auroit Eté curieux de voir coment il en aurolt pu parler après tout le mal qu'il avoit dit de cet Antipape & de fes Adhérans. Quoi qu'il en foit, la manière, dont Alexandre traita Calixte fait Honeur à tous deux. Elle montre la bonté d'ame du premier, & nous aprend que le second étoit un Home de mérite, pusqu'Ale-xandre ne sit pas disseulté de lui confier un Gouvernement de l'importance de celui de Benevent. Il eft d'ailleurs tout simple de suposer, quoique les Histo-riens ne le disent pas, que Calixte fit ses conditions avant d'abdiquer. Alexandre n'en traita pas de même le successeur, qui ne se , soumit pas volontairement.

# INNOCENT III, Antipape,

dont le nom étoit Landon, ou Lando Sitino, est élu, le 29 de Septembre 1178, pour remplacer Calixte III. Il tombe, en 1180, entre les mains d'Alexandre, qui le fait enfermer dans le Monastère de la Cava; ce qui termine le Schisme.

Muratori, T. VII, p. 31, après avoir parlé de l'abdisation de Calixte III, dit tout de faite; Il paroissoit à tout le monde que le Schisme étoit par là tout-à-fait éteint, quand il prit fautaisse à quelques Schismatiques désesperés Nouvel embaras, qui de-

PRINCES contemporains.

qu'il écoir nécesfaire de doner quelque satisfaction au Legat, en lui envoiiant 4 Evêques pour justi-fier leur conduite. Mais ces Députés le trouverent ielement irrité, que, sans vouloir éconter autune raison; il les charges d'un ordre par écrit, d'exco-munier les Comtes de Léi cester & de Glocester, & de mêtre leurs Terres & la Ville de Londre en interdit. Les Députés alant fait savoir en Angleterre l'ordre, dont ils étoient chargés, trouvèrent, en repassant la mer, un Vaisfeau, dont le Comandant, feignant d'être un Corfaire, leur enleva leurs Papiers, avec l'Ordre du Legat, & les jeta dans la mer. Le Légat, voiant bien que le tems n'étoit pas propre pour faire valoir l'autorité de son Malire, reprit le chemin de Rome, où bientôt après il fut élu Pape sous le nom de Clément IV. Peu de tems après, le Comte de L'eicester se vit embaraffe de & Afaires, qui lui causèrent de l'inquiétude. La Reine avoit levé en France une Armée, & la faisoit marcher à Graveline pour passer en Angleterre; pendant que, d'un autre côté, quelques Seigneurs prenoient les armes pour le Roi dans les Provinces voifines du Païs de Ga!les. La bone foreune du Comte le tira heureusement de ces embaras.Premièrement il prévint les Revoltés, qui avoient comté sur le secours de Léolin, Prince de Galles, en metant ce Prince dans ses intérêts. Après quoi, il les batit, & les réduisit à qui ter les armes. D'un autre côté, le vent demeura fi longtems contraire, que la Reine se vie obligée de congédier son Armée, n'aiant plus d'argent pour la faire fubfifter. 1267.

SAVANS & ILLUSTRES.

cour à ceux qui l'avoient indisposé contre Bonello: & leur dit a Qu'on voit valors pleinement la fausn seté des choses, qu'on n lui avoit dites : Qu'il n étoit injuste d'acuser n d'un aussi grand crime n celui qui desiroit avec n tant d'ardeur & de-» mandoit avec des prièn res si pressantes, la n main de sa Fille; & que n déformais il ne croiroie n rien de tout ce qu'on m'lui viendroit dire conn tre lui n. Il se hate donc de lui récrire a de i) venir en toute sureté; » de se défaire des in-» quiérudes qu'il avoir, " parceque ses desirs fem ront au pluftot fatism faits; & qu'il obtiendra " le mariage, qu'il de" mande avec tant d'a-" fection ". Bonello n'a pas plustor vu cète Letre, que, come adouci par l'esperance du Mariage, il rentre, avec la joie peinte fur le visage, dans Palerme, où, reçu bien & comble d'honeurs par Maion, il le remercie, & le prie de faire suivre sa promesse d'un promt effet. Enfuire, il va secrétement trouver l'Archeveque, alors malade de la fièvre, & lui rend comre de tout ce qu'il avoit fait. Le Prélat lui conseille très fort de hater l'exécution de son projet, & d'écarter tout sujet de retardement, parcequ'une chose de si grande importance ne pouvoit plus se diferer sans danger. Depuis ce jour, Bonello n'a pas d'autre ocupation, que d'épier le moment favorable à l'acomplissement de son dessein. La Fortune même seconde fes foins. Elle fe repenroit, pour ainfi dire, d'avoir porté jusqu'à ce haut degré d'élévation & de puissance un Home de . rien, devenu justement en horreur par tant de forfaits. Elle menagoit enfin

- CO ( U)

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I

qui les aloient mêtre en fuite, lorsque l'Archevêque de Cologne sort de la Ville; & charge si vigoureusement en queue les Romains, que leur Cavalerie, s'enfuiant à toute bride, laisse leur Infanterie à la merci des Allemans. Il en reste plus de 2 mille sur la place; & 3 mille, faits prisoniers. sont conduits à Viterbe. Le Pape, sans se laisser abatte par ce malheur, demande du secours à la Reine de Sicile. Elle envoie aussitột des Troupes dans la | Campanie Romaine; & le jeune Roi lui - même | les acompagne. Elles afsiègent un Château très fort, qu'une Garnison Allemande défendoit. Cependant Frédéric, au comencement de Juiller, quite la Romagne; & va faire le siège d'Ancone, qu'il avoit depuis longtems envie d'enlever aux Grecs. Il ne néglise rien pour en être bientôt maître: mais, outre que la Ville êtoit extrêmement fortifiée, les Grecs & les Habitans s'y défendent avec d'autant plus de vigueur, qu'aiant la mer libre, ils pouvoient continuèlement recevoir des fecours de toute efpèce. Après 3 semaines,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

est confirmé par la Chronique de Plaisance, qui dit en finissant : La même année, on se batit à Ponte-Nura. La Chronique de Parme explique ce que c'est que cète Bataille. On y lit que l'Armee des Parmée sans ala jusqu'à Ponte-Nura, qu'on y vint aux mains, & que les Plai-fantins furent batus. Ensuite, le 30 de Septembre, dans le voifinage du même Pont vers Fontana, les Parmesans, secourus d'un pesis nombre de Cremonois, combatirent une pareie des Plaisantins, des Lodigians, des Cremafques, & des Milanois; & firent beaucoup de Prisoniers. On voit dans les Chroniques de Césène, de Bologne, & de Reggio, que, le 14 de Juin de cète année, les Troupes de Rimini batirent celles de Césene, dont elles prirent 17 cens Homes. Les Vaineus, implorèrent le secours des Bolonois; & ceux -ci, 2 mois après, aiant fait un gros Corps de Troupes, renforce de l'Infanterie & de la Cavalerie de Reggio, firent, durant 7 semaines, le fiege du Château de Sant? Archangelo. La Chronique de Bologne dit qu'ils le prirent, & qu'ils en ra-vagèrent tous les environs: mais la Chronique de Reg. gio plus anciene, & les Annales de Cesene ne parlent point de cète aquistion des Bolonois. Ce qu'il y a de certain, e'est que ceux de Rimini furent forces de rendre zous les Prisoniers: mais il ne pa role pas centain qu'alors ceux de Césène promirent obeissance à la Comune de Bologne.

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

Camino, & même Alberic de Romano, frère d' Eccelin, avec un bataillon de Trevisans, aconrurent au secours de la Ville asfiégée. Les Génois y envoiierent 450 Arbaletriers, & les Comtes de Lavagna, neveux du Pape, 300. Frederic au contraire fit joindre par Eccelin de Romano avec les Padouans, les Vicentins, & les Veronois. Come Eccelin , en traversant, au mois de Juin, le Mantouan, aprochoit du Bourg de Gazoldo, le Marquis d'Este & les Mantouans l'ataquerent , & mirent en déroute les Troupes, furtout celles de Verone, qui faifoient l'Arrièregarde. Le Cardinal Octavien de gli Ubaldidi, que le Pape a-voit envoié pour secourir les Parmeians, vint, avec les Milanois, les Brefcians, les Mantouans, les Venitiens, & les Ferra-rois, camper à la Cou-pure de la Parma. Cependant la famine augmentoit chaque jour de plus en plus dans Parme, à caufe de la disète de vivres. Les Mantouans & les Ferrarois firent venir beaucoup de barques par le Po: mais un Pont, bati par le Roi Enzo sur ce Fleuve, les empêchant de pafser, les Alies de l'Eglise ataquerent ce Pont & Pemportérent. Ils introdui firent ensuite courageusement dans Parme une grande quantité de grains de diférentes espèces, de sel & d'autres vivres , dont clee Ville avoit grand befoin. Les Bolonois ne se tinrene pas alors les bras eroifés, & profiserent de l'éloignement des Modenois alés au Camp de l'Empereur. Non contens d'avoir envoit, pour la défense de Ann. 1217. P. 1; 6. Ho- Parme, 14 cens Homes à l'Empereur, ne se voi- norius III, pour procurer l'Armée de l'Eglise, ils

des environs de Rome de produire un autre Phancôme décoré du nom de Pape. Voici ce que Jean de Ceccano dit à ce sujet. Le III des Calendes d'Oc. tobre (29 de Septembre) quelques-uns de la Secle Schismatique, s'étant af semblés, élurent & confaerèrent Lando Sitino pour Pape Innocent III. La Chronique d'Anchin raporte qu'il étoit de la Race de ceux que les Romains apellent Frangipani. C'est ce qu'on a peine à croire d'une Famille fi noble & si catholique. La même Chronique ajoute, a Qu'-3) un Frère de l'Antipape 3) Odavien dona retraite 3) à celui-ci dans une de 5) ses Forteresses auprès de 3) Rome st.

Nous trouvons, dit le même Muratori sous l'an-née 1180, p. 38, dans l'Anonime du Mont - Caffin que l'Antipape Innocent III, cète année, pris, avec ses Complices à la Palombara, fut conduit en exil à la Cava. Jean de Ceccano dit ausli: Le faux Pape Lando Sitino, pris par Alexandre, fut chargé de chaines & conduit, avec fes Complices, en exil à la Cava. La Chronique d'Anchin porte que le Pape Alexandre acheta du Frè. re de l'Ancipape Octavien le Chateau de la Palombara, dans lequel Landon faisoit sa résidence; & que, par ce moien, il l'eut entre les mains; ce qui mit absolument fin au malheureux Schifmic.

#### LUCE III,

élu à Città-Castellana, pour être le successeur d'Alexandre III, le Mardi 1 de Septembre 1181, & non le 29 d'Août, come Ughelli le dit, intronisé le Dimanche 6 du même mois de Septembre, siège

## PRINCES contemporains.

vient plus funeste au Comte de Letcefier. On le soupconoit d'aspirer au Trone, principalement parcequ'il retenoit prisonier le Prince Edouard ; qui , fuivant l'Acord de Lewes, avoit du recouvrer sa liberté tout auffitot après que le Parlement eut a-prouvé le nouveau plan de Gouvernement.LeComte 3 s'apercevant des foupçons qu'on avoit conçus, fait convoquer un Parlemene par le Roi, suivant l'anciène forme: mais en prenant ses précautions pour que le nombre de ses Créatures y prévalut; & fait ordoner par ce Parlement, a Que le Prince 3) Edouard sera mis en li n berté: mais qu'il se tienn) dra toujours auprès du n) Roi, pour lui obéir en n toutes choses n. Par là, come le Roi étoit prisonier, le Prince reste sous la garde du Comte, qui le fait garder soigneusement. L'artifice de Léicester ne lui réussir pas autant qu'il s'en étoit flate. Le Comte de Glocester, se confirmant, ainsi que le Public, dans ses soupgons, prend les armes; & beaucoup de monde se joint à lui. Le Comte de Léicester le fait déclarer Traître; & marche avec ses Troupes à Hereford pour l'ataquer, menant le Roi & le Prince bien gardés. Ce dernier trompe ses Gardes, & joint le Comte de Glocefter, qui lui réfigne le Comandement, après l'avoir fait jurer, a Qu'il travaillera n de tout son pouvoir à n remètre en vigueur les n anciènes Loix, à ren former les abus, à chafn fer les Etrangers d'aun) près du Roin. Le Comte de Léicester dissimule l'inquietude, que l'évasion du Prince lui causoit; & dans ce tems-là même, il re-

# SAVANS & ILLUSTRES.

de l'en précipiter; & pouffant vers le bas le haut du cercle mobile de fa roue, començoit à le parter, par des detours raboteux, loin du droit chemin. L'Amiral s'etoit fervi pour empoisoner l'Archevéque de la main d'un Domestique du Prélat, qu'il avoit gagné par ses dons & par ses promesses; &, votant le Prélat tarder tant à mourir, & languir si longtems, il étoit dans une inquiétude extrême, & craignoit qu'il ne recouvrat la fante. Ne pouvant arribuer ce qui l'alarmoit qu'à l'impuissance du poison, il en pro-pare un autre bien plus furement actif, & bien plus propre à doner la mort; &, le portant lui-même un certain jour, il va rendre visite à l'Archeveque vers la onzième lieure; s'assit auprès de lui; l'interroge d'abord fur son êtat; & lui dit ensuire, a Qu'il peut réchaper ain sement, en se laissant » conduire par les con-n feils de ses Amis »; & le prie a de prendre n pour son mal, qu'il n a lui-même fair prépam) rer fous fes ieux avec » le plus grand soin ». L'Archeveque lui jure làdeffus " Qu'il soufre un is grand dégent, qu'il n sent une tèle foiblesse 1) dans tous fes membres, " qu'il ne peur pas, sans " un grand danger, ex-" gue d'une évacuation » un Corps déja si débi-» le ; Que la seule vue n de toute espèce de Mé-" decine lui fait horreur; 3) & qu'il ne prend même m un peu de nouriture n) qu'avec beaucoup de n peinen. Maion, pour ne point lui paroitre importun & ne se pas rendre suspect, en le pres-4 ans & près de 5 mois, nonce solemnèlement, l'sant, ordone, " Que l'on

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

iant pas plus avancé que le premier jour & voulant mêtre sa gloire à couvert, fait infinuer, fous main aux Affieges de traiter. Il en reçoit, de l'argent & des Otages, & se retire avec honeur. Quoique presse d'aler à Rome, il marlerie vers la Pouille; & son Infanterie le suit à perites journées.Les Siciliens n'en sont pas plustôt informés, qu'ils quitent le siège qu'ils faisoient, & volent à la détense de la Pouille. Frédéric les ateint au paisage d'une rivière, & leur fait quelques Prisoniers. Il emporte ensuite d'assaut un Châreau, qu'il rend au Comte de Loritello, que le feu Roi Guillaume en avoit dépouillé; continue sa marche; & poufse, en faisant toujours le dégât, jusqu'au Tronto. Son intention étoit d'aler plus loin: mais Paschal III, qui demeuroit à Viterbe, le fait presser si vivement d'aquiter sa promesse de le conduire à Rome, qu'il revient sur ses pas; & , le 24 de Juillet , il campe avec toute fon Armée à la vue de cète Ville. Ce qu'il fouhaitoit le plus êtoit de s'emparer de la Basilique

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

aux Chretiens Latins du Levant des secours, dont ils avoient grand besoin, entreprir de rétablir la paix en Italie. A cet effet, come le Continuateur de Caffaro l'ateste, Liv. IV, il envoia Legat à Gone Hugolin, Eveque-Cardinal d'Oftie, qui fur ensuite le Pape Gregoire IX, Perche avec toute sa Cava- Sonage d'une prudence ra finde, pour engager les Genois à faire la paix avec les Pifans. Les senois promirent de s'en tenir à ce que le Pape décideroit: Les Pisans en firent de même; ce qui conduisit, après tant d'années de guerre, à remètre la bone intelligence entre ces Villes rivales. Le même Ecrivain contemporain dit encore que, cète année, beaucoup de Persones religienses, à la vue du grand nombre de sujets de querèle qui divifoient entre elles les Villes de Lombardie, s'étant entremises pour rétablir la paix & fa concorde, enfin, par le secours de Dieu, la paix se fit & fur confirmée, au mois de Juin, entre les Villes de Pavie, de Milan, de Plaisance, de Tortone & d'Alexandrie. Milan toutefois & Crémone continuérent à se saire vivement la guerre. Dans la présente année, ainsi qu'on le voit dans la Chronique de Crémnne, les Cremonois, secourus des forces des Parmefans, des Modenois, & des Reggians, alèrent se camper en présence de l'-Armee Milanoise, qui, rensorcée des Troupes de l'infance, de Come, de Novare, de Verceil, & d'Alexandric, s'étoit avancé jusqu'à Zenevolta. Leur

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

enlevèrent, dans le mois de Juillet, aux Modenois par trahison, e'est à dire à prix d'argent, le Châtean de Bazzano. Sigonius, Liv. XVIII, dit au contraire que cète Place se rendit à condicion de bone guerre. Eccelin de Romano vola pour lors au secours des Modenois, avec lesquels il ala , pres de Bazzano , camper en face du Camp des Bolonois, en atendant un renfort de Troupes que le Roi E 120 devoit envoier. Ils en vinrent ensuite aux mains, le 23 de Juillet, avec les Bolonois. Il y eut de part & d'autre beaucoup de Mores: mais l'-Armée Bolonoise fut batue. Sigonius ne s'aco-de pas encore sur ce point avec nos Annales. Malgré cela, les Bolonois s'emparèrent ensuite de Montalto, de Savignano, & d'autres Places du Modé-nes. Jacopin & son neven Guillaume de' Rangoni de Modene, étoient passés ci-devant, avec 21 Homes d'armes, au service du Roi Euzo. Sans congé de l'Empereur, ils abandonèrent le siège de Parme ; ce qui fut cause qu'ils su-rent banis de Modene avec toute la Faction Guelfe, dire des Aigoni. Les Boionois leur dondrent, pour l'habiter, le Chateau de Savignano. de anné , les Peuples de la Lunigiane & de la Garfagnana fe révoltèrent contre l'Ampereur, & mirent fon Vicaire en prison dans le Château de Groppo - San - Pietro. Dans le même tems, le Marquis Obizzon Malafpina recouvra ses Terres de la Lunigiane. Beaucoup de Places, ci devant révoltées contre les Génois, rentrerent ausst sous leur domination: ma s non Sadu Vatican: mais elle admirable d'engager les sarébellion. Les mêmes GèPRINCES contemporains.

Etant mort à Verone , en 1135 avant le 25 de No vembre, jour auquel on l'enterre dans la Cathédrale de cete Ville. Il ètoit mort vraisemblablement le 24 : mais on n'en a point de preuves.

Il étoit de Lucque, & Hubald. On sait peu de chose de sa vie. Il avoit êté Prétre-Cardinal du Titre de Sainte-Prazède. Il ocupoit depuis longtems le Siège d'Offie & de Vellétri, lorsqu'il fut élu Pape, étant alors très vieux. C'eroit un Home fort peu lètre: mais on a'en concut pas moins de gran-des espérances de son Pontificat, parcequ'emplose, toute sa vie, dans le maniment des Afaires les plus épineuses, il avoit joint à beaucoup de prudence & d'adresse une experience, qui tient fouvent lieu des plus grands talens. Mais les Esprits inquiets des Romains firent évanouir toutes ces espérances. Ils ne tardérent pas à mètre Luce dans la nécessité d'abandoner Rome, & de se re tirer en Lombardie.

Nous aprenons, die Muratori, T. VII, p. 39, de Prolemée de Lucque que le Pape ocorda, cète même année (1181), aux Lucquois la permission de batre monoie; & que, vou-lant rendre leur Ville extrêmement illustre, il la préféra pour la Monoie à toutes les Villes de la Toscane, de la Marche (d'Ancone), de la Campanie, de la Romagne & de la Pouille. Mais il faut expliquer cète concession. Nous savons certainement, & l'on en peut voir les preuves dans mes Antiquités d'Italie, que Lucque, des le tems des Rois Lomde batre Monoie. On ne goureusement 1266. Au p baraffant de discours conoît point d'autre Ville començement de cète an-

pour le Roi & pour le Prince Edouard, à routes les prétentions, qu'ils pou voient avoir sur le Roi-iaume de Sicile; & notifie cète renonciation au Pape par une Lètre du Roi. Le Prince Edmond n'est pas plussot à la tête d'une Armée, qu'il lui vient des Troupes de toutes parts; & qu'il se voir en ctat de chercher le Comie de Léicester qui, fort inférieur, se retiroit de poste en poste, pour éviter le combat, atendant avec impatience un renfort que Simon de Montfort, son fils, lui devoit amener du pais de Kent. En effet, ce renfort vient à une journée d' Evesham, où le Comte étoit campe : mais le Prince Edouard, averti de la marche de Simon, s'avance à sa rencontre, & met ses Troupes en deroute. Il retourne aussitot sur ses pas, & va com-batre Leicester qui ne savoit pas encore la défaite de son Fils. L'Armée du Comte est batue; lui-même est tué dans la bataille, & le Roi recouvre la liberté. Son premier soin, aès qu'il est libre, est de faire fentir le poids de fa vangeance à ses Ennemis; ce qui lui cause de nouveaux embaras. Simon de Monifori, qui gardoit le Roi des Romains dans le Chateau de Kenelworth, lui rend la liberté, sans en rien exiger, espérant s'en saige un Protecteur: mais le Roi lui refusant le pardon, qu'il demandoit, il laisse Garnison dans Kenelworth; & se retire dans l'Ile d'Axholm au Comté de Lincoln. Il y rafsemble les débris de l'Armée de son Père; &, come il pouvoit se maintenir aisement dans cète!

SAVANS &ILLUSTRES.

n garde sa potion pour m un autre jour m. Il s'af. fied enfu te familièrement auprès du Malade; &, le reprimandant avec douceur, il l'exhorte cià ne pas precevoir avec cant de nén gligence les conseils de m ses Amis, & ne pas vou-" loir toujours ne faire " que ce qu'il veut, puifn qu'il n'ignore pas qu'un n effer de la maladie, est " de fouhaiter le plus fou-" vent ce qui peut nuire, 39 & de méprifei ce qui n peut être utile m. Il ajoute, a Qu'il faut queln quefois, si l'on veur n guérir, se faire violen-n ce à soi mêmen, il jure en même tems, " Qu'if 1) n'a pas moins d'inquién tude fur la fance de l'n Archeveque qu'il n'en m auroje sur la siène pron pre ; parceque si le Pren lat vient à mourir, il n ne fait pas ce qu'il faun dra qu'il faise, ni de n quel coré se tourner, n avec qui se lier, a la n fidelité de qui s'en ra-" porter, puisqu'il ne con noit aucun autre sur n qui son espérance se n puisse fonder, ni qui n puisse mériter sa conm fiance m. L'Archeveque lui rend graces en s'excufant fur sa foiblesse. It foue la fidélité de l'amitié de l'Amiral; & réchose, en faisant durer autres fujers, après avoir secretement envoie dire à Bontllo, "Que, s'il est " Home de cœur, il se n hare dans ce moment même, & le dispose an vec courage à l'accomma plissement de ce qu'il a " promis; qu'il fatle arn mer en cachète ses Soln dats, & les place dans )) les lieux convenables; lle, il fait repentir le Roi in que cependant il reEVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

êtoit bien fortifiée, & défendue par les Troupes du Patrimoine de S. Pierre. Les Allemans sont repoussés à tous les assauts, qu'ils donent pendant une semaine; mais ils viènent à hour de mêtre le feu à l'Eglise de Sainte-Marie de la Tour, qui tenoit à la Basilique, où peu s'en faut que les flames ne penetrent. La Garnison prend l'épouvante, & se rend à condition de se retirer en fureté. Le Dimanche suivant, Paschal celèbre solemnèlement la Messe dans la Basilique, & courone l'Empereur d'un Cercle d'or, come Patrice des Romains. Le Mardi d'après, Frédéric a la fantaisse de recevoir une seconde fois la Courone Impériale; & l'Impératrice est couronée en même tems. travaille L'Empereur ensuite à gagner la Noblesse & le Peuple de Rome. Il leur propose Alexance d'engager o dre à renoncer au 2) Pontificat, & promet d'engager Pass chal à renoncer de même, afin qu'on m puisse ensuite élire >> canoniquement nouveau Pape; ajoum tant que c'est le moio ien qu'il rende la paix a tout le monde, &

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

Milanois à se retirer très vite. Ecoutons Galvano Fiamma, qui, dans fon Bouquet de Fleurs, Ch. 250, dit que les Milanois aldrent, edte année, avec leur Carroccio dans le Crémones; qu'ils s'empare. rene de Rumigo & de Zenevolta, qu'ils prirent le Carroccio des Cremonois, & qu'ils firent prisonier l'Evêque de Cremone, avee un très grand nombre de Crémonois. Le Podestà de Crémone envoia les menacer; mals il n'ofa fortit de la Ville. Après d'autres exploits, les Milanois aldrent ravager le Parmefan. Enfin les Pavefans, pour la troisième fois, jurerent d'obeir aux Milanois. Nous ne somes pas obligés de croire en tout Galvano Fianuna, le plus souvent adulateur de sa patrie. Le Chroniqueur de Plaisance est bien plus digne de foi, lorsqu'après avotr dit que les Plaisanrins & leurs Alies alèrent faire le dégat dans le Terriroire de Cremone, il ajoute que les Pavesans d'une part, & les Milanois & les Plaisantins de l'autre, firent un Compromis au sujet de leurs diffrens entre les mains du Podestà de Plaisance, lequel ordona par sa Sentence que les Milanois eederoient aux Pavesans Vigevano pour 10 années, & qu'il reste-roit quelques Bourgs & Villages aux Plaifantins. Il est écrit dans les Anciènes Annales de Modène que, eète année, les Bolonois prirent aux Mode-nois, les Châteaux de Bazzano, de San Cefario, & de Nonantola; & qu'ils soumirent toute la Romame: mais ces faits, arivés beaucoup plus tard, font l'on trouve néanmoins 4-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

nois prirent une Galère de Fréderic, qui venoit de Pouille, & portoit 3 No-bles Milanois de la Maison de Pietrasanta, que l'Empereur comtoit échanger contre des Prisoniers Bergamasques détenus à Milan. On fie fur cete Galère 200 Prisoniers, entre lesquels écoit Rubaconte, l'un des principaux Nobles de Bergame.

Année 1148, p. 283. Cète année fut mémorable par la glorieuse délivrance de Parme. La rigueur de l'hiver avoit fait retirer dans des Quartiers une bone partie des Armées du Pape & de l'Empereur, campées fous Parme. Frederic néanmoins étoit refté constamment au fiège dans fa Ville de Vittoria. Au mois de Janvier de cete année, la Cavalerie Parmésane fut défaite auprès du Collechio par les Banis de Parme, qui suerent enfuite injustement Bernardo de' Rossi, qu'ils avoient pris dans le combat: mais les Parmefans en tirèrent le même jour une déteftable vangeance, en faifant mourir 4 des principaux Nobles de la Faction de l'-Empereur. Ils eurent encore une autre infortune. Les Mantouans avoient amené sur le Po 7 gros Bateaux encastelles, c'est à dire portant des Châteaux de bois, pour empêcher les Crémonois de batir un Pont sur ce Fleuve. Ils passerent en déplt des Cremonois: mais, le Roi Enzo les venant ataquer, ils abandonerent leurs gros Bateaux, & prirent la fuice de manière qu'il en resta beaucoup de Prisoniers. Frédéric, dont l'usage êtoit de groffir extremement les heureux succès, & de réduire presque à rien les fucces malheureux (ce que

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

de Toscane, qui jouli alors du même Droit. Elle continua de l'exercer sous des Empereurs François & Alleurans; & ce Droit ne Pouvoit s'établir dans les Villes du Rolaume d'Italie, que par la conces-fion des Rois, ou des Entpercurs. Il me parott done vraisemblable que la concession du Pape Luce se restreignis à doner cours wux Monoies de Lucque dans tous les Brats de l'E-

glife Romaine.

Quoique je doive être & que je sois beaucoup moins au fait des anciens usages d'Italie, que Muratori ne l'écoicij'ose trouver son explication infufilante. Les Monoies des Princes & des Villes du Roiaume d'Italie devoient nécessairement avoir cours partout où le Domaine suprême du Roi d'Italie, ou de l'Empereur s'étendoit; &, par con-sequent, la Monoie de Lucque devoit êrre reçue dans les Etats de l'Eglife Romaine avant la concesfion de Luce III. 11 faut donc dire que ce Pape, en préférant la Monoie de Lucque à celle de routes les Villes de la Toscane, de la Marche d'Ancone, de la Campanie, de la Romagne, & de la Pouille, voulut, non seulement qu'elle sur admise, par les Sujets de l'Eglise Romaine, dans le Comerce ordinaire de la main à la main: mais encore que, dans les Tribunaux & dans les Aftes regus par les Oficiers Publics, elle für admise indiferemment avec la Monoie Papale, & que, fur les ofres des Parries, les paiemens puffent être ordones, ou stipules, & se faire en Monoie de Lucque. Si ce n'est pas cela que Prolémée a voulu dire, il faut creire qu'il étoit mal info mé de l'origine |

née, la Reine & le Prince Edmond, qui s'étoient retires en France après la bataille de Lewes, en revienent; & bientot après arive un Légat de Clément IV. Ce Legat comence par excomunier le Comte de Léicester, quoique mort, & tous ceux de fon Parti, morts & vivans. Il notifie ensuite au Roi une Bulle d'Urbain IV, par laquèle ce Paps avoit révoqué le don de la Sicile fait au Prince Edmond. On avoit tenu cète Bulle secrète, parcequ'on étoit en Negociation avec Charle, Duc d'Anjou, frère de S. Leuis, au sujet de ce Roiaume, dont Clément IV investit, cète année, Charle, à condition d'en faire la conquête sur le Roi Manfred, ou Mainfroi, qui le possedoit par le vœu des Peuples. Le Prince Edouard marche contre Simon de Montfort, qui se rendoit de jour en jour plus redoutable dans l'Ile d'. Axholm; & Poblige, avec beaucoup de peine, à se rendre, & même à promètre de livrer le Château de Kenelworth: mais le Gouverneur de cète Place refuse d'obéir à l'ordre du Comte. Peu de rems après, Edouard, à force de bo-nes manières, fait rentrer les Cinq Ports sous l'obéisfance du Roi. Lorsqu'on ctosoit n'avoir plus qu'à soumètre le Château de Kenelworth; quelques Mecontens vont s'enfermer dans l'Ile d'Eli. D'autres les y joignent en si grand' nombre, que l'Afaire dese de la firuation de cète Ile. On croit cependant devoir comencer par affiéget le Château de Kenelworth. La Place étoit forte & bien munie; & l'on convertit le siège en blocus. 1267. Le Roi tient dans la Ville de Kenel-

Bonello fait fur le champ ce que l'Archeveque lui mandoit. Il affemble ses Soldars dans le lieu le plus secret de sa maison. leur expose toute l'Afaire, & les exhorte en peu de mots a d'avoir de la » hardielle & du couran ge, la chose pouvant 11 s'exécuter fans avoir m rien à craindre, ni cou-» rir aucun risque; parcemy que, si Maion ne soup-" cone point le danger " qui le menace, il n'eft )) pas doureux que tous n les passages, par les-" seront fermés; & que, n) fi par hazard informe " de la chose, il craint 1) de sortir, & veut faite 11 quelque tentative, il ne n faudra pas balancer à n le tuer dans le Lalais n de l'Archeveque, sans n lui laisser le tems de n délibérer n. Il n'avoit pas besoin de longs difcours pour persuader des gens, que leur serment engageoit à faire ce qu'il leur demandoit, & que leur vieille haine pour Maion, & l'espoir de la récompense animoient encore plus. Deja le crepuscule succèdoit au concher du Soleil, quand tout à coup des bruits incertains répandus dans toute la Ville, y cauteur de l'étonement. Les Citogens marchent de coté & d'autre par pelotons, & se demandent mutueiement, as d'où nait l'éconement » soudain de tout le mon-11 de 11. Queiques-uns panchant la tête & dressant les oreilles, s'affemblent en petit nombre dans les places, & se font pare de leurs sentimens diferens les uns des autres. L'opimion cependant la plus générale, est « Que, par n le confeil de Maion, le n Roi devoit aler, cète muir, ches l'Archevique, du Droit, que Lucque a- | worth, située au bas du | 17 & qu'aparemment il seEVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

o qu'il ne se mêle plus o des Elections. Il ofre o en même tems de >> rendre tous les Prisomiers de guerre m. La proposition ne déplait point aux Romains. Ils veulent même persuader au Pape Alexandre d'y consentir. Alexandre le refuse, abandone le Palais de Latran, se retire successivement dans plusieurs Maisons fortifiées, & ne cesse pas de travailler aux Afaires de l'Eglise & de l'Etat. Le jeune Roi Guillaume, informé de ce qui se passoit à Rome, envoie 2 Galères bien fournies de monde & d'argent, pour emmener le Pape en sureté. Ces Galères remontent le Tibre; & leurs Comandans sont introduits à l'Audiance du Pape par Otton Frangipane, qu'ils avoient fait avertir de leur arivée. Ils exposent leurs ordres; & le Pape, en protestant qu'il est plein de reconoissance du bon procédé de leur Roi, reçoit l'argent; &, ne crosant pas qu'il lui foit encore nécessaire d'aler à Rome, renvoie les Galères, sur lesquè-les il fait monter 2 Cardinaux, pour aler traiter des Afaires présentes avec la Cour de Sicile. Il distribue la plus l

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

racontés hors de leur place. P. 157. Il résulte de quelques Monumens, raportés par Rinaldi, que Guillaume, Marquis de Massa, qui par conséquent étoit de la Maison Malaspina, a-voit été Seigneur de la Judicature de Cagliari en Sardaigne. Sa Fille aiane hérité de cet Etat par fa mort, en prit, du consenement des Peuples, posseffion, en recevant le Sciptre Roial, lequel est le signe de la confirmation dans la Rojauté. Peu destems après, pour mètre fin aux guerres que cète Judicature avoit eues cilevant avec ceile d'Arborea, présentement Oristagni, elle époufa le Juge de cete dernière. Les Pifans, qui se prétendoient Seigneurs de cète lle en tière, y vinrent avec leur Flore, & forcerent la Marquise de Massa & son Mari de leur jurer fidélité, & de recevoir d'eux l'Investiture par l'Etendart.Avee le tems, ils usurpèrent diférentes Jurisdictions, & se conduisirent en Maleres absolus ; se qui fut cause que la Marquise recourut au Pape Honorius III, dont elle implora le s. cours.

Année 1218, p. 157. L'Empereur Otton IV tomba malade après Pàque dans le Château de Hartzbourg; & , sa maladie étant devenue morièle, il demanda, répandant ponstion de cour, l'abso-lution des Censures, qui lui fut donée par l'Eveque d'-Hildesheim, après qu'il eut pramis de faire tout ce qui lui seroit ordoné par grande partie de l'ar- le Pape. Aiant ensuite reçu

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

voir été la coûtume de tous les tems , écrivit une Lètre. que Rinaldi raporte, dans laquèle il die, « Qu'il y n) avoit eu 100 Batimens, of grands, ou petits, pris n en cèce ocafion m. Ces pertes furent bientot réparées. Le Mardi d'après la mi-Février, c'est à dire le 18 de ce mais, come je le conjecture, parceque la Chronique de Reggio porte le XII sortant fevrier, qui, cète année étant bifsexuile, se crouve être le 18, un Soldat Milanois, nomé Basalupo, come Ro-landino le die dans sa Chronique, Liv. V, Ch. 22, sit eniendre au Car-dinal Gregoire de Montelungo, Legat Apostolique, à Philippe Visdomini, Podestà de Plaisance, & aux autres Barons, qui defendoient Parme, qu'il faloit ataquer la Ville de Vittoria, parcequ'il avoit reconu que la Garnison en écoit extrêmement diminuée, & que l'Empereur., tous les jours de beau tems, en sortoit pour aler prendre le divertissement de la Chasse du Faucon, son exercice favori. L'entreprife en fue résolue, & l'Armee confédérée, étant fortie, als doner un vigoureux afsaut à la Ville de Vittoria. Les Impériaux n'étoient nullement fur leurs gardes, ne s'imaginant pas qu'on dut leur faire une pareille visite. Bien qu'ils fussent supérieurs en nombre, & qu'ils fussent cou-verts de bones fortifica-tions, ils perdirent si bien courage, qu'après un peu de résistance, ils prirent la fuite. Les Vainqueurs, entrés dans la Ville, si-rent mains basses sur les Troupes de la Pouille, & principalement sur les Sarafins, & firent quartier à beaucoup de Lombards. gent, tant aux FRAN- les Sacremens avec une ex- 1 Du nombre des Morts fun

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

voit de batre Monoie; & qu'il a confondu cète origine avec le Privilège du Pape Luce III, dont Il n'avoit pas pris la peine de lire la Bulle.

Ann. 1132, p. 41. Le Pape Luce continua, chte année, de faire sa résiden ce à Velletti. C'est une preuve que, depuis la mort d'Alexandre III, la bone in telligence entre le Pape & le Senat Romain s'étoit altérée; & que Luce, ne erouvant ni repos, ni sureté parmi les Romains, aimoit mieux, à l'imita-tion de ses prédécesseurs, demeurer dans une autre Ville.

Ann. 1133, p. 44, Les **b**rouilleries continuaient entre le Pape Luce & les Romains, qui, ne pouvant pas oublier ce que la guerre de Tusculum leur avoit coûté, conçurent, cète année, quelque espérance de se rendre Mastres de cète Ville, qu'ils alèrent assiéger. Ce fut inutilement. Christian , Archeve. que de Maience, vint au secours. Ils levèrent le siège sans l'atendre.

Ann. 1184, p. 45. Nous sprenons de la Chronique de Plaisance & d'autres Historiens que le Pape & l'Empereur s'abouchèrent à Vérone, cete année, & non pas la suivante, co me on le lit, vraisembla-blement par une faute de Copiste, dans la Chronique d'Arnold de Lubec, que le Cardinal Baronius fuit en ce point. Il semble que Sicard s'acorde avec Arnold; & le Moine Godefroi dit clairement que cète entrevue se fit en 1189. Mais il est certain que ce sut cète année. Il faut à présent saire conoître l'ocasion de cète entrevue des premiers Luminaires du Monde Chretien. Les Ro envenimés que jamais con-

Chateau, un Parlement, qui fait ofrir aux Rebelles d'Eli des conditions avantageuses, qu'ils refufent, parcequ'ils aten-doient un puissant se-cours. La Garnison du Château de Kenelworth, après un long blocus, capitule enfin; & le Roi songe à marcher contre les Rebelles d'Eli. Mais il lui survient de nouvèles Afaires, tuscitées par sa mauvaise conduite. Depuis la Baraille d'Evesham, il avoit, dit Rapin-Thoyras, p. 71, repris fon train ordinaire: &, croiant n'avoir plus rien à eraindre, il portoit son autorité aussi loin qu'il eut jamais fait, sans se mètre beaucoup en peine ni des Loix, ni des Priviléges du Peuple. Edonard même, quoiqu'engagé par serment avec le Comte de Glocester, ne faifoit aucune démarche pour acomplir sa promesse. Le Contre de Glocester, indigné de cète conduite, voulut faire sentir au Roi & au Prince qu'on ne le méprisoit pas impunement. D'ailleurs, il comprenoit par leur conduite que, st les Rébelles d'Eli étoient une fois opprimés, il seroit trop dificile de mêtre l'Autorité Rojale sur le pied où il la souhaitoit. Il fit done savoir de bone heure aux Rébelles d'Egli, qu'il aloit travailler à les secourir; & en esset il sit des préparatiss, qui causèrent de l'inquiétude au Roi; &, come il ne savoit quel jugement en falre, il lui fit demander et quel m étoit le mouf de son ar-1) mement 11. Le Comte répondie, « Que ce n'étoit » que pour se défendre con-» tre Mortimer, son voin) fin & son ennemin; & dona un Ecrit de sa main, par lequel il promètoit et de mains se montroient plus 33 ne prendre jamais les 3) armes contre le Roi 11.

m roit tué dans le chemin m. Mathieu Bonello, bien affuré de l'audace de ses Soldars prêts à bien faire, & votant que l'Archeveque retenoit ba-bilement l'Amiral, & que la nuit avoit à propos couvert le monde de ses ténebres, diftribue d'abord la pluspart de ses Soldats aux endroirs convenables de la Galèrie couverre, qui condussoir du Palais de l'Archeveque à celui du Roi, par laquele Maion auroit pu s'enfuir. Il en place enfuite en embufcade dans la Rue par où Maion devoit paffer; & pourvoit à ce qu'il ne puifse point, par les perites Rues de traverse, gagner les Rues collaterales. Il en charge ausi quelquesuns de se mêler parmi la fuire de Maion. Lui-même, avec un petit nom-bre, se propose d'atendre l'Amiral auprès de la Porte de Sainte - Agathe; ce lieu lui paroiffant propre pour une embuscade, parceque la Rue, très étroite en cet endroit, s'élargissoit ensuite en sorme de Carefour, & que l'incomodité du peu de largeur qu'elle avoit d'a-bord, étoit blen rachetée par l'étendue qu'elle ofroit ensuite. Quand enfin l'Amiral, n'aiant pas reusti dans ce qu'il avoit projete, juge à propos de se retiver, l'Archeveque ordone que, des qu'il sera dehors, on ferme très soigneusement les portes. Lorsque Maion, s'entretenant avec l'Evique de Messine, qui l'acompa-gnoit, se trouve à l'endroit le plus serré de la Rue près du lieu de l'embuscade; tout-à-coup le Notaire Mathieu & le Chambellan Adénulf, fen-dent avec peine la foule qui le suivoit, le joignent & lui disent à l'oreille, ere la Ville de Tusculum; l'Cère promesse endormit le la Qu'ils ont vu Bonello

- - -

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

GIPANI, qu'aux Fils de PIERRE-de-LÉON pour animer leur courage & leur zèle à la défense de ses intérêts. Il done le reste à ceux qui gardoient les Portes. Lorsqu'enfin il désespère de retenir les Romains dans le devoir, il se déguise, sort de Rome avec quelques Cardinaux, & se sauve par mer à Gaiète. Il y reprend ses habits pontiheaux, & se rend ensuite à Bènevent. Fréderic, pour mieux amener les Romains à ce qu'il vouloit, avoit demandé du secours aux Pisans. Douze Galères, comandées par leurs Consuls, étoient entrées dans le Tibre; &, non seulement elles empêchoient quoi que ce fût de remonter dans la Ville, eiles infestoient aussi les Maisons de Campagne des Romains. Cela, joint à ce que Frédéric avoit confirmé leur Sénat, & leur avoit acordé diverses exemptions dans tous fes Etats, les avoit forces de se prêter à ses vues; de lui promètre de le faire jouir de toutes ses Justices, c'est à dire de tous ses Droits de Souverain dans Rome & hors de Rome, & de recevoir Paschal III

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

trême dévotion, il cessa de vivre le 19 de Mai. Le Moine Godefroi die le 15 de ce mois. Le Continuateur de Caffaro dit un jour avant l'Ascension du Seigneur, c'est à dire le 23 de Mai. Mais Meibonius tient la première de ces dates pour la véritable. Le Roi Frédéric en dut aprendre la mort fans beaucoup de chagrin. Ce fut une furieuse secousse pour la Ligue Allemande de la Maifon d'Este, parceque le Roi Fredéric, debaraffe de ce Concurrent, dépouilla du Palatinat du Rhin Henri, frère d'Otton, sans aucun égard pour l'acomodement qu'il avoit fait avec ce Prince, ni pour la promtitude avec laquele, après la mort d'Otton, il lui avoit remis les Ornemens Impériaux. Cète Maison resta donc réduite à ses feul Etats de Brunfwick, qu'elle possède encore, avec les augmentations, qui s'y font faites de nos jours, & la Courone de la Grande-Eretagne.

# FRĖDĖRIC II,

#### Empereur ,

est rétabli dans le Roïaume de Germanie & des Romains, par un premier Couronement à Maience, le 1 de Décembre 1212, & par un second à Aixla-Chapelle en 1215. Il règne en concurrence de PEmpereur Octon IV , jusqu'au 19 de Mai 1218, que ce Prince meurt. En 1220, avant de paffer en Italie pour y recevoir la Courone Impériale, il fait élire Roi de Germanie & des Romains son fils Henri, qu'il avoit déja déclaré Roi de Sicile. Le

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

rent Thadée de Seffa, qui ci-devant avoit été l'Avocat de Frédéric au Con-cile de Lion, & le Mar-quis Lancia. Le trésor, trouvé dans la chambre de l'Empereur, qui confistant en Espèces monoices, en joiaux, en vases d'or & D'argent, en courones, en autres choses précieuses, ne se put pas estimer. Les Morts surent environ 2 mille, & les Prisoniers alerent au delà de 3 mille. Le Carroccio des Crémonois, qui fut pris & repriz confidérable, fut con-duit en triomphe à Parme. On l'apelloit Berta. Frédéric, alors à la chasse à 3 milles , ne fut pas plustôt averti de ce qui se passoit, que, sans faire trop de reflexions, il courut avec ceux qui l'acompagnoient à Borgo-San-Donnino, & de là, sans s'aréter, à Cremone, emportant avec lui je ne sais si plus de sureur, ou plus de chagrin. Les Fuiards furent poursuivis jusqu'au Taro. Beaucoup même de Parmésaus alerent, en faisant des Prisoniers, jusqu'à 2 milles par de là. Vittoria, livrée aux flames, mit le comble au triomphe des Parméfans, qui depuis n'y laifserent pas pierre sur pier-re. Ce glorieux succes du Parti du Pape sit grand bruit, tant en Italie, qu'au delà des Monts; & dona une furieuse secousse aux Afaires de Freder c en Itahe. Eccelin de Romano avoit, au comencement de cète année, repris le chemin de Padone; &, quand il vit que l'entreprise de Parme étoit manquée, il ne pensa qu'à faire de nouveles conquetes. Les Villes de Feltre & de Belluno 4voient pour Seigneur Brachino Camino, du Parti dans la Ville: mais non | 22 de Novembre de la Gueife. Eccelin, au mois

& , come ils rendoient peu d'obeiffance au Pape Luce, ils alerent, au mois d'Avril, suivant le témoignage de Jean de Ceccano, faire le dégat dans sout le Territoire de cète Ville; & s'en recournérent, après avoir brule Palliano, Farrone, & d'autres lieux. La Chronique d'Anchin & Guillaume de Nangis disent de plus que les Romains, aiant pris quelques Clercs du Parti du Pape, leur creverent les ieux, leur mirent par dérission des Mitres sur la tête, & les obligerent par serment à s'aler présenter au Pape en cet état. François Pepin, dans fa Chronique, die aussi: Plusieurs d'entre eux ont les leux crevés; font mis, avec des Mitres en tête, sur des Anes le vifage tourné vers la queue; &, come ils l'avoient juré, se présentent au Pape en cet êtat. Le Pontise est saist d'horreur à ce spectacle, qui lui cause un extrême chagrin; & ne pouvant se resoudre à demeurer d'avantage dans les environs de Rome, il prend le parti d'aier trouver l'Empereur, non pas tant pour implorer son secours, que pour traiter avec lui d'autres Afaires importanres. Les Chroniques, cices ei-dessus, assurent toutes qu'il vint en Lombardie, cete année; & l'Anonime du Mont-Callin, ainfi que Jean de Ceccano, dit qu'il chargea de la défen-fe de la Campanie le Comte Berthold, Lieutenant de l'Empereur; & que ce Comte, s'écant emparé, par le moien d'un Stratagème, de la Rocca-di-Papa, fit diverses courses dans le Territoire de Rome. Le Pape Luce, aiant pris fon chemin par la Toscane, passa par Lucque; &, suivant la Chronique de Bologne, à cète année, le

PRINCES contemporains.

Roi, qui, ne eraignant plus rien de ce côté-là, se rendit à Cambridge avec son Armée, pour aler faire le fiege d'ali. Le Comte de Glocester ne fut pas plustôt informé que le Roi étoit sorti de Londre, qu'il se mit en marche; &, a-vee une extrême diligence, il se rendit dans cète Ville, où il fut agréablement reçu par les Habitans. Ensuite, il sit sommer le Legat de lui remètre la Tour, dont le Roi, en partant, lui avoit confié la garde. Le Légat fit mine d'abord de vouloir soutenir un siè-ge: mais il se rendit neanmoins en crés peu de jours. Cela fait, le Comte publia un Manifeite, dans lequel il disoit, u Qu'il avoit n pris les armes pour o-n bliger le Roi & le Prin-1) ce à mieux exécuter leurs n engagemens n. Come le Rol ne savoit de quèle manière s'y prendre pour se déméler de Pembaras, que cète nouvele révolte lui causoit, il ne vit point d'autre moien que de rapeller le Prince, son fis, qui étoit ocupé à une autre Expédition. Edouard aiant joint l'Armée du Roi, avec le Corps qu'il comandoit, & y aiant joint d'autres Troupes d'ailleurs ; le Comte de Glocester, qui se trouvoit fort inférieur, & qui n'ofoit sortir de Londre, se vit ensin réduit à demander la paix, qui lui fut affes aifement acordée; & la Ville de Londre fut même comprise dans leTraité. Cète ressource aiant manqué aux Rébelles d'Eli, ils se virent enfin con-traints de se rendre, sans pouvoir obtenir d'autre condition, que la confervation de leurs vies & de leurs membres. Ce fut par là que finit la Guerre des Barons, qui véritablement fut funeste à ceux qui vivoient alors: mais qui ne 8°, jour de Juillet, il en- laissa pas de procurer à

SAVANS & ILLUSTRES.

n en embufcade avec des n Soldats armes, & quals n ontjentendu dire qu'il n étoit la pour le tuer n. Maion s'arête; &, trouble de la nouvele d'un danger auquel il ne s'atendoit pas, ordone qu'-on fasse venir Ronello. Celui-cis'entendant nomer, & vojant que son deffein étoit conu de Maion, faute de son embuscade; &. sur le champ, l'épée nue à la main, se présentant d'un air terrible, Fraitre, dit-il, me voici, Vangeur, quoique tardif, de la Noblesse anéantic, prêt à mètre des boines à ces abominables forfaits, en éfaçant en toi, d'un seul coup, & le nom d'Amiral que tu deshonores, & celui de Roi , que, tu prétendois souiller. Mais, quoique Maion n'air pas même le tems de demander la vie, son esprit satigué ne l'abandone cependant pas dans cet extrême danger. Il fe gliffe de core; cequi lui fait éviter l'épée fevée sur sa têre, & détournant ailleurs la violence du coup, le rend inutile. Mais il ne peut pas éviter l'impétuofice de Bonello qui, revenant avec plus de force sur lui, le bleffe mortèlement, & l'étend par terre prêt à rendre l'ame. Sa fuite, disparoissant auffi-tor, s'entuir, où chacun peut. Le Notaire Mathieu, grievement bleffe, s'échape avec peine à la faveur des tenèbres. Après avoir execute de cète manière ce qu'il avoient projeté, Bonello & fes gens, incertains coment le Roi prendroit cète Ataire, craignent de s'arêter plus longtems dans Palerme, & se retirent, cete même nuit, dans la petite Ville de Cacabo. Mais toute la Ville de Palerme, que des bruits incertains tenoient aupara-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

pas de se soustraire à l'obédiance d'Alexan. dre, qu'ils soutenoient être le légitime Pape; enfin de rendre homage & de prêter serment à l'Empereur. Les Frangipani, les Pierléoni, c'est à dire la Maison de Pierre de Léon, & quelques autres Nobles avoient refusé de prendre part à cet acord. Peu de tems après le départ d'Alexandre, la pette, qui se met dans l'Armée de Frédéric, & qui moissone en peu de jours beaucoup de Seigneurs & de Soldats, l'oblige à regagner très promtement la Lombardie par la Toscane. Il arive à Pavie au milieu de Septembre.

Lorsqu'au mois de Janvier il s'ètoit mis en marche vers Rome, il avoit laissé pour Gouverneur en Lombardie Henri, Comte de Dez, qui réfidoit à Pavie. Au mois de Mars, ce Comte, foupconant qu'il se brassoir sourdement quelque chose de Ville à Ville, exige des Milanois 100 Otages. Quelque tems après, sur de nouveaux foupçons, il leur en fait doner 200 autres, & les force à païer austi diverses Amandes. Les Milanois au désespoir, prêtent

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

même année, il est couroné Empereur à Rome par Innocent III; & la Reine Constance, sa femme, est couronée en même tems. Il fair couroner, en 1222, Roi de Germa-nie son fils Henri, qui fut le VIIe. de ce nom; le fait déposer en 1212 pour cause de rébellion; & l'enferme dans un Château de la Pouille, où ce Prince mourur en 1242: mais, s ans auparavant, il avoit fait élire, en sa pla-ce, Roi de Germanie & des Romains son fils Conrad, qu'il avoit en d'Io-lande de Briène, Héritière du Roiaume de Jérufalem, sa seconde Femme, en vertu des Droits de laquèle il avoit pris le titre de Roi de Jérusalem des 1225, c'est à dire en l'épousant. Il est excomunié sans sujet & sans l'observation d'aucune forme, en 1227, par le Pape Gregoire IX. Il l'est une seconde fois par le même Pape aufli peu légitimement en 1239. Il est ensuite très solemnèlement, quoique d'une manière aufli peu canonique, excomunié & déposé par Innocent IV dans le Concile de Lion, en 1245. Il meurt de dissenterie, le 13 de Décembre 1250, au Château de Fiorentino dans la Pouille.

Il eur 3 Femmes, la première fut Constance, fille d'Alfonse II, Roi d'Aragon, & veuve d'Emerie, Koi de Hongrie, laquèle il épousa dans le mois de Fevrier 1209, & qui mourut en 1222. La seconde fut Iolande de Briene, Héritière du Rollaume de Jérufalem, laquèle fut matiès en 1228. La troifiè

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

deMai, prit avec lui les Padouans & les Vicentins, & marcha vers Feltre. Dans la route, une Pie vint se pofer sur la Banière d'Eccelin; & fut fi peu farou-che, qu'elce se laissa prendre; ce qu'Eccelin prit pour un heureux présage; & ce qui fut cause qu'il ordona qu'on eût soin de nourir délieatement à Padove cete Pie fi bone. Feltre n'aiant fait que peu de résistance; Eccelin paffa tout de fuite à Belluno: mais, n'en trouvant pas la conquete si facile, il la réserva pour un autre tems. On lit dans la Chronique de Vérone qu'au mois d'Oflobre de cète année, il vint avec les Troupes de Vérone, de Padoue, de Vicenze, de Feltre & de Belluno (mais felon Rolandino, Liv. V, Ch. 23, il n'étoit pas encore mattre de cète dernière Ville) dans le Mantouan, où, durant un mois, il fit le dégac, & grand nombre de Prisoniers. Ce fut edte année qu'Inno-cent IV fulmina l'excomunication contre ce Tiran, c'est à dire contre le eruel Eccelin. Les Parméfans recouvrerent, cete année, les Châteaux de Bianello, de Cuvriano, de Guardasone, & de Rivalqu'ils donèrent au Comto Richard de San - Bonifazio, qui s'étoit extrême-ment signale dans la défense de la Ville, le Palais de l'Empereur situé dans l'Arène. Frédéric fie rentrer, cète année, sous son obéissance la Ville de Verceil, qui s'en étoit sous-traite. Mais Novare, suivant la Chronique de Plaifance, se dona, elte année, au Legat du Pape & aux Milanois. Les Brescians reprirent aux Crémonois enfin l'oreille à la pro- Jean Sans-Terre, Roi d'An- Les Bolonois, plus puisPRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

tra dans Bologne, & consacra l'Eglise de Saint-Pierre-Majeur. Modene, come portent les Ancienes Annales de cèce Ville, le vit ensuite, le 12 du mê-me mois de Juillet, ari ver acompagné de 10 Cat-dinaux & de beaucoup d'-Archevêques & d'Evêques; &, le our fuivant, à la prière de Ghérard, Archeveque de Ravenne, d'Ardicion, Evêque de Modene, des Consuls de cète Ville, & des Recteurs de la Lombardie, de la Marche de Vérone, & de la Romagne, il consacra l'Eglise Cathedrale; & fit voir au Peuple le Corps de S. Geminien, Evêque & Protesteur de cete Ville. Il en sortit le 14 du mê me mois par la porte de Città-nuova. Quand il fut dehors, il se retourna vers la Ville; & la bénit, en disant: Que cète Ville soit bénie par Dieu toutpuissant, Pere, Pils & Saint Esprit, par la bienheureuse Marie toujours Vierge, par le bienheu-reux Pierre, Apôtre, & par le bienheureux Geminien! Que le Seigneur Dieu l'augmente, & le fasse croître & multiplier! On eélèbre tous les ans à Modene l'Antversaire de cète Dédicace. Le Pape se rendit ensuite à Verone, où se devoit faire son entrevue avec l'Empereur. C'est ce qui nous est atesté par Sicard, Evêque de Crémone, de qui sont les paroles suivantes. L'An du Seigneur MCLXXXIV, vint à Vérone le Pape Luce, qui, l'année precedente, m'avoit ordone Soudiacre, & qui m'avoit envoie vers l'Empereur pour lui doner avis de son arivée. La Chronique de Vérone de Parisio de Cereta porte: L'An MC-LXXXIII, le Seigneur Luce Pape & le Seigneur

leurs décendans, & à tout le Peuple d'Angleterre la jouissance des Privilèges contenus dans la Grande Charte.Les Succeffeurs d' Henri III aimerent mieux se soûmèire à ce joug, que de s'exposer au même rifque que lui , en táchant de

en délivrer. P. II. Art. II. Afaires qui regardent le refle du Règne d'Henri III, depuis la fin de la Guerre Civile. Ce reste de Règne n'ofre que très peu de chose, qui mérite quelque atention. 1267. Le Comre de Glocefter & les Rébelles d'Eli soumis; le Roi veut, avant de licentier ses Troupes, aler charier le Prince de Galles, qui, durant les derniers troubles, avoit secouru les Barons, & fait voir une grande envie d'entretenir les troubles d'-Angleterre. Il s'avance, pour cet effet, jusqu'à Montgommeri. Des Ambatfadeurs du Prince Léolin lui vienent demander la paix, en ofrant l'ho-mage de leur Maître & 15 mille marcs d'argent. Henri veut de plus quelques Chateaux, qui donoient entrée dans le Pais de Galles; & la paix se fait sur ce pied-là par la mediation du Cardinal Ottobwono , Légat du Pape. 1268. Le Légatinstruit le Parlement assemblé du dessein, que le Pape avoit 10 publier une nouvéle Croisade. Il exhorte en meme tems les Anglois a à profiter de cète ocan sion de mériter le ciel, " en servant Dieu & l'E. n glife n. Le Prince Edonard, le Prince Henri, nis du Roi des Romains, plusieurs Comtes & Barons, & plus de 120 Che valiers recoivent la Croix des mains du Légat, qui retourne bientot après à Rome. S. Louis s'engage dans cète nouvele Croifa-

vant en luspens, aprenant la mort du Traître, en rémoigne sa joie, de manière à faire croire que la haine du Peuple pour Maion eclaroit pour la première fois. Les uns foulene aux pieds fon Corps crendu dans la rue; les autres arachent insolemment les poils de sa barbe, & couvrent fon vifage de crachats. Il s'en crouve quelques-uns qui pensant que Maion étoit encore en vie; & qu'il n'est pas possible qu'un Home d'autant d'esprit eur manque de prudence au point de pouvoir être. cue de cèce manière, ne faisoient pas dificulté d'affurer, " Que celvi qu'on voioit la couché fans n vie, étoit quelqu'un n de ses voldats n. Cèrenferme dans fon Palais, s'étone de ce tumulre extraordinaire du Peuple, & ne conçoit pas ce qui pouvoit être arivé de facheux dans la Ville, quand Odon, fon Grand-Ecuier, lui vient aprendre tout ce qui s'étoit fait. Il est extrêmement indigne de ce que, sans ton ordre, quelqu'un air ofe faire un pareil coup-" Car, disoit-il, si l'An que chose contre la Man jesté Rosale, c'écoie " moi, que l'on en devoit " instruire, c'étoit à moi, n que l'on devoit en rén terver la vangeance n. Mais la Reine, qui n'aprend pas la mort de Maion avec tant de patience, s'en montre beaucoup plus afligée; & témoigne avec plus de vio-lence fon indignation contre Bonello & ses Complices. On choisit cependant, par ordre du Roi, des gens pour faire la parrouille dans la Ville durant toute la nuit, de Frédéric Empereur vinrent I de, dont il est déclaré le peur que ce qui venoit

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

polition, qui leur est faite de se liguer avec d'autres Villes. Leurs Députés s'assemblent avec ceux de Crémone, de Brescia, de Mantoue, de Ferrare, & de la Li gue de Véroue. On s'oblige par serment « à se o défendre les uns les autres, fi déformais » l'Empereur, ou ses Ofiociers exigent d'eux auo delà de ce que la Juso tice demande; le tout >> cependant fauf la fio délité due à l'EMPE-D REUR D. Cète Clause êtoit susceptible au besoin d'explications très arbitraires. Le 17 d'Avril, en conséquence d'une résolution prise dans la même Assemblée, les Troupes de Crémone, de Brescia, de Bergame, & de Vérone conduisent les Milanois dans leur Ville déserte. On profite de ce qui restoit des anciens murs & des autres bâtimens, pour former l'enceinte, & pour se loger; & la Ville, en très peu de tems, est en état de défense. Les Confédérés se retirent alors, pour aler engager les Lodigians à se joindre à la Ligue. Ces derniers avoient recu tant de bienfaits de l'Empereur, qu'ils êtoient résolus, par reconoissance, de lui rester atachés; EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

gleterre, mariée en 1235, a motte en 1241- L'Abregé Chronologique de l'-Histoire, &.c. 4 Allemagne, lui done une quatrieme Femme, qu'il ne nome pas, & qu'il dir mariée en 1248: mais ce quatrieme mariage paroît n'a-

voir aucun fondement. Les Enfans légitimes de Frédéric II surent; 10. Henri, ne de Constance d'Aragon, le 17 de Mars 1212, duquel j'ai parle ci-deffus affes pour qu'il sunte de dire ici qu'il eur Marguerite, fille de Léo-pold, Duc d'Autriche, de laquèle il eut 2 Fils gemeaux moits en bas age; 26. Jourdain, fils d'Iolande de Briene, mort en bas age. 3°. Conrad, frère uterin du précèdent, lequel naquit à Andria dans la Pouille en 1228; fur elu Roi de Germanie & des Romains en 1237; tut Roi de Sicile après la mort de son Père, & Roi de Jérusalem du chef de sa mère lolande; & mourut, le 21 de Mai 1254. 40. Henri, qui naquit, en 1237, d'Isabelle l'Abregé chronologique &c. d'Allemagne, ett dit mal-àpropos Roi de Jérufalem & de Sicile, parcequ'il ne lut Roi m de l'un ni de l'autre de ces Rolaumes, & qu'il ne pouvoir pas l'étre du premier, Bien marernel de son frère Conrad, avant leque! il mourut, en 1254, à Melfi dans la Pouille, non fans que l'on fir courir le bruit que son Frère l'avoit fait empoisoner: mais, come ce bruit, quoique l'animolité d'Innocent IV

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

sans que les Modènois, leur enteverent Nonautola, San-Celatio, & Pauzauo. Les Annales de Gene disent que les Pisans & le Marquis Obert Pelavicino firent, cèse année, de grands préparatifs pour faire la guerre aux (sénois, qui se prépardrent à les bien recevoir : mais que la déroute des Imperiaux, sous Parme, répri-ma leur orgueil. Elles ajoutent que Frédéric, étant venu jusqu'à Asti, envoia de cète Ville vers Louis, Roi de France, alors prés à passer la mer pour aler faire la guerre aux Intidèles, lui faire encore l'ofre de l'acompagner à cète guerre avec toutes fes forces, a condition qu'il lui feroit obtenir la levée des Censures & la révocation de sa déposition : mais rien de tout cela ne se fit; & Frederic passa l'hiver en Lombardie, sans inquié-ter les Croiles, ni les Peu-ples du Parti du Pape. Il ariva des nouveausés dans la Romagne, Le Cardinal Octavien de gli Ubaldini, que le Pape y en-voia, prit avec lui les Troupes de Bologne; & fit dans le mois de Mai, le siège de Forli, qui se rendit par capitulation au bout de quelques jours. Les Villes de Forlimpopoli, de Cervia, de Césène, d'Imola, de Ravenne en firent de même. Ensuite le Cardinal, avec les Tronpes de toutes ces Villes, ala, dans le mois de Juin, assieger Faenza, que pos-sedoit Thomas de la Marck, que l'Empereur avoit fait Comre de la Romagne. Cète Ville fe rendit au Légat après 15 jours d'une vigoureuse défense. Malateftino (c'eft la l'animosité d'Innocent IV première fois que parois l'ait fair valoir dans le cète Famille, qui s'éleva tems, ne se trouve nulle bien haut dans la suite, pa-

à Vérone le dernier jour de Juillet, & furent reçus avec joie, & traités honorablement. Mais il y a faute dans le Texte; & l'on y doit écrire; L'An MCLXXXIV. Le même Historien ajoute qu'au comencement de Janvier de cète même année, après un grand tremblement de Terre, la plus grande partie de l'aile de l'Arène de Vérone tomba, c'est à dire l'Aîle extérieure. Le Pape tint à Vérone un Concile, où l'Empereur fut présent, & dans lequel il excomunia les Héreciques Cathares, Paterins, Humilies, Pauvres de Lion, Paffagins, Josephins & aueres, tous espèces de Ma-nichéens sous diférens noms. Il excomunia de même les Arnaldiftes & les Romains désobéissans & rébelles à l'Autorité temporèle du Pape. Il fut aussi question dans ce Con-cile de secourir la Terre-Sainte, dont les dangers devenoient de jour en jour plus grands par la puissan-ce & les victoires de Saladin, Sultan d'Egipte. Nous rrouvons de plus dans Arnold de Lubec, Liv. III, Ch. 7, qu'on débatit ensuite en particulier divers points contestés entre le Pape & l'Empereur, & principalement celui du Patrimoine de la Comteffe Mathilde. L'Empereur en étoit en possession; & le Pape le réclamoit, come Biens donés à l'Eglise Romaine. On disputa longtems; on produifit divers Actes: mais à la fin les choses resterent au méme êtat. Le Pape & PEmpereur ne s'acordèrent pas d'avantage au sujet de diférens Prelats, ou Schisinatiques, ou bien clus pendant la Querèle du Sacerdoce & de l'Empire. Frédéric voulut ausse que le absence, sur la Guiène. Il instruit des Lètres Grèques Pape donáe au Roi Henri, y envoie Henri, son cou- la Latines. Cet Archidia- son fils, la Courone Im- lin, fils du Roi des Ro- cre & le Comie Silvestre

PRINCES contemporains.

Chef. Le Prince Edouard, qu'il souhaite d'avoir avec lui, ne peut pas être affés tot prêt, faute d'argent. S. Louis lui prête 30 mille marcs d'argent; & reçoit pour le paiement de cète fomme l'engagement des revenus de la Ville de Bordeaux pour 7 ans. D'ailleurs le Parlement acorde au Roi une somme tres confiderable, dont une grande partie est desrinée aux frais du volage du Prince. 1269. Le Corps d'Edouard le Confesseur est transféré dans la nouvèle Eglise de Westminster, achevée depuis peu. Le Roi, son frère le Roi des Romains, & plusieurs Seigneurs les plus des confidérables portent la Chaife fur leurs épaules. 1270. S. Louis, parti de France pour la Terre-Sainte, au lieu de se rendre en Sirie, va, pour obliger le Roi de Sicile, son frère, débarquer en Afrique, afin de forcer le Roi de Tunis à lui païer un certain Tribut, que le Roi de Sieile crosoit a-partenir à sa Courone. Edouard, qui n'avoit pas pu partir avec S. Louis, va prendre la Princesse sa femme a Bourdeaux; s'embarque ensuite à Aiguesmortes; & va joindre Louis, campé près de Tu-nis. Il s'éforce de lui persuader de continuer, sans délai, leur volage vers la Terre-Sainte: mais Louis ne veur point partir, avant l'éxécution du Traité qu'il avoit fait avec le Roi de Tunis. Edouard se retire en Sieile pour y passer l'hiver. Il aprend, peu de tems après, que Louis est mort de la peste dans son Camp. Il craint que Philippe, qui devoit succèder, & qui s'en retournoit en France, n'atente, en ion

SAVANS & ILLUSTRES.

d'ariver n'ocafionat quelques quereles, on quelque soulèvement. Quelques - uns font envoies pour garder le Palais de l'Amiral. On permet seulement le pillage des Maisons de ses Proches & de ses Alies, parcequ'il n'étoit pas ailé de content le Peuple.

Mais iniffons cet Artiele deja plus long que je ne le voulois. Le suivant fera voir les fuites de l'alsastinar de Maion.

## MATTHIEU BONELLO.

Seigneur Sicilien, the le Grand-Amiral Maion eu 1160, & lui-même a les ieux crevés en 1161. Oa ne trouve rien par delà qui le concerne.

Ce que j'en ai dit, lorsqu'il a comence de paroitre dans l'Article precèdent, est tout ce que j'ai trouvé pour le faire consitre. De ce qu'il étoit Parent de toute la Noblesse de Calabre, je foupçone qu'il étoit Nor-mand d'origine; qu'il decendoit de quelqu'un de ceux qui s'étoient établis en Sicile à la fuite du Grand-Comte Roger; & que son nom étoit de Bonelles. Mais ce n'est là qu'un simple soupçon.

Je vais continuer de traduire Hugue Falcaud: mais librement, come l'ai

déja fait. Le lendemain de la mort de Maion, le Roi choifit pour être son Coundent, pour remplir par interim la place & faire les fonctions du Grand-Amiral, pour être le Chef des Notaires, ou Secritaires, & pour travailler avec lui secrètement aux Afaires du Rolaume, Henri Aristippo, Archidiacre de Catane, Home d'un esprit très doux & bien

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

& l'on ne peut les faire consentir à ce qu'on leur demandoit, qu'en les assiégeant. Le siège comence le 17 de Mai. Dans le même tems, on ravage tout le Territoire. Les Assiégés se déten dent avec un courage égal à celui des Assiégeans: mais, pour éviter la ruine de leur Ville, ils consentent enfin d'accèder à la Ligue, sauf la fidélité qu'ils doivent al'EMPEREUR. Les Confédérés vont ensuite assiéger le Château de Trezzo, Place très forte, où l'Empereur conservoit encore un trésor immense. Ils le pressent avec tant de vivacité, qu'au bout de quelque tems, la Garnison capitule, à condition de la vie & de la liberté. La Place est pillée, livrée aux flames, & totalement détruite. Frédéric, à qui la nouvèle du rétabliffement de Milan avoit paru faire peu d'impresfian, ne reçoit pas, au fiége d'Ancone, celle du | défastre de Trezzo, sans en être extrêmement afligé. C'est ce qui lui fait, aussitôt après son retour en Lombardie, mètre, le 25 de Septembre, les Villes confédérées au Ban de l'Empire, à l'exception de Come & de Lodi. Toutes fur le principal apui de dans les mains des Sara-

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS

ment fondé, l'on ne devoit pas dire affirmativement dans le même Abregé Chronologique que ce jeune Prince mourut empoisoné par le Comte Jean de Morrai, surtout ce prétendu Empoisoneur n'étant pas plus conu, que le fait n'est certain. o. Marguerite, soeur uterine da précèdent, laquele fut Femme d'Albert le Dénaturé, Margrave de Misnie, & Landgrave

de Thuringe Frédérie eut plusieurs Maîtroffes. L'Auteur cité ci-deffus ne parle que d'une seule qu'il apelle Blanche, & qu'il dit Fille de Boniface, Seigneur d'Angliano. C'est d'elle qu'1 fair naître les Batards dont il par'e, entre lesquels il fait mention de plusieurs Filles, qu'il ne nome pas, & dont il dit; Une épousa un Comte de Cerra, & une autre un Comte de Gaserra, 1Caserre, ou Cuserto). Des Mères des Enfans natu reis de Frédérie, nous me conoiffons guète, encore est ce imparfairement, que celle du leir Man fred, ou Mainfroi. Voici de ces Batards ceux aui font le plus conus. 10. Henri, que l'Histoire nome Entius en Latin, & Enzo en Italien. Son Père lui tit épouser, en 1238, A-délaste, ou Adélaide, He ritière en Sardaigne des 2 Judicatures de To i & de Gallura; & le créa Roi de Sordaigne, en unissant ce Rosaume à 19-Empire, malgre les niusres & vaines réclamations de la Cour de Rome. Enzo fur un Prince de beaucoup d'esprit, très brave, habile dans l'Art de la guerre. Il

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

rolt dans l'Histoire) sit aussi révolter Rimini contre l'-Empereur. Girolamo Rofii, dans for Histoire de Ravenne, Liv. VI, croit que toutes ces Villes tombèrent sous la domination de l'Eglise, & que le Pape declara Comte de la Romagne fon neveu Hugolin de' Rossi. Pour les raisons que je raporterai dans la fuite, il me paroit plus probable qu'elles furene prifes au nom de Guillaume, Roi de Germanie & des Romains, créature du Pape. Le Ghirardacci, dans son Histoire de Bologne, T. I, dit feulement, ce Que les Peuples jurèrent 3) d'obéir aux ordres du 3) Pape & des Bolonois, m en confervant la liberté m de leurs Villes m. Guillaume, nouvèlement cou-roné à Aix-la-Chapelle, fit, cete annie, la guerre en Allemagne à Conrad, fils de Fréderic, avec cant de succès, qu'il le força de se retirer en Italie auprès de son Père. Je ne garanti-rois pas la vérité de ce récit, lequel est de Mathieu Paris, parceque, dans les autres Historiens de ce tems, il nef trouve pas la moindre trace de la venue de Conrad dans la Pouille.

Ann. 1249, p 237. Le Roi S. Louis s'étant embarqué, l'année précèdenre, pour aler faire la guerre aux Infideles dans le Levant, passa l'hiver dans l'île de Cipre. Cète annéeci , l'Empereur passa dans la Pouile; & l'on ne trouve point qu'il fit aucune entreprise militaire dans aucun endroit. Nous avons vu dans Mathieu Paris que Marcellin, Evêque d'A-rezzo, qui, par ordre du Pape, continuoit la guerre, du côté d'Ancone, contre Frédéric & les Ghibellins ses Partifans, tomba

périale : mais le Pape refusa d'y conseniir, en difant, a Que ce n'étois plus 3) l'usage d'avoir 2 Em-3) pereurs en même tems; 3) & qu'il ne pouvoit pas 3) doner la Courone au

5) Fils , si le Père n'y reon nonçoit pas aupara-3) vane 3). Enfin ils se séparèrent mécontens l'un de l'autre: Luce resta à Vé-

rone, & Frédéric ala vi. fiter les autres Villes de la Lombardie: Nous avons, dans le Bullaire du Mont-Catlin, T. II, Constitut. 200, une Bu le de Luce III en faveur de l'il-

luftre Monastere des Reli gieuses de Sainte Julie de Brescia, donée le XV des Calendes de Septembre (18 d'Août), Indiction II, l'An MCLXXXIV de l' Incarnation du Seigneur,

& IV du Pontificat du Seigneur Pape Luce 111. Ughelli, dans la liste des Evêques de Vérone, ra-

porte une autre Bulle de ce Pape expédiée dans cète Ville le X des Calendes

de Décembre (22 de Novembre j.

Ann. 1187, p. 48. Le Pape Luce continua de séjourner à Vérone; &, dans la liste des Evêques de ce se Ville par Ughelli, se rouve une de ses Bulles donée A Vérone aux Ides (le 13) de Juin, Indiction III, l'An MCLXXXV de l'Incarnation du Seigneur, & IV du Pontifi. cat du Seigneur Pape Luse III. Frédéric se tint de même en Italie, si cependant il ne fit pas une courfeen Allemagne. C'est pourquoi le Pape devoit rester à Vérone, asin de conti-nuer les Négociations dist oiles, qu'il avoit entamées avec l'Empereur. P. 60. Le bon Pape Luce III ressoit cependant toujours à Vérone, lorsqu'il plut à Dieu de l'apeller à lui. Tous les Historiens s'a-

Tome V.

PRINCES contemporains.

mains: mais, ce Prince, en patiant par Vicerbe, eft tué dans une Eglise par Gui de Montfort, tils du Comie de Léicester. 1271. Edouard arive à Acre avec trop peu de Troupes, pour faire quoi que ce soit de confidérable. Son arivée pourtant alaime affes les Infidèles, pour qu'ils cherchent à s'en débarasser par une trahison. Un Scelerat, introduit dans sa tente sous prétexre de lui comuniquer un secret, veur lui doner un coup de poignard dans le sein. Edouard pare avec le bras, auquel il est blessé. L'Assaffin veut redoubler: mais le Prince le renverse d'un coup de pied dans l'estomac, se jète sur lui, se saiste du poignard, & le rue. Cète arme étant empoisonée, la blefsure qu'il avoit au bras se trouve très dangereuse: mais un habile Chirurgien le guérit heureusement. On a prétendu qu'il dut sa guérison à la tendresse de sa femme, qui n'avoit pas craint de s'exposer, en suçant tout le venin de la plaie: mais ce fait est très incertain. Elle acouche dans Acre d'une Princesse, nomée Jeane & surnomée d'Acre. 1272. Edouard étant encore en ce pais; Thibaut, Archidiaere de Liege, qui l'acompagnoit, est élu pour être le Successeur de Clé-ment IV, mort en 1268. Ce fut le Pape Grégoire X. Edouard, qui ne pouvoit taire aucune conquêre avec le peu de forces qu'il avoit, conclut une trève de 10 ans avec les Sarafins; & se rembarque pour l'Angleterre. Pendant qu'il fait route, le Roi des Romains meurt, & le Roi Henri III le suit de très pres à l'age de 70 ans, après un Règne de 56 ans & quelques jours.

SAVANS & ILLUSTRES.

découvrirent au Roi toutes les fourberies & les desseins de l'Amiral; & mirent tout en œuvre pour l'adoucir à l'égard de Mathieu Bonello: mais rien n'auroit pu modérer fon indignation, si l'on n'eur pas trouvé dans les trétors de Maion, quelques Ornemens Rojaux, qui faissient preuve de ses crimes; & qui convainquirent le Roi que Maion l'avoit toujours trompe. Le même jour, on arêta les 4 Ecienes , Pun Fils , l'autre frère de Maion, tous deux Amiraux; & M Notaire Maithieu, son Ami le plus familier. Tout ce que l'on put découvrir de les trefors, fut transport sans retardement au Palais. Après que l'Eunuque André & la pluspare des autres, livrés aux Bou-reaux, eurent été contraints par les tourmens de révéler tout ce qu'ils savoient des afaires de Maion, & d'indiquer ce qu'il avoit de caché dans. des lieux inconus, ou depose ches ses Amis, & qu'on eur, par ce moien, trouve beaucoup de chofes; enfin Etiène, tils de Maion, efraie de beau-coup de menaces, qui lui furent faites, jura qu'il ne savoit plus rien, dont il put informer la Cour, si ce n'est qu'il lui sembloit avoir autrefois enrendu dire à son Père, qu'il avoit mis en depôt près de 300 onces d'or chés l'Evêque de Tropea On manda cet Eveque I la Cour; &, fur l'ordre qu'il regut de rendre cet or, il repondit qu'il en rendroit plus qu'on n'en demandoit. En effet, il remit aux Huissiers, qui le reconduifirent ches lui 700 mille Tarins d'or. Busuite l'on députa que'-

ques persones à Cacabo, pour faire venir Mathiau. sordent à dire qu'il mou- De 3 Entant qu'Henri III Bonello ; pour lui dire

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

ces Villes paroissent s'en inquiéter d'autant moins, qu'Alexandre aprouvoit leur résolution. Hubert, Archevêque de Milan, que ce Pape, en 1165, avoit fait Cardinal - Evêque de Sabine, êtoit mort, le 28 de Mars de l'année précèdente, à Bènevent; &, le 28 de Mai, le Pape avoit sacré pour Archevêque de Milan, l'Archidiacre Galdin, qu'il avoit auparayant créé Cardinal du Titre de Sainte-Sabine. C'étoit un Home recomandable par ses vertus. Il êtoit venu, cète année, en habit de Pèlerin à Venise; & s'êtoit ensuite rendu, le s de Septembre, à Milan, revêtu du titre & de l'autorité de Légat Apostolique dans toute la Lombardie. Frédéric, aiant ensuite mis ensemble les Troupes de Pavie, de Novare, de Verceil, du Marquis de Montferrat, du Marquis Obizzon Malaspina & du Comte de Biandrate, va faire le dégât dans une partie du Territoire de Milan. Les Lodigians, les Bergamaiques, & les Brefcians acourent de Lodi; les Parmésans & les Crémonois, de Plaisance. Il se livre un combat, cont on sait uni- Anzo, on Lorenzo, ou erivit auffi tres vivement an

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

son Père dans les scandaleules guerres, que les Papes lui firent. Il cut fouvent la fortune favorable: mais elle trahit à la fin fon courage & ses espérance. Il fut batu, le 26 de Mai 1249, à 2 milles de Modene par les Bolonois & leurs Alies, fait prisonier, & conduit dans les Prisons de Bologne. Les Bourgeois de cète Ville, ridiculement enorgueillis d'avoir un Roi leur Prifonier, ne voulurent ja-mais lui rendre la liberré, quelques rançons confidérables qui leur fussent ofertes. Mais ils le traitèrent toujours avec le respect, qu'ils devoient à fon rang; & ce Prince mourut à Bologne après plus de 12 ans de prison, le 14 de Mars 1272; & fut inhumé très honorablement dans l'Eglise des Dominicains, ou l'on voit fon Mausolée. Je m'étens ici sur ce Prince, parceque ce Volume n'ira pas jusqu'à l'année de sa mort; & que ie ne pourai pas en faire un Article dans les Savans & Illustres, come c'étoit mon dessein. Il tient un rang parmi les plus anciens Poètes Italiens. C'en pourquol je vais traduire l'Article qu'en a fait le Crescimbeni, dans son Histoire de la Poèsse Vulgaire, T. III, p. 37, Edition de Venise 1730. On verra que si cet Auteur conoît très bien une partie impor-tante de l'Histoire littéraire d'Italie, il est très ignorant de l'Histoire générale de ce pais, & que d'ailleurs il adopte très légérement les prétentions les plus mal fondées de la Cour de Rome. Enzo, ou

ROIS, & autres SQUVE-RAINS en ITALIE.

fins, à qui l'Empereur avoit confié la garde de ce pais; & qu'après plus de 3 mois de prison, il sut pendu publiquement par ordre de Frédéric; eruauté facrilège, qui fit horreur à tous les gens de bien, & qui ne fit qu'augmenter le discré-dit de ce Prince, & la haine générale qu'on lui portoit. Pierre de Curbio. dans la Vie d'Innocent IV, dit que Brédéric, détestant les bones auvres du faint Roi de France, fer-ma tous les passages & les ports de son Roiaume, pour qu'il n'y passat point, & qu'on ne portat point de vivres à l'Armée navale de ce Prince & des Croises. Mais quele foi doner à l'-Histoire si peu d'acord & si passionée de ces tems-là? Mathieu Paris dit tout le contraire; & raporte que S. Louis, étant en Cipre, envoia demander à Venile un secours de vivres. Les Vénitiens lui dépêchèrent G Vaisseaux, charges de grains, de vin, d'autres vivres, & d'un Corps de Troupes. Les autres Villes & lles en firent de même non seulement par la permission, mais encore fur les instantes prières de frédéric. Lui-même, pour ne point paroître faire moins que les autres, envoia semblablement à ce Prince un grand feçoura de diverses sortes de vivres. Il ajoute qu'au fujet de ce secours, le saine Roi écrivit au Pape pour. le prier de recevoir en grace Frédérie, & de cel-fer d'ataquer & de diffamer un fi grand Ami & Bienfaiteur de l'Eglise, par lequel lui & toute l'-Armée Chretiène avoient. été mis à l'abri du danger de la famine, qui les menagoit. La Reine Blanche, mère du Roi Louis, é-

sut vers la fin de Novem-bre, & qu'il fut enterré le 25 de ce mois (a).

## URBAIN III,

précedemment Hubert Criveilo, Archeveque de Milun, élu Pape à Vérone le 26 de Novembre 1185, facré & couroné dans la même Ville, le Dimanche suivant 1 de Décembre, flège 1 an, 10 mois & 23 jours; & meurt le 19 d'-Octobre 1187 à Ferrare, où le Peuple, après avoir sélèbre les obsèques pendant 7 jours, le fait in-humer dans la Cathédrale.

Il écoit d'une Famille noble de Milan. C'est malà propos qu'Ughelli & d'autres le noment Lam-

Il fut, je ne fais par quel hazard, Archidiadre de Bourge, d'où Thomas Beket, Archevêque de Can-torbéri, qui se trouvoit alors en France, le fit venir auprès de lui.

De retour en Italie, il fut fait Archidiacre de l'Eglise de Milan; & le Pape Luce III, en 1181, le fir Cardinal du Titre de Saint-Laurent-in-Damafo. Le Clergé & le Peuple de Milan l'élurent Archevéque, en 1181, après la mort de S. Algise. Il n'êtoit pas encore facre, lorfque, 7 mois après, le len-Luce III, les Eveques & les Cardinaux s'acordètent unanimement à le choisir pour Pape; ce qui semble prouver que c'e- Guillaume, & David.

## PRINCES contemporains.

avoit eus d'Eléonor de Provence, sa femme, il n'en laiffa que 4 vivans; Edouard, qui fut son suc-cesseur; Edmond, qui fut longtems Roi titulaire de Sieile, & qui fut reelement Comte de Lancaftre, de Darbi, & de Léicester, & Grand-Stuart d'Angleterre; Marguerite, marice à l'age de 9 ans avec A-lexandre III, Roi d'Ecofse; & Beatrix, qui fut Femme de Jean de Dreux II du nom, premier Due de Bretagne.

## -

ROIS D'ECOSSE.

## DAVID I,

sixième fils légitime de Macolm III, fuccède, au comencement de 1125, à fon frère Alexandre I; &

meure le 24 de Mai 1153, Sa pièté, sa justice et son courage le rendirent egal aux plus estimables de ses prédecesseurs.

Il établit 6 nouveaux Evechés en Ecosse; fonda des Monastères; & retablit ceux qu'on avoit détruits pendant les guerres des règnes précèdens.

Le sien eur ête tout àfait tranquile, s'll n'eut pas pris quelque part aux troubles, dont l'Angleterre fur agitée au fujer de la succession au Trône ademain des funérailles de | près la mort du Roi Henri I.

Il eut 3 Fils; Henri, qui mourut en. 1152, laissant un fils. apelle Macolm;

## SAVANS & ILLUSTRES.

" Que le Roi, bien info 11 Maion, en avoit apris is la mort avec joie ; & n prit, par un ferment. 17 toute crainte & tout 17 foungon 11. Quoique Boi nello no fo fiat pas beaucoup à ce serment, come cependant il comtoit que le Roi n'oseroir rien entreprendre contre lui, mans parcequ'il auroit la faveur du Peuple,, que parceque tous les Comtes, qui s'étoient révoltes à l'ocasion même de la mort de Maion, & coure la Calabre ne manqueroient pas de le fecourir, il vint hardiment à Palerme, acompagné de tous ses Gens de guerre, Une très grande multitus de d'Homes & de Femmes, qui s'étoir avancés au devant de lui jusqu'à l'entrée de la Ville, le conduifit au Palais avec de grands témoignages de joie. Il y fut très bien requ du Roi, qui lui ren-dit entièrement ses bones graces. Il fut ensuite acompagne jusqu'à son Palais par les Principaux de la Cour, fuivis de la méme multitude de Peuple, Par cète action si celebre, Bonello s'étoit aquis tèlement la bienveillance du Peuple & de la Not blesse, non seulement en Sicile; mais encore au delà du Phore, dans route la Calabre, la Pouille & la Terre de Labour, qu'on ne ceffoir pas de louer sa hardiese & sa verru; qu'il n'écrivoir inutilement à

(a) Bernard de Gui termine sa prétendue Vie de Luce III par dire: On dit que l'on mit ette Epithaphie fur fon Tombeau.

Luca dedit lucem tibi, Luci, Pontificatum
Oslia, Papatum Roma, Verona mori.
Luce, Lucque te dona la lumière, Oslie le Pontificat, Rome la Papatuté. Vérone la mort.) A quoi l'on oposa dans la suite, come une espèce d'Apologie les Vers qui disent le contraire.

Immo Verona dedit verumpramen vivere, Roma Exilium, curas. Ofia, Luca mori.

Au contraire Verone dona la vertitable vie, Rome l'exil . Offie les soucie, Lueque la mort.)

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

quement que l'Empereur, mis en déroute, s'enfuit à Pavie. L'hiver, qui survient, fait taire le bruit des Armes dans la Lombardie.

Les Pisans & les Génois continuent à se prendre réciproquement des Vaisseaux: mais il êtoit de l'intérêt de l'Empereur qu'ils fusient en paix. Il se fait donc des propositions d'acomodement : mais 10 Comissaires, només de part & d'autre, ne peuvent convenir de rien.

Le Roïaume de Sicile est déchiré par diverses Factions des Nobles; & les Villes de Palerme & de Messine sont sur le point de se révolter. Le feu de la discorde étoit atisé par le Cardinal Jean de Nawe, qui n'avoit pour toute qualité que la plus insatiable avarice.

1168. L'EMPEREUR MANUEL envoie de nouveaux AmbasTadeurs ofrir au Pape Alexandre une grande quantité d'or, & lui proposer « de déclarer » Frédéric déchu de l'-» Empire d'Occident; » de le conférer à Maso nuel; & de l'assurer so à ses successeurs no Alexandre refuse l'or, en remerciant cet Empereur de ses bones inten-1 EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

bien enfin Errico (Henri) fils naturel de l'Empereur Frédéric II, naquit à Palerme en 1225. Il fut tou-jours ocupé de la guerre, dont l'Italie étoit alors extrêmement afligée. Il subjugua la Sardaigne en 1239; & fon Père le déclara Roi de cète Ile. Come elle étoit du Domaine de l'Eglise; qu'il ne voulut pas la rendre au Pape, qui pour lors étoit Gregoire IX; & qu'au contraire il fit une très violente invafion dans l'Etat Eccléfiaf-tique, il fur excomunié par ce Pontife (en 1239). Enfin, après plusieurs avan-tures diverses, il sut, en 1:49, défait près de Mo-dène, & conduit à Bologne. Il y resta jusqu'en 1171 (1172), y mourut, & fut enterré magnifiquement dans l'Eglise de Saint-Dominique. On comte ce Prince entre les premiers Pères de notre Poesse. Il est reconu pour tel par l'Aca-démie de la Crusca dans fon Vocabulaire; & nous avons fait mention de lui dans les Volumes précèdens de cète Histoire. Il est loué par le Bembe dans ses Profes, Liv. II; par le Triffin dans fon Castellano, p. 49; & dans sa Poc-tique, Divis. III, fol. 23, Ge.; par Celso Cittadini dans ses Discours à la louange de la LangueTofcane, Disc. III, Edit. de Siene, 1603, où ses Odes (Cantoni) sont vantées come pleines de sentimens; par l'Allacci, p. 48 de fon Index des Poètes anciens, conservés dans les Bibliothèques du Vatican, de Barberin, & de Chi-gi; par l'Ubaldini qui le nome dans le Catalogue des Legons (Documenti) ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Pape sur le même sujee : mais rien ne put l'empêcher de continuer à poursuivre ce Prince plus que jamais. Enfin, nous avons une Lè-tre de Frederic à ce Roi, laquete est la 23°. du 3° Livre de celles de Pierre Des-Vignes, dans laquèle, à l'ocasion des vivres & des chevaux, il témoigne à S-Louis le desir qu'il a de l'aler trouver en persone pour la Croisade; & se plaint de ce que la guerre, que le Pape lui faisoit, l'en empéche. Et cependant Pierre de Curbio, ne s'est pas fait un serupule d'écrire tout le contraire. Le même Paris nous aprend qu'en-fuire le Cardinal Capoccio, que le Pape envoia Légat en Pouille, fie revolter diverses Places & divers Barons de cete Province. Le Roi Enzo, que son Pè-re avoit laisse Vicaire en Lombardie, étoit transporté de colère contre les Par-mésans de ce qu'ils avoient ci-devant mis fes Troupes en déroute; & contre les Bolonois à cause du mal, qu'ils avoient fait aux Modenois, & parcequ'ils avoient fait révolter ta Romagne contre son Père. Cète année, les Parmefans, unis aux Mantouans, marchèrent en force vers Brescello qu'Ecce-lin, pendant le siège de Parme, avoit ruine de meme que Guaftalla. Brescello, qu'ils rebâtirent, fue muni d'une bone Garnison. Aiant ainst rendu le passage du Po fur, ils condui-firent dans leur Ville les grains, le fel, & les vivres, dont elle manquoit. Mais voiel que tout à coup le Roi Enzo parole aux portes de Parme avec les Cremonois. Mathieu Paris die que ses Troupes entrerent dans la Ville, & qu'elles mis au devant de la Table | en fortirent avec un grand nombre de Prifoniers. C'eft

zoit un Home de mérite. Il conferva julqu'à fa mort le gouvernement de l'Eglise de Milan, come le P. Pagi, dans sa Critique de Baronius, & M. Safsi, dans ses Notes sur le Rosaume d'Italie de Sigonius, Liv. XV, l'ont démontré sans replique.

Le Pape Urbain continua, dit Muratori, T. VII, Ann. 1186, p. 51, de demeurer à Verone, come on le voit par des Lètres qu'il écrivit de cete Ville le 12 de Janvier de cète année, & que le Cardinal Baronius a publiées, & par 2 de ses Bulles, qu'on lie dans le Bullaire du Mont-Cassin, T. 11, Constitut. 204 & 205. On trouvera dans l'Article de Frédéric 1, à l'Ann. 1186, ce qui concerne pour cète année les querèles de cet Em-pereur avec Urbain III.

Ann. 1187, p. 38. Les mécontentemens réciproques du Pape Urbain III & de l'Empereur Fréderic augmentoient de jour en jour. Le Pape, qui fit expédier à Verone le 4 de Juin une Bulle en faveur des Religieuses de Sainte-Euphémie de Modène, étoit dans de grands embaras, parceque, d'un côté l'Empereur avoit formé les passages entre l'Ailemagne & l'Italie, & tenoit, come dans sa main, toute la Lombardie & la Romagne; & que, d'un autre côté, le Roi Henri maltraitoit les Etats de l'Eglise Romaine: mais, come il avoit beaucoup de courage & de zèle, il prie la résolution d'emploier les armes spirituèles contre l'-Empereur. Il le cita dans les formes canoniques: mais, quand il en fut au point de fulminer l'excomunication, les Véronois lui représenterent, « Qu'ils é-3) toient Serviteurs & Amis

PRINCES contemporains.

## MACOLM IV

succède à son aieul David I en 1153, & meurt en 1165, n'aiant pas encore 25 ans.

La plus grande partie du règne de ce Prince, ne pour gouverner tranquilement ses Peuples durant la paix, fut remplie de troubles intestins, & de querèles & de guerres avec les Anglois.

Henri II, Roi d'Angleterre, le voulur obliger de lui rendre homage lige pour toutes les Terres, que la Courone d'Ecosse possèdoit en Angleterre. Il fe rendit à Londre; & refusa de rendre l'homage tel qu'Henri le demandoit: mais il fut force de suivre ce Roi dans une expédition, qu'il aloit faire en France. Elle ne fut pas heureuse pour Henri, qui, ne cherchant qu'une ocation de dépouiller Macolm de tout ce qu'il avoit en Angleterre, l'acusa, dans une Assemblée des Pairs à lorck, d'avoir été cause du mauvais succès de son Expédition en France. Les Pairs, d'acord avec Henri, déclarerent Macolm, déchu de tout droit sur les Provinces qu'il avoit en Angleterre.

Au comencement du règne de Macolm, des Mécontens abusant de la foiblesse de son age, avoient excité des troubles; mais on les avoit rangés à leur devoir, & plusieurs avoient été punis. Ce qu'-Henri fit faire par l'Af-femblée d'Iorck causa de nouveaux mécontentemens en Ecoffe. Il y eut une révolte considérable, qui n'eut cependant point de suite. Pour en prevenir d'autres, les Scigneurs conseillèrent à Macolm d'emploier ses armes à recouvrer ce que les An-3) de l'Empereur, & le glois venoient d'usurper

SAVANS GULLUSTRES.

qui que ce fut dans les parties même les plus éloignées de Roiaume; & que les Comtes & les Vill les de la Pouille & rous ceux qui s'écoient liguez avec eux , n'aiant plus aucun prétexte de se révolter, atendoient fes confeils & fes ordres. En Sicile, & principalement à Palerme, tout le Peuple disoit ouverrement, "Qu'il » regarderoit come En-1) nemi public quiconque s) entreprendroit quoi que n ce fur contre Machieu n Bonello; Qu'il prenn droit même les armes n contre le Roi, si, pour la mort de Maion, il m exergoit contre lui queln que acte de sevérité: 3) Qu'il faloit se preter n aux deffeins de celui " qui, venant d'écarter n) le danger qui mena-1) coit le Roiaume, a-" voit remis tout le monn de en liberté n. Mais les Eunuques du Palais, qui tous, étant des Scélérats, avoient eu part aux projets de Maion, & qui, des remors de prefles leurs crimes, craignoient l'autorité que Bonello venoit de s'aquerir, n'oublioient rien pour exciter contre lui l'indignation de la Reine & du Roi. C'eft pourquoi, guidés par les confeils & furs de la protection de la Reine, ils decouvrent au Roi le sujet de leur inquiérude; & l'affurent, "Que,s'il ne prend n pas ses précautions de " bone beure, il est men nace d'un péril qui n'a n est nullement à négli-1) ger: Que Bonello s'eun orgueillit si fort de ce n qui lui vient d'ariver, n qu'it pense qu'il n'y a 1) persone dans le Roieu1) me, dont les sorces & n la puissance soient égai les aux siènes; Que, 13 voyant acourit à lui rone n le Peuple, au gre d'une Prierent de vouloir bien fur lui. Cete guerre, qui | 3) ardeur teméraire, & des EVÈNEMENS fous le règne de l'Empeteur FREDERIC I.

tions pour l'Eglise Romaine; & répond à sa proposition, "Qu'elle » soufre de grandes diso ficultés; & qu'il ne » lui convient pas, ê-» tant Pape, de traiter o d'une pareille Afaire, » puisque son devoir so est de procurer la so paix & non d'alumer w la guerre w. Paschal III meurt dans le Palais du Vatican, le 20 de Septembre, n'aiant plus de Cardinaux de son Obédiance. Cela n'empêche pas ses Adhérans d'élire Pape, en sa place, Jean, Abbé de Strume, qu'Alexandre avoit fait Cardinal-Evêque de Tusculum, & qui prend le nom de Calixte III.

La haine des Romains contre la Ville d'Albano se satisfait enfin, en la ruinant entièrement, après un siège de peu de jours. Chriftian, Archevêque de Maience, êtoit dans le voisinage avec quelques Troupes, & n'ose rien entreprendre en faveur de cète Ville. Les Romains, pour se vanger du terrible échec, qu'ils | avoient reçu, l'année précèdente, au siège de Tusculum, en vont ravager le Territoire dans l l'intention de traiter la ! Ville, come ils venoient de faire celle d'Albano: ! eile à Charle, Duc d'An-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

d'Amour du Barberino, & dit que ses Sonnets & ses Odes se trouvent à Florence dans la Bibliothèque Strozzi; enfin par Redi, p. 256 de ses Re-marques sur son Dithirambe de Bacchus en Tofcane, où il eite un Mft. des Poésies de ce Prince u'il avoit en sa possession. Pour nous, nous n'avons vu de lui qu'une Ode (Canzone), qui se lit dans le Recueil des Juntes, & dans le Mft. 3214 du Vatican avee une autre Ode & un Sonnet, fol. 90, 92, & 134, C'est le Sonnet, dont il vient de parler, que le Creseimbeni raporte pour effai. C'est une Pièce morale & politique de très bon sens: mais qui ne sufit pas pour juger du ta-lent du Roi Enzo; ce que l'on auroir pu faire d'a-près une Pièce de plus grande étendue. 2°. Selvaggia, que Frédérie dona pour Femme, en 1238, au Tiran Eccelin de Romano, fon zelé Partifan, & dont les Noces se célèbrèrent avec grande pom-pe à Vérone, le jour de la Pentecote. 3°. Manfred, ou Mainfroi, ne d'une Soeur des Marquis Lancia, Seigneurs Lombards établis dans le Roiaume de Sicile. Après la mort de son frère Conrad, il devint Roi par le vœu des Peuples, & peut-être par ses intrigues. Ce fur un Prince de beaucoup d'esprit, fage, prudent, courageux, très digne du Trone malgre le mai que la Cour de Rome & des Ecrivains vendus à cète Cour en ont dit. Objet de la haine & des persecutions des Papes, qui donèrent le Roiaume de SiROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

ce qu'il n'est pas si facile de croire. Il vint ensuite à Modène avec une nombreufe Armée de Cremonois, d'Allemans, & d'autres Peuples, auxquels les Modénois se joignirent. Les Bolonois, avec beaucoup de Troupes, s'étoient avances jusqu'à 2 milles environ de Modène, à la Fosfalta. La Chronique de Brescia dit que les Brescians & les autres Confedérés de Lombardie marchèrent au secours des Bolonois, dont alors le Po-destà étoit Philippe de gli Ugoni de Brescia. Les Villes de la Romagne leur envoierent aussi quelques renfores. Il se dona, le mercredi 26 de Mai, une terrible bataille, dans laquele, après un grand carna-ge, le vaillant Roi Enzo fut, non seulement batu, mais encore fait prisonier par les Bolonois avec un très grand nombre des fiens, & Buoso de Doara, Genéral des Crémonois. Les Bolonois le conduifirent en triomphe chés eux; & le mirent dans leurs prisons. Il y survécut plus de 22, ans à sa disgrace, traité néanmoins avec beaucoup d'honeurs & de politesses. Toutes les Lètres que l'+ Empereur, son pere, écrivit aux Bolonois, toutes les ofres de rançon qu'il leur sit, ne purent en ob-tenir la liberté de son Fils. Ils pensoient que c'écoit pour eux le comble de la gloire de garder un Prisonier si considérable, un Roi, sils, quoique bâtard, d'un Empereur. Si le Texte de Pierre de Curbio n'. est pas défectueux, il y a de quoi s'étoner qu'il ait écrit que les Bolonois remporterent cete Victoire le XIII des Calendes de Janvier (20 de Décembre) l'année, que Vittoria fue prife. Les Modénois, conf-

s) ne point faire ce pas dans 3) leur Ville, parcequ'il 3. feroit grand bruit, & 3) leur ocahoneroit des A-3) faires facheuses 1). Ce fut ce qui l'engagea de qui-ter Vérone, & de se mètre en chemin pour Ferrare, en intention d'y exécuter ce qu'il avoit projeté. Voila ce qu'Arnold de Lubec nous aprend Liv. III, Ch. 18. Gervais de Tilberi die au contraire qu'il s'étoit fait entre le Pape & l'Empereur un acomodement, qui même étoit figné; & que ce fut ensuite qu'Ur bain se rendit à Perrare. On trouve la même chofe dans le Chronographe Saxon. Quoi qu'il en foit, le Pape étoit à peine arivé dans cète Ville, qu'il y tomba malade, & passa, le 19 d'Octobre, à une meilleure vie. Le Peuple de Ferrare, après Ini avoir fais pendani 7 jours de solem. nèles obseques, lui dona la sépulture dans la Cathédrale. La pluspart des Historiens, se copiant l'un l'autre, ont écrit qu'Ur. bain, aiant reçu la douloureuse nouvèle de la prise de Jérusalem par Saladin, ne put pas suporter le chagrin qu'il en eut, b que ce sut la cause de sa mort. Il est bien dificile de eroire qu'en aussi peu de tems, cète nouvele si funeste fue parvenue jusqu'à Ferrare. Si le Pape Urbain mourut de chagrin, come on l'a prétendu, ce fut bien pluftot pour avoir apris que precedemmene Saladin avoit batu l'Armée chretiène, pris diférentes Villes, & formé la siège de Tir.

La Ville de Jérufalem avoit été prise par Saladin, le 2 d'Octobre, & le Pape Urbain III mourut 17 jours après. On avoit dir, come on l'a vu dans \* le Volume précèdent, que le Papa Urbain II ctoit mort du chagrin qu'il a-

PRINCES contemporains.

for également funeste aux 2 Nations, fut terminée par un acomodement. Henri restitua les Comtés de Cumberland & de Huthington, & garda le Northumberland, que les Ecossois prétendoient leur devoir apartenir, & dont ils avoient possède du moins une partie. Cet acomodement produifit en Ecosse un mécontentement presque général. Macolm fut regardé come un Prince sans courage & peu capable de règner. La feule crainte des Anglois empêcha qu'on ne se revoltat ouvertement. Le calme fur enfin rétabli par une Affemblee des Erats, dans laquéle il se fit des règlemens utiles.

Les Etossois pressèrent alors Macolm de se marier, afin de laisser des Succetfeurs: mais il leur declara qu'il avoit fait vœu de continence.

Il jouit ensuite de la paix jusqu'à sa mort, n'e. tant principalement ocupe que de barir des Eglises, de fonder des Monaftères, & d'enrichir tous les Moines

## GUILLAUME, die LE LION,

furnom, que lui mérita sa grandeur d'ame dans l'une & l'autre fortune, est proclamé Roi, après la mort de son neveu Macolm IV, en 1165, agé de près de 49 ans; & meurt en 1214, dans sa 74e. année.

Quand ce Prince ala rendre homage pour les Comtes de Cumberland & d'Huthington ; il redemanda le Northumberland. Henri II s'excufa de le rendre sur le champ, parcequ'aiant été cedé par un Traité, le Roi ne pouvoit l'allener que de concert avec le Parlement, qu'il promit d'affembler

SAVANS & ILLUSTRES.

n Nobtes même prendre n ses conseils & se soumètre à ses ordres; il " croit que tout ce qu'il ) comande est permis, & » qu'il exige aussi des 1) Grands de la Cour; le n même respect que le " Peuple ini rend : Que " cependant, il s'atache " & s'engage tout le monn de par des fermens & m par des conditions de 1) société jusqu'alors in-1) conues: Que de plus 1) les Seigneurs d'au delà n du Phare, désespèrés 1) pour cela même qu'maiane jusqu'alors ofenn) sé le Roi, ils le croiene mimplacable, exhortent, n par de fréquentes Lèm tres, ce jeune Esprit, s'i. » veut se couvrir entièn rement de gloire, s'il 1) veut dorénavant ne " courir aucun risque, de n faire tous ses éforts n pour rétablir entière-" ment la liberté du Roin iaume, & s'affurer à n lui-même une pleine fo. or curité, qu'il ne poura 1) pas aquérir durant la n vie du Roi, & de ne m pas se persuader, leuré " par les prometfes tron-1) peuses de la Cour, que " celui, dont il avoit coun pé le bras droit, le lui " pardonar fi facilement. 1) Que le Roi pense & m dir en effer qu'il a per-9) du fon bras droit par n la mort de Maion n. Ils ajourent, it Que ce it Jenne Home, avide de n gloire & puissamment n aiguillone par de pa-" reilles exhortarions, est 1) capable de tout ofer & 1) de tout entreprendre ; n & que, fi l'on ne se han te pas d'obvier aux efn fets de semblables conn seils, il se portera fan cilement où Vesserves-1) cence de son esprit & 1) l'impétuofité de son âge n l'entralneront; & qu'il ne fera nulllement re-1) tenu par l'horreur du 9) parjure: Que c'est man-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

mais ils renoncent à ce dessein, parceque l'Eglise Romaine refuse d'y consentir.

L'Empereur Frédéric passe l'hiver, errant de diférens côtés dans les Territoires de Pavie, d'Asti, de Novare, & de Verceil, & même dans quelques endroits du Montferrat. Les Pavésans, irrités de ce qu'un de leurs Nobles avoir eu les ieux crevéspar son ordre, en témoignoient leur mécontentement de manière à lui faire craindre pour sa vie; ce qui le métoit dans le cas de n'oser coucher plus de 2 ou 3 jours dans le même lieu. Voiiant enfin que ses Afaires prenoient sans cesse un plus mauvais train, & que les Confédérés de Lombardie affembloient une Armée de 20 mille Homes, il dépose dans le Château de Biandrate 30 de leurs Otages; &, passant dans le Montferrat, distribue les autres dans les Châreaux du Marquis Guillaume, sur l'atachement duquel il pouvoit comter. Ce Marquis, aiant cependant disposé Humbert III, Comte de Savoie, son beaufrère, par des ofres avantageuses, à doner à l'Empereur un libre passage

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

jou, frère de S. Louis, il fut aimé de la plus saine partie de ses Sujets. Il perdit courageusement la vie dans la bataille que Charle d'Anjou lui livra, le 26 de Février 1266, près de Benevent. Son corps ne fur trouvé que 3 jours après la Bataille; &, come il étoit mort excomunié, Charle ordona, dit Murarori, T. VIII, p. 371, qu'on l'enterrat près du Pont de Benevent dans une vile fosse, sur laquele les Soldats, par compassion & pour mémoire, jetérent chacun une pierre. Tèle fut la fin de Manfred, Prince digne d'un meilleur fort, parcequ'à l'exception de l'envie exorbitante de règner, qui lui fit violer les Loix, & de quelques au-tres fautes, suite de la foiblesse humaine, il réunit en lui de si grandes qua-lités, qu'il y a des Historiens qui l'ont mis à côté de l'Empereur Tieus, fils de Vespasien. La Ville de Manfredonia rend fon nom immortel. Il en jeta les fondemens, & la fis batir entièrement, pour y transporter le Peuple de celle de Siponto, située dans un air mal fain. Ces Loix violées par l'envie déméfurée de règner, annoncent le reproche, que l'on fait à Manfred d'avoir usurpé la Courone sur son neveu Conradin. Ce point d'Histoire n'est pas absolument bien net. Manfred, aiant fait reconoitre pour Roi fon Neveu, jeune Enfant, que sa Mère élevoit en Allemagne, avoit êté déclare Régens du Roiiaume. Il est asses proba-ble, qu'il aspiroit à la Courone: mais on ne peut

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

ternés d'une si grande disgrace, se retirerent dans leur Ville, qu'ils se mirent à bien pourvoir & bien fortifier, parcequ'ils voioiene de loin quele tempéte étoit prête à fondre sur eux. En effer, le Cardinal Octavien vint, au mois de Septembre, les assiéger avec tou-tes les forces des Bolonois & des Aigoni, c'est à dire de la Faction Guelfe chafsée de Modène. Si l'ataque fur vigoureuse, la défense ne le fut pas moins. Un jour, les Assiégeans jetèrent dans la Ville, avee une Bricole, ou Machine à lancer des pierres, un Ane mort, ferré d'argent, & une autre charogne. Le Peuple courageux de Moden, irrité de cète ignominie, fortit avec tant d'impésuofité, qu'il pris la Bricole & la mit en pièces. Après s'etre opiniagrément soutenus durant plus de 3 mois, les Modenois, se voient sans esperance de secours, précerane l'oreille à l'ofre que le Cardinal leur faisoit de traiter de la paix. Elle fut conclue le 15 de Décembre. Ce que l'on trouve dans la Chronique du Moine de Padoue, que Modène sé soumit aux Bolonois, est fans fondement. Ils conferverent leur liberté: mais en s'engageant de rester fideles au Parti du Pape, & d'en recevoir garnison dans leur Ville, s'il égoit befoin. On trouve les Articles de cète paix dans le 18c. Livre de Sigonius. Les Rangoni & les autres Banis de Modene revinrene alors dans leur patrie, que fut exemtée de l'Interdie jeté sur toutes les Villes adhérentes à l'Empereur., s qui l'on fit un crime de n'avoir pas permis qu'il fut observé dans les Villes par ses Esats; Frédéric de l'avoir usurpée. Il pa-

voit eu de la prise de la même Ville par les Infidèles; & cète prise se trouve ne précèder sa mort que d'une quinzaine de jours. Les Historiens se sont acordés à nous doner une fausse cause de la mort des 2 Urbains.

#### GREGOIRE VIII.

élu Pape à Ferrare le 27 d'Octobre, aussitôt après l'inhumation d'Urbain III, sacré, dans la même Ville, le Dimanche 1 de Novembre, meurt à Pise, le 17 de Décembre, n'aiant ocupé la Chaire de de S. Pierre qu'un mois & 20 jours.

11 écoit de Bénevent, & s'apelloit Albert Mora.

Dans sa jeunesse, il se sit Moine dans l'Ordre de Citeaux.

Sa science, son éloquence, la pureté de sa vie, & se salens le firent apeller à la Cour de Rome. Il y sut tair Prêire-Cardinal du Titre de Saint-Laurent-in-Lucina, & devint Chancelier de l'Eglise Romaine.

Ce Pape, que tous les Historiens ont extrême. ment loué, ne tarda pas, dit Muratori, T. VII, p. 59, a répandre dans toute la Chretiente des Lètres circulaires, qu'on lit dans les Annales de Roger de Hoveden, & que le Cardinal Baronius raporte, Dans ces Lètres, il exhorte vivement tous les Fidèles à secourir la Terre-Sainte, & leur prescrit des Jeunes & des Prières pour apaiser la colère de Dieu. Leibnitz a publié, dans son Prodromus ad Codicem Juris Gentium (Introduction au Code du Droit des Gens), une Letre de ce Pape à Henri, Roi, élu Empereur des Romains, pour prouver que des-lors le titre d'Empereur élu &toit en usage: mais cete Letre ne peut pas être admise come véritable, par-1 gleterre.

PRINCES contemporains.

xprès. Mais il diféra, sous prétexte de la guerre qu'il aloit entreprendre contre la France. Guillaume l'y suivit; &, voiiant toutes ses sollicita. rions inutiles, il retourna dans son Rolaume, où les brigandages de quelques-uns de les Sujets le rapelloient. Quand il eut réprimé les Brigands, & fait batir plusieurs Forts pour les contenir, il envoia des Députes fommer Henri II de lui rendre le Northumberland; & lui déclarer la guerre, en cas de refus. Ce Prince, que la guerre centre la France obligeoit de ne pas multiplier fes Ennemis, promit de rendre ce que David 1 avoit possèdé dans le Northumberland; & Guillaume s'en mit en possession, en protestant pour la conservation des droits, qu'il crosoit avoir sur le reste de cète grande Province.

Les 1 Nations ne furent pas longtems en paix. Il se fit réciproquement des courses sur les frontières. Les Anglois, pour avoir le tems de faire de plus grands préparatifs, achetèrent une trève, qu'ils n'avoient pas deffein d'observer. Aiant ensuite bien examiné le Camp des Ecossois, & pris leur tems, ils trouvèrent moien d'enlever le Roi d'Ecosse, qu'ils conduisi-rent en Normandie, où le Roi d'Angleterre le fit enfermer dans la Tour de Falaise. La prise de Guillaume fut suivie d'une invasion des Anglois dans le Cumberland. Ils en furent repouffés avec perte. Il v eut ensuite une vé-ritable trève jusqu'à ce que Guillaume eur recouvré la liberté, qu'il n'obtint qu'en soumetant sa persone & tout son Roiiaume à la Courone d'An-

(SAVANS & ILLUSTRES.

n quer de fens & de prun dence que de s'imagi-1) ner qu'il y eut quelque n chose de sacré pour qui, my bravant les droits du " Serment & de l'Affinin te, n'a pas craint, inm grat à des bienfaits 1) fans nombre, de tra-" hir & d'affassiner, maln gré son innocence, un 1) Beaupere, qui s'étoit m conduit come un Père. nà fon égard, auquel n même il avoit eu l'oblin) gation de recouvrer fon 17 patrimoine: Que les im-1) putations, qu'il a faites n à l'Amiral, de concert n avec les Complices, sont nfauffes; & que Maion n'am voit pas destiné pour luimême les Ornemens Roii iaux trouves parmi fes m) trefors; & qu'il s'en 1) étoit pourvu pour les n présenter en Etrènes aun Roi, suivant la courun me, le premier de Jan-vier; mais que Bonello 1) n'avoit pas fait tant de n sociétés, tant de ligues maion: Qu'il ambitione, qu'il se prépare quelque chose de plus n grand, à quoi, par ce n comencement, il a cru n s'ouvrir une route plus " comode ". Par ce difcours & d'autres semblables souvent répétés, ils font ensorte que le Roi n'admet plus Bonello parmi ses Amis; & qu'il croit qu'il n'avoit tue Maion, que pour exécuter plus librement & plustot le delfein, dont il avoit fair part à quelques Traîtres, de le priver lui-même de la vie. Come il se portoit facilement à punir, fai-fant effort sur lui-même pour diférer de tirer vangeance du complot qu'il crojoit réel, il est force par la nécessité d'en arendre le tems convenable, jusqu'à ce que, le tumulte s'étant apaife, la chaleur & l'mpéruofité

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

rassemi le les Otages; monte à cheval, escotté seulement de 30 Cavaliers; & va coucher & Saint-Ambroise entre Turin & Suse. Le lendemain matin, il continue sa route; & fair pendre, en aprochant de Sule , Zilio de Prando , l'un des principaux Nobles de Brescia, qu'il avoit en ôtage, lui reprochant d'avoir engagé les Milanois, les Brescians, les Novarois, les Lodigians, & les Verceillois à joindre leurs Troupes pour afsiéger le Château de Biandrate. Il n'est pas plustôt entré dans Suse, que les Habitans prènent les Armes; & délivrent les autres Otages, en difant, « Qu'ils 20 avoient tout à crainme de la vangeance mo des Lombards, s'ils si laissoient emmener, o par chés eux en Alleor magne, un si grand nombre de leurs Non bles. Averti même, à ce qu'on prétend, par fon Hôte, il laisse dans son lit Hartman de Sibeich, qui lui ressembloit; &, le déguisant en Domestique, il part avec ; autres seulement; marche come préparant les logemens pour un Grand-Seigneur qui le suivoit; &, par des

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

roit que les circonstances même des Afaires le mirent dans une espèce de nécessité de se faire doner, ou de recevoir des Peuples le titre & l'autorite de Roi. Mais il declara qu'après fa mort la Courone apartiendroit à ton neveu. Si c'étoit réèlement fon intention; Dieu seul le sait. 40. Frélerie, Prince d'Antioche, qui mourut en 1240.5°. Une Fille, dont le nom Frédérie dona pour Femme à Thomas d'Aquino, Comte de Cerra. 6°. Conftance, qu'il maria lui-meme à Conrad Gaetano, de la Branche des Gaetani de Pife.

Laiffons à présent parler Muratori.

Ann. 1218, p. 158. Les Milanois, qui n'avoient plus rien à craindre du côté de Pavie, aiant uni leurs armes à celles des Pavésans, des Novarois, des Tortonois, des Verceillois, des Crémasques, des Alexandrins, & des Lodigians, vinrent jusqu'à Borgo-San-Donnino, qu'ils avoient dessein de doner aux Plaisantins. Ils y trouvèrent campée l'Armée des Crémonnis, des Parmésans, des Reg-gians, & des Modenois; &, déchus de leur espérance, ils tournèrent du côté du Po. Quand ils ariverent aux environs de Gibello, les Cremonois & leurs Alies s'y firent voir; &, le 6 de Juin, ils leur présen-tèrent le bataille. Elle dura depuis la neuvième heure jusqu'à la nuit; & les Milanois furent défaits. Il y en eut beaucoup de pris, qui furent emmenés à Cremone. Le Chronique de

ROIS, & autres SOUVE -RAINS en ITALIE.

toient ocupées contre les Modénois, les Parméfans & les Fanis de Reggio marcherent contre cette Ville, dont ils ataquèrene quelques Faubourgs, Suivant l'Anciene Chronique de Reggio, Simon de' Manfredi, l'un des Ba-nis de cète Ville, lui prit, au mois de Juin, les Châ-teaux de Novi, d'Arola & de Saint-Etiène. Sigonius ajoute que les Reggians & le Roi Enzo firent priso-nière toute la Garnison d'-Arola, & de plus 200 Ca-valiers Parmésans, qui venoient pour garder ce Château. Enzo voulut enfuice faire massacrer ces Prisoniers à la vue de Parme; & ce Cruel en aurole passé son envie, sans qu'on lui remontra que les Parmefans pouvoient lui rendre la parcille avec ufure (a). Cète année, les Manfredi de Faenze, Famille qui comence alors à faire parler d'elle dans l'Histoire, s'emparèrent de leur Ville, en chaffant la Garnison Bolonvile. Suivant les Annales de Cesène, les Comtes de Bagnacavallo s'étant rendus mattres avec leurs Partifans de la Ville de Ravenne, en chafserent Gifi de Polenta & la Faction Guelfe, ainsi que le remarque aussi Girolamo Ross, Liv. VI de l'Histoire de Ravenne. Ce fut pourquoi le Cardinal Octavien déclara les Ravegnans Enne-mis & Rebelles de l'Eglise Romaine, du Roi

(a) Quelques unes des Chroniques citées ici brouillent, ou les dates, on les faits, Le Roi Engo, fait prisonier par les Bolonois le 26 de Mai, ne put pas aler, avec les Reggians, reprendre Arola, pris dans le mois de Juin chemins détournés & Parme dit que cète Astion | par Simon de Manfredi.

ceque fon adresse est contraire à l'usage de ces tems là.

Ughelli, dens la Liste des Evêques de Pise, ra-porte les Priviléges & les Exemptions acordées par le Marquis Conrad, qui se qualifie Fils du Marquis de Montferrar, aux Pifans en confidération des secours qu'il en avoit reçus dans la défense de Tir affiege par Saladin. Suivant les Annales de Gène, Liv. III, le même Con-rad écrivit à l'Empereur, & aux Rois de France, d'Angleterre & de Sicile, pour implorer leur secours dans les pressans besoins des Chretiens du Levant. Il est vraisemblable que le nouveau Pape Gregoire VIII se rendit, le 10 de Décembre, à Pise, pour en exhorter le Peuple & les Génois à faire les plus grands efforts afin de foutenir la fortune chancelante des Chretiens Latins dans le Levant. Mais la Providence en disposa d'une autre manière; puisque ce Pontife, si digne, par ses rares vertus, d'une longue vie, étant tombé malade dans la même Ville de Pife, fut apelle de Dieu pour un meilleur séjour, le 17 du même mois de Décembre; & son Corps fut inhumé dans la Cathédrale.

Tous les Historiens donent à ce Pape les plus grandes louanges. Il me femble que tout ce qu'on en peut dire raisonablement, c'est qu'il ne sut pas assés longtems sur le Siège Pontifical, pour sournir matière à mal parler de lui, come Pape,

## CLEMENT III,

Romain, précèdemment le de Pemb Paul, ou Paulin Scolaro, Evêque-Cardinal de Prénesse, ou Palestrine, est élu Pape à Pise, le 19 de Décembre 1187. Il est intronisé le lendemain Dise de Pemb pendant la Henri III, a quel Aiexas lui-même de que la Nob tronisé le lendemain Di-

PRINCES contemporains.

Richard Cœur de Lion l'afranchit de ces conditions injustes; & l'Ecosse rentra dans son indépendance.

Jean Sans-Terre vou!ut obliger Guillaume à s'alier avec lui contre la France; & son refus auroit produit une guerre, si Jean & les Anglois avoient pu la soûtenir alors. Un acomodement, renouvellé depuis tous les ans jusqu'à la mort de Guillaume, affoupit toures les querèles.

#### ALEXANDRE II.

âgé d'environ 16 ans, succède à son père Guillauma en 1214; & meurt dans sa 41e. année en 1249, aiant règné 25 ans.

Il eut pour première Femme Jeane d'Angleterre, sœur d'Henri III, de laquèle il n'eut point d'Enfans. En secondes nòces, il épousa Marie, fille d'Ingelbrand Cumin de l'une des plus nobles & des plus puissantes Maisons d'Ecosse. Elle le fit père d'Aiexandre, son successeur.

Alexandre II porta sur le Trône une prudence supérieure à son age; & sit confirmer par les Etats assemblés tous les Actes du règue de son Père.

Il sut profiter des querèles de Jean Sans-Terre avec les Barons Anglois, auxquels il dona quelques secours. Il se joignit de même au Prince Louis de France, que les Mécontens élurent pour Roi; ce qui le fit excomunier par le Pape. Après la mort de Jean, tout fur apaise par la sage politique du Com-ce de Pembrook, Régent pendant la Minorité d'-Henri III, au secours duquel Alexandre conduitit lui-même du fecours, lorfque la Noblesse Angloife

SAVANS & ILLUSTRES.

que la nouveauté met dans les Biprits soient éteints. En atendant, il fait demander, tant à Bonello, qu'à ses Caurions, 60 mille Tarins, qu'il avoit promis de doner à la Cour pour la restitution de son patrimoine; & que Maion, à l'infu du Roi , avoit difpense son Gendre de pater. Bonello, que la demande imprévue d'une vieille dète surprend & qui voit que le Roi ne le fair plus apeller que rarement à la Cour, & qu'il ne l'admet plus où sa coûtume êtoit de l'admetre, est embaraffé de ce que de pareilles nouveautés lui peuvent at noncer. Son esprit est en même tems fortement frapé de ce que le Cham-bélan Adénulf, le plus intime des Amis de Maion, est rout puissant à la Cour, & de ce que cet Home & fes autres Ennemis, le votant privé des confeils & des secours de l'Archevêque qui, miné par la longueur de sa maladie, étoit mort depuis quelques jours, exergoient leur haine contre lui plus audacieulement & plus onvertement que de coutume. Il pense que tout cela ne se fait point sans le consentement du Roi, parceque de pareilles gens n'étoient pas capables d'ofer rien contre lui, s'ils n'étoient pas certains que le Roi n'étoit plus dans les mêmes dispositions à son égard. L'audace & la fureur sont poutles jusquelà, que beaucoup de gens voient, pendant la nuit, Philippe Mansello, Neveu d'Adenulf, se promener, avec des gens armes, le long de la Rue de Marbre, & patter fore rard devant le Palais de Bonello. Celui-ci, qu'on en in C truit, place, la nuit fui-vante, des Soldats armés en embuscade dans des

EVENEMENS sous le règne de l'Emperear FREDERIC 1.

peu praticables, il se rend dans fon Roïaume de Bourgogne; & passe ensuite en Alle-

Après un long siège, les Confédérés de Lombardie prenent le Chaseau de Biandrate; recouvrent ceux de leurs Otages, qui s'y trouvoient renfermés; & mailacrent presque toute la Garnison Allemande. Entre ceux qu'ils épargnent, ils choifillent ro des plus nobles & des plus riches, qu'ils donent à la Veuve de Zilio de Prando, pour qu'elle vange la mort de son Mari par la leur, ou qu'elle en tire du moins de fortes rancons en forme de dédomagement. Les Confédérés entrent ensuite en guerre avec les Pavéfans & le Marquis de Montterrat, qui, seuls de ce côté, tenoient encore pour l'Empereur. Dans l'intention de serrer Pavie de plus près, les Milanois, les Crémonois & les Plaisantins se transportent dans une plaine entre cète Ville & celle d'Asti. Là, dans un endroit où le Terriroire de Pavie confinoit avec le Montferrat, ils jètent les fondemens d'une Ville, qu'ilsmètent bientôt en

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

se passa le premier Jeudi de Juin ; & que les Reggians n'ariverent pas affes tot, d'où vint le Proverbe, Le fecours de Reggio. L'Autenr de la Chronique de Plaisance dit seulement qu'il y eut entre eux une grande bataille, & que les Milanois s'emparerent de Buffeto. Mais le Pape Honorius III, à qui les inimitiés sanguinaires de ces Peuples causoient beaucoup de chagrin, leur envoia pour Legat le Cardi-nal Hugolin, Evêque d'Of-tie, qui vint à bout de mê-tre la paix entre les Milanois & les Plaisantins d'une part, & les Crémonois & les Parmefans de l'autre. Ecoutons présentement Galvano Fiamma, qui dit hors de place, c'est à dire à l'an 1219, que les Mi-lanois, étant fortis en campagne avec leurs Alies, prirent, le 6 de Juin, le Chateau de Santa-Croce; que, le 17 de Juillet, ils ataquèrent, dans le Poste inexpugnable de Gibello,les Cremonois, les Parméfans, les Reggians & les Modénois; qu'ils en vinrent aux mains; qu'il y eut beaucoup de Morts de part & d'autre; & que, le len-demain, ils se rendirent mattres de Buffeto & de plus de 30 autres endroits de la dépendance de Crèmone: mais qu'à la priè-re des Députes de Bologne, venus pour faire la paix, ils fortirent du Crémonois. Je ne sais pas fi les Crémonois avoient alors tant de possessions en deça du Po. Mais Galvano ne parle presque point de eète paix, & n'a pas bien conu ceux qui la négosièrent. C'étoit ainfi que les Villes de Lombardie

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Guillaume & des Bolo-nois. Ainfi, les Afaires de la Romagne comencerent à se brouiller de nouveau. A propos du Roi Guillaume, j'ai raporte, dans la Pleine exposition de l'Afaire de Comacchio, Ch. 26,, un Diplome de ce Prince du 2 d'Octobre 1249, par lequel il done en Fief à Thomas de Fogliano, Noble de Reggio, neveu & Marêchal du Pape Innocent IV, les Droits qui lui devoient apartenir par le Droit de l'Empire dans la Ville, District & Byêché de Cervia & dans Bertinoro , Territoire & Diftrict , &c. Depuls longtems l'Eglise Romaine n'4. voit plus la Seigneurie de edte Province, & même n'y prétendoit plus rien. Elle apartenoit à l'Empire; &, pour s'en offurer, qu'on fasse arention que ce fut le Pape même, qui fit obte-nir du Roi Guillaume ce don à son Neveu; & que, dans sa Bulle de confirmation, le même l'ape confesse que ces Etats sont à l'Empire. C'est pour cela même qu'on met dans la Sentence prononcée contre Frédéric au Concile de Lion, pour un de fes erimes de s'être emparé de la Marche d'Ancone, du Duché de Spolète, & de Benevent: mais on ne s'y plaint point de ce qu'il a-gissoit en Mastre dans la Romagne. Enfin que l'on faffe encore atention au Diplome raporie par Ughelii dans la Liste des Evêques de Sarfina, par lequel le même Thomas de Fogliano, come Comre de la Romagne, elde, le 1 d'Août : 259,à l'Erêque de Sarfina quelques Cha-teaux, qu'il dit clairement être de Jurisdiction Impériale. Des qu'Eccelin sut la prison du Roi Enzo, Etat d'être habitée & de le fe mordoient réciproque- Leonfidérant que Brédéric,

manche; & meurt à Rome, le 28 de Mars 1191, aiant ocupe la Chaire de S. Pierre 3 ans, 3 mois, & 9 jours.

Sigonius, le Panvini, Baronius, Ughelli & d'au-tres, dit Muratori, T.VII, p. 59, se sont imaginés, qu'après la mort de Gregoire VIII, la Chaire de S. Pierre resta 20 jours vacante; & que le successeur de ce Pape ne fur élu qu'au mois de Janvier de l'année fuivante: mais il réfulte des preuves, aportées par le P. Pagi, que l'élection d'un nouveau Pape se fit le 19 du même mois de Décembre, ou Gregoire VIII mourut. Les Chroniques de Pise, donées par Ughelli dans le IIIe. Tome de l'Italie Sacrée, portent : Le XIV des Calendes du même mois (de Janvier, e'est à dire le 19 de Dé-cembre) le Cardinal Paul, Evêque de Préneste, qu'on avoit tiré de l'Hôpital de Saint-Paul de Ripa d'Arno, fut élu Souverain Pontife dans la même Eglife Cathédrale (de Pife); &, par la grace de Dieu, fui nomé Clément III.

Ann. 1188, p. 63. Le Pape Clément III fit parler d'acomodement aux Senateurs de Rome; &, come il étoit leur concitoien, & que les malheurs des Chreciens Latins dans le Levant étoient regardés alors comé de grandes annonces de la colère de Dieu, il trouva les Romains disposés à l'acomodement. Baronius en raporte l'Afte; & je l'al done plus complet dans la Differtat. 42 des Antiquit. d'Ital. Cet Acte est du dernier de Mai. Les Romains y rendent au Pape toutes les Régales: mais Clèment sacrifie à leur haine implacable la Ville de Tusculum trop voisine de Rome, & même celle de

PRINCES contemporains.

# ALEXANDRE III,

n'aiant pas tout à fait 8 ans, succède, en 1249, à son pere Alexandre II; & meurt en 1286, dans sa 45°. année, apres un tègne de 37 ans.

Il ne laissa point d'Enfans, quoiqu'il en eut eu 3 de Marguerite d'Angleterre, fille d'Henri III. Sa seconde semme, qui ne devint point Mère, sur Ialande, file du Comte de Dreux.

Les premières années de son règne surent peu tranquiles, parceque les Cumins, ses parens ma-ternels, le tinrent dans une espèce d'esclavage, & se servirent de leur autorité pour vexer les Peu ples. On se souleva contre eux; & l'on arêta fon mariage avec Marguerite, fille d'Henri III, que l'on déclara son Curaceur.

Cet arangement n'empêcha pas quelques Sei-gneurs de se soulever, de s'emparer de Sterling, de changer les Ministres, & de causer de très grands troubles: mais le calme fur rétabli par la mort de Walter leur Chef, qui fut empoisoné, dit-on, par sa Femme; & le Roi prit alors en main les rênes du Gouvernement.

En 1263, Achon, Roi de Norwège, vint, avec une Flote considérable, faire une décente en Ecoffe. Alexandre Stuart, dont l'arrière Petitils fur le premier de cete Maifon, qui fut Roi d'Ecoffe, força les Danois de se rembarquer avec perte de plus de 16 mille Homes. Par un Traite, qui se fit ensuite avec Magnus, fils d'Achon, les Iles Hébrides refterent à l'Ecoffe, mosenant 4 mille marcs d'argent qu'Alexandre dona fur le champ, & 100 qu'il s'engagea de Tivoli. Il conserve le me- doner chaque année.

SAVANS & ILLUSTRES.

lieux convenables autour de fou Palais; & done ordre à d'autres de se promener par la Galerie couverte jufqu'à la Porte Galeula & de passer & de re-passer plusieurs sois devant la Maison d'Adénuts, espérant, par ce moien, si Philippe sorroit cère nuit, come la précèdenre, ou qu'il seroit rencontre par les uns dans le paffage de quelque rue, ou qu'il romperoit dans l'embuscade des autres; &, voulant faire voir en même tems a ses Ennemis qu'il ne manquoit, ni de Soldats, ni de courage, pour les exterminer tous jusqu'au dernier, fi la craince d'ofenser le Roi ne le retenoit pas. Toub ses gens, aiant ainsi passe presque la moitié de la nuit sans dormir, rentrent faus avoir rien fait. Pour lui, qui reconoît, par cète avanture & par d'autres faits, ce que le Roi peur penser sur son comre, & qui croit nécessaire de pourvoir tout autrement à sa sureté, se vosant encore affes de tems pour consulter & délibérer, instruit Mathieu de Santa-Lucia, son Cousin, & d'autres Seigneurs de Si-eile, que ses Lètres avoient ratfemblés à Palerme, de tout ce qui lui vient d'ariver; & leur aprend, « Que ses Ennemis, s'è-" tant joints aux Eunu-1) ques du Palais pour ain grir le Roi contre lui, n'avoient pas eu de pein ne à venir à bout de " ce qu'ils vouloient; & n qu'il étoit deja preffe, " par le Roi, pour le paiement d'une vieille dete, n lorfqu'il s'atendoir d'én ere récompense d'en an voir conservé la vien. Il les prie ensuite & les conjure par la foi de l'a-mitié & du Traité, qu'ils avoient dernièrement faic entre eux, se de ne lui pas

EVENEMENSI Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

se défendre. Pour la peupler, ils y font passer les Habitans de 7 Bourgs voisins. Le principal êtoit Marengo, que j'ai souvent nomé dans le second volume de cet Ouvrage. Enfin, pour mieux marquer leur haine contre l'Empereur, ils noment cète Ville Alexandrie, du nom d'Alexandre III: mais, la précipitation, avec laquèle ils avoient conçu le dessein de cète Place, & l'avoient exécuté, ne leur aiant pas permis d'assembler assés de matériaux, la pluspart des maisons n'étoient couvertes que de paille; ce qui done ocasion à leurs Ennemis de l'apeller, par dérission, Alexandrie de la Paille, nom qu'elle porte encore. Quoi qu'il en soit, bien peuplée & bien fortifiée. elle est en peu de tems en êtat de mêtre sur pied 15 mille Homes de bones Troupes, Infanterie & Cavalerie.Le Marquis Obizzon Malaspina, qui n'êtoit guère moins puissant dans la Lombardie que dans la Lunigiane, voiiant les Afaires de l'Empereur, dont il avoit fuivi le parti jusqu'alors, absolument ruiEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

ment come des Chevaux fans frein, & se ruinoiens l'une l'autre: mais ce qu'il y avoit de pis c'est que la fole Discorde se gliffoit entre les Habitans d'une méme Ville: Cète année, la Nobleffe & le Peuple de Plaisance se brouillerent; & le Peuple, se prévalant, come c'est la coutume, de la supériorité de ses forces, chassa de la Ville ignominieusement le Podestà, qui pour lors étoit Gui de Busto de Milan. Il ariva pis dans la suite, come nous le verrons. Les Annales de Césène raportent que, cète année, les Faentins, unis aux Céfenates, affiégérent Imola. Je crains que cela n'apartiène à quelqu'une des années suivantes, puisqu'on ajoute que,l'année d'après, les Bolonois prirent cete Ville; ce qui certainement ariva plus tard. Je le erains d'autant plus que Sigonius écrit que, cète année, ceux de Forli firent plus vigoureusement que jamais la guerre à ceux de Faënze qui, se voiant réduits à ne pouvoir pas se soûtenir par euxmême, demanderent du secours aux Bolonois. Ceuxci voulurent effaier d'abord, fi, sans recourir aux armes, leur autorité ne sufiroit pas pour éteindre cete guerre. Les Députes, qu'ils envoièrent à Forli, presserent le Peuple de s'en remètre à l'arbitrage du Podestà de Bologne de tous leurs diférent avec les Faentins , ce qui fut fait ; & le Podestà se hata de publier une trève, afin d'examiner plus à l'aise leurs sujets de querele.

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

son père, étoit dans la Pouille, & que la santé de ce Prince s'altéroit, il comença de songer à mieux. établir sa fortune, & même à se rendre indépendant de l'Empereur. Il s'empara donc, cète année, de Belluno, que les Seigneurs de Camino possedoient. Il se rendit Maître par tra-hison de la forte Ville & Château de Monselice, done il chassa les Oficiers & les Soldats de Frédéric. Enfuite il sit mourir, sous diférens prétextes, ceux qui lui saisoient ombrage à Padoue, Il étoit alors d'un âge avancé; ce qui ne l'empêcha pas d'épou-fer, au mois de Septembre de cète année, Beatrix, fille de Buontraverso de Castelnuovo. Tout de suite, sans même s'ètre dont le tems de la mener à Padoue, il se mit en cam-pagne avec les Troupes de Padoue, de Vicenze, & de Verone, & s'avança jusqu'à Porto & Legnago. Puls, faifant une contremarche secrète, il se prè-senta, la nuit de la veille de S. Mathieu, devans Este, dont une des portes lui fut livrée par un Traltre apellé Vittaliano d'Arolda. Le Peuple, surpris d'une nouveauté qu'il atendoit fi peu, s'enfuit, les uns d'un côté, les autres d'un autre. La Ville est saca-gée; & le Château sur le champ assiégé. Des Bet-froids, ou Tours de bois, & d'autres Machines de guerre batent continuèle-ment, jour & nuit, les Murs, les Tours, & le Palais du Marquis. On die que quelqu'une de ces Machines rouloit en l'air des pierres du poids de plus de 12 cens livres; ce qui nées, se hâte de s'unir Come les Afaires de la tre incroïable. Eccelin sie Terre-Sainte aloient mal, le Pape Honorius III ne des Mineurs, qui lui propouroit aujourd'hui parol-

me Sénat, & leur acorde diverses prérogatives. Néanmoins, avant cet acomodement, Clément étoit venu a Rome, ainst que le prouve une Letre, qu'il derivit à Guillaume, Roi d'Ecoffe, & que Baronius raporte come donée A Laeran le troisième des Ides (le 5) de Mars, l'An premier de notre Pontificat. On voit aussi dans le Bullaire du Mont-Cassin, T. II, Constit. 207, une Bulle de ce Pape donée au meme. lieu le XVI de Calendes de Juin (17 de Mai), Indiction VI, l'An premier du Pontincat.

Ann. 1191, p. 71. Le Pape Clément III termina, cète année, le cours de sa vie, vers la fin de Mars; & fut enterréle 28 du même mois.

## CÉLESTIN III,

precèdemment Hiacinthe, Diacre-Cardinal du Titre de Sainte-Marie-in-Cosmedin, élu Pape le 30 de Mars 1191, & sacré, le Dimanche de Paque 14 d'Avril, par Offavien, E-veque d'Offie, meurt le 8 de Janvier 1198, âgé d'environ 92 ans; & ion Corpa est inhumé dans la Basilique de Latran.

Il étoit Romain; & Fils. de Pierre, lequel étoit fils de Babone Orfino; c'est à dire qu'il étoit de l'illuftre Maison des Ursins.

J'ai doné dans le IVe. Volume à l'Art. de Pafchal II, les Cérémonies de l'installation de ce Pape, teles qu'elles font raporcées dans sa Vie par Pandulf de Pife. Les Cerémonies à l'installation de Célestin III furent bien diférences. On y pratiqua vraisemblablement celles que le Camérier Cinelo, qui fut depuis le Pape Honorius III, décrit dans son Ordre Romain, qu'il compiloir alors. Come je n'ai PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

Il fournit vers le même tems des Troupes au Ros d'Angleterre contre la Nobleffe revoltée.

Une querele du Clergé & de la Noblesse eût cause de grands troubles dans le Rosaume, les Evéques aiant déja lancé l'excomunication contre les Nobles & leurs Adherans, fi le Roi n'eur pas interpose son autorité, pour reconcilier ces deux Corps; & s'il n'eur pas engage la Noblesse à faire quelque satisfaction au Clergé.

Vers ce même tems encore, aiant consenti de prendre part à la Croisade, que le Pape faisoit ptêcher, il unit quelques Troupes à celles de S. Louis, & fit tenir au Pape mille marcs d'argent.

Aiant enfin tout à fair rétabli le calme dans ses Etats, & n'aiant point de guerre étrangère, il parcourut les Provinces du Roisume, suivant Pan-cien usage, pour mètre par tout le bon ordre, & rendre lui-même la justice à ses Sujets. Il mourut des suites d'une chute de cheval, qu'il fie dans ce vojage.

## DUCS DE LORRAINE. SIMON I,

depuis 1115, meure en 1139.

## MATHIEU I,

fils aîné de Simon I, lui succède en 1139;& meurt, en 1176, à Nanci.

Il eut des démêlés avec l'Abbesse de Remire-mont, & les Evêques de Mets & de Toul, sous le Pontificat d'Eugène III, qui jeta l'interdit fur ses Brats, & l'excomunia. Dans une Affemblée, que l'Archevêque de Trèves int, en 1152, à ce su-jet, le Due promit de pas fous la main cer Ou- l réparer les torts, qu'il l

1) manquer dans ce be-" foin, puisqu'il ne s'y m trouve que pour avoir 1) procuré le salut de tout 11 le Roïaume; & de le w secourir, sans qu'aucun » précende se soustraire 1) frauduleufement au farn dean, qu'ils doivent mous porter en comun m. It les avertit auth, a Qu'il n faut se hater de pren-» dre une resolution, qui n les mète à l'abri des m rufes de leurs Ennemis >> & des extravagances (a) n du Roi: Que, s'ils font même avis 1) & s'ils perfiftent conorkamment dans une mê-1) me volouré, pour foum tenir les araques du m fort, en partageant le >> danger, ils auront tou-1) jours pour eux la fa-1) veur du Peuple, & ne manquerone jamais de " Troupes; ce qui les fera 2) réustir sans peine dans 2) tout ce qu'ils entre-1) prendront; Que, fi cha-1) cun aime mieux avoir m recours aux fubterfuges » de la dissimulation, il n'échapera persone de 1) ceux, par qui la more 1) de Maion avoit êté rémission de ces nouveautés, étonés & foufrant impatiemment de se voir en danger & d'être exposes à l'ingraticude pour ce qu'ils avoient cru devoir mériter de la reconoissance, ils sont principalement indignés de ce que le Chambelan Adenulf porte l'audace jusqu'à se montrer à découvert l'Eunemi de Mathieu Bonello. Ils pensent a Qu'une chon se de cète importance n ne doit nullement se négliger; & qu'il ne n longtems la tirannie & ma folie d'un parcit Roim. Quelques-uns meme fort d'avis, it Qu'il faut, dos moment meme, aler

(a) Deliramenta.

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

tement avec les Parmésans & les Plaisantins, il reconduit les Tortonois dans leur Ville, qu'ils comencent à rétablir. La Ligue de Lombardie, s'acroissant de jour en jour, se trouve, cète année, sans comter les Villes de la Ligue de Vérone, composée de celles de Milan, de Manioue, de Brescia, de Bergame, de Novare, de Verceil, de Crémone, d'Asti, de Come, de Lodi, de Bologne, de Ferrare, de Tortone, de Modène, de Reggio, de Parme, de Plaisance, & de la Nouvèle Ville d'Alexandrie. Gene, invitée d'accèder à la Ligue, envoie ses Députés à l'Assemblée générale : mais l'Afaire ne se fait point.

Vers la mi-Mai, les Lucquois, Aliés des Génois, emportent, après plusieurs assauts, le Château d'Asciano. Les Pisans arivent trop tard au secours; & sont batus dans un combat, où les Lucquois leur font beaucoup de Prisoniers, qu'ils envoient à Gène pour être échangés contre les Génois, ci-devant pris par les Pisans. La guerre continue en-€re ces Peuples ennemis, malgré tout ce que fait Willani, Archeveque de mola, & lui comanderent nison. Les Milanois, pour les enga- de restituer ce qu'il avoit subvenir aux besoins de

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

cessoit pas de presser Fre-deric d'acomplir le vœu, qu'il avoit fait, en prenant la Croix, de marcher au secours des Chretiens, qui faisoient la guerre en Egipte. Frédéric lui répondoit, par les plus belles Letres du monde, « Qu'il 1) Étoit tout enflamé du de-1) fir d'emploier là ses for-1) ces pour le bien de la n Chretienté ni ce que le bon Pape croioit: mais la véritable intention de ce Prince, come le tems le fit voir, étoit de tirer des mains du Souverain Pontife la Courone de l'Empire; ce qui lui réussit, ainsi qu'on le verra, l'annee suivante. P. 161. La querèle des Nobles & du Peuple de Plaisance s'aigrit fi fort, cete année, que les premiers sont obli-gés de sortir de la Ville avec toutes leurs Familles. Ils se resirent à Podenzano, s'y choififfent un Po-defià, & comencent d'empecher les Passans du Territoire d'aler au Marche de Plaitance. Les Bolonois font, cète année, la paix avec ceux de Pistoie. Il faut voir à ce sujet Sigonius, qui, Liv. XVI, raporte en détail ce que ces 2 Villes firent à l'ocafion de cète Paix. L'inimitié des Faëntins contre le Peuple d'Imola duroit toujours; & les premiers, assissés des Bolonois, marcherent contre Imola. Pendant qu'ils en ravageoient le Territoire, survinrent Jaque, Evêque de Turin, & Guillaume, Marquis de Montferrat, que le Roi Frédéric envoioit à Rome. Ils défendirent au Podestà de Bologne de molester

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

mirent de faire des Mines surprenantes. Après un mois de siège, les Assièges se rendirent par une Capitulation honorable. Eccelin enfuite s'empara de Vighi-zuolo & de Vescovava, lieux du Domaine du Marquis; & les fit détruire. Il n'essaia pas alors de prendre Cerro & Calaone, Forteresses considérables. Il se contenta de les bloquer, pour qu'il n'y entrat point de vivres: mais, l'année fuivante, il les eut en fon pouvoir. Telles furent les pertes qu'Azzon VI, Marquis d'Efte, alors Podeftà de Ferrare, fit, cète an-née, sans que l'on voie qu'il air fait aucun mouvement pour secourir ses Terres.

Année 1250, p. 295. La Ville de Parme manquoit de vivres, parceque celle de Reggio renoit conftamment le parti de l'Ampereur; ce qui fut cause que l'Armée des Bolonois, des Modénois, des Ferrarois, & des Banis de Reggio se mit en mouve-ment; & le 8, ou plussot le 15 de Juin , elle conduisit jusqu'à la rivière de Crostolo un grand Convoi, que les Parmefans requrent & firent heureusement en-trer dans leur Ville. Hugue de' Sanvitali, de Parme, vint à Carpi, qui de-pendoit alors des Modénois, qui fut livré par l'. Archiprêtre, & dont il comença de se porter pour Seigneur. La Comune de Modène, indignée de cète trahifon, bankt tous les Catpigians, & fit ses prépa-ratifs pour aler détruire cète Place: mais les Carpigians prévintent le coup, en chassant Hugue; & les Modénois se précautione-rent contre de pareilles insultes par une bone Gar-

vrage de Cencio, je vais copier ce que l'Abbé Fleuri, Liv. 71, N. XXVIII, en a tire.

Cencio dit que le Pape Etant élu, le premier des Cardinaux-Diacres le revée de la Chape rouge, & lui done le nom. Le Pape elu se prosterne devant l'. Autel, pendant que l'on chante le Te Deum. Puis les Cardinaux-Evêques le conduisent à son Siège derrière l'Autel. Là, ils viènent à ses pieds; & il leur done le baifer de paix. On Le mene enfuite à une Chaire de pierre posée devant le Portique de la Basilique du Sauveur de Latran. Cète Chaire étoit nomée deslors Stercoraria, parcequ'elle est percée au fond : mais l'ouverture est petite; & les Antiquaires jugent que c'étoit pour égouter l'eau, & que cete Chaire servoit à quelque Bain. Le Pape y començoit ses largesses, en jetant quelques poignées de Monoie. Puis on le conduisoit devant la Basilique de Saint-Silvestre, où on le faifoit affeoir dans un Siège de porphire; & on lui metoit en mains la Férule pour marque du Gouvernement, & les Clefs de la Basilique & du Palais de Latran. Il s'assècit ensuite dans un autre Siège semblable; & on lui métoit une Ceinture de soie rouge, où pendoit une Bourse de pourpre contenant 12 Cachets de Pierres précieuses & du Musc; ee que Cencio ex-plique ainst. La Ceinture fignifie la Continence; la Bourle marque l'Aumone; les Pierres précieuses, les 12 Aporres; & le Musc. la bone odeur de Jésus-Chrift.

Le Lundi de Pâque, Cé. lestin courone l'Empereur Henri IV. Voiés à ce sujet l'Art. de ce Prince aux Empereurs d'Occident &c.

Tome V.

### PRINCES contemporains.

avoit faits; & les Censures furent levées. De nouvèles brouilleries atirèrent un Bref fulminant d'A-drien IV; & les choses ne se purent acomoder que par l'entremise de l'Empereur. Bientot après l'Eveque & le Chapitre de Toul lui cherchèrent querèle sur un Chateau qu'il avoit fait batir & qui leur portoit ombrage. Ils lui nrent à cet égard des réprésentations auxquèles il ne crur pas devoir déférer; & l'Eveque, abutanc de son autorité spirituele, l'excomunia. Mathieu, justement irrité, s'empara de quelques Domaines de l'Eglise de Toul. L'Evêque s'en plaignit au Pape Adrien, qui, sans examen & suivant l'esprit de la Cour de Rome d'alors, chargea les Evêques de Mets & de Verdun de publier l'interdit dans toures les Terres du Duc. Cer ordre produifit un acomodement, Mathieu fatisfit l'Eglise de Toul, & fit des donations à quelques Monafteres.

Il eut guerre ensuite avec Etiene de Bar, qui, venant de prendre possesfion de l'Evêché de Mets, voulut rentrer dans quelques anciens domaines de son Eglise, lesquels é-toient alors possedés par le Due de Lorraine & par diférens Seigneurs. Secouru des Troupes de l'Empercur, Mathieu prit beaucoup de Chateaux & de petites Places apartenautes à l'Eglise de Meis. Il eut poullé plus loin ses conqueres, fi Renaud, Comte de Bar, qui s'êtoit ofert pour Médiateur, ne l'eur pas force de faire la paix, en assiégeant le Chareau de Perni, la principale défense des Etats du Duc du côté de Mets.

dona depuis sa sœur Ber- n étre donés qu'aux Fils the en mariage à Mathieu, n légitimes; mais qu'il Dans la convention, que le the en mariage à Mathieu,

## SAVANS & ILLUSTRES.

of fondre fur Adenulf parn tout où l'on poura le n trouver, & ne pas di-n férer d'avantage de le 1) punir de ses infames " calomnies; parceque, " queique chose qu'ils en-" treprissent, ils seroient minfailliblement seconn des par le Peuple m. D'autres disent, a Que ce " que l'on entreprendroit n avec plus de modéran tion & des mesures " mieux prises, auroit un m plus heureux fucces: 11 Que, dans le moment, " la more d'Adénulf augmenteroit plustot qu'elle one diminueroit le danger, » si le véritable Auteur " des forfaits, qu'il fa-1) loir comencer par aba-" tre, restoit sain & sauf: " Qu'il est donc nécesn saire de travailler à ce n que, l'origine du mal » étant suprimée, le reste n aille de lui-même; par-" ceque, la fource d'une n fontaine étant une fois " épuisée, on n'a point o) de peine ensuite à dessén cher la multirude de n ses ruisseaux n.

Ce dernier avis l'empropos de s'affocier le Comte Simon , fils naturel du Roi Roger, & Tan-crède, fils du Due Roger, ches lequel l'esprit & l'adreffe l'emportoient sur les forces du corps. 11s , savoient que l'un & l'autre à tout ce que l'on pro-jeteroit contre le Roi, parceque, contre le Testament de son Pere, il avoit privé Simon de la Principauté de Tarente, en disant, " Que son Pén re, seduit par l'amour n qu'il avoit pour ses Ban) tards, avoit fait bien n des fantes : Que le Du-11 ché de Pouille & les Prinn cipautés de Tarente & L'Empereur Frédéric I 33 de Capoue ne devoient

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

ger à faire la paix. Les Génois gardoient toujours dans leur Ville, ce Barason, que Frédéric avoit couroné Roi de Sardaigne; & ce Phantôme de Roi, hors d'êtat de leur rembourser ce qu'ils avoient avancé pour lui, ne leur avoit pas encore doné même un à comte. . Ils le conduisent, cète année, en Sardaigne. Il y ramaffe quelqu'argent qu'il leur done: mais, come il s'en faloit beaucoup qu'ils ne fûssent païés, ils le ramènent à Gène.

1169. L'EMPEREUR tient à Bamberg, dans les fêtes de la Pentecôte, une grande Diète, où l'on élit Roi de Germanie & des Romains le Prince Henri, son fils aîné, que l'Archevêque de Cologne courone ensuite.

Le 4 de Février, la Sicile éprouve un furieux tremblement de terre, qui de Catane à Plassa, renverse is tant Villes que Châteaux & Bourgades, & fait périr une très grande quantité de Persones. Carane, Ville alors très riche, est totalement détruite, & près de 15 mille Habitans sont ensevelis sous ses ruines.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

injustement enlevé. Le Podestà feignit de ne pas croire qu'ils fussent Minittres de Frédéric, quoique d'ailleurs le l'enpie de Bo logne fit profession de refpeder es Prince. L'Breque, trrité contre le Podestà, mit Bologne au Ban de l'Empire, & seretira promtement. Depuis, les difé-rens de Facuze & d'Imola furent remis au Jugement de ce même Podestà de Bologne. L'année suivante, Anselme, Evêque de Spire, envoié par Fréde-ric, vint dans cète Ville; & les présens que les Bolonois lui firent, obtinrent de lui qu'il les otat du

Ban de l'Empire. Ann. 1220, p. 162. Le Pape pressoit plus que jamais, par des Letres eres forces, le Roi Frédéric de partir pour l'Expédition de la Terre-Sainte, & d'acomplir son vœu. Frèdéric, qui, bien que jeune, savoit toute la quintessence de la finesse, répondoit au Pape par des Letres les plus pleines de respect & d'afcetion que l'on puisse imaginer proposant des excu ses, & prometant beaucoup. Il écrivit auffi des Lètres flateujes au Sénat & au Peuple Romain, qu'il ad'exhorter à l'obeiffance, qu'ils devoient au Pape, à qui nous avons dit qu'ils avoient doné tant de dégoûts, qu'ils l'avoient force de fortir de Rome. Cel qui retenoit en Ailemagne Frédéric, à qui d'ailleurs une heure paroissoit milie ans jusqu'à ce qu'il put venir en Italie recevoir la Courone Impériale après laquèle il soupiroit, étoit

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Parme, y envoièrent a mille muids de bled : mais, en passant par le Plaisantin, ils furent pris & retenus par le Peuple de Plaifance. C'est ce que les Annales de Milan difent : mais la Chronique de Parme en parle autrement. Soit qu'il y eut déja quelques prouilleries à Plaisance, & que le tori, que les Plaisantins firent aux Milanois & aux Parmefans leurs Aliés, en fut l'effet, soit que ce tort même amenat la discorde, il est cercain que, eete année, la Faction Ghibelline prévalut dans vete Ville; & ce Peuple, ci-devant ataché dur ans un fi grand nombre d'années à l'Eglise, tourna casaque, tant les esprits des Peuples d'Italie étoient alors inconstans. Cète révolution fur cause que le Legat du Pape sortie de cète Ville; & que les Nobles, cedant à la force des Populaires, se retirerent dans leurs Châteaux. Let Crémonois, dans le dessein principalement de se vanger de l'a-front qu'ils avoient reçudes Parmesans, qui leur avoient enlevé leur Carroccio dans l'Astion de 1248, avoient, l'année precedente, elu pour Padettà le Marquis Oberr, ou Hubert Pélavicino, Seigneur très puissant & très Ghibellin, Ce Marquis, s'imaginant pouvoir prendre Parme, qui manquoit a-lors de vivres, parcit de San-Donnino pour aler a-taquer elte Ville avec une grosse Armée de Crémonois & de Banis de Parme. Le Podestà de Parme, Vien qu'inférieur en forces, fortit hardiment avec te Carroccio, que l'on apel-foie Biancardo (Blanchard); &, le Jeudi 13 d'Août, il y eut une ba-Les Crémonois rehâre élire Henri, son fils,
tissent les murs de leur Roi de Germanie & des me Agrola. Dans le fort

ket Empereur fit avec les Romains avant fon Cou-T. VII, p. 72, le premier engagement qu'il fit avec eux fut de leur cèder la Ville de Tufculum , dans laquele il y avoir Garnifon Impériale. Nous avons vu que le Pape Clément III avoit abandoné cète Ville à la volonté du Peuple Romain; & Roger de Hoveden écrit que le Pape Celestin pressa vivemene Henri pour qu'il en fit autant , refufant , fans cela, de le couroner. Ainfi, par ordre du nouvel Em percur, la Garnison, sans en prévenir les Habitans, remit la Ville aux Romains. Le Cardinal Baronius prétend que les Romains ne sévirent que con-tre les Murailles & les Majfons, & qu'ils ne maltraiterent point les Habitans. L'Abbé d'Ursperg, qui vivoit alors, parlant de la Garnison Impériale, dit: Aiant reçu l'ordre de 1'-Empereur, ils remirent la Ville, qui n'étoit point prévenue, aux Romains, qui tuèrent un grand nombre de Citoiens, & qui les mutilèrent tous, ou des pieds, ou des mains, ou de quelques autres membres; ce qui fut reproché par beaucoup de gens à l'Empereur. Godefroi, Moine de Saint Pantaleon, confirme ce récit; & Sicard, Evêque de Crè-mone, dit: L'Empereur dona Tusculum à l'Apostolique, & l'Apostolique le temit aux Romains. Les Romains détruifirent la Ville & la Citadèle. Pour les Habitans, ils crevèrent les ieux aux uns , & mutilèrent les autres d'une manière qui les défigutoit.Par conféquent, le Pape lui-même ne dut pas êere exemt de blame pour de pareilles cruautés, dignes de la barbarie qui ca-

qui devint par là très puisfant en Allemagne, & surcour à la Cour de son Beaufrere, dont il fut l'A. mi le plus fincère, qu'il acompagna dans touceses expéditions & ses voiiages, & qu'il fervit roujours avec zèle.

Il mourat d'une maladie de langueur, laissant plusieurs Enfans de l'un & de l'autre Sexe.

#### SIMON II,

fils premier né de Mathieu I, lui succède en 1176; abdique vers la fin de 1205, ou le co mencement de 1206; & meurt en 1207.

Il eut règné paisiblement fi Frédérie, ou Ferri, Comte de Bitche, l'aîne de ses Frères cadets, n'eur pas pris les armes pour le contraindre d'ajouter quelque chose à sa part de la succession de leur Pere. Ferri perdit une ba taille, & demanda la paix. Simon ne fit pas dificulté de l'acorder, & dona mê me quelques Fiefs à son Frère en augmentation d'hoirie. Bientot après, Ferri, sur des mécontentemens vrais, ou faux, dont on ignore la cause ou le prétexte, se retita près du Comte de Flandre, son cousin, qui lui dona des Troupes : mais Simon, qui ne vouloit point de guerre, augmenta confidérablement la part de Ferri par un Traité fait à Riblemont en 1179; & le déclara son succeifeur au Duché, s'il mouroit sans Enfans.

Il ne s'ocupa plus qu'à gouverner fagement fon Etat. Il empêcha les petites guerres, oue les Seigneurs étoient dans l'usage de se faire. Il reptima la licence des Juremens & des Blasphemes, en ordonent que les Conpables fussent notes; & dérafférisott ces siècles-là. Cè- | truibt les Cotteraux, ban-! de 300 Jeunes Homes,

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES.

m êtoit convenable que n les Fils naturels fussent n admis á possèder les " Comtés & les autres Dis 1) gnices du Roiaume 11; & parcegn'il recenoit enfermé dans le Palais Tancrède, dont le frère Guillaume, Jeune Home d'une très grande beaute; qui ne fa fant du'areindre sa 20e, annee, ne rrouvoit aucun Militaire qu'il ne furpafiat en force, ctoit mort depuis peu. non fans qu'on foupgonat le Roi d'y avoir contribué. Ponello engage Simon & Tanerede dans le complot, en prenant leur serment & seur prétant le sien. Il en use de même avec un grand nombre de Militaires & de Grands Seigneurs, parmi let-quels étoit le jeune Ro-ger ; Comte d'Avellino; cousin dir Roi.

Leur dessein étoit u de " s'affurer d'abord avant n tout de la persone du n Roi, pour l'enfermer dans quelqu'une des In les, ou dans tout aun tre endroit, dont on ) conviendroit unanimement; ensuite de proof clamer Roi fon fils alne Roger, Duc de Pouilo le, qui n'avot encore " que 9 ans "; se persuadant, a Qu'ils plairoient n troient pas agir à mau-» vaise intention & comen tre un forfait; fi, lorf-" qu'ils déposoient un Tin ran à cau'e de ses crimes, ils lui substituoiene n fon fels n. Mais le moiien le plus sur & se plus facile de réullir étoir, par toutes fortes de prometles & de conventions, de forcer Mauger; Gouverneur du Palais, à faire le même ferment, qu'ils avoient fair entre eux. Ils avoients fans cela , peu d'espérance de finces. Mauger avoit toujours avec lui près

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Ville; & les Milanois achèvent de fortifier la leur, & de bâtir leurs Maisons.Les Dames Milanoises donent tous leurs joiaux pour aider à faire les réparations de l'Eglise Métropoliraine de Sainte-Marie. L'Empereur Manuel avoit fait tenir aux Mi-Ianois une grande quantité d'argent pour qu'ils rétablissent leur Ville, & se missent en êtat de ne rien craindre de la part de l'Empereur Frédéric. Dans le dessein d'avoir toujours un pied en Italie, en confervant Ancone, Manuel avoit fait aliance avec Alexandre II & les Lombards.

Les Consuls de la nouvèle Ville d'Alexandrie vont trouver Alexandre à Bênevent, pour mêtre leur Ville sous la protection des Papes, auxquels ils s'engagent de païer un Cens annuel.

Les Bolonois, secourus des Troupes de Ravenne, afliégent Faënze. Les Affiégés demandent du secours à Forli, dont les Troupes, peu loin de la rivière de Senio, batent les Bolonois, & leur font 400 Prisoniers (1).

(1) Le Ghirardagei, dans

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

Romains; ee qu'il faifoit, sans en avoir instruit le Pape, ni demande fon consentement; & ce dont il s'exeusa depuis par diverfes raifons mandites, L'élection eur lieu réélement; Frédéric fit eroire au Pape, qu'il en avoit suf-pendu l'exécution jusqu'à ce que le Saint-Siège l'est aprouvée. Débarassé de cese importante Afaire, il partit d'Allemagne; & vint à Verone d'où, le 13 de Septembre, il écrivit au Pape. Si nous en voulons eroire Galvano Fiamma, Ch. 254, il demanda la Courone de Fer aux Milanois, qui la lui refusè-rent. Il est plus vraisemblable que, conoissant leur disposition à son egard, Il ne s'exposa pas à recevoir un pareil afront. P. 163. Etant passé par Modène à Bologne, il écrivit encore, le 5 d'Ostobre, au Pape des Lettes pleines de ses protestations ordinaires d'obeissante filiale, d'agrandissement du Temporel de l'Eglise Romaine , & d'autres tendreffes , qu'il ne coûte pas beaucoup d'écrire. Outre ce que les nouveaux Empereurs avoient coûtume de promètre, il importoit beaucoup au Pape que le Rosaume de Sicile & de Pouille, si son possesseur recele, ne fût pas réuni à l'-Empire; ce qui ne pouvoit être sans causer un très grand tort à l'Eglise Romaine. De plus, il defiroit extrêmement que le nouvel Empereur emploiat ses forces au secours des Chretiens dans l'Egipte & dans la Sirie. Il voulue done s'assurer d'abord de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

du combat , les Banis criérent : A la Ville! A la Ville! A se cri, les Parméfans se retirent furieux pour prévenir la tentative des Ennemis. Il s'en entaffe une si grande soule sur le Pont de la Ville, qu'il se rompt; & que, non seulemene ceux qui se trouvoient dessus: mais encore un tres grand nombre de ceux qui les suivoient, également presses par les leurs & par les Cremonois, tomberent dans la rivière, & s'y noie. rent. Il périt par cet acci-dent & par les épées des Ennemis une très grande quantité de Parmésans; & 3 mille Fantaffins & beaucoup de Cavaliers furent faits Prisoniers, parcequ"ils ne pouvoient pas rentrer dans la Ville. Ils furent tous menés en triomphe à Cremone; & le triomphe fut d'autant plus éclatant, suivant l'opinion de ce tems-là , qu'il étoit décoré du Carroccio des Parmésans. On se souvint longtems à Parme de cète malheureuse journée, qui sue nomée la mala Zobbia. Sigonius, Liv. XVIII, die qu'ensuite on fie soufrir des outrages & des tourmens aux Prisoniers, pour les forcer à se racheter: mais, si nous en croions Antonio Campo, dans son Histoire de Crémone, on se contenta, pour leur faire afront, de les renvoier libres après leur avoir ôté leurs hauts-de-chausse. Cete victoire aquit au Marquis Pélavicino tant de erédit, qu'il s'éleva peu à peu, come nous le véroni, à l'état le plus confidérable. Trois jours après, Alverio de Palu ou de Palade fit le siège de Mozano, Château de la dépendance de Parme; & Pon eut nouvelle que les Manson Histoire de Bologne, ces 2 points. Frédéric ne touans acouroient au se-Liv. III, raporte cète dé- fie aucune dificulté là-des- cours des Parmésans; ce

te misérable Ville fut tè-Lement détruite, qu'il n'y resta pas pierre sur pierre, & qu'elle ne s'est point rétablie depuis. On dit que les Habitans, qui resterent en vie, se construisirent dans le voisinage des Cabanes de Frasche (Branches d'arbres |, d'où vient le nom de la Ville de Frafcati d'aujourd'hui. Nous avons vu pendant plus de z siècles Tuseulum, en bute à la haine des Romeins, se maintenir par la protection des Papes, Deux Romains sont Papes, l'un après l'autre, & ce qui se fait de plus éclatant dans le premier mois du Pontificat du second est l'anéantissement de cète Ville.

Ann. 1198, p. 98. Le Pape Célettin III mourut de VI des Ides (le 8) de Janvier de cète année; & fon Corps fut inhumé dans la Basilique de Latran.

Ce Pape siègea 6 ans, 9 mois, & 9 jours.

## INNOCENT 111,

élu, dit sa Vie, le 8 de Janvier 1198, & consacre le 22 de Fevrier suivant, meure à Pérouse le 6 de Juillet 1216.

Son nom étoit Lothaire. Son Père étoit de la Maison des Comtes de Segni, & s'apelloit Transmond, ou Thrasimond. Sa Mère Clarice étoit d'une Famille Noble de Rome.

Pourvu d'un esprit pé netrant & d'une mémoire excellente, dit fa Vie,com. posee par un Auteur inconnu: mais contempo rain, il fut savant dans les Lètres Divines & Humaines ; éloquent, foit qu'il parlat la Langue vulgaire, soit qu'il se servit de la Langue originale; habile dans le Chant & la Pfalmodie ; de taille médiocre: mais d'une réprésentation agréable; gardant le mi-lieu entre l'avarice & la remplace son père Ferri I

PRINCES contemporains. ] SAVANS & ILLUSTRES.

dits qui ne vivoient que de rapines-

Ce fut dans l'Abbaie de Saltabourg, fondee par son aieul Simon I, que, las des soins du Gouvernement, il se retira pour ne penser qu'à l'afaire de son salut. Il ne survecut guerre plus d'un an à sa retraite.

Il ne laissa point d'Enfans; & les diférens noms, que les divers Historiens donent à sa Femme, ne nous aprènent, ni coment elle s'apelloit, ni ce qu'elle étoit.

Quelques Historiens modernes parlent des voiages & des exploits de ce Duc à la Terre-Sainte: mais les Historiens anciens ne les ont point couus.

## FRÉDÉRIC III, FERRI I,

neveu de Simon II, lui fuccède vers la fin de 1205, ou vers le comencement de 1206, par la cestion de son père Frédéric, ou Ferri, Comte de Birche; & meurt à Nanci le 10 d'Octobre 1213.

Il avoit épouse, du vivant de son Oncle, Agnès, que d'autres noment Théomacète, fille de Thibaut. Comte de Bar; & ce fut à la prière de ce Comte, que le Comte de Bitche ceda ses droits à son Fils.

Ferri I règna si peu que son Histoire n'ofre rien de remarquable, si ce n'est une guerre qu'il eut avec le Comte de Salm, au sujet de l'Abbaïe de Senones: mais les détails n'en font pas conus.

Sa Femme le fit Père de 7 Enfans, 4 Fils & 3 Filles. Thibaut I & Mathieu II, les 2 aînés de ses Fils furent, l'un après l'autre, ses successeurs au Duché.

THIBAUT I

qu'il emplojoit à la garde du Palais. Il les disposoit de manière dans les pafsages étroits des Portes, qu'il leur étoir aise d'empêcher d'entrer quelque nombre de Soldars que ce pût être; & que fi, par hazard, il en entroit quelques-uns en cachète, il étoit certain que, la fortie leur étant fermée, ils étoient arêtés fans aucun espoir de se sauver. Mais ce qui s'oposoir a leur dessein est que Mauger étoit un Home de mœurs auftères, qu'on ne pouvoit par aucune infinuation faire marcher du côté que l'on vouloit, ni persuader de se mêler de pareilles Afaires. Efraïes de ces dificultés, ils craignoient de lui confier une chose si secrète; ce qui les mit dans la nécessité de s'adreffer au Concierge du Palais (a), par le moien duquel ils espèroient venir plus furement à bout de ce qu'ils avoient en vue. Le Gouverneur, pour s'exemter de la peine de courir continuèlement, se déchargeoit sur le Concierge des fatigues de son Poste, & lui con-fioit tout le soin de la garde du Palais. Ce même Officier étoit obligé , par sa Charge, de visiter fouvent ceux que l'on tenoit enfermés dans les diférentes Prisons; d'en rendre l'état plus doux, ou plus dur, selon qu'il le jugeoit convenable; & de nomer à la garde de chaque Prison ceux qu'il vouloit. Ils ne doutoient pas que sa cupidité ne fut amorcée par l'espérance d'une fortune; & qu'il n'oposar à leurs propositions que de très légères dificultes, furtout la pluspare de ses Amis, engagés dans le complot par leur serment, lui pouvant

(a) Gavarretus Palatii.

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

Gène est agitée de discordes intestines: mais l'Archevêque Hugue & les Confuls font tant qu'ils rétablissent la concorde & l'union entre les Citoiens.

La guerre continue entre les Pisans & les Lucquois; &, parceque les premiers s'étoient fortifiés du secours des Peuples de la Garfagnana & de la Vertiglia, les seconds ont recours aux Génois, qui ne manquent pas d'acourir pour les aider à se défendre. On traite d'acomodement; & l'on! ne peut rien conclure. En conséquence les Pifans & les Génois continuent de se faire la guerre sur mer.

1170 FRÉDÉRICEN voie en Italie Everhard, Evêque de Bamberg, qu'il charge de voir Alexandre 111, en lui défendant d'entrer dans les Etars du Roi Alexandre de Sicile. soupçone que le dessein de l'Empereur est de le mètre en méseutelligence avec les Contédérés de Lombardie. Il eur en donc avis afin

faite de ses Compatriotes: mais il presend que les 60lonois écoient ales au fesours des Ravegnans contre qui les Troupes de Fac ze & de Forti coméepient des Hustilices. Mu tat. Annal. T. VI, p. 189. Iti, come on le voit par un l Rojaume les Frères Pré-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

sus 3 & continua sa marche heureusement jusqu'à Rome, où le 22 de Novem-bre, il fut solemnèlement couroné Empereur, avéc sa semme Constance d'A ragon, par le Pape Honorius, dans la Bafilique de Samt-Pierie, où se fit un grand concours du Peuple Romain, qui se tint en repos. Le même jour, le nouvel Empereur publia dans le Vatican un fameux Edic contre les Héreti ;ues Mauicherns, ou Patarins, qui vivoient alors publiquement, ou secrétement dans presque toutes les Villes de Lombardie. Il y avoit dans le même Edit de la Liberte des Ecclési tiques. Il sie présent de quelques Etats à l'Eglise Romaine, & lui restitua les Biens de la Comtesse Mathilde. Le Moine Albéric de Trois-Fontaines ajoute une particularité. C'est qu'il fit rentrer à main armée dans Rome le Pape, qui, depuis 7 mois, en étoit dehors, & qu'il reconcilia les Romains avec lui. Quant à l'Expédition de la Terre-Sainte, il prit de nou-veau la Croix des mains du Cardinal Hugolin, E vêque d'Offie; & s'engagea d'envoier, au mois de Mars prochain, un puif-fant secours aux Crosses, & de paffer lui-même dans quelques mois, en Pelesti tie, ne le pouvant pas actuetement, parcequ'il faloit qu'il rangeat à leur devoir les R. belies de la Pouille & les Sarafins de Sicile. Le 26 de Novembre, ê ant près de Rome, il confirma les Priv lèges de l'Eglife de Bologne, à la prière de l'Evêque Hen-

ROIS, & aurres SOUVE. RAINS en ITALIE.

qui fut caufe que ceux-et coururent avec courage délivrer Mozano, & qu'ils firent Prisoniers 100 des Assiégeans, Les Reggians ruvagèrent les environs de Novi, & prirent Campa-guola avec 260 prisoniers. A voir que, ecte année, les Milanois prirent sur les Lodigians les Châteaux de Filliraga, de Brignate, & de Zinido, l'on peut conjecturer qu'à l'exemple de Plaisance, la Comune de Lodi s'écoie recirée de la Ligue de Lombardie pour prendre le parti de l'Empereur. L'excessive chaleur fit cependant perir beaucoup de Milanois dans cete expédition; laquèle fut depuis apellee l'Escroito della Caldana (L'Armee de la chaule j. Au mois d'Août de l'année précèdente, Eccelin de Romano avoit établi Podestà de Padoue Aniedifio de' Guidetti, fils d'une de fes Sœurs. Cet Home, fait par la Nature pour être le Ministre d'un eruel Tiran, êtant guidé par sa méchanceté propre & par les ordres barbares de son Oncle, prive de la viebeaucoup de Citoi-iens nobles de Padoue, à l'ocasion de quelques Vers faits contre Eccelin, & sous d'autres prétextes. Le plus considérable d'entre eux fut Guillaume de Campo-San-Piero , l'un des Personages les plus illustres, non seulement de Padoue : mais auffi de la Marche d'Ancone.

L'Empereur Frédéric paffa, cète année, dans la Poui!le ; & l'on ne trouve pas qu'il ait entrepris, ou fait quoi que ce foir. Probablement il foufrie quelque dérangement dans sa santé. Pierre de Curbio néanmoins, dans la Vie d'Innocent IV, écrit que, dans ce tems, il chassa du

prodigalité: mais plus libéral quand il s'agissoit de faire des aumones, & de doner des vivres, & plus économe dans tout le reste, à moins qu'il n'y cut nésessité de ne le plus être; sévère avec les Rébelles & les Murins: mais doux avec les Humbles & les Soumis; courageux, ferme, enagnanime & fin. Il dé-fendit la Poi, & combatit l'Hérésie. Il eut de la roideur quand il falut faire justice, & de la bonté quand il fut question de faire miféricorde. La Prospérité le vit humble, & l'Adversi sé patient. La vivacité de son tempérament le rendoit un peu colère: mais Il faisoit grace sans peine. Il sit ses études, d'abord à Rome, puis à Paris, ensin à Bologne; & l'emporta sur ses Condisciples, eant pour la Philosophie, que pour la Théologie, come on le voit par les Ouyrages, qu'il fit & publia dans diferens tems. Avant fon Pontificat, il composa ses Livres De la misère de la Condicion Humaine, Des Mistères de la Messe, & Des quatre espèces de Noces. Depuis il fit ses Livres de Sermons, de Lètres, de Décisions | Regestorum) & de Décrétales, qui montrent clairement , combien il étoit habile dans le Droit Civil & dans le Droit Canonique (a). Le Pape Gregoire VIII de sainte mémoire Pordona Soudiacre, &, lorfqu'il eut 29 ans , il fut fait Diacre-Cardinal par le Pape Clément III, qui lui dona l'Eglife des Saints-Serge-&-Bacche, done luimême avoit été Diacre-Cardinal.

Deux ans après son élection au Cardinalat, il fit rebatir & décorer à ses dépens l'Eglise de son ti-

(a) L'Anteur dit Droit

PRINCES contemporains.

en 1213; & meurr en 1220 à Nanci, ne laif-fant point d'Enfans.

Son mariage avec Gertrude, fille d'Albert, Comte de Dasbourg, fut arêté des 1206: mais la célèbration ne s'en fit qu'en 1214, parcequ'aparemment l'age de Gertrude ne permit pas de la faire plustot. Le jour même de cète cérémonie, l'Empereur Frédérie II, qui n'étoit encore alors que Roi de Germanie & des Romains, en concurrence de l'Empereur Otton IV, le créa son Vacaire dans le Roiiaume de Lorraine. Une Histoire manuscrite Ferri 1 dit qu'en même tems cet Empereur lui dona, pour lui & ses successeurs, le droit de porter l'Aigle Romaine dans leur Banière, dans leurs Brendarts & dans leur Ecusson. Cète particularité ne paroît fondée sur rien. Il est seulement certain qu'avant Thibaut I, les Ducs de Lorraine n'avoient point les Alérions pour armes; & qu'on les voit depuis lui dans leur Banière, dans leurs Etendarts, dans leurs Ecus & fur leurs Monoies.

Par le Traité de son mariage avec Gertrude de Dasbourg, Thibaut I s'engagea de restituer au Comte Albert le Chareau de Thiacourt, éloigné de 3 lieues de Fauquemont & de 2 de Meis, pour en jouir fa vie durant, à condition qu'apres la more d'Albert ce Chateau retourneroit au Duc son gendre & à sa Femme; & que, s'ils n'avoient point d'Enfans, il retourneroit aux Ducs de Lorraine. Il ariva de là que Thibaut devint dans la suite possesseur du Comte de Mets & du Comté de Dasbourg. Ce dernier étoit très considérable.

Au comencement de humain, & Droit divin. I son regne, il eur guerre! de faire, ils surent cause

SAVANS & ILLUSTRES.

avec sureté doner quelque indice de ce qu'on projetoit.D'abord on fonde par degrés son esprit. Ensuite, aiant conu certainement ce qu'il desiroit, on obtient si pleinement de lui ce que l'on en souhaitoit, que, de lui. meme, il fait serment a d'exécuter losalement n ce qu'ils lui comanden ront, & de l'executer n de la manière qui lui n sera prescrite n. Or ce qu'on lui prescrivit fut a Qu'il eut soin, le jour marque, d'oter les fers n à tous les Prisoniers, n que l'on avoit cru den voir faire participans n du complet; & qu'il n cue soin de les pourvoir " d'armes, afin que, lorf. nqu'on doneroit le fignal, mils forrissent promten ment chacun de leurs 1) prisons 11. Ces Prisons étoient dans le Palais autour du Clocher de l'Horloge, & de la partie que I'on apelloit la Tour Gra-

Toutes les mesures ainsi prises; Bonello partit pour Mistreto, dans le dessein d'y faire porter des ar-mes & du bled, & de mu-nir ses autres Terres & Châteaux de toutes les choses nécessaires. En partant, il eut soin d'avertir ses Associés u de se con-3) duire avec prudence & " circonspection jusqu'à m son recour, & de ne m pas comuniquer au han zard le fecret, dont ile 3) étoient dépositaires : si n cependant il arivoit, ce n qu'il ne prévosoit pas, n quelque chose qui men ritat de l'atention, de n lui mander de venir, 3) parcequ'il ariveroit cer-3) tainement plustot qu'on or ne l'acendroit, avec un 11 gros Corps de Troum pes m. Mais, en ne s'en tenant pas exaclement à ce qu'ils avoient promis

Xiv

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

qu'ils envoient un Député, qui soit présent à la conférence avec l'Evêque de Bamberg. Ce Député n'est pas plustôt arivé, qu'Alexandre se rend à Véroli dans la Campanie, pour y recevoir le Comissaire de l'Empereur. L'Evêque lui fait demander une audiance sans témoins; ce qui redouble ses soupçons: mais il faut qu'il se résolve, malgré lui, d'être tête à tête avec l'Everhard. Celui-ci lui dit . « Que >> l'Empereur est résolu >> d'aprouver toutes les so ordinations, qu'Ale->> xandre a faites: mais il ne s'explique qu'avec beaucoup d'ambiguité sur la légitimité de son Pontificat, & fur l'obéissance, que l'Empereur lui devoit come au seul véritable Pape. Alexandre informe les Cardinaux & le Député de la Ligue de la propofition de l'Empereur. Il répond ensuite à l'Evêque de Bamberg, « Qu'il s'êtone coment so il a pu se charger » d'une pareille comifm fion, dans laquèle il » ne s'agit pas du point » le plus important : » Que pour lui, l'Em-» pereur le trouvera so toujours dans la dif-» polition de l'honorer EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Diplôme que le Ghirardacci raporte dons fon Hist. de Bologne, Liv. V.

Il se rendit ensuite dans la Pouille. Année 1221, p. 166. Nous aprenons des Annales de Rinaldi qu'Honorius III comença de faire de grandes plaintes contre Frédéric II, parcequ'il n'avoit pas tenu sa parole d'envoier un puissant secours aux Chretiens, qui faisoient la guerre en E-gipte. Mais il est certain qu'il avoit jusqu'ici satis-sait de bon cœur à l'engagement, qu'il avoit pris avec le Pape. Il avoit envoié dans ce pais une Flote de 40 Galères bien armées sous les ordres d'Henri, Comte de Malte, le plus brave & le plus expérimenté Capitaine qu'il y eut a-lors pour la Mer, & de Gautier de Paléar, Evêque de Carane, son Grand-Chancelier. Je ne saurois dire si dans cète Flote étoient comprises & Galères comandées par le Comte Mathieu de Pouille, que Jaque de Vitri & Bernard le Trésorier disent être abordées à Damière au mois de Juillet, après avoir pris en route 2 Vaisseaux corsaires des Sarafins. Il paroît encore que l'Empereur fournit des Bâtimens de transport au Duc de Bavière, qui, presse par ce Prince, se rendit à Damiete avec une grande quantité de Noblesse & de Troupes d'Allemagne. Cète expédition eur un très mauvais succès par l'orgueilleuse opiniatreté du Cardinal Pélage, Evéque d'Albano , qui, s'imaginant que sa qualité de Legat Apostolique de la ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

cheurs & les Frères Mineurs, qu'il soupçonoit extrémement de manœuvrer contre lui; qu'il fit soufrir des tourmens à quelques-uns, & qu'il en fit mourir d'autres. Mais on a vu plus haut qu'il n'avoit pas atendu cète année banir ces Religieux. Îl fut ataqué d'une dissenterie mortèle au Château de Fiorentino dans la Capitanate de la Pouille; & suivant les meilleurs Historiens, tels qu'Albert de Stade, Ricordano Malaspina, le Moine de Pa-doue & les Annales de Gene, il cessa de vivre le 13 de Décembre, fite de Ste. Lucie. Je puis bien raporter les circonstances de sa mort: mais en pro-testant que je ne sais que croire de ce que disent les Historiens de ce tems-là, qui ne gardoient aucune mesure dans leurs haines & dans leurs passions, & que ne prenoient aucun soin de distinguer la vérité d'avec les bruits populaires. Ri-cordano Malaspina, Ch. 143, Jean Villani, son Copiste, Liv. VI, & Sabas Malaspina, Liv. I de son Hift. de Florence, Ch. 2, disent qu'on avoit prédit à Frédéric II, qu'il mour-roit à Florence; & que, par cète raison, il ne voulut jamais entrer dans Flo-rence ni dans Facuze: mais qu'il ne fongea pas qu'il devoit trouver la more à Fiorenzuola) ce lieu s'apelloit Fiorentino). Ce récit a l'air d'une fable, imaginée peut-être sur ce que, par quelque accident, il n'entra jamais dans ces Villes. Ricordano dit encore que dans le dessein d'avoir le Trésor de Frédérie & la Seigneurie du Rolaume de Sicile, Man-fred, fils naturel de ce ment pourvu de tout ce moien d'un oreiller, qu'il

tre, qui tomboit en rui-ne, & qui, par le peu de hauteur du batiment, paroiffoit pluftot une Cripte, qu'une Basilique; &, dès qu'il sur Pape, il ordona que les biens, qu'il avoit aquis pendant son Cardinalat, fussent emplosés à faire devant cète Eglise une Galerie en colonade. Sur quoi son Historien dit: Beaucoup de gens furent étonés de ce qu'il avoit au comencement de son Pontificat, de quoi fournir à de si grandes dépenses, vu que ses mains avoient toujours rejeté tout présent honteux ; qu'il n'avoit jamais reçu, ni don, ni promesse de qui que ce fut, avant que son Afaire fut terminée; qu'il n'avoit rien exigé de persone; qu'il avoit toujours marché par le grand chemin, sans s'é-carter à droite ni à gauche; qu'il avoit vécu sans querè-le avec ses Frères; & qu'il n'étoit jamais entré dans aucune Fadion.

Quand Celestin III fut mort, quelques - uns des Cardinaux s'aisemblèrent dans un Monastère, pour délibérer plus librement & plus furement du choix d'un successeur: mais le Cardinal Lothaire aima mieux assister aux obsèques de Célestin, qui se tirent dans la Basilique de Latran. Après la céremonie, il ala trouver les autres Cardinaux. La Meffe du Saint-Esprit fut célèbrée par les Cardinaux seuls, qui se donèrent ensuite le baiser de paix; & s'assirent, pour délibérer for l'Election. Les Examinateurs, suivant la coutume, recueillirent les sufrages & les mirent par écrit. Il se trouva que le plus grand nombre des voix étoit pour Lothaire; trois autres Cardinaux en aiant eu feulement quelques-unes. Après un peu de contestation sur son point, & ses Ennemis pil- tre eux; love selui qui

PRINCES contemporains.

avec le Roi Frédéric II, qui s'étoit emparé de la Terre de Rosshem. Lambirin, Général des Troupes de Lorraine, surprit la Ville: mais il prit fi peu de précautions pour conserver sa conquete, qu'il laiffa ses Soldats la piller, & faire ensuite la debauche. Les Ennemis, les aiant furpris plonges dans l'ivresse & dans se sommeil, les massacrèrent tous, à l'exception de Lambirin & de quelquesuns qui se sauvèrent. Peu de tems après cète expedition, le Due prit parti pour l'Empereur Otton IV dans la guerre, qu'il fit pour les intérêts de son oncle Jean Sans - Terre, Roi d'Angleterre, à Philippe-Auguste, Roi de France. Il se trouva, le 27 de Juillet 1214, à la célèbre bataille de Bovine, qu'Otton perdit, & qui fut sa ruine totale.

Par un Traite, que Thibaut fit ensuite avec Henri, Comte de Bar, son oucle, il s'engagea de lui rendre & de lui garantir ce qu'il réclamoit sur les Dues de Lorraine, tant en Chareaux qu'autres Terres. La Duchesse, mère de Thibaut, contracta le même engagement; & le Comte Henri ceda ce qui lui pouvoit apartenir dans diférensChateaux ouFiefs de Lorraine.

Thibaut fit dans le meme tems, avec Conrad, Evêque de Mets, une a-liance ofensive & défenfive envers & contre tous, excepté le Roi des Romains & l'Archevêque de Trèves, avec lesquels l'Evêque ne vouloit point avoir guerre.

En 1218, il recouvra fans peine Rosshem: mais il atira par là Frédéric II en Lorraine; & ce Prince l'ailiégea dans Amans. Ses Amis ne le secoururent

SAVANS & ILLUSTRES.

que des 'comencemens fans danger furent fuivis d'une fin très dangereuse.

Un d'entre eux, défirant qu'un Militaire, ion plus cher Ami, fut de la Conspiration, lui sie part de tout ce qu'on avoit fait jusqu'alors, & négligea d'exiger de lui qu'il sit serment de ne pas reveler ce qu'il lui confioit, soit qu'il en mesurat la tidélité fur la siène propre, soit que, faute de discernement, il ne co-nut pas tout le danger de Pentreprife. Il Pinstruisie du tems fixé pour l'execution; il lui noma les Auteurs du complor; & répondit exactement à toutes ses questions. Enfin il éprouva qu'il est vrai, come on a coutume de le dire, que l'excès de précaution ne nuit pas. Cer autre Militaire, le remerciant de ce qu'il l'avoit instruit d'une chose d'une si grande utilité, lui demande jufqu'au lendemain, come pour se confulter lui - même; & va for le champ entretenir un autre de ses Amis de ce qu'il venoit d'aprendre, ajoutant, a Qu'un mprojet si détestable ne de. n voit point être ensevell m dans le filence; que fi , " par malheur, il avoit " fon execution, il imprimeroit à la Sieile une n éternèle infamie; & » qu'on auroit juste rai-" fon, dans la fuite, de m) doner le nom de Tralmais : mais ) qu'il auroit soin d'emn pecher que cela n'arin rivat; & que le plasfot m qu'il pouroit, il teroir n conoître à la Cour les n Auteurs du crime, & les 22 complices de la Confoi-" ration ". Celui qui l'ecoutoit, étant du nombre des Conjurés, les apelle des Traltres; feint d'être extrêmement indignés con-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empe-TOUR FREDERIC I.

maucun autre Prince, » pourvu qu'il fasse so voir pour l'Eglise, sa mère, le respect d'un » Fils ». Il congédie l'Evèque avec cète ré-

ponfe,

Pendam qu'il étoit à Véroli, les Romains, satisfaisant leur haine contre Tusculum, lui font une rude guerre. Rainon, Seigneur de cète Ville, se voïant hors d'êtat de se désendre, cède à Jean, que l'Empereur avoit fait Préfet de Rome, sa Seigneurie en échange de celle de la Ville de Montefiascone & du Bourg de San-Flaviano, sans faire aucune mention du Pape, dont il tenoit son Fief. Les Habitans de Tusculum, qu'il dispense de leur serment de fidélité, se flatent que leur nouveau Seigneur va les mètre à l'abri de la fuzeur des Romains: mais. pressés plus vigoureusement que jamais, ils députent au Pape à Véroli, pour se doner entièrement à lui. Rainon, qu'on n'avoit pas voula recevoir à Montehascone vient, en même tems, implorer la pitié du Pape, & fait à l'Eglise Romaine une donation de Tusculum; ce qui pour lors oblige EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

qui fait un grand Home de guerre, voulut absolu-ment être le maître de toutes les opérations de la Campagne, & ne fit que les sotisses les plus extravagantes & les plus préjudiciables à l'intérét des Chretiens Latins du Levant. P. 167. La Flote, envoite par l'Empereur, ne servit de rien pour cete Expédition. Le Continuateur de Caffaro die ( Que n ce fut parceque l'Armée m Chretiène, n'en fachant npas l'arivéi, ne put en tirer n aucun service n. Peut-étre aussi fût-ce parceque les Sarasins l'empéchérent de remonter le Nil. Ce qu'il y a de certain, & nous l'aprenons de Richard de San-Germano, c'est que le Grand - Chancelier Gautier, Evêque de Carane, & le Conte de Malte, qui comandoient cète Flote, craignirent, fans doute avec raison, d'êire punis par l'Empereur. Le premier s'enfuit à Venile, & mourut ensuite dans cete Ville. L'autre, de retour en Sicile, fut mis en prison, & dépouillé du Comté de Malte. Mais le Continuateur des Annales de Gène dit qu'il ne perdit ce Comté qu'en 1223, étant soupçoné d'intelligence avec les Sarafins. P. 170. Suivant les Chroniques de Bologne, il y eur, cête année le 23 de Juillet, une Adion à Corneglio, entre les Troupes de Bologne & celles d'Imola. Les plus foibles, c'est à dire les dernières, furent batues, & laifscrent environ 15 cens Prisoniers entre les mains des Vainqueurs. Mais Sigonius, Ecrivain très infor-mé de tout ce qui concerne

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

lui mit sur sa, bouche. Ce n'est encore là peut-être qu'une fable. Aucun des plus anciens Auteurs n'en parle; & d'ailleurs cela n'est pas vraisemblable, parceque Frederic avoit des Fils légitimes héritiers du Rojaume, auquel Manfred alors ne pouvoit pas prétendre; & que, s'il se fut emparé des trésors de son Pere, il en auroit rendu bon comie au Roi Conrad. Enfin il dit que Frederic II mourut excomunié & sans pénitence. La même chose est assurée par Pierre de Curbio, Historien & Chapelain d'Innocent IV, & par le Moi-ne de Padoue: mais Guillaume du Pui, Albert de Stade, & Mathien Paris, non pas son Continuateur, Historiens qui vivoient alors, assurent qu'il mourut contrit & pentient, après avoir reçu de l'Archevêque de Salerne l'absolution de ses pechés; ce qui se trouve confirmé par une L'exre de Manfred au Roi Conrad, son frère, laquèle Baluze a publice dans le I Tome de ses Melanges. La mauvaife réputation de Frédéric étoit cause que l'on ne pensoit & l'on ne croïoit de lui que le mal, Il avoit envoié, cète année, une Ambatfade au Sultan d'Egipte pour tra-vailler à la délivrance du Roi de France, Prisonier de guerre des Sarafins. Ses Ennemis publièrent que cete Ambalfade avoit un but tout contraire. Au refte Frédéric avoit de rares qualités, dont Nicolas de Jamfilla , Partifan déclare de son fils Manfred fait l'énumération ; c'est à dire un grand courage, un grand sens, beaucoup de policesse; le goût des Lètres, qu'il rapella le premier, & dont il procu-Les Romains de laisser de eèse Asion. Il dit, Liv. ra l'accroissement dans son

age de 37 ans, ils s'acordérent tous à le nomer Pape, quoiqu'il le refusat, en versant des larmes & poutsant des sanglots. L'-Auteur de sa Vie, pour se conformer à l'usage du tems, ne manque pas d'enluminer cère élection d'un peu de merveilleux. Trois Colombes volèrent beaucoup dans le lieu de l'Affemblée; & lorique Lothaire, nome Pape, prit seance à part, une d'elles s'ala poser à côte de lui. Quelques Vifions, ou pour mieux dire quelques Reyes imagines après coup, anoncerent qu'il épouseroit sa Mère. L'Historien ajoute it Que des Persoon nes religieuses eurent 3) beaucoup d'autres vi-3) fions, qui préfageoient fa 3) grandeur future : mais 3) qu'il s'abstient de les 3) raporter, parcequ'Inno-27 cent lui-même ne vou->) loit point qu'on en par-91 lat 11. Cela veut dire qu'Innocent avoit affés de probité, pour ne pas vou-loir qu'on emplorat en sa faveur de ces pieuses fraudes, dont le Zèle indifcret faisoit tant d'usage dans les fiecles d'ignorance & de barbarie; & dont, quelque soient les lumières de ce siècle, nous le voïons depuis pres de 40 ans ofer encore faire un usage, qui déshonore également, & la raison humaine, & la Religion. L'Historien dit que lie-

lection se fie le fix des Ides (le 8) de Janvier, l'an de l'Incarnation du Seigneur mille cent quatrevingts-dix-sept. Il y a quel-que chose à dire sur ces dates. Adoptons celle de l'année, en disant que l'-Auteur se sert de l'Année Florentine, qui ne comencoit que le 25 de Mars. La date du jour pouroit bien être fausse. Il faut, dit Muratori, T. VII, An-

PRINCES contemporains.

lèrent ses Terres; ce qui l'obligea de recourir à la clémence du Roi des Ro mains, qui lui pardona: mais qui le retint Prisonier; & qui l'obligea de figner, le 1 de Juin 1214, un Traite qui fut tout à l'avantage de ses Ennemis. Il fut ensuite conduit en Allemagne, n'aiant avec lui qu'un Page & 4 Gentilshomes. Frédérie le traita fort bien, le fir man ger à sa table; & lui fournit abondamment tout ce qui lui pouvoit être nécessaire: m is il le laissa loger à l'Hotellerie. Il lui rendit la liberté, mosènant is cens livres, au mois de Juin 1219,

On a dir qu'il eur à peine passe le Rhin, qu'une Coursisane, députée par Frédérie, lui vincofrir ses services, & l'empoi-ona. Ce n'est là sans dou te qu'une fable. Ce qu'il y a de vrai, c'est que Thibaut, depuis son retour d'Allemagne, ne fit que languir juiqu'à sa mort.

#### MATTHIEU 11

succède, en 1220, à son frère Thibaut I, & meurt en 1251.

Le mariage du Duc, son frère, avec Gererude de Dasbourg, l'obligea de faire divers acomodemens avec le Comte de Champagne. Il fir aliance avec la Ville de Mers & le Comte de Châlons sur Saone, pour le mieux foutenir contre plusieurs de fes Voisins, qui lui firent la guerre. En 1228, il dona du secours au Comie de Champagne, ataque par plufieurs Seigneurs François en faveur d'Alix, Reine de Cipre, qui, come fille du Comie Henri , formoit des prétentions fur la Champague. Cete guerre fut suivie d'une autre. Hugue, Due de Bourgo-

SAVANS & ILLUSTRES.

parloit, de ce qu'il n'avoit pas voulu prendre part à leur crime; &, le quitant le plustot qu'il peut, il court informer le Comte Simon & les autres Chefs de la Conspiration, de ce qui vient d'+ aviver par l'imprudence de quelques-uns des Conjurés; & les exhorte a de m pourvoir, cète nuit mên me, à leur sureré, parn ceque le Roi faura le " lendemain, tout ce qu'n ils ont faitn. Informés du danger qui les menace, & n'aiant pas affes de tems pour faire venir Bonello, ils prenent la réfolution d'exécuter par eux-même çe qu'ils avoient entrepris. Ils avertiffent donc le Concierge a de ne pas manquer, le n lendemain, parcequ'il n écoit impossible d'atenn dre le jour marque, de mètre, come on l'avoir n resolu, tous les Prisomiers hors de prison m. Il promet se de faire avec » prudence tout ce qu'il n) a promis; & d'écarter " aisement toute dificuln té: Que, vers la 3<sup>e</sup>, n heure, ils se présen-n tent en état d'agir, m afin que, lorsque le Roi » paffera de son apartement dans un lieu plus " vaste, où, tous les jours, n il s'entretenoit de l'é-1) tat des Afaires du Roi-1) iaume avec l'Archidia-1) cre de Catane, il y puiffe m être pris fans tumulte n & fans bruit n. La connance, qu'une promesse si certaine méritoit, relève vers l'espérance leurs esprits abatus, auxquels u-ne avanture inopinée avoit causé beaucoup de crainte & de défiance, tant à cause de l'absence de Bonello & de ceux qui l'avoient suivi, que parcequ'une imprévue nécefsité les forçoit de faire à die Muratori, T. VII, An- gne, aiant épouse la Fille la hâte & come en tu-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

cète Ville en repos.

Manuel, qui persistoit dans le dessein d'obtenir la Courone Impériale à Rome, & qui vouloit se procurer un parti considérable dans cète Ville, marie une de ses Nièces avec Orzon Frangipane. Cète Princesse, dont la dot en argent êtoit immense, vient en Italie, avec un magnifique cortége d'Evêques & de Seigneurs Grecs. Elle est conduite à Véroli. Alexondre lui done la bénédiction nuptiale; & Frangipane la mêne enfuite à Rome.

Trois Ambassadeurs du même Empereur Manuel viènent à Gène pour traiter d'aliance avec ce Peuple, à l'aide de 16 ou plustôt 28 mille Perpères, espèce de Monoie d'or des Grecs. On ne leur done audiance qu'après qu'Amico de Muria, Député de Gène à Constanvinople, en est revenu. L'exposition, qu'il fait des choses, étant très peu d'acord avec ce que les Ambassadeurs en disoient; ceux-ci sont congédiés, & remportent leur argent.

Les Bolonois, voulant avoir leur revanche contre les Faëntins,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

XVII, que les Habitans d'Imola, irrités contre le Château de leur Ville, le détruisirent; & qu'ils en requrent les Habitans dans l'enceinte de leurs murs, come étant leurs véritables Concitoiens.

Année 1222, p. 172. La guerre, que les Bolo-nois & les Faencins faifoient à la Ville d'Imola, prit fin, cète année, en réduisant cète Ville à subir les condicions que ses puissans Ennemis lui voulurent imposer. Sigonius qui, sur ce point, a très exactement consulté les Actes publics & les Histoices de Bologne, en parle très au long, Liv. XVI du Ros. d'Ital. Je me contenterai de dire qu'au mois d'Août, les Bojonois & les Faentins marcherent, avec toutes leurs forces contre Imola, dont ils començoient le siège, quand tout à coup arivent dans leur Camp Diotisalvi de Pavie, Député de l'Archevêque de Magdebourg, Lieutenant de l'Empereur dans la Lombardie, avec les Podestà de Parme, & de Cremone, & des Députes de Brescia, de Vérone, de Mantoue, de Modène, & de Reggio, pour traiter de la paix, & pour empêcher ce siège. Bien qu'au nom de l'Acchevêque, Diotifalvi comandet aux Affiegeans, fout peine d'nne Amande de mille mares d'or, de laisser cète Ville en repos, & que les autres joignisfent à ce comandement les prières les plus pressantes ; les Affiègeans, qui se sen-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Rojaume; l'amour de la Justice, pour laquèle il fit grand nombre de beaux reglemens ; la conoissance de diferentes Langues, & d'autres choses estimables. Mais ces belles qualités étoient obscurcies par son ambition sans bornes, qui lui mit en tête d'abolir la liberté des Lombards, sans vouloir jamais s'en tenir à la P. ix de Constance; & d'abaisser sans ménage-ment la puissance & l'aucorité du Pape & des autre Eccléfiastiques.La Religion, qui n'avoit que très peu de pouvoir sur son es-prit, étoit le plus souvent subordonée à sa politique. De là vinrent les discordes & les guerres , la nécessité d'écorcher ses Sujets, & le prétexte de surcharger d'impositions sans mesure les Ecclesiastiques & les Eglises. Sa cruauté & son impudicité dondrent aussi de fréquentes ocafions de mal parler de lui. La duplicité, le manque continuel de parole eurent pour lui leur effet ordinaire. On refusa de le croire, lors même qu'il parloit du fond du cœur, & come il le devoit. Enfin il laissa, pour lui survivre, une mémoire, qu'on peut dire abomina-ble, & qui subsistera toujours. Il fit un testament, dans lequel il déclara Conrad, Roi de Germanie & des Romains, son héritier du Rojaume de Sicile. Quelques Eerivains disent qu'il laissa la Sicile & la Calabre au jeune Henri, né d'Isabelle sa troisième femme: mais ils sont dementis par son testament. Il confia la garde, ou gou-vernement du Rosaume, ca l'absence de Conrad, à son fils naturel Manfred, aupersissèrent dans leur reso- quel il laissa pour hérita-lution. Ces Députés étant ge la Principaute de Taavec plus de forces qu'- pour ne se pas réduire lui- dona qu'on restituat à l'Es

Célestin III soit mort un jour plustôt, ou qu'inno-cent III ait été fait Pape un jour plus tard, puisqu'il est dit que l'élection ne se fit qu'après les funérailles de son prédècesseur, auxqueles il voulut affister. On ne procedoir point à l'élection du nouveau Pape qu'on n'eût enterré le Mort; ce qui ne se faisoit que le lendemain du décès: & l'on trouve partout que Celestin mourut le 8 de Janvier.

Come Innocent n'étoit que Diacre, il ne put ê-tre ordone Prêtre que le Samedi des Quatre-Temps, 21 de Février; & sacré que le lendemain Dimanche, fête de la Chaire de S. Pierre.

Aussitôt après son élection, dit sa Vie deja ci-tée, N. VIII, les Ro-mains le presserent vivement de les recevoir au serment de fidélité, & de leur faire les presens acoueumes: mais; ils ne purent pas l'engager, avant sa consécration, à consentir à ce qu'ils demandoient. Come, après cète cérémonie, il délibéra murement sur ette demande du Peuple, il trouva que les afaires de l'Eglise Romaine étoient en très mauvais état, parcequ'elle avoit perdu le droit de remplir le Sépat de Rome, depuis que Be-noit Carisco s'étoit revêtu lui-même, par violence, de la Dignité de Sénateur; parceque ce même Benoît, s'étant emparé des Places maritimes & de la Sabine, y avoit mis fes Oficiers en la place de ceux de l'Eglife; & parceque l'Empereur Hinri V s'étoit rendu maître de tout le Rojaume de Sicile, & de tout le Patrimoine de l'Eglise jusqu'aux portes de Rome, excepté de la Cam panie, où cependant il étoit plus craint que le Pape. C'est ce qui sie qu'In-

PRINCES concemporains.

ne; le Comte de Champagne, qui prétendit, ou que ce mariage lui portoit préjudice, ou qu'il n'avoit pas du le faire sans son consentement, fit enlever en secret le Prélat, par qui la cérémonie du mariage avoit été faite, & le mena de nuit, les ieux bandes, de Chareaux en Chareaux. Le Comte de Bar enieva le Prélat; & le Comte de Champagne lui; suspendue par diverses Négociations que l'on entama: mais, le Comte de Bar, perdant patience, se jeta sur la Lorraine, à la fin de 1229, & brula 70 Villages. Le Duc Mathieu, secouru du Comte de Cham. pagne, ravagea le Barrois. Ce ne fur de part & d'autre que pillages; & l'on ignore coment ce brigandage prit fin. Jean d'Apremont, Evêque de Mets, aiant pris les Armes, en 1231, contre cète Ville même, le Comte de Champagne & le Duc de Lorraine prirent part à cète guerre; &, come le Comne le parti de l'Eveque, se rangea du coté de la Ville, & ravagea les Terres du Due Mathieu , celui-ci se jeta dans le Barrois, où d'abord, il eut quelque succès: mais ensuite il fue obligé de lever avec perte un fiège qu'il avoit entrepris; & ses Troupes cournrent en désordre s'enfermer dans le Chateau de Gondreville. La paix fur conclue par Thibaut, Comte de Champagne & Philippe, Comte de Boulogne, que le Duc de Lorraine & le Comte de Bar avoient choisi pour Arbieres. Alors Mathieu le ioignit à la Ville de Mets, & pressa vivement l'Evéque. Cate guerre finit enfin en 1234, par un Traité de paix.

Lorsqu'en 1245, l'en-l seroit sans doute arivé, si

SAVANS & ILLUSTRES.

les mesures qu'ils avoieur prises, auroit du se faire avec les plus grandes précautions.

Le lendemain donc le Concierge acomplie fa promette avec autant de prudence & de promti-tude qu'il avoit tout préparé. Aiant pourvu d'armes les Nobles recenus dans les Prisons, il les en tire, après avoir toutefois introduit leurs Allodéclara la guerre. Elle fut ; ciés dans le Palais. Guides tous par le Comte Simon, qui, nouri dans le Palais, en conoiffoit cous les détours, ils arivent à l'endroit où le Roi s'entretenoit avec Henri Ariftippo. Guillaume, votane venir à lui Simon, sou frère, & Tanerede, fon neveu, s'irrite d'abord de ce que les porces fe sont ouvertes pour eux,& cherche avec étonement ce qui peut les amener. Ensuite, quand il en voit d'autres en armes qui les fuivoient, il congoit quel est leur dessein, & se met en d -voir de s'ensuir : mais, loriqu'il cherchoit les recoins les plus fecrers du Palais pour s'y cacher, tous les autres surviener e & Parétent; &, lui demandant avec douceur raison de sa rirannie, & lui reprochant sans dureté son extravagance, ils lui laissoient l'espérance de la vie, quand Guillanme, Comte d'Alife, home ties feroce, & Robert de Boves, conu pour n'êcre pas moins cruel, furvenant l'épèe nue à la main, il prie ceux qui l'avoient arête, a de ne pas soum frir qu'il soit tue par n ceux ci, puisqu'il est de n lui-même dans la disn polition d'abdiquer a 1) Courone 11. Il crojoit en effet qu'il n'échaperoit en maniere aux aucune mains barbares de pareils Ennemis; & c'est ce qui

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

ils n'en avoient l'année précèdente; &, pour la première fois, ils conduisent dans leur Armée un Carroccio. Des Amis comuns propofent la paix aux i Partis. Elle se fait; & les Prisoniers de guerre sont rendus de part & d'autre.

Les Lucquois sont batus près de Motrone par les Pisans, qui leur font une grande quantité de Prisoniers.

Les Pisans & les Génois continuent de faite en mer des prises les uns sur les autres; & les Génois prènent entre autres un Bâtiment où se trouvoit Carone, l'un des Consuls de

1171. Les Milanois font une nouvèle enceinte de murailles à leur Ville, dans laquèle ils renferment la Basilique de Saint-Ambroise, & d'autres Eglises autrefois hors de l'enceinte.

Christian, Archevê que de Maience & Comissaire de l'Empereur, venant d'Allemagne en Italie, traverse rapidement toutes les Villes ennemies, & se rend à Gene. On l'y reçoit avec de grands honeurs; & les Confédérés de lement indignés qu'ils core après les 2 semaines, l'reconu Roi de Sieile q en

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

même aux plus dures extrémités, envoia des gens au Camp pour capituler. Les conditions de l'acomo dement furent dures, Imola resta sous la garde & la domination des Bolonois & des Faentins. Il leur falut combler leurs Fossés; & les porces de la Ville furent portées en triomphe à Bologue, cete année même, & non pas une autre, come quelquesuns l'ont eru. L'Empereur, aiant reçu cete nouvele, en fut très en colère, Il fit même eiter à son Tribunal Geofroi de Pirovano, Podestà de Bologne; &, de-puis cète Afaire, il fue toujours indisposé contre les Bolonois. Cète année fut de maiheureuse mémoire à cause du terrible tremblement de terre, qui se fit sentir, le jour de Noel, dans la Lombardie; & qui, durant 2 semaines, répéta fes secousses 2 fois par jour. Suivant ce que le Moine Godefroi dii, il renversa, dans plusieurs endroits, les Maifons & les Eglifes en écrafant les Homes & les Prêtres. Il fit aussi beau-coup de mal à Gène. Mais ce fléau se déchargea prin-cipalement sur Brescia, dont la plus grande partie fut renversée, avec perte d'un très grand nombre de persones. Tout ce que je viens de dire est confirmé par Jaque Malvezzi, Hiftorien de Brescia, qui dit non seulement qu'il y eut une infinité de Batimens renversés dans la Ville, dans les Châteaux & dans les Bourgs: mais encore qu'il y périt une grande multitude de persones, & surtout d'enfans & de bef. tiaux. Et parceque cete ca-Lombardie en sont te- lamité dura longtems en-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

glife tous fes Etats & Droits, pourvu qu'elle reftitudt ceux de l'Empire. On peut voir ses autres dispositions dans son testament, que diverses persones ont fait imprimer dans ces derniers tems.

## CONRAD

second fils de Frédérie-Roger , dit Frédéric Il & d'Iolande de Jérusalem, ne dans la Ville d'Andrie en Pouille en 1228, élu Rol de Germanie & des Romains, & courone Roi de Germanie, par les foins de son Père, en 1237, lui succède à tous ses Etats en 1250; est excomunié, l'année suivante, & déclaré déchu de fes Courones par le Pape Innocent IV; vient dans la Pouille en 1252; follicite inutilement l'Investiture du Roiaume de Sicile, qu'innocent lui refuse, loin de lui vouloir acorder la Courone Impériale; &, lans avoir même reçu la Courone du Roieume d'Italie ; meurt près le Lavello, la nuit de l'Ascension, 21 de Mai 1254, dans fz 26° année

Il eut pour Femme Ellfabeth, fille d'Octon l'Il-tustre, Duc de Bavière & Comte Palarin du Rhin, & d'une Fille d'Henri, Comte Palatin du Rhin, frère de l'Empereur Otton IV. Elle fut mariée en 1246. Elle lui survécut; & for, en 1219, remarice à Mainard, Comte de Tirol. Elle mourut en 1270.

Conrad n'eut d'elle qu'un feul Fils apelle Conrada & dit comunément Conradin, qui fut son légiti me héritier aux Rollaumes de Sicile & de Jérusalem & aux Duchés de Souabe & de Franconie. Il naquit le 25 de Mars 1252; & fu€

nocent se rendit aux in-Rances du Peuple, en prometant de le sacisfaire dans un meilleur tems, & lorfqu'il auroit recouvré le Patrimoine de l'Eglise. Mais, avant que de répondre à la requête du Peuple, il out la précaution de faire faire en secret le dénombrement des Habitans de chaque Paroiffe, afin de savoir & le nom & l'état de chaeun. Lorsqu'il en fut instruit, il ordona qu'on les reçut au serment dans chaque Quartier. Mais toutes ses précautions n'empécherent pas qu'il ne se sit bien des fraudes à plusieurs égards. Or voici la Formule du serment, que le Peuple prêta; Je, &c. Le lendemain de sa reçut Pierre, Préset de Rome, au serment de fidelité; & par le Manteau, qu'il lui donce, l'investit publiquement de la Préfecture, que ce Magistrat tenoit auparavant de l'Empereur, auquel jusqu'alors il avoit prêté serment. Il reçut aussi le serment de fidélité des autres Barons de tous les environs de la Ville; & se le sit rendre de tout le monde dans tout le Patrimoine de l'E-Rlise, entre les mains des Nonces, qu'il y envoia. Après avoir reçu le ferment du Sénateur, il en destiqua les Oficiers, & mit les fiens en la place. Aiant ausse fait élire un autre Sénateur, il recouvra ce que l'Eglise avoit perdu depuis peu dans la Ville, & de-hors.

Ajoutons qu'en investissant par le Manteau, le Préfet de Rome, il lui dona, come une marque de bienveillance, une coupe d'or. C'est ce qu'on a-prend d'un perit Memorial, comté pour la 23°. Letre du 1r. Livre de celPRINCES contemporains.

treprenant & vindicatif Innocent IV, s'arrogeant un pouvoir que la Religion & la Politique lui refutoient également, eut, dans le Concile de Lion, déposé l'Empereur Frédéric II, & fait elire en sa place, dans une fausse Diète de Francfort, Henri, Landgrave de Thuringey pour Roi de Germanie & des Romains; Mathieu, Vasfal d'autant plus honteusement infidèle qu'il ctoit parent affés proche de l'Empereur, ne fit pas dificulté de se préter à l'indigne vangeance d'Innocene IV, & d'embraffer le parri du rébelle Landgrave & de Guillaume, Comte de Hollande, qu'Innocent lui fit substituer, quand il fur mort. C'est aparemment pour justifier en quelque sorte sa conduite, qu'on a débité que son frère Thibaut I étoir mort empoisoné par Pordre de Frédérie II.

Quoi qu'il en foir, Mathieu, d'une part augmenta fes Erats par l'aquisition du Comité de Toul, & des Châteaux de Spifemberg, de Valfroicourt, de Gerberviller & de Lunéville; & d'autre part, il les diminua par la vente, qu'il fit au Comte Luxembourg, de la Terre de

Thionville.

FREDERIC IV:

04

### FERRI 11

succède, étant Mineur, en 1251, à son père Mathieu II, sous la tutèle de la Duchesse Catherine, sa mère. Il est déclaré Majeur en 1254; & meurt le dernier jour de l'année 1303, age, dit on, de 90 ans; ce qui ne peut pas être, puisqu'en ce cas, il eut eu 38 ans, lorsque son Père mourut en 1251. Or

## SAVANS & ILLUSTRES.

Richard de Maudra n'eut pas repoutfe quelques-uns, qui vouloient se jeter sur le Roi, & défendu que l'on atentar à sa vie. Ils faitsent donc auprès de lui, d'un comun avis, des gens pour le garder; & ; s'avançant dans l'intérieur du Palais dont ils enfoncent les portes y ils fone par tour une recherche exacte; & prènent & pillenr, ses uns les pierreries & les bagues, parceque cela rient peu de place; les autres, avec plus d'avidité les étofes de pourpre & les meubles du Roi. Quelques-uns empliffent de Farins les vaies d'or & d'argent, les donem à leurs amis pour les porter ches eux. D'autres, par les fenêtres du Palais, jetent au Peuple une grande quantité de Tarins. Il s'en trouve même, qui pensent que la beaute des jeunes Filles est un butin préférable à tout le teste. Ainsi, des gens, qui diféroient en-tre eux d'age, de mœurs & de naiffance, agissoiene au gre de goûts diférens qui se contrarioient. Aucun des Eunuques, que l'on put trouver, ne fut épargné. Mais au comencement de l'Afaire, le plus grand nombre d'entre eux avoient pris le parci de se refugier dans les maisons de leurs Amis-Les Soldars avoient tos. dans le chemin la pluspare de ceux qui sortoiene du Château de la Mer; & les autres qui cournient par la Ville. Ils avoient auss maffacré beaucoup de Sarafins, done les uns prèsidoient, dans les Magazins, à la vente des Marchandises; les autres recevoient les droits du Fisc dans les Douanes; & d'autres, sortis de chés eux erroient, fans aucune prétes d'Innocent. Ce que l'on il étoit Mineur alors, puis- caution, dans la Ville. comte, pour la 1776, du qu'il succèda sous la tu- Ensuite, les Sarasins, aiant

EVÈNEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

publient un Ban, par lequel ils défendent que l'on transporte à Gène aucune espèce de vivres; ce qui cause dans cète Ville une grande cherté. Le prétendu Roi Barason est encore reconduit en Sardaigne, où les Génois, qu'il achève de païer, le laissent exercer sa vaine Roïauté. Les Génois & les Lucquois font aliance avec les Siènois, les Piftoïens & le Comte Gui, Seigneur puissant en Toscane; & les Pisans s'alient avec les Florentins.

Les Lucquois, avec le secours des Génois, bâtissent sur le bord de la Mer le Château de Viareggio (1).

L'Empereur Manuel, qui, come on l'a vu plus haut, avoit chassé les Pisans de Constantinople, s'acorde avec eux; leur rend leur Comtoir, & toutes les Marchandises consisquées; & s'oblige de leur doner, chaque année, 500

(1) Les Annales de Pise, au lieu d'avancer d'une an née les Évènemens de ces tems-là, pour se conformer à l'Ere Pisane, qui comence l'année 9 mois avant l'Ere vulgaire, les recule d'une année. Ainsi, l'on ne peut pas s'en tenir à leur Chronologie. Mais nous avons les Annales de Gène, qui sont plus exastes. Mutat. Annal. T. VII, p. 2.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

la pluspart quiterent leurs habitations, & campèrent au milieu de la Campagne. Il est aussi parle de cet horrible dejaftre dans l'Hiftoire de Salone de Thomas, Archidiacre de Spalatro, laquele Jean Lucio a fait imprimer dans fon Histoire du Rosaume de Dalmatie. Cet Historien, qui raconte les choses arivées de son tems, dit que la Ligurie, l'Emilie, & la Marche de Venise, c'est à dire de Vérone soufrirent beaucoup; que Brescia fut bouleverfée en grande partie, & qu'une multitude d'Homes, spécialement d'Hérétiques, resterent ensevelis sous les ruines.

Année 1223, p. 176. Si le terrible steau du trembbement de terre, qui, l'année précèdente, ruina presque entièrement la Ville de Brescia, ne fit pas grand mal à celle de Plaisance, il y causa du moins une grande terreur. En consequence les Popu-laires (a) & les Nobles, jusque-là divisés, touchés de componstion à la vue de la colère de Dieu, conclu rent d'eux-même la paix; & le Peuple alant à la rencontre de la Nobletle l'introduisit avec joie dans leur patrie comune. On lit dans les Ancienes Annales de Modène que, cête année, il y eut beaucoup de paix faires à l'ocation de Carthage locafione Carthaginis). Je ne faurois deviner ce que cet Auteur veut dire avec ce nom de Carthage; & l'on doit conclure que ce n'est pas une faute de Copiste au

(a) Je me servirai quelquesois de ce mot come plus précis que le mot de Peuple. ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

1254, après la mort de son Père, sous la Régence de Berthold, Marquis d'Haembourg, nome par le Testament du Roi Conrad, Gouverneur du Roiiaume durant la Minorité de fon Fils : mais, Innocent IV etant venu dans la Pouille pour prendre possession du Rosaume come dévolu de droit au Saint-Siège par l'excomunication & la pretendue deposition de Frédéric & de Conrad, la plus gran-de partie de cète Province se soumit à ce Pape; & le Marquis Berthold lui promit obéissance; ce que le Prince Manfred tit aussi. La Cour de Rome aiant formé secrèrement le dessein de s'assurer de la persone de ce dernier, il en fur averti; ce qui fit qu'il se retira très précipitamment chés les Sarafins de Nocera, qui le reçurent avec joie; lui livrèrent les trésors de l'Empereur son père & du Roi son frère déposes dans leur Ville, & l'aidèrent à faire la conquêre de tout ce dont le Pape s'êtoit emparé. Cependant, Innocent IV étant mort le 7 de Décembre 1254, à Naple, Alexandre IV le remplaça le 21 du même mois. Manfred , aiant pouffé ses conquêtes, deputa 2 Secrétaires au nouveau Pape pour traiter avec lui des conditions auxquèles il lui promètroic obéissance: mais il survint de nouveaux fujets de brouillerie. Manfred continua la guerre avec des succès diferens : cependant plus de bons que de mauvais; & vint enfin à bout de forcer la Cour de Rome à reconoître le jeune Conrad, ou Conradin, pour légitime Roi de Sicile, ou pluftor & laisser Manfred en posses-

même Liv. est le serment du Préfet Pierre, que je vais traduire presque à la Lêtre. Au nom de Jesus-Christ. Je Pierre, Préfet de la Ville, jure que je gouvernerai sidèlement la Terre, que le Seigneur Pape m'a confiée pour la gouverner; que je n'en ven-drai, n'en louerai, n'en n'inféoderai, n'en engage-rai, n'en aliénerai quoi que ce foit de quelque manière que ce puiffe tire : Que j'aurai foin tant qu'il me laiffera ce Gouvernement, de rechercher & de faire rentrer les Juftices & les Revenus de l'Eglise, de recouvrer ses Droits, de conserver & de désendre ce qu'eile possède & ce que je recouvrerai. Je garderai les Chemins & Je rendrai la Justice. Paurai pour la garde des Forterelles une atention exacte & des soins efficaces, afin qu'elles soient gar-dées à l'honeur & suivant les ordres de l'Eglise Romaine. Je ne changerai point, & ne ferai point changer les Chatelains & les Oficiers militaires; & n'en introduirai point, & n'en ferai point introduire d'autres en leur place, sans l'ordre du Seigneur Pape. Je ne recevrai point à me prêter ferment de fi-délité, & ne soumètrai point à ma Jurisdiction les Fidèles & les Vaffaux de l'Eglise dans le Patrimoine, sans l'ordre spécial du Seigneur Pape, & je n'y aurai des gens afidés, qu'autant que mon Gouver-nement durera. Je ne ferai point bâtir de Forteresses, sans l'ordre spécial du Seigneur Pape. Je rendrai fidèlement comte de mon administration coutes & quantes fois que j'en ferai requis par le Seigneur Pape, ou par quelqu'un poque précèdente, dans l'Epoque précèdente, quelpoque précèdente, quelpoque précèdente, quelque chose de ce qui conma Charge, sans réserve & cerne ce Prince aux Artipoque précèdente, quelpoque précèdente, quel Tome V.

PRINCES contemporains.

tèle de sa Mère. Come le Règne de ce Prince, qui fut de 52 ans, ne tient à cète Epoque que par les 3 premières années, il est inutile d'en parler ici.

SOUVERAINS EN ESPAGNE. ROIS DE LÉON, DE CAS-TILLE ET DE TOLEDE. ALFONSE - RAIMOND,

DI ALFONSE VIII come Roi de Lion &

ALFONSE II come Roi de Castille, & de Tolède,

étoit fils de la Reine Do fla Urraque & de son pre-mier Mari Raimond de Rourgogne, Comte proprié-taire de Galice à cause d'elle.Il est fait, en 1103, par le Roi Alfonse VI, fon aieul maternel, Comte propriétaire de Galice: mais sans préjudice des droits de sa Mère. Du consentement de cète Princetse, il est, en 1114, courone Roi de Galice; &, sans qu'elle y consenproclame Roi dans te, proclame Roi dans l'Estramadure en 1116; mais c'est de concert a vec elle, que , l'année suivante, on le courone Roi de Tolede. Il succède, en 1126, à tous les Etats de fa Mère. En 1135, ses Sujets le proclament Empereur d'Espagne. Il meurt, le 21 d'Août 1156, à Fresnada près du Port de Murradal en Castille; & son Corps est inhumé dans la grande Chapelle de la Cathédrale de Tolède.

J'ai déja dit, dans l'E-

SAVANS & ILLUSTRES.

reconu la cause du tumul. te, & ne se crosant pas en état de réfister, par-ceque, l'année précèdente, l'Amiral les avoit forcés de remètre leurs armes à la Cour, abandonent leurs maifons ; & fe rerirent au-delà de la Papeterie (Papyretum); où 3 durant quelque tems, ils combatent contre les Chretiens, qui venoient fondre fur eux ; car ils réfiftoient plus aisement aux nôtres au détout des Rues, & dans les Rues étroites.

Les choses s'étant ains paffées; les Comtes & leurs Affoclés, faisant fortir du Palais Roger, fils aîne du Roi, le conduisent à cheval par toute la Ville, en le montrant à tout le monde, & difant au Peuple, a Qu'ils ne devoient 1) honorer dorénavant au-» cun autre du nom de n Seigneur, ou de Roi? 11 ritable Selgneur : Qu'il " regneroit fous les aufpin ces de son aieul le Rol n Roger; Qu'il le faloir n couroner du consentement unanime de toute 1) la Nation; Que l'on n'a-3) tendoit, pour le Cou-" ronement, que la prenello qui viendroit in-" failliblement ce journ là même, ou le lende-main n. Gautier, Ar-chidiaere de Céphalu, Précepteur de l'Enfant, affemblane une grande foule aurour de lui, déclame à haute voix contre la tirannie du Roi, en exigeant de tous ceux qui l'écoutoient le serment d'a obéir aux ordres du Prince Simon (car il le nomoit ainfi); & beaucoup, perfuadés par ses discours, font ce serment. D'autres disent it Que ce qu'il fai-1) soit étoit contre la fideEVÈNEMENS! sous le règne de l'Empereut FREDERIC I.

Besans d'or, avec un ou deux Manteaux pour l'Archevêque. Les Articles de cet acomodement sont signés à Pise, le 13 de Décembre par ses Ambailadeurs.

Gui de Biandrate, Archevêque de Ravenne, meurt; & Ghérard, qui lui succède, prend, ainsi que ses prédècesseurs, le titre d'Exarque, c'est à dire de Seigneur temporel de Ravenne & de l'Exarquat, en vertu des concessions, que les Empereurs avoient faites à ces Archeveques. Alexandre III, par une Bulle donée à Tusculum, confirme au nouvel Archevêque la supériorité sur les Evêchés de Bologne & de Parme, au sujet desquels il y avoit eu fans doute quelques dificultés.

. Etiène, Roi de Hongrie, avoit, les années précèdentes, enlevé dans la Dalmatie aux Vénitiens Zara, Spalatre, Sébénic & Trau. Le Doge Vital Michele reprend Zara, cète année. Mais une tempête bien plus violente s'élève contre les Vénitiens dans le Levant. L'Empereur Manuel, ou ses Ministres les invitent à venir comercer dans l'Empire. En conEMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

lieu de tremblement de terre, puisque cet Auteur ajoute: Il y eur, la même année, un grand trem-blement de terre. D'autres ont aussi place, dans cère année le fameux tremblement de terre de l'année précèdente, parcequ'il ariva le jour de Noèl, par lequel beaucoup de Villes començoient l'année,

Ann. 1224, p. 177. Dans une Conférence que l'Empereur avoit eue à Ferentino, l'année précèdente, avec Honorius III & Jean de Briene, Roi de Jéru-salem, où l'on avoit arêté fon mariage avec Iolande, fille de ce Roi, il s'êtoit engage, par serment & fous peine d'excomunication, de passer dans 2 ans, à la Saint-Jean-Batiste, dans le Levant avec toutes fes forces. Après la conférence, le Roi Jean étoit alé demander du secours en France, en Efpagne, en Angleterre. Nous aprenons de Godefroi, Moine de Saint-Pantaléon & des Lètres de Frédéric II raportées par Rinaldi, que cet Empereur, pour mon-trer, ou du moins pour faire croire au Pape, qu'il étoit résolu de s'emploier à la délivrance de la Terre-Sainte, & pour animer les Princes Germaniques à concourir à cète sainte Expédition, écrivit, a Qu'il n avoit, dans ses Ports, n come prêtes à partir, n 100 Galères bien arn mées; & qu'il faisoit sonstruire de plus 100 vi Ouscheres, ou gros Bá-3) timens propres à trans-1) porter la Cavalerie 1); de manière qu'à son comte, il pouvoit dans 50 feulement de ces Navires embarquer 2 mille Cavaliers ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

fion de gouverner ce Roiiaume au nom de son Neveu. L'acomodement fue mal observé par le Pape, qui fit continuer la guerre en Calabre: mais ce fue si malheureusement, qu'il crut bien faire de quiter Naple, & de retourner à Rome. Manfred pouffe toujours ses conquêtes, achève de soumètre la Pouille & se rend maître de toute la Terre de Labour à la réserve d'Arce & de Sora. La Sicile, où les intrigues de la Cour de Rome avoient fait de grands progrès, se soumet dans le même tems à ce Prince, par le moien du Marquis Frédéric Lancia, son Oncle, qui réduit aussi la Calabre à reconoître le jeune Roi Conrad. Avant la fin de 1257, Manfred se vit possesseur de tout le Rolaume de Sicile. En 1248, il courut un bruit en Italie que Conradin êtoit mort; & ce bruit, fonde sans doute sur ce que ce Prince, alors agé de 10 ans, avoit eu quelque grande maladie, fut cause que les Prélats & les Barons du Roïaume exhortèrent Manfred à pren-dre le titre de Roi. Les Historiens Guelfes, c'est à dire les Partisans de la Cour de Rome racontent à ce sujet beaucoup de fables ridicules. Manfred vraisemblablement aspiroit à la Courone; & peutêtre disposa-t-il secrètement les choses, pour qu'on le pressat de la prendre. En effet, on voit qu'il ne falut pas lui faire beaucoup de violence. Le 21 d'Aour 1258, il fue sacré dans la Cathédrale de Palerme par les Ar-chevêques de Palerme, de Capoue & de Salerne. Quoi qu'il en foit, il déclara bientot apres, it Que le séquence, il y passe avec leurs chevaux & 1013 Roiaume, qu'il avoit re-

librement, toutes & quantes fois que le Seigneur Pape, ou l'Églife Romaine me l'ordonera. Je jure que j'observerai ce que des-sus, autant que je le pourai, librement & fans fraude, fauf en toutes choses le comandement du Seigneur Pape. Ainfi, Dieu & les faints Evangiles de Dieu me soient en aide.

Muratori, qui, T. VII, raporte ce que l'Historien d'Innocent III dit du serment que ce Pape exigea du Préfet de Rome, & de l'investiture qu'il lui dona de la Présecure, indique où le trouve le ferment ci-deffus, se servant, co me je fais, de l'édition des Lètres d'Innocent III par Baluze; & dit enfuite: C'est une chose digne de remarque pour la conoif-Sance des tems précèdens & de ceux qui suivront , par-Leque ce fut alors que l'-Autorité des Empereurs dans Rome rendit le dernier foupir; & parceque depuis le Prefet de Rome, le Senateur, & les autres Magistrats ne firent plus ferment de fidélité qu'au

Pape feul-N. IX. Auffiebt après fon Aledion, Innocent envoia Légats dans la Marche les 2 Prêtres-Cardinaux, Cencio, du Tiere de Saint-Laurent - in - Lucina , & Jean du Titre de Sainte-Prisque, pour travailler à ramener Marquard à l'obeiffance de l'Eglife. De fon côte, Marquard envoia les Evêques de Camerino & de Venafre, & le Noble Rambert Monaldi (c'est à dire Fils de Monald) au Seigneur Innocent, lui demander, se Qu'il le fit conduire sust rement en sa présence, p parcequ'il vouloit soû-9) mètre à ses ordres sa 3) persone, ses tresors, & 3) les Terres qu'il possè-3) doit 3). C'est ce que le

PRINCES contemporains.

cles de Ramire II, Roi d'Aragon; & de Thérèfe & Henri, Comtes de Por-

tugal. L'Année même qu'il prir possession de tous les Etats de sa Mère, les Villes de Burgos, de Carrion, & de Villefranche des Monts d'Occa secouerent le joug d'Alfonse I, Roi d'Aragon; & se doncrent à lui. Le Roi d'Aragon mit, l'année fuivante, une grande Armée fur pied pour conserver la Province de la Rioja, & quelques Places de Castille, qui tenoient pour lui. Dans le meme tems Alfonse VIII se mit en campagne avec une Armée plus considerable pour recouvrer ce que l'Aragonois lui retenoit. Les deux Rois étant en présence, les Seigneurs des 2 cotes s'entremirent pour les acomoder. Leurs foins reussirent. Le Roi de Léon, considérant que le Roi d'Aragon avoit ête le second Mari de sa Mère, l'ala trouver dans son camp. Ils se reconcilièrent; convinrent que chacun remetroit ce qu'il avoir à l'autre; & firent une aliance ofenfive &

dèles. En 1128 , Aifonfe VIII épdusa, vraisemblable-ment par l'entremise du Rol d'Aragon , Dona Bérengère, Princesse d'un mérite égal à sa beauté, fille de Raimond IV, Comte de Barcelone. Les noces se célèbrèrent avec un grand concours de Prélats & de Noblesse à Saldana. Cète même année, à la prière de Diègue, Archevêque de Compostelle, Alfonse su-prima, dans ses Etats, un abus, par lequel les Souverains en Espagne s'emparoient des Biens des Prélais après leur mort; & déclara, par un Edit, que désormais les Rois

défensive contre les Infi-

SAVANS & ILLUSTRES.

" toit an Duc Roger, qu'mils espéroient avoir pour 11 Roin. Come les Conjurés & leurs Complices difposoient ainsi de tout à leur gré; persone n'osoit on ne vouloit leur réfister. Les Evêques même, ou lounient publiquement ce qu'ils faisoient; ou, diffimulant, l'aprouvoient par leur silence. Pour le Peuple, aiant entendu dire que tout se faisoit par le conseil de Bonello, il en atendoit l'arivée : mais, come le troisième jour, ils virent qu'il ne venoit point, & que rien ne les affuroir qu'il dut venir, ils comencerent à murmurer entre eux, en difant, " Que c'étoit une 1) chose indigne & très malheureuse que le Rol " fut pris & retenu Prisonier par un petit nom-bre de Brigands; & que n le Peuple ne le devoit 1) pas foufrir plus longm tems, fur tout en volant n que l'on emportoit & " que l'on épuisoit entide » rement les Tréfors, an maffés pour la défense n) du Roiaume, avec beau-11 coup de peine, & par 1) l'habileté d'un excel-" lent Roi ". Ces reflexions, qui se faisoient entre un petit nombre de gens, s'étant répandues, come il arive, parmi tou-te la multitude; aussitor, come avertis par un Oracle du Ciel, ou come fuivans l'impéruosité d'un Chef tres ardent, ils courent tous aux armes, environent le Palais & demandent qu'on leur rende le Roi; menagant, a fi l'on retient d'avan-" tage ce Prince, d'a-1) porter des échèles,& de " faire venir d'autres Ma-11 chines pour assiéger le » Palais ; de punir du fun plice des Traftres ceux 1) qui le retenoient 1). Les Conjurés, étonés d'une re-Noble, ci-dessus nomé, I ne s'aproprieroient plus l'volution si subite, se dus-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

beaucoup de Négocians avec une grande quantité de Marchandises. Ensuite, par un tour véritablement Grec, le 22 de Mars, sur des ordres de l'Empereur, on saisit, dans toute l'étendue de l'Empire, les Vaisseaux & les Marchandises des Vénitiens. On ne tarde pas beaucoup à vouloir avoir raison de cète injustice. Au mois de Septembre 100 Galères & 20 Navires de transport, comandés par le Doge, vont porter la guerre dans sa Grèce. On s'arête d'abord à la côte de Dalmatie; & l'on emporte par force Trau, que l'on pille, & que l'on détruit en partie. On soumet ensuite Raguse; & l'on passe dans l'Ile de Nègrepont, dont on assiége la Capitale. Les Grecs parlent de paix; & , le Comandant de la Place envoiant à Constantinople queiques persones, les Vénitiens y députent l'Evêque d'Equilio, qui parloit la Langue Grèque. En atendant leur retour, le Doge passe à l'Ile de Chio, dont il s'empare en entier; &, par la plus mauvaise réfolution, qu'il put prendre, il se détermine d'y passer l'hiver.

1172. ALEXANDRE

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

mille Fantaffins. Ces Oufchères avoient des Ponts à jeter à terre, sur lesquels les Homes auroient pu fortir à cheval. D'allleurs il atendoit d'autres Bâtimens en affés grand nombre pour transporter une Il envoia autre Armée. même des Oficiers en Allemagne pour faire des levées, & pour exciter les Princes de ce pais & le Roi de Hongrie à se tenir prêts pour cète Expédition, leur ofrant à tous le passage par ses Etats, & de Pargent, Enfin il parost qu'il travailla jusque-là de bone foi à l'exécution de ses promesses. Mais il s'afligeoit de ce qu'il savoit à n'en point douter qu'il ne faloit atendre aueun fecours de l'Angleterre & de la France, parcequ'elles étoient en guerre; peut-être austi parcequ'elles refu-soient de prendre part à la Croisade, qui jusqu'a-lors avoit coûté la vie de tant de centaines de mille Homes, & tant de Héros aux Chretiens evec fi peu de fruit pour la Chretiente. Cependant Jean, Roi de Jerusalem, étant alors en Espagne, se laissa persuader d'épouser Rérengere, fille du Roi de Castille. Ce Mariage ne dut pas plaire à l'Empereur, qui ne s'é-toit engagé d'épouser la Fille de ce Prince, que dans l'espérance d'hériser de son Rosaume.

Ann. 1225, p. 180. Le Pape Honorius III eut tant à soufrir, cète année, de la part de Parenzio, Sénateur de Rome & du Sénat Romain, qu'il fui obligé de quiter Rome & d'aler demeurer à Tivoli. ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

" conquis tout entier, an voit besoin d'un Prince n en êtat de le gouvero ner; qu'il le tiendroit 1) fa vie durant, & que n fon Neveu lui succèden roit m. Etoit-ce son in-tention? Dien seul le salt. Mais il disoit vrai. Sans lui, le Rosaume étoit per-du pour la Maison de Souabe. La Cour de Rome refusa de le reconoître pour Roi de Sicile; & chercha quelque Prince puissant à qui doner ce Roiaume. Alexandre IV qui n'avoit pas l'orgueil de son prédécesseur, le fit voir, en 1260, prêt à do-ner à Manfred l'Investiture: mais des 2 conditions qu'il proposa, la seconde ne pouvoit pas être acceptée par ce Prince. Elle exigeoit qu'il chassat du Roïaume tous les Sarasins. Manfred leur en devoit la conquête, & ne pouvoit comter que fur eux pour le conserver, parcequ'ils étoient à l'abri des seductions de la Cour de Rome. On voit là quèle étoit alors la bone foi de cète Cour dans ses Traités. Elle consenroit de reconoître Manfred pour Roi de Sicile, à condition qu'il se mît en ctat de ne l'être qu'austi longrems qu'elle le voudroit. Alexandre IV êtant mort le 25 de Mai 1261, Urbain IV, précèdemment Jaque, Pairiarche de Jerufalem , lui fuccèda le 29 d'Août. C'êtoit un François d'au ant plus haut, qu'il étoit de plus baffe extraction; d'ailleurs Home de mérite. Il ne tarda pas à faire voir qu'il ne froit point ami du Roi Manfed. Il refusa constamment de s'acomo ter avec ce Priu-Jean, Roi de Jerusalem, ce; &, l'année suivante, revenu d'au-deià des Monts, il en ofrit la Courone à aves sa femme Berengere, S. Louis, Rol de France,

jura sur l'ame de Marquara. Ce dernier étoit Marêchal de l'Empire, Duc de Ravenne & de la Romagne, Marquis d'Ancone, & (Comie) de Moli-Se; enfin Home d'esprit. Il avoit aquis de grandes richesses dans le Rojaume de Sicile sous l'Empereur Henri (V), qui l'aimoit par préférence à tous ses autres Conseillers, & qui l'avoit fait exécuteur de fon Testament. Il promesoit au Seigneur Pape, 46 s'il le vouloit recevoir o) en grace, d'exalter l'B-3) glife Romaine plus qu'-3) elle ne l'avoit été du ottems de l'Empereur Cons) ftantin, parceque le Tef-3) tament (d'Henri V) é-3) toit à la gloire & à Pho-3) neur de l'Eglife Romai-3) ne 1).Il demandoit auffi, at Que, jusqu'à ce qu'il 3) put se présenter devant 31 le Pape, & jufqu'à ce 3) qu'il fut de retour dans 3) la Marche, les Cardi-9) naux n'enreçussent point 3) les Habitans à prêter 3) serment de fidélité à 3) l'Eglife 11. Le Pape convint (i qu'en atendant, les 3) Cardinaux recevroient le 3) serment de ceux qui le 3) voudroient préter : mais 3) qu'ils n'y contraindroient 3) point ceux qui ne le 3) voudroient pas 2). Il lui députa cependant Gui, Prêere-Cardinal du Tiere de Sainte-Marie-Trastevere, pour qu'il l'amenat en sa présence, s'il avoit dessein d'exécuter ce que dessus : mais, le Seigneur Pape aiant preffenti & évité la fraude que Marquard méditoit, celui-ci ne voulut point tenir ce qu'il avoit promis; & nia a Qu'il cut 21 charge Rambert Monal-3) di de jurer sur son ame 3) de la manière qu'il l'a-3) voit fait »; & lorsque Rambert produifit l'Acte,

## PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

ces fortes de biens.

En 1129, pour reprimer d'autres abus & beaucoup de désordres, il tint le IV. Concile de Palence. Il fut mixte, Le Roi préfida par raport aux Afaires Politiques; & les Afaires Eccléfiastiques fucent décidées sous la présidence de Raimond , Archevêque de Tolède, Primat d'Espagne, & Légat Apostolique. L'Archeveque de Compostelle y fut préfent: mais les noms de presque tous les autres Prélate, qui s'y trouvèrent, ne fe font pas conferves. Il fut fait 17 Canons dans ce Concile. I. it On ne logera point, & ne 1) recevra point ches soi 1) les Traitres, les Vo-1) leurs publics, les Parjun res & les Excomuniés n. II. a Les Eglises ne seront opoint possèdées par droit or de succession; & les Dt-1) mes & les Ofrandes des 1) Excomuniés ne seront m point regus m.III. (Les 1) Seigneurs, s'ils n'en ont n pas de fortes raisons, or ne s'empareront pas des n biens de ceux qui leur " font soumis ".IV." Les n Eglises ne seront point n engagées, ni donées à n rence aux Laies n.V. Les « Cleres n'auront point de n jeunes Filles chés eux n. VI. 66 Les Familles & 1) les Biens apartenans 3) ci-devant aux Evêches, 3) aux Eglises, aux Mo-3) nasteres, leur seront resn titués au plustôt m. VII. u Les Moines vagabonds or feront renfermes dans 1) leurs propres Monasten res ; & les Eveques n'en 1) retiendront aucun aum près d'eux, sans la permission de son Abben. VIII. a Les Evêques mau-3) ront point de comunio carion, & ne garderont 99 point dans leur Diocèse que l'autorifoit à jurer de | 3) les Gens excomuniés par

tribuent d'abord sur les murailles, repoutfent avec beaucoup de vigueur ceux qui les araquoient, & les empechent d'aprocher de plus près, en faifant rouler fur eux des pierres a d'autres matfes. Mais ils étoient en très petit nombre, & l'étendue de l'enceinte du Palais demandoit une bien plus grande quantité de Défenseurs. C'est ce qui les engage à s'efforcer de modérer l'impétuofité de la fureur du Peuple, en les priant de quiter les armes, & d'atendre Bopar le conseil de qui tout s'êtoit fait. Mais leur rage, une fois mife en mouvement, ne pouvoit pas aisement se tranquiliser. Ils redoublèrent leurs menaces, en demandant qu'on leur montrat le Roi. Bien que les Conjurés vîssent bien qu'ils ne pouvoient pas funre à la defense du Palais, ils tácherent cependant de tirer en longueur dans l'esperance de l'arivée de Bonello. Mais, cete espé-rance êtant frustrée, reduits enfin au désespoir, ils promètent au Peuple de le satisfaire; vont trouver le Roi; convienent avec lui qu'il les laiffera sortir en toute sureré du Palais; & le conduisent aux fenêtres de Joharia. Des qu'il y paroît, le Peuple jète de grands cris tumultueux; demande qu'on ouvre fur le champ les portes du Palais; & dit, ce Qu'il ne faut pas que n les Traitres échapent m. Le Roi leur impose silence de la main, & leur ordone de se tranquiliser, en leur disant, a Que sa m délivrance, qu'ils vemoient de procurer, lui n donoit des preuves 2) incontestables de leur sete manière, il répondit, | 31 un autre Evêque 11. IX. | 11 ndelité; Qu'ils devoient 46 Qu'il ne savoit pas lire, l 46 Les Adultères & les In- | 27 maintenant metre les

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

III êtoit toujours hors de Rome, parceque le Sénat y vouloit exercer toute l'autorité temporèle. Les Romains êroient d'ailleurs irrités contre lui de ce qu'il avoit pris Tusculum fous sa protection. Ils lui font cependant faire des propositions d'acomodement; &, lui promètant de se comporter à son égard en fidèles Sujets, ils le font consentir à ce que les murs de Tusculum soient rasés. Ils mètent à profit son consentement; & refusent enfuite de le recevoir dans Rome. Alexandre, outré de douleur, fait entourer d'un mur & d'un fossé la Citadèle de Tusculum; y met une forte Garnison de Cavalerie & d'Infanterie; & va faire un très long séiour à Anagnie.

Les Troupes de Milan, de Plaisance, d'-Asti, de Verceil, de Novare & d'Alexandrie batent celles du Marquis de Montferrat près du Château de Monbello, & poursuivent les Fuiards plus de 6 milles.

L'Archevêque Chriftian, Archichancelier & Comissaire de l'Empereur, se rend à Pise, le 3 de Février. Après EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

als demeurer à Capoue, où, par ordre de l'Empereur, il fut bien reçu & bien traité. La Reine y mit au monde une Fille. Il se rendit ensuite à Melfe pour atendre l'Empereur, qui, dans es tems, assembla tous les Barons & Les Vaffaux de la Pouille, pour continuer la guerre contre les Sarafins ré. voltés en Sicile. Mais, come les 2 années, après lefquèles il étoit convenu de paffer à la Terre-Sainte, étoient prêtes d'expirer, & qu'il avoit peu d'envie de faire ce volage, il envola le Roi Jean au Pape, alors à Riéti, pour obtenir de nouveaux délais. Honorius, aiant bien reçu la demande & les excufes de Frédéric, envoia Pélage, Cardinal-Eveque d'Albano, & Guala, Cardinal de Saint Martin à San-Germano, pour faire une nouvele convention avec lui. Frédéric y vint; & l'on areta, it Qu'au mois d'-1) Août 1227, il iroit in-1) failliblement au secours n de la Terre-Sainte, & n qu'il y feroit la guerre )) a ans avec a mille Homes d'Aimes à 3 che-1) vaux chacun, 100 Vaif-11 seaux de transport, & 1) 50 Galères bien armées: 1) Que, par ce moien, il n) doneroit passage à 2 mil-n) le Homes d'Armes aor vec leurs Valets; & que >> s'il ne remplissoit pas >> cet engagement, il se->> roit excomunié par le n Papen. Il fit jurer fur son ame Renaud, Duc de Spolète, qu'il rempliroit sa promesse. P. 181. Au mois de Novembre, il vit ariver heureusement à Brinde Iolande, fille du Roi de Jerusalem; & leur ma-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

pour un de ses Fils : mais ce Prince ne voulur point emploïer ses armes à priver de ce Roiaume Manfred, qui le possèdoit, & Conradin, dont les Droits étoient incontestables. En vain *Urbain*, en habile Casuiste, n'oublia-t-il rien pour lever les scrupules du faint Roi. Tout ce qu'il en put obtenir fut qu'il consentit, ou plustôt qu'il soufrit que son frère Charle, Comte d'Anjou, devenu, par son mariage, Comte de Provence, ac-ceptat l'ofre du Pape. Encore l'acceptation soufritelle des dificultés; & ne se fit en 1264 qu'après ans de Négociations. Manfred, bien informe des manœuvres du Pape, fir ses preparatifs, non seulement pour se tenir fur la défensive: mais auss pour comencer les hoftilites; ce qu'il fit des qu'il fut Charle d'acord avec Urbain. Le Pape ne manqua pas de publier une Croifade contre Manfred; & la guerre se fit dans les Etats de l'Eglise aveo des succès parragés jusqu'au 2 d'Octobre 1264, qu'Urbain mourut à Pirouse. Clément IV, qui lui succèda le 5 ou le 9 de Février de l'année fuivante, aprouva tout ce que son prédècesseur avoit fait rouchant le Roiaume de Sicile. Charle ne tarda pas à passer par mer en Italia avec mille Homes d'Armes: mais il ne tenta rien, cète année, parcequ'il lui faiur arendre toute son Armée, qui venoit par terre, & qui n'ariva dans le voifinage de Rome qu'au comencement de Janvier 1266. Alors, aiant ête courone Roi dans la Bafilique de Saint-Pierre par ; Cardinaux, que le Pape, qui demeuy avoir reçu d'aussi triage sut solemnelement cé-1 roit à Viterbe avoit de-

3) & que, par cète raison, 3) il ne savoit pas ce que 2) le Notaire avoit éerit ?. Là-dessus les Cardinaux l'excomunièrent à cause des forfaits qu'il comètoit; & , recevant les Habitans de la Marche au serment de fidélité, firent rentrer cète Province sous la do-mination de l'Eglise. Marquard reconoissant, après avoir fait de grandes dépenses, qu'il ne pouvoit pas conferver la Marche, ofrit au Seigneur Pape une grande somme d'argent, & lui promit un Cens annuel, s'il lui vouloit acorder cète Province, en recevant son serment de fidélité. Mais, le Pape aiant refusé ses ofres, il abandona la Marche, & passa dans le Roi-iaume (c'est à dire dans La Pouille) Ainfi, toute rentra dans le Domaine de l'Eglise, à qui revinrent alors Ancone, Fermo, Ofimo, Camerino, Fano, Jen, Sinigaglia, & Pesaro (4) avec tous leurs Territoires.

N. X. Conrad, Suève de Nation, Duc de Spolète, & Comte d'Affise (b), voiant son Duche retourner pareillement au Domaine de l'Eglise Romaine , tenta toutes fortes de moiens pour trouver grace auprès du Seigneur Pape, Il ofrit de doner sur le champ 10 mille livres, de paier un Cens annuel de 100 livres d'argent, & d'entretenir 200 Homes d'armes pour le service du Patrimoine de l'Eglise depuis Radicofani jusqu'à Ceperano. Pour surete de

(a) Le Texte porte Pensannium. faute de Copiste au lieu de Pisaurum.

(b) Les Italiens, come je le dis ailleurs, & co-me l'Auteur le dir plus

PRINCES contemporains.

1) cestueux seront sepan ne confereront point ) les Eglifes aux Cleres ; 1) & les Vicaires des Evé-» ques ne le foufriront n pas n. XI. a Les Eve-1) ques s'entremètront m pout apaifer les querèn les & terminer les con-» testations élevées entre 1) leurs Diocesains, & » pour entretenir l'union n & la concorde entre n tous les Sujets n. XII. " Les Clercs, les Moines, 3) les Voiageurs, les Mar-1) chands, les Pelerins, les 1) Femmes seront à l'abri n de toute violence sur n les chemins, à peine » contre ceux qui leur en )) feront, d'être enfermes " dans des Monastères, ou d'être banis du Roin iaumen. XIII. ( Les 1) Droits de Péage ne lem ront exiges qu'où l'on " les pajoit du tems d'n) Alfonse VI; I'on ne » s'emparera pas de formo ce, ou d'autre manière, n) des Bœufs apartenans n à d'autres: & l'on ne » cherchera qu'à confern ver la paix n. XIV. ce Tous les Sujets obéiront n avec droiture de cœur 2) & fidèlement au Roi; 1) & les contraventions à 3) cete Loi feront punies n) del'Excomunication n. XV. st Qui que ce soit ne » s'arrogera le droit de n forcer les Cleres d'aler 2) à la guerre, de porter 2) les armes, ou de rien » faire de contraire aux 3) Canons 3). XVI. ( Les 3) Laice, fous quelque 3) prétexte que ce puiffe n être, ne s'aproprieront 1) point les Ofrandes des 3) Eglifes. Ils n'en prenn dront pas même le n tiers. Elles resteront en mentier à la disposition n des Evéques n. XVII. u Les Eveques excomu-" nieront les Faux-Mo-

SAVANS & ILLUSTRES.

" armes bas, & laiffer li-" brement fortir ceux auxi) quels il avoit acordé la " liberté de se retirer où » ils aimeroient le mieux; " & qu'ils mériteroient une seconde fois par là " fes bones graces, qu'ils 1) s'étoient entièrement " acquises ». Le tumu te du Peuple êtant apaise de cète manière, les Conju-rés ouvrirent les portes, fortirent, & s'un alèrent à Cacabo.

Falsand interromt ici (a narration par ceci que je vais traduire exactement. aurant que la fingularité de quelques mors me le permètra. Cete révolution, quoique subite & faite en un moment, raffembla ce. pendant une longue suite de maux dans l'espace étroit d'un tems très court, & causa beaucoup de tort à tout le Rojaume. Non seulement il fut afoibli par la perte d'un très grand nombre de Nobleffe, & ruiné par la dissipation de la plus grande partie de ses tresors : mais il fit encore une autre perte irréparable pour un tems très long par la mort du Duc Roger, nomé ci-de fus dans lequel on començoit à voir briller, au de là de ce qu'on atendoit de son âge, les mœurs de son Aieul & de fon Pere (a), & l'on reconoissoit déja qu'il auroit la prudence de l'un, & la bonté de l'autre, come il avoit le nom de tous deux. Il cut été fans doute avan-tageux à la Sicile, qu'on eue retenu le Roi dans une prison perpétuèle, où même qu'un Jugement solemnel eut proferit la vielbis

(a) Il y a dans le Texte Patrui.. C'est une faute, ou de Copiste, ou d'im-pression. Il faut Patris. La suite le fait voir.

(b) Vel certe capitalem bas, le surnomoient Mou- moieurs; & le Roi leur subiisse sententiam. L'Au che en-Cervelle.

Yiv

EVENEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

grands honeurs qu'à Gène, il va tenir à San-Genesio une Diète, au se trouvent tous les Marquis & les Comtes, & les Consuls de toutes les Villes depuis Lucque jusqu'à Rome. Il y propose, de la part de l'Empereur, de retablir la paix entre les Génois, les Lucquois & les Pisans. Ces derniers refusent d'y consentir, parcequ'il faloit? rendre sans rancon tous les Prisoniers de guerre, qu'ils avoient en très grand nombre. L'Archevêque tient enfuite une autre Diète auprès de Siène, à laquèle assistent le Préset de Rome; les Marquis d'Ancone, c'est à dire aparemment Bidélulf, que l'Empereur avoit nomé Duc de Spolète, & Conrad de Luzelinhart, surnomé par les Italiens Mouche-en-cervèle, parcequ'il paroissoit quelquefois come fou, lequel l'Empereur avoit fait Marquis d'-Ancone; Conrad, Marquis de Montferrat; le Comte Gui de Biandrare; le Comte Aldobrandin; beaucoup d'autres Comtes, de Capitaines, de Walvasseurs; & les Consuls des Villes de Toscane, de la Marche d'Ancone, de la Vallée de Spolète, & de la l'année précèdente, en y l'me, où le Peuple Romain

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

lebré dans cète Ville. Sigonius & d'autres difent que se fut à Rome, & qu'-lolande fut couronée par le Pape dans la Bassique du Vatican. Mais Richard de San Germano, qui vi voit alors, dit que cète cérémonte se fit à Brin le. P. 182. Il ne faut pas taire que l'inimitié de Frédéric & du Roi, son beaupère, comença este année. Jean portoit le titre de Roi, parcequ'il avoit épousé la Princesse Marie, héritière du Rojaume de Jerusalem. Il est certain qu'iode ce mariage, en devenane la Femme de Prederic, lui portoit ses droits à la succession de ce Rosaume. Aufsi ne tarda-t-il pas à prendre, dans ses Sceaux & dans ses Diplomes, le titre de Roi de Jérusalem. Il envoia même des Oficiers en prendre possession; ce qui fut généralement désaprouvé. Jean de Briene, Prince d'ailleurs doué de beaucoup de courage & de sens, n'avoit pas eu la précaution de parer à ce coup, s'imaginant que, tant qu'il vivroit, sa Fille & son Gendre le laisseroient jouir de ce misérable Roii ume, dont les Sarafins possedoient la plus grande partie; &, fe voiant trom. pé dans son espérance, il rompit, l'année suivente, avec Frederic; & depuis il ne cessa pas de remuer ciet & cerre contre lui. Les Chroniques de Bologne raparient à cète année la supression, que Frédéric fit de l'Université de Bologne, afin que les Etudians alassent à celle de Naple, qu'il avoit certainement, ainst que Richard de San-Germano le dit, instituée

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

putés à cet effet, il se mit en marche vers la Pouille sans laitser à son Armée le tems de se reposer; imprudence qui devoit faire manquer son entreprise, fi la valeur Françoise n'a voit pas toujours pour elle l'impétuosité de son premier feu. Cète valeur ouvrit à Charle contre route aparence l'entrée de la Pouille par le paffage du Garigliano, qui fut suivi de quelques conquêtes rapides. Il eut cepen-dant pu succomber, si Manfred, qui vint camper en si presence avoir êté en sa présence, avoit été le maître de se borner à la défensive; & de laisser à la chaleur Françoise le tems de le refroidir. Mais. de quelque façon que ce fur, il fur oblige d'en venir aux mains; & fur rue dans la bataille. Sa mort rendit Charle maître de tout le Roiaume, qu'il gouverna de manière à faire regrèter Manfred, dont les verrus avoient mérité l'amour des Peuples. Conradin, excité par les Mécontens du Roiaume de Sicile & par les Ghibellins d'Italie, qui n'avoient d'espérance qu'en lui, prit le titre de Roi de Sicile, & vint en Italie, en 1267, avec 4 mille Homes de Cavalerie & beaucoup plus d'-Infanterte : mais cete Armée s'en retoutna, parceque l'argent vint à lui manquer pendant qu'il atendoit à Vérone ce qui se feroit dans le Rosaume eu fa faveur, Presque toute la Sicile se révolta contre Charle, & proclama Roi Conradin, L'année suivante, aiant été joint par Frédéric, Due d'Autriche, son coufin, il se mit en marche pour la Pouille, en traversant toute la Toscane jusqu'à Ro-

OH.

PAPES. fon engagement, outre fon homage, son serment de fidélité & les sermens des siens, il promètoit de doncer ses Fils en ôtage, & de livrer toutes ses Places fortes, dont il paieroit les Garnisons autonomités Garnisons qu'on y mètroit. Quoique le Seigneur Pape trouvat ces conditions avantageuses, cependant le parti de la liberté, pour laquele il panchoit, l'empécha de les accepter, parceque beaucoup de gens murmuroient contre lui, come s'il eut eu dessein de conserver en Italie les Allemans, qui les avoient réduits dans le plus rude esclavage. Conrad, n'aiant pu faire agreer fes ofres, se soumit sans aucune sor. te de condition & de réferve; & le Seigneur Pape envoia à Narni Octavien, Eveque d'Ostie, & Gérard, Diacre-Cardinal de Saint-Adrien; en présence des-quels, ainsi que des Evê-ques, des Barons, & d'une grande foule de Peuple, Conrad jura sur l'Evangile, les Reliques, & la Croix d'obéir à tous les ordres du Seigneur Pape; &, sur le champ, déliant de leur ferment de fidélité tous fes Vatfaux, & leur ordonant à tous de rentrer fous la domination de l'Eglise Romaine, Il rendie, l'instant même, les 2 Forteresses de Gualdo & de Cese, & dona ses ordres pour que la Citadele d'Attife fut rendue: mais les Habitans de la Ville, qui l'assiégeoient, ne sou-frirent pas qu'on la remte au Seigneur Pape; & , l'aiant prife, ils la détruifirent entièrement. L'Eglise Romaine recouvra done le Duché de Spolète & le Comté d'Affile, c'est à dise, Foligno, & Nocera, avec tous leurs Territoires.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

Le premier de ces Canons fut confirmé par les Etats Généraux affembles a Lion. C'est le second des Réglemens, que cete Affemble fit. Le Cardinal Gui, Légat, envoié par le Pape Innocent II en 1136 en Espagne, pour faire la paix entre les Princes Chretiens, tint à Bur-gos un Coneile, qui fut le premier célèbre dans cète V lle. On ne sait rien de ce qui s'y fic. Il n'est même conu que parcequ'-Alfonse VIII en parle dans un Diplôme en faveur de l'Eglise d'Astorga. Un autre Concile, qui fut le second de Valladolid, tenu, l'année suivante, par le même Cardinal Gui, n'est aussi conu que par un Diplome d'Alfonse. Diferens Priviléges d'Eglises ou de Monastères font mention du IIIe. Concile de Valladolid, qui fut célèbre par le Cardinal Hiacinthe, Légat Apostolique, en 1154, pour terminer des contestations élevées entre les Eglises d'Espagne, & remedier à divers abus. C'est tout ce que l'on en sait.

On a vu dans le IIIe. Vol. ce qu'Alfonse VIII eur à démêler avec fa Tante Dona Thérèse, Comtesse de Portugal; & l'on vient de voir plus haut qu'il eut, en 1127, un comencement de guerre avec Alfonse I, Roi de Navarre & d'Aragon, lequel fut suivi d'une promte reconciliation, & d'une paix, qui parut devoir étre durable: mais des 1119, Alfonse I se repentit d'avoir rendu les Places de Castille, qu'il tenoit; &, fans déclaration de guerre, il parut tout à coup avec toutes ses Troupes aux environs de Moron & de Medina-Celi; & fit le Mais parceque le séjour de siège de la première de Conrad en ce pais étoit ces Places. Alfonse VIII fort suspect, il resourna, en erant informé, raffem. I munication.

pour qu'elle ne fût pas privée de ce que l'heureux naturel de ce petit Prince lui promètoit. Mais pour que cète Ile ne manque pas d'avoir de tems en tems des Tirans, il est tourné ches elle en coûtume, que la Mort prend d'abord pour viclimes ceux des Fils des Rois, qui valent le mieux & qu'elle met ensuite sur le Trône ceux par qui le privilége d'une tirannie perpétuèle se peut conferver. C'eft ainfi qu'autrefois une mort prematuree emporta Roger, Duc de Pouille, Prince d'une bonté, d'une douceur unique, afin que le Trone échut à Guillaume, qui ne s'eft pas empresse d'être l'Esclave de la Cruauté & de l'Extravagance avec moins d'ardeur, que son Frère n'en avoit eue à suivre les lecons de la Sagesse & de la Mansuccude. De même à présent la Mort enlève le

vrage, montre un grand fens & beaucoup d'esprit; & I'on s'affige avec raison de le voir, dans ce paffage, imbu de cète Dodrine Régicide, si justement foudroiée dépuis plusieurs fiècles par nos Parlemens, si détestée des Nations Chretiènes, & même des Anglois, & non moins contraire à la faine raison, qu'à la Loi de Dieu. Mais il faur exculer Falcand fur le malheur d'un tems, où les Papes, revoltés contre leurs Sou-verains légitimes, & se faisant un jeu de les excomunier, ainfi que d'autres Souverains, de les deposer, d'en soustraire les Sujets à seur obéissance, conduisoient, come par la main, les Esprits mêmo les plus sages à cète Doctrine abominable, confequence presque nécessaire des principes, que l'on suivoit alors sur l'excaEVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Haute & Basse-Romagne, avec une multitude infinie de Peuple. L'Archevêque y met les Pisans au Ban de l'Empire; &, tout de suite, en écrivant aux Génois ce qui s'êtoit fait dans la Diète, il leur ordone de tenir, dans l'Octave de Pâque, 50 Galères prêtes pour le service de l'Empereur. Quelque tems après, les Pisans & les Florentins tentent de chasser du Château de San-Miniato la Garnison Allemande, qui le gardoit; & l'Archevêque Christian met aussi les Florentins au Ban de l'Empire. La guerre cependant conrinue entre les Pisans & les Génois.

La Flote Vénitiène avoit passé l'hiver à Chio, pendant que l'-Empereur Manuel tiroit en longueur la négociation de la paix. Au printems, une maladie contagieuse se répand parmi les Soldats & les Matelots, dont elle emporte un grand nombre. Le Doge, lève l'ancre promtement pour retourner à Venise. La Mala lie augmente dans la route; & les Vénitiens voient ariver cète belle Armée navale presque détruite, & ne raportant,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

faisant venir de touces pares les plus célèbres Professeurs des Arrs & des Sciences. Il est plus vraisemblable que ce coup ne frapa Bologne, que l'année suivante; coup eres su-neste à cète Ville, si l'effet en eut duré plus long-tems, parcequ'elle devoit à son Univertité les immenses richesses, qui lui do-noient tant d'orgueil & la rendoient si facheuse à tous ses Voisins. Il y avoit eu des années, où bologne a-voit comté 10 mille Etudians, qui tous y portoient de groffes sommes. C'est peut-être à l'interdiction de cete Université, faite cète année ou plussot la suivante, que l'Université de Padoue doit la naissance. P. 183. Il est certain que Milan & d'autres Villes de Lombardie renouvelèrent, cète année, leur anciene Ligue; &, si l'on en croit Godefroi, Moine de Saint-Pantaléon, Honorius III, qui ne se noit pas plus que les Lombards à Frédéric II, fut le promoteur du renouvelement de cète Ligue. Quoi qu'il en soit, l'Empereur enga-gea le Pape à s'emploier pour faire rentrer dans leur devoir les Milanois & d'autres Peuples de Lombardie , qui fe montroient mal disposés à son égard, & qui lui refusoient l'obéiffance, tant à cause de leur anciene haine contre la Maison de Souabe, que des soupçons qu'ils avoient nouvelement conçus que l'intention de Frédéric étoit de les réduire en esclavage. Le Pape écrivie fortement: mais les Lombards, ou parcequ'ils savoient qu'il n'avoit pas écrit de bon

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

le reçut avec toutes fortes d'honeurs. Il y grotlit son Armée de Ghibellins, qui, de toutes parts, acoururent pour combatre sous ses drapeaux, & de beaucoup de Romains.Les Pisans envoierent à son secours 24 Galères comandées par le Marquis Frédérie Lancia l'un des Oncles du Roi Manfred, lesquèles batirent 22 Galères Provençales & 9 de de Messine, que le Roi Charle envoia contre elles. Conradin aiant 10 mille Homes de Cavalerie avec une Infanterie confidérable, s'avança vers la Pouille; & le Roi Charle vint à sa rencontre dans la plaine de Saint-Valentin ou Tagliacomo, qui n'est éloignée du Lac Fueia ou de Celano que de quelques milles. Il étoit, dit Muratori, T. VII, p. 383, très inférieur en forces: mais sa bone fortune voulut qu'il sût arivé dans fu Cour un Chevalier Francois, qui se nomoit Alard de Valbéri, ou de Val-leri, lequel, aiant fait 20 ans la guerre aux Infidè-les dans la Terre Sainte, étoit un personage d'une prudence rare & d'une grande expérience en fait de guerre. Il lui confeilla de partager son Armée en 2 Corps; & de se tenir luimême derrière un monticule avec 500 Homes d'élite de sa Cavalerie. Les Armées en vinrent aux mains le 23 d'Août. La bataille fut chaude & san-glante: mais enfin, come le plus grand nombre a coutume de l'emporter sur le plus petit, les Frangois & les Provençaux comencerent à reculer & à se rompre. Le Roi Charle, voiant de dessus une éminence ses Troupes taillies pédition, que la Peste, qui res n'ésoient pas espables sience de fondre sur les En-

PRINCES contemporains. ]

par ordre du Pape, en Allemagne. Le Seigneur Pape recouvra de même Pe: rouse, Gubbio, Todi, & Città-di-Castello & leurs Territoires; & reçut le serment de fidélite des Cila Nobleffe. Il fit auffi détruire, pour memoire perpétuèle de la vangeance d'un afront fait à l'Eglise, le Château du Mont-Sainte-Marie, où, du tems de son prédècesseur, Conrad, que l'on apelloir Mou-che-en-Cervelle, avoit dézenu prisonnier Octavien, nomé ci-dessus, Evêque d'Ostie, qui revenoit de France.

N. XI. Après avoir celèbre la féce des Ses Apôtres, le Seigneur Pape fortit de Rome, & passa dans le Duché de Spolète, qu'il venoit de faire revenir à l'Eglise, pour en faire la visure lui-même, & se rendie à Chieri. Reçu dans ecte Ville avec de grands honeurs & de grands témoignages de joie, il y confacra l'Eglise de S. E-leuthère Martir, & celle de St. Jean l'Evangéliste. Etant alle depuis à Spolète, il en dédia l'Eglise Cathédrale. Il ariva là quelque chose de miraculeux. Les Habitans, embarassés de ce qu'ils avoient peu d'eau, se mirent à chercher de tous côtés en quel endroit ils pouvoient, en fouillant, en trouver pour abreuver la multitude de Chevaux (de la suite du Pape), lorsque tout à coup ils virent sortir d'une ro-che au dessous de la muraille une source abondanse par laquele les fossés ereuses en cet endroit furent remplis de manière à Sufire à tous les Chevaux; & eète source fut apellée la Fontaine du Pape. Innocent ala de cete Ville à Pérouse. Il y consacra l'Autel de la Grande-E-

ble bientor une Armée plus confidérable que celle d'Alfonse I; & vole au secours de la Place assié-gée. Le Roi d'Aragon lève le siège à l'arivée du Roi de Léon; & se jere dans Almazan, où le Roi de Léon ne tarde pas à se présenter pour l'assièger. Alsonse I consulte les Seigneurs & les Prélats, qui l'acompa-gnoient sur ce qu'il avoit à faire. Pierre, Evêque de Pampelune, ose lui dire, " Que la guerre, qu'il amy voit entreprise, étoit inn juste, en ce qu'elle é-1) toit une violation du >) Traité de paix, qu'il >) avoit fait a ans aupan ravant avec le Roi de 1) Léon & de Castille; & » l'avertit de craindre la 1) colère de Dieu, de qui n dépend la victoire, & n qui punit l'injuste m. Touché du discours de l'Eveque, Alfonse I prend aussitot le parti de se retirer en Aragon; & le Roi de Léon, aiant pourvu par de bones Garnisons à la sureté de cète portion de la Castille, s'en retourne. Alfonse I n'avoit point achevé de rendre tout ce qu'il avoit promis de restituer par le Traité de 1127; & continua de garder Caftro-Xeriz , Ferraria , Caftrelo & quelques autres Places & Chateaux de Castille. En 1131, Alfonfonse VIII, aiant fans doute inutilement fait tout ce qu'il faloit pour engager ce Prince à rendre ces Places, ala, dans le mois d'Octobre, afficger Caftro-Xeriz, qu'Oriole Garcie, Noble Aragonois, qui comandoit dans ce Canton pour Alfonse I avoit, en s'y renfermant, abondamment pourvu de Troupes, de Vivres, & de Municions. La Place par elle-même étoit très

SAVANS & ILLUSTRES.

jeune Duc Roger & conferve Guillaume, pour regner. Quiconque les aura conus tous deux, n'ignorera pas qu'ils étoient destinés à marcher sur les traces de ceux dont ils portoient les noms. On s'apercevra sans peine qu'il n'y a pas une justeffe extrême dans ces reflexions. Il me sufit de relever la fausseté du préfage, que l'Auteur fonde fur le caractère qu'il a, tribue au jeune Guillaume. 11 fut le successeur de son Père. Ses Sujets, en l'honorant du glorieux furnom de Bon; & luimême, en le méritant, doncrent un démenti bien formel à ce prétage. La première Enfance & la Jeunelse n'anoncent pas toujours ce que l'on sera dans l'age d'Home. Reprenons la fuite du récit de Falcand, en traduisant avec liberté.

Le Duc Roger, regardant, fans precaution par une fenétre ceux par qui le Palais étoit assiège, fur ateint d'une flèche; & la Renomée n'a pas fait conoître certainement l'Auteur de ce coup. L'opinion comune cependant chargea de ce forfait l'Huisser Dario. Ceux qui le donoient pour etre les mieux instruits de ce qui se passoit dans l'intérieur du Palais, soutenoient que la blessure n'éroit pas mortèle; & croiioient que c'étoit le Roi, qu'il faloit acuser de ce crime arroce. Iis disoient, " Que, l'Enfant acourant, piein de joie pour fe-pliciter son Père de ce n qu'il étoit libre, le Pè-» ses Ennemis, lui préfém rant en quelque sorte n cet Enfant, l'avoient n proclamé Roi, le re-27 pouffa loin de lui d'un n coup de pied doné de forte; ce qui sut cause in toute sa force; que l'glife; & fit enfuite à To- qu'Alfonse VIII en fit e- 1 » Enfant s'étant retiré de EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

fait un ravage horrible dans la Ville. On acuse le Doge d'être la cause de ce malheur; &, dans une émotion populaire, il reçoit une blessure, dont il meurt le 27 de Mars. On lui substitue Sebastien Ziani.

1173. Sun le bruit des préparatifs de guerre, que l'Empereur faisoit en Allemagne, les Consuls des Villes confédérées de la Lombardie & de la Romagne s'assemblent à Modène, le 10 d'Octobre, avec 2 Cardinaux de la part du Pape Alexandre. La Ligue, dans laquèle la Ville de Rimini venoit d'entrer, est confirmée; & l'on résout « de ne » point traiter de la so paix avec l'Empereur so & de ne point rebâo tir Crème, sans le >> concours de tous les » Confédérés ». Durant toute cète année, les mêmes Villes font rentrer sous leur Jurisdicdiction les Fiefs acordés dans leurs Territoires par les Empereurs à diférens Nobles, & même ceux des Evêques & des Monastères;& les forcent tous de paier tribut & de s'aquiter, fous leurs Enseignes, du Service militaire.

Les Lucquois aiant rebâti le Château de

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

de les raffurer, continuè rent de se mètre en état de se défendre contre les

entreprises de l'Empereur. Année 1226, p. 184. Ce dont Frédéric s'ocupoit le moins alors, étoit son expédition à la Terre-Sainte. Il n'avoit à cœur que la Lombardie, où les Milanois, ligués avec d'autres Peuples, faisoient asses conoltre qu'ils ne vouloient point qu'il leur im-posât de joug. D'ailleurs il y avoit de tems en tems de mauvaises humeurs en Italie. L'Empereur soup-conoit le Pape de manœuvser secrétement contre lui, & d'être en étroite correspondance avec les Lombards; le Pape, de son côté, ne manquoit pas de sujets d'être peu content de l'Empereur, qui surchargeoit d'impositions les Ecclésiastiques & les Laics de son Rojaume, pour e-masser des trésors, qu'il put emploier, non au se-cours des Chretiens dans le Levant: mais à l'opreffion des Lombards- Je tais les autres sujets, dans l'examen desquels je n'ofe entrer, parceque les Cabinets des Princes sont fer-més à mes ieux. Mais on ne peut pas s'empêcher de reconoltre que, dans ces tems, la Politique étoit fort brouillée avec la Religion, & que Frederic II preferoit la première à la seconde. Il est hors de doute que ce Prince écrivit avec hauteur quantité de plaintes au Souverain Pontife, qui lui répondit de la bone manière, en l'acusant d'ingratitude envers le Saint-Siege & le Roi Jean, son beaupère;ensorte que l'Empereur lui répliqua par des Lètres mieux concertées &

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

nemis: mais le vieil Alard l'en empleha toujours jusqu'à ce qu'il vit leur Ar-mée tout à fait rompue ; & les Troupes de Conradin se disperser, les uns pour suivre les Fuiards, & faire des Prisoniers, les autres pour dépouiller les Morts. Alors, se tournant vers le Roi, Sire, lui dit-il, c'est à présent qu'il faut doner. La Victoire est à nous. En même tems, piquant des deux, il tombe sur une Armée trop en désordre pour se pouvoir ralier. Les uns sont tués. Les autres sont faits prisoniers. Le reste se sauve par la fuite. Obligé de fuir aussi, Conradin, a-compagné du Duc d'Au-triche & des Comtes Galvano & Ghérard de Pise, se travestit, ainsi qu'eux; & pris le chemin de la Maremna, dans la penfée de retourner à Rome, ou d'aler à Pise. Ils furent arêtes pres d'Astura par un Frangipane, Seigneur de ce Château, qui soupçona que c'étoit des Gens con-sidérables, & les sit conduire au Roi Charle, dans l'espérance d'en être très bien récompensé. Conradin & les compagnons de sa fuite furent gardes en prison à Naple jusqu'au comencement d'Octobre, que, dans un grand Parlement, auquel, dit Muratori, p. 384, assistent les Jurisconsultes, les Barons, & les Sindics des Villes, on examina la Cause de ce malheureux Prince. L'Historien Ferrarois Ricobaldi dit qu'il avoit apris de Gioachino de Reggio, qui se trouva pré-sent au Jugement, « Que 3) les principaux des Ba-3) rons François & des Ju-2) risconsultes, entre au-3) lèbre Professeur en Droit Motrone, les Pisans y plus humbles, parcequ'il n' à Modène & à Reggio,

di la même eérémonie pour l'Autel de St. Fortunat; & pour la décoration de tous les Autels, qu'il avoit consacrés de ses mains, il fit doner divers ornemens de foie, & d'autres précieux par leur travail. Il établit Gouverneur de Spolète, du Comté d'Assise & des Terres voifines, Gregoire, Diacre-Cardinal de Sainte - Marie - in - Aquiro; & passant par Amélie, Orta & Città-Castellana, il revint à Rome aux environs

de la fête de la Toussaints. N. XII. Les Villes de Toscane, que l'insuportable tirannie des Allemans avoit come réduites en une dure servitude, aiant fait entre elles une confédération, à laquèle elles ne purent jamais engager la Ville de Pise de s'associer, obtinrent du Souverain Pontife que les Villes de l'Eglise, qui sont en Toscane & dans le Duche de Spolète se liguas-fent avec elles, fauf cepen-dant en toutes choses le domaine & les ordres du Siege Apostolique. Elles éta-blirent done un Recteur dans chaque Ville; & crédrent un Prieur, à qui, durant le tems de son Priorat, tout le monde s'adresseroit pour les Afaires de ·la Confédération ; & réglerent, DQue les Recteurs, or & tous les autres jure-3) roient de maintenir la 31 Confédération pour P-3) honeur & l'exaltation 31 du Siège Apostolique; 33 de défendre de bone fot 31 les Possessions & les . 37 Droits de la Sainte Eglior se Romaine; & de ne 3 recevoir come Roi, ou 31 come Empereur, que ce-3) lui que le Pontife Ro-, 3) main aprouveroit n; mais ils ne purent obtenir de lui que cete Lette. [ Je la traduirai le plus littéralement qu'il me sera possible].
Innocent, Serviteur des

## PRINCES contemporains.

xactement le blocus pour l'avoir par famine. Au mois de Mai de l'année suivante, Oriole Garcie, dont les vivres comen goient à manquer, ofrit de rendre cète Place & les autres, s'il n'étoit pas secouru dans un certain tems. Le secours ne vint point; & toutes ces Places retournèrent au Roi de Léon. Ce furent les dernières hostilités qu'il y eut entre les Rois de Léon

& d'Aragon. En 1131, Alfonse Henriquez, Comee, depuis Roi de Portugal, fit une ir-ruption dans la Galice, sans que l'on en sache le motif. Le Comte Ferdinand Pérez, Rodrigue Vélasquez & d'autres Seigneurs, unicent leurs Trou pes & marchèrent contre le Comte de Portugal, qu'ils chaisèrent de ce pais, sans qu'il y eur pu rien faire. Ce Comte crut réusfir mleux l'année fuivante. A la tête d'une Armée confidérable, il se jeta sur la Province de Limia, dans laquèle il batit le Chateau de Zelmès, qu'il pourvut de Troupes, d'armes & de vivres. A la nouvele de cète invasion, Alfonse VIII courut ataquer ce Chateau, qui ne resista que peu de jours. Il en nt la Garnison prisonière de guerre, s'empara de toutes les provisions, qui s'y trouvèrent; & fit renrrer fous fon obéiffance toute la Province de Limia. Alfonse VIII fut proclamé Empereur, en 1134, par ses Sujets; &, l'année suivante, Alfonse, Comte de Portugal, & Garcie IV, Roi de Navarre, se liguèrent contre lui. Cète ligue dut avoir pour motif les prétentions du dernier fur Najera & toute la Piovince de la Rioja, qu'il avoit inutilement récla-

# SAVANS & ILLUSTRES.

n cet endroit avec peiue, n ala comter à la Reine n ce qui lui venoit d'arim ver; & qu'il mourattrès

n peu de tems après n. Le Roi cependant extrémement trouble, tant des mauvais traitemens, qu'il avoit souferts, que de l'indignité même de la chose, quite ses Habits Rofaux, oublie fa Dignite, s'attied à terre; pleure, incapable de re-cevoir aucune confolation; &, fon chagrin fe changeant en une forte de stupidité, sa memoire & son esprie se plongene si fore dans la consideration des maux, qu'il venoit d'éprouver, qu'il ne prend aucun soin de sa persone, & qu'il ne se rapelle auctin des partis, qu'il avoit à suivre en voi iant ses Ennemis prets 2 l'acabler de toutes parts. Les porces du Palais teftent ouvertes; &, perfone n'y faifant la garde il reçoit avec douceur & familiarité rous ceux qui l'abordent; & leur expose d'une manière si touchante la cause de sa douleur & de ses larmes, qu'il arache des pleurs, même à beaucoup de ceux qui le haiffoient auparavant. Enfin , fur l'avis & les prières des Evêques & de quelques autres, venus pour le consoler, il dêcend dans la grande Salle, qui joignoit le Pa-lais; & le Peuple s'y êtant affemble par fon ordre, parcequ'il y pouvoie tenir une grande multitude, il comence (6 par n louer leur fidélité, & m par les remercier de ce " qu'ils l'avoient tire d'mentre les mains des or Traitres or. It les exhorte ensuite u de persism fifter, fi fes Ennemis ni) fent encore tenter queln que chose contre lui, Innocent, Serviteur des mées, & l'homage des mans la même fidélité, serviteurs de Dieu, aux Etats de Portugal, qu'Al. m'uls avoient montrée. EVENEMENS sous le règne de l'Empeeur FREDERIC I.

courent, mètent en fuite les Lucquois, & détruisent le nouveauChâteau. Le 27 de Juin, l'Archevêque de Maience ôte les Pisans & les Florentins du Ban de l'Empire; &, le 1 de Juillet, il tient à Pise une Diète, dans laquèle il ordone, « Que la on guerre cesse entre les Disans & les Floreno tins d'une part, & » les Génois, les Luco quois, & leurs Aliés o de l'autre; Que, des >> 2 parts, on rende 22 tous les Prisoniers: & so que l'on nome des > Comissairespourtraimeter de la paix m. Les Prisoniers sont rendus: mais les Consuls de Pise & les Comissaires de Florence, êtant venus trouver l'Archevêque à San-Donnino, refusent de consentir à des conditions déshonorantes pour leur Ville; & l'Archevêque les fait arêter. & mètre aux fers. Il joint ensuite ses Troupes à celles de Lucque, de Siène, de Pistoie & du Comte Gui, pour aler ravager le Territoire de Pise. Les Pisans & les Florentins sortent en campagne; & tiènent l'Archevêque en échec. Pendant ce tems, un détachement des Troupes de Pise va faire le pes de l'ile va taire le XVII, fut fait dans l'E- mes. La Sentence fut lue dégat autour de Luc- glife de Saint-Zenon à par le Juge Robert de Ba-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

conut la grandeur du tort, qu'il se pouvoit faire à lui. même, en rompant avec la Cour de Rome. Nous aprenons de Richard de San-Germano qu'au co-mencement de cere année, Frédéric, bien loin de vouloir passer dans le Levant, & remplir ses promesses & ses sermens, ordona que tous ses Barons & ses Vallaux se trouvassent, le 6 de Mars, à Pelcara prêts à partir pour une Expédition en Lombardie. Enfuite, aiant laiffé l'Imperatrice à Teracine de Salerne, il se rendit, au jour marqué à Pescara; & , fe metant en marche avec son Armée, il vint dans le Duché de Spoiète, aux Peuples duquel il comanda de prendre-les armes & de l'acompagner en Lombardie. Ils refusèrent d'obétr sans un ordre exprès du Pape, dont ils étoient Sujets. Il répéta ses ordres dans des Lètres dures & pleines de menaces; & ces Peuples députerent au Pape, qui, dans une Lètre à l'Empereur, se plaignit ai grement de ce qu'il exigeoit de ces Peuples une pareille corvée. Ce fut alors que les plaintes, mentionées cidessus, se firent de part & d'autre. Cela fait bien entendre combien on avoit alors de justes raisons de soupçoner que le dessein de ce Prince étoit d'oprimer l'Italie, puisqu'il n'avoit aucun égard pour le Sou-verain Pontife. Les Lombards pourvurent du mieux qu'il leur fut possible à leur défense, en renforçant leur Ligue de plus en en plus. Le 2 de Mars, l'Acle de Confédération, raporté par Sigonius, Liv.

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

3) lequel demeuroit alors n à Naple, soutinrent que 1) l'on ne pouvoit pas jus-Mement condemner à mort " Conradin, parcequ'il a. 1) voit des raisons bien 3) fondées de chercher à n recouvier le Rojaume » de Sicile & de Pouille, 1) que ses Ancêtres avoient 3) conquis avec tant de peines sur les Sarafins & ve les Grecs, & dont il n'amérité par aucun w crime d'être privé. L'on 3) allèguoit contre lui que 1) son Armée avoit sacagé n des Eglises & des Monastères ; à quoi l'on ré-n pondoit qu'il n'étoit pas m certain que cela fue a-1) rivé par l'ordre de Con-3) radin; & que peut-être 3) les Troupes du Roi 1) Charle avoient - elles n fait la même chose, & on plus. Un seul Docteur
n) en Droit sut d'avis conn) traire n; & l'on peut
croire qu'il y eut des Barons, enrichis par les biensaits de Charle, qui, par erainte de la Maison de Souabe, lui conseillerent de faire mourir Contadin. Enfin, ce fut à l'avis barbare de ceux-là, que s'en tint Charle, qui se figuroit de ne pouvoir pas être tranquille possesseur du Rosanme, tant que Conradin feroit en vie. Ainfi, le 29 d'Octobre de la présente acnée (1268), & non de la suivante, come quelques-uns l'ont écrit, un E-chafaut aiant été dressé dans la Place, ou peut-être sur le rivage de Naple, l'on y conduisit le jeune Conradin, qui précèdem-ment averti de son dernier deftin, avoit fait son testament, & s'écoit confessé. Une foule innombrable, acourue à ce spedacle si funefte, ne pouvoit retenir ses gemissemens & ses lar-

chors Fils les Prieurs & Redeurs de Toscane & du Duché, falut, &c. Ainfi que Dieu, créateur de l'Univers, a mis dans le Firmament a grands Luminaires, le plus grand Luminaire pour presider au Jour, & le plus petit Lu-minaire pour présider à la Nuis; il a de même établit, dans le Firmament de l'Eglise Universèle, que Pon nome le Ciel, 2 grandes Dignités, la plus grande pour préfider aux Ames, come aux Jours; & la plus Petite pour presider au Corps come aux Nuits; lesquèles sont l'Autorité Pontificale & l'Autorité Rolale. [On n'imagineroit eut être pas que ecte Allégorie des a grands Luminaires, come réprésentens les 2 Puissances, la Spirituèle & la Temporèle, invention peut-être de l'Imagination Africaine du Pape Gélase I, eut jamais du servir de base au Sistème de la Mouarchie universelle des Papes, tant au Spirituel qu'au Temporel. J'ai pourtant averti, je erois, quelque part que ce Sistème n'avoit point d'autre fondement. En tout eas, on n'aura pas lieu d'en douter, en volant dans le Verbiage mistique d'Innocent III les conséquenees, qu'il tire de ce qu'il pose, en començant sa Lècce, come un Principe, qui ne doit soufrir aucune dificulté]. Ainfi, come la Lune qui, par la grandeur, la fituation, & les effets, est fort inférieure au Soleil, tient de lui sa lumière; de même la Dignité de la Puissance Roiiale tient son éclat de l'-Autorité Pontificale. Plus elle en est près, moins la lumière dont elle est décorée est grande; & plus elle s'en éloigne, plus elle aquiert d'éclat (a).

PRINCES contemporains. 1

fonse VIII exigeoit du premier. Ce Comte, entre dans la Galice, prit Tuy & plufieurs Chareaux, & les Comtes Gomez Nunez, qui comandois dans la contrée de Turon, & Roderic Perez Velloso, Gouverneur d'une grande partie de la Province de Limia, livrèrent au Portugais toutes les Places qu'ils tenoient: mais le Comte Ferdinand Yahez, Gou-verneur du Château d'Allarit, aidé de ses Fils, de ses Frères, de ses Parens & de ses Amis, réunit afses de Troupes pour areter les progrès des Portugais & des Rebelles. Le Comte Alfonse fut obligé de repasser en Porsugal; & reparut peu de tems après dans la Province de Limia. Les Comtes Ferdinand Perez & Roderie Bella, joints à d'autres Generaux d'Alfonse VIII, marcherent à sa rencontre. Les Armées en étant venues aux mains près de Cornesa, les Galiciens, quoiqu'ils combatiffent avec beaucoup de valeur, furent mis en déroute; & le Comte Rodrigue Bella fut fait prisonier: mais il trouva mojen de s'échaper. Cète même année 1136, la Rioja fur ravagée par des Sauterèles. L'Année suivante, Alfonse VIII envoia les Comtes Roderie Gomez, Loup Lopet, & Guttiere Fernandet, avec les Troupes de Castille contre le Roi de Navarre, & lui-même, entrant en Portugal avec celles de Léon, ravagea tous les lieux de son passage, & prit quelques Chateaux. Le Comte Alfonse se mit austi-tot en campagne; & furprit un Corps détaché, qu'il batir, en faisant prisonier le Comte Ramire qui le comandoit. Alfonse VIII, de plus en plus animé par cer è-

SAVANS & ILLUSTRES.

nick dit : Qu'on n'étoit n pas trop affure des enmy droits, dans lesquels ils ms'étoient retirés, ni quels n étoient les gens qui les n favorisoient en Sieile, " & dont les confeils les 1) avoient enhardis à comètre un si grand forn fait m. Il ajoute aussi, " Que cela n'est arivé, n que parcequ'il le merii) toit par le grand nomm bre de maux, qu'il a-m voit faits; Qu'il le re-3) conoissoit, qu'il l'am duiroir déformais de 1) manière à faire voir qu'm il n'avoit pas reçu, dans n l'endurciffement de son 1) Cœur, les coups dont m la correction divine l'am voit frapé: Que, fi les n Peuples, soumis à son 1) obéiffance, demandent or quelque chose, qu'il tous 3) juste d'acorder, il l'a-)) cordera fans peine: Qu'à 1) l'égard des Coutumes mintroduites de son tems, or qui paroiffoient, nu refo) traindre la juste liberté my du Peuple, ou le turniques, il trouvoit bon or qu'elles fuffent entièren) ment abolies: Qu'au mreste, il aimoit mieux m être aime, que craint m. Il disoit d'une voix batse, & non sans répandre des larmes, ces chofes & d'autres semblables. L'Evéque elu de Siracufe, Home très savant & très éloquent, les répétoit en-fuite au Peuple. Pour le mieux concilier leurs efprits, il acorda l'exemption des entrées à Palerme; c'est à dire que tous les Citoiens de Palerme pouroient librement faire entrer dans la Ville toutes les choses nécesfaires à la vie, foit achetées, soit produites par leurs champs & leurs vignes, fans que qui ce fut put rien exiger d'eux. C'est : (a) Cujus conspectui quan- chec, ala camper à Por- ce qui fut d'autant plus

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

que; & celles de cète Ville, aiant quité l'Archevêque pour voler à la défense de leurs biens, sont mises en déroute, le 19 d'Août. Le reste de l'année, l'Archevêque fait la guerre en Toscane; & les Génois enlèvent aux Pisans le Château de Pianosa, qu'ils détruisent entièrement.

1174. L'Achevêque de Maience fait ofrir la paix au jeune Roi de Sicile, avec une Fille de l'Empereur en mariage. Le Confeil de Sicile rejète cète proposition, en disant, « Que o le Roi ne pouvoit o pas faire la paix sans n le Pape & les Confém dérés m.

Vers la fin de Septembre, l'Empereur arive en Italie, par le Roïaume de Bourgogne & la Savoie, avec une Armée considérable. Il s'empare de Turin & des Villes voisines, qui se soumètent volontairement; & fait détruire Suse, pour en punir les Habitans, qui l'avoient ofensé, lorsqu'il avoit passé par là dans son dernier voïage en Allemagne. Il va faire ensuite le siège d'-Asti. Quoique les Confédérés eûisent envoié de bones Troupes dans EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Mofio, Terre du District de Mantoue. Par cet Acte les Députés de Milan, de Bologne, de Plaisance, de Vérone, de Brescia, de Faenze, de Manioue, de Verceil, de Lodi, de Bergame, de Turin, d'Ale-xandrie, de Vicenze, de Padoue, & de Trévise, firent entre ces Villes, pour 25 ans, une étroite Alian. ce ofenfive & défenfive, en veriu de la concession de l'Empereur Frédéric I, par laquèle il leur étoit permis de faire & de renouveler des Associations pour leur propre défense. Nous aprenons des Lètres d'Honorius III, mises au jour par Rinaldi dans ses Annales, que le Marquis de Montferrat, les Villes de Creme & de Ferrare, les Comtes de Biandrate, & d'autres Lieux & Seigneurs entrerent auffi dans cète Ligue. L'Empereur, venu de Spolète à Ravenne, y celè-bre la fere de Pâque, le 19 d'Avril; & parceque Bologne & Faenze étoient du Parti contraire, il passa loin de ces Villes, pour venir camper à Saint Jeanin-Perficero. Ecant enfuite alé à Imoa, il s'y arêta si longeems, que, pour faire dépit aux Bolonvis, il dona le tems à cète Ville de refaire son enceinte de bastions & de fossés, tèle qu'-elle avoit été ci-devant. Il diféroit de se rendre à Crémone pour tenir la Diète qu'il avoit indiquée, dans l'espérance de l'arivée du Roi Henri, son Fils, avec son Armée d'Allemagne, & de beaucoup de Princes de ce Rojaume: mais, come le Moine Godefroi Pateste, quand ils surent arives à Tarente, ils surent

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

ri, qui n'en eut pas plustôt acheve la ledure que, ft nous en croions Villani, Liv. VII, Ch. 29, Robert, fils du Comte de Flandre, gendre du Roi Charle, lui porta dans la poitrine un coup d'épée, en lui difant, il Qu'il ne vi lui convenoir pas de m prononcer une Sentence n de mort contre un ft " grand & fi noble Sei" gneur ". Le Juge tomba mort de ce coup, en présence du Roi; & l'on n'en dit rien. Conra-din laissa sa tête sur l'échafaut. Après lui furent décoilés Fredéric, Duc d'Autriche, & Ghérard, Comre de Donoratico de Pile fous les leux du Comte Galvano, son père, que le fut ensuite. Quelques Auteurs difent que le Marquis Galvano Lancia fue alors décapisé. Ils furent tous enterrés sans aucune cérémonie, & hors de Terra sainte, come excomuniés. Divers Ecrivains sont mention d'autres Nobles, à qui, ce même malheureux jour, on coupa la tête. Ainfi prirent fin , dans l'infortune Conradin, la très noble Maison de Souabe; & dans la persone de Prédéric la Branche des anciens Ducs d'Autriche ... Cète cruauté couvrit le Roi Charle d'infamie non seulement aux ieux de tous ses contemporains; mais encore aux ieux de tous leurs décendans, aux ieux de fes François même; & l'on observa que depuis ses Afaires, bien qu'elles parussent arivees alors au plus haut degré du bonheur, comencerene à décliner, & qu'il fut acablé d'un déluge de difgraces, ( cu'il s'atira par sa conduite peu digne d'un Roi, d'un Prince François, & d'un Frère du plus doux, du plus juscète Ville pour la dé-1 obligés de s'y arêter 7 se- le & du plus saint de nos

4

[ Il sembleroit d'abord que le Sens mistique & moral, dont l'Auteur fait u-Sage dans cete Phrase, demandoit qu'il dit que plus le Petit Luminaire s'aproche de la source de sa lumière, plus il a d'éclat; & que plus il s'en éloigne, moins il est lumineux. Mais, quoi que les Papes fiffent pour étendre leur pretendue Monarchie temporele sur tous les Souverains du Monde Chretien, ils ne pouvoient pas se dissimuler que, généralement parlant, ils ne gagnoient fur eux quelque chose, qu'autant que la proximité des lieux mètoit en état d'emploier contre eux les resources de la guerre, ou celles des sourdes manœu-vres. Ainsi, l'on voit les Papes presque tout-puissans en Italie, & dans toute la Germanie à peu presimoins puissans en France, dont les Etais alors n'étoient pas si voifins de l'Italie; & moins encore en Espagne; n'aiant qu'un pouvoir, médioere même, en Angleterre avant la sotise de Jean Sans-Terre; & n'aiant, hors du Spirituel, presqu'aucune autorité dans les Etats du Nord, à moins que, dans des troubles, quelque Faczion considérable ne favorisat leurs usurpations. Cète Phrase, qui parolt cho-quante, n'est donc ici que pour préparer à ce que l'-Auteur va direspour colorer les entreprises des Papes contre les Empereurs & les Rois d'Italie. Laissons-le parler.] L'une & l'autre Puissance, ou Primauie a mérité d'avoir pour fiège l'Italia, qui tient, de la disposition de Dieu, la Principauté sur toutes les Provinces. C'est pourquoi,

to magis inharet, tanto minori lumine decoratur, & quo plus ab ejus elongatur aspectu, co plus pro-ficit in splendore. Tome V.

PRINCES contemporains. 1 SAVANS & ILLUSTRES.

tela de Vid, en face du Château de Pessa de Reyna, lieux que Ferreras n'avoit point trouvés dans les Cartes du Portugal. La supériorité de ses torces, une incursion faire alors en Portugal par les Mahométans, le desir d'Al-fonse VIII de tourner ses armes contre eux, les remontrances des Seigneurs Portugais, & les soins du Cardinal Gui, Légat Apostolique, procurerent la paix, à condition de rendre de part & d'autre les Places, qu'on avoit prifes, & les prisoniers de guerre. Les 2 Souverains se virent, & se séparèrent bons amis. Le Comte de Portugal obligea les Comtes Gomez Nuñez & Roderic Pe-rez Velloso de sortir de ses Etats. Ils n'osèrent reparoître dans ceux de Léon & de Castille; & le premier ala se faire Moine en France à Clugni. Le second obtint dans la fuite fa grace d'Aifonse VIII, qui lui dona des Terres, & des Emplois convenables à sa naissance. Il paroit que les Généraux Caf. tillans envoiés contre le Roi de Navarre, ne firent rien autre chose que couvrir la frontière; &, quoique l'Historien de Navarre dise que le Roi D. Ramire entra dans l'Aragon & s'empara de Frescano, de Malon & de Bureta, Places possèdées par Alfonse VIII dans ce Roiaume, on peut n'en rien croire, puisqu'aucun Ancien n'en parle. Mais il y a lieu de penser qu'il se fit en-tre les 2 Rois quelque acomodement, dont on a négligé de nous instruire. Le Roi de Navarre étant en guerre avec Raimond, Comte de Barcelone par luimême, & Prince d'Aragon par la Princesse Pétronille qu'il devoit épouser; ce dernier se rendit en Castille auprès d'Alfonse VIII, 1 >1 Que, pour taire tout

agréable au Peuple, qu'il l'avoit longtems desiré, sans avoir jamais pu l'obtenir.

Cependant on annonce à Palerme, que Simon, à qui l'on donoit le titre de Prince, Tanerede, fils du Duc Roger, Guillaume d'Alèse, Alexandre de Conversano, Roger Sclave, fils naturel du Comte Simon, & rous les autres, qui s'écoient ligués pour areter le Roi, étoient à Cacabo avec Mathieu Bonello; & qu'ils avoient un grand nombre de Gens de guerre. On fur donc d'avis d'envoier à Machieu lui-même des Députés lui demander a quèles én toient ses intentions à " l'égard du Roi; ce que » ce concours de Gens n de guerre fignifioit; ce 11 gu'il se proposoit de m faire m; & lui dire, " Qu'il n'avoir pas du n prendre part aux pron les recevoir, après am voir apris ce qu'ils a-3) voient fait 3). Il répondit aux Députés, « Qu'il mavoit jamais pris part maux crimes de ceux qu'-" ils apelloient Traitres " & qu'il n'avoit ni su » ni aprouvé leur dessein: n mais qu'il eut ête d'm Tiran cruel, de rem refuser de recevoir chés n lui tant de Noblesse, » qui s'y réfugioit, & n de l'exposer à perdre la n) vie dans les fuplices: " Que, si le Roi voulois n examiner ses propres " actions, il seron bien n plus surpris de ce que 1) les Grands du Rojaume " avoient soutert si long-" tems qu'on les réduisit 31 come en servitude, que n de voir qu'après avoir èn té harcelés par un grand nombre d'outrages, l'my exces d'une douleur inm suportable les eut enfin n embrases de colère:

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

fendre, les Habitans éfraïés se hâtent de capituler avec l'Empereur, qui leur acorde des conditions favorables, & renoncent à la Ligue. C'êtoit principalement à la Ville d'-Alexandrie, que l'Empereur en vouloit, parcequ'on l'avoit bâtie pour le braver, & que le nom, qu'elle portoit, lui paroissoit un afront que l'on avoit eu dessein de lui faire. Il en comença le siège, le 19 d'Octobre, se flatant, come le Marquis de Montferrat, & les Pavétans, qui l'avoient joint, l'en assuroient, qu'elle feroit peu de résistance. Elle n'avoit point encore de murailles. Du moins elle n'êtoit enceinte que de petits murs de terre : mais un valte fossé les l entouroit. La Garnison confédérée êtoit nombreuse, les Habitans étoient pleins de courage, & lessprovifions abondantes. Les premières ataques font Inutiles; les pluies survienent; la plaine est inondée; & l'Empereur, dont le courage aloit jufqu'à l'opiniâtreté, prend la résolution de ne point lever le siège, & de passer l'hiver dans fon Camp.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

maines, parceque les Véronois, aiant pris & fortifié la Chiula dans la Vallee de l'Adige, ne laif. soient paffer persone, pour aler en Allemagne, ou pour en venir. Ce fut la cause, pour laquèle le Roi Henri prit le partisans a-voir pu voir l'Empereur, son père, de s'en retourner, en laissant toutefois à Trente un trifte ressouvenir de sa venue. A son depart, le feu prit par accident à cère Ville & la reduifit prefque toute en un monceau de pierres. L'Empereur vint ensuite jusqu'à Parme; & s'aperçut là qu'outre Modene, Reggio, Parme, Asti, Cremone & Pavie, peu d'autres Villes étoient pour lui dans la Lombardie. Etant passé de là à Crémone, il y tint véritablement une Diete: mais non avec le concours de monde, qu'il espéroit. Il ne s'y trouva qui que ce fût de la Ligue Lombarde. Les Génois y députerent, avec un cortège confidérable, Pecoraio de Verone, leur Podestà. Les Lucquois, les Pisans, & les Marquis Malaspina s'y firent conol tre pour sidèles à l'Empereur. Ce Prince eut un extrême chagrin de voir le nombre de ceux, qui s'êtoient affocies contre lui, beaucoup plus grand qu'il ne pensoit, & de les voir tous preis à repousser, les armes à la main, ses ataques. Il ala de Cremone à San-Donnino. Ce fue là, qu'il mit au Ban de l'Empire & déclara Coupables de lèze-Majesté, les Villes de la Lique, dont il révoque les Privilèges; & qu'il en fit excomunier ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Rois). Enwas Silvius, qui fut depuis le Pape Pie II, & diferens Historiens Napolitains & Siciliens disent que Conradin, en figne de l'Investiture, jeta de defsus l'échafaut au Peuple un Gant, par lequel il entendoit apeller à la succes. fion du Rojaume D. Pierre d'Aragon, mari de Constance, fille du Roi Manfred. Ils joignent à cela d'autres particulari-tés, que je passe. Mais vraisembiablement ce sont des inventions des tems pofiérieurs imaginées pour colorer en mieux tout ce que les Aragonois firent.

Revenons au Roi Conrad. Le Lesteur n'a pas besoin que je décide, dit Mu. ratori, T. VII, p. 297. Ann. 1251, si le Pape In-nocent IV aprit à Lion avec chagrin, ou plaisir la mort de Fréderic II: mais je dirai volontiers que, non seulement il s'empressa plus que jamais d'avancer en Allemagne les Afaires de Roi Guillaume, sa Créature, & de ruiner, autant qu'il étoit en lui, le Roi Conrad, qu'il ne haissoit pas moins que son Pere , en renouvelant l'excomunicetion & le déclarant de nouveau dichu de tout droit à ses Rojannies: mais il excita contre lui, plus que jamais, par des Croilades, & par une pro-fusion sans reserve d'Indulgentes Plenières, les Eveques, les Barons, & les Peuples d'Allemagne, de Sicile, & de Pouille. C'est ce que l'on voit dons Mathieu Paris & dans les Annales Eccléfiaftiques de Rinaldi. Les Villes de Foggia, d'Andrie & de B r. lette, & ce qu'il y a de plus fort celles de Naple & de Capone, se revolteles Peuples par l'Evêque rent. Leur exemple fut suivi d'Hildesheim; ce qui dut des Comtes de Caserte & Ancone & quelques leur fournir matière à bien de Cerra de la Maison

bien que nos foins vigilans doivent s'étendre à toutes les Provinces, nous devons cependant pourvoir spécialement avec une sollicitude paternèle a l'Italie, où se trouve la base (fundamentum) de la Religion Chretiene; & où, par la Primauté du Siège Apostolique, la Principau té du Sacerdoce & de l'Em pire ensemble à la préeminence. Or nous rempliffons dignement cète obligation d'y pourvoir, si, par les soins de notre sollicitude, nous faisons ensorre que les Enfans ne devienent point Esclaves, & que les Petits ne soient pas oprimes par les Grands, afin que, par l'observation du Gouvernement (moderationis) equitable, ceux - là fervent, fans que ceux-ci merent la rigueur en usage; ceuxci ne dédaignent pas d'être soumis, & ceuxlà n'ambitionent pas de dominer. Ainfi, voulant vous embrasser, come êcant spécialement nos Fils, des bras de la Protection Apostolique, nous somes, après delibération, fermement resolus, autant que nous le pouvons pour la gloire du nom de Dieu, Phoneur du Siège Apoftolique, & notre propre honeur, de vous acorder nore protection contre les affauts de l'opression, & Pinsolence de vexations inacoutumées; afin que, par le secours de la Protection Apostolique, vous puissiés perseverer dans l'état où vous deves être a); & que la Confédération, que vous avés faite entre vous, se maintiène de bien en mieux; esperant & tenant pour cetain que vous rendrés toujours à l'Egli-

(a) C'est à dire, être toujours prêts à vous révolter contre vetre Souverain.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

son beaufrère, en 1140, pour l'engager à le joindre à lui contre le Roi de Navarre. Il fue convenu, « Qu'ils entreroient cha-» cun de leur coté dans n ce Rolaumen. Garcie IV, informé de cèce aliance, en fit une autsicot avec le Comte de Portugal, que ses Sujet avoient proclame Roi l'année prece dente. Alfonse VIII, ne trouvant aucune resistance sur les frontiètes de Navarre, soumit promte-ment Milagro, Péralta, Funes & Salces; & marcha tout de suite assiéger Pampelune, que Garcie IV avoit laissée en état de faire une longue & vigoureuse défen e, lorsqu'il avoit pris habilement le parti d'aller empêcher le Comte Raimond! de se joindre au Roi de Léon & de Castille. Pour cer effer, il l'areignit, fur les confins de ses Etats', à la tête d'une armée d'Aragonois & de Catalans; lui livra baraille, & le ba-tit. Alfonse VIII, instruit du deffein de Garcie, avoit levé le siège de Pampelune pour s'avancer au f devant du Comte Raimond. Il ariva près le lieu de la bataille, lorsque les Navarrois étoient ocupés à ramaffer les dépouilles des Vaincus. Dès qu'ils apercurent fes Drapeaux, ils abandonerent leur butin; & s'alèrent poster dans un endroit sur, parceque la farigue ne leur permetoit pas de recomencer le combat. Alfonse VIII profita du burin, qu'ils abandonoient; & f.: retira pour mètre fesTroupes en quartier de rafia? chiffement. Alfonfe, Roi de Portugal, s'étoit jeté, pendant ce tems-là, fur la Galice du côté de Limia. Ses armes n'y furent pas heureuses. Le Comte Ferdinand Yafiez & d'au-

n ce qu'ils avoient sou-" ferr d'ailleurs, c'éroit " un grand malheur, mên me pour les gens de n condition servie, de n voi: I urs Filles refter m dans leurs maifon : toute n leur vie sans époux : n Qu'il ne leur écoit pas 1) permis de contracter or des mariages entre eux m fans la permission de la 1) Cour; & que jusqu'alors n cète permission s'étoit nobrenue si dincilement, " qu'il n'avoiit été permis de marier les unes, " que quand l'aproche de " la viei lesse avoit oté " toute espérance qu'el-" les euffent des Enfans 1) & que les autres, conndamnées à vivre dans un n célibat perpétuel, év toient mortes fans pou-» voir espérer de se ma-" rier: Que, pour le pré-" fent, toute la Noblesse 1) du Roiaume & lui de-" mandoient au Roi, qu'an boliffant cète loi permicieuse & d'autres pa-" reilles, il rétablit & fit n observer les usages, que 1) Robert Guiscard avoit » le premier introduirs, » & que son aieu! le Comn te Roger avoit achevé "d'étab ir: Qu'autrement, n s'il continuoit à se roi-» dir contre les institun tions de ses Ancêtres, " ils ne le soufriroient pas n) plus longrems n. Guillaume, aprenant cète reponse, dit, a Qu'il aimoie nieux être prive de la 1) Courone, ou, s'il ctoit n nécessaire, s'ofrir haro diment à la mort, que n de se laisser aracher, my par crainte ou par memaces, un acomodement n indigne de lui: Que, fi,
déposant les armes & renvoiant les Tratires, m on venoit pacifiquement n lui demander quelque n chose, on obtiendrois 3) plus facilement ce qu'il m on demanderoit m. Cecres Seigneurs Galiciens lui l te réponse du Roi, portés

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

endroits du voisinage jouissoient depuis ailes longtems de leur liberté sous la protection de l'Empereur Grec, qu'ils reconoissoient pour Souverain, & qui tenoit un Comifsaire & quelques Troupes dans Ancone. Cète Ville, située sur le Golse Adriatique, déplaisant beaucoup aux Vénitiens, dont elle diminuoit le comerce dans le Levant; il s'êtoit fait, les années précèdentes quelque guerre entre les 2 Villes. Cète année, les Vénitiens, qui vouloient se vanger de l'Empereur Manuel; athégent Ancone par mer avec 40 Galères acompagnées d'un Galion d'une grandeur énorme; & l'Archevêque de Maience l'aissége en même tems par terre avec ses Trou pes, & celles qu'il avoit pu tirer de la Toscane, de la Romagne, & du Duché de Spolète. Depuis le 3 d'Avril jusque vers la moitié d'Octobre, la Ville est ataquée & défendue vigoureusement. Enfin les Adiégés, réduits à la plus horrible famine, demandent à capituler, & l'Archevêque ne les voulant recevoir qu'à discrétion, Aldrude, Comtesse de Bertinoro, Dame d'un grand mé- les Eveques de Salerne, de loient rentres sous l'obeif-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

des plaisanteries. Il étois, au mois de Juin, à San-Donnino, come il paroit par de ses Diplomes, ra portes dans la D ffertat. 27 des Antiq. d'Ital. pp. 701, 47, & 49, lesquels sont en faveur de la Ville de Modene. Dans le premier , il confirme les Privilèges & les Droits de cète Ville, à laquèle il done la perm fion de batre monoie. Par le fecond, il annulle le Jugement injuste d'Ubertino, l'odesià de Bologne, touchant les Confins du Modenes & du Bolonès, en les marquant en détail par des Noms, qu'il est dificile d'entendre aujourd'hui: mais qui font voir clairement qu'avec le tems, les Bolonois, plus puissans que les Modenois, ont beau-coup empiété sur le Territoire de ceux-ci. Le troi sième confi. me l'accord fait entre les Modenois & les Ferrarois. L'Empereur aiant établi Thomas, Comte de Savoie, son Vicaire en Italie; il ariva que les Peuples d'Aibenga, de Savone, & d'autres Lieux de la Rivière de Ponant, s'étant soustraits à l'obéis-sance des Génois, se do nerent à ce Comte, & lui jurérent fidélité; ce qui troubla beaucoup le Peuple de Gene. L'Empereur, atant trouve si mal disposées à son égard tant de Villes de Lombardie n'acant pas de forces sufifantes pour se fai e respecter & craindre, s'en retourna très mécontent dans la Pouille. S'apercevant alors qu'il é:ou tems de traiter o l'amiabre avec le P. pe Honorius, il admir à prendre possession de leurs Egnics les Archeveques &

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

d'Aquino, lesquels étoient alors possesseurs de rout le pais entre le Ga-rigliano & le Volturne. Le Pape leur promit à tous de grands Privilèges, & des secours sufisans. Manfred, Jeune-Home alors de 18 ans : mais aimable & fage, s'étant mis à la têre du Gouvernement au nom du Roi Conrad, fon frère, vint, fans perdre de tems, s'oposer, avec autant de forces qu'il le put, aux Rebelles, réuf-fir à faire rentrer dans le devoir les trois premières Villes & s'affura d'Averse & d'Avellino. Il fit ensuite le siège de Naple, dont il ravagea tout le Territoire: mais, quelques efforts qu'il fit pour ati-rer les Napolitains hors de leur Ville, afin de leur livrer bataille, ils furent asses avisés pour s'en tenir à la défense de leurs murs. Une Chronique de Sicile ajoute que Messine, Cha-teau-Saint-Jean, & d'autres lieux se révoltèrent de même en Sicile contre Conrad. Cependant le Pape Innoceut IV, décivre deformais de la peur, qu'il avoit de Frédéric II, & vonlant doner plus de chaleur aux soulevemens de la Pouille, ainfi qu'à toutes les autres Afaires de l'italie, quita Lion après Páque, vint, par le Proven-ce à Morteille, & de la par le bord de la mer se endie heureusement à Gene, sa patrie. Il trouva cè-te Ville ocupée de grandes & magnifiques fe es, non seulement à cause de fon arivée : mais aussi parcequ'A benga, Savone & d'autres lieux, ci-devant révoliés, s'apercevant de la dificulté de se soutenir depuis que la mort de Frédetic les avoit prives de l'apui de sa puissance, é-

fe Romaine, ainsi qu'à nous, les services que votre dévoument & voire fidélité nous doivent, afin que, lorsque vous recevres de nous l'apui de la protection, & que nous recevrons de vous les ser vices du dévoument, il en réfulte de part & d'autre un avantage comun. Nous vous avertifions donc tous, nous vous exhortons dans le Seigneur, & nous vous recomandons, par cet Ecrit Apoftolique, d'avoir une confiance certaine & ferme en nous, qui, come il convient à la Dignité Apostolique, avons dessein de taire plus que nous ne promecons; afin que vous soies toujours atencifs à ce que tout ce que vou feres foit pour l'honeur & le bien de l'Eglise Romaine, ann que vous mérities d'être aputés du bras de la faveur. [ l'ofe espérer qu'on me rendra la justice de croire que je n'ai pas pris la peine de traduire cète Lètre, parcequ'elle m'a paru diciée par le Bon-Sens & la Bone-Foi. Je ne pense pas qu'il faille être bien fin , pour s'apercevoir que, dans cete Letre, Innocent III, en aprouvant la Lique de Toscane, en y accèdant même en quelque sorie, se réserve, d'une manière qui n'est pas erop adroite, la liberté de se conduire lui-même au gré des circonstances; & par conféquent de facrifier. dans l'ocasion, la Lique de Toscane à ses intérêts, come Alexandre III avoit fait la Lique Lombarde en ! ! - 7- ]

M.XIII. Son soin sut ensuite ae recouvrer Aquapendente, Radicotano, Mon
tenascene, & Tu cano; ce
qu'il vir t à bout de faire avec be ucoup de peines &
de aépenses. Il lui falut
délivrer Aquapendente
des vives ataques de ceux

que le Roi de Navarre s'aproche plus près, il pouprocha pour secourir la
Place. Il est à croire que,
putant l'entrée de la Ville,
s'emparer du Palais, &
jeter le Roi dans les ters.
Mais, aiant un autre projet qui lui paroissoit plus
s'empla les Troupes de
lés vives ataques de ceux
Léon & de Castille à Na
Cependant beaucoup de

PRINCES concemporains.

firent tête partout, & remportèrent sur lui quelque avantage en diférentes ocasions. Il v en eut même une, dans laquele il reçur du Fils du Comte Ferdinand un coup de lance, qui le retint au lit plufieurs jours. Dans le même tems, les Infidèles firent une irruption dans le Portugal; ce qui fit retirer les Portugais; & fur cause qu'il se fit vraisemblablement un Traité de paix entre le Roi de Léon & le Castille & le Roi de Portugal. Du moins l'ou ne voit pas que depuis ils aient eu rien à demeler. Alfonse VIII revint avec l'automne en Navarre par Soria, dans le leffein de joindre le Comte Raimond : mais Garcie IV acourut de ce coié pour observer les mouvemens d'Alfonse, & prendre ses avantages. Les 2 Armées se trouvoient en présence près de Calahorra, dans la disposition d'en venir aux mains, lorsque la paix se tie par l'entremise des Evêques & d s Seigneurs des 2 partis; & dans une entrevue que les 2 Rois enrent près de Tudèle, ils convintent que l'Infant D. Sanche, fils l'Alfonse, épouleroit Dona Blanche, Infante de Navarre. Cete paix ne termina pas les diférens de Garcie IV, & du Comte Raimond. 11s continuèrent d'avoir guerre. Le détail de ce qu'ils firent l'un contre l'autre ne nous est pas conu tout-à-fait. On fait qu'en 1142, le Comte Raimond fir le siège de Lombier, qu'il leva lorsque le Roi de Navarre s'aprocha pour secourir la Place. Il est à croire que, l'année suivante, ce Roi fit quelque expédition contre le Comte, puisqu'en 1144, Alfonse VIII as-sembla les Troupes de

SAVANS & ILLUSTRES

à Cacabo, deplut à tous ceux qui s'y trouvoient. Ils acusérent Bonello de peu d'ardeur, & lui perfuadèrent d'aler assièger Palerme. Aquiesçant à leurs conseils, il marcha vers cète Ville, à 3 milles environ de laquèle, il nit camper toute son Armée.

Le Roi cependant envoja dire au Comandant & au Peuple de Meffine de lui faire patier au plustor tout ce qu'ils pouroient de Galères bien pourvues d'Homes & d'armes. On ne fut pas pluffor instruit à Paterme de Parivée de l'Armée des Conjurés, que l'on y vit toures les macques d'une Viile malheureuse & désoice; les Citoiens tremblans, éfraies, epouvantes, ouvrir les oreilles, & doner créance à tous les bruies de la Renomée; les uns résoudre de se livrer à Bonello, des qu'il paroîtroit; les autres, parcequ'ils avoient ofense ses Affocies, craindre de devenir eux-même & tous leurs biens les victimes des Soldats, Aucun des Citoiens ne mètoit son espérance dans les armes; aucun ne pensoit à la défense de la Ville. A cela se joignoit l'horreur d'une famine insuportable, dont on étoit menacé par le manque de vivres, qui se faisoit déja sentir, parceque, les paisages étant gardes de tous cotes par des Troupes, on ne pouvoit plus aporter de grains dans la Ville. Tout y êtoit donc dans le trouble & la confusion; &, si Bonello, continuant sa marche sans s'areter, se tuc aproché plus près, il pouvoir, persone ne lui dispurant l'entrée de la Ville, s'emparer du Palais, & jeter le Roi dans les fers. Mais, aiant un autre proiet qui la paroiffoit plus fur, il retourne à Cacabo.

EVENEMENS Sous le règne de l'Emperour FREDERIC 1.

rite, laquèle êtoi: une Franginane de Rome, & (vui laume degli Adelardi, l'un des plus nobles & des plus puissans Citoiens de Ferrare, s'aprochent d'Ancone avec une große Armée raisemblée dans la Lombardie & dans la Romagne. L'Archevêque lève auditôt le fiége, & s'enfuit précipitament; les Vénitiens regagnent leurs ports; & la Ville ett abondam ment pourvue de vi- trale, que le Pape pronon vres. Gui laume palle ensuite à Constantinople. On l'y reçoit à peu près cone un Souverain; & l'Empereur lui fait tant de riches présens & lui done une si grande quantité d'or, qu'il raporte de quoi retirer ses Terres & celles de la Cointelle, qu'ils avoient engagées pour lever leur Armée. Man ist dédomage aussi les Habitans d'Ancone de tout ce qu'ils avoient perdu.L'Archevêque de Maience, avant cète expédition, avoit ravagé le Duché de Spolète & la Marche de Camerino, & détruit la Ville de Narni. Dur & ciuel come il ètoit, son plaisir eut été de détruire de même Ancone.

Les Génois font un! Traité de paix & d'a-1

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

Frinde, de Conza, d'Averse, & d'autres l'illes, que l'on avoit élus & sacres fans fon confeniement; & fit insinuer au Pape qu'il le vouloit pour Arbi tre de ses diférens avec les Villes de Lombardie. Ces Villes ne firent aucune di ficulté de s'en remètre au Pape, auquel elles envoiièrent à Rome leurs Deputes. Frédéric y envoia de même pour ses Pieni potentiaires les Archevéques de Reggio de Calabre & deTir, & le Grand Maître de l'Ordre Teutonique. La Sentence arbiç1, portoit, a Que l'Em n percur pardoneroit aux n Villes & Persones con n fedérées, qu'il casseroit n tous les Procès formes 3) & tous les Jugemens ren n dus contre elles, & no-3) mément celui contre les n Ecoles & les Bon'iers de 1) hologne, & qu'il feroit 27 confirmer le cout par le n Roi He ri, son fils: n tees fourniroient à l' 1) Enipercur 400 Homes n d'Armes pour le secours n de la Terre-Sainte: Que n les Prisoniers de guerre mferoient rendus;& que ces " Villes feroient la paix n avec celles du Parti de n l'Empereur m; & d'autres conditions, que je ne raporte pas. Frederic, ne pouvant pas alors faire au trement, consentit à tout ; mais, en conservant un fond de rancune, qui lui fit chercher en lui même les moitens de se vanger; & les Lombards en furent fi persuadés, qu'ils continuèrent de fe tenir fur leurs gardes, & de se forcifier; pour être en état de faire tête à tout

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

sance de la Comune de Gene. Innocent excomunia dans cèce Ville Conrad, les Pavefans, les Ciemonois, & d'autres Peuples du Parci Imperial. Il délia de l'excomunication Thomas de Savoie, el devant Comte de Flandre; & lui dona pour Femme une de ses Nièces avec une riche dota Les Podestà & les Députes de toutes les Villes & des Princes du Parti Papal acoururent à Gene; & particulièrement ceux de Mi-lan, de Brefcia, de Mantoue, & de Bologne. Le Pape les reçue favorablement; &, parcequ'ils defi-roient qu'il passat par leurs Villes, il confentit d'avoir pour eux cète complaisance Etant donc veiu fur la fin de Juin à Gavi, puis à Capriera; les Milices de Milin Ly requient, & Pef-corsèrent, parceque Vetceil fuivoit toujours le Parti Impérial; & le 7 du mois suivant (a) il fit son entrée à Milan, les Citoiens étant alés en grande & magnifique pompe à sa rencontre, en lui donant toutes sortes de marques de leur dévoument. Il logea dans le Monastère de Saint Ambroise; &, leur Podestà étant mort à Gè-

(a) Il y a dans le Texte, nei di 7 del Mese suddetto. Il faut, seguence; l'Auteur aiant dit au comencement de la Phrase: Sul fine dunque di Giugno. D'ailleurs la Vie d'Innocent, par Pierre de Curbio, m'aprend a coriger la faute, que je reprens. Dans cet Ouvrage, Innocent IV part de Gène vers la fête de S. Jean-Patifle, 24 de Juin. Il arive, le 28, fête de S. Pierre & de S. Paul à Alexandrie; & , s'éloignant de Verceil, il prend liance avec le Roi Guil- sur à este ocasion que les ferrat pour aler à Milan.

Porviète. Il travailla donc, par fes Lètres & fes Légats, recouvrer l'Exarchat de Ravenne, Bertinoro, & la Terre de Cavalcaconte. Mais l'Archeveque de Ra venne offura que l'Exarchat avoit ancienement eté doné par les Papes à PEglise de Ravenne, ce qu'il prouvoit par des Privileges (a); & qu'en dernier lieu le Pape Alexandre, pendant qu'il étoit à Venise avoit doné de même à cète Eglise Bercinoro (b). C'est pourquoi le Seigneur Innocent aima mieux furseoir pour un tems, que de faire aucune tentative à cet égard. Il permit cependant que l'Archevêque de Ravenne, sauf le Droit du Siège Apostolique, recouvrat & ilni Bertinoro.

XIV. Par des Légats envoïés exprès, il redemanda la Terre de la Comtesse Mathilde aux Villes,
qui la possèdoient; & quoique ces Villes la voulussent
reconostre & tenir de l'Eglise Romaine à certaines
conditions, come ces conditions n'étoient pas convenables, il n'en voulut rien
cèder, excepté ce qu'il cèda à l'Evêque de Mantoue; & disèra cète Afaire

(a) Il est certain par l'Histoire, que les Papes ne firent jamais aucune session de l'Exarchae aux Archevêques de Ravenne. Ceux-ci l'usurpèrent par degrés, ce qu'ils avoient comence dès le règne de Charlemagne; & s'en firent confirmer la possession par les Empereurs.

(b) Ce fait, dont il n'est point parlé dans la Vie
d'Alexandre III, où l'on
voit que ce Pape disputoit
à l'Empereur F-édérie I la
proprièté du Comié de Bersinoro; dont aucun Historien ne fait ment-on; &c
qui n'est prouvé par aucune Charte; est tous au
moins douteux.

PRINCES contemporains.

jera pour aler prendre la défense du Comte: mais le Roi de Navarre l'en empêcha par des propofitions d'acomodement, que les Evêques & les Seigueurs des 2 cotés firent de sa part; & la paix fut conclue à condition de ne plus emploier les armes contre l'Aragon, & d'épouser Dona Urrague, fille naturèle d'Alfonse VIII & de Dona Gontrade, Asturiene d'illustre naiffance. La célébration du mariage se fit à Leon le 24 de Juin, avec beaucoup de magnificence; & fut suivie de Concerts, de Joûtes, de Tournois, & de fêtes de Taureaux & d'Aveugles. Cète dernière étoit une espèce de parodie de la précèdente, où Chevaliers combatoient contre des Taureaux. Dans celle-ci des Aveugles, armés de bâtons, combatoient un Porc, n'érant guides que par les grognemens de l'Animal; & le Peuple se faisoit un divertissement barbare de voir ces malheureux, se trompant sans cesse, s'affomer les uns les autres de coups de bâton.

Les principales guerres d'Aifonse VIII furent avec les Mahométans. Rafsembions ce qui les concerne. Vers 1131, les Afaires des Mahométans d'Espagne comencerent, dit Ferreias, T. III de la Traduction, p. 380, à se brouiller confedérablement par l'ambition de quelquesuns d'entre eux, qui vou-lurent secouer le joug des Almoravides. Le plus confidérable fut Zafadola, Seigneur & Gouverneur de Rhoda dans la Manche, lequel étoit issu des anciens Rois de Cordone, 11 fur averti que les Almoravides avoient résolu de se défaire de lui, de ses Enfans, de ses Parens & de ses Amis. Après avoir pris lier le Chanoine Robert, ca

SAVANS & ILLUSTRES .

Gens de guerre acourant de l'intérieur de la Sicile au secours du Roi, la défiance & la crainte s'acroissent dans l'esprit de ses Ennemis à proportion de ce que ses forces augmentent.

Aiant done repris courage avec la Fortune qui reprenoit halène, il rélolut d'aler en avant; &, come il paffoit très aifement de l'abaiffement à l'orgueil, de renoncer à toute baifeile dans les Députations, & de faire mon. tre dans ses discours de toute la grandeur de la Dignité Roïale. Il députe à Bonello Robert de Saint-Jean, Chanoine de Palerme, Home d'une grande réputation & d'une president de la faite de serve la contra ne fidelité tans reproche, qu'aucune liaison avec les Conjurés, qu'aucun orage de persecution, lorsque tout le Roiaume en étois ébran!é, n'avoir jamais écarre du deffein, qu'il avoit toujours eu d'être fi+ dele. Les faveurs de la Fortune ne le transportérent jamais jusqu'à lui faire entremêler à sa modestie naturéle quelque chose d'orgueilleux ou de tirannique; & les revers ne l'abatirent jamais au point qu'il voulut vendre sa fidélité, soit à la protection des Grands, foir au prix de quelque Dignité que ce fut. De là vint que l'Archeveque Hugue, qui le haitsoit en secret, ne l'avança pas beaucoup, & noua contre lui grand nombre de sourdes intrigues. De là vine aussi que l'Amiral, ne lui pouvant pas nuire ouvertement, lui nuisit en effet en lui tendant secrétement des pièges: mais il ne vint pas à bout de tout ce qu'il fouhaitoit. Le Roi, fans en êtte averti, ni prié pre persone, aiant formé se deffein de créer Change-

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

laume II; & se reconcilient avec le Marquis Obizzon Malaspina, qui leur faisoit la guerre depuis 2 ans.

Le 4 de Mars, un Incendie confume 2 millel 600 Maisons à Padoue.

1175.L'HIVER avoit êté fort rude; & l'Empercur êtoit resté constamment campé devant Alexandrie: mais! le manque de fourages avoit fait périr la plus grande partie des chevaux de l'Armée, que les maladies & la défertion avoient d'ailleurs considérablement diminuée. Il tient ferme cependant, en se flatant qu'une Mine, qu'il faisoit creuser, sans que les Assiégés le soupconassent, le rendroit maître de la Ville. Dans les premiers jours de Mars, on comença d'y manquer de vivres. Les Confédérés, en êtant avertis, se hâtent de rassembler leurs Troupes, pour aler ravitailler Alexandrie, & comhatre Frédéric. Le Dimanche des Raineaux, 6 d'Avril, ils campent près de Tortone à 10 milles de l'Empereur, qui, se trouvant entre deux feux, ne balance point à se servir d'un! expédient peu digne

EMPEREURS D'OCCIDENT. ROIS DES ROMAINS.

Bolonois bâtirent fur la frontière du Modénois Cafrelfranco, auquel les Modénois oposèrent Castel-Léone. Les Chroniques de Bologne renvoient à l'année suivante la construction

de ces Châteaux. Année 1227, p. 288. J'ai fait imprimer, dans la Differtat. 44 des Antiquit. d'Ital., le Diplôme de Frédéric II du 1 de Février de cète année, par lequel il reçoit en grace, en remetant toutes les ofenses à lui faites, les Vil-les de Milan, de Plaisance, de Bologne, d'Alexandrie, de Turin, de Lodi, de Facuze, de Bergame, de Mantoue, de Vérone, de Padoue, de Vi-cenze, de Trévise & de Crémone, le Marquis de Montferrat, le Comte de Biandrate, & les autres Lieux & Persones, afin que la discorde ne préjudiciáe point à l'Afaire de la Terre-Sainte; & révoque spécialement fa Constitution, par laquele il avoit suprimé les Ecoles publiques de Bologne. Jean de Briene, Roi de Jerusalem, avoit choifi cète Ville pour son séjour depuis que l'Emperenr, faifant valoir les droits de sa femme Iolande, fille de ce Roi, l'avoit dépouillé de la partie du Rojaume de Jérusalem, qui n'avoit pas fubi le joug des Sarafins. Suivant les Chroniques de Bologne, il demeura 6 mois dans cète Ville, &, pendant ce tems, il perdit une Fille, qu'il avoit eue de sa semme, Bérengère. Tout le monde & surtout le Pape Honorius III, trouva que c'étoit à Frédéric une insuportable eruauté d'avoir, pour ainst dire, ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

ne, il noma, pour le remplacer, Cherard de' Ran-goni de Modène. Diverses Afaires le retinrent ensuice 74 jours en cète Vil-le. Il est permis de croire que la plus importante fue de détacher du Parti Ghibeilin la Ville voifine de Lodi. La discorde s'y mie entre les 2 puissantes Fa-milles des Vistarini & des Averganghi. Ces derniers, aiant eu recours aux Creintroduisirent monois, dans la Ville une Garnifon Ghibelline; & le Pape, pour ce sujet, jeta l'Interdit fur Lodi, parceque l'on comtoit alors que suivre la Faction Impériale étoit un erime à châtier par les ar-mes spirituèles. Les Milanois, instruits de tout ce-la, s'étant mis en eampagne, fans s'être fait beaucoup prier par Sozzo de' Vistarini, entrèrent aussi dans la Ville, dont ils disputerent la possession aux Cremonois. Eccelin de Romano & Buofo de Doara, si nous en croions les Historiens Milanois, y &toient aussi: mais, suivant la Chronique de Vérone, il ne s'y trouva que les Députes de ce Tiran , favoir Frédéric de la Scala & Rainier de l'Isola; & la Chronique de Mathieu Grifone nous aprend que Buozo ne fortit qu'au mois d'Octobre de cète année des prisons de Bologne. Ensin les Cremonois, ne pouvant pas resister aux Milanois, se retirerent; & ces derniers resterent mattres de Lodi, dont, après avoir décruit le Château de l'Empereur, ils donèrent la Seigneurie pour : 0 ans à Sozzo de Vistarini. Les mêmes Historiens Mila-nois difent qu'au mois d'-Avril de cète année, il se fit une paix perpétuèle en-tre Milan & Pavie. Fate d'un Prince Chretien. mis en chemise un Prince, tre Milan & Pavie. Fale Il acorde de lui-même, doué de tant de valeur & douteux. Parisio de Cere-

SAVANS & ILLUSTRES. PRINCES concemporains.

pour un tems plus favorable , parcequ'il lui survine de plus grands embaras eaufes par des divisions dans l'Empire, & par des troubles dans le Rojaume de Sicile, qui demanderent ses principales atentions.

XV. Les Places fortes, que le Seigneur Innocent tenoit, & faisoit garder par ses Chatelains, étoient; en Toscane, Radicofano, Aquapendente, & Orela; dans le Duché de Spolère, Gualdo & Cefe; dans la Sabine, la Forteresse d'Anticalo; dans la Campanie, Sariano & Caftro; sur les côtes de la Mer, la Forteresse de Cicergio. Il fit bâtir une Chapèle dans le Palais (ou Fort) de Montefialcone, & reculer les Maifons derrière le Pa lais jusqu'aux murs du Chateau, faifant ele-ver de part & d'autre des murailles depuis le Palais jusqu'à ces murs; & fit faire dans le mur une grande porte, pour que cese Forteresse eut, non seulement une entrée comune par le Chateau, mais encore une particulière par cet endroit. Dans la Forteresse de Radicofano, il fit ajouter à la hauteur des anciens murs; en éleva de nouveaux; & fie creufer les Fosses, & bien fortifier ce lieu. Il racheta la Forteresse de Cicergio de Roland, fils de Gui de Le-colo, qui l'avoit obtenue en Fief d'Odon & de Robert Frangipani, quoiqu'ils ne la iinffent eux même de l'Eglise Romaine qu'à titre de Garde. A l'égard du Patrimoine de l'Eglise en Toscane, il en confia la régie en diférens tems à diférentes persones, par lesquèles il faisoit ramasser, chaque année, les Droits de fourage dans les Villes & Châteaux. Il recevoit des autres contrées les Droits particuliers dus par chacune.

confeil des persones intéreffees à l'avis, qui lui caufoir une juste inquierude, il députa secrètement au Roi de Léon & de Caftille, pour lui demander de le recevoir au nombre de ses Vaffaux, & de recevoir de lui tous ses domaines. Alfonse VIII, aiant agrée cete proposition, envoia les Comtes Roderie Martinez & Gutière Fernandez avec les Députés de Zafadola, pour qu'ils conclussent le Traite. Le Prince Mahométan remit au Roi Alfonse, entre leurs mains la Ville de Rhoda; & se rendit auprès de ce Roi, auquel il présenta tous ses Parens & fes Amis. Alfonse recut son homage, le décora de Dignices, & lui fit un état convenable à sa naitsance par les Terres, qu'il lui dona dans le Roiaume de Tolède. La même année, Farax, Alcaide ou Gouverneur de Calatrava, joignant ses Troupes à celles des Alcaides de Saint-Etiène & d'Oreja, vint de nuit dans les environs de Tolède; &, s'étant mis en embuscade, détacha, des la pointe du jour, quelques Soldars pour enlever des bestiaux, avec ordre d'a-tirer les Chretiens au lieu de l'embuscade. Gutière Hermenegildez, qui co-mandoit, dans le pais, étant à portée, ne fut pas plustor informé de ce qui se patsoir, qu'il dona la chatse aux Coureurs Mahométans, avec 40 Chevaux, pour recou/rer le betail qu'ils emmenoient. Tombé dans l'embuscade, il fit les plus grands efforts de valeur pour se dégager: mais il périr, acablé par le nombre, avec la pluspart de ceux, qui l'acompagnoient. Farax & les deux autres Alcaides firent ensuite des

instruist Maion, qui loua son dessein, en disant, a Qu'il étoit conforme à n l'équité & digne de la » Majesté d'un Roi, que m tems fidèlement fervi, ne fullent point frustres nà la fin des effets de m!a libéralice rolale. Mais, " que, come la Cour an voit règlé que l'on enm vojeroit une Ambaffade n à Venife, & qu'il étoit " certain que l'adresse & " la fidélité de Robert y n seroient très utiles, il n étoit à propos de l'em-" ploter d'abord à cète n Ambassade, afin qu'il n donat au Roi des raim fons encore plus forces n de l'avancer, & que, n s'étant aquité de l'Amn bassade, il regut, avec n plus de reconoitsance, n au fortir de ce travail, " le fruit de ses longs ser-1) vices 11. Aiant fair aprouver au Roi cète idée. Majon écrivit sur le champ à Pierre de Castronuova, qui pour lors ctoit Capitaine de la Pouille, a de m doner à Robert de Saint-37 Jean, qui devoit passer n à Venise un mauvais » batiment à demi-détruit n de vieillesse, & des Man telots ignorans, parefn feux, imprudens n; atin que ce batiment en mauvais êtat, fatigué par le choc des flots, ne put pas traverser la Mer Adriatique, & que Robert ne pur pas se sauver au mosen de l'habileté des Matelots. Ce Chanoine, arivant en Pouille, sur instruit de ce qu'on sui préparoit par l'Archevêque de Tranisqui, non seulement lui raconta tout: mais austi lui fit voir les Letres de l'Amiral. Affés sage pour ne pas balancer à racheter sa vie en n'epargnant pas l'or, Robert choisit à ses frais un Navire & des Matelots; &, quoiqu'en coucourses dans tous les en- l rant de grands dangers,

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

le Jeudi-Saint, une suspension d'armes aux Asnegesjusqu'au Lundi de Pâque, afin qu'ils puisfent remplir les devoirs de ces faints jours. Ils comtent sur sa parole; ils dégarnissent leurs remparts, & vont remplir les Eglises. Ils négligent même de distribuer, pour la nuit, les Gardes ordinaires. La Mine ètoit prête; &, dès cète nuit, l'Empereur y fair entrer 200 de les plus braves Soldats, avec ordre, austitôt qu'ils seront dans la Ville, d'en ouvrir une porte près de laquèle il s'aproche avec ses Troupes. Au bruit, que font les premiers, qui débouchent de la Mine, les Sentinèles crient : Aux armes. Le Peuple, acouru fur le champ, masfacre ceux qu'il trouve entrés dans la Ville; & la Mine, en s'éboulant, enterre ceux qui n'en étoient pas encore sortis. Les Affiégés, dont une juste indignation augmente le courage, ouvrent leurs portes; fondent sur les Allemans, qu'ils taillent en pièces & mètent en fuite; pénétrent dans le Camp, & brûlent le Château de hois, où l'Empereur logeoit. Ceux, qui le gardoient & dont

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

de prudence, qui se trouvoit plus nécessaire que jamais aux intérêts de la Terre-Sainte. Le Pape éerivit avec chaleur à l'Empereur, en l'exhortant de faire quelque acomodement, & de traiter mieux un st digne Beaupere. Frèderic, qui n'écoutoit que fon ambition & son avarice, fit, la sourde oreille; & ne voulut acorder au Roi Jean, ni le moindre fecours d'argent, ni la plus petite Possession en Terres. Ce fut pourquoi le Pape, touché de pitié, dona généreusement à ce Roi le Gouvernement de tout le Domaine de l'Eglise depuis Radicofani jusqu'à Rome, à l'exception de la Marche d'Ancone, du Duché de Spolète, de Riéti, & de la Sabine. Ce Gouvernement embrassoit tout le pais, où sont Aquapendente, Montefiascone, Montalto, Cività - Vec-chia, Corneto, Perouse, Orvière, Todi, Bagueréa, Viterbe. Narni, Toicanello, Orta, Amelia, & d'autres Villes, Bourgs & Chateaux. Cependant le Pape ne cessoit point de solliciter les Lombards & les Allemans de secourir la Terre-Sainte. Honorius III mourut alors le 18 de Mars. Gregoire IX, qui lui succèda, fut intronisé le 21 du même mois. P. 189. Le nouveau Pape dona bientôt ses soins à Pa-complissement de la paix arêtée par son prédécesseur entre Frédéric II & les Villes Confédérées de Loinbardie; & pressa l'Empereur pour l'Expédition de la Terre-Sainte, les 2 an nees, après lesqueles il a voit promis de partir, é-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

ta nous affure que les Pavefans continuerent d'etre aliés avec les Cremonois; & qu'ils se trouvèrent a-vec eux à la désense de Lodi. Les Milanois recouvrerent , cèce année , le Châ-teau de Caravaggio, qu'ils détruifirent à cause de sa révolte. Le Pape passa de Milan à Brefcia dans le mois d'Octobre; & de la à Bologne, où, le 8 du même mois, il consacra l'Eglise de Saint-Dominique. Les Anciènes Annales de Bologue & Pierre de Curbio marquent son chemin Mantoue, par Breicia, Ferrare, & Bologne, ajoutant enfuire qu'il passe au si par Modene; ce qui ne parolt pas trop s'acorder. On lit dans la Chronique de Reggio qu'il vint de Man-toue à Saint-Benoît-de-Polirone, puis à Ferrare, enfin à Bologne. Ricobaldo dit qu'étant enfant, il le vit prêcher à Ferrare au mois d'Octobre, le jour de S. François. Enfin le Pape ala, par la Romagne, s'arêcer & fixer fa refidence à Pérouse; parcequ'il se méfioit de Rome en prois à diférences Factions, dont une étoit Ghibelline. Cète année, les Cremonois pri-rent le Château de Brescello fur le Po, lequel apartenoit aux Parmelans; & conduisirent prisoniers à Crémone les Soldats, qui le gardoient. Les Populaires, & les Nobles banis de Plaisance continuèrent de fe faire la guerre; & ces derniers, s'étant em-parés de la Forteresse de Bardi , batirent un Corps d'Infanterie & de Cavalerie, qui venoit au fe-cours de cète Place. Le Marquis Obert Pelavicino s'étant joint aux Populaires de Plaisance avec les Troupes de Crémone, als tant prêtes d'expirer. Au faire des hostilités dans le le nombre étoit considé- mois de Juillet, le Land- Parmésan, & prit les Cha-

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

XVI. Du tems de ses pré decesseurs & du fien, les 2 No les Gui & Nico as ofenserent grievement PEglife Romaine, en b'effant, aretant & dépouillant eeux qui la venoient vistrer, & ceux qui en revenoient. Le Seieneur Pape, ne pou vant pas suporter plus long tems ces défordres, chargea les Recteurs du Patrimoi ne de S. Pie re, de passer en Toscane, & d'emploser la force contre ces Nobles, fi, lorsqu'on le auroit a verticils ne se soumètoient pas volontairement à ses ordres. Ils méprisèrent les ordres du Pape; &, le vant l'étendard de la révol·e, s'enfermèrent dans le Château de Rifpanpino.Les Recleurs les affiégérent, ravagerent leurs bleds, couperent leurs arbres, emmenerent leurs bestiaux, & leur firent pour plus de 3 mille livres de domage. Ces deux Nobles, voiant ensuite que les Recteurs faisoient préparer des bois, des pierres, du ciment, & qu'ils vouloient élever une zour, afin de prendre le Château plus aisément, dé sespérèrent de se maintenir; se soumirent humblement aux ordres du Pape; & jurerent, fans faire aucune condition, de s'en tenir à ce qu'il leur comanderoit au sujet de Vetralla, de Pietrognagno, de la sureté des chemins, des Droits qu'ils exigeoient, & de l'indemnité des Eglises; de plus d'observer sidèle-ment la paix, tant à son égard, qu'à l'égard de ses Fidèles, qui viendroient en pélèrinage, & de tous les Voiageurs; enfin de rendre en hon état & pourvu de municions le Château de Marta. Pour toutes ces choses, ils dondrent une eaution de mille livres de Siène. De plus encore, ils prétèrent serment au Seigneur Pape, suivant l'usage & la coutume des les ses forces, s'avança le plus étoit qu'après qu'a

virons de Tolède. Sur les nouveles qu'on en eut, Rodérie Oonçalez, Seigneur Léonois, qui conduiso t des secours à Toilde, les 2 frères Dominique & Dieque Alvarez, Alcaides ensemble d'Escalona, & Ferdinand Fernandez, Alcaide d'Ira, se disposèrent à combatre les Mahométans: mais ceux-ci les empê-chèrent de se joindre; & les batirent l'un après l'autre. Texefin Benhali, fils du Roi de Maroe, lequel vint alors d'Afrique avec un grand nombre d'Almoravides, dona ses ordres pour que les Alcaides de l'Andalousie affemblasfent leurs Troupes dans la plaine de Lucena près de Cordoue. Son deffein étoit de rafer Tolede & les autres Villes de ce Roïaume.Pendant que ces Troupes se rassembloient, les Bandes de Ségovie & d'Alcala, jointes à beaucoup d'Infanterie & soutenues de mille Cavaliers bien montés, aiant patfé le Tage vers Talavera, la Guadiana, & la Sierra-Morena, ravagerent le District de Cordoue; &, sachant ensuite que Texésin étoit campe dans la plaine de Lucena, l'alèrent ataquer pendant la nuit, & firent un horrible carnage de son Armée. Texéfin, aiant une cuiffe bleffee d'un coup de lance, dont il se reffentit toute sa vie, se jeta précipitamment à cheval, & s'enfuit à Cordoue. Ce qui resta de l' Armée prit la fuite en défordre, abandonant tentes, enseignes, mulets, chameaux, & tout ce qu'ils avoient. A la pointe du iour, les Chretiens ramafsèrent les dépouilles des Ennemis; & s'en retournèrent comblés de gloire, & charges d'un très riche butin. L'année suivante, Texéfin, avec tou-

évita les embûches de Maion. Il eut à Cacabo plutieurs diferens débats à fouteoir, après lesquels il conclut er fin l'Afane à condition, a Que le Roi n fourniroit à tous ceux, 1) qui s'étoient rétugies n) auprès de Bonello, des " Galères en affés grand nombre pour les porter n hors des limites du Roin iaume; & que, laitsanc " toute recherche, il ren cevroit Bonello lui-mên me avec bonté come n fon Féal, & lui rendroit n entièrement ses bones n graces n. Ces conditions aiant été jurées de la part du Roi; Bonello vint & Palerme, au grand contentement du Peuple, & ren lit le calme à la Ville. Presque tous les autres, embarqués sur les Galères, fortirent du Roisume. Le Roi ni grace à Roger, Comte d'Avellino, fon Parent, jugeant que ce qu'il regardoit come un forfait très énorme dans les autres, ne devoit point être apellé crime chès ce Comre à cause de la jeunesse facile à séduire; & le laisfant en même tems mouvoir par les prières & les larmes de sa Coufine Adélie, aieule de Roger, la-quele aimoir tendrement ce Peritti's, le seul qui lui restat de ses héritiers. Il épargna de même Richard de Mandra, come Paiant bien servi, le retint à Palerme, & le fit Conétable de ses Troupes. Ceux à qui le Roi do-

noit alors fa contiance, &

qu'il chargeoit de l'admi-

nistration des Afaires de

la Cour, éroient Richard,

Evêque élu de Siracuse,

Silvestre, Comte de Mar-fico, & Henri Aristippo,

qu'il avoit pour suspect,

quoiqu'il distimulat enco-

re sa haine. Il le crosoit

complice de la Conjura-

tion; & ce qui l'Indignois

EVÈNEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

rable, périssent tous dans les flames. Frédéric met le feu lui-même à ses autres Machines; & décampe pour retourner à Pavie : mais l'Armée confédérée l'oblige de s'arêter à Guinella. Le Lundi de Pâque, tandis que cète Armée délibère sur ce qui lui convient le mieux, ou de présenter, ou de recevoir la bataille, quelques Religieux & d'autres Persones vont & viènent de part & d'autre, & proposent un acomodement. L'Empereur, se voiant avec peu de Troupes en face d'une Armée très nombreuse, consent de s'en raporter, sur le sujet de sa querèle avec les Loin bards, à l'arbitrage de Gens de bien, à condition que l'on respectera les Droits de l'Empire. Les Confédérés acceptent cète proposition. Des Arbitres sont només; de la part de l'Empereur, Philippe, Archevêque de Cologne, & Guillaume de Pozasca, Capitaine, c'est à dire, Gentilhomme de Turin, avec un Citoien notable de Pavie; de la part des Confédérés Ghérard de Pesta, Milanois, Albert de Gambara de Brescia, & Gazon de Vérone. Les Médiateurs,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

grave de Thuringe ariva d'Allemagne avec une Armée de Croises à Brinde, où la Flote, qui la devoit transporter, avoit été pré-parée. L'Empereur, aiant laissé l'Impératrice à O tracte, vint presque auffitot à Brinde, où tous les Croifes d'Allemagne, d'-Angleterre & d'Italie s'étoient rassembles; & fit disposer au départ tous les bailmens de transports. Il se trouva que de ces Armées de Croises, il étoit mort beaucoup de gens, & qu'il y en avoit un grand nombre de malades à cause de l'infalubrité de l'air de Bari, & de la chaleur de la saison, à laquèle les Allemans n'étoient point acoutumés. On fit un crime de leur perte à Frédéric; & beaucoup s'en retournérent pour cête raison. Le refle , s'étant embarqué, partit devant. L'Empereur s'embarqua, le 8 de Septembre, avec le Landgrave, & se rendie à Otran ce, ou le Landgrave comba malade & mourut. L'-Empereur lui-même, surpris aussi d'une maladie, ne put pas continuer son voiage. Cète maladie passa pour feinte à Rome. On y murmura beaucoup contre Frédéric ; & même, come i' arive en pareil cas, on y prétendit qu'il s'étoit débarassé du Landgrave rar le poison. Le 29 du même mois, Gregoire IX, outré de colère & de chagrin, déclara, sans aucune monition ou citation précèdente, que Fredéric avoit encouru Pexcomunication portée par les Traités faits ci-devant. Frédéric, en étant instruit, envoia les Archevêques de Reggio de Calabre & de Bari, Re-

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

teaux de Rivalgario & de Raglio, qui furent livrés aux flames. Dans le même tems, les Populaires de Plaisance, dans la crainte des Milanois, détruisirent le Pont du l'o; puis, aiant prisquelques Châteaux aux Nobles, ils en abatirent les murs. Cète même année, Eccelin de Romano se tint durant 20 jours dans le Diffriet de Mantoue. avec les Troupes de Verone, de Padoue, de Vicenze, & de Trente, pillant & ravageant tout le païs. Mais tout à coup, au mois d'Odobre, Conrad, Roi de Germanie, decend en Italie. Il est à croire que ses afaires, aiant bien changé de sace en Allemagne, étoient alors en très bon état; & que celles du Roi Guillaume de Hollande étoient fort délabrées; puisque Conen deça des Alpes. En effet, Mathieu Paris fait fufisamment entendre que les Princes Allemands mençoient à mépriser Guillaume. Conrad, à son arivée à Vérone, reçut d'-Eccelin tous les témoignages de resped & de joie, qu'il pouvoit defirer. Enfuite, avec fon Armee Allemande, & les Troupes de Verone, de Padoue & de Vicence, il passa le Mincio, & campa près du Chateau de Goito, dans lequel il tint une Dicte avec les Cremonois, les Pavefans, les Plaifantins, & les autres Peuples de son parti. Il retourna, 15 jours après, à Vérone; & con-tinua son voiage avec le dessein de profiter de la bone saison, pour se rendre par mer dans la Pouille. Parisio de Cereta, le Moine de Padove, & d'autres Historiens difent que le Prince Renaud, fils ou Surarbitres sont Ec- | naud, Duc de Spolète, & | d'Azzon VII, Marquis d'-

autres Fideles.

XVII. Veis le tems de son exaltation, les Normans affiégeoient Orricoli (a), qu'ils pressoient vivement. Il leur défendit eres sérieusement, sous peine d'Interdit & d'une Amande de mille livres, de continuer : mais ils ne laifsèrent pas de prendre & de raser ce Château. Non moins courageux que juste, il fit marcher contre eux une Armée composée de Romains & d'autres qui n'étoient pas de Rome, laquèle leur fit plus de mai qu'ils n'en avoient fait euxmême. Ils furent obligés de reconstruire le Châceau, de païer l'Amande de mil-le livres, d'en païer 200 pour la réparation des murs 1 de Rome), & de jurer qu'ils lui rendroient obéif-fance en tout.

Presque tout ce que cet Historien vient de nous dire apartient à la première année du Pontificat d'Innocent III, en antici pant un peu sur la seconde. Vojons présentement ce qu'il nous aprend de ce qui concerne l'Afaire du Rolaume de Sicile, après que l'Impératrice Constance, lorsque son mari l'Empereur Henri V fut mort, s'étant mise à la tête du Gouvernement, eut fait couroner son fils, Frédéric-Roger, qui fut l'Empereur Frédéric II; ce qui regarde partie de l'an née 1198 & partie de

XXII Auffitot faprès le Couronement de son Fils; l'Impératrice envoia des Députes, avec des présens, au Seigneur Innocent, le prier, dans les termes du plus parfait dévoûment, de lui daigner acorder, pour elle & pour son Fils, le Rojaume de Sicile, le Duché de Pouille, & la

(a) Il y a dans le Texte, Nutriculum.

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

dans le voifinage de Tolède; emporta de nuit par affaut le Chateau d'Azéca, qu'il démolit. Il en envo a le Gouverneur avec les autres prisoniers à Maroc. Il prit aussi les Chateaux de Bargas, & de Saint-Servand; & se retira sur fes frontières dès qu'il eut vent qu'Alfonse VIII s'aproch vir. Sur la nouvèle de l'irruption de Texefin, Alfonse avoit nome Gouverneur de Tolède, & de l'Estrémadure le Comte Ro derie Gonzalez de Lara, qui se rendit avec une nombreuse Armée dans fon Gouvernement. Après avoir mis Tolede à l'abri des coups de main, il ala ravager le Territoire de Sévile. Le butin, qu'il y nit en tout genre, fut im-mense, & les Prisoniers fans nombre. Omar, Alcaide de Séville, affem-bla tous ceux de l'Andaloufte pour aler combatte le Comte Roderic. Celuici rangea son armée en bataille; forma la droite des Bondes d'Avila, la gauche de celles de Ségovie, & son centre des Bandes de Tolède & des Troupes de Castille; & marcha fièrement aux Ennemis. Le combat fut opiniacre & fanglant: mais, Omar & les principaux Chefs des Mahométans aiant été tués, leur Armée prit la fuite. On la poursuivit jusqu'aux portes de Séville, & l'on en fir un horrible carnage. Le succès du Comie Roderie excita le courage des Habitans de Salamanque & des Villes voifines, qui, raffemblés en grand nombre, passèrent les montagnes & firent le dégat dans le Territoire de Ba-dajoz. Texefin avoit alors une nombreuse Armée, assemblée pour une entreprise qu'il méditoit sur Tolède. Il courut au se-

on l'eut pris, Aristippo avoit gardé, durant quelquelques jours, dans fa Maifon des jeunes Filles du Palais. Come ces 3 Conseillers n'étoient point au fait de la diférence des Terres & des Fiefs; come ils n'avoient aucune conoiffance des règles & de l'Etiquète de la Cour; &, come après la prise du Palais, on n'avoit pas pu trouver les Livres des Usages, qu'on apelle Défétaires, le Roi crut nécessaire de tirer de prison & de remètre dans l'exercice de sa charge le Notaire Mathieu, qui, longtems Secrétaire de la Cour, n'avoit jamais quite Maion; qui s'êtoit aquis une pleine conoiffance de toutes les coûtumes du Roiiaume; & qui paroissoie propre à composer de nouveaux Defetaires, contenant les mêmes choies que les premiers.

Pendant que ces choses se patsent à Palerme, Roger Sclave, qu'acompagnoient Tancrede, fils du Due Roger, & quelques autres en petit nombre. qui s'étoient précèdem-ment separés de Bonello lorsqu'ils l'avojent vu pancher à conclure un acomodement peu favorable, s'empara de Buteria, de Placia & des autres Places des Lombards, que son Père avoit possèdées, & fut regu avec avidité & joie par les Lom-bards, qui lui promirent de s'exposer aux plus grands dangers avec lui-Beaucoup de Gens de guerre s'étant aussi rassembles près de lui, il ordona, que les premiers effais de leurs armes le fiffent contre les Sarafins. Les Lombards, à qui l'on ne pouvoit pas doner un ordre plus agréable, ne tardérent pas à l'exécuter &, se jetant à l'improviste cours du Territoire de Ba- | sur ceux des lieux voisins, EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

celin I, aicul d'Eccelin le Cruel, & Anselme de Doara, père de Buoso, l'un & l'autre gens très confidérables, & Directeurs de la Ligue de Lombardie; & le Compromis est signé le 16 d'Avril. Les Confédérés paroissent ensuite devant l'Empereur avec tout le respect, qu'ils devoient à leur Souverain. Frédérie, les aiant bien recus, fe retire à Pavie avec l'Impératrice & ses Fils. Le procèdé des Lombards etoit sincère: mais l'Empereur ne cherchoit qu'à gagner du tems pour faire venir d'Allemagne de nouvèles Troupes. C'est dans cète intention, qu'il fait savoir à Rome, qu'il traitera volontiers avec les Cardinaux Ubald, Evêque d'Ostie, Bernard, Evêque de Porto, & Guillaume de Pavie du Titre de Saint-Pierreaux-liens. Ils se rendent à Pavie : mais il ne se conclut rien dans leurs conférences avec les Comissaires de l'Empereur, dont les prétentions ne pouvoient pas s'acorder avec celles de la Cour de Rome. Dans le même tems, l'Empereur mande à Pavie des Députés de Pise & de Gêne, munis de pleinsEMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

Henri, Comte de Malte, faire ses excuses à Rome; & protester que sa maladie étoit véritable; ce dont il prenoit Dieu meme à témoin. Dieu, qui lit dans le fond des Cœurs, fait ce qu'il en étoit. Mais le Pape, n'aiant aucun égard aux excuses de l'Empereur, publia de nouveau l'Ex comunication contre lui, le jour de S. Martin; & ses Lettes en informèrent toute la Chretienté. Frédéric, venu d'Otrante à Capoue, fit remètre à tous les Prirces Chretiens un Manifeste disté par la colère, dans lequel il justificit sa conduite, & se répandoit en invedives pour montrer l'-injustice de pareilles Cenfures. ( C'est ce que l'Auteur du Manifeste avoit du démontrer fans peine). Il l'envoia même à Rome, & le fit lire publiquement au Capitole, avec la permission du Senat & du Peuple Romain, qu'il se mit alors à careffer beaucoup. Il indiqua des plus, par des Letres circulaires , une grande Diete à Ravenne pour le mois de Mars de l'année suivante; &, pour que le monde ne crût pas que ç'avoit été par crainte ou par fraude, qu'il avoit discontinué son voiage au Levant, il publia partout qu'il y passeroit au princems prochain dans le mois de Mai. Mais, come il avoit la réputation d'être double, ses promesses étoient une Monoie, qui n'avoit cours que parmi les bones gens. Quoi qu'il en foit, l'excomunication, lancée par le Pape & sa querèle avec l'Empereur ouvrirent la porte à des défordres & des scandales innombrables, qui bouleverROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

Este, lequel Frédéric II avoit envoié dans ce pais, come brage, y mourut. Le Pape Innocent IV, dans une Lètre qu'il écrivit au mois de Juin de cète année à son Legat le Cardinal Pierre, pour qu'il per-suadât à Manfred de se soumètre & de cèder le Rosaume à l'Eglise Romaine, lui recomande la délivrance de ce Prince Renaud. Quelques Historiens avancent que Mantred, foit par une injufte politique . foit par ordre du Roi Conrad, s'en débarassa par le porson. Mais qui peut s'af-surer de la vérité dans des tems, où l'on répandoit eant de faux bruits, & de calomnies? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il resta de Renaud un Fils encore enfant, auquel on dona le nom d'Obizzon. Les triftes circonftances du tems aiant privé le Marquis Azzon VII de son Fils, il se fit aporter son Petit-fils à Ferrare; & , retrouvant en lui les manières & l'esprit de son Fils, il le declara son heritier. Nous le verrons dans la suite Seigneur de Ferrare & d'outres Villes. Dans ce même tems, Eccelin de Romano continuoit plus que jamais d'exercer sa sureur sur les Padouans. Ses eruautés sont racontées en détail par Rolandino té-moin oculaire. Le 7 de Janvier de cete année, 🖢 Peuple de Florence, aiane apris la mort de Frédéric 11, fit, à la faveur d'un tumulte qu'il excita, rentrer dans la Ville la Faction Guelfe, qu'on en ala paix avec la faction Ghibelline : mais cète dernière fut bientôt après forcée de foreir de Florence. Au mois de Juillet, les Florentins marcherent en pouvoirs; & les oblige I sérent, pendant longtems, l'armes contre Piftoie, où

Principauté de Capoue 4vee le reste qui leur est adjacens, dans la même forme que ses prédècesseurs Papes, les avoient acordes aux Princes, qui l'a-voient précèdee. Mais ce Pontiferres intelligent, faifant atention que le Privi-lège de concession, d'abord acordé par Adrien (IV) & depuis renouvelé par Clémentilli, sur quaire Chefs, favoir, les Elections, les Légations, les Apellacontraire, non seulement à la Dignité Apostolique: mais encore à la Liberté de l'Bulife, il fit dire à Plmperatrice, it Qu'elle 3) eut à renoncer absolu-97 ment a ces 4 Chefs, par-3) cequ'il ne les acordes) roit en aucune manière 11.

Suspendons un peu cète narration pour quelques remarques néceffaires. Il s'agit ici de ce que l'on apelle la Monarchie de Sicile. 10. L'Auteur done aux Droits compris fous ce nom, lesquels ne paroiffent finguliers, que parceque les autres Souverains ont négligé de les conserver, la Dénominacession (Privilegium Conseffionis). Or nous avons vu dans le 111°. Vol. à l'Art. de Roger, Comte de Sicile, que la Bulle d'Urbain II, Titre primordial de ce Privillge, êtoit, non une Grace acordée par Urbain à Roger : mais un véritable Contrat fillagmatique, un Contrat , Do ut des, Facio ut facias, le quel, par sa nature, obli-Parties contra dantes, qu'il ne pouvoir être annulé, réformé, reftraint, étendu, &c. que de leur consentement mutuel, ou de celui de leurs Aians cause. L'Auteur donc, en travestissant ce Contrat sous de masque de Privilège de Concession , fait wair qu'il

## PRINCES contemporains.

dajoz, y batit les Chretiens, dont presque toute l'Infanterie fut taillée en pieces, & la Cavalerie, qui n'étoit pas nombreuse-dut son salut à la vîtesse de ses chevaux; & recouvra tout le butin & les Prisoniers, qu'ils avoient faits. En 1133, Alfonse VIII; averti par Zasadola, que Texefin marchoit pour efsaier de prendre Tolède, vint promtement, avec toutes ses Troupes, au secours de cète Ville, dont il trouva les environs inondés de Mahométans. Son arivée les fit retirer; & Texefin rentra promtement en Andaloufie, où le Roi, s'étant joint les Troupes du Comte Roderic, ala porter ses armes. Il devasta la plaine de Cordoue; traita de même le Territoire de Séville; poulla ses ravages jusqu'à Cadix; &, retournant enfuite vers Séville, rencontra Texéfin, qui s'avançoit en ordre de bataille pour le combatre. Il comença lui-même le combat; & chargea fi vigoureufement les Bonemis, qu'il les mit en fuire & les força de s'enfermer dans Séville. Les principaux Mahométans des Quartiers, où le Roi n'avoit point encore fait le ravage, se donèrent à lui par l'entremise de Zafadola. Ce fut ce qui termina la campagne. En 1136, le Comte Roderie Fernandez, alors Gouverneur de Tolede, conformément à ce que les Etats de Léon avoient arêré, rassembla toutes les Troupes de fon Gouvernement & de l'Estramadure, pour faire une incurfion sur les Terres des Infidèles. Texéfin, à la tête d'un gros Corps de Cavalerie & d'Infanterie de ses Aleaides raffemblés, & d'autres venues d'Afri-

## SAVANS & ILLUSTRES.

ils maffacrerent fans diftinction de sexe ou d'age, non feulement ceux qui , dans diférentes Places, habitoient parmi les Chretiens : mais austi ceux qui demeuroient séparément à la Campagne dans les Biens, qui leur apartenoient. Il en périt tant de cère Nation, qu'il seroit dificile d'en fixer le nombre. Un petit nom-bre qui s'enfuirent, ou que la Fortune favorisa fous des habits de Chretiens, se réfugièrent dans les Places les plus fures, que les Sarafins euffent dans le Sud de l'Ile; & jusqu'à présent ils ont tant d'horreur pour la Nation des Lombards, que, non seulement ils refusent d'habiter dans les mêmes Cantons: mais même ils evitent d'en aprocher. Roger Sclave fatignoit, par des courses fréquentes, les Territoires de Siracuse & de Catane, dont il étoit voisin; & sa valeur & sa hardiesse avoient imprimé tant de terreur aux Peuples des environs, que les Conétables du Roi ne pouvoieur fourenir les brusques araques; & que, les combatant sans ceffe avec des forces inférieures, il remportoit toujours la victoire. La Cour en fut alarmée de nouveau. Le Comte Silvestre ne crojoit pas que tout cela se sit sans l'aveu de Bonello, qui lui paroissoit d'autant plus à craindre, qu'il s'atachoit plus ailidument & la Cour; parcequ'il est aise de se garder des Ennemis découverts; & qu'il est dificile de se précautioner (ce qui ne se peut pas faire sans danger) contre la haine de ceux que l'on croit ses Amis. Come ce Comte étoit naturelement timide, il s'imagina que Bonello lui rendroit d'abord à luique, marcha promtement rendroit d'abord à lui-à la poursuite du Comte même des embuches, par

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

de signer un Traité de paix, qu'il avoit fait dreiler, par lequel il êtoit dit, " Que ces 2 » Républiques possèdeproient chacune la moio tié de la Sardaigne; n que le Château de » Viareggio seroit dé-» truit; & que les Pi-> sans ne contreferoient n point la Monoie de l 2 Lucque ».

L'Archevêque de Maience, avec des Troupes de Faënze & de Forlì, comandées par le Comte Gui Guerra, d'Imola, de Rimini, & de Toscane, asliege San-Cassano, que 300 Cavaliers de Bologne défendoient. Les Bolonois acourent au secours amille vec environ 4 Homes, tant de leurs Troupes, que de celles des autres Villes confédérées: mais ils arivent trop tard. La Garnison, ne pouvant plus tenir, avoit mis le feu à la Place; & fe faifant jour à travers les Ennemis, s'êtoit sauvée à Bologne. L'Archevêque s'empare aussi du Château de Médicina, ravage tout le Territoire de Bologne, & bat l'Armée des Bolonois auprès du Château de Britti.

Une Flote d'environ 150 Voiles, dit-on, & EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

toute l'Italie.

Année 1228 , p. 192. L'Empereur étoit dans une grande colère à cause ide l'excomunication foudroite contre lui par le Pape, qui la confirma le Jeudi Saint de cèce année, en y ajoutant qu'il délioit de leur serment de fidélité tous les Sujets de l'Empereur, & principalement ceux de Pouille & de Sicile. Frédéric ehercha donc à se vanger, & gagna secrétement plusieurs Nobles Romains, specialement les Frangipania pour qu'ils priffent son parti contre le Pape, avec qui les Romains avoient alors des démélés à l'ocafion de Viterbe.La Conjuration éclata la troifie. me feie de Paque; & le Peuple soulevé comit tant de défordres & fit tant d'insolences, que le Pape sut oblige d'abandoner Rome, pour aler à Rieti, d'où, sur l'avis qu'il eut que Frederic exigeoit des Ecclésiastiques qu'ils donassent de l'argent pour le passage à la Tetre Sainte, il leur désendit, par ses Lètres, de paier un seul sou. Il passa depuis à Spolète. Enfuite il ala fixer fa residence à Pérouse. Cète année, l'Impératrice Iolande acoucha, dans la Ville d'Andrie, d'un Fils, qui fut nomé Conrad: mais elle mourut en couches, pleurée de tout le monde. Au mois d'Avril, Frédéric , aiant affemble les Prélats & les Barons du Rojaume à Baroli, leur déclara qu'il étoit réfolu de paffer à la Terre-Sain te; & fit une espèce de Tes-toment, dans lequel il declaroit son heritier & successeur, Henri, fon fils aine; &, s'il venoit à man-

ROIS, & autres SOUVE: RAINS en ITALIE.

les Ghibellins avoient alors le Gouvernement en main. Les Habitans de eète Ville, en étant venus aux mains avec eux près de Monte-Robelino, furent defaits. Les mêmes Florentins eurent ausse guerre avec les Sienois, parcequ'ils avoient reçu leurs Banis, & parcequ'ils étoient Aliés des Villes de Pise & de Pistoie. Nous lifons dans la Chronique de Reggio que les Torronois furent mis en déroute par les Alexandrins & les Milanois, de manière que la plus grande partie d'entre

eux furent faits prisoniers. Année 2252, p. 301. Nous savons certainement que, le 4 de Décembre de l'année précèdence, le Roi Conrad partit de Vérone; & qu'aiant pris son chemin par Vicenze & Padoue, il s'embarqua, par le secours d'Ecceiin, & pafsa à Porto-Naone, comtant pouvoir, en peu de jours, se rendre par mer dans la Pouille, en intention de tenir un Parlement général à Foggia pour les fétes de Noèl. On ne voie pas bien clairement en quel tems il y ariva. Nicolas de Jamiilla dit, sans spécifier le jour, qu'il débarqua, cète année, à Siponto. C'eft ce qu'on lit auffi dans la Chronique de la Cava. Certainement ce qu'on voit dans le Journal de Mathieu Spinelli, ne peut pas être, savoir que, le 26 d'Aout 1251, le Roi Conrad vint avec l'Armee (Navale) des Venitiens, & debarqua à Pefcara & au Mont de Sant'-Angelo. Conrad, dans ce tems-là, n'étoit pas encore en Lombardie. Le Continuareur de Caffaro die que ce Prince ne se servit point des Vaiffeaux des Venttiens: mais que traversant de 250 Bâtimens de quer, Courad, son second la Marche (de Verone),

n'en parle que d'après ce que la Cour de Rome en disoit de son tems; & fournie de la mauvaise-foi de cète Cour une preuve qui n'est pas equivoque. 20. Est-ce par ignorance que l'Historien done Adrien IV pour Auteur de ce qu'il apelle un Privilège de Conteffion. La Bulle d'Urbain II avoit été confirmée par Luce II. Adrien, dans fon Acomodement avec Roi Guillaume I, confirma re que 2 autres Papes avoient fait; ce qui fut encore confirmé de puis par Clément III. 30. Innovent III étoit un des plus profonds & des plus eclaires Canonistes qui furent jamais; ce qu'il ne pouvoir pas être fans avoir une conoiffance plus que mediocre du Droit Civili Se perfuadera-t-on bien facilement qu'il crût de bone-foi que la Bulle d'Urbain II, fut une pure Grace de sa nature 5 & put être révoquée par les Successeurs, come derogaroire à l'Autorité Pontificale. Elle dérogeoit sans doute à certaines prétentions des Papes, dont il semble qu'il faut raporter l'origine au Pontificat de S. Léon: mais de la Prétention au Droit, il y a si loin, qu'affurément Innocent III n'en pouvoit pas ignorer la distance. Que croire de la démarche hazardée de ce Pape? Est ce lui chercher querele que de l'acuser d'avoir êté des sa jeunesse imbu de la prétendue Monarchie universele de l'Evêque de Rome, imaginée par la Tête échauffée de Gregotre VII? C'est au contraire lui rendre justice. C'est i ce que toure sa conduite nous aprend evidemment; & Pon trouve presque partour, dans ses Lètres, les dangereux principes de če Sistème, dont on a re se détacha, sans sa per-

Tome V.

PRINCES contemporains.

Roderie, & l'aceignit près d'Almone, que Ferreras croit Sainte - Marie - du-Mont au couchant du Port de Lapiche. Come il se disposoit à l'ataque, le Comte le prévint, & mit en déroure fon Armee, Texefin s'enfuit avec les débris, le mieux qu'il lui fut possible; & le Comte regagna Tolede, charge de burin. Come les Mahométans, qui renoient le Château d'Oreja, faisoient très souvent des courses dans les environs de Tolède, Gocelin de Ribas, Seigneur très riche, de qui le Château de son nom étoit fitué sur la rivière de Jarama; demanda la permission, en 1137, au Roi Alfonse VIII, de rebatir le Chateau d'Azeca. Les Mahométans se présenterent plusieurs fois pour en empêcher la reconstruction; & furent toujours repoussés avec perte par les Troupes, qui soutenoient les Ouvriers, Furieux de tant d'échecs, ils firent venir à leur secours Farax, Gouverneur de Calatrava, qui les joignit, avec un Corps de Troupes, dans le deffein de détruire ce que les Ouvriers avolent fait, Gocilin; aiant raffemblé de bones Troupes, le batit. En 1138, le Chateau fut acheve; & Gocelin, l'aiant pourvu de vivres & de municions, chargea fes Fils & ses Gendres de le garder avec une forte Garnison; ce qui servit à mètre Tolede & son Territoire à l'abri des entreprises des Mahométans. En 1138, Alfonse VIII, aiant reuni les Troupes de Tolede, de Leon & de Castille, ala saire le dégat dans l'And a loufie aux environs de Baija , d'Uzeda, d'An dujar & de Jaen. Un Corps de Troupes de l'EstrémaduSAVANS & ILLUSTRES.

cequ'en acourant au fecours du Roi, il avoit mis obstacle aux deffeins de Bonello, desquels il parossoir encore empêcher l'execution. Le Roi donc aiant ordoné que l'on paiar les Soldats, en intention de marcher avec fon Armée contre Roger Sclave & ses Complices le Comte lui conseilla 15 de if comencer par faire em-31 prisoner Bonello 3 parn ceque le mener avec " lui, ce serolt se livrer 👀 lui-même & fon Armés n aux Ennemis, & s'ex-1) poser à ne pouvoir pas i tevenir furement au " Palaism Il ajoura, (Qu'-» il ne faloit pas être " fcrupuleux far l'obser-1) vation du ferment, lorsn qu'on ne pouvoit pas n l'observer sans risquer n de perdre la vie; & nqu'on obtenoit aisement m le pardon de ce que la 1) crainte de la mort ais voit exige in. Le Rois très content de ce qu'on l'avertifioir de faire ce qu'il avoit lui-même pro+ jeté, loua le conseil du Comte, en difant a Que " c'étoit depuis longtems " fon avis ". Il favoir qu'on ne pouvoit pas arêter Bonello hors du Palais qu'il n'y avoit persone affes teméraire pour entreprendre de perfuader au Peuple qu'il le trouvas bon; que ce ne seroit pas même fans danger qu'on l'aréteroit dans le Palais. & que sa prise metroit nécessairement le trouble dans toute la Ville : mais qu'au refte, c'étoit la coûtume de ces sortes de rumultes populaires, quand une fois la chose étoit faire, de tomber d'eux-même, pour ainsi dire, en défaillance & qu'il n'é. toit pas dificile de les cale mer. Son avis fut done de n'avoir aucun égard au soulevement du Peuple, deja vu , dans cet Ouvra- mission , de son Armée , l & de hater l'exécution de

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

transport pour la Cavalerie, envoïée en Egipte, par Guillaume II, Roi de Sicile, ravage les environs d'Alexandrie; & revient sans avoir rien fait de plus contidérable.

1176. FRÉDÉRIC, niant èté recevoir, dans les environs de Come & de Bellinzona, les Troupes qui lui venoient d'Allemagne, marche vers Pavie pour se joindre à celles de cète Ville & du Montferrat. Les Milanois, qui s'êtoient aperçus de sa mauvaise foi dans la Négociation, avoient l'œil ouvert sur toutes ses démarches; & les Troupes de Brescia, de Lodi, de Plaisance, de Novare, & de Verceil, les aiant joints au rendés vous, ils se metent en marche au moment que Frédéric quitoit les environs de Come; & vont camper entre le Tésin & Legnano Le Samedi 29 de Mai, jour à jamais mémorable dans les Fastes de l'Italie, ils envoient à la découverte 700 Cavaliers, qui rencontrent un Corps de Cavalerie Allemande qu'ils chargent. L'Empereur survenant avec toute fon Armée, ils se retirent vers leur Camp. Les Confédérés étoient ran- Modène que, les Seigneurs

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

fils. Enfuite, au comencement d'Août, il se rendit à Brinde , ou fa Flore &toit raffemblee ; & , s'etant embarqué: mais non ans un état convenable i fon rang, & tel qu'il l'avoit promis, il ala debarquer à Acie, il y avoit envoit, l'année précèdente, Ri-chard, son Marêchal, avec 500 chevaux; & fait porter par l'Archeveque de Palerme des Lerres au Soudan; & le Soudan lui avoit envoié plusieurs Cham-aux, un Elephant, & d'autres présens de grand prix. Ce n'est pas sans étonement de la part des Lecleurs, qu'ils voient dans les Annales de Rinaldi, que le Pape envoia des Députés à l'Empereur pour le faire changer de réso lucion: mais que ce Prince, plus obstiné que jamais, concinua de mai faire, & persifia conflomment dans sa desobeiffance. Enforte qu'on lui sie d'abord un crime de n'avoir pas sait le vollage d'outre-mer, & qu'on lui fit ensuite un autre crime de faire ce voia ge.Freder c prétendoit que, a maladie aianı êtê vêri sable, & non supofée, l'excomunication étoit par conéquent injuste. Ce fut pour eète raison, qu'il méprisa les exhoreations du Pape : r que, fans vouloir de-mander l'absolution, il se mit en devoir d'acomplir fon vœu. Il est donc certain, ju'il passa, cète année, à a Terre-Sainte, & qu'il y assa savoir obtenu la levée des Censures.Il laissa Gouverneur - Général de fon Rojaume Renaud, Duc te spo ece, auquel il avoit beaucoup de confian-ce. P 193. Nous aprenons des Ancienes Annales de

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

il vint du coté de l'Istrie & de l'Efelavonie, où 16 Gilères du Roiaume, qu'on avoit exprès tenu pretes, se chargerent du Roi & de toute sa suite, & le passèrent en Pouille, Conrad, y étant arivé, reque les homages & le ferment de fidécité des Barons; & fit en particulier un bon fred, Prince de Tarente, en louant sa conduite, prenant de lui toutes les informations necessaires sur l'état présent des Afaires. Enfuite, aiant, ou mon-trant qu'il avoit envie de se remètre promtement bien avec le Pape Innocent IV, qui l'avoit excomunié cidevant avec tous ses Adhéo cans, il envoia pour Am-baffadeurs auprès de lui Barthelmi, Marquis d'-Hoembourg, Allemand, l'Archevêque de Trani, & Guillaume d'Ocra, son Chancelier qu'il charges d'en obsenir l'Investiture du Rojaume de Sicile & de Pouille, & la Succesfion a l'Empire, en affu-rant qu'il étott prét à faire ce que le Pape ordoneroit. lis furent reçus avec politelle: mais leurs manéges ne produifirent rien , parceque le Pape s'en tint con-Ramment à prétendre que par les crimes de Frédéric, son père, le Roiaume étoie dévolu à l'Eglis. Romain . Conrad, irrité de cète prétention ne garda plus aucune mejure; & ne fongea qu'à foumètre ceux qui s'êcoient révoltes, en arborant les étendares du Papes Ses Troupes, renforcées des Sarafins de Sicile & de Nocera, tomberent sur les Comtes d'Aquin, & les leurs Terres, en prenant & facageant Arpino, Sozza, Aquino, Sora, San-Germano, ui s'étoient donés tout d'abord au Pape. Aus environs de la Sains-Mar-

ge, tant de funestes conféquences: mais il les déguise quelquesois avec assés d'adresse, pour qu'on ne puisse les reconoître qu'avec une certaine atention. Revenons à la suite de ce que son Histo-

rien dit. L'impératrice tâcha, par ses prefens , d'engager Innocent à changer de ré-Solution. Elle ne put y reuffir ; ce qui lui fit envoier au Pape une Ambassade plus solemnèle, composée d'Anselme, Archevêque de Naple, d'Aimeri, Ar-chidiacre de Siracuse, du Justicier Thomas, & du Juge Nicolas; lesquels, après une longue négocia. zion, n'obtinrent qu'à con dicion du Cens, du Ser-ment de fidélité, & de l'-Homage acoutumés, que le Privilège de Concession füe renouvellé : mais les Artieles en question en étant zout-à-fait écartés (remosis). Je traduis, ici ce terme come j'ai déja fait ailleurs, en lui laiffant ce qu'il a d'équivoque). Mais l'Impératrice, prévenue par une promte mort, ne reçut pas ce Privilège. Ce Pri-vilège fut donc acordé, les 4 chefs absolument écartés; c'est à dire qu' il fut essentièlement altéré par Innocent III seul, sans le concours de l'autre Partie contraffante. En cela ce Pape, abusant de son autorité spiritue-Je, prévariqua contre la foi des Contrats Civils & des Traités politiques.

J'allongerois cet Article beaucoup plus que je ne le veux, si je voulois traduire tout ce qu'il y a d'important dans cète Vie d'Innocent III. Je me bornerai donc à ce qui regarde les démèles de ce Pape avec notre Roi Philippe Auguste, & le Roi de Léon, Alfonse IX.

N. XLVIII. Innocent | ciers affemblés, qui fu-

PRINCES contemporains.

paffa la rivière, & fit un butin confitérable: mais la nuit, qui survint, l'obligea, pour repasser la rivière, d'atendre le jour. Un grand orage s'eleva vers le milieu de la nuit; & la pluie gonfla tèlement cète rivière, qu'elle ne fut plus guéable le matin. Ce Corps de Troupes, ataqué par les Mahométans fur les 9 heures, fur mafsacré tout entier, à la réserve, dit-on, d'un seul Home, qui traversa la ri-vière à la nage. Alfonse se retira: mais, quand les grandes chaleurs furent paffées, il ala faire le sie ge de Coria. Dans la marche, il rencontra des Troupes Mahométanes, qu'il paffa toutes au fil de l'épée. Ensuite il comença le siège, qu'il fut oblige de lever, après y avoir perdu le Comte Roderic Martinez, excellent Home de guerre, dont il dona les Emplois au Comte Osorio, frère de Roderie. L'année suivante, il sit comencer, avec le mois d'-Avril, le siège du Châ-teau d'Oreja par les Comtes Frédéric & Guttlere Fernandez; & les joignic bientot après. Les Assiéges demandèrent du secours aux Alcaides de Cordoue, de Séville, & de Valence. Ils vinrent avec près de 30 mille homes camper peu loin d'Yepes & d'Ocafia dans l'espérance de faire lever le siège. Ils dressérent même une em buscade, en cas qu'Alfonse les voulut ataquer; & firent avertir les Asliegés de sortir aussitot que les Chretiens se mètroient en marche, de détruire tou-tes les fortifications du Camp, & de les suivre à Tolde, qu'ils avoient dessein d'aler assièger. Alfonse, que ses Espions instruifirent des intentions des Alcaides, consulta ses Ofi-

SAVANS & ILLUSTRES.

ce quion lui proposoit. Le jour qu'ils avoient pris, on mande à la Cour Boncllo, que quelqu'un ne man ue pas d'inst vire de la rufe & du conseil du Comte. Mais il s'imaginoir que la crainte du parjure décourneroit le Roi de cet excès è orme; &, supose que ce Primce bravat fon firm int, if ne pensoit pas, qu'il osat quelque chose, qu'il sa-voit ben devoir augmenter les troubles du Roiiaume Ainsi, négligeant les conseils de les Amis, il se rendit avic affurance au Palais. Mis, avang qu'il parvînt chès le Rois les Gardes du Chateau l'arêterent, & le mirent dans une afreuse prison. Buluite, toutes les Portes aiant êté fermées , on diftribua des gens armés fur les murailles, pour re-pouffer la première imperuofité du Peuple. Des que le bruit est répandu de ce qui venoit d'être fait, un Peuple nombreux, s'affemblant avec les Soldais de Bonello, court au Palsis par le plus droit chemin, pour en tirer Bonello par force, & punit le Comte Silvestre come un Traître. Mais, trouvant de toutes parts les portes fermées, & voiant que rout acces leur est interdit, ils se mèrent en devoir de brûler les portes, en faisant auprès de grands antas de bojs. Come ils ne peuvent pas meme y parvenir, ils courent quelque tems de diférens côtés, fans aucun deffein fixe; &, tout-à-coup, lo desespoir de reusir refroidiffant la chaleur de leurs. Esprits, & la crainte du Roi réprimant aussi leur audace, ils changent, au gré de la Fortune qui s'oposoit à leurs dessens; &, fuivant le caractire des Siciliens, ils aiment mieux se préter aux circonstans Aaij



envoia Légat en France Pierre, Diacre-Cardinal, qu'il fit enfuite Prêtre du Titre de Saint-Marcel; & le charges de trois choses; d'exhorier & d'engager les Peuples à secourir la Terre-Sainte; de négocier & de conclure paix, ou trève entre les Rois de France & d'Angleterre; enfin d'avertir & de forcer, s'il en étoit besoin, le Roi de France de se séparer de sa nouvèle Femme, & de reprendre celle qui l'étoit veritablement, & qu'il avoit injustement renvoits. Pierre s'aquita fi bien de la première Comiffion, que, par la faveur de la grace du Ciel, une multitude infinie de Gens de cheval & de Gens de pied, touchés de fes exhortations, prirent la Croix pour le ser-vice du Crucine, & que des Evêques, des Abbes, & des Ciercs en grand nombre, résolurent de faire le pelerinage avec ces Croises; les principaux &de Troie, Louis, Comte de Blois, Baudouin, Comte de Flandre & de Hainaut, le Comte de Saint-Pol, les Evêques de Soifsons & de Troie, & quelques autres Abbés de l'Ordre de Cîteaux. A l'égard du second article, le Légat fit tant, que le Roi de France, lui dons sa parole, en lui touchant la main, qu'il feroit, ainfi qu'il l'ordoneroit, paix, ou trè-ve avec le Roi d'Angleterre, Mais Richard, Roi d'Angleterre, se montrant dificile, le Légat le mena-ça de la févérisé de l'Bglise; ce qui lui sit suivre un meilleur conseil, & consentir à ce qu'on lui demandoit; enforte que le Légat conclut entre les 2 Rois une trève de ; ans; & fie rafer quelques Châ-seaun , que l'un des 2 avoit alors fortifiés contre -L'autre.

#### PRINCES contemporains.

rent d'avis de continuer le fiège, en arendant que les Ennemis les vinffent araquer; &, s'ils le vouloient, de les laisser aler former le siège de Tolède, qui leur paroiffoit n'avoir rien à craindre. Les Alcaïdes, après s'êrre morfondus quelque tems dans leur Camp, en acendant qu'Alfonse sir quelque mouvement, décamperent, & marcherent à Tolède. En chemin, ils emportèrent d'affaut un petit Fort, voifin du Cha-teau de Saint - Servant, qu'ils insultèrent ensuite : mais ils furent vigoureusement repoutles par la Garnison. Un gros Dé-tachement n'ajant pas mieux réussi dans une tentative sur le Chateau d'-Azéca, toute l'Armée se présenta devant Tolède. La Reine Bérengère y étoit; &, des qu'elle les vir paroitre, elle envoia dire aux Aleaides, (c Que, s'ils mayoient du courage & orde l'honeur, ils devoient, n au lieu d'ataquer une "Femme, marcher au " Château d'Oreja, où le 17 Roi les atendolt en difn position de les bien re-)) cevoir; Que ce qu'ils fai-» foient alors ne pouvoit » que déshonorer des O-» ficiers généraux, qui, m come eux, n'étoient pas moins distingués par n leur bravoure, que par n leur haute naissance n. Ce message, qui n'auroit du faire aucune imprefsion sur des Guerriers gens de bon sens, agit puissamment sur des Têtes Africaines, qui se piquoient de galanterie pour les Dames. Les Alcaides envoi ièrent faire des excules à la Reine; & la firent prier a de vouloir bien se monor trer à leurs ieux de m quelque endroit de son w Palais, afin qu'ils euf-11 sent l'honeur de la sasy luer, quoique de loin ». | entiètement Placia, très

## SAVANS & ILLUSTRES

ces, qu'à leurs engage. mens; & se donent autant de soins pour ne point paroître avoir cultive l'amitié de Bonello, qu'ils en avoient pris auparavant à s'infinuer dans ses bones graces. Parmi tant d'Amis, qui disparoissoient avec la Fortune, un feul, ne craignant pas d'embraffer le parti de la Vertu, ola bien faire l'experience de la facilité, qu'un Biprit, qui méprife le danger, a de s'élever à mériter une gloire durable. Ive, I'un des Homes d'armes de Bonello, rencontre le Chambélan Adénulf, qui revenoit de la Cour; &, devenant fu-rieux par le souvenir des preuves, qu'il avoit donées publiquement de la haine pour Bonello, fond hardiment fur lui; leve le fabre; & , comtant fur la vireffe de fon cheval , le poursuit & lui plonge son fabre dans la cervèle. Enfuite, traversant la Ville. il s'échape sans que persone l'en empêche : mais, déja soin de Palerme, il est arêté par des Soldars du Roi, qui le ramenent à la Ville, où la Cour lui fait couper la main droite. Ensuite, on arache les ieux, & l'on coupe les nerfs au dessus du talon à Bonello, que l'on fouftrait entièrement à l'afpect du Soleil, & que l'on précipite dans un horri-ble cachot, pour y rester perpétuèlement envelopé de les propres tenèbres, & de celles du lieu. Mathieu de Sainte-Lucie, son coufin , & Jean Romano , fon Senéchal, prives auffi de la vue, font enfermes dans des prisons diféren-

Tous les obkacles érant ainsi levés; le Roi marche promtement contre Roger Sclave; & d'a-bord renverse & détruit

Aaiii

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

ment, qu'on le croit tué sur le champ de bataille; qu'on le cherche parmi les Morts; & que l'Impératrice, restée à Come, en prend le deuil. Ce n'est que plusieurs jours après cète Action, qu'il reparoît inopinément. lors, sans Troupes & sans a-gent, il envoie Christian, Archevêque de Maience, Guillaume, Archevêque de Mag lebourg, & Pierre, Evêque de Worms, en qualité de Plénipotentiaires, pour traiter de la paix avec Alexandre III Ce Pape n'y veut entendre qu'à contition que le Roi de Sicile & l'Empereur Grec y ferent compromis. Après 15 jours de conférentes secrètes, on! convient de ce qui concernoit l'Eglise Romaine: mais on ne peut convenir de rien à l'égard des Lombards confédérés; & l'on s'acorde uniquement à trouver bon que le Pape aille en Lombardie pour doner plus de chaleur aux Négociations. Les Crémonois & les Tortonois, crofant trouver plus d'avantages à traiter seuls, se hatent de faire en particulier la paix avec l'Empereur. Le Pape & les auEMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

ue les Milanois envoierent au Pape 100 Cavaiers, & les Plaisantins 30. On ne sait pas ce que l'autres Villes fourni-

Ce que j'aurois pu mètre sci pour les années suivantes jusques & compris 1133, le trouve à l'Art. de Frédérie aux Rois de Sicile, & dans

mon Texte. Année 1134, p. 218. Les Romains, alarmés des horribles ravages que le débordement du Tibre avoit faits, au mois de Février 1130 dans la Ville, & des fuites funestes qu'il avoit eues, s'étoient reconciliés avec le Pape, qui s'écoit tenu jusqu'alors à Péroufe, & qui revint à Rome à la fin du même mois de Février. Depuis ils ne cessèrent de se conduire,a son égard, austi mal qu'ils avoient fait auparavant. En 1134, le Sénat & le Peuple Romain vexèrent extrêmement Gre goire iX. Ils étendoient leur autorité de jour en jour au préjudice de la fiene. Ils usurpoient les Dioirs Temporels; & les Spirituels n'étoient pas à l'abri de leurs ateintes, puisqu'ils imposoient des corvees aux Ecclesisti noient à leurs Tribunaux. Le Pape fut obligé de forsir eneure de Rome, & de se retirer à Rieti; ce qui fut cause que les Romains, de plus en plus enorgueillis, euvoièrent quelques uns de leurs Nobles dans la partie de la Tolcane sujere à l'Eglie, & dans la Sabine pour re revoir le sement de fide. lité de ces Peuples, & les forcer à leur paser les triROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

qui lui restoit seule, & qu'il bante du Rojaume, Fréderic & Galvano Lancia, & Boniface d'Anglone, Parens maternels de Manfred, il n'en témoigna nulle espèce de ressentiment , & continua , montrant un air fatisfait , de servir fidèlement le Roi, fon fiere , dans toutes fes entreprises. Cependant la crainte de Frederic, qui retenoit unis les Citoiens de la pluspart des Villes de Lombardie étant cef-fée, & ces Villes jouif-sant d'une trop grande li-berté; la Discorde comença de s'y montrer. Ce fut furtout à Milan, qu'il s'é-leva des quèreles & des difsentions entre le Peuple & la Nobleffe. Le 6 d'Avril, Samedi de la Semaine de Pâque, Pierre de Vérone, Dominicain, Inquisiteur, & Religieux de fainte vie, fut assassiné dans le voisinage de Barlassina par un Emissire des Hérétiques, & canonisé, come Martir, l'année fuivante, par Innocent IV. Le Meurerier, pris & remis entre les mains de Pierce Avvocato, de Come, alors Podestà de Milan; eut, 10 jours après, la liberie de s'enfuir. Ce fut la cause d'un grand sumulte à Milan. Le Podestà sus mis en prison, son Palais fut pillé; & ce sut avec peine, qu'il obtint la vie. Les Nobles proposèrent alors de doner la Seigneurie de la Ville à l'Archevêque Leon de Perego. Non seulement il y eut oposition de la part des Populaires:mais ils formerens encore une nouvele presention, c'est à dire qu'ils voulurent que les Dignices, & les Canonicats de la Métropolitaine se conféraffent indiferemment aux Nobles & aux Populaitres Contédérés désa- buis. Tous ces désordres res. On eut recours à la

N.XLIX. Quant au troifième article, il faut favoir, pour plus grande inselligence, que Phi'ippe, Roi de France, aiant perdu sa première Femme (1 sabelle, fille de Baudouin, Comte de Hainaut, nièce de Philippe, Comte de Blandie, & mère de Louis, son fils unique, il sut arêté par une negociation, entre Philippe & Canut, Roi de Danemarc, que le premier épouseroit Ingéburge, fœur du second. Ftiène, Evêque de Soissons, l'é zant alé chercher avec un corrège roial, le Roi l'atendit avec grande imps. zience. Lorfque les sureré, aurent été donées, qu'il la prendroit & la garderoit pour Femme; son Frère La fit partir, acompagnée de Pierre, Evêque de Rofchild, & d'une suite convenable. Quand, après être venue par mer, elle fut a-rivée à Amiens, où le Roi de France l'atendoit; ce Prince, ne pouvant supporter un plus long délai, l'épousa le même jour ; &, le lendemain, aiant affemblé les Seigneurs Eccléhastiques & Séculiers, il la sit couroner solemnèle ment par Guillaume, Archeveque deRheims:mais, pendant la cérémonie même du couronement, la vue de la Princesse, à l'insti-gation du Diable, le sit frissoner, trembter, pâlir; & le troubla telement,qu'à peine put-il atendre la fin de la Cérémonie comencée. Aussi-tôt on parla de divorce, à cause d'un empêchement de parenté, que quelques-uns répandoient fecrètement, en disant que la seconde étoit avec la première au quatrième ou cinquième degré de confanguinité. Mais, quelquesuns affurant que le Divorce ne se pouvoit pas faire, fans qu'il en réfultat une note de déshoneur, on di-

PRINCES concemporains, 1 SAVANS & ILLUSTRES.

Elle leur acorda volonters leur demande; & fe fit voir dans toute la magnificence que la conjoncture put permetre. Ils cefserent ensuite le dégat; & s'en retournèrent, sans oser tenter de secourir Oréja, parceque, les Troupes d'Alfonse étant beaucoup plus nombreuses que les leurs, ils auroient rifqué d'être batus avec une perte confidérable. Le Chareau fe rendit enfin a composition le 3 1 d'Ocrobre, après un siège de 7 mois. En 1140, le Comte Roderie Fernandez, Gouverneur de Tolède, à la rête des Troupes de son Gouvernement & de l'Eftrémadure, ala faire le ravage fur les Terres des Mahométans de son voifinage; & batit les Alcai des de ces cantons, qui, s'étant unis, étoient ve-us l'araquer brufquement. L' année suivante, les Troupes du Roiaume de Tolède continuant de ravager les país des environs ocupés par les Mahométans, Aben Azuel, Alcaide de Cordoue , Aben-Ceta, Aleaide de Séville, & d'antres réunirent leurs forces & firent le dégat dans le Roiaume de Tolide, en poutfanr leurs courtes jufqu'auprès d'Escalone. En s'en retournant, ils s'emparèrent du Château de Mora, par la négligence du Gouverneur Mufie Alfonse, qui se sauva. Come cète Place étoit avantageusement située pour empêcher les courfes des Chreciens, ils la pourvu rent abondamment de munitions, de vivres, & de Défenseurs. Alfonse VIII. informé de cète perte, fit auffitot marcher de ce coté des Troupes avec ordre de batir en face de Mora une forte Tour, que l'on noma Piedra-negra (Pierre-noire) dont il do-

belle Ville des Lombards fituée dans une plaine. II s'en elive dans l'Armée une querèle entre les Chretiens & les Sarafins; & les premiers, se jetant sur les derniers, en massacrent un très grand nombre, sans ê re retenus par la crainte des menaces du Roi, ni par les défenses de les tuer, que leur firent sés Conétables, qu'il avoit envoies au secours des Sarafins, Les Ennemis s'etant retires dans Ruteria fur le bruir de son arivée, il en va faire le fiége, Roger Selave exhorte d'a-bord les fiens en peu de mots à se bien défendre. Il avertit enfuite les Habitans (c de n'avoir qu'un méme esprit; de pe pas m fuivre, les uns une idée, " les autres une autre : & of de ne pas redouter l'Ar-" mée du Roi, parceque, " s'ils tienent ferme d'un m comun acord, durant or quelques jours, la plus 1) grande partie de la Sin cile & toute la Calabre 1) suivront leur exemple. n Il leur rapelle enfuite n le grand nombre de " bienfairs, qu'ils avoient n reçus de son Père; & 1) leur peint avec quèle m tiranie & quèle cruaute n le Roi traitoit ses Sun jets m. Ils lui promètent tous avec autant de fermeré que de hardiesse, « Qu'its ne resus-ront ja-" mais d'obeir à ses orn dres; & qu'ils n'alèguen ront jamais aucune dior heulte ni danger pour " se dispenser de les exén cuter m. Dans l'Armée du Roi, l'ennui ne tarda pas à s'emparer de la pluspart des Soldats, qui voiioient que le Roi metroit beaucoup de tems à ce siège; & qui ne comtoient pas que la Ville put être prife, à moins que le manque de vivres, ce qui ne pouvoir pas ariver de longfera quelque tems. Cepen- na le Gouvernement à tems, ne forgat les Habi-

OUL

EVENEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

prouvent leur conduite, & ne les regardent plus que come des Traî-

Les armes de Frédérie n'avoient pas êté partout également malheureuses. Au mois de Mars, l'Archevêque de Maience avoit fait le siège du Château de Cellé sur les frontières de la Pouille; & plufieurs Comtes de cète Province, acourus pour le faire lever, avoient êté batus.

1177, LE Pape devoit se rendre, soit à Ravenne, soit à Bologne, pour achever d'y traiter de la paix : mais il n'avoit pas voulu quiter Agnanie, que l'Empereur n'eût confirmé par serment la validité du sauf-conduit, que les Plénipotentiaires avoient doné pour la sûreté du Pape & de toute sa suite. Ce serment avoit êté fait à Modène, en présence de 3 Cardinaux, par Conrad, fils du Marquis de Montferrat, au nom de l'Empereur; & tous les Princes de sa Cour avoient fait le même sermenr. Le 4 de Mars de cète année, Alexandre ritoire de Siponto, sur rence qu'il n'y avoit pas d'apa- Cava. Quelques-uns disent rence qu'il pût l'emporter que la Ville sut prise par de force, ni parvenir à l'a- le moien de beaucoup de

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

gurent praisemblablement pour origine leur implacable haine contre Viterbe, qui s'étendit jusqu'au Pape, à cause qu'il s'opo-soit au dessein qu'ils avoient de subjuguer & de détruire cète Ville, Le Pape fongea cependant à mètre tout en œuvre pour réprimer l'infolence & la révolte des Romains. Il écrivit aux Princes, aux Evêques dans toute la Chretienté pour leur de-mander des secours d'Homes & d'argent; & raffem-bla tout ce qu'il put de Troupes, L'Empereur, informe de ces mouvemens, vint en Pouille, & se ren-dit à Rieti, dans le mois de Mai, pour faire visite au Pape, qu'il n'en avoit point averti. Sa visite eut pour objet d'ofrir de servir & de défendre le Pape, auquel il présents Conrad, son second fils, qu'il avoit amené. Gregoire recut avec reconoissance les ofres de Frédéric, avec lequel il concerta toutes les opérations qu'il faloit faire, L'Auteur de la Vie de ce Pape traite de feintes toutes ces avances de l'-Empereur. Je n'entreprens point de juger du cœur des Princes, quoique très perfuadé que Frédéric é-toit double. Je fais seulement qu'il ala, conjointemene avec le Cardinal Rai nier, encourager le Peuple de Viterbe; & qu'ensuite, par le conseil du même Cardinal, il entre prit le fiége du Château de Rispampano, qui, bien garni d'Homes & de vivres s'embarquent, au Port vigoureuse désense. Il y de Vasto dans le Territoire de Siponto, sur rence qu'il n'y avoit pas d'aparence qu'il pût l'emporter

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

force. L'Archevêque fue chasse de la Ville; on pil-la son Palais; & la désunion de la Noblesse & du Peuple en fut confidérablement augmentée. Les Populaires avoient Martin de la Torre pour Chef; & Paul de Sorefina l'étois des Nobles. Le Peuple choifit alors pour son Capiraine le Marquis Manfred Lancia, qui vint, avec 1000 Chevaux, rem-plir cète place. Voilà ce que les Annales de Milan difent ; mais Galvano Fiamma difere cète dangereufe nouveauté jufqu'en 1256, que les mêmes An-nales en parlent une se-

conde fois, Année 1257, p. 304, Le Roi Conrad, aiant fais conduire un grand nombre de Machines de guerre devant Naple, en continua vigoureusement le fiège; &, come il y entroit de tems en tems des vivres par la mer, il la priva de cète ressource au mois de Mai, par un grand nombre de Galdres, qu'il fit venir de Sicile, & qui bloquerent le Port, Il fit doner un asfaut general, le 25 d'Avril, en promètant triple paie à la Nation, qui la première entreroit dans la Ville: mais il y périt 600
Sarasins, & presque autant d'Allemans; ce qui
fit que, renonçant à prendre Naple par force, il
résolut de l'avoir par samine. Les Assiégés en effet furent réduits aux nouritures les plus viles & les plus dégoutantes; &, ne pouvant plus y tenir, ils se rendirent à discretion vers la fin de Septembre, come le Journal de Spinelli le dit, ou plustos le 10 d'Octobre, ainsi que porte la Chronique de la

dant le Roi fut conseille d'effaier fi la consommation du Mariage ne le feroit pas changer de dispo sition à l'égard de la Reine. L'aiant donc fait conduire à Saint - Maur des Foiles pres de Paris, il Palla trouver ; & , s'étant mis dans le même lit, il en fortit peu de tems après; & la prit en si grande a-version, qu'il pouvoit à peine soustrir qu'on la nomat en sa présence. La Reine cependant affuroit que le Roi l'avoit rendue Femme : mais le Roi difoit hautement qu'il n'avoit pas pu s'aquiter avec elle du devoir de Mari. N. L. Aiant done fait

affembler l'Archevêque de Rheims, alors Legar Apostolique dans sa Province, & quelques Evéques; il leur fie dénoncer son mariage, la Reine ne sachant rien de ce qui se faisoit, parcequ'aiant renvoié ceux qui l'avoient acompagnée, elle étoit restée presque feule; & parcequ'elle ignoroit absolument la Langue Françoise. Quelques Té-moins aiant assuré par serment l'affinité, l'Archevêque prononça sur le champ la Sentence de Divorce. Lorfque, par le moien d'un Interprête, on en instruiste la Reine; étonée au delà de ce qu'on dire, versant des larmes, & poussant des sanglots, elle s'écria: Male France! Male France! ejoutant: Rome, Rome. C'eft tout ce qu'elle pouvoit dire en François pour rejeter une pareille Sentence, & pour en apeller au Siège Apostolique. Le Roi la fit aussi tôt après sortir du Rojaume de France, & déposer en quelque sorte dans un Monastère de Filles hors des frontières.

N. LI, L'injustice de cète Sentence révolta beaucoup de gens, & surtout pres-que tous ceux qui araiPRINCES contemporains, SAVANS & ILLUSTRES.

Martin Fernandez, par qui les Mahomérans de Mora furent très incomodés. Musie Alfonse, n'o-sant se présenter devant le Roi, voulut réparer sa faute; &, par le moien de grand nombre d'Amis qu'il avoit, il raffembla beaucoup de Troupes, que Tolede, Guadalaxara, Ségovie, Avila, Talavera, Madris & plusieurs autres Villes lui fournirent. Il fit avec elles des courses continuèles dans les Etats des Mahométans, dévasta tout le pais, sorcombats, & fit un très riche butin. Alfonse VIII, en 1142, envoia Rode-rie Fernandez, Gouverneur de Tolede, faire une incursion sur les Terres des Mahométans; &, dans le même rems, il ala suimême, avec une Armee considérable, assiéger Coria; ce qu'il exécuta si promtement, qu'on ne put y faire entrer, ni fecours, ni vivres. Bientot les Affiégés, également incomodes de la famine & du jeu des Machines de guerre, députerent au Roi pour le prier de ceffer toute hostilité, sous l'ofre qu'ils faisoient de lui remètre la Ville si, dans 30 jours, ils n'étoient pas secourus. Il accepta leur proposition; & les Assigés envollerent demander du secours aux Alcaides de Séville & de Cordone: mais les trente jours expirèrent sans que le secours parût; & la Place se rendit dans le mois de Juin, après 2 mois de siège. Alfonse y fit son entree. Les Eveques, qu'il avoit avec lui, purifierent la grande Mosquee, qu'ils dédièrent sous l'invocation de la Vierge; &, come la Ville autrefois avoit êre Siege Episcopal, ils la rétablirent dans sa Digni-

tans à se rendre; car la Place, par fa firmation meme, étoit très forte; & les Affièges ne pouvoient pas, pour leur défense, manquer de courage & d'audace, aiant Roger Sclave à leur tête, ni de prudence & de bons conseils, aiant Tangrede avec eux. Les fréquens affauts des Affiégeans ne faisoient aucun mal aux Affieges; & les fréquentes sorties de ceux-ci, qui décendoienz hardiment pour ataquer l'Armée, ne lui caufoient point, ou lui causoient peu de préjudice. Car le Roi, fachant que son neveu Tancrède, prévoioit, par le moien de l'Astrologie, les jours utiles, soit aux Affiegeans, soit aux Affieges; &, faisant luimême chercher ces mêmes jours avec le plus grand soin par ses Astrologues, indiquoir à ses Amis ceux auxquels il prévotoit que les Ennemis décendroient de la Place, ann qu'ils averrissent l'Armée d'être en garde contre leurs subites sorties. Les choses trainèrent ainsi durant quelque tems: mais la diffention, qui se mit dans la Place entre les Seigneurs & le Peuple, coupa cours aux dincul-tes. Roger & Tancredo vouloient & conseilloient que l'on mit ensemble tous les grains,qu'il y avoit dans le Château, pour les diftribuer, par égales portions, tant aux Soldats, qu'eux Habitans : mais le Peuple refusoit d'exposer ses provisions en public; & vouloit qu'on aflignat à chaque Habitant un Soldar, pour leur fournie dans leurs Maisons ce done ils auroient besoin. Cète proposition fut suspecte aux Gens de Guerre, qui la prirent pour la marque d'une fidélité chancelante. Ce fut ce qui mit entre gnotene Dieu, & aimojent ce par le facre d'un nou- le Peuple & les Gens de

EVENEMENSI Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

avec l'Historien Romoald. Archevêque de Sa-Ierne, & Roger, Comte d'Andrie, Grand-Conêtable & Justicier de la Pouille, Plémpotentiaires du Roi Guillaume au Congrès. Ils arivent à Venise le 20 ou le 24 du même mois. Le Pape y dêcend au Monastère de Saint-Nicolas-al-Lido. Le lendemain, le Doge Sébastien Ziani, les Patriarches d'Aquilée & de Grado, les Evêques leurs Sufragans, le Clergé, les Nobles, & presque tout le Peuple y viènent prendre le Pape, pour le conduire d'abord à Saint-Marc, ensuite au Palais du Patriarche. L'Empereur étoit à Césène, d'où l'Archevêque de Magdebourg & 2 autres persones viènent de sa part complimenter le Pape; & le prier de changer le lieu du Congrès, qui devoit se tenir à Bologne, où l'Archevêque Christian, que les Bolonois avoient raison de hair, auroit êté vu de mauvais œil. Le Pape, ne voulant rien décider que de concert avec les Confédérés, leur mande d'envoier des Députés à Ferrare, où lui-même se rend pour le Dimanche de la Passion. On dispute, pendant plu-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

voir par une reddition volomaire, il reprit le che min de la Pouille, au mois de Septembre. On l'acufa de trahifon & d'intelligence avec les Romains, qui, fachant qu'il s'étoit retiré, coururent pourvoir ce Chareau d'une augmentation de vivres. Cependant le Pape, étant alé de Rieri à Pérouse, écrivie aux Ville de la Ligue Lombarde u de ne se point for-11 malifer, ni se montrer m jaloufes de ce qu'il étoit n avec l'Empereur dans um ne liaifon d'amitié, que 1) le besoin de ses Afaires 1) exigeoit, & qui ne por-1) toit aucun préjudice aux vileurs.Il les exhorta même 1) à ne se point oposer aux " Troupes Allemandes, 1) qui devoient venir à son 1) secours 1); & leur conseilla de plus u d'envoier n des Députés pour trai-1) ter d'acomodement avec 3) l'Empereur 3). Il ariva depuis que les Romains, entraînes par leur haine, alèrent, suivant leur coûtume, ravager le Territoi re de Viterbe. Un grand nombre d'Allemans, amateurs de la Liberté Ecclésiastique, laissés par l'Em pereur au fervice du Pape, étoient prêts à bien défen dre cète Ville. Le Moine Godefroi dit que l'Empereur mit des Troupes dans la Ville de Viterbe. Riwaldin'a pas fair atention à ce passage. La même chose eft affurée par Mathieu Paris, qui relève & gonfle trop la bataille & la victoire qui suivirent. Ces Allemans, gens très braves, aiant encouragé le Peuple! de Viterbe, fortirent har-diment fur les Romains,

ROIS, & autres SOUVE. RAINS en ITALIE.

Mines; & que l'Armée Allemande, étant entrée, répandit en abondance le fang des Habitans. Spinelli dit aussi que Conrady fir grande justice, & grande tuerie. Il y a de quoi s'étoner que Pierre de Curbio, & Sabas Malafpina , tous deux Ecrivains du Parti du Pape, n'aient rien dit de ce massacre, qui certainement ne devoit pas échaper à leur plume, Mais Barthelmi de Neocastro, Auteur de ce même siècle, en parle dans son 3°. Chapitre; & ce fut ce qui fie concevoir aux Napolitains une haine implacable conire la Maison de Souabe. la Chronique de la Cava dit seulement que Conrad. envoia beaucoup de Napolicains en exil; & d'ailleurs il n'est pas douteux qu'il fit abatie & rafer les beaux murs de Naple & de Capoue, afin d'ôter à ces Peuples l'envie de se révolter. Ensuite, il ala cé-lèbrer les sétes de Noèl, & tenir un Parlement des Barons du Rosaume à Melfe. Ces prospérités de Contad furent eause que le Pape & sa Cour comencèrent d'ourdir, cète an-née, une nouvèle trame pour la ruine de la Maison de Souabe. Innoce: t envoïa en Angleterre Albert de l'arme, un de ses Domestiques, ofrtr la Cou-rone de Sicile à Richard, Comte de Cornouaille, frère du Roi Henri III, lequel étoit un Prince riche. Cète négociation sou-frit des discultés; soit, come le veut Pierre de Curbio, qu'elle vint à se découvrir, & que Charle, Comte d'Anjou & de Provence, frère du Roi de France, s'ofrit au Pape; foit que le l'ape, ne troules mirent en déroute, en vant pas en Angleterre de tuèrent beaucoup, & firent bones dispositions, propoun plus grand nombre de sat au Comte d'Anjou de

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

la Justice. Le bruit, ou pluftor l'infamie de cète adion, parvine jufqu'à Celeftin, alors Pipe. Informe plus pleinement & plus certainement de la vérité par Miltre Melion, Prê tre-Cardinal du Titre des Saints-Jean-&-Paul, lequel revenoit de France, il annula cete Sentence, parcequ'il étoit no oire, & qu'on ne put cacher par aueune espèce de tergiversation, qu'elle avoit été ren due fans examen, & fans l'observation d'aucune tegle, contre une persone qu'on n'avoit point entendue, & qui n'avoit eu qui que ce fut pour la défen-dre. Il défendit, en même tems, au Roi par ses Non-ces & par ses Lètres, de prendre une autre Femme Mais, autant ce Pape a voit fait voir de sévérité d'abord à cet égard , auzant à la fin fit-il voir de douceur; bien que le Roi de Danemarc, Frère germain de la Reine, le priat, par d'honorables Députés, de forcer le Roi de France à reprendre celle qu'il avoit injustement renvoiée, il ne put jamais l'obtenir. Il soufrie meme qu'après sa défense, ce Prince, non sans causer beaucoup de scandale, prit & gardât une nouvele Femme, fille du Duc de Meranie, Princesse à la vérité d'une très grande beauté.

N.LII.Le Papelnnocent, devenu successeur de Celeftin, eut auffi-tot soin d'avertir souvent le Roi de France, par ses Lètres & par le ministère de l'Evêque de Paris, a d'éloi-3) gner de lui celle, dont, 3) après la défense de l'E-3) glife, il avoit surcharge 3) sa Maison, & de rece 3) voir dans la grace con-3) jugale celle qu'il avoit b) illégicimement cru de-3) voir écarter, après l'a 3) voir époufée légitime-

vel Evêque. Les Mahometans, consternée de la perre d'une Place si considérable, abandonèrent le Chareau d'Abalora, que les Habitans de Salamanque & d'Avila détruifirent aussi tot. Les Alcaides de Séville & de Cordoue ne purent pas sans donte secourir Coria, parceque Roderie Fernandez les tenoit en alarmes par les tavages qu'il faisoit sur les frontières de l'Andaloufie avec toutes les Troupes de fon Gouvernement. Ils n'oscrent cependant pas, non plus que les autres Alcaides de cète vaste Province se présenter devant lui pour le combatre; de torte qu'en se retirant, il emmena 10 mille Prifoniers, avec un builn im-mense. Musie Alfonse continua de se diftinguer de fon côté par divers exploits; ce qui fut caute que le Roi, Paiant mandé, lui dona des marques de son estime, & le noma Sous-gouverneur de Tolède. Ce brave Gentilhome fe montra digne de cète Place, dès le mois de Mars de Pannée suivante. A la tête de 200 Chevaux & de mille Fantasiins d'élite, tirés principalement des Troupes de Tolède, d'Avila & de Ségovie, il ala faire le dégat dans le Territoire de Cordone, tua grand nombre de Maho-mérans, & sit beaucoup de Prisoniers, avec un butin très confidérable. Dans ce tems-là même, les Alcaides, Aben-Aquel de Cordoue, & Aben-Céta de Séville avoient uni leurs Troupes pour aler faire une incursion. Un Prisonier, échapé du Camp de Mufie Alfonse, les instruisir de ce qu'il avoit fait dans le Territoire de Cordoue; &, fur le champ, aiant groffi leurs Troupes

guerre une division qui fur portee si loin, que le Peuple effaja de se rendre au Roi & d'en introduire secrétement les Troupes dans la Ville. Mais Roger Selave & ceux qu'if avoit avec lui, s'étant a- perçus de l'intention du Peuple, & ne pouvant plus comter for rien, resolurent de traiter euxmême avec le Roi, & de lui rendre la Place à condition qu'il leur permît de se retirer sains & faufs; ce qu'il leur acorda d'autant plus volontiers, qu'il n'espéroit pas avoir la Place fitor, & que, force par les circonstances, il se proposoit de paffer au plustor en Italie. Tandis que des troubles si frequens agicoient la Sicile, Robert, Comte de Loritello, s'emparant de la portion du Rosaume en deça du Pharesavoit poufle les ulurpations jusqu'à Orgeolo sur les confins de la Pouille & de la Calabre ; & les Comtes, que les crimes de l'Amiral avoient d'abord fait révolter, désespérant que le Roi leur sit grace, s'étoient joints tous à Robert, à l'exception de Gilbert, Comte de Gravina, qui, par les prières de la Reine, dont il étoit parent, avoit obtenu sa grace; &, s'étant détaché du parti des Comtes, coman-doit l'Armée du Roi dans la Pouille, pour retarder, autant qu'il pouroit, les progrès impérueux du Comte Robert.

La Comiesse de Catanzano s'étant aussi déclarée dans la Calabre pour ce Comte, avoit muni le très fort Chateau de Taberna des Soldars & des provifions nécessaires, afin que, s'il arivoit que le Roi passat le Phare, elle put, avec la Mère, s'y retirer en sureté. Le Roi aiant, 3) ment; ne lui refusant pas I de celles des Quartiers I suivant la capitulation.

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

sieurs jours, sur le lieu du Congrès. Les Lombards vouloient absolument Bologne, & les Ministres de l'Empereur demandoient Venise, Ces derniers l'emportent, & le Pape retourne dans cère Ville, le 9 de Mai.Les Conférences durent jusqu'au mois de Juillet. Les Actes en subsistent; & nous aprènent que l'Empereur avoit alors dans fon Parti les Villes de Crémone, de Pavie, de Gène, de Tortone, d'Asti, d'Albe, d'Acqui, de Turin, d'Ivrée, de Ventimiglia, de Savone, d'Albenga, de Casal-Saint-Evaise, de Mondevi, de Castel-Bolognase, d'Imola, de Faënze, de Ravenne, de Forlì, de Forlimpopoli, de Rimini, de Césène, & de Castrocaro; les Marquis de Montferrat, de Guasto, & de Bosco; & les Comtes de Biandrate & de Lomello. Ces Seigneurs & ces Villes avoient leurs Députés aux Conférences. De la part des Confedérés, il s'y trouvoit ceux de Venise, de Trévise, de Padoue, de Vicenze, de Vérone, de Brescia, de Ferrare, de Mantoue, de Bergame, de Lodi, de Milan, de Come, de Novare, de Verceil, d'Alexandrie, Henri, Roi des Romains, fauffe, Si c'ésoit avec fos-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

Prifoniers. Ils passèrent ensuite dans la Sabine, & réduisirent de nouveau ce pais à l'obéissance du Pape. On n'en fut aucun gre cependant à Frédéric, & l'on continua de crier contre lui. P. 220. De nouveaux nuages, qui s'élevè-rent depuis, firent dispa-roltre toutes les bones dispositions. On eut quelque soupçon en Italie que le Roi Henri, fils de l'Empereur, se disposoit en Allemagne à se révolter contre son Père. Le Moine Godefroi dit netement sous cète année: Le Roi Henri tint & Roppart, avec certains Princes, une Affemblée, où quelques Mé-chans lui conseillèrent de s'oposer à l'Empereur son pere; ce qu'il fit; & deslors il comença d'engager par menaces, par prieres, ou par argent tous ceux qu'il put, de lui prêter fecours contre fon pere; & il en trouva beaucoup. On ne peut pas dou-ter que les Milanois, & les autres Confedérés de Lombardie, sollicités par Henri, prirent part à cète Conjuration; fi pourtant le premier feu ne fut pas alumé par les Milanois, Certainement ils durent contribuer à féduire ce jeuce Prince, en lui promètant de le mètre en posses-fion du Rosaume d'Italie. En conséquence, il s'engagea dans une carrière, qui le conduifit à tomber dans un précipice, d'où rien ne put le retirer. Nous aprenons des Annales de Milan que , cète année, Manfred, Comte de Cortenuova, Podestà de Milan, & 2 Juges, au nom de la Comune de cète Ville, jurérent fidélité à

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

traiter avec lui ; certainement il parolt que dès-lora Charle s'ocupa de cète Afaire. Il ariva depuis que le Roi Henri traita pour obtenir cète Courone à son second Fils Edmond, & sit à ce sujet de grandes promesses. Pierre de Curbio dit que le Pape conelut avec se Roi, qui co-mença sur le champ à faire ses préparatifs pour l'exé-cution du Traité. Le Rinaldi raporte, au contraire, fous cète année, les conditions auxquèles le Pape ofroit au Comte d'Anou le Roiaume de Sicile, le Duché de Poui le, & la Principauté de Capoue. Albert de Parme y est nomé come Legat du Pape. Quoi qu'en ait esu cet Auteur, je tiens pour certain que ce Document apartient au tems d'Urbain IV, & noa à celui-ci. P. 306. Innocent IV, follicité par les Romains, étant rentre dans Rome su mois d'Octobre, le Roi Conrad y envoia le Comre de Montfort, fon Onele, & d'autres Ambaffadeurs pour apaiser le Pape, 6 pour en obtenir l'Inveftiture du Rojaume.

Année 1254, p. 307. Pendant que le Roi Conrad sijourzoit à Melfe, Henri, son frère légitime, né d'Isabelle d'Angleterre, jeune Prince dout de belles qualités, le vint voir; &, tombant malada dans le même tems, il mourut. Le bruit courut bientôt que Contad avoit, par le poison, ôté du monde ce jeune Enfant; & le Pape Innocent n'oublia pas de faire valoir ee soupçon pour décréditer Conrad auprès du Roi d'Angleterre, d'Henri. Conrad onele au contraire n'oublia rien pour faire eroire qu'une imputation fi noire écois

PRINCES contemporains.

39 toutefois la permission a-3) cordée par le Droit de 51 faire entendre ce qu'il 3) euroit à proposer , après 3) avoir remis sa première 3) Femme dans fon état ; & 3) protestant auffi que, bien 9) qu'il lui füt très facheuz 9) de chagriner ce Prince 97 en quoi que ce fut, il de-3) voit cependant, parce-3) qu'il lui faloit déférer 3) pluftot au Roi du Ciel 3) qu'au Roi de la Terre, 3) proceder en tout, ainfi 3) que la Ratfon l'exigevit, 3) fans aucune acception 3) des Persones 11. Après avoir été souvent averti, le Roin'aiant pas voulu confentir à ce qu'il lui demandoit, il ordona, par une Lètre Apostolique, au Legar ( Pierre ), nomé ci deffus, a de soumètre, mal-3) gre tout obstacle d'Ap-9) pellation, à l'Interdit 2) Eccléfiastique tout le 2) Rosaume de France, 2) ensorte qu'on n'y célè-2) brât aucun Office divin, 37 hors le Batéme des En-9) fans, & la Pénitence des 3) Mourans 1), afin d'effaier fi cète peine ne feroie gas changer d'avis au Roi. Il y auroit fans doute beaucoup de choses à dire fur la liberté scandaleufe, que les Papes ont prife si longrems, de pu-nir les Peuples des faures de leurs Sonverains. Je m'en abstiendrai, parceque tout ce qu'on a deja vu de leur part dans cet Ouvrage, fait affés conoître, que cet abus du Pou-voir sacré, fruit d'une Politique aussi constante, que contraire à l'Evangi-le, tendoit à l'établifement de cète autorité fans bornes, qu'ils s'atri-buoient, & qu'ils s'atribueroient encore, si les Puissances séculières & les Puiffances Ecclesiafilques, plus éclairées sur leurs droits, qu'elles ne l'é-

dans lesquels ils étoient, ils alèrent chercher Mune Alfonse. Il ne les eur pas plustôt aperçus, que, se postant sur une hauteur, apellée la Mora de Montelo, il fit 2 batail-lons de sa petite Troupe; les encouragea d'une manière très pieuse; & fit vœu de doner à l'Eglise de Tolède la dixième partie des dépouilles. Les Mahométans, qui s'aprochoient en ordre de bataille, comtoient fur leur grand nombre. Mufie Alfonse, qui les atendoit de pied ferme, vosant que leur Corps le plus considerable etoit celui qu'Aben-Céta comandoit, fondit impétueusement dessus; &, des le premier choc, Pierre Alvaeil & Robert de Mongamariz, l'un & l'autre de Tolede, eucrent Aben-Ceta, dont ils coupérent la tête. La mort de cet Alcaide ne fut pas plustot sue du reste de l'Armée, qu'Aben-Aquel & les autres Chefs, désespérant de la victoire, se batirent en retraite. Musie Alfonse tomba sur leur Arrière - garde; &, d'un coup de lance, abatit Aben-Aquel, à qui l'on coupa la tête. Quelquesuns des autres Chefs, & plusieurs milliers de Mahométans furent tués dans le combat & dans la retraite On fit aussi beaucoup de Prisoniers. Quelques Enseignes, grand nombre de Chevaux, & tout le bagage restèrent aux Vainqueurs. Les têtes des 2 Alcaides furent miles au bour des Piques de 2 étendarts, & celles des aurres Chefs furent placées fur de simples piques. Leurs Corps forent re-mis par Music Alfonse à quelques Prisoniers, pour qu'ils leur donaisent la sepulture. Mufie Alfonse ren-

SAVANS & ILLUSTRES.

laisse retirer les Ennemis, reprit possession de Buteria, qu'il détruifit; & qu'il defendit que l'on habitat desormais. Bientot après, aiant augmenté son Armée, dans le deffein de patier en Pouille, il res Taberna. Mais, avant de partir, dans la crainte de rencontrer dans la Calabre des obstacles imprévus, il en fit venir en Sicile Roger Martorano, perlonage d'une grande auto-rité dans son pais; lut reproche d'être un Traitre; le fit emprisoner; & contre l'Ordre judiciaire, fans qu'il eut êté convaincu de trabifon, ou qu'il se fut solemnelement & dans la forme de Droit avoué coopable, il lui fié crever les ieux. Il conduifit ensuite son Armée devant Taberna. La vue de ce Chateau, fitoé fur une hanteur très élevée & très peu favorable aux nperations d'un fiège, fix déseipérer rout le monde de pouvoir le prendre, & penser qu'il étoit plus à propos de paffer dans la Pouille pour des choses beaucoup plus importantes, de laiffer là Taberna jusqu'au retour, & de me pas y perdre inutilement beaucoup de tems. Mais le Roi protesta constantment qu'il ne se rerireroit pas que la Place ne fire prise; &, le jour même; il ordona que les Gens de cheval & les Fantaffins le miffent sous les armes, & montassent rapidement à l'araque de la Place.Les Affiégés, en ierant de deffus les murailles de gros quartiers de pierre & précipitant en bas des toneaux garnis de clous très pointus, qu'ils avoient fafpendus aux murs, renversoient, écrasoient sans peine la multitude de ceux qui gravificient le long du posoient pas des obsta- l'en come en triomphe à qui gravissoient le long du posoient pas des obsta- l'alède; & s'aquita de son l'rocher. Il y en eut beau-

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

de Carsino, de Belmonté, de Plaisance, de Bobbio, de Bologne, de Reggio, de Parme, de Doccia, de San-Cassano, de Modène, & de plusieurs autres Villes, avec ceux des Marquis d'Este & du Marquis Obizzon Malaspina. L'Empereur prétendoit que les Lombards observassent à la lètre te que l'on avoit règlé, fur l'avis des Docteurs de Bologne, dans la Diète de Roncaglia de 1158; ou que du moins les choses fussent remises sur le pied qu'elles ctoient, lorsque l'Empereur Henri III vint en Italie. Les Confé dérés demandoient au contraire que les choses restassent come elles avoient êté sur la fin du règne du même Em pereur, tems où les Villes d'Italie avoient comencé de se mètre en liberté. Ils ofroient de faire pour l'Empereur tout ce qu'ils avoient fait pour ses prédèces-Seuts Henri IV, Lothaire II, & Conrad I. Le Pape, voiant l'impossibilité de concilier des prétentions si contradictoires, propote une trève. L'Empereur, après l'avoir rejetée avec colère, fait dire ensuite en secret au Pape, « Qu'il consent de fai-

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

fils de l'Empereur Frédéric Roger. Et pour lors il se nt, a la prière du Pape, une forte Lique contre l'Empereur, Pere d'Henri, entre Henri lui-mêmé & les Milanois. Et les Milanois promirent de lui doner à Milan la Courone de fer, qu'ils n'avoient jamais voulu doner à son Père. L'Auteur de ces Annales fait clairement entendre qu'il avoit vu les pièces, qui concernoient ce fait. Galvano Fiamma, Ch. 2643 parle du même fait, hors de place, à l'année 1231, & die aussi qu'il y eut, à la prière du Seigneur Pape, un Traite fait entre Henri, Roi d'-Allemagne & les Milanois. L'Auteur Anonime de la Vie de Gregoire IX, pouroit aussi doner lieu par ses exagtracions grandes de la perfidie de Frederic envers Gregoire, de penser que ce Pape mie la main à ce Traité. Mais l'indignité du fait, & la sagesse de Gregoire sufi sent pour nous persuader que ce n'est là qu'un vain bruit populaire. D'ai. leurs, si l'Empereur avoit en le moindre indice de la chofe, queles plaintes, quels cris n'auroit-il pas fais; lui qui s'exhaloit fi souvent en investives contre les Papes? Enfin, come nous le dirons, le mêmeGregoire vini au secours defrederic, pour étein dre cet incendie. Le Moine de Padone, en péchant auffi contre la Chronologie, die à l'année 1231, 11 Que o les Milanois firent une 1) Ligue avec le Roi Henii n contre son Pèren. Il a. joure, ce qui sans doute est plus croiable, que ce jeune Prince, mal confeillé, trama contre son Pere, parce.

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

dement ou non, Dieu seul en peut juger. Ce qui n'est pas douteux, c'est que, dans ce tems-ia, Convad charges la Poulle de contribucions & d'autres corvées; & que les Sarafins, ou les Allemans aioient faire paier avec usure les Terres & les Villes paresseuses à paier. Ce fut dans cète ocafion, qu'Ascoli, Bi onto, & d'autres Villes furent mifes à sac; & si Minfred, Prin-ce de Tarente, n'y eut pas pourvu par ses bones manières, tout ce cancon étoit à la ville d'être détruit. Mathieu Paris parle, fous cète année, d'une ba-Pape, comandée parle Cardinal Guillaume, neveu d'. innocent IV, & celle de Conrad, où le Pape perdis 4 mille Jomes. Peut être veut-il parter d'une Action, que l'on verra plus bas: mais qui ne mérite pas d'étre apellee fanglante, & moins encore grande. Le Pape cita de nouveau Conrad à comparoître à Rome pour y prouver, s'il le pou-voit, son innocence. Ce Prince y envoia de nouveau le Comte de Montfort, auquel il joignit Thomas, Comte de Savoie, pour exposer ses raisons & pour obtenir un aelai. Mais, le Jeudi-Saint, le Pape confirma sa Sentence d'excomunication, en y ajoutant des clauses plus fortes. Conrad cependant fe préparoit à resourner en Allemagne pour faire la guerre à Guillaume de Hollande, son compétiteur, lorsqu'il tomba malade auprés de Lavello; &, fans être absous de l'excomunication, succomba sous la violence de la maladie, à la plus belle fleur de fon âge, le 21 de Mai, dans la nuit de l'Ascension. On crut communément que fa qu'il paroifloit que l'Em- | mort fut l'ouvrage de Man-

cles, que la Cour de Rome, par les tentatives qu'elle ose encore hazarder, oblige de rendre de plus en plus infurmortables. Pour parvenir au but que les Papes se proposoient, la perniciente Politique, qui les guidoit, vouloit qu'à mesure que l'occasion s'en présentoir, ils semaifent la division entre les Princes & leurs Sujets. C'étoit l'unique motif de ces Interdits fi fréquens, qui ne nous paroiffent pas aujourd'hui moins ridicules, qu'ils n'étoient scan daleux ]. Le Légat aiant dona assemblé dans la Ville de Dijon un Concile d'Archeveques, d'Abbés & de beauco p d'autres Persones; le Roi, qui pres-fentit, que le Légat aloit procèder contre lui, sit a-peller au Saint-Siège par fes Deputes. Le Legat, fans déférer à l'Apel, diféra jusqu'à ce qu'il pui exécuter ailleurs les ordres du Pape. Enfin, aiant afsemble beaucoup d'Archevêques (& d'Evêques) à Vienne, parmi lesquels il y en eut quelques - uns du Rosaume de France, il publia par ses Letres, dans lesquèles il inséra l'Ordre du Pape, la Sentence d'In terdir, a pour que tous les 9) Prélats des Terres du 3) Roi de France l'obser-3) våssent eux même, & par 3) leurs Lètres ordonassent 37 qu'on l'observat 11; ajoueant, it Que si par hazard 3) quelques uns des Eve-3) ques ofoient contreventr '2) à cète Sentence, ils sûf-3) fent qu'ils étoient suf-2) pendus des Fonctions E-9) piscopales 11. De plus il déclara, et les autres de 3) quelque Ordre ou Digni 2) té qu'ils fussent, (les-2) quels se trouveroient 2) dans le même cas), 3) totalement privés de leurs 3) fonctions & de l'admi-3) nistration de leurs Benéb) fices ; & les eila tout,

PRINCES contempo ains. | SAVANS & ILLUSTRES.

vœu en présence de la Keine Berengere & de l'Archeveque Raim ind. Quand on fit entitie le parrage du butin, il en fut distrait une partie confiderable pour l'envoier à l'Ellise le S. Jaque a Compostelle. Les têtes d'Aben Aquel & d'Aben-Céta fure: t exposees sur le haut du Palais: mais la Reine les tit ôter, mètre dans un cercueil, & porter aux Femmes de ces 2 Aicailes. Le Roi Texéfin, qui pour lors étoit à Maroc, instruit de la perte de tant de braves gens, etablit Aben-Gama Gouverneur Général de soute l'Espagne Mahométane; & lui fic paffer des sommes confidérables pour faire des levées, avec ordre de ne point quiter les armes, nu'il n'eut vangé la mort des 2 Aleaides. Aifonse VIII cependant raffemble toutes fes Troupes à Totède, & va camper sur le bord du Tage, après avoir nvoie Musie Alfonse & Martin Fernandez s'enfermer avec un gros detachement dans Piedroregra, pour empêcher les Infidèles de faire de ce cocé-là quelque irruption, & de fortifier d'avantage le Chateau de Mora. Durant le mois d'Août, le Roi détruit toute la camp gne dans le Roiaume de Cordone, y tue ou fait Pritoniers un très grand nombre de Mahometans, penètre jusque dans les environs de Carmone & de Séville, & revient, par l route de Talavera, charge de butin. Pendant ce tems, Farax Adali, Alcaide de Calairava, s'unit avec quelques autres, & s'avance dans le Roiaume de Tolède, pour jeter dans Mora des secours d'Homes & de vivres, & prendre Mufine Alfonse dans P edra-negra. Celui ci foitir du Chateau, le 1 d'-

coup de tués; & les autres, outres de facienes, charges même de contusions & de blessures, re-jo gnirent l'Atmée, Quelques jours après, le Roi comanda qu'on prit les armes, & que l'on fit une seconde tentative. Ils le jètent tous ensemble sur la hauteur, au son de la trompète; & d'abord ils s'emparent, après de grands éforts, d'un ter-tre fort élevé, qui tou-choit au mur de la Place, & dont le haut formoit . en s'etendant, une petite plaine. Ensuite, quand on eur aporté des échèles, ils montèrent du premier affaur fur les murailles, non fans courir beaucoup de danger. Je ne vois pas coment on put si facile-ment se jeter dans cère Piace, à moins que les Affices, par une confiance téméraire en la force de cet endroit, ne le gardaffent avec beaucoup de négligence; car il ne se fit rien là par la trahison, on per la discorde des Habitans.La Garnison & toit composee d'un grand nombre de gens de cou-rage; & les Chefs, étant, par beaucoup d'experience, très instruits de toue ce qui concerne la guerre, ne manquoient, ni de courage pour ofer, ni de prudence pour le précautioner. Ce qu'il y a de cer-tain, c'est que les Sol-dats pillerent miserablement & honteusement ce te Place; & que la Comtesse, sa Mère, & les Chefs de Pentreprise Alfier & Thomas, oncles de la jeune Comiesse, avec presque tous les autres Gens de guerre furent pris & conduits au Roi. Alfier fut envoie fir le champ au fuplice. Thomas fut pendu depuis à Messene. Des autres Militaires, les uns eurent les mains coupées, Aout, avec 40 Homes les aurres furent privés EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

m re une trève de 6 ans 3 avec les Lombards, 3 & de 15 avec le Roi 3 de Sicile, pourvu que so le Pape lui cède pour >> 15 années la jouissanso ce des Biens de la > Comtesse MATHIL-DE, qui retourneront » ensuite à l'Eglise Romaine ». Le Pape & les Plénipotentiaires de Sicile acceptent la propolition. Les Confédérés murmurent; & se plaignent, avec raison, que le Pape les facrifie: mais ils sont forces d' accèder au Traité. L'on n'êtoit pas encore convenu de tout, lorsque, dans les premiers jours de Juillet, Frédéric ariue à Chioggia. Le Peuple de Venise veut aussitôt l'aler prendre pour l'amener dans la Ville; le Pape & les Ministres de Sicile en sortent; & les Députés des Confédérés partent pour Trévise: mais le Dogé, par la sagesse & sa fermeté, contient le Peuple; empêche le Pape & les Plénipotentiaires de s'éloigner; & gagne assés de tems pour faire jurer conditions de l'entrevue du Pape & de l'-Empereur. Frédéric arive à Venise, le Dimanche 24 de Juiller. Le Pape envoie au de-

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

pereur aimoit & favorisoit plus que lui le jeune Conrad. On peut, sur les observations de Muratori, trouver probable que Gregoire IX ne prit aucune part à l'afreux complot du Roi Henri : mais ces mêmes observations ne sunsent pas pour mètre à cet egard la Cour de Rome à l'abri de tout soupcon. Nous avons vu cè te Cour engager Henri IV à détroner son père Henri III; & tout le monde sait qu'elle ne change jamais de Maximes.

Année 1235. P. 223. L'Empereur, pour aler mè-tre ordre à la révolte du Roi Henri, fon fils, fit cete année, le voiage d'-Allemagne, avec fon fe-cond fils Conrad. Il paren de Pouille après Paque, acompagné de 3 Arche-vêques & de quelques autres Seigneurs, qu'il ren-voia chés eux à son arivée à Fano. Il portoit des Lètres du Pape, qui recoman-doient aux Allemans d'é tre fidèles à l'Empereur, come ils le devoient. Il ne mena point d'autres Troupes que sa Garde, sachant bien qu'avec de l'argent, on ne manque point de Soldaes; & que, pour surmonter toutes les dificultés, il n'y a rien de mieux, que l'or. Aussi ses cofres en étoient-ils bien pourvus. Il s'embarqua, dans le cou-rant de Mai, à Rimini pour Aquilee; &, contila paix, & règlet les nuant de la fa route jufqu'en Allemagne, il y ariva fans aucun obstacle, & fur reçu des Princes & des Peuples avec toutes sortes d'honeurs. Le jeune Roi Henri, voiant alors que persone ne remuoit en sa faveur, ala se jeter aux

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

fred, qui le sit empoisoner par le Miure Jean, Coa mandant des Sarafins, & Favori de Conrad , cane pour se vanger de la perie de ses Etats, que pour s'ouvrir un chemin au Trône de Sicile. Mais Conrad avoit un fils, apellé Con-radin, que la Reine Isabelle, sa femme, avoit mis au monde en Allemagne le 25 de Mars 1252, à qui le Rolaume apartenoit; & par son testament, il avoit nomé Gouverneur de Si. cile Berthold, Marquis d'Hoemburch, & non Manfred, qui montra même de l'aversion pour cet emploi. Tout cela parole s'acorder mal avec le dessein qu'on lui suposoit. Ce qu'il y & d'étonant, e'est que les Ennemis de la Cour de Rome n'aient pas atribué ce fait à Manfred, come Mathieu Paris assure qu'ils avoient déja fait à l'ocafion du poison, done précédemment à Conrad. Dans l'impossibilité de s'assurer en pareil cas de la verité, c'est asses de raporter ce qui s'en dit alors & longtems après, spécialement par les Ecrivains Guelfes, ennemis de Manfred. Berthold, nomé Gouverneur du Rojaume, s'empara de tout le trésor de Conrad; & , parceque ce Prince avoit, par son testament, recomande son fils Conradin au Siège Apostoli-que, & chargé le Mar-quis d'Hoemburch de faire tout son possible pour le mètre dans les bones graces du Pape, afin qu'il put succèder au Rojaume de Sicile, ce Marquis envois sur le champ des Députés au Pape: mais ils ne trouverent aucune ouverture à traitet de la paix. Innoa Qu'il vouloit d'abord 1) être en possession du Roivant de lui les Cardi- l'pieds de son Père. G lui n jaume ; & que l'on exa-

37 pour la fête de l'Afcens) fron alors prochaine, à 3) venir répondre de leur 37 defobeiffance au Tribuon nal du Saint-Siège ».

N. LIII. A la reception de ses Lètres, quelques-uns, come les Chanoines de Sens, les Evêques de Paris, de Senlis, de Sois-sons, d'Amiens, d'Arras, & quelques autres observerent constamment l'Interdit. D'autres diférèrent de L'observer. Tels furent l'-Archeveque de Rheims, les Evêques de Laon, de Noton, d'Auxerre, de Beauvais, de Boulogne, de Meaux, de Charres, & d'Orléans. D'autres enfin , peut-être en très petit nombre, envoièrent des Deputes au Saint-Siège, par lefquels ils proposèrent certaines excuses, quoique frivoles; en promètant, qu'après les avoir exposées, ils observeroient la Senrence d'Interdit, fi le Pape le vouloit enfin. Le Pape, aiant réfuté ces ex-cuses par des raisons très Evidentes, leur ordona d'observer la Sentence come les autres; ce qu'ils firent humblement, des qu'ils eurent reçu fes ordres. Ainfi, routes les Terres du Roi de France furent sous un Interdit très rigoureux; enforte que, les Eglises ésant fermées , on n'enterroit nulle part les Morts dans les Cimetières; & que leurs Cadavres, quelque part que ce fut, refroient sur la terre sans fé-pulture. [C'est à dire que par de pareils Interdits, qui duroient souvent très longrems, les Papes ne se faisoient aucun scrupule d'exposer l'Air des païs qu'ils y foumèroient à s'infecter par la pouritures de ces Cadavres; ce qui ne pouvoit pas manquer de produire des mafadies épidémiques très meurtrières; & qu'ils aimoient mieux risquer de l'être exposees sur la plus couvra tout ce dont les Tome V.

PRINCES contemporains.

pour aler à la découverte, découvre l'Avantgarde de Faraz, fond deffus avec la plus grande impétuofité, tue beaucoup de gens, met le reste en fuite, & regagne promrementPietra-negra.Marein Fernandez & lui fortent ensuite de la Place avec toutes leurs Troupes; & s'avancent au devant de Farax, qu'ils trouvent en baraille près des Puits d'Algodor, & qu'ils ataquent brufquement.Le combat est sangiant; & la perte si considérable de part & d'autre, que les 2 Armées s'éloignent, come de concert pour se remètre en ordre. Martin Fernandez aiant êté blesse, Muñe Alfonse l'envoie pourvoir, avec les Troupes qu'il comandoit, à la fureté du Chateau, se chargeant de faire réte aux Ennemis avec fa petite Troupe. Il soutient en effet quelque tems leurs éforts avec une extrême bravoure, & leur tue beaucoup de monde. Enfin, envelopé presque de toutes parts, il se bat en retrai te, & se retire sur une hauteur. Il est bientôt investi par les Ennemis, & périt avec presque tous les braves gens, qui l'a-compagnoient, sous la gréle de flèches que les Mahométans faisoient pleuvoir fur eux. Farax lui fit couper la tête, le bras gauche & la jambe droite, qu'il fit porter à Cor-doue à la Veuve d'Aben-Aquel, pour qu'elle les ne passer à Séville à celle d'Aben-Cèta, & qu'on les portat ensuite à Marocau Roi Texéfin. Il fit remètre le reste du Corps aux Chretiens pour l'enterrer. Les têtes des principaux de ceux qui venoient de périr avec Mune Alfonse

### SAVANS & ILLUSTRES

de la vue.La Comtesse & sa Mère furent transportèes à Messine, ensuite à Palerme, pour être ren-fermées dans une prison.

Le Comte de Loritello n'eut pas pluftot apris que le Chateau de Taberna. contre l'espérance & l'opinion de tout le monde, avoit été pris & détruit, que, bien que son Armée fut, tant en Cavalerie qu'en Infanterie, supérieure à celle du Roi, comtant peu fur la foi chancelante des Lombards, dont il avoit fair plusieurs expériences très dangereufes & très préjudiciables, il aima mieux cèder aux circonstances, que de tenter le sort des armes avec des Troupes peu fidèles & , retournant à Tarente, il y laiffa quelques Soldats pour la défense de la Ville. Ensuite, parcourant quelques Villes & quelques Chateaux, come pour les encourager & les exhorter à tenir ferme, il changea presque insensible-ment de chemin, & se retira dans l'Abbrugge.

Dans le même tems, l'Eunuque Johario, Pre-mier Chambélan du Palais, aiant êté plusieurs fois batu dans le Camp & aiant foufert, par ordre du Roi d'autres mauvais traitemens, qu'il prétendoit n'avoir pas mérités, s'enfuir avec les sceaux du Roi vers le Comte de Loritello : mais il fut pris dans le chemin, & conduit au Roi, qui, l'aiant fait mè-tre dans une barque, ordona qu'on le conduisie en pleine mer, & qu'on le notat. Ce Prince vint ensuite à Tarente, qu'il reprit sans peine. Il y sit pendre quelques Soldats du Comte de Loritello, qui lui furent livrés par périr avec Musie Alfonse les Habitans; &, parcou-furent aussi coupées, & rant ensuite la Pouille & portees à Calairava, pour la Terre-de-Labour, il re-

dépeupler le Monde Chretien, que de ne pas établir une Domination injustement usurpée. Il funt d'avoir anoncé l'inconvénient phisique de leur étrange conduite. Quèles réflexions n'y auroit-il pas à faire sur l'inconvenient

moral?] N. LIV. Cer Interdit mit le Roi dans une tèle colère, qu'il fit chasser avec violence de leurs Eglises les Evêques & les Clercs, qui l'observerent les premiert, G qu'il s'empara de tous Leurs biens. Mais, come sout le Peuple murmuroit, le Roi ne pouvant pas tenir contre la rigueur de la Sévérité Becléfiaftique, envoia pour Députés au Souverain Pontife quelques Clercs & quelques Chevaliers, chargés de lui faire beaucoup de plaintes du Legat: mais d'ofrir en même tems de sa part, sous Caution juratoire, d'ester en drait devant des Legats ou des Juges déléguès. Le Pape leur répon-dit avec beaucoup de pru-dence, a Qu'il faloit dif-s) tinguer, Si le Roi vou-3) loit s'en tenir au droit 2) établi, ou bien au droit a) qui feroit établi : S'il 2) voulois s'en tenir au 2) droit établi, qu'il faloiy 3) que, suivant ce que le 2) Pape avoit prononcé, il 2) éloignat de lui sa nouvé-2) le Epouse, & qu'il re-3) pele la Reine; qu'alors 2) le Pape recevroit volon-3) tiers fa caution; & que 3) même , s'il faifoit ce qui 3) vient d'être dit, il ré-2) voqueroit, sans aucune 2) caution, la Sentence 2) d'Interdit, pourvu qu'-2) paravont les Clercs & 3) les Evêques deftitués fuf-3) sent restitués en plein: 9) Que, fe le Roi vouloit m.s'en tenir au droit, qui v seroitétabli, c'est à dire v à ce que l'article de v l'Affinité fût décidé par

PRINCES contemporalis. 1

haute Tour du Châreau. Le Roi de Léon, justement afligé de la mort de Mufie Alfonse, congedia ses Troupes avec ordre de se ratfembler à Tolède le 2 de Septembre: mais il n'entreprit rien du reste de cète année contre les Mahométans. En 1144, il leur prit le Chateau de Mora, qu'il fortifia fur le champ, & qu'il pourvur d'une excellente Garnison. Il fut ensuite obligé de suspendre la guerre contre les Mahométaus pour l'aler faire au Roi de Navarre. Quand il eut fait un Acomodement avec ce Prince, auquel il maria pour lors Doña Urraque, sa fille nacurèle, il revint, au mois de Septembre, faire le dégat dans l'Andalousie. Les Mahométans de cète Province, que l'on apelloit Agaréniens, pour les distinguer des Africains, nomes Morabites , s'affemblerent pour chercher les mojens de se procurer un repos dont Alfonse VIII ne les laissoit pas jouir; & réso-lurent de massacrer les Africains, & de secourir le joug de Textfin, que les guerres intestines, qui le retenoient dans fon Roiiaume de Maroc, mètoient hors d'état de les défendre. Il y eut divers avis dans leur Affemblee: mais ils choifirent unanimement pour leurs Chefs ce Zafadola, que l'on a vu ci-devant se rendre Vassal d'Alfonse VIII, & l'Alanciens Rois de Cordone; & ces 2 Chefs convincent d'exterminer les Africains, & de se rendre indépendans. Mais réfervons pour un autre endroit la fuite de cète Afaire. Il sufit de dire ici qu'en consequence de ce que l'on vient de voir, il y cut une guerre civile entre les MahoméSAVANS & ILLUSTRES.

Ennemis s'étoient auparavant emparés; car ces Peuples revenoient au Rol d'eux-même avec autang de légèreté, qu'ils avoient eu précèdemment d'imprudence à se soustraire à fes loiz. Il ordona qu'à titre d'amande, il lui fut paie certaine somme par chacune des Villes & des Chareaux, qui s'étoient soumis au Comte de Loritello, ou qui, de quetque manière que ce fur, paroiffoient avoir agi de concert avec lui; voulant que cet argent servit i remplacer ce qu'on avoit enlevé de sa tréfors; & crojant en mênie tems qu'il étoit juste que ceux qui, pour avoir livré leurs maisons & leurs biens aux Ennemis, auroient du les perdre, suivant la rigueur du Droit, fuffent au moins forces de les racheter pour un prix médiocre.

D'ailleurs Jonathas Comte de Coma, Richard, Comte de Fondi, Roger, Comte d'Acerra, Mathieu Borello, & d'autres de leur société, saiss de ter-reur à l'arivée du Roi, s'enfuirent les uns dans PAbbruzze, les autres dans la Campanie. Roger, Comte d'Avellino, crut aussi devoir éviter la colère du Roi, parcequ'il avoit depuis peu, fans permission de la Cour, épouse la Fille de Phénicie de San-Severino, dont le file Guillau. me évita de même la iureur du Roi, en s'enfui-iant avec le Comte. La Comtesse, en s'éforçant de défendre son Chateau, que l'on assiègeoit, sur prife, & conduite à Palerme avec sa mère Phi-

nicie.

p) s'en tenir au droit, qui dire ici qu'en consequence de ce que l'on vient de voir, il y eut une guerre cruauré. Le départ du Roi s' la Jugement, que le Pa. un autre endroit la suite la suite de ce ce que l'on vient de voir, il y eut une guerre cruauré. Le départ du Roi s' la Jugement, que le Pa. un autre endroit la suite le passoient en Italie, la Fortune exerçoit à Paler me un nouveau genre de cruauré. Le départ du Roi s' s' la Jugement, que le Pa. un autre endroit la suite le passoient en Italie, la Fortune exerçoit à Paler me un nouveau genre de cruauré. Le départ du Roi s' s' la Jugement, que le Pa. L'Eu-

Bbij

EVENEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

la bénédiction apostolique. Le Doge le mène ensuite loger au Palais Ducal. Le lendemain, Lête de S. Jâque le Majeur, le Pape célèbre solemnèlement la Mes-Le, & fait un Sermon au Peuple dans l'Eglise de Saint-Marc. L'Empereur lui baise les pieds, & fait l'oblation. Après la Messe, il lui æient l'étrier; &, prenant la bride, il se met en devoir de le conduire: mais le Pape ne le veut pas soufrir. Voilà coment se passa cète célèbre entrevue, au sujet de laquèle on a débité tant de fables impudentes, qui ne couvrent pas moins de ridicule, que de déshoneur Alexandre & Frédéric. Le 1 d'Août, la paix & la trève sont ratifiées & jurées solemnèlement par l'Einpereur; &, le 14, le Pape tient, dans l'Eglise de Saint-Marc, un Concile, où l'on prononce l'excomunication contre quiconque osera rompre la paix. L'Empereur restitue enfuite tout ce qu'il avoit promis de rendre à l'Eglise Romaine: mais il garde les Biens de la Comtesse. MATHIL-DE, au gré de la Convention; & le Comté

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS. toutes les sotises étoit de doner fotement fon bien aux Bateleurs & aux Hif trions. L'ai parlé, dans la Differtat. 29 des Antiq. d'Ital. de ce ridicule ufage des siècles barbares. Il ne se faisoit point de nocei, ou de grandes fêtes chés les Princes d'Italie, d'Allemagne, & probablement des autres pais, fans qu'on y vit acourir par centaines les Boutons, les Joueurs de gobelets, les Comédiens, les Sal-timbanques, & d'autres semblables Inventeurs de Jeux & de Divertifiemens pour la Cour & pour le) Public. Les présens d'habits, d'argent, & d'autres choses de prix qu'ils recevoient, non seulement du Prince, qui donoit la fête, mais aussi des autres, qui s'y trouvoient, étoient immenses.Les exemples en sont fréquens chès les Hittoriens; & cet usage, ou cet abus, dura jusque dans le siècle suivant. Frédéric sie conoître, en cète ocasion, combien il avoit de sagesse & de discernement, en ne voulant pas prodiguer ses dons à de pareils gens; ce qu'avoit auffi fait précèdemment l'Empereur Hen ri II, lorfqu'il célèbra son mariage avec Agnès, fille de Guillaume, Duc d'A-quitaine, & Comte de Poitiers. Frédéric tint ensuite une grande Diète à Maience. Il y exposa les crimes de son Fils, pour faire conoître qu'il étoit indigne de la Courone, & pour justifier sa propre con-duite. Sa haine cependant & sa colère s'acroissoient de plus en plus contre les Milanois & les autres Lombards, qu'il voioit de plus en plus unis, & réfolus de

ROIS, & autres SOUVE RAINS en ITALIE.

quant d'argent, & ne pouvant en tirer de Berthold, qui s'étoit emparé de tout, voiant d'ailleurs que le procede des Barons n'écoit rien moins que franc, & que les Peuples, las du gouvernement barbare des Allemans, inclinoient à changer de Maltre, fut le premier, en cedant aux circonstances du tems, à se soumetre à l'obéissance du Pape, sauf tourefois les droits du Roi, son neveu, & les fiens propres. Son exemple fut suivi par les autres Barons. Quelques-uns cependant ne l'avoient pas atendu. Pendant que le Pape séjournoit à Anagnie, les Romains, qui depuis longtems assiégeoient Tivoli, perdant l'esperance de forcer cète Ville à se rendre, lui députerent pour le prier de traiter de la paix; ce qu'il fit, quoique mécontent du Senat, qui ne permètoit pas que l'on portat des vivres à A. nagnie, ni qu'on paiat les Impôts, ni qu'on levat du monde pour lui. Le 8 d'-Offobre, Innocent se rendit à Ceperano sur la frontière de la Pouille; &, le jour suivant, il entra par le pont dans le Rosaume. Manfred, acompagné de beaucoup d'autres Barons, vint à sa rencontre, lui baifa les pieds, & tint la bride de son eheval, un certain espace de chemin. Je ne sais que dire du Journal de Mathieu Spinelli, qui s'éloigne trop des autres Ecrivains dans l'affignation des tems. Il fait ariver le Pape à Naple pour la fête de S. Pierre, & dit aussi beaucoup d'autres choses, qui ne peu-vent pas être. Le Pape reçue à Aquino, à San-Germano, au Mont-Catin, de grands honcurs & des marques fingulières d'afecde Bertinoro, dont le désendre leur liberté con- sion. Devant lui marcholt,

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

3) pe rendroit, le Pape 3) recevroit sa eaution pour 3) plus grande füreté: mais 3) à condition que le Roi 3) comenceroit par renvoier 3) sa nouvèle Epouse & 3) reprendre la Reine 11. Quand ce Prince eut apris ette réponse par ses Députes, son esprit fut dans le plus grand embaras, par-cequ'il ne vouloit, ni re-prendre celle qu'il haissoit extrémement, ni renvoier celle qu'il aimoit avec tendreffe. Il affembla done quelques Seigneurs Ecclé-siaftiques & Séculiers, avec lesquels il délibéra sur ce qu'il avoit à faire à cet égard. Come ils lui répon-dirent tous, « Qu'il fa-3) loit obeir au Souverain or Pontifen; il demanda à PArchevêque de Rheims, fon oncle, us'il étoit vrai 31 que le Seigneur Pape lui 3) eut écrit que le Juge-3) ment, qu'il avoit prononor ce, ne devoit pas s'a-3) peller une Sentence de 3) Divorce: mais un Conte ) pour rire ( Ludibrii fa-3) bula ) 3). L'Archeveque aiant répondu, « Que c'é-3) tolt véritablement ce que n le Pape avoit écrit n; ear il n'osoit pas répondre autrement; le Roi lui répliqua sur le champ: Vous êres donc un fot & un fou d'avoir prononce une pareille Sentence.

N. LV. Il renvoïa d'aupe se de lever l'Interdit, 3) & de conoître du Droits: mais come l'esprit du Pa-pe, asermi sur le fonde-ment de la sustice, ne put Lere ébranlé, ni par menaces, ni par prières, ni par promesses, il se soumie à se volonté. Le Pape envoia Legat en France Oceavien, Evêque d'Oftie, en lui prescrivant les Formalités qu'il devoit suivre, c'est à dire u de faire fai-9) re avant tout une plei-9)ne satisfaction aux Clercs

du secours à quelquesuns. Pendant ces troubles, ce Prince investit à a fin de 1246 Calarrava, Place très forte, qu'il prit au mois de Janvier 1147; ce qui le rendit maltre de la plus grande partie de la Manche. Enfuite les Maho. métans, qui tenoient Almérié sur la Méditerranée. infestant continuèlement les côtes d'Espagne, de France & d'Italie, Alfonse investit cète Ville par terre, pendant que les Flotes réunies de Raimond, Comte de Barce-lone & Prince d'Aragon, de Guillaume, Seigneur de Montpellier, des Pisans & des Génois l'asségeoient par met. Le siège, comence le 1 d'Août 1147, dura jusqu'au 17 d'Octobre que la Ville se rendir. On verra dans mon Texte, que les Pisans s'atribuèrent tout l'honeur de cète prife, fans faire aucune mention du Roi de Léon & de Castille. Ferreras, come Espagnol, en done la principale gloire au Roi Alfonfe. Tous ceux qui se tronvèrent à ce siege contribuèrent à la prise de la Ville, & partagèrent entre eux le butin, suivant les Loix de la Guerre; & Ferreras a tort de faire honeur à la générofité d'Alfonse de ce que les autres en eurent pour leur part. Avant cète expédition, Alfonfe, campé dès le mois de Mai, près d'Andujar, avoit pris les Châteaux de Baños & de Cazlona; & fair ensuire le siège de Baëza, qu'il avoit forcée de se rendre le 12 de Juin, & dont il avoit fait Gouverneur Manrique de La-Troupes de Castille avec Guttlerre Fernandez. Les ! autres Comandans de l'-Armee d'Aifonse êtoient,

nuque Gaito Martin, charge par le Roi de la garde de la Ville & du Palais de Palerme , fachant que, lorfqu'on avoit pris le Palais, son Frère avoit été tué par les Chrétiens, &. n'aiant aucune conoissance certaine de ceux qui l'avoient tué, rendoit tous les Chetiens respon'ables de la mort de son Frère. & sevissoit cruèlement en. secret contre eux. Come. la pluspart des Citogens étoient acuses d'être entrès avec les Traitres dans, le Palais & d'en avoir em-. porté beaucoup d'argent, & come, suivant l'usage de la Cour, les Accufateurs ofroient la preuve. du Duel, il admètoit cète. preuve austi promtement, que volontiers. Il louoit les Vainqueurs come aiant bien servi le Roi, & condamnoit les Vaincus à des peines très atroces. La conjoncture lui paroiffant favorable pour vanger for Frère, il tit servir à la perte d'un très grand nombre de gens, ce qu'un petit nombre de Teméraires avoient entrepris. Il exhortoit les Jeunes-Gens, & par des récompenses promises excitoit principalement ceux qui n'avoient qu'un médiocre patrimoine, ou qui n'avoient rien , & ceux qu'il savoit tirer vanité de la force de leur corps, de s'emploier hardiment à ces fortes d'acufations des Cirojens; en leur disant, " Qu'ils pouroient par là 3) s'aquerir très efficacement les bones graces n du Roi; & que, s'ils malheur d'êm tre vaincus, il ne leur m en ariveroir aucun mal, ra, qui comandoit les 139 puisqu'il voioit qu'ils ne combatoient que 3) pour l'intérêt du Rol n lui - même n. Il fe répandit par là dans la Ville one saissadion aux Clercs cete année, Ferdinand une tèle sureur, une tè-Bb iii

EVENEMENS sous le règne de l'Empereut FREDERIC 1.

detnier possesseur venoit de mourir à Venise, après avoir fait une donation de ses Biens l'Eglise Romaine. L'Empereur prétendoit que le Comte n'en avoit das pu disposer; ces Biens êtant des Fiefs Impériaux. Le Pape, auquel il importoit d'avoir enfin la paix, se garde bien d'intifter & les charges w'd'interposur la validité d'une donation, qui pouvoit très bien être absolument nulle.L'Empereur sort ensuite de Venise pour aler à Ravenne, & de là à Césène. A peine fires peu de tems, c'est à diarivé dans cète Ville, il s'empare du Château de Bertinoro, quoique 2 Cardinaux en eustent dėja pris possession au nom du Pape. Come ce Château relevoit de tout tems de l'Archevêché de Ravenne, on ne voit pas trop sur quoi l'Empereur tondoit ses prétentions. Ce aparemment n'êtoit que sur ce qu'il étoit Seigneur de la Romagne : mais à ce titre il ne pouvoit pas dépouiller l'Archevêque de Ravenne de ses droits. Il ne pouvoit donc opofer à la donation du dernier Comte, que la dans la Diète de 1158, par laquèle il avoit dé-

EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DES ROMAINS.

tre ses mauvais desseins. Le Pape, qui prévoioit à quèle terrible guerre cète difcorle se terminerolt travailla l'autant plus, cète année, à l'éteinare, s'il étoit posfible, qu'elle empéchoit de secourir la Terre-Sainte. Il écrivit aux Lombards st d'envoier des Députés à n Perouse m, Il cerivit, en même tems à tous les Prélats, qui se trouvoient à la Cour de l'Empereur, 1) fer leurs bons ofices pour nt engager Frédéric à fain re, au sujet de ses di-n férens avec les Lom-n bards, un Compromis n entre les mains du Pan pe n. Ce Prince y confentit: mais en acordant re jusqu'à Noël de cète année, pour prononcer le Laude, c'est à dire la Sentence arbitrale.

Année 1236, p. 217: Le Pape ne put rien faire pour acomoder les diférens de l'Empereur & des Villes de Lombardie, à cause du peu de tems acordé par ce Prince. Ainsi, l'on vit, cète année, comencer les guerres & les révolutions cragiques dont le Roiaume d'Italie , tout bouleverfé , fut depuis afligé durant si longrems. Il est à propos de faire voir quel étoit a-lors l'état de l'Italie Les Villes confédérées ne refusoient pas de reconolire l'Autorité Suprême de l'-Empereur: mais elles redoutoient extremement un Emperent tel que Fredéric. Très jaloufes de leur Liberto, & sereffouvenant de tout ce que Brédéric I Loi, qu'il avoit publiée | avoit fait pour l'abatre & la déraciner, ils ne pouvoient pas se persuader de

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

avec fon Armée, Guillaume, Cardinal de Saint-Eustache, son parent, qui fatfoit preter partout ferment de fidelite à l'Bglife Romaine, & qui prétendle même le faire prêter par le Prince Manfred: mais etlui-ei ne voulut pas y con-fentir, & prétendit que c'é-toit une chose contraire & fes conventions avec le Pape. Les Afaires du Pape aloient ainfi le train le plus heureux; déja même il se croioie malere de la Pouille; quand il furvint un accident, dont la Cout de Rome fue exeremement troubiée. Le Pape, étant à Teano fut tout-à-coup surpris d'incomodicés, que ne le quicerent plus. Manfred, qui se trouvoit dans cète Ville, eut des diférens avec Borello d'Anglone Bavon eres favorist de la Cour de Rome. La caufé de ces diférens étoit que ce Baron avoit obtenu du Pape le Comté de Lefina, bien qu'il dépendit de Monte-Sant'Angelo, dont Manfred étoit possesseur ; & qu'il avoit même envoie quelqu'un en prendre possef-fion. Mantred eut recours au Pape; & n'en eut aueune reponse. On avendoit alors à la Cour le Marquis Berthold; & Manfred, oiant pris congé du Pape, fe mit en chemin pour aler au devant du Marquis. Pen loin de Teano, dans un chemin étroit , Borello parut à la tête d'une troups. de gens. armes, & l'on crus qu'il étoit là pour inful-ter Manfred. Les Domeftiques de ce Prince s'avanstrent pour reconoftre quelles éroient les intentions de Borello, qui prit la fuite vers la Ville. Quelques-uns des gens de Manfred le poursuivirent, &, dit-on, contre l'ordre de leur Mattre. Botello refendu de laisser des Frédéric II, Prince dont que dans les reins un coup

3) des tores & des outrages 3) qu'on leur avoit faits, 3) ensorte que ceux qui, 3) pour leur obéissance & 37 leur respect envers le Sié. s) ge Apostolique, avoient 9) foufert des injures & des 3) pertes confiderables, fufsy sent que, par le molen si du Siège Apostolique, on les fatisfaisoit conve-31 nablement, & qu'ils s'en 31 réjouissent : Ensuite d'or ordoner que la nouvele or Epouse fut éloignée de of la cohabitation avec le 37 Roi , tant chainele, que or locale, ensorte qu'il la of fit exclure, non feuteoy ment des embraffemens of du Roi; mais de Pétenof qu'il fit reprendre so-31 lemnelement & traiter 3) roialement par le Roi la of Reine mentionée ci-defof sus, en prenant de lui of caution juratoire qu'il of ne la renvoieroit pas of sans un Jugement de of l'Eglise: De lever après of cela l'Interdit; en lui 3) réservant à lui-même la of correction de ceux qui 31 ne l'avoient pas observé 3) des le comencement 3). Et, fi le Roi ne vouloit pas, après avoir été fré. quemment & folgneusement averti & exhorté, garder Indice Reine come Femme legieime;mais aimoit mieux deaquer son mariage, le même Legat eut ordre it de 3) fixer , pour comencer la 5) Caule, un terme perem. 3) proire de 6 mois, dans 3) l'intervalle duquel, fi 5) ladice Reine vouloit, le n Roi de Danemarc, fon 3) voter, sous les suretes du 3) Pape & du Roi dans un si lieu convenable affigné 39 de la libre volonte des \$1 Parties , des gens fages 31 avec des Avocais, des 3) Témoins , & toutes les! st autres choses nécessaires sipour défendre la Reineir. Il joignit, de la libre votonte des Partlet , pour D. Alfonse, second fils du mis ordre aux Afaires de

# PRINCES contemporalns.

Ramire Flores Frolag pour Leon ; Pedre-Alfonse pour les Asturies; Ponce pour la Haute - Estremadure, & Ferdinand Ibanez on Joaner pour la Baffe; Alvar Rodriguez, peritfils du celèbre Alvar Fafiez pour Tolede; Martin Fernan der pour Ita & Guadalezara. Le Roi de Navarre, & le Come d'Urgel ê toient aussi venus joindre Alfonse VIII avec des Troupes, pour avoir parr au siège d'Almérie. En 1148, Alsonse risqua de périr par la perfidie d'Aben-Gama, qui s'étoit fait Roi de Cordoue, come on le verra dans l'Article de ce Traitre. En 1150, les Mahométans de l'Andaloufie aiant reconu pour leur Sonverain Abdulmenon . Usurpateur du Roiaume de Maroc; ce nouveau Roi fit paffer en Espagne une nombreuse Armée, pour les aider à se défendre contre les Chretiens. Au mois de Mars, Alfonse rassembla les Troupes de tous ses Eats à Tolede, & marcha droit à Cordoue. Les Mahométans s'avancèrent en ordre de bataille au devant de lui. Le Roi de Léon les atendir de pied ferme, & sortit Vainqu'ur d'une bataille très sanglante. Les Vaincus se renfermerent dans Cordoue, qu'Alfonse affié gea sur le champ : mais ter; parceque la Place, étant extrêmement fortifiée, eut coûté beaucoup de tems & beaucoup de monde, & qu'il eur êté dificile de la conserver. Il ala comber sur Joen, qu'il trouva sans désense, & qu'il mit à sac. Les Mahométans l'aiant fortifiee; Alfonse en ala faire le lut faire entrer, fut mis en déroute par l'Infant

# SAVANS & ILLUSTRES.

voit une auciène haine contre quelqu'un, ou par hazard aiant querèle avec un autre, s'étoit emporté jusqu'à lui dire des injures, couroit, for le champ, au Tribunal de GaitoMartin, qui toujours tres pret à recevoir de pareilles afaires, donoit audiance à tout le monde, avide surtout de prendre conoisfance de ces forces de chofes. A l'égard de ceuxqui fuccomboient dans le Duel; il faisoit pendre les uns à la vue des Sarafins, qui s'en faifoient un fpectable d'ammement; il faisoit longtems souccer les autres, & les condamnoit enfuite à divers suplices. Son plus grand soin éto's de juger promtement ces sortés d'Afaires: mais, quand il avoit done le champ & qu'il s'agilfoie de combatre, il cemba-raffoit peu qui feroit Vainqueur, pourvu qu'il vangeat for le Vaincu la mort de son Frère. Lorsque des suplices continuels, & l'a-. trocité des peines eurent éfrait des Citofens au point qu'il ne se présentoit plus d'Accufateur, qui voulut courir le risque du Duel, il lui plut d'admè-tre à cet égard les Délations, non seulement des honètes Femmes, dont la réputation étoit entière: mais aussi de celles qui s'étoient couvertes d'4 infamie par leur impudicité. De plus, il acorda même aux Esclaves de l'un & l'autre Sexe la permission de faire en Justice de ces sortes d'acufations. Il en regut souvent les rapotrs come de véritables preuves; & s'en fervit pour bleffet la réputation de beaucoup de gens, Alfonse en ala faire le pour dépouiller d'autres sière en 1152. Un secours de leurs biens, & pour considérable, qu'on y vou- infliger à d'autres des peines corporèles.

Le Roi cependant aiant

B b iv

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC 1.

Fiefs à l'Eglise. Le Pape s'embarque, vers la moitié d'Octobre, sur 4 Galères Vénitiènes; arive à Siponto, le 29 du même mois; séjourne quelque tems à Bènevent; &, vers la mi-Décembre, retourne à Anagnie.

Dans le mois de Septembre, le Lac Majeur s'acroît jusqu'à la hauteur, dit-on, de 18 brafses, couvre de ses eaux tout ce qui l'environe, & fait déborder le Téfin; ensorte qu'on ne pouvoit aler qu'en bateau dans toute la plaine de Plaisance.

1178. INVITÉ par les Romains de revenir & Rome, Alexandre III se rend à Tusculum. Après une négociation épineuse entre l'Evêque d'Ostie & 2 autres Cardinaux d'une part, & les Sénateurs de Rome de l'autre, ll est enfin convenu, a Que les Romains reconoîtront » le Pape pour leur Sei-» gneur; qu'ils lui renma dront la Basilique de >> Saint-Pierre & toutes m les Régales; & que le » Pape confirmera le » Sénat, à condition » que les Sénateurs lui » prêteront serment de m fidélité m. Cela fait,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

l'ame étoit grande, & l'ambition encore plus; & qu'ils voiolent avoir hérité des vices: mais non des vertus de son Aieul. Ils savoient coment il écorchoit ses Sujets de Sicile & de Pouille; que pardoner du cœur à ceux qui l'avoient ofensé, c'étoit une chose étrangère à sa sorte d'es-prit; qu'à l'égard de garder sa parole & d'être de bone-foi , c'étoit , non de l'Honete: mais de l'Utile & du Nécessaire, qu'il sui-voit les conseils. Ils craignoient, s'ils lui cèdoient quelque petite chose, qu'il ne voulut avoir tout. Ils étoient aussi persuadés que, plein de projets d'une ambi-tion démésurées en aiant en vue que son intérêt, il ne voulois rien moins que réduire toute l'Italie sous un joug honteux, & faire une autre Pouille de la Lombardie. De la vint que les Villes les plus florissantes, come Milan, Brescia, Mantone, Plaisance, Padoue, Bo-logne & d'autres Villes moins confidérables, résolurent de hazarder tout, plustôt que de se soumetre à qui passoit trop aisément de l'état de Prince à celui de Tiran. Il ne manquoit pas de Villes, come Cremone, Parme, Reggio, Modene & d'autres, qui tenoient pour l'Empereur. Le principal motif de leur atachement étoit l'esperance de ses secours, dont elles avoient besoin pour maintenir leur Liberté, quand les plus puissantes, des Villes voisines, ne s'ocupoient continuelement qu'à les dépouiller de leurs Terrisoires, & qu'à les affuROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

de lance, qui le renversa mort. Cète Afaire sit grand bruit à la Cour du Pape, lequel ala espendant à Capone. Manfred, qui s'é-toit transporté à Acerra, dans l'intention d'aler à Capone se justifier, sut : conseillé de recomander plustot son Afaire au Marquis Berthold. Il lui dépêcha, pour cet effet, son Oncle Galvano Lancia. Berthold parla de l'Afaire, tant au Pape, qu'à fes Ministres. Leur réponse fut, " Que Manfred n'avoit. n) qu'à venir en persone, n) & que l'on écouteroit n) ses raisons n. S'il venoit, on avoit résolu de l'emprisoner. Ce fut pourquoi Galvano Lancia lui manda, u Que l'air de >) Capoue lui seroit mal or retirer promtement, a-1) vec beaucoup de précaun tion, vers Nocera de" or Pagani or. Ce fue là qu'en effet, après avoir essuit bien des incommodités, & couru beaucoup de risque, sans que persone eut of lui doner retraite, il ariva, pendant la nuit, au comencement de Novembre. Par bonheur Jean Moro, Gouverneur de cete Ville, le plus riche & le plus puisfant des Sarafins, qui l'-habitoient, ne s'y trouve pas. Les Sentinelles furent informés que le Prince, fils de Frédéric, étoit là. Come ils avoient beaucoup aimé le Père, ils résolurent, n'espérant pas que le Vice-Gouverneur leur confiat les clefs, de rompre la porte, de faire entrer le Prince ; &, sur le champ, ils rompirent asses de la porte, pour qu'il put entrer. Les Sarafins le requrent avec une joie extrême, & le conduistrent au Palais. Alexandre rentre dans pétir, se la fortune les sa-Rome le 12 de Mars. Au mois d'Août, il va les Bolonois contre Mo-

PAPES l'examen & la défense de la Caufe, Jean, Prêtre-Cardinal du Titre de Sainte-Prisque, à l'Evêque d'-Oftie, en leur enjoignant se de choifir pour Affeffeurs 3) des gens religieux, le rés 3) & sages; d'examiner a-3) vec eux la Cause sufi-3) samment, soigneusement or & pariemment; & de fe 3) conduire, dans leurs acor tions, dans leurs paroor les, & dans les autres 3) circonstances de manière or qu'il ne se put former 3) aucun soupçon sur leur 3) comte, & qu'observant 3) entout l'ordre du Droit, 3) & pourvoiant en tout à 3) la surceé & à la liberté 3) de ladice Reine, ils ter-3) minăssent la Cause suior vant la Justice vi. L'Evêque d'Oftie partit avec ces instructions pour se ren-dre auprès du Roi de France; & reçu, tant par ce Prince que par les Grands du Rojaume, honorablement, il fit d'abord fatis. faire, come il convenoit, les Eglises & les Ecclesiastiques au sujet des torts & des outrages, qu'ils a-voient souferts; & puis amener la Reine, du lieu dans lequel elle étoit, en un certain Chateau Roial, où le Roi, conformément à l'ordre du Lègat, reçut la Reine, en présence des Archevêques, des Evêques, des Grands, & d'une grande multitude de Cleves & de Peuple; & fit jurer sur fon ame, a Qu'il la trai-3) me Reine, & qu'il ne 3) la renvoieroit point sans or le Jugement de l'Egli-2) se 3). Ce fut ainsi que l'Inverdit, qui duroit de-puis 3 mois, sut levé par

le Légat evec la grande

satisfaction & les aplaudis-

semens de tout le monde.

Mais quelques-uns parlè-

rent mal de lui, parceque,

négligeant la forme prescri

se par l'Instruction du Pa-

PRINCES contemporains.

Roi. Malgré cer avantage, les raisons, pour les-queles Alfonse avoit discontinué le fiége de Cordoue, lui firent lever ce-lui de Jaën. Il laiffa fur les frontières quelques Seigneurs avec un gros Corps de Troupes, & ramena le reste de l'Armée à Tolède. Le 25 de Dé-cembre, ces Seigneurs, sans être retenus par la rigueur de la faison, sirent une irruption dans le voifiuage de Lorea. Le succès sut qu'ils y péri tent tous, Alsonse, en 1154, sit lui-même le siège d'Andujer, auquel, dans divers affauts, il perdit beaucoup de monde, & même des Gens de Marque; & qu'il leva, désesperant de prendre la Place. Il fut plus heureux, l'année suivante. Entré par la Manche sur les Terres des Mahométans avec une Armée très confidérable, il leur imprima tant de terreur, qu'ils n'osèrent se mètre en Campagne. Alarcos, Caraquel, Almodovar, Mestanca se rendirent, sans estater de se défendre. Ensuite Alfonse, aiant passe la Sierra-Morena, prit Andujar, Pedroche & Sainte-Euphé. mie. Il laissa par tout de bones Garnisons; & s'en retourna satisfait de sa campagne. En 1157, Ab. dulmenon aiant envoie des renforts très confidérables à ses Sujets de l'-Andalousie, Alfonse passa dans cète Province, avec son Fils aine D. Sanche, qu'il avoit fait Roi de Caftille, & toutes les Trou-pes de leurs Etats. Ce fut sa dernière Expédition. Il tomba malade après la victoire la plus fignalée qu'il eut jamais remportée sur les Mahométans, laissa le Roi de Castille en Andaloufie, & mourut, en revenant dans ce Roiaume. pe, il avoit procede super-

SAVANS & ILLUSTRES.

la Pouille, & rétabli le calme dans cète Province, marcha vets Salerne. Quand on y eur conoiffance qu'il aprochoit, la pluspart des Chefs de la révolte, lesquels étoient du nombre de ceux que les Salernitains apellent Capiturins, s'enfuirent, parcequ'ils avoient prêté ferment entre les mains des . Comtes & de Mario Burello. Come ensuite les principaux des Salerni-tains voulurent se présenter devant le Roi pour le prier d'entrer dans la Ville, & pour, en l'informant que tous les Chefs de la Cour avoient pris la fuite, excuser ceux qui restoient; il refusa d'entrer dans la Ville, & comanda qu'on les fit retirer. Il étoit extrêmement irrité contre les Salernitains; & fon intention etoit de détruire entièrement leur Ville, come il avoit fait Bari. Mais le Notaire Mathieu, l'un des Conseillers de la Cour, qui lui-même étoit Salerni-tain, pria beaucoup les autres Conseillers, Richard, Evêque élu de Siracuse, & le Comte Silvestre, de faire tous leurs éforts pour qu'une si grande & si noble Ville ne perit pas. Avant que le Roi passat dans la Pouille, on avoit, par fon ordre, arête & conduit à Palerme Henri Aristippo, qui, peu de tems après, avoit trouvé, dans la prison, la fin de ses maux & de sa vie-L'Evêque élu de Siracuse & le Comte Silvestre emplosèrent beaucoup de prières & de raisons pour persuader au Roi, a Qu'il ne faloit pas détruire 1) une Ville très célèbre " & qui faisoit beaucoup m) d'honeur au Roisume, 1) lorsque tous les Trastres 1) l'avoient abandonée; & " que si par hazard il y En 1135, Alfonse VIII, 1 2) en écoit resté quelques-

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

prendre l'air à Tusculum, où, le 29 du même mois, l'Antipape Calixte III vient implorer sa clémence. Le Schisme devoit, par cète démarche, être absolument éteint: mais, le 29 de Septembre, un reste de Schismatiques élisent Pape Lando, ou Landone Sitino, qui prend le nom d'Innocent III.

Vers le comencement de cète année, l'Empereur passe dans son Roiiaume de Bourgogne avec l'Impérarrice & son fils le Roi des Romains.

Guillaume II, Roi de Sicile, envoie au secours des Chretiens du Levant une Flote de co Galères. Les vivres & les Troupes, qu'elle débarque à Tir, sauvent Antioche & Tripoli.

1179. ALEXANDRE III tient, dans les premiers jours de Mars, le troisième Concile général de Latran, auquel se trouvent 300 Archeveques & Evêques avec d'autres Ecclésiastiques. On y excomunie les Hérétiques Albigeois, & Pon y fait 27 Canons pour réformer la Discipline Ecclésiastique.

Christian de Buch, Archevêque de Maience, aiant prispossession,

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS.

dene, les Plaisantins contre Parme, les Milanois & les Brescians contre Crémone? Pavie, humiliée par les Milanois, portoit a-tors la tête basse, & pa-roissoit obeissante & bien unie à ceux qui l'avoient tant de fois & si rudement frapée: mais elle n'eur pas fi-tot lieu de ne plus craindre ce fléau, qu'elle embrassa de nouveau le parti de l'Empereur. Les Afaires du Pape étoient dans un danger égal, & peutêtre même plus grand. Si Prédéric avoit le bonheur de mètre le pied sur la gorge aux Lombards,& de subjuguer toute l'Italie; coment la Cour de Rome se seroit-eile garentie des entreprises d'un Prince, qui jusqu'alors avolt favorifé les usurpations du Sénat & du Peuple Romain, au préjudice de l'anciène & légistme Autorité & Sou veraineté des Papes. On avoit raison de craindre qu'il n'en dépouillat tout à fait le Pape, à cause de la volonté défordonée qu'il avoit d'érendre sa domination; & bien plus enco re à cause qu'il avoit la réputation d'user d'une po lique pleine de finesse, de savoir admirablement fein-dre & dissimuler; &, ce qu'il y a de pis, d'avoir peu de religion, ou même un très grand nombre point du tout. Lorfqu'Alexandre III fit voir tant de conflance contre Frédéric 1, il étoit fortement apuié par un Roi de Sicile de la Maiton des Princes Normans. Mais, dans le tems présent, Frédéric II étant possesseur de ce Rojaume, fi les Lombards ceffoient de lui refister, Gregoire 1X restoit en bute à la l'année précèdente, de indiferétion, ou plustôt à l'el

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

Marquis Oddon, frère du Marquis Berthold, & spécialement de Jean Moro, qui, peu de tems après, fue tut par ses Sarafins dans la Ville d'Acrenza. Tout le Peuple de Nocera fie ofre de ses services à Man-tred, & jura fidélisé au Roi Conradin, & au Prince. Aiant mis la main sur les trésors, ils comença de prendre des Troupes à sa solde; & les Allemans, dispersés dans la Pouille, acoururent de toutes parts; enforte qu'en peu de tems, il se vit une bone Armée, & se mit en campagne du côté de Foggia. Le Marquis Oddon étoit campé près de cète Ville avec un reds gros Corps de Troupes du Pape. Après un léger combat, il prit la fuite. Foggia fut emportée d'afsaut, & saccagée. Nicolas de Jamilla fait bien co-notire qu'il y eut une vie-toire remportée par Manfred: mais non une victoire aussi considérable, que Mathieu Paris le die, fi poursant il parle de celle-ci, come quelques Ecrivains de Naple le veulent. Il est pourtant vrai que core vistoire, quele qu'elle fut, causa tant de terreur à la grande Armée du Pape, alors campée près de Troia, que, come fi Man-fred l'eur pourfuivie l'épee dans les reins, elle s'enfuit pendant la nuit, en abandonant beaucoup de ses équipages; & quele Car-dinal Legat & les autres ne fe crurent en furete que quand ils furent arivés à Naple, où la Cour du Pape étoit alors. Mais ils trouverent qu'innocentiv. succombant sous les ésorts de la maladie, étoit déja mort. Il l'étoit des le 7 de Décembre.

> DUCS ET MARQUIS DE TOSCANE.

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

ficielement à l'égard de certaines choses. Le Roi separa sa nouvele Epouse de ses embrassemens: mais il ne la fit pas sortir du Rojaume, parcequ'elle ltoit enceince. Or le Selgneur décida l'Afaire à son égard, en ce qu'étant tombee malade grievement après ses couches, elle païa

le tribut de toute chair. N. LVI. Come on ne pur pas obtenir du Roi qu'il traitat maritalement la Reine; on affigna de cerlieu, auxquels les Légats se trauvérent à Soiffons, en présence des Parties ; & la Cause comença d'être débarue devant eux, come elle le devoit être. Quoique le Roi eue pour lui d'habiles Avocats en plus grand nombre, il fe trouva cependant quelqu'un, qui, dans la vue de Dien, parla courageusement pour la Reine. Le Roi, voiant, après quelques jours de plaidolerie, qu'il avançoit peu, se retira mécontent, & ne voulut pas plaider d'avantage devant les Légats. Mais, le Pape, n'alant jamais pu gagner du Roi qu'il aimat la Reine, ne cessa pas d'emploier au-près de lui la douceur & La rigueur pour qu'il la fli traiter en Reine. Il écrivoit fouvent à cète Princette, & la faifoit souvent visiter par ses Nonces, pour la confoler & l'encourager, en ne laiffant paffer à cet égard l'ocafion de quoi que ce fut qui furvine, quoi-qu'il deplue en cela beaucoup au Roi. Car la Reine sa plaignoit it d'avoir été se plustot emprisonée, que 3) restitute dans fon Etat 17; parceque, bien qu'à l'égard de fit Table & de fa Garderoile, le Roi lui fli fourmir ce qui convenoit, il la faifoir cependant garder fi étroite vent dans le Château Roïal al'Brampes, qu'elle

aiant pour Vaifaux les Rois de Navarre & d'Aragon, & les Comies de Barcelone & de Toulouse, fut déclaré Empereur par les Erais-Généraux de les Roiaumes affembles à Léon Le fecond jour de la tenue de ces Etats-Généraux, les Prélais & les Seigneurs, Etant convenus. dit Ferreras dans la Tra duction Françoise de ses Annales, T. III, p. 391, de proclamer Empereur le Roi D. Alfonse, ils alè-rent le quérir au Palais, & le conduisirent solemnélement à l'Eglise, où il étoit atendu par D. Raimond, Archeveque de Tolède, affifié de tous les E veques, des Abbes, & du Clerge. En entrant dans l'Eglise, le Monarque, vêtu d'un riche manteau, fut conduit en procession au Maltre-Autel, où on lui mit la Courone fur la tête, soutenu à droite par D. Garcie, Roi de Navarre, & à gauche par D. A-rias, Evêque de Léon, pendant que tout le Cler-ge chantoit le Te Deum. On célèbra ensuite la Messe, après laquèle les Assistans le proclamerent Empereur, en s'écriant sous: Vive l'Empereur Don Alfonce. Cèce cérémonie ainfi terminée, tous les Prélats & Seigneurs conduifirent! l'Empereur à son Palais, où il leur dona à tous un repas magnifique. Ce Couronement, come Empereur, ne se tit certainement qu' une seule fois, quoique Mariana, toujours avide de chimères, ait dit qu'il se fir trois fois, la première à Tolède le jour de Noèl; la feconde, à Léon le jour de la Pentecote; la troi fieme, à Compostelle, où le Roi regut une Courone d'or. Il prétend que, par ce triple Couronement, Alfonse voulut imiter les Empercurs d'Allemagne que

o una, il les faloit punir, n & ne pas étendre, à m caufe du crime d'un pe-" rir nombre, fur tout un 1) Peuple une peine, qu'il n'avoit pas méritéen. Il fue dificile d'émouvoir le Roi par ces raisons : mais des instances réstérées le toucherent enfin-Il promit d'épargner la ville; & chargea le Siratigot & les Juges de lui faire amener dans les fers tous ceux qu'ils trouveroient avoir été complices de la Conjuration. Ils lui remirent entre les mains, come Chefs des Complots, quelques gens, qu'il fit pendre le jour même. De leur nombre fut un Home que presque toute la Ville affuroit innocent, & que la pluspart des Citosens atfirmoient, non seulement n'avoir prêté serment à qui que ce fut contre le Roi: mais auffi n'avoir été vue par persone rien faire de séditieux.Le Notaire Mathieu, vou ant vanger fes Parens des querèles & des afronts, due ce Cirosen leur avoit faits, avoit faufsement dit au Roi que c'étoit par lui qu'avoit comence tout le mal,qui s'etoit fait à Salerne. On vit clairement qu'il y avoit eu dans cète Afaire quelque chose contre la Justice, dont les ieux des équitables Estimateurs de toutes choies avoient ête blesses. Car, l'air étant fiterain, qu'il n'y avoit aucune aparence de nuage il furvint tout-à-coup une horrible tempête mêlés de tonères, d'éclairs, & d'une si grande quantité de pluie, que l'eau, come un torrent tros rapide, inonda toute l'Armée, & que la tente du Roi & toutes les autres, leurs pieux aiant êté détacinés, & leurs cordes rompues, furent renverlees. Une A Wavoit pas la permiffion l'on couronoit ; foit dans | grande terreur faisit l'Ar-

EVENEMENS fous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

Viterbe au nom du Pape, avoit trouvé le Peuple dans la disposition d'obéir : mais la Noblesse, excitée & soûtenue par Conrad, second fils de Guillaume, Marquis de Montferrat, avoit pris les armes, refusant de confentir aux délibérations du Peuple, & demandé du secours aux Romains. Ceux-ci, malgré contre ses Droits Souve-leur acomodement avec rains; & traitoit les Lomleur acomodement avec le Pape & leurs sermens, avoient envoié du fecours à la Noblesse; & la guerre auroit pu devenir très sérieuse, si le Pape n'avoit pas enjoint à l'Archevêque d'éviter d'en venir aux mains. Cète année, l'-Archevêque est obligé, malgré lui, d'accepter la bataille, que Conrad lui présente. Son armée est mise en déroute. Lui-même est fait prisonier; & conduit, chargé de chaînes, dans les prisons d'Aquapendente, où Conrad le garda longtems. Il en sortit, en 4181, moienant une très grosse somme que Conrad exigea de lui: mais, dit un Historien du tems (1), come il continuoit d vivre, ainsi qu'il avoit toujours fait,

(1) Buoncompagno, Ch. 25 de son Hist. du Siège d'Ancone.

EMPEREURS D'OCCIDENT, ROIS DES ROMAINS.

reur, qui pourolt tout ce qu'il voudroit. C'est pour. quoi ce Pape faifoit son plus grand intérêt de la Ligue de Lombardie, sachant bien qu'elle seule pouvoit tenir en échec ce Prince, à qui la prudence ne permetoit pas que persone se fiar. Au contraire Frédéric déteftoit cete Lique, que son aieul Frederic avoit permise & solem-nelement aprouvée. Il la regardoit come un atentat bards de Rébelles, en di-Sant partout que son ho-neur exigeoit qu'il les alât domter. Et, come le Pape, guidé par son zèle paternel, envoioit dans tou-tes les Villes des Frères Prêcheurs, & des Frères Mineurs précher la paix & la concorde, il pensoit que tout cela n'avoit pour objet que de lui nuire, a-tendu que l'usage de ces Prédicateurs étoit de faire jurer aux Peuples d'obéir à tout ce que le Pape leur comanderoit. Ce qui se pas-sa, cete année, à Plaisance , fit éclater son ressentiment plus fortement qu'il n'avoit fait jusqu'alors. Frédéric avoit dans cète Ville un Parti, composé principalement de la Noblesse, dont les Chefs étoient Guillaume de l'Andito, de la Famille noble apellée aujourd'hui de' Landi , & le Marquis Obert Pelavicino, presen-tement Pallavicino. Mais ciène discorde, qui regnoit entre les Populaires & les Nobles, dont la plus grande partie, retirée dans leurs Châteaux, faisoient la guerre à la Ville. Il sut question, cète année, de Abbés, les Prêtres, ceux

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

HENRI WELF - ESTE, die LE SUPERBE,

fait, en 1133, Duc & Marquis propriétaire de Toscane, par l'Empereur Lothaire II, son beaupère, meurt en 1139.

Ingelbert ou Eggelbert, qui fut, come on l'a vu dans le III. Volume, investi du Marquisat de Tos-cane par le Pape Innocent 11, le 30 de Mai 1134, dans le Concile de Pife, n'étoit que le Vicaire du Due Henri; & l'étoit en-

core en 1137.

UDELRIC, ou ULRIC,

se trouve, come le Fio-rentini l'a fait voir dans ses Mémoires de la Comtesse Mashilde, avoir êté Marquis de Toscane, en 1139. Il ne l'étoit plus. en 1153, come le prouve l'Ade d'une magnifi-. que donation qu'il fit en 1170' à l'Eglise d'Aqui-lée. Muratori l'a fait imprimer dans ses Antiquit.

d'Italie, T. III, p. 1221. Qu'au tems qu'Udelric, prit possession du Gouvernement de la Marche de Toscane, cète Province sur, dit le même Muratori, Annales d'Ital. T. VI, p. 468, dans un état malheureux, c'est ce qui se voit dans une L'etre de Pierre (le Vénérable) Abbé de Clugni à Roger, Roi de Sicile. On y lit: Dans l'infortunée & miserable Toscane, on n'obdre, & les choses humaines & divines y font confondues. Les Villes, cète Ville étoit toute en les Châteaux, les Bourgs, défordre à cause de l'an-les Villages, les Chemins les Châteaux, les Bourgs, publics, les Eglises même confacrées à Dieu font exposees aux Homicides, aux Sacriléges, aux Rapines. Les Voiageurs, les PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

d'en fortir; & qu'on n'admetoit que rarement quelqu'un pour lui rendre vifite, en sorte qu'elle étoit privée de toute confolation.

LVII. Cependant la Métropole de Sens étant vacante, l'Evêque d'Auxerre fut unanimement élu par sout le Chapitre, du confentement du Roi; & l'on fit une Deputation honorable & solemnele au Pape, pour en obienir la Translation & le Pallium. Mais le Souverain Pontife fit prudemment attention que l'Evêque d'Auxerre étoit un de ceux qui n'avoient pas, dans le comeneement, observé l'Interdit, & que l'Eglife de Sens l'avoit observé des-lors; & voulut mêtre de la diférence entre les Désobéiffans, & ceux qui s'étoient foumis avec dévouement (a). Ainfi, parceque, suivant la Loi de Dieu, l'on ne doit pas labourer avec le Bouf & l'Ane, ni fe vêtir d'une robe tissue de laine & de lin, il rejeta la Poftulation de ce Prélat en plein Consistoire, où quelqu'un s'écria sur le champ: L'Evêque d'Auxerre ne gagnera jamais tant, en chantant bien, qu'il vient de perdre, en chantant mal, & sout le monde témoigna beaucoup de joie, & loua Dieu. [ Tout ce monde qui temoigna tant de joie, & qui lona Dieu de ce qu'Innocent III, par un motif de vangeance; venoit de comètre une injustice, étoit-ce une Assemblee de Chretiens? C'est la question, qu'un Honête. Home pouroit faire. Que lui pouroit - on repondre eutre chose, sinon que c'étoit une A semblée d'-

(a) Il y a dans le Texte: ut discerneret inter obedientes & devotos. Il m'a paru qu'il y avoir une fause; & qu'il faloit lire, ubedientes.

des lieux diferens. Il n'apuie sa fable que sur des Chartes, qui n'étant point d'acord avec les Historiens contemporains, ne sont d'aucune autorité fur ce point. Alfonse VIII fut le seul des Rois Espagnols, qui fut décoré du vain titre d'Empereur des Espagnes. Mariana cependant done le même titre à quelques autres; ce qu'il a fait sans doute d'après quelque Roman, fi ce n'est pas d'après son imagination seule.

En 1149, vraisembla-blement, Alfonse VIII rint à Léon une Atsemblée des Brats; pendant laquèle, aiant en particulier afsemble les Riccos Hombres, il fit reconoître Rois ses deux Fils; Sanche l'aî. né, de Castille, des Montagnes de Burgos, de la Biscale & de Tolede; Ferdinand, le plus jeune, de Léon, des Asturies & de la Galice dans toute fon anciène étendue. Le tems de cète déclaration n'est pas bien certain. Maria na même prétend qu'elle se fit des 1135. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ces deux Princes ne paroissent que depuis 1149 dans les Diplômes avec le titre de Rols.

Alfonse VIII, en 1151, fit épouser au Roi Sanche, son fils, Blanche, tille de Garcie IV & sour de Sanche VI, Rois de Navarre; & le Mariage se fit à Najera, le 4 de Fé-vrier. Ce fut à cète ocasion que la Reine Urraque, fille naturèle d'Alionse, & venve de Garcie pour retourner dans les Etats de son Père, qui ini dona le Gouvernement des Asturies; ce qui fait qu'elle est apellée dans l'Histoire, Urraque l'Aftu-

La Reine Bérengère de

mée, que, n'ajant aucun égard à la perte de tout ce qu'ils avoient, ils désespérèrent de sauver leur vie. Presque tout le monde regarde encore come un chatiment du forfaic dont il s'agit, un accident arivé peu de tems après, aux Parens du Notaire Mathieu, duquel toute la Ville se sentit. Come ce même Mathieu, par l'autorité de la Cour, eur forcé d'épouser sa Nièce un Jeune-Home, qui la refusoit, & qu'un grand nombre des principaux de la Ville, invités d'assister aux Fiançailles, fe furent affemblés avec leurs Femmes; la Maison, dans laquele ils étoient, fondit tout à coup; & 70, tant Homes que Femmes nobles, furent écrases sous les ruines avec la jeune persone, que l'on aloit marier. Les Salernitains n'en furent pas moins troublés, que s'ils avoient vu les Barbares, maîtres de leur Ville, se disposer à la détruire. Les Femmes, les cheveux epars, couroient de tous côtes, rempliffant les rues & les places de hurlemens. Quelques Citoiens s'emploioient à tirer les Corps d'entre les décombres.D'autres pleuroient leurs pertes domeftiques, & d'autres les confoloient. Quelques - uns admiroient avec éfroi l'état de leur Ville désolée. Les Boutiques érant fermées, il ne se faisoit aucun marché; les Ecoles, come par ordonance publique, écoient dans le filence; & le malheur de la Ville, aiant fait cesser tout ouvrage, les Juges avoient suspendu l'examen des Procès. te la Ville, dans les lar-mes, déteftoit les crimes du Notaire Mathieu, l'ocasion d'un si grand défastre; &, dans le même Barcelone, fœur du Com- I rems, leur douleur aug-

QU.

EVENEMENS Sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

a mort vint à Tusculum (en 1183) mètre fin à ses dérèglemens. Ce fut alors qu'il se repentit des péchés, qu'il ne pouvoit plus comètre.

Le Doge Sétastien Ziani meurt le 13 d'Avril; & les vœux unanimes de tout le Peuple lui donent pour succesfeur Aureo, ou Orio Mastropetro (1).

1180. L'ANTIPAPE Innocent III tombe enare les mains du Pape Alexandre III, qui l'enferme dans l'Abbaïe de la Cava; ce qui termine entièrement le Schisme.

Le Tibre se déborde; & les exhalaisons du Iimon, qu'il laisse dans Rome & dans les Campagnes, produisent une maladie contagicuse, qui fait périr beaucoup de monde à Rome, &

(1) Le 13 d'Avril de l'année 1178, dit Mura-sori, T. VII, p. 36, suivant ce que Dandolo éerit, Sébastien Ziani, ires digne Doge de Venile, termina fes jours , & eut pour successeur Aureo, ou Orio Mastropetro, qui fut étu par les sufrages unanimes du Peuple: mais, come il dit que le Pape Alexandre assembla le Concile de Latran, la même année; &, come il est certain que ce Concile fut tenu cete an née (1179), on peut soupcon r que la mort de l'un de ces Doges, & Pélection de l'autre apartiènent à céte année.

EMPEREURS D'OCCIDENT,

ROIS DES ROMAINS

reconcilier les 2 Factions. qui firent, entre les mains du Cardinal Jaque Pecorara, leur compromis. Il se fit ensuite une reunion amicale; & le Cardinal leur dona Rainier Zeno, Noble Venitien, pour Podeftà. Les Plaisantins après cela, dit la Chronique de cète Ville, se réreur; & le Podefta fir nbatre les Maisons dudir Seigneur Guillaume de l'. Andito, qu'il banit, ainsi que le Seigneur Obert Pelavicino, & quelques uns des Populaires, parcequ'ils tenoient pour l'Empereur contre l'Eglife. Fredéric adressa, sur ce que le Lé-eat avoit fait, des plain-tes très vives à Gregoire, come fi ce Pape eat con-juré lui-même avec les I ombards contre lui. Le réfultat fut que les d'fian-ces entre le Pape & l'Empereur s'acrurent de jour en jour, & que chacun mie en œuvre les ressources de la Politique. Le premier ala jusqu'à défendre au second d'emploier ses armes contre les Lombards, parerque la trève, acordée pour le secours de la Terre-Saince, n'étoit pas encore expirée; ce qui fie croire de plus en plus à Frederic, que Gregoire & les Lombards étoient fortement lies ensemble; & fut cause que, sans autre atention, il résolut de retourner en Italie avec une Armée sufisante d'Alle-

Je m'arête ici, parce-que cet Artiele devient beaucoup plus long, que je ne le voulois; & parceque ce qui, selon mon plan, peut manquer ici se trouvera dans l'Article

ROIS, & autres SOUVE-RAINS en ITALIE.

même de l'Ordre Supr& me , les Evéques , les Archeveques, les Primais, ou Patriarches, font livrés aux Gens, qui comèrent ces crimes; font déponilles & maltraites. Que dirai-je de plus? Ils sont batus; ils font tues. C'eft ce que cet Abbe disoit vers ce tems ci (1139). Ces exterables défordres devoient être une fuite des guerres des Génois, des Pilans & des Lucquois.

WELF-ESTE II. lequel est VELF VI dans la suite de cete Maison.

reçoit, en 1153, pour le plus tard, de l'Empereur Frédérie I, qui n'etoit a-lors que Roi de Germa-nie & des Romains, l'Investiture de la Marche de Tofeane, & dans le même tems celle du Duché de Spolète, de la Principaute de Sardeigne, & des Bicus Allodiaux de la Comteffe Mathilde; remes ce Brats & l'Empereur Fré. deric I en 1269; & meurt en Allemagne, en 1195, dans un age très avance.

Il était frère d'Henri Welf-Este surnome le Superbe, Duc de Bavière & Duc & Marquis de Toscane.

Après que ce dernier fut mort en 1139, aiant été dépouidé l'année précèdente, par Conrad, Roi de Germanie & des Romains, Oncle parernel de Frédéric I, des Duches de Bavière & de Saxe; le Duc Welf forma des prètentions en son nom sur le Duchéde Bavière, dont on n'avoir pas du priver fon Frère, parcequ'il l'avoit tenu come un Propre paternel, en ce que cet Etat étoit devenu héréditaire dans leur Maifon. Il possèdoit beaucoup de ce Prince, aux Rois | de Fiefs dans le voifinage,

Evéques, de Prétres & de Diacres-Cardinaux, d'autres Cieres, de Moines, & d'autres gens, tous vits Esclaves de la Cour de Rome & zélés Brangelist s de ses prétentions? Inno-cent III contétoit sans contredit une injustice, en rejetant l'Eledion Canonique de l'Evéque d'Auxerre pour l'Archeveché de Sens, sous prétexte d'une prétendue faute, qui, suivant la Discipline d'alors, ne l'aiant pas mis dans le cas de perdre son Eviche, ne pouvoit pas empêcher qu'on ne le transférat à un autre Siège. J'en ap-pelle hardiment à la Difcipline d'alors , parcequ'il ne me paroît pas douteux qu'Innocent III, le plus habile Canoniste qu'il y ait eu , jaloux, come il é-toit, de son autorite, soit légitime, soit usurpée, dépofer quelques-uns des Prélats, qui ne s'étoient pas foumis, tout d'abord & faus examen, à son Interdit, s'il avoit cru le pouvoir faire.] Il mis sur le Siège Métropolitain de Sens Pierre de Corbeil, dont il avoit pris à Paris les Legons d'Ecrirure Sain se, & qu'il avoit depuis long tems fait élire Eveque de Cambraj-

LVIII. Or, parceque le Souverain Pontife s'étoit réservé le châtiment de ceux qui , n'aiant pas ob fervé des le comencement la Sentence d'Interdit, avoient encouru la Suspension prononcée par le Légat contre ceux qui n'obferveroient pas cet Interdit; ils furent obliges d'ader se présenter en persone au Siège Apostoliques On y vie done venir l'Arche-veque de Rheims, les B. vêques de Chartre, d'Orléans, de Meaux, d'Au-Beauvais, & les Procureurs PRINCES contemporains.

te Raimond, Prince d'A. ragon, êtant morte le 3 de Février 1149; Alfonse VIII, à la fin de Mai, ou les premiers jours de Juin 1153, épousa Riche, Fille de Ladistas II, Roide Pologne, & d'Agnès d'Au-Infante Sanche pour Fem-me à Sanche VI, Roi de Navarre. Ces Mariages fe firent à Soria. Le Roi de Navarre fue alors armé Chevalier par Alfonfe, qui, le 4 de Juin, fit conclure une trève entre la Navar-

re & l'Aragon. En 1155, ou peut-être des l'année précèdente, notre Roi Louis VII fit un votage de dévotion a Saint-Jaque en Galice a-vec la Reine Constance, fille d'Alfonse VIII, qu'il avoir épousée depuis peu. Je ne sais où Ferreras a pris qu'en France on changea le nom de cète Reine en celui d'Adélaide. Elle est apellée Constance dans notre Histoire. Quelques Auteurs ont dit que le Pèlerinage à Saint Jaque ne fut qu'un prétexte; & que Louis VII ne fit le volage d'Espagne que pour s'informer fi conftance ctoit véritablement Fille légitime d'Alfonse VIII, quelques-uns de ses Cour cisaus la prétendant Fille naturèle : mais c'est une fable imaginée pour jeter du ridicule for un Prince, qui n'en étoit que trop susceptible depuis la socise, qu'il avoit faite, de ré-pudier la Reine Eléonor d'Aquitaine. Quoi qu'il en soit, voici ce que Ferreras die au sujet du vollage de Louis & de Constance, T. III, p. 452 de la Traduction. Je m'imagine que, des que ce Monarque & la Princesse, sa femme, fu-rent arives en Espagne, Don Sanche, Roi de Navarre, les reçut & les traita maSAVANS & ILLUSTRES.

mentant leur crainte; ils disoient beaucoup de cho-

ses au desavantage du Roi. Ce Prince, voiant que le calme étoit rétabli par tout, & qu'il ne paroifsoit nulle part aucun des Ennemis, dont les uns s'êtoient embarqués pour la Gree, les autres s'éroient enfuis auprès de l'Empéreur d'Allemagne avec le Comte de Loritello, & 12 pluspart des autres, manquent de tout, s'éroient retires dans la Campanie, retourne en Sicile, & s'emferme dans le Palais, résolu de jouir, après le travail, du repos d'un doux loifir, & se Barant que deformais il s'éleveroit peu facilement des troubles dans le Roiaume. Peu de tems après, le Comte Silveftre ctant mort, l'Evtque élu de Siracuse & lo Notaire Mathieu se trouverent seuls au Confeil du Roi, & disposèrent de toutes les Afaires du Rofiaume. Le Roi leur joignit l'Eunuque Gaito Pietro, qu'il avoit fait Pre-mier Chambélan du Palais, après la mort de Gaito Joario. Le Notaire Mathieu, dont le credit étoit grand à la Cour, ai fecta d'imiter les manieres & les usages de l'Amiral, en se rendant afable à tout le monde, en souriane fur tout à ceux qu'il haissoit, en slatant sans cesse le Roi, parcequ'il savoit que c'étoit par la que Maion s'étoit rendu fi cher à ce Prince. Mais, retenu par fon avarice, il ne pouvoit pas imiter la libéralité de cet Amiral's & son esprit, ausli bas que son extraction, n'etoit pas capable de l'elever jusqu'à cet espoir da Trone, l'ame de tous les deffeins de Maion, quoiqu'il parût faire tous ses Beauvais, & les Procureurs gnifiquement, puisque la en pluin dans le Conseil de ceux que la vieillesse ou Reine Dosia Sanche, sa du Roi, la place d'Amis

EVÈNEMENS Jous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

même dans la Terre de Labour.

Une des Filles du Roi de Maroc, qui l'envoïoit pour être mariée avec un autre Roi des Sarasins d'Afrique, est prise par la Flote de Sicile.
Le Roi Guillaume la renvoie à son Père, qui, par reconoissance, rend à ce Prince les deux Villes de Siville & de Mahadie, situées sur la Côte d'Afrique, & conclut avec lui, dans le mois d'Août, une trève de dix ans (1).

meurt à Città-Castellana, le 30 d'Août. Ubald,

Evêque d'Ostie & deVèlétri, lui succède sous le nom de Luce III.

Le Roi de Sicile envoie, fous les ordres de Gautier de Moach, son Amiral, une puissante Flote poster la guerre dans l'Ile de Minorque. On ne sait point ce qu'elle sit (2).

année à Vèlétri; ce qui fait croire qu'avant la mort d'Alexandre III, il êtoit survenu quelques nouveaux diférens entre ce Pape & les Romains; & qu'ils n'êtoient pas encore acomodés.

'Il règne dans toute l'Italie, durant ; jours de l'Oétave de l'Epiphanie, un vent impétueux, qui

(1) Ce fait est rapporté par Robert du Mont sous cète année: mais Muratori, p. 39, croit qu'il doit apartenir à l'année précèdente.

(2) Les Historiens, Sujets du Roi de Sicile, n'ont rien dit de l'envoi de cète Flote, & de sa destination. Il n'en est parlé que dans les Annales de Gène.

EMPEREURS D'OCCIDENT, &

ROIS DES ROMAINS.

de Sicile; & dans ceux de Gregoire IX & d'Innocent IV, aux Papes.

CONRAD,

IV come Roi de Germanie, & V come Roi d'Italie ou des Romains,

fuccède, en 1150, à son père Frédéric II dans tons ses Etats. Il avoit êté élu Roi de Germanie & des Romains, & couroné Roi de Germanie dès 1137. Il meurt près de Lavello dans la Pouille, la nuit de l'Ascension, 21 de Mai 1254, dans sa 26°. année-

Voies son Article aux Rois de Sicile. J'en ai dit là tout ce que j'en devois

ROIS, & autres SOUVE.

RAINS en ITALIE.

& fes Vassaux, qu'il avoit en grand nombre, avoient pour lui beaucoup d'atachement. Il leva donc une Armée, en 1140; & comença la guerre contre Léopold, que Conrad avoir fait Duc de Bavière. J'en parle ailleurs. Il fufit de dire ici que cère guerre, à laquèle Conrad fut oblige de prendre part, l'empêcha de paffer en Italie; qu'elle ne fut sufpendue que par le vosa-ge, que Welf ne à la Ter-re. Sainte; qu'il la recomença quand il fut de retour; & que, le fort des armes ne lui étant pas favorable, il fit fa paix avec Conrad, qui mourut peu de tems après.

Devenn Marquis de Tofcane & Duc de Spolète en 1153, come je l'ai dit, il vint en Italie, en 1134, avec l'Empereur Frédéric I,

fon neveu, come fils de sa sœur Judith; & nous aprenons de la Chronique
de Weingarten qu'à son arivée, il regut
des Députés de toutes les Villes de Toséane & de toutes les Villes de Sposète,
qui lui vinrent ofrir des presens convenables, & lui promètre une soumission volontaire. Il prit alors aussi posseison de
tous les Châteaux & Biens de la Comtesse Mathilde, sans qu'il paroisse que
le Pape s'en soit plaint en aucune manière.

Il condussit, en 1159, de nombreu-ses Troupes à l'Empereur, son neveu, pour l'aider à faire le fiége de Crème. Après la reddition de cete Place, en 1160, étant de retour en Toscane, il y tint, à San-Genesio, une grande Diete, dans laquele il investit, par l'Etendart, les Comtes de ce canton de 7 Comtes ruraux; & les Ville. & Châteaux obtinrent de lui ce qu'il convenoit qu'il leur accordar. Dans cère même Dière, il reconvra les revenus, qui lui de-vo ent apartenir. Les Peuples de Pife, de Lucque & d'autres Villes le regurent avec de grands honeurs. Il ala visiter de même le Duché de Spolète pour y mètre le bon ordre par tout; &; come il avoir resolu d'aler revoir ses Etats d'Allemagne, il laissa le Gouvernement

des maladies empêchoient de venir. Il y vint pareillement quelques Abbés; & caux qui ne purent pas venir, envoièrent des Procureurs. Le Pape, aiant pris de tous le Serment d'obéir aux Ordres Apofcoliques pour n'avoir pas observé la Sentence d'Interdit, & celle de Suspen-se; les rétablit dans leurs fonctions: mais, par pré-caution, il diféra de leur doner ses Ordres Apostoliques.

Par ce délai, qui done une idée de son adresse, il les tenoit dans une dépendance plus absolue.

On pouroit oposer à la réflexion que l'on a vue dans le Nombre precèdent, que le Procèdé d'-Innocent à l'égard de l'Eveque d'Auxerre ne fut point injuste, puisque ce Prélat étoit encore dans les liens d'une Sentence de suspense. La réponse n'est pas dificile. Le Légat Pierre, aiant fait tout ce que les instructions portoient, leva l'Interdit, come on l'a vu. S'il est vrai que l'éfet doit ceffer en même tems que sa cause; il est certain que le Legat, en levant l'Interdit, avoit nécessairement révogué la Sentence de sufpense prononcee contre ceux qui ne l'avoient pas Observée. Si l'on objecte que le Pape s'étoit réservé de charier les Prélats, qui, par l'inobservation de l'Interdit, avoient encouru la Suspense; on ne m'objectera qu'une vaine chicane; puisque cète réferve n'étoit, come on le voit, qu'une vaine cérémonie exigée par le Pa-pe en confidération du faste de son Siège, laquè-le n'aboutissoit qu'à faire, sans aucune nécessité, dépenser à ces Prélats une grande quantité d'argent, Tome V.

PRINCES contemporains.

femme, étoit sœur de Dona Constance. Ils prirent ensuite la route ordinaire des Pelerins, sur laquele il y a lieu de croire qu'ils furent logés & défraïés avec toute leur suite. Sur le bruit de leur arivée, l'-Empereur (Alfonse VIII), qui étoit alors en Andasousie, curieux de voir sa Fille & son Gendre, leur sie dire qu'au retour de leur pelerinage, il les atendoit à Tolède;, & dona ordre que, partout ou ils passeroient, on leur donat le logement, on leur ren-dit de grands honeurs, & on les défraiat. Louis & Dofia Constance, après avoir été à Compostelle & y avoir satisfait leur piété, en partirent pour Tolede, où l'Empereur, pour les recevoir avec toute la grandeur possible, avoit mandé les Rois Don Sanche & Don Ferdinand, ses deux fils, invité Don Raimond, Prince d'Aragon, son beaufrère, & Don Sanche, Roi de Navarre, son gendre, & convoqué tous les Prélars & Seigneurs de ses Etats, lesquels s'y rendirent tous avec le plus beau train, & le plus de ma-gnificence qu'il leur fut possible. Come l'Empereur avoit aussi amenė ses Troupes d'Andalousie, il fe trouva tant de monde à Tolede, que l'on fut contraint de dresser des tentes dans la Campagne. Des que l'on sut que le Roi Louis & sa Femme étoient à peu de distance de la Ville, l'Empereur en fortit, acompagné de tant d'illustres Personages pour aler au devant de lui; & l'éclat, avec lequel il parut, frapa d'admiration le Roi Louis. Après les avoir salués & embrassés, il les conduific à Tolede,

SAVANS & ILLUSTRES.

ral, ne pouvant pas espérer d'en avoir réèlement le titre, tant que le Roi vivroit. Au reste, il ne cultivoit pas l'amitié de l'Elu de Siracuse, son Collègue, & ne l'affectionoit pas plus fidèlement, que l'Amiral n'a-voit fait l'Archevéque de Palerme. L'Elu, de son côté, résolu de faire très peu d'arention à la dissimulation & aux ruses de ce Personage, ne parloit au Roi qu'avec plus de confiance, crofant qu'il étoit indigne d'un Home d'honeur, come lui, de flater ce Prince au point, ou de lui cacher la véri-té, ou de lui dire impudemment le faux pour le vrai.

Les Ennemis étant soumis tous, & la paix entièrement rétablie; lorsque le Roi crojoit n'avoir plus rien à craindre, un évènement fubit lui fit co. noître que la Fortune se joue le plus souvent des Homes de manière que, lorsqu'ils sont le moins sur leurs gardes, il leur arive plus vîte de soufrir quelque domage, ou de courir quelque danger. Un petit nombre de gens qui, pour diférens sujets, étoient encore retenus dans les prisons, afin que le Palais ne fut jamais fans offrir des preuves de Tirannie, déscspérant d'obtenir leur pardon, & lurent de se livrer à la Fortune, dans la vue de réussir dans leur projet par sa faveur, ou de trouver plustot par son oposition la mort, que d'être plus longtems expoles aux mêmes misères, en pourissant dans la puanteur de prifons horribles. Aiant donc, par beaucoup de prometies, corrompu d'apenser à ces Prélats une grande quantité d'argent, agrémens de la vie, & les bord leurs Gardes, & troufoustraite au Patrimoine divertissemens qui étoient vant un tems favorable, en usage alors. Quand ils lorsqu'après la retraite de EVENEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

dessèche tous les biens de la Terre; & cause des maladies, dont il meurt beaucoup d'Homes & d'Animaux. Ce fleau, qui suivoit une cherré de 5 ans, rend le grain fi rare, qu'on ne peut qu'avec peine en avoir une char ge pour une Once d'or, & que beaucoup de gens à la Campagne, ne trouvant pas sufisamment d'herbes pour se nourir, meurent de faim (1).

1183. Les Romains, toujours envenimés contre Tusculum, vont en faire le siège : mais ils le lèvent à l'arivée de l'Archevêque de Maience, prié par le Pape de secourir cète Ville. Ce Prélat guerrier y meurt

peu de tems après.

La Trève de 6 ans entre l'Empereur & les Confédérés de la Lombardie, de la Romagne & de la Marche de Vérone, êtant sur le point d'expirer, le jeune Roi Henri, qui vouloit s'assurer du Rosaume de Juin, les Députés des Contédérés se trouvent en présence de l'Em pereur à Constance, où ce Prince & le Roi Henri leur acordent la paix aux conditions convenues entre les Plénipotentiaires; & leur remètent un Diplôme, dans lequel

(1) Muratori dit, sous cète année, p. 41: Suivant le calcul de Girolamo Rossi (Hist. de Raven. Liv. VI), Ghé rard, Archeveque de cete V.lle, mourut cète année; parcequ'il est parlé dans un Acte de la Chapelle du Seigneur Ghérard, Archeveque de bone mémoire. Mais on usoit quelquesois de eeta For-mule pour des persones vivante. D'ailleurs, come on trouve dans les années suivantes un Ghérard, Archevêque de Ravenne, il me paroit que c'est le même Archevêque, qui continua de vivre, & non un autre du même nom. ROIS, & antres SOUVERAINS en ITALIE,

de cenx d'Italie à son fils Welf VII, qui s'acquit l'amour de tout le monde par sa droiture & ses bones manières; & specialement parceque, dans l'oca-sion, il s'oposoit aux Gens de l'Empereur, qui vouloient faire quelques vexations dans ces Provinces, ce dont Frédérie parut quelquetois s'ofenser. C'est, die Muratori, T. VI, p. 543, ce qu'il faue remarquer pour se préparer à bien comprendre l'origine des Guelses & des Ghibellius, c'est à dire de ces Factions, qui, come nous le verrons en avançant, allumerent en Italie un terrible incendie.

Ce fut apparemment pendant son sejour en Allemagne que Welf VI résigna les Erats, qu'il y possèdoit, à son Fils; & 6 le jeune Due ne vint pass exprès d'Italie pour recevoir la rélignation de son Père, il ala du moin s'en mètre en possession des que Weif VI

fut de retour en Italie.

Frédéric étant arivé en Allemagne, y trouva, dit Muratori, p. 567, fous l'année 116;, la guerre alumée- Hu-gue, Comte Palatin de Toningen, aiant fait pendre 2 Sujets du jeune Duc Welf, à qui le vieux Duc Welf avoit cèdé ses Etats de Souabe, pour prendre soin lui-même de ceux d'Italie; le jeune fon père, à doner la paix aux Confédérés. Les Plénipotentiaires de part & d'autre s'affemblent, le germain de la Rotembourg configuration du Palatin, ala porter le fer & la flume dans son pais. Celui-ci recourut à bredéric, Duc de Rotembourg configuration de Rotembourg configuration de la Palatin, à Plaisance: & le germain de la Rotembourg configuration de Rotembourg configuration de Rotembourg configuration de Rotembourg configuration de la Palatin de Rotembourg configuration de Rotembourg configur germain de l'Empereur; &, come entre sa Maison, hértitère de la Maison de Wibelinghen, que nous apellons aujour-d'hui Ghibelline & la Maison d'Este-Welf du Duc Welf, il y avoit d'an-ciènes inimitiés, Frédéric consentit volontiers à secourir le Comte Palatin. Le jeune Welf eut pour lui Berthold, Duc Zéringhen, & d'autres Princes. Les 2 Armées en étant venues aux mains, le 1 de Septembre, celle de Welt sue mise en déroute, & 900 Cavaliers restèrent prisoniers. A cète nouvèle, le vieux Duc Welf, sumant de colère, vole d'Italie en Allemagne, assiège & prend plusieurs Châteaux; &, Vainqueur, va se reposer dans ses Terres. Mais tout-à-coup le Palatin aiant joint aux forces du Duc Frédéric une Armée de Bohèmes, Nation alors très redoutable, recomença la guerre. Toutes ces contrées furent rava-gées, & foufrirent de grands domages, les Bohèmes étant venus par la Bavière & la Sonahe jusqu'au Lac de Genève 3 en comètant une infinité de désordres. L'Empereur Frédéric interposa son au-

faire l'orgueil de la Cour de Rome par le spectacle d'un certain nombre de Prélats François humiliés aux pieds du Pape. De quelque manière donc que l'on considère l'audace qu'Innocent III eut de rejeter une Election Canonique, fi l'on trouve un faux-fuiant pour l'exculer d'injustice; ce faux-futant l'accuse d'orgueil; & rien ne le justifie d'avoir agi par esprit de vangeance.

Je ne tirerai plus de sa Vie que ce que l'on va

N. LIX. Dans ce tems, il s'étoit comis, tant en Orient qu'en Occident, des Incestes détestables. En Orient, une même Femme fut incestueusement unie à 2 Maris. En Occident, un même Home osa s'unir incestueusement à 2 Femmes. L'Inceste, comis en Orient, le fut, non seulement du consentement: mais ausse par l'autorité du Clergé de ce païs: mais dans la détestable aliance contractée en Occident, quoique faite peut-être avec le consentement de quelques Ecclésiaftiques, l'autorité de l'Eglise n'intervint en aueune manière. Dieu, voulant punir promtement un si grand crime , & en désourner les autres, fit mourir par l'épée Conrad, Marquis de Montferrat, qui s'étoit le premier lié par un Inceste à la Reine de Jerusalem; & précipita du Trône Henri, Comte de Champagne, successeur, pour ainfi dire, au crime & au chatiment de Conrad. L'un & l'autre périt de mort imprévue. La vangeance divine ne s'étoit pas étendue sur ceux qui, dans l'Occident étoient coupables d'une pareille iniquite. Mais plus Dieu souffre patiemment de pareils

furent sur le point de partir pour la France, il fit de riches présens à son Gendre, de même qu'à tous les Seigneurs de sa suite; & il le pria de lui envoier une Relique de S. Eugène, que l'on tenoit dans le Monastère de Saint-Denis pour le premier Evêque de Tolede, afin d'enrichir cete Eglise d'un si précieux trésor. Enfin, lors qu'ils s'en retournèrent, il leur sit faire le même traitement dans toutes les Places de ses Etais; & les Rois, ses fils, les reconduifirent avee Don Sanche, Roi de Navarre, & beaucoup d'autres Seigneurs.

L'année suivante (1156) dit, p. 453, le même Historien , Louis VII , Roi de France, voulant répondre aux desirs de l'Empereur, son beaupere, lui envoia, par l'Abbé du Monastère de Saint-Denis, un Bras de S. Eugène, qui fut reçu de l'Em-pereur & de la fainte Eglise de Tolède avec beaucoup de vénération & d'eftime; & que l'on garde à présent dans le Tabernacle.

Ferreras dir encore sous l'année 1156, p. 455: Deux Seigneurs de Salamanque, animés du généreux defir de se dévouer cour entiers à la défense des Chretiens, leurs compatriotes, contre les incursions & les armes des Infidèles, fortirent de cète Ville, pour chercher un endroit comode, où ils pûf-fent s'établir. Ils se nomolent Pun Don Suero, & l'autre Don Gomez. Parcourant le bord de la rivière de Coalès, ils rencontrerent un faint Hermite, apelle Amand, qui travailloit dans ces quartiers à gagner le Roiaume du Ciel. Ce faint Home les aborda; & s'informa du motif, qui les amenoit dans excès, plus il les punit sé- ces lieux. Edifié de leur verement, Le Siège Apol- pieux deffein, il les en-

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES.

la Cour, le Palais n'écoit pas garde si soigneusement, ils fortirent de leurs prisons, en petit nombre à la verité : mais aiant tous beaucoup de courage; & coururent impétueusement à la porte du Palais, afin de tuer le Chatelain Anfalde , qu'ils savoient y être affis, & d'exécuter enfuite plus facilement leur projet. Ansalde les voiant prêts à fondre sur lui l'épée en l'air, ne se laisse point troubler par la peur; saute, avec autant de prudence que de légereté, hors de la porte demi-ouverte, qu'il leur opose en la tirant après lui de toutes ses forces, & se met parfaitement en sureté entre la porte extérieure & la porte intérieure. Fruftres de leur esperance, ils se transportent à l'entrée d'en bas du Palais, foit pour aler droit au Roi, foit pour y trouver dans les Ecoles les Fils du Roi, que Gautier, Archidiaere de Céphalu, leur Précepteur, sur la première nouvele de ce qui se pasfoir, avoir conduits dans le Clocher. Or Gairo Martino, assis à l'entrée de la première porre, avoit autour de lui plusieurs perfones, done une s'avangant à leur rencontre, & s'ofrant à leurs premiers coups, retarda leur impétuosité; ce qui leur fit perdre toute esperance. N'aiant rien fait de ce qu'ils avoient projeté de faire, ils furent tout à coup envelopés d'une multitude de gens acourus avec le Grand-Ecuier Odon, & furent tués tous. La Cour défendit que l'on enterrat leurs Cadavres, que l'on avoit jetés aux Chiens. Le Roi, pour ne plus courir un pareil danger à l'avenir, & pour n'avoir plus à craindre ce qui lui étoit arivé deux fois, mit

de l'Empereur FRÊDERIC I.

sont només les Députés de Milan, de Brescia, de Plaisance, de Bergame, de Vérone, de Vicenze, de Padoue, de Trévise, de Mantoue, de Faënze, de Bologne, de Modène, de Reggio, de Novare, de Verceil, & du Marquis Obizzon Malaspina. Les Villes d'Imola, de Bobbio, de Feltre, de Belluno, de Ferrare, & de Cénéda, le Château de San-Cassiano, & la Piève de Gravedena n'ont point de part à ce Traité, parceque sans doute leurs Députés n'en avoient point eue au Congrès de Plaisance : mais l'Empereur leur rend ses bones graces à condition de s'acomoder dans l'efpace de 2 mois, soit avec lui, soit avec les Lombards, c'est à dire avec les Villes de Pavie, de Crémone, de Come, de Tortone, d'Asti, d'Albe, de Gène & de Céfarée, qui sont nomées dans le Diplôme. Par la dernière, il faut entendre Alexandrie, qui, s'êtant détachée de la Ligue, au mois de Mars précèdent, ainsi que Tortose, avoit fait sa paix particulière avec l'Empereur, à condition de quiter fon premier nom pour prendre ce-· lui de Césarée : mais elle reprit le nom d'Alexandrie dès que Frédéric I fut mort, si ce ne fut pas plustôt. Par le Traité, les Villes Contédérées restent en possession de la Liberté, de la Jurisdiction, des Régales, & des autres Droits, dont elles jouissoient depuis longtems; & l'Empereur se réserve le Domaine suprême, & quelques Droits de peu de conséquence. On voit, en cète ocasion, Plaisance païer to mille livres à l'Empereur, & mille à ses Plénipotentinires. On en peut croire que les autres Villes achetèrent de même la paix (1).

(1) Le Pape, an Murateri, p. 443

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

torité; fit rendre les Prisoniers; &, dans la Diète d'Ulme, sit faire satis-faction au Duc Welf. Ce sut ainsi que

Welf VII fut un des Princes, qui moururent, en 1167, de la cruèle maladie épidémique, qui se mit dans l'Armée de l'Empereur, lorsqu'il étoit à Rome pendant l'eté. Sa mort, dit Muratori, p. 180, fut pleurée même par les Italiens, parcequ'elle fut cause qu'en lui cète Branche d'Efte-Welf fut destechée; & qu'ensuite le Duc Welf, son père, remit à l'Empereur tous ses Etats d'Italie.

Voici ce que cet Annaliste dit à ce sujet dans ses Antiquités d'Este, Part.
I, Ch. 36, p, 310. Il est à propos à présent d'observer que, le Duc Welf VII étant mort, en 1167, dans un âge pré-maturé, Welf VI, son Père, se voiane sans Enfans, institua, suivant le témoignage d'Otton de Saint-Blaise, le Duc Henri le Lion, son neveu, héritier de tous ses Etats, à condition de lui pater une certaine somme. Mais, Henri ne se pressant pas de faire honeur à cète dete, dans l'espérance de l'aquiter bientôt en déboursant moins, parceque son oncle étoit d'un âge très avancé, Welf, en colère, engagea, ou ceda ses Principautés, ses Biens patrimoniaux, & ses autres Etats à l'Empereur Frédéric I, fils de sa Sœur, duquel il eut autant d'ar-gent qu'il voulut, & reçut quelques-uns des mêmes Etats en Fief. Imperatori Friderico, recepta ab en prius prolibito suo pecunia, primo Beneficiis, scilicet Ducatu Spoleti, Marchia Tufcia, Frincipatu Cardinia, ipsi resignatis, omnia pradia sua ipti condidit, eaque usque ad terminum vitæ pluribus aliis abditis (peut-être additis) recepit. L'Abbé d'Ursperg semble dire à l'année 1175, que ces Biens ne passèrent à Frédéric qu'après la mort de Welf, sive hereditaria successione, sive fiscali (par succession, soit héréditaire, soit riscale, Mais il avoit dit clairement à l'année 1168, que Frédéric dona le Gouverne-ment du Duché de Spoiete & des autres Principautés à quelques-uns de ses Ca-pitaines. L'Auteur de la Chron que de Weingarten, publiée par Leibniez, confirme ce que l'on vient de voir, & die ensuite de Frederic qu'il posseda l'héredite, qui lui avoir ête livree, qu'il en retint certaines choses pour marque de sa possession, & qu'il infécda le reste au même Welf. On conserve dans

colique fut obligé de diffimuler en quelque sorte, à cause de la malignisé des eirconstances, & de la perfécution, dont on étoit menacé (de la part des Sarasins), ce qui s'étoit fait en Orient: mais il usa de toute la rigueur des Canons, pour punir ce qu'on avoit en la hardiesse de faire en Occident. Aiant apris que le Roi de Léon avoit ofé contrader un mariage incessueux avec sa Cousine, sille du Roi de Portugal; il lia d'une Sentence d'excomunication, & les Conjoints incestueux, & le Roi de Portugal lui-même, & soumit à l'Interdit les Rosaumes de Léon & de Portugal; ce qui fut cause que ce que l'on avoit fait illégitimement fut tout-à-fait révoqué. Mais le Roi de Léon, se portant à quelque chose de pis , ... époufa la Fille du Roi de Castille, son cou-fin-germain, c'est-à-dire sa propre nièce (à la mo-de de Bretagne). Lorsque Le Souverain Pontife en fut instruit, il envoia sur le champ en E!pagne Frère Rainier, Home egalement respectable par sa science & sa réligion, & agréa-ble à Dieu & aux Homes à cause de sa science & de Phonèteté de ses mœurs, afin que, suivant la parole du Prophère. Il haife les du Prophete, il brifat les liens de l'Impiété, & dé-Liât les fardeaux trop pe-fans. Il conserva, par la grace de Dieu, ses mains pures de tous présens, en-sorte qu'on pouvoit dire véritablement de lui, ce qu'on lit (dans l'Ecriture 1: Il n'y eur persone, nier ne fut pas plustôt en Espagne qu'il exhorta très foigneusement, de la part du Pape, une & deux fois le Roi de Léon de se retirer d'une si détestable & fi infame aliance, en rompane tous les enjagemens fur eux une victoire com- I mandoir, il condamna,

PRINCES contemporains.

couragea à la perseverance; &, pour leur faciliter l'exécution, non seulement il ofrit de les seconder en tout ce qu'il pouroit : mais il leur dit qu'il y avoit peu loin de là un Hermitage de Saint-Julien, où ils pouvoient faire un établissement conforme à leurs vues, parceque le terrain étoit propre pour une Fortereffe. Les 2 Seigneurs, apres avoir examine l'Her-mitage & fa situation, jugèrent qu'en éfet ce lieu étoit tel, qu'ils pouvoient le souhaiter, pour doner comencement au nouvel Ordre, qu'ils vouloient fonder. Frapés de cète idée, ils s'empressèrent d'aler demander cet Hermitage à Don Ordono, Evêque de Salamanque, sur le Dio-cese duquel il étoit situé. Don Ordono, persuade que la gloire de Dieu & le bien de la Religion étoient intéresses dans cete Afaire, le leur acorda volontiers; de forte qu'avec son agré-ment, les 2 Seigneurs & l'Hermite Amand élevèrent un Chateau, dans lequel l'Hermitage fut renfermé.Quelques autres persones de distinction s'étant jointes à eux; on vit nat-tre un Ordre Militaire, qui prit d'abord le nom de Saint - Julien-du-Poirier, & qui ports aujourd'hui eelui d'Alcantara. Son premier Supérieur fut Don Suero, qui , voulant mener une vie religieuse, à l'exempledes Templiers, s'adrefsa à l'Eveque Don Ordono pour avoir une Règle, suivant laquèle ils pussent se conduire. Le Présat leur dona celle de S. Benoît qui enrichie Abraham. Rai- | conformément à l'Observance de Citeaux, & à l'Institut Militaire.

Cere même année Alfonse VIII sit, come je l'ai dit, sa dernière expédition contre les Infideles. Après avoir remporté i

SAVANS & ILLUSTRES.

hors du Palais tous les Prisoniers, faisant transporter les uns au Château de la Mer & distribuer les autres dans diferens Chateaux de Sieile.

Robert de Calataboja, Gouverneur du Château de la Mer, Home extrêmement cruel, le plus grand Ami des Eunuques & dévoué sans réserve à leur fervice, chargeoit de lourdes chaînes & faisoit batre souvent tous les Prifoniers Chretiens, qu'on lui menoit, & les faisoit pré-cipiter dans quelques nouveaux Cachots très puants & propres à doner de la terreur, lesquels il avoit fair construire luimême, afin qu'on sut qu'il surpassoit en tirannie ceux qui l'avoient précede. Il insultoit aussi les Citouens; & lorsqu'il avoit secrètement de la haine contre quelqu'un d'entre eux, ou qu'it en vouloit avoir la Maison, la Vigne, le Jardin, ou qu'il avoit envie de quelque chose pareille, il l'accusoit au Tribunal de Gaito Pittro; &, quand il avoit obtenu l'ordre de l'arêter, il lui faisoit soufrir si longtems la faim, la soif, & d'autres tourmens, qu'il le forçoir, pour se soustraire à tant de maux, de lui doner gratuitement ce qu'il en vouloit avoir, ou de le lui vendre fort au dessous de sa valeur. Pour se concilier de plus en plus la faveur des Eunuques, il fit entendre à Gaito Pietro qu'il étoit resté dans la Sieile, & surrout dans les Villes des Lombards, un grand nombre de Traltres, qui tous êtoient forgriches & possèdoient de grandes Terres; & se ht doner la permisfion de les prendre, & d'en extorquer autant d'argent qu'il pouroit. Revetu du pouvoir qu'il de-

C c iii

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

1184. LA continuation de la guerre injuste, que les Romains faisoient aux Tusculains, & seurs diférens excès obligent Luce III, à passer dans la Lombardie, pour y demander contre eux du secours à l'Empereur, qui devoit y venir bientôt, & pour traiter avec lui de quelques Afaires. Frédéric vient en estet en Italie au mois d'Août. pour visiter les Villes avec lesquèles il s'êtoit reconcilié par la paix; & va trouver le Pape à Vérone. Luce y tient, en sa présence, un Concile dans lequel il excomunie diverses fortes d'Héré iques Manichéens, & les Arnaldistes, c'est à dire les Discigles d'ARNAULD de Brescia. Les Romains, à cause de leur révolte contre son autorité temporèle, y sont excomuniés aussi. Le Pape & l'Empereur ont ensuite des conférences secrètes. Le premier demande la restitution des Biens de la Comtesse MATHILDE; & le second se retranche sur l'acord fait avec Alexandre III, suivant lequel il en devoit jouir encore environ 10 ans. Ils ne s'acordent pas d'avantage au sujet de diférens Evêques sacrés par des Schismatiques, ou du moins élus pendant le Schisme, & non encore sacrés. Le Pape en soûtient la consécration, ou l'élection nulle; & l'Empereur les veut maintenir. Frédéric demande la Courone Impériale pour son Fils Henri. Luce la refuse, en disant, « Que ce » n'étoit plus l'usage d'avoir 2 Emen terminant cete année, continua de demeurer à Vélétri ; &, dans cète Ville, il érigea, non en 1182; mais en la présente année, le Monastère Roïal de Montréal en Sicile en Archevêché, le jour des Nones (6) de Février, Indiction Première, l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLXXXII. Ce doit être PAnnée Florentine, car l'Indiction Premiere indique la présente année.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

les Archives d'Este l'original d'une Sentence rendue, en 1187, à Carpineto Welf VI étant encore en vie ; laquele comence ainfi. Je Roger, Juge de Guaftalla, chargé, par ordre & comandement du Seigneur Henri de Loutre, Marêchal de la Cour Impériale, & Lieute-nant dans les Possessions de la Comtesse Matilde, de conoître de la Cause, &c. D'où l'on peut conclure qu'alors Frédéric gouvernoit pleinement ces Etats, pour lesquels il n'est pas nécessaire que je répète qu'il y eut diverses querèles entre les Papes & lui...... Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Henri le Lion, Duc de Saxe, réclama toujours contre la ceffion de ces Etats & Biens, faite par son oncle Welf à l'Empereur. Malgréses disgraces, & toutes les manœuvres de Frédéric & de l'Empereur Henri VI (V), son successeur, auprès de Richard, Roi d'Angleterre, beaufrère du Duc, pour l'engager à renoncer à cète prétention, Henri, toujours ferme, aima mieux conserver sans ateinte ses droits sur ces Biens & Principautes, que de rentrer en grace auprès de l'Empereur, en y renonçant, & recevant même d'autres avantages en compensation. Le crois qu'il ariva de là que l'afedion pour la Maison de Welf-Este n'en fut que plus vive dans le cœur de la plus grande partie des Toscans & d'autres Peuples d'Italie, à qui d'une part la domination de Frédéric & de ses fils Henri VI (V) & Philippe , décendus de la Maison Ghibelline, deplaisoit, & qui d'autre part desiroient de rester sous le gouvernement doux des Princes d'Este-Welf. Il y a dans les Archives du Monastère de Polirone un Ace de 1195, dans lequel le Seigneur Berthold, Député dans les Biens de la Comtesse Mathilde pour le Sei-gneur Due Philippe, ... confirme à l'Abbé Albert toutes les Possessions; Vassaux, &c. Ce même Philippe étois alors Duc de Toscane, come on le voie par le Bullaire du Mont-Cassin, T. II, Constit. 218, où ce Prince consirme, en 1195, audit Monastère, tout ce qu'il avoit eu de la Comtesse Mathilde, des Marquis Boniface, fon Pere, Thédald, fon aieul, & Albert (Azzon son bisaieul) & du Duc Welf. Depuis ce tems les Empereurs, les Papes, & ceux que les uns & les autres avoient investis, agirent en maîtres dans les Possessions de la Comtesse Mathilde, ce qui se trouve même encore être à la Charge des Eglises. Ce fut pourquoi l'Abbe de Polirone;

contradés pour la faire. Mais, ses exhortations ne gagnant rien fur ce Prince, il l'assigna à certain jour dans certain lieu. L'aiant ensuite atendu, même au delà du terme; &, voiiant qu'il s'absentoit opi-niatrement, il publia conere lui, suivant l'ordre du Pape, la Sentence d'excomunication, & mit tout de Rosaume de Léon sous un Interdit général. A l'é. gard du Roi de Castille & de son Rotaume, il ne fit aucune procédure, parceque ce Prince ofroit sans détour d'obsir à ce qu'il ordoneroit, & de recevoir sa Fille, quand on la lui rendroit, s'y obligeant par des l'ètres, qui devoient é. ere envoites au Pape. Après cela, l'Archevêque de Tolède & l'Evêque de Placence de la part du Roi de Castille, & l'Evêque de Zamora de la part du Roi de Léon, se présentant au Siege Apostolique, demanderent au Seigneur Pape qu'il daignat, sur cè e efpèce de Mariage, acordes une dispense au Roi de Léon & à la Fille du Roi. de Castille. Pour cela faul, se la saveur spéciale, que le Seigneur Innocent acordoit au dévoument dudit Roi de Castille, n'eût pas calmé son indignation, il auroit eu soin de faire exercer sur eux la sévérité Eccléfiastique de manière que, de son tems, persone n'eût fait de ces sortes de demandes si souvent reje rées & condamnées [Cète Phrase sufit seule pour nous aprendre que l'Auteur de cete Vie étoit un Domestique d'Innocent III, bas Valet de la Cour de Rome, n'écrivant que pour doner raison à son Heros dans tout ce qu'il avoit fait. Il n'est pas douteux qu'Innocent III sit une étrange forise, en refusant au Roi de Léon & de Caf. sille la dispense qu'ils de-

# PRINCES contemporains.

plète, il se sentit malade; ce qui lui sit reprendre le chemin de Castille. Il sut obligé de s'arêter à Fresnéda, prés du Port de Muradal, la maladie ne lui permètant pas d'aler plus loin. Il y mourut, le 21 d'Août, après avoir reçu les Sacremens de la main de l'Archevéque de Tolède.

Ce fut, dit Ferreras, p. 456, un des Monarques les plus acomplis, qui aient regné en Espagne. Pieux & devot, il confacra ses soins & ses veilles à l'exaltation de la Religion Chreciene; il rétablit plusteurs Eglis ses Cathédrales, qu'il en-richit toutes; il fonda plusieurs Monastères de l'Ordre de Cîteaux, & favorija ceux qui étoient deja fondés sous la Règle de S. Benoît. Sage & prudent, il gouverna ses Sujets a-vec tant de douceur & de bonte, qu'il en étoit extre mement chéri. Quoiqu'il timoignat beaucoup d'estime pour les Grands de la Monarchie, jamais il ne montra le moindre mépris pour les Petits. Le vice fut toujours severement puni sous son règne; & la Justice sus toujours la rè-gle de ses actions. Né Guerrier, il eut presque continuèlement les armes à la main avec tant de succès, qu'il fut le fléau des Inndeles, & la terreur des Princes, ses voisins. Par le grand nombre de ses vic toires, il étendit ses Etats jusqu'à la Sierra Morena, & terrassa Porgueil des Mahometans d'Andaloufie. Enfin il eut la gloire d'être couroné solemnèlement Empereur d'Espagne, & d'avoir au nombre de ses Vassaux les Rois de Navarre & d'Aragon; avantage dont aucun Prince n'avoit joui avant lui.

ROIS DE SÉVILLE, DE CORDOUE & DE MURÇIE, &c.

## SAVANS & ILLUSTRES.

dans la Sicile, heaucoup de gens innocens, qui n'étoient coupables, que d'avoir de quoi calmer un peu l'insatiable cupidité des Eunuques. Barthelmi Pécters, les Stratigotes, les Chambelans, les Catapans (ou Capitaines), surs de la protection de Gaito Piétro, vexoient le Peuple par une infinité d'injultices & de rapines; n'aiant en vue, dans tous leurs Jugemens, que d'extorquer de l'argent de l'une ou de l'autre Partie, ou même de toutes les deux. C'éroit surtout dans la Pouille & dans la Terre de Labour, que l'on exergoir cète sorce de vexarion fur ceux qui pouvoient le moins s'en garantir; ensorte qu'il eut èré plus expédient pour le Roiaume de Sicile d'être encore fatigué des courses de ses Ennemis, que d'être en proie au pillage de ces Brigands domestiques.

Pendant le peu de tems que le Roiaume fur tranquile & sans troubles du dehors; le Roi, qui se livroit alors au repos & à l'oisiveté, craignant que quoi que ce fut ne dérangeat son loifir voluprueux, défendit à ses Confeillers de lui rien anoucer, qui lui put causer du chagrin, ou de l'inquiérade; &, se dévouant désormais tout entier au plaisir, songeant aussi que son Père avoit fait batirFabaria, Mimnerno, & d'autres lieux de plaisance, il voulut se doner cariere à cet égard; & comença la conftruction d'un nouveau Palais, qui, fait avec plus de diligence & de comodité, put l'emporter sur tout ce que son Pere avoit fait batir. La plus grande partie en fut achevée avec une promittude eronante, & de très grandes dépen-

Ccir

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en de l'Empereur FREDERIC I.

» pereurs en même tems; & qu'il » ne pouvoit pas couroner le Fils, » que le Père n'eût abdiqué ». Mauvaise défaite. Il n'y avoit jamais eu d'usage à cet égard. Ils s'êtoient abouchés, bien résolus l'un & l'autre de ne se relâcher en rien sur leurs prétentions; & se séparent mécontens l'un de l'autre. Le Pape reste à Vérone; & l'Empereur va continuer la visite des Villes de Lombardie, qui se seroient bien passées de l'honeur qu'il leur faisoit. Elles s'épuisent à le recevoir magnifiquement, à lui faire des présens, à lui doner de l'argent, qu'il n'exigeoit pas : mais qu'on leur faisoit entendre qu'elles ne pouvoient pas se dispenser de lui doner.

Au comencement de Janvier, Vérone éprouve quelques secousses de tremblement de terre, qui renversent une partie de son Amphithéâtre.

1185. Luce III, qui s'ocupoit à Vérone de Négociations infructueuses avec l'Empereur, y meurt le 25 de Novembre. Hubert Crivello, que l'on avoit élu, cète même année, Archevêque de Milan, lui succède fous le nom d'Urbain III.

Par un nouvel acomodement, Frédéric rend aux Milanois une très grande partie des Seigneuries & des Jurisdictions, qu'ils avoient aurrefois possèdées; & s'engage de rebâtir Crème. Les Milanois, de leur côté, s'obligent de l'aider à recouvrer tous les Droits de l'Empire, & spécialement à conserver les Biens de la Comtesse Mathilde. Les Cremonois, ofensés de cet acomodement, se plaignent inutilement de ce qu'on leur ôte Crème, qui leur avoit coûté tout de sang & de dépenses.

ITALIE.

nomé ei-dessus, fit, dans un Contrat de 1197, mêtre les paroles suivantes: De plus, si le Monastère est grévé pour le Seigneur Pape, pour le Seigneur Empereur, pour les Cardinaux, le Marquis, le Duc, & leurs Députés, que chacun soit tenu de lui doner conseil & aide, pour raison d'hospitalité, co-

me ses autres Vassaux font.

J'ai parlé plus haut d'actes d'auto-rité faits par le Duc Welf VI en Tos-cane, & de la Diète, qu'il tint, en 1160, à San-Genesso. Sur quoi Muratori dit dans ses Antiquit. d'Efte, p. 296 : Il refte dans l'Ughelli (T. III) p. 296 de la première Edition | un Monument autentique de cète grande Diéte-C'est la Confirmation acordée par le Duc Welf aux Chanoines de l'île de tous leurs Biens, de laquele j'ai vu moimême l'original dans les Archives de ces Chanoines. Ce Privilège fut done A San-Genefio l'an de l'Incarnacion de N. S. 1160, Indict. VIII, &c.; & voici quel en est le comencement: Guelpho (l'Ughelli, on, pour mieux dire, son Copifte, a mis Gulepho, & plus haut Gulepho-ne) Dei gratia, Dux Spoleti, Marchio Tuscix, Princeps Sardinia, & Dominus Domus Comitissa Mathildis (Welf, par la grace de Dieu, Duc de Spolète, Mar-quis de Toscane, Prince de Sardaigne, & Seigneur de la Maison de la Comteffe Mathilde), &c. Mais, come il n'eft pas nécessaire de publier encore ce que l'Ughelli a mis au jour, je satisferal d'une autre manière la curiosité des Lecteurs, en rendant public un Privilège acordé par le même Prince à l'infigne Chapitre de Lucque, par lequel il lui confirme diférens Biens & Châteaux, de quelques-uns desquels, & spécialement de celui de Massarosa ces Chanoines sont encore Seigneurs. Ce Diplome fut expédié près du lieu de Fucecchio. L'Original s'en voit encore dans les Archives du Chapitre, avec un sceau de cire pendant au Parchemin, sur lequel on ne peut plus distinguer les lètres ni l'éfigie de Welf, donc on aperçoit seulement les vestiges. Ce Diplôme est raporté tout entier, p. 297. Muratori dit enfuite , p. 198 : Dans les Annales de Ptolomée de Lucque, il est parlé d'un autre Privilège acordé par ce Prince à la Comune du Peuple de la Ville de Lucque, qui comença pour lors à jouir de cete autorité, de cete liberté, done elle jouit encore aujourd'hui. L'An du L'Empereur ordone que l'on reba- Seigneur MCLXVI, die l'Auteur, le

PRINCES contemporains.; SAVANS & ILLUSTRES.

mandoient]. Enfin PArchevêque & les Evêques ei dessus només, voiant que, non seulement ils ne pouvoient atendre du Souverain Pontife aucune grace sur ce point; mais qu'ils n'en pouvoient qu'avec peine obtenir audiance, demandèrent la levée de l'Interdit jeté par le Seigneur Pape fur les Terres du Roi de Léon, en assurant que, par cet Interdit, le Roisaume étoit menace d'un triple danger, c'est à dire de la part des Hérétiques, des Sarafins , & des Chretiens. De la part des Herétiques, parceque, la bou-che des Passeurs étant sermée par cet Interdit même, les Fidèles ne pouvoient pas être instruits par eux contre les Herétiques, & mis en état de pouvoir un peu leur refister. D'où suivoit que, tant à cause de cère raison, que parceque le Roi de Léon, se plaignant d'être maleraité par l'Eglife, ne s'oposoit point aux Hérètiques, ceux-ci de-venoient de plus en plus forts contre les Fidèles; & que diférences Héréfies s'allumoient dans le Roiiaume. De la part des Sarafins, parceque, le Peuple d'Espagne aiant coûtume d'être engagé par les exhortations & les Indulgences de l'Eglise à leur faire la guerre, la dévotion de ce Peuple se refroidissoit par le silence des Prédicateurs ; & parceque, se voiiant, par l'Interdit, foumis à la même peine que fon Prince, il ne se croioit peut être pas exemt de fau-

se, pour avoir consenti, du

moins en se taifant, à ce

que le Prince avoit fait;

& que, pour cela même,

il montroit moins d'ardeur

contre les Sarafins dans la

erainte de mourir au pé-

che. De la part des Catho-

TEXEFIN-ABEN-ALI, dernier Roi des Almora-

vides, depuis 1120, meurt

en 1146.

Pendant qu'Abulménon. Chefdes Almohades, Sujet révolté, faisoir la guerre à Texefin, qu'il vint à bout de priver du Trone & de la vie, de la ma-nière qu'on l'a vu dans l'Art. de ce dernier au IIIe. Vol. & qu'il s'emparoit du Roïaume de Maroc , les Etats de Texéfin en Espagne étoient en proie à des troubles Intestins, dont le fruit sur leur demembrement. Il s'en forma de petits Roiiaumes, éphémères pour ainsi dire. Je vais les faire conoîrre ici par forme d'addition à l'Art. de Texéfin-Ben-Ali.

Ces troubles comencerent en 1144, 2 ans avant la mort de Texénn. On a vu coment les Mahométansade l'Andalousie, qu'on apelloit Agaréniens pour les distinguer de ceux d'Afrique, només Morabices, & par corruption Almoravides se choisirent des Chefs, qui furent Zafadola, depuis pluneurs années, Vassal d'Aifonse VIII, & l'Alcaïde Maho met, décendu des anciens Rois de Cordoue; & qu'ils réfolurent en même tems de secouer le joug des Rois de Maroc, & de faire main-batte fur rous les Africains. L'Année suivante 1145, Mahomet s'empara de Mortola, de Murcie, de Mérida, de Valence & de Tortose; fit passer au fil de l'épèc tous les Africaine, qui se trouverent dans ces Villes; & fit mourir tous les Aleaides des Fortereffes & Chateaux du voifinage.De son core, Zafadola se conduisit de même dans les Villes de Baëra, de liques, parceque,les!Ciercs

ses: mais, avant qu'on eut fini tout, il lui priz une diffenterie, qui dura longrems & qui mina ses forces. Lorfqu'après deux mois de maladie, il le portoit mieux, & que les Médecins le crotoient réchape, tout-à coup il eut une rechute, qui l'emporta. Se sentant près de sa fingil fit apeller les Grands de la Cour, c'est à dire tous ceux qui composoient son Conseil, en présence desquels & des Archeveques de Salerne & de Reggio de Calabre, il déclara ses dernières volontes. Il noma Guillaume, fon fils aîné, pour être fon successeur à la Courone ; & voulut qu'Henri fe contentat de la Principauté de Capoue, qu'il lui avoit donce depuis longtems. A l'égard de la Reine Marguerite, il ordona qu'elle gouverneroit le Roiaume jusqu'à ce que I'on crut voir dans fon Fils, encore enfant, affes de prudence pour fuire à l'administration des Afaires. Il ordona de plus que l'Elu de Siracufe; Gaito Pietro, & le Notaire Mathieu, qu'il avoit choisis pour ses principaux Confeillers, restassent à la Cour dans le même rang, afin d'aider la Reine de leurs conseils dans les Afaires, qui se présenteroient. Bientor après, il fur à l'Article de la mort; & quita la Courone & la vie en même tems, en présence de ceux qu'il zvoit apellés, & qui fondoient rous en larmes. Mais eux, craignant que le bruit de sa more, en se répandant aussicot parmi le Pauple, ne causat quelques mouveniens, ordonerent qu'on l'ensevelit dans le Palais même, & qu'on feigult qu'il étoit encore en vie, jusqu'à ce qu'aianc ne pouvant pas administrer Grenade, d'Ubeda, de fait venir les Seigneurs à le Spirituel eux Lascs, les Jaën, & d'Andujar. Aussi- la Cour, on eut préparé

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

tisse cète Ville. Il passe ensuite en Toscane, dont toutes les Villes avoient tenu, durant le Schisme, le Parti du Pape, à la réserve de Pise & de Pistoie. Il les dépouille toutes, hors ces deux, de leur liberté, de leur Jurisdiction & de leurs Régales; & leur done des Poiestà, pour

les gouverner en son nom.

L'Empereur Manuel Comnene êtoit mort en 1180. Alexis, son fils & son successeur, avoit, en 1185, êté dépossèdé par Andronic Comnène, son grand-oncle, qui l'avoit fait assassiner. Isaac l'Ange, oncle d'Alexis, êtoit venu supplier Guillaume II, Roi de Sicile, de vanger la mort de son Neveu. Guillaume, voulant d'ailleurs punir les Grecs de plusieurs afronts, qu'il en avoit reçus, envoie, sous les ordres du Comte Tancrède, fils du Duc Roger, son oncle, une Armée navale considérable faire la guerre à l'U-Surpateur Andronic. Durazzo, Thes salonique & beaucoup d'autres Villes & Châteaux sont pris de force, ou se rendent volontairement aux Siciliens, qui comètent partout, diton, toutes sortes de cruautés & de sacriléges. Pendant ce tems, on fait mourir Andronic. Isaac l'Ange, qui kii succède, envoie aussitôt une grosse Flote s'oposer aux progrès des Siciliens, qui sont mis en déroute par les Troupes de débarquement. Leurs Oficiers traitent & conviènent de la paix : mais, par une supercherie digne des Grecs, ils sont arêtés & conduits à Constantinople. Isaac les renvoie aussitôt: mais, pendant l'intervalle de leur voïage, ses Troupes avoient recouvré tout ce que l'Empire avoit perdu.

1186. FRÉDÉRIC n'êtoit resté depuis 2 ans en Italie, que parce-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Seigneur Welf, Duc de Spolète, Marquis de Toscane, Prince de Sardaigne, & Seigneur de la Maison de la Comtesse Mathilde, acorda par Privilège à la Comune de Lucque toute Jurisdiction apartenance au Droit de la Marche & à la Maison de la Comtesse susdite dans l'espace de six milles du Territoire comun de Lucque. J'ai vu la copie de ce Privilège à Lucque. J'ai fait observer, dans le Chapitre précèdent, que, dans une Donation faite à Este, au Monas-tère (de Sainte-Marie) des Prisons, on se servit de Grasulf Sazon, qui se qua-lisioit Notaire du Duc Welf. Cela nous aprend peut-être, pour ces tems, quelque chose qui n'est pas à mépriser. Le Droit de créer des Notaires fut réservé dans l'Empire Romain aux seuls Empereurs. Ils acorderent ensuite aux Eveques & à quelques Eglises le Privilège d'en faire un pour leurs propres Afaires ; & les autres Princes d'Italie fe fervirent ordinairement des Notaires Impériaux, ou du Sacre Palais. Certe, en voiant que, dans les Contrats des autres Marquis & Ducs, les Notaires n'avoient pas coûtume en Italie de se qualifier Notaires des mêmes Princes, on peut conjedurer que le Duc Welf obtint aussi la faculté de saire des Notaires pour s'en servir dans ses Etats d'Allemagne & d'Italie; & les Actes de ces Notaires servent en même tems à prouver que le Duc étoit Seigneur des Pais, où l'on avoit recours à leur Ministère pour les Contrats Ci-vils. Nous avons à ce sujet dans les Archives d'Este beaucoup de Chartes écrites depuis 1:60 jusqu'en 1190 en diférens endroits du Reggian, où l'on lit: Je Ubald, Notaire du Seigneur Duc Welf, requis, &c; ou Notaire du Seigneur Welf; ou Notaire du Duc Welf; & ces Actes sont datés du Chapitre de Carpineto, ou du Marché d'Antoniano, ou de Marola, ou de l'Eglise de Sainte-Marie de Felina, ou de Monticolo, ou de l'Eglife de Saint-Martin de Gropo, ou du Marché de Canicolo, ou du Château de F.laria, ou de Castro-Lucio, ou du Lieu die Cafolovoli, ou de Caftro-Gadio, ou d'au tres lieux.. Quelquefois ce même Ubald, Noraire nome ci-deffus, dans les memes années & les mêmes lieux, se qualific seulement: Ubald Notaire. Dans d'autres Chartes, on voit écrit : Je Ubald, Notaire du Duc Welf & de l'Empereur Frédérie, ai, &c. On lit auffi dans les mêmes Archives un Plaid tenu par la Comresse Mathilde, en 1114, dans le qu'uniquement ocupé de l'agrandis- | Chateau de Carpineto, & copié depuis

Laics retranchoient aux Clercs le Temporel, & retenoient les Oblations, les Prémices & les Dimes; ce qui faisoit que les Clercs, n'aiant dans ces pais presque pour la subsistance que ces choses, étoient obligés, lorsqu'on les en privoit, de mandier, de travailler à la Terre, & de servir les Juits, à la honte de l'Eglise & de toute la Chretienté. Le Pape trouvoit qu'il étoit dificile de leur acorder leur demande; & de révoquer, sans une satisfaction canvenable, une Sentence rendue canoniquement, suivant la con-science, dans l'ordre, & relativement à la Caufe. Suivant la conscience; parceque, come Dieu lui en rendoit témoignage dans sa conscience même, il n'avoit agi qu'en confidérasion de la Justice & de l'Honéicté; & parcequ'au contraire on auroit pu former quelque présomption contre le Seigneur Pape lui-même, s'il avoit era de-voir soufrir patiemment un crime si dérestable. Dans l'Ordre, parceque ledie Frère Rainier, après les monitions & les delais preserits par les Loix, avoit frapé du Glaive Ecclésiaftique un Contumace. Relativement à la Cause, en se fondant sur l'exemple, tant divin qu'humain. Divin, parceque lorsque David eut péché dans le dénombrement du Peuple, le Seigneur répandie les vases de sa fureur sur le Peuple; d'où l'on lit que le même David, en confessant au Seigneur son péché, dit: C'est moi, qui ai péché, moi, qui ai agi injustement. Ceux-ci, qui sont les brebis, qu'ont-ils fait? Que votre fureur, Sei-gneur, se détourne de votre Peuple! Humain, par-seque la chose eut été de mauvais exemple, en ce que, s'il fue arivé que le même rax, qui vouloit cacher ses l'sur le besoin que j'ai d'é-

PRINCES contemporains.

tôt Aben-Gama, Lieute-na it Général de Texéfin, ra senobla tout ce qu'il put d' Assicains, pour arêter la fureur des Agaréniens. Il fur batu dans un combat, qu'il leur livra; & s'enferma dans le Chatiau de Cordous, avec le reste de son Armée, après avoir mis des Garnifons dans Almodovar, Carmo-ne & Séville, où se refugierent tous les Africains, qui purent échaper aux Agaréniens. Aben-Fandi, qui vivoir alors à Cordoue, étoit un Alfaqui très riche, qui couvroit d'une aparence de dévotion une ambition démésurée, & le desir de se faire Roi de tous les Mahométans d'Espagne. Cer Home, qui voulut profiter des circonstances, aiant assemblé diferentes Persones, sue lesquèles il comtoit, avec Farax , Alcaide de Calatrava, leur fit entendre a Qu'il seroit dangereux n de mètre Zafadola sur » le Trone à cause de ses " liaisons avec les Chren tiens; & que, s'ils le n faisoient Roi, ils de-n voient s'atendre à porn ter un joug bien plus n pesant que celui des An fricains n. Il ajouta, « Que, pour leur éviter » ce malheur, il faloit que » Zafadola périt; & qu'il n fe chargeroit lui-même, n quoiqu'à regret, des n foins pénibles de la Roin iauté n. L'on résolut de suivre ses confeils: mais, quelque secret que l'on gardat, Zafadola fut instruit de ce qui se complotoit; & crut devoir se défaire de Farax, qui lui paroissoit lui seul, plus à craindre que ses Associés. Pour cet éfet, Zafadola fortit de Cordone avec les Seigneurs Chretiens, qui s'y trouvoient, & plusieurs Seigneurs Mahométans, du nombre desquels étoit FaSAVANS & ILLUSTRES.

tout ce qui paroiffoit néceffaire pour le Couronement du nouveau Roi. Tout se trouvant près au bout de quelques jours, fa mort fur d'abord publiée, suivant la coûtume, dans le Palais par une céremonie lugubre, qui fut suivie sur le champ des pieurs de toute la Ville. Aussirot les Seigneurs, les Eveques & les Grands de la Cour, tirè-rent le Corps du Roi du lieu, dans lequel on l'avoit mis en dépôt, & le transportèrent à la Chapele Rojale. Tous les Citoiens, vêtus de noir, restèrent habilles ainsi jusqu'au troisième jour ; &, pendant ces 3 jours, les Fem-mes, les Dames de qualité même, & furtout les Sarafines, qui véritablement étoient affigées de la mort du Roi, couvertes de facs, les cheveux épars, marchant par troupes jour & nuit, précèdées de la foule de leurs Suivantes, remplirent toute la Ville de hurlemens, répondant, par un chant lugubre, au bruit funcore des Tambours pesamment frapés.

#### OBIZZON MALASPINA, Marquis,

vivoit encore après la Paixde Constance, qui se fir ne 1183, & dans laquele il fut compris.

Il est souvent question de lui dans ce Volume sous le règne de Frédérie I; & je fais cet Article beaucoup moins pour parler de lui, que pour faire conoitre sa Maison, qui subsiste encore, & qui sans contredit est une des plus anciènes & des plus illustres d'Italie. J'en ai deja touché quelque chose dans mon fecond Volume, Art. d'Othert II d'-Este: mais, si je répète ici ce qui se trouve là, j'espère qu'on m'excusera

de l'Empereur FRÉDERIC I.

sement de sa Maison, il vouloit aquérir à son fils, le Roi des Romains, l'espérance de succèder au Roïaume de Sicile, en épousant Constance, fille du dernier lit du Roi Roger, & tante paternèle du Roi Guillaume, qui n'avoit point d'Enfans. La Négociation avoit soufert de grandes dificultés, par les opositions secrètes de la Cour de Rome, à l'intérêt de laquèle il ne convenoit point que le Roïaume de Sicile fût possèdé par un Prince trop puissant; & surtout par la répugnance que le Conseil du Roi Guillaume avoit à mêtre ce Roïaume dans le cas de tomber sous la Domination des Allemans, généralement détestée en Italie. Enfin l'adresse, la constance & l'argent de Frédéric l'avoient emporté sur les manœuyres de la Cour de Rome & fur les craintes des Siciliens. La paix & le mariage avoient êté conclus, vers la fin de l'année précèdente. Henri, Roi des Romains & la Princesse Constance, de qui l'on a dit faussement qu'elle êtoit Religieuse, arivent à Milan, au comencement de cète année; & leurs nôces se célèbrent le 27 de Janvier. Toutes les Villes d'Italie, à l'exception de Crémone, y aissitent par l leurs Députés ; & le manque d'atention des Crémonois irrite tèlement Frédéric, qu'il les met au Ban de l'Empire. Ce Prince, voulant que son Fils sût couroné Roi d'Italie; Godefroi, Patriarche d'Aquilée, le courone dans la Basilique de Saint-Ambroise avec la Courone de ser. Constance sut couroné par un Evêque Allemand. Le nouveau Pape, qui, conservant son Archevêché de Milan, séjournoit à Vérone, & qui, peu satisfait d'un mariage fait sans

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> par Etiène, Notaire du Conseil de Gui, Juge & Avocat du Duc Welf. De p!us on conserve dans les Registres Msts. de la Comune de Modène quelques Actes dans lesquels il est fait mention du Duc Welf dans la forme suivante. Les Ca-pitaines (c'est à dire Nobles) de Baiso, en 1156, jurent d'être Citotens de Modene, &c. & de défendre la Ville contre tout Home, sauf les Sermens qu'ils ont pretes au Due Welf, &c- Les Capitaines de Fagnano, dans la même année jurent la même chose excepté toutefois ceux qui ont juré fidelité au Due Welf, s'il arive qu'il viène en Lombar-die, & qu'il possède la Maison de la Comtesse Mathilde, &c. En 1173, Gerard de Carpeneta s'engage par serment au nombre des Citoïens de Modene, excepté contre l'Empereur & le Duc Welf, &c. On trouve ensuite, p. 299, l'In-vestiture de la Court de Gavassa, donée au mois de Juillet 1166, Gérard Rangone, que l'Auteur dit Ancêtre d'une des plus nobles & des plus illustres Familles de Modene, ou, pour mieux dire, de toute la Lombardie. Muratori termine par là ses preuves de l'Autorité Souveraine exercee par le Due Welf en Toseane.

Le Duc welf VI, étant, dit-il, p. 02, un Prince très libéral & qui vouloit s'aquèrir l'amour des Peuples, avoit aliéné beaucoup de biens de la Succession de la Comtesse Mathilde, & quelques gens puissans en avoient usurpé d'ailleurs une partie. Frédéric annulla ces alienations, depouilla les Usurpareurs, & remit de nouveau le tout au Duc Welf, dewick, Liv. II, Ch. 2. Il fit tentrer de même les Revenus Impériaux, qui sont apelles de la Maison de Mathilde, que d'autres avoient distraits & disperses; & l'on sait que, les aiant réunis & améliorés, il les rendit ensuite au même très noble Prince. Ceux qui ont parcouru les rives du Pò, n'ignorent pas l'étendue de ces Biens, & l'abondante richesse de la Terre. Il est aussi parle de ce fait dans le Xe. Livre (du Ligurinus) de Gonther, qui fait enten-dre de plus que Welf prétendit avoir ces Etats come Héritier de Mathilde. Voici ce qu'il dit. Le Prince , metant le comble à ses présens, acorda (ces Biens) à Welf, son Oncle paternel, qui, Due puissant, secondoit alors les heureux succès de son Neveu, par sa prudence & par un grand nombre de Troupes, son consentement, avoit resusé de le qui prétendoit avoir, come héritier,

Seigneur Pape publiat dans d'autres Rojaumes une femblable Sentence, & qu'on lui demandat une pareille grace, & qu'il la refusat, il eut paru que l'acception des Persones avoit lieu chés lui. De ce'a même, il eût pu s'élever dans l'esprit de quelques-uns des soupçons contre le Pape, en ce que quelquesuns cussent présumé qu'il cut êté porté par quelque cause secrète à en agir ainsi. [Des réflexions de cet Historien, que je ne suis pas sur d'avoir exacrement rendues, & qui sont d'un faux si palpable, qu'il est inutile que je perde du tems à le faire voir, il me semble qu'il résulte qu'une partie de la Cour de Rome même n'aprouvoit pas la conduire d'Innocent dans l'Afaire du Roi de Léon, & dans les autres de même nature. C'est une sorte de preuve que les Papes se servoient du prétexte de la prévarication contre les Canons, pour satisfaire leur envie de dominer, & pour étendre de plus en plus les bornes d'une puissance, dont ils devoient une grande partie à l'Usurpation. L'Historien d'ailleurs a pour bur, come on le va voir, de faire paffer pour un acte de clémence & pour une condécendance très grande de la part d'Innocent, ce qui ne fut au fond qu'une réparation insunsante d'une injustice maniseste]. Tourefois bien que, pour les raisons, ci-devant dites, sadite demande ne dût pas erre admise, come dans une Cause, où la multitude est intéressée, il faut relacher quelque chose de la sévérité, pour que la Charité préviène de plus grands maux, le Pape, du comun conseil de ses Frères, crue devoir, sur la demande desdits Archeve- ) ils étoient prêts à le l'Poggio, Eminence.

manœuvres. Dès qu'on fut hors de la Ville, les Chretiens le tuérent par ordre de Zafadola. Sa mort ne fut pas plustor sue d'Aben-Fandi, qu'il fit prendre les armes au Peuple de Cordoue, & poursuivit Zafadola, qui se retira promtement avec ses Troupes à Jaën, puis à Grenade, & livra plusieurs combats aux Africains, après lesquels il s'empara de Baëra, d'Ubeda, & de plu-fieurs autres Places. L'An dalousie Mahométane fut alors divisée en trois Souverainetés. Séville & toutes ses dépendances restèrent fous la domination d'Aben-Gama. Cordoue, fon Territoire, & Calatrava reconvrent Aben-Fandi pour leur Roi. Jaën, Murcie , Grenade , & tout ce qui relevoit de ces Vil les obeie aux loix de Zafadola: mais ce ne fut pas pour longrems. En 1146, Manrique, Gouverneur de Tolede, Ermengaud, Com-te d'Urgel, le Comte Ponce, Gouverneur de Salamanque, & Martin Fernandez, Comandant d'Ita, alèrent, par ordre d'Al-fonse VIII, joindre, au mois de Février, Zafadola pour l'aider à réduire plusieurs Villes, qui refusoient de reconoître son autorité. Ces Généraux firent un fi grand degat dans les Terres des Rébelles, qu'ils se harèrent de se mètre sous la domination de Zafadola. Ce Prince ala trouver alors les Généraux d'Alfonse, & leur demanda les Captifs & le butin, qu'ils avoient fait. Ils le refusèrnt, en disant, a Qu'ils avoient n exécuté les ordres qu'ils n avoientn. Zafadola menaça u de les contrain-" dre par la force à faire n ce qu'ils refusoient de n faire de bone grace n. Ils lui répliquerent, (Qu'-

# PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

tre entendu. C'est au reste de Muratori que j'em-prunterai tout ce que je dirai. Voici donc la traduction libre du 17e. Ch. de la I Part. de ses An-

tiquit. d'Efte, p. 154.

Dans le T. I de l'Italie Sacrée, Liste des Evêques de Luni & de Sarzane, l'Ughelli sapporte un Aste plus propre qu'au-cun autre à jeter su jour sur les Ancêtres de la Maison d'Este. Il l'a tiré des Archives de la Cathédrale de Sarrane, où je l'ai confronté depuis avec la très anciène Copie, qui s'en conserve dans ces Ar-chives, c'est à dire avec le Livre Mst., que l'on apelle Il Pallavicino; ec qui m'a fait corriger des fautes très confidérables que l'on voit dans la Copie de l'Ughelli.....

En 1124, André, Evêque de Luni, eut guerre ou procès avec Malafpina & Guillaume François, tous deux Marquis, pour le Puid (a), ou Mont de Caprione situé non loin de Sarzane. Chaeune des Parties le prétendoit de son Domaine. Les Marquis avoient tenté d'y bâtir un Fort ou Chateau. L'Eveque s'y étoit oposé. La guerre s'étoit allumée entre eux. Pour mètre fin à cète dissension, les Contuls de Lucque s'entremirent, & firent fi bien que la paix fut conclue; & l'Empereur Lona la dernière main à l'acomodement par un Juge & Arbitre, qu'il députa pour cet éfet. Voici l'Acte entier.

Au nom du Seigneur. Les Homes de toutes les Villes, furtout ceux des principales, doivent tout faire civ.lement & honetement; & la bienseance l'exige; car une Ville est une Comunauté perpétué. le de Peuple, affemble pour vivre suivant teDroit.

(a) Podius, en Italien

EVÈNEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en de l'Empereur FREDERIC I.

s'y trouver, suspend de leurs fonctions le Patriarche & les Evêques

préfens à la cérémonie.

Le l'ape & l'Empereur êtoient mal ensemble. Le premier se plaignoit de ce que le second retenoit les Terres de la Comiesse MAVHIL-DE; de ce que, lorsqu'il mouroit des Evêques, il s'emparoit de toute leur dépouille, au préjudice de leurs successeurs; enfin de ce que, sous prétexte de faire ceiser le scandale de la vie déréglée de quelques Abbesses, il se metoit en possession de tous leurs revenus, & ne les remplaçoit pas par de plus sages. De plus, la Cour de Rome crioit à l'abus pour quelques Dîmes Ecclésiastiques inféodées depuis très longtems à des Laïcs. Cète semence de mécontentemens produisit dans la suite des fruits dignes de ceux qui la cultivèrent.

A l'instigation des Milanois, Frédéric fait aux Crémonois une guerre, qui leur est très désavantageuse, & dont les Milanois tirent quelque profit. Sicard, Evêque de Crémone, que l'Empereur estimoit, en obtient pour ses ouailles une paix la moins défavorable qu'il peut; & Frédéric, retournant en Allemagne à la fin de Juin, laisse le gouvernement de l'Italie au Roi Henri.

Ce jeune Prince, suivant les instructions de son Père, s'unissant | aux Romains, porte la guerre dans [ la partie de la Campanie apartenante au Pape; & done, pendant weif.

cète guerre, une idée fâcheuse de l'atachement con-

ITALIE.

je ne sais quel ancien droit sur ces mêmes Biens (a). Ce ne pouvoit être qu'en vertu de la Donation, que l'on a lieu de soupçoner, que la Comtesse Mathilae avoir faire de ses Biens Allodiaux an Duc Welf V, Oncle paternel de

Welf VI, en l'épousant.

Muratori continue, p. 303. Il ne ref-toir à Welf, de sa Femme Ute, ou Ude, Fille de Godefroi, Comre Palatin de Calve, qu'un fils apellé Welf VII, Jeunc-Home d'une merveilleuse espérance. Son Père (come on l'a vu plus haut) lui avoit remis le Gouvernement de ses Etats d'Italie, pendant qu'il séjournoit en Allemagne ; & l'ancien Historien de Lodi dit qu'en 1161 & 1163 ce jeune Prince fervit fidelement l'Empereur en Lombardie. Rapellé depuis en Allemagne par son Pere, il y devint malire de tout le Patrimoine & de toutes les Possessions, qu'il devoit avoir du chef de sa Mire; & dans cète dot, ou succession, étoient comprises Tubingen & la plus grande partie du Wirtemberg: ocasion pour lui de terribles contradictions & querèles, qu'il essuia dans ces cantons. Il ne s'arêta pas longtems en Allemagne, parceque, son Père, s'étant préparé de nouveau par dévotion au voiage de la Terre-Sainte, l'Empereur Frederic en prit ocafion d'engager, rar diverses promesses, le jeune Duc Welf, que son Père lui avoit recoman-dé, de venir en Italie, & de le mener, en 1167, à Rome pour y introniser l'Antipape Paschal III. Mais, une cruèle maladie contagieuse étant survenue dans l'Armée de l'Empereur, un des plus illustres Princes qui y périrent, cète année, fut le jeune Welf, come le disent PAbbe d'Urspe e, Orton de Saint Blaise, Godefroi, Moine de Saint Partaléon, & Acerbo Morena. Dans l'Histoire de ce dernier, où l'on lit: Decessit etiam runc Dux Guelphus, Ducis Guiliermi, n'ius, salors le Duc Welf, fils du Duc Guillaume, mourur auffil, il faut cor-

(a)

Neseio quid prisci se juris habere volenti Ac velut heredi, cumulato munere Princeps Concessir Catulo, qui Regis Avunculus illo Tempore Dux validus felicia castra Nepotis

Milite non pauco, mentisqué vigore juvabat. Observés qu'il plaît au Poète Historien de traduire en Latin le nom Allemand Welf, qui signifie Loup, par Catulus, qui ne signifie pas moins un jeuxe Loup, qu'un jeune Chien.

' que & Evêques, faire grace dans le point, d'où les inconvéniens raportés cidessus, paroissoient provenir. Le Pape leva donc l'. Interdit, non en totalité: mais seulement en partie, non pour toujours: mais pour un tems; c'est à dire tant qu'il lui plairoit, & qu'il le trouveroit convenable, pour tâcher, dans cet intervale, de reconoltre si les Esprits étoient de Dieu, & si, come lesdits Archevêque & Eveques ! assuroient, il en résulte-roit l'utilité qu'on espé-roit. Il permit donc, « Que 3) l'on célèbrat les Ofices 3) divins : mais non que les 3) Corps de ceux qui mour-3) roient reçussent la Sepul-3) ture Ecclefiastique 11; &, sur ce point même, il fit une grace spéciale aux Clercs en permetant, uQue 3) leurs Corps fussent inhu-. 2) més dans le Cimetière 3) Eccléfiastique: mais sans 3) les cérémonies acoûtu-3) mées 31. Il paroitra peutêtre absurde à quelques-uns qu'en récablissant l'Ofice Divin, on refusat la Sepulcure Ecclesiastique, parceque les Canons nous ordonent de comuniquer après la mort avec ceux avec qui nous avons comuniqué! pendant leur vie. Mais ceux qui pensent sensément, ne trouveront en cela rien d'irrégulier, puisque, suivant un Decret du Concile de Latran, ceux qui meu-rent de blessures reçues dans les Tournois, bien qu'ils se soient reconciliés à l'Eglise par la Pénisence, sont privés de la Sépulture Chretiène. Mais, pour qu'il parût plustôt commuer, que remètre sa peine, il lia du nœud de l'Excomunication ledit Roi de Léon, ladite Fille du Roi de Castille, & tous leurs principaux Conseillers & Fauteurs, défendant, uQue 3) dans quelque Cité, Ville,

#### PRINCES contemporains.

marisfaire sur le champm. On en vint aux mains. Dès le premier choc, les Maures tournèrent le dos. Zafadola pris, fur conduit au Camp des Chretiens, où, tandis que quelques Soldars se disputoient, à qui le Prisonier devoit apartenir, il fut tué, sans que l'on fache, dir-on, par qui ni coment. On ajoure que les Généraux en eurent beaucoup de chagrin. Il n'est pas douteux qu'Alfonse dur être aflige. Ses Troupes ne se fu rent pas plusiot retirées, qu'Aben-Gama raffembla toutes les forces de ce qui lui restoit de son Gouvernement; & marcha pour adieger Aben-Fandi dans Cordoue. Celui-ci, qui ne crut pas devoir l'atendre, ala s'enfermer dans Andujar. Cordone ouvrit ses portes à Aben-Gama, qui tout de suite ala faire le finge d'Andujar. On s'y défendit si vigoureusement que ses affauts & le jeu de ses Machines de guerre furent inutiles. Aben-Fandi députa vers Alfonse VIII pour lui demander du secours, à condition de lui remêtre la Place, & de le reconoitre pour Souverain. Alfonse se rendit bientôt en And alousie, & fit le siège de Cordoue. Aben-Gama, qui n'avoit pas affés de forces pour défendre cète Ville, la remit au Roi, dont il se sit Vassal; & le Roi, qui la trouva trop dificile à garder, la lui rendit bientot après à condition de la tenir de lui. Cète même annee, Abdulménon, par la mort de Texéfin, se vit maître de presque tout le Roiiaume de Maroe; ce qui fit que Mahomet-Abenzat, qu'on furnome le Roi Loup, voiant l'Empire des Almoravides en Afrique

#### SAVANS & ILLUSTRES.

Or la glorieuse Ville de Lucque, décorée de beaucoup de Dignites, & des le comencement établie la première de toute la Marche de Toscane, laquele, avec joie, avoir recu dans son amitie Andre, venérable Eveque de Luni, & les Gens de l'Evêché, & les très nobles & très prudens Marquis Malaspina & Guillaume François, aprenant, & sachant avec certitude qu'il y avoit eu un combat entre l'Armee dudit Evêque, & lesdits Marquis & leurs Soldats, & qu'on se préparoit de part & d'autre à recomencer, envoia promtement ses Députes pour confeiller & persuader à chacune des Parties nomées ci-deffus, de venir dans une Ville, seur véri-table Amie. Car toute la Ville sustite s'afligeoit de leur discorde, & desiroir faire la paix entre eux. Après avoir entendo ce que les Députés avoient à leur dire, ils vinrent promtement, dans la Ville.Il s'affembia donc dans l'Eglise de Saint-Alexandre, près de 60 Consuls de ladite Ville, avec beaucoup d'Homes fages de tous les Ordres de ladite Ville. Et, voulant s'in-ftruire de la querèle de l'une & de l'autre des Parties écrites ci-dessus; &, desirant la banir d'entre elles, & les ramener à la paix, ils demandèrent à chacune desdites Parties, ( fi, come elles s'y mêtoient engagées par les morages qu'elles avoient » donés elles-même aux-" dits Citojens, elles les " vouloient choisir pour n Arbitres de leur dissenn) tion, après en avoir n) expose le sujet, & s'en n tenir à leur Arbitrage " & Jugement " Ledit Evêque & lesdits Marquis paffer dans les mains des repondirent : Nous avons 2) ou Château, qu'ils a- Almohades, vint en Anda- déja comis notredite Caude l'Empereur FREDERIC I.

son caractère. Un Domestique du Pape, qui portoit à Vérone une somme considérable d'or & d'argent, aiant êté pris par les Troupes d'Henri; ce Prince lui fait couper le nés & les oreilles, & le renvoie.

1187. Urbain III quite Vérone, & passe à Ferrare. Il y tombe malade, quelques jours après son arivée; & meurt, le 19 d'Octobre. Huit jours après, on lui substitue Albert, Cardinal de Saint-Laurent in Lucina, Chancelier de l'Eglise Romaine, lequel prend le nom de Gregoire VIII; & passe presque aussitôt à Pise, pour engager ce Peuple & celui de Gène à doner du secours à la Terre-Sainte, dont les conquêtes de Saladin avoient mis les Afaires en très mauvais êtat. Les Pisans, par infraction de la paix, avoient envoié des Troupesen Sardaigne, lesquèles avoient chassé les Négocians Génois, & s'êtoient emparées de toute la Judicature de Cagliari. Les Genois, en étant informés, avoient embarqué toutes leurs Troupes; & , prêts à partir pour le Port de Pise, ils avoient êté retenus par une Lèrre du Roi Henri, que les Pisans avoient obtenue secrétement: mais, en désarmant aussitôt, ils avoient réservé 10 Galères, qui, passées en Sardaigne, avoient harcelé beaucoup les Pisans, & rasé le Château de Bonifacio qu'ils avoient bâti. Les choses êtoient en cet êtat, lorsque Gregoire VIII arive à Pise le 10 de Novembre. Il y meurt, le 27; &, le 29, on élit pour lui succèder, sous le nom de Clément III, Paul, Evêque-Cardinal de Palestrine.

Les Milanois élisent Hubert de' Visconti de Plaisance pour leur premier Podestà.

1188. Climent III aiant enfin mine ici cète Liste.

EVÈNEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> stant du Duc Welf VI pour le Saint-Siège & les Papes, & d'autres choses, qui le concernent dans un Article, que je donerai de son neven le Duc Henri le Lion, aux Savans & Illustres.

> Après que ce Prince ent remis tous ses Etats d'Italie & d'Allemagne à Frédéric I, suivant les conventions faites entre eux, il paroît que cet Empereur conserva pour lui-même le Duché-Marquisat de Toscane, & qu'il n'y mit pour le gouverner que des Vicaires, ou gouverner que des Vicaires, ou Lieutenans.

#### PHILIPPE DE SOUABE.

cinquième fils de l'Empereur Frédéric I, est fait Duc de Toscane, en 1195, par son Frère l'Empereur Henri V, qui le fait Duc de Souabe en 1196. Lui-même se fait elire, en 1198, Roi de Germa-nie & des Romains. Il meurt affailiné

Il étoit avec son frère Henri V, lorsque ce Prince, faisant valoir les prétendus Droits de Constance, sa femme, fit la conquête du Roiaume de Sicile.

Il y avoit, dit Muratori, T. VII, p. 88, ann. 1195, à la Cour de Sicile lrène, veuve du jeune Roi Roger, fils du Roi Tancrède. Elle parus eres aimable à Philippe, frère de l'Empereur; & ce Prince, s'imaginant peut-être que cete Princesse, fille d'un Empereur Grec, pouvoit aporter avec elle des droits importans, l'épousa du consentement d'Henri, qui lui dona pour lors la jouissance du Duche de Toscane & des Biens de la Comtesse Mathilde. On trouve dans le Bullaire du Mont-Cassin de Margarino, T. II, Constit. 218, un Diplome de Philippe, avec les titres de ces Sei-gneuries, expédié le 31 de Juillet de ecte année à Saint Benoît de Polirone, où ce Punce étoit alors.

Conrad, Duc d'Allemagne, ou de Souabe, étant mort sans enfans, dit le même Annaliste, p. 91, Ann. 1196, l'Empereur dona ce Duche à fon autre frère Philippe, qu'il avoit précèdemment déclaré Duc de Toscane; & l'en envois prendre possession, ce que Philippe fie très volontiers, en tenant, au mois d'Août de cète année, une Cour ple-

nière à Ausbourg. Il est probable qu'il garda pour lui-même le Duché-Marquisat de Toscane tant qu'il vêcut; & come je ne trouve point de Duc & Marquis nomé par

son Neveu l'Empereur Frédéric , je ter-

9) lâssent, persone of at cé-5) lèbrer les Divins Ofices 3) en leur présence 11. A l'égard dudie Roi de Castille & de la Reine, sa femme, . Il leur ordona (i de s'em-31 ploier efficacement à rom-3) pre ledit mariage, par-3) cequ'autrement il pro-3) nanceroit contre eux & 3) contre leur Rojaume uor ne pareille Sentence 11. Et parceque le même Roi de Leon avoit donné, difoit-on, à ladite Fille du Roi de Castille, quelques Chateaux pour douaire, & que ces Chateaux, s'il Pabandonoit de quelque manière que ce fut, lui devant apartenir, formoient empechement à la dissolution de leur mariage, il ordona u Qu'ils fussent ren-3) dus, & que la Princesse 3) y sût contrainte par l'-3) Excomunication 11; déeidant de plus, « Que, si 3) de cete liaison si inces-3) tueuse & si condamna-3) ble , il naiffoit quelques 2) Enfans, ils servient ré-2) putés Batards & Illégis) times; &, fuivant les 3) Loix, ne pouroient en 3) aucune manière succèder maux Biens de leur Peren. Ils perfisterent quelque tems dans leur contumace: mais enfin 3 rentrant en eux-même, ils rompirent leur incestueuse liaison; &, lors. qu'ils se furent séparés, & qu'ils eurent prété serment dans la forme preserite par l'Eglise, ils méritérent d'étre absous. L'Historien ne devoit pas oublier de dire qu'alors Innocent déclara que leurs Enfans étoient Légitimes, come nés d'un mariage contracté de bone foi. Ferdinand, Fils alné d'Alfonse III, Roi de Léon & de Bérengère de Castille, fut reconu par les Etats-Généraux de ce Roïaume pour l'héritier présomptif de la Courone; &, dans la suite, il fut en éfet le successeur immédiar de son Père.

Tome V.

PRINCES contemporains.

lousie, & s'empara des Roiaumes de Murcie, de Baëza, de Valence & de Guadix. Come il avoit beaucoup d'esprit, auquel il joignoit l'humeur la plus douce, avec une générosité très grande, il eut bientor gagné l'afection de tous les Maures de ces cantons. Tandis qu'en 1147 , les Chretiens enlevoient de tous côtés des Villes aux Maures, ceux de l'Andalousie continuèrent de se faire la guerre entre eux. En 1148, Aben-Gama, s'imaginant que de la vie ou de la mort d'Alfonse VIII dépendoit la ruine ou la conservation des Maures en Espagne, projeta de le faire périr. Il envoïa, pour cet éfer, lui faire propoter de se rendre secrètement à Jaën, pour qu'il lui remit cète Ville. Les Ministres d'Alfonse l'empechêrent de s'exposer lai-même. Le Comte Manrique & quelques autres Seigneurs furent envoies pour prendre possession de Jaën. Ils y furent à peine entrés, qu'Aben-Gama les fit arêter : mais les Habitans, qui n'avoient aucune part à son deffein, furent tèlement indignés de son infame trahison, qu'ils le poignardèrent, & renvoicrent les Prisoniers. En 1 148, Abd ulménon fur ab solument maître du vaste Empire des Almoravides par la prise de Maroc; &, l'année suivante, il vint avec une Armée très confidérable en Andaloufie, à deffein de s'en emparer. Toutes les Villes, depuis Grenade jusqu'à Séville, le reconurent pour Souverain; &, suivant un des points de la Doctrine de la Secte des Almohades, tous les Chretiens de ces Villes furent passés au fil de l'épée; & le Christianisme fut entièrement aboli dans ce qu'Abdulmé- Eminence.

SAVANS & ILLUSTRES.

se à votre Arbitrage & nous vous avons élus pour en être les Arbitres. Ledit André Evêque repromit donc auxdits Marquis, sous la peine de 100 livres d'or très fin, a de 1) s'en tenir au Jugement 3) Arbitral que lesdits Con-» suls porteroient sur le » diférent ci-dessus énonn cé, & que lui & fes n Succeffeurs l'observe-11 roient 11. Les Marquis ci-deffus écrits repromirent à l'Eveque ci-deffus ecrit, sous la peine de 100 livres d'or très fin, u de " s'en tenir à l'Arbitran ge desaits Consuls sur miers l'observeroient toum jours m.

Ces choses ainsi faites Guillaume de Pouille se leva; &, come il avoit déja fait pour les Marquis ci-deffus écrits, il se plaignit ainsi de l'Evêque cideffus écrit. Ecourés-moi je vous prie, tout le Con-sulat & tous les autres Bons-Homes Assesseurs. Lorfque ces Marquis ict présens aloient avec leurs Soldats, par leurs Terres ou prochain Puid (a), qui est sur le Mont, qu'on apelle Caprione, pour y batir un Fort, PArmée dudit Evêque vint en armes à leur rencontre auprès dudit Mont, pour les combatre & les repousser par la force ; & leur fie grand domage, en tuant des Ho-mes & des Chevaux. Mais les Marquis, en réfistans courageusement, monte-rent ensin sur le Puid; &, maigré ladice Armée, comencerent, autant qu'ils purent, à bâtir. C'est pourquoi , pareeque ledit Evêque, sans avoir auparavant, come il convient à un Breque, averti les Marquis, leur a fait injustement avec son Armée, le-

(a) Pogium, ou Podium;

Dd

de l'Empereur FREDERIC I.

réussi, par l'entremise de 2 Cardinaux, à faire la paix entre les Génois & les Pisans; la Flore de ces derniers fait voile pour le Levant, sous la conduite d'Ubald, leur Archevêque, nomé Légat Apostolique

pour cète Expédition.

Les Romains, favorablement disposés en faveur de Clémens III, né leur Compatriote, s'acordent avec lui par un Traité du 31 de Mai, lequel confirme leur Sénat, · leur acorde de nouveaux Priviléges, & sacrifie à leur haine Tusculum & Tivoli. Clément retourne ensuite à Rome.

Les Parmésans & les Plaisantins, en querèle depuis longtems, en viènent aux mains, cète année. Les premiers sont batus dans le Val de Taro: mais, secourus ensuite par les Modénois, les Reggians & les Crémonois, ils remportent divers avantages. L'année suivante, 2 Cardinaux envoïés par le Pape rétablissent entre eux la bone intelligence; & le Marquis Moroello Malaspina, Alié des Crémonois, est compris

dans cète paix.

1189. LE 16 de Novembre, Guillaume II, Roi de Sicile, n'aiant que 36 ans, meurt extrêmement regrèté de ses Sujets, dont il avoit èté le Père, & qui l'avoient surnomé LE Bon, titre plus flateur pour un Prince, qui conoît ses devoirs, que ceux de Grand, de Belliqueux, d'Auguste, de Conquerant, &c. Par le Contrat de Mariage, dit-on, de Constance & d'Henri, Roi des Romains, cète Princesse devoit succèder au Roi, son neveu: mais la Cour de Rome, & ceux des Siciliens, qui s'ètoient oposés à son mariage pour les raifons exposées cidessus, n'avoient point changé de

EVENEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS ITALIE.

> MARQUIS D'ORTA, DE GENE, ET DE MILAN,

MARQUIS D'ESTE, depuis

DUCS DE FERRARE, DE MODÈNE, ET DE REGGIO. HUGUE II, DIT DU MANS,

FOULQUE I,

Héritiers, en 1097, des Dignités, E-tats, Fiefs, & Biens Allodiaux du Marquis Albert-Azzon II, meurent le premier, vraisemblablement en 1126, puisqu'il ne vivoit plus en 1127; & le

second entre 1134 & 1140.
J'ai rendu comte dans le Ille Vol. à l'Art. de ces Princes, de la postérité masculine du Marquis Hugue, éteinte en la persone du Marquis Mansred, ou Mansrédin, s'un de ses petitis, mort en 1164. Du moins son Testament est-il de cète année. Il ne seta donc ici question que de la postérité du Marquis Foulque I, laquèle sublife encore. Cinq Fils lui survecurent, Azzon IV, Boniface, Foulque II, Albert, & Obizzon. Ils porterent tous le titre de Marquis, & partagerent entre eux la succession de leur Pere; ce qui les mic en état de se marier tous, suivant la coutume de leur tenis.

En 1140, le Marquis Boniface dona, par Acte du 22 d'Avril, au Monastère de Sainte-Marie des Prisons l'usage du Courant d'eau, qu'il avoit dans un lieu nome Fossacavara. Dans cet Ade, il fe qualifie Boniface, Marquis, Habitant's Monfelice. L'on peut se ressouvenir, que l'on a vu dans le III. Vol. qu'Habitant fignifie Seigneur dans beaucoup de Chartes de ces tems-là. Boniface le dit donc ici Seigneur de Monselice, parcequ'apres la mort de son Père, il avoit eu cète Terre dans sa part de la fuccession.

Le même Marquis Boniface & fon frere Albert sont nomes pour Temoins dans un Acomodement fait, en 1 146, de tems du Pape Eugène & du Roi Conrad, le IXe. jour de Décembre, India. IX, par ordre de Gui, Cardinal de la Sainie sentiment; & les avis sont partagés Eglise Romaine, entre Paul, Abbe le PRINCES contemporains. [

SAVANS & ILLUSTRES.

Le Pape Innocent ne ceffoit point, dit Muratori, T. VII, p. 112, Ann. 1216, de solliciter de toutes parts du fecours pour la Terre Sainte. Come il favoit combien la puissanre des Pifans & des Genois, pourvus de tant de Vaif. feaux & de bones Troupes, spécialement sur mer, pou-voit influer au bien de ces Afaires, il étoit fort afligé de la division & de la guerre, qui duroient deputs cant d'années entre ces deux Nations, Il résolut donc de se transporter en Lieu, d'où pouvoir traiter de la paix entre eux: mais, en arivant à Pérouse, il y tomba malade; & la ma-tadie fut si considérable, qu'elle l'enleva de ce Monde le G de Juillet de la présente année. L'Auteur, qui de tems en tems fe Souvient qu'il est Italien, Pretre, & Docteur, aioute: On perdit par sa mort un des plus habiles & des plus glorieux Pontifes, qui se soient assis sur la Chaire de S. Pierre, grand Jurisconsulte, grand Politi-que, lequel, a la grande expérience, qu'il fit voir dans le Gouvernement Spirituel, ajouta l'agrandiffement temporel de l'-Eglise Romaine, &, dans le même tems, procura celui de ses Parens. Mais il ne manqua pas à cet illustre Pontife de Censures, qui sortent aisément de la plume de qui ne prend con-feil que de sa propre pas-fion & de ses intérêts. La Raison, qui n'a d'intérêts que ceux de la Vérité, doit, fans passion, trouver plus d'une chose à reprendre dans les actions de ce Pape, grand Jurisconsulte, grand Polisique, & grand Maltre dans l'Art du Gouvernement: mais trop ambitieux, & trop prévenu de la grandeur de son Siège,

non posseda de l'Anda-toufie- Les Rosaumes de Valence & de Murcie le tentèrent en vain. Mahomet-Aben-Cat fut fe mainrenir. En 1151, les Généraux d'Abulménon eurent ordre de travailler à faire la conquêre de ces 2 Rojaumes: mais leur Armée fur taillée en pièces par Mahomet-Aben-Cat fecouru de quelques Chretiens. Le Vainqueur, ne doutant par qu'Abulménon ne poursuivit sa vangeance avec fureur, fe rendit tributaire de Raimond, Prince d' Aragon & Comte de Barcelone. Les Almohades recomencerent la guerre contre Mahomet en 1154. Le Prince Raimond le secourut d'ex cellentes Troupes; & les Almohades furent encore que le Roi de Portugal afliegeoit Beja, qu'il prit, les Maures de Grenade, renforcées de Troupes qu'Abdulménon leur avoit envoïées, se révoltèrent contre Mahomet-Aben-Cat, qui les avoit soumis, une des années précèdentes. Ce Prince, quoique secouru de nombreuses Troupes des Etats Chretiens d'Espagne, fut sinon batu, du moins obligé de laitfer mairres de la Campagne les Rebelles, qui firent la conquête d'Almirie. Abdulmenon mourut en 1163; & Juceph, son fecond file, fur fon succeffeur, au préjudice de Mahomet l'aine. Mahomet-Aben Cat , Roide Mureie, continuant, avec les secours d'Alfonse III., Roi de Castille, de fariguer les Maures, Sujets des Almohades, le Roi Juceph envoie, en 1168, une i ombreuse Armée en Ai dalousie sous les ordres d'O mar, qui, malgré son ha bileté, ne peut rien faire d'important contre Ma-

dit domage, & leur a causé beaucoup de maux, je vous demande de juger coment l'Evêque doit réparer ces choses. Mais au contraire ledit Eveque repondit i Je sais, & c'est la vérité, que j'al averti & prie le Marquis Guillaume, qui m'avoit juré fi-délité, de ne jamais, ou feul, ou avec Malaspina monter fur ledit Puid, pour y bâtir un Fort, en difant : Si vous faites ce que je dis, je le prendrai come fi vous m'arachies le foie du corps; car je sais que vous ne ferés cète chose, que pour diminuer, & que pour diminuer, presque détruire mon Evéché. Je n'ai point aversi Malaspina , parcequ'il aft mon Ennemi , & qu'il n'etoit pas présent. Or Maginard de Pontremoli ajouta en parlant ainfi : Ecoutés, très prudens Confuls, & comprenes: l'Eveque n'est obligé, ni par la Coutunie, ni par les Loix, de réparer l'injure, ou le do-mage fait aux Marquis; car ils venoient en armes ouvertement, à deffein de faire domage & injure audit Evêque, & préjudice à son Evêché, bâtir sur ledie Poid, qui n'est pas leur Propre, & dont l'Evêque a la plus grande partie. C'est pourquoi, par la Coutume & par les Loix, il a purepousser la force pur la force, & ne doit rient réparer de l'injure, ou du domage fait aux Marquis. Guillaume de Pouille cideffus ecrit, fit cète interrogation. Dis quèle part à l'Eveque dans ledie Puid. Maginard repondit: L'Evêque Philippe a acheté la part, que le Marquis Foulque y avoir; & il.a. qui l'a donnée, avec pluficurs autres chofes à lui apartenantes. à l'Eglise, & à l'Eveché de Sainte-Marie, & la pare du Marquie & de la legitimité d'une homes, qui se renserme Pelavicino par une DongEVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur FREDERIC I.

dans le Parlement, qui s'assemble pour déclarer à qui la Courone devoit apartenir. Gautier, Arche vêque de Palerme, principal auteur du mariage, fait valoit les droits, réels ou prétendus, de Constance; & Mathieu de Salerne, Grand-Chancelier, leur opose ceux du seul Mâle, qui restoit alors de la Famille Roïale. C'êtoit le Comte Tancrède, fils de Roger, Duc de Pouille & d'une Demoifelle de grande naissance, & par conséquent cousin-germain du feu Roi. L'opinion comune le fait bâtard; & la Maison de Souabe a du le soûtenir. Des Ecrivains cependant, dont l'autorité n'est pas à rejeter, le disent le fruit légitime d'un mariage secret; ensorte qu'il n'avoit contre lui que de n'avoir pas êté reconu par son aieul le Roi Roger. Son oncle Guillaume I voiant en lui le germe des plus grandes qualités, en avoit craint le dévelopement, & l'avoir persécuté de manière à le mêtre dans le cas de se révolter. Tancrède avoit soufert la prison, & beaucoup d'injustices; & les adversités en avoient fait un Prince digne du Trône. C'est donc à lui que, de l'avis de Mathieu de Salerne, le Parlement, auquel il n'êtoit pas présent, désère la Courone.

parti, l'année précèdente, des Ports de la Pouille pour aler faire la guerre dans la Terre-Sainte, meurt en chemin, le to de Juin de cète année, dans les eaux, ou sur le bord de la rivière de Salef, que l'on prétend, sans aucune raison, être le Cidnus, où l'on sait qu'Alexandre le Grand se baigna très imprudemment (1). Frédéric, Duc

(2) Voies le détail de sa mort dans fon Are. aux Emperdurs, &c. ROIS, & autres SOUVERAINS en.

Sainte-Marie de la Pomposa, & Mardebert, Prieur de Saint-Ciprien de Venise, dépendance du Monassère de Polirone, lesquels étoient en procès pour un lieu près de l'Adige, nomé Costa. Cet Acomodement est en original dans les Archives de Polirone.

Les Marquis Foulque II, Albert, & Boniface donèrent, en 1161, ensemble au Monassère des Prisons deux Pécheries, sur le Lac de Vighiquolo, l'une apellée la Valesella, & l'autre El cul del porco, lesquelles tenoient de toutes parts à leurs Droits, c'est à dire Domaines, & à ceux des autres Seigneurs Marquis, c'est à dire de leurs frères Azon & Obizzon, & des Marquis, Fils d'Hugue du Mans.

L'An 1139, Azzon, Foulque, Albert & Boniface accordèrent au Monastère de Sainte-Marie des Prisons l'Eau du fond de Villa jusqu'à Scardevata, avec faculté d'user du droit d'y pécher, & d'y faire Cogulatam (un Parc). Et les mêmes leur acordèrent la même chose l'An 1163 dans la Fossa-Vecchia du Fleuve d'Este.

Agostino Fortunio, Camaldule, de qui sont ces paroles dans son Histoire de Camaldoli, Part. II, Liv. IV, Chap. 2; tiet t tous ces Marquis pour Fils du Marquis Hugue du Mans: mais il se trompe, ainsi que Muratori le remarque, & come il résulte de ce qu'on a vu dans le III<sup>e</sup>. Vol. Art. Hugue II, dit du Mans, & Foulque I. Il sera dit quelque chose plus bas de l'Ase de 1163. Celui de 1139 accorde de plus aux Moines des Prisons la liberté de pêcher dans le Lac de Vighizzolo, qui paroît même leur être entièrement doné,

Le Marquis Boniface mourut la même année 1163, sans Enfans males, & laissant 2 Filles; l'une apellée Marie, Femme d'un Comte Henri, que l'on ne conoît pas; & l'autre Alvice, Aluice, ou Alcuice, alors Mineure. C'est ce que l'on aprend d'une Donation, faite par Marie, le troisième jour sortant le mois de Septembre, c'est à dire le 28 de ce mois, au Monassère des Prisons de la moitié d'une Pièce de terre, située dans l'Evêché de Padoue, qu'elle possèdoit par indivis avec sa sœur Alvice. Elle s'y qualifie La Comtesse Marie, sille de seu Boniface Marquis, avec le consentement d'Henri Comte (son) Mari. L'Asse est, fait en présence du Marquis Ovizzon, oncle paternel de la Donatrice, & en pré-

Autorité, fruit des usurparions de ses prédècesleurs, pour ne rien faire que de conforme à la Justice. Cet Ouvrage en fournit plus d'une preuve. Muratori continue. Aux grands évènemens arivés fous son Pontificat, entre lesquels il faut metre Con-Stantinople tombée entre les mains des Latins avec une grande partie de l'Em. pire Grec, on doit ajouter la naissance de deux illus. tres Ordres Religieux, qui firent depuis, & font enco-re honeur à l'Eglife de Dieu ; c'est à dire, des Frères Prêcheurs, institué par S. Dominique, & des Frères Mineurs, institué par S. François d'Assile. Il y a des gens qui croient qu'ils furent confirmés par le même Pape Innocent III; ce qui ne me parole pas bien fondé. Dans le IVe. Concile général de Latran, senu l'année précèdente, il fut dit au Chap. XIII: De peur que la trop grande diversité Relides gions n'introduise une confusion confidérable dans l'Eglise, de Dieu , nous défendons fortement (firmiter) que qui que ce soit invente à l'avenir une nouvèle Religion. Mais que quiconque voudra se mètre en Religion, en prène une entre celles qui sont aprouvées!!! est cependant bien vrai que Dun & l'autre de ces 2 Ordres, à qui l'Eglise a tant d'obligations, comencerent fous Innocent: mais celui des Prêcheurs n'eut pas besoin de confirmation parceque S. Dominique choifit la Règle des Chanoines Réguliers; ces Religieux, qui, pendant longtems, retinrent le nom de Chanoines, prirent avec le tems celui des Frères Prôcheurs. L'Ordre des Frères Mineurs, en confidération de

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

dans une défensive bien entendue. Ce Prince étoit mort en 1172. Juceph, alors en Espagne, s'em-para de Murcie, à la faveur des troubles, ocasionés dans ce Roiaume & dans celui de Valence, par la mort de Mahomet, dont on ne conoît point le successeur. Juceph étant mort, en 1134, son fils Jacob - Aben - Juceph , lui fuccèda.

Come les Rois Almohades de Maroc, quoique Souverains de Séville, c'est à dire de l'Andaloufie, n'y firent presque aucune résidence, & que, dès 1220, cète grande Province eut un Roi particulier; on celle à la mort d'Ali-Ben-Texéfin de com ter les Rois de Maroe au nombre des Rois d'Espagne. On va done parler ici des Rois de Murcie & de Valence; de Valence seuls; de Baeza & de Cordoue ; & d'Andaloufie.

> +++ ROI DE MURCIE

DE VALENCE. MAHOMET-ABEN-CAT, en Espagnol Aben - Lop, dit Le Roi LOUP, paffe de Maroc en Anda-

loufie, en 1146; &, proficant des troubles de cète Province, s'empare des Rollaumes de Murcie & de Valence; &, pour s'y maintenir contre la puissance des Almohades, se rend tributaire de Rai. mond, Prince d'Avagon, & Comte de Barcelone, Il les conserve par la protection de ce Prince, & d'autres Rois Chretiens jusqu'à sa mort arivée en 1172.

On ne lui conoît point de successeur immédiat jus-

tion que voici. A cela Guillaume de Pouille répondit: Nous n'avons jumais fait justice à aucune Eglise de ce que Mainevothe lut a done; & nous ne vous la ferons pas ; car ee qu'il a doné à l'Egli'e de Sainte-Marie de Luni, & aux Eglises, ou Evêchés de Lombardie, il la fait en haine de son Frère, & é-tant en démence. A l'égard des Marquis Pelavicino & Foulque, ils n'ont pu doner aucune part à qui que ce fut dans ledie Puid. Car le Mont, où est ledit Puid, ceux qui le cultivent, & ceux qui demeurent autour, ont été partagés de cète manière. Le Bitaieul de Pelavicino & le Bisaieul de Guillaume-François en eurent en comun une moitié, par lieux certains & féparés; & le Bisaieul de Malaspina, & l'Aieul du Marquis Athon eurent femblablement en comun l'autre moitié par lieux certains & féparés; & tout ledit Puid vint & fut fans contredit dans cete part. Ensuite les sus-écrits Bisaieul de Malaspina & Aieul d'Athon partagèrent leur part entre eux; & ce fue seulement dans la portion du Bisaieul de Malaspina, que ledit Puid vint & fut. Or lesdits Consuls demandèrent à Guillaume luimemesus'il pouvoit proun ver ce qu'il avoit dit na Il répondit : Je le prouverai, si je puis. Je veum cependant favoir, fi ce que Maginard a dit de l'aquifition desdites parts vrai. On acorda donc les délais nécetfaires pour que lesdits Marquis prouvassent, de quelque manière qu'ils le puffent, que ledit Puid leur apartenoit en propre, & qu'ils fiffent voir que le partage avoit êté fait, come il est écrie ci-deffus; & pour que l'El'admirable vie de son In- qu'en 1220, que l'on voit reque prouvat de même, Aituteur & de la sainteté un nonveau Roi de Valen- de quelque mamère qu'il

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. HENRI V, Roi des Romains.

de Souabe, son second fils, qui l'acompagnoit, prend le comande-

ment de son Armée.

Tancrède est couroné Roi de Sicile au mois de Janvier; & Clément III lui done l'Investiture des Etats, qui relevoient du Saint-Siège. Ce Roi confie le comandement de ses Troupes à Richard, Comte d'Acerra, frère de sa Femme, lequel lui soûmet presque toute la Pouille & la Terre de Labour. Le Roi Henri V, pour faire valoir les droits de la Reine Constance, sa femme, envoie dans ce pais quelques Troupes sous la conduite d'Henri Testa, son Marêchal, qui, se joignant au Comte d'Andrie, Partisan de Constance, ainsi que Gautier, Archevêque élu de Palerme, s'empare de quelques Places, & fait le dégât de tous côtés: mais, l'Armée de Tancrède grossissant tous les jours, il se retire; & le Comte d'Andrie s'enferme dans Ascoli. Le Comte d'Acerra l'assiége; l'atire dehors, sous prétexte d'une conférence; le fait arêter, & lui fait trancher la tête: Procédure expéditive & de mauvaise foi, peut-être excusable en quelque sorte par les circonstances. Capoue, précèdemment favorable à Constance, reconoît bientôt après pour son Souverain Tancrède, que des Afaires plus fâcheuses ocupent toute la fin de cète année, & le comencement de la suivante. La guerre s'êtant ralumée, les années précèdentes, entre Philippe Auguste, Roi de France, & Henri II, Roi d'Angleterre; Jean d'Anagnie, Cardinal Légat, & plusieurs Evêques étoient venus à bout de les engager à faire la paix. Ils s'étoient ensuite préparés, l'un & l'autre, à passer dans le Levant : l

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

sence d'Alvice avec le consentementdes Marquis Foulque & Albert, ses

Le Marquis Albert, dont la Femme fut une Comtesse Machilde, ne laiffa de même que 2 Filles, Adélasie & Auremplase ou Auremplaste, come on le voit par son Testament, du 10 d'A-vril 1184, qui paroît être l'année de sa mort. Il y institue ses deux Filles héritières de tous ses biens; & veut que, fi l'une vient à manquer, l'autre lui succède. Il fait diférens lege pieux; & laisse à son frère Obizzon, ce qu'il avoir dans divers Chateaux & à Ledregnano, à condition de ne pas empêcher les Filles de jouir de leurs droits. Ce Teftament est nuncupatif, & fait suivant la Loi Romaine; & le Marquis n'y declare point sa Nation & Loi.

Le Marquis Foulque II s'étant auffi. marie, fut père du Marquis Bonifa-

ce II, dit aufii Bonifacino. Le Marquis Agon IV ne vivoir plus en 1145, come on l'a vu dans le IIIe.

Volume.

Mais c'est principalement au Marquis Obizzon que je dois m'arêter, parceque c'est par iui que la Maison d'Este s'est perperuée. Ce qui me reste à dire de ses Frères, & de ses Neveux & Nièces, trouvera place dans fon Article

#### OBIZZON I,

succède, entre 1134 & 1140, avec ses frères Azzon IV, Boniface, Foulque II, & Albert, aux Dignités, Etats, Fiess & Biens Allodiaux du Marquis Foulque I.

leur père. Il ne vivoit plus en 1194. Il paroît avoir êté le plus jeune des Fils de Foulque I: mais ce n'est pas une

chose certaine.

En 1169, le Mercredi 8 d'Août, ce Marquis jugea, come Arbitre, un Procès, que le Monastère des Prisons avoit au sujet de quelque petit Bien. Son Land on Jugement existe: mais avec

quelques lacunes.

Faulque I avoit done, par Acte de tains Biens situés au lieu nomé la Costa. Les Moines le prétendirent ensuite Seigneurs de tout le Territoire de la Cofta. Les Fils de Foulque pretendirent, au dans cete Terre aux Moines que 20 Manfes; & l'on voit en effet, par le lecture de la Donation même, qu'elle ne comprend pas autre chose. Ce sur la matière d'un procès, qui dura longtems; & juiqu'à ce que Gérard, Evéque

de sa Règle, fut veritablement aprouve par le Pape Honorius III, dont il s'azit à présent de parler.

#### HONORIUS III,

élu le 7 de Juillet 1216, meurt, le 18 de Mars 1217, aiant siège 10 ans, 8 mois & 12 jours.

Le lendemain de la mort Innocent III, dit Muratori, T. VII, p. 153, on élue Souverain Pontife, en Ja place, Cencio, Cardinal des Saints-Jean-&-Paul, Romain de Nation, lequel, suivant mes conjecaures, est le même, qui mous a laisse le Livre des Cens de l'Eglise Romaime, que j'al mis au jour dans la Differrat. 69 des Antiquit. d'Ital. Il pris le nom d'Honorius III; & fut encore un Pape de

grand mérite.

Bernard de Gui, dans 1a Vie de ce Pape, dit : La première année de son Pontificat, Honorius confirma POrdre des Frères Prêcheurs à Rome dans la Basilique de Sainr-Pierre, le lendemain de S. Thomas, Aporre, VI des Calendes de Janvier (22 de Décembre) par les soins de S. Dominique, Espagnol, Instituteur du même Ordre. Le Pape Innocent III, averti par une vision etlefte, avoit promis, dans un Concile au même S. Dominique elte coi firmazion; & son dessein en efet Etoit de constrmer cet Ordre: mais, prévenu par la mort, il n'avoit pas pu Pexécuter. Ce qu'on a vu fur ce sujer à la fin de PA-t. precedent, fufit pour réfuter ce mensonge du Dominicain Bernard de Gui. Quant à la vision, dont ce Religieux parle, une autre petite Vie d'-Honorius, tiree d'un Mft. de la Bibliothèque Ambrosiène, la fait conoître. Voici ce qu'on y lit. La premiè-De Année de son Pontificat, l

#### PRINCES contemporains, SAVANS & ILLUSTRES.

ce. Tout ce que l'on fait c'est que ses Roiaumes furent déchirés de troubles intefeins après sa mort; & que Juceph, Roi de Maroc, étant en Espagne, s'empara, come on l'a vu plus haut de Murçie en 11/2 même.

#### ABEN-HUDIEL.

elu Roi de Murcie, en 1236, après la mort d'Aben-Hue, Roi d'Andaloufie, se rend Vaffal & Tributaire de S. Ferdinand, Roi de Castille

& de Lion, en 1243. V. aux Rois de Castille, l'Art. Ferdinand II.

#### ROIS DE VALENCE. ABUZEIT,

frère de Mahomet, Enazor, se fait Roi de Valence en 1220, peut-être plustot, peut-être plus tard. Il est obligé d'abandoner son Roïaume en 1230, suivant Ferreras.

Vers 1220, selon cet Annaliste, car on ne sait pas au juste en quele annee, une guerre civile, qui s'aluma dans le Roiiaume de Maroc, fournit aux Maures d'Espagne, l'ocasion de secouer le joug des Almohades. Aben-Hut, ou Fut, décen-du des Rois de Saragosse dona le fignal, en s'emparant de Mureie, dont il étoit Gouverneur, & faisant massacrer tous les Almohades, qu'il put trouver. Il fit servir la Religion à ses vues ambitieules. Il acusa les Almohades d'avoir altère la Loi de Mahomet. Il afecta mê me de laver & de pur fier les Mosquées, que ces Hérétiques avoient soullées. Cète aparence de zele lui réussit. Les Peuples, acaimposoient sans cesse, vi-rent un Libérateur dans Aben Hut qu'ils s'empres scrent de reconoltre pour

le pur, quele part ladite Eglise avoit dans ledit Puid.

La sixième Férie suivante (le Vendredi ) leidits Consuls s'affemblerent une seconde fois dans ladite Eglise avec beaucoup de Sages de tous les Ordres de ladite Ville; & vinrent devant eux lesdita Marquis, & ledit Eveque, difant & montrant coment ils povvoient prouver ce pour quoi ils 3voient demandé des délais. Maginard, Avocat de l'Eveque, lut donc un Alle, publiquement & legitimement fait, par lequel il aparut, que les Marquis, Albert Rufo & son Père, c'est à dire le Père & PAicul dudit Guillaume avoient, XXXIXans déja passés, ofert & doné pour le remêde de leurs péchès, à ladite Eglise de Sainte-Marie la part qui leur apartenoir dans le-dit Puid. C'est pourquoi le Marquis Guillaume repondit: C'eft ce que jujqu'ics je n'ai jamais entendu dire, ni su. Or Guillaume de Pouille ajouta austi: Pat dit, je dis une seconde fois, que ledie Marquis Albert & fonPère n'ont eu aucune part dans ledit Puid; car, avant qu'ils naquissent, ledit Puid vint en partage & fut propre tout entier du Bisaient de ce Malaspina; & ce Marquis Guillaume n'a part dans ledit Puid, que par une donation récente de ce Malaspina. Pour prouver ces choies, il amena devant lesdits Arbitres 3 Homes come Témoins. Ces Homes, interroges avec foin, dirent unanimement, a Que lebles des contributions, in dit Partage avoit été que les Almahades leur . » fait avant le tems de " leurs Aieux, come ils m'avoient entendu dite;& my qu'ils n'en favoient rien 2) autrement que par oui-Roi. Ce fur ainfi qu'il m'dire: Qu'ils favoient une forma le nouveau Roiau- enchose c'est qu'ils avoieus

D iv

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. HENRI V. Roi des Romains.

mais la mort d'Henri II, arivée le 6 de Juillet 1189, lorsqu'il êtoit prêt à partir, diféra le départ des Croisés de France & d'Angleterre. Richard, Cour de Lion, son fils & son successeur, le Prince le plus brave & le moins judicieux de son tems, s'êtant chargé d'acomplir le vœu de son Père, s'embarque, cète année, avec ses Troupes; & vient aborder à Messine. PHILIPPE Auguste arive dans ce Port presque en même tems; & la saison peu favorable les force d'y rester. Richard, sans considérer que Tancrède, nouvèlement possesseut d'un Rosaume peu tranquille & menacé d'une guerre terrible, n'étoit pas en êtal de faire tout ce que le feu Roi Guillaume II avoit promis à son beaupère Henri II, veut absolument que Tancrède lui fournisse 100 Navires pour son voiage du Levant, & qu'il renvoie en Angleterre, avec sa dot. la Reine Jeanne, sa sœur, Veuve de Guillaume II. Les choses n'alant pas aussi vîte qu'il le souhaitoit; il s'empare de 2 Forts voisins de Messine. Les Messinois prènent aussi tôt les armes; & chassent de leur Ville tous les Anglois, qui s'y trouvent. La chose aloit devenir très sérieuse : l mais Philippe calme la colère de Richard, & se rend Médiateur d'un acomodement. On fait ensuite entendre à Richard que les Messinois avoient comploté de l'assassiner. Il n'examine point si ce qu'on lui dit a quelque fondement; il s'empare d'une des portes de Messine, massacre une partie des Habitans, & fait planter sa banière sur les murailles. Il se conclut enfin un Traité, par lequel Tancrède s'oblige « de l » païer 20 mille onces d'or pour la

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

de Padoue, & les Confuls de cète Ville reçurent ordre du Pape Alexandre III de le terminer. Les Marquis Foulque, Albert, & Obizzon, quoique très ataches au Saint-Siège, ne trouverent pas bon que le Pape, de qui vraisembla-blement les Moines avoient obtenu cet ordre, se mêlat d'une Afaire, dont il ne devoit pas conoître; & refusèrent d'accepter l'Eveque & les Consuls de Padoue pour Juges. Après avoir êté plusieurs fois en vain cités par ces Juges délégués, qui n'avoient pas droit de les juger, ils consentirent ensin, en 1171, par les bons ofices d'un de leurs Valsaux & d'un Juge ou Jurisconsulte, vrai-semblablement ami des Moines, de compromètre avec l'Abbé de Polirone, en présence de l'Evêque de Padoue en-tre les mains du Juge Pétrobon, Arbitre elu par les deux Parties. Cet Arbitre prononça son Laud, le treizième jour sortant le mois de Novembre, c'est à dire le 18 de ce mois; & décida, a Que, " par forme d'acomodement, les Moines auroient 32 Manses, composes n' chacun de 20 Champs mesure de Pan doue, avec diférences Jachères, & un n petit Bois voifin; que ces Manses " servient de terres en culture, où pouwant s'y mètre aisement; qu'ils se-3) roient mesures d'Orient en Occi-2) dent; & qu'un chemin de 10 pieds n sépareroit la part des Moines de celle n des Marquis; enfin que ces Manses 3) & Terres seroient possédés à titre de 3) propriété par les Moines; & que les 3) Homes du Monastère & ceux des 3) Marquis feroient pairre leurs Beln tiaux en commun, sans se porter n empêchement les uns aux autres n. Les Moines ne furent pas contens d'avoir gagne, par ce Jugement, 12 Man-ses, qui ne devoient pas leur apartenir aux termes de la Donation. Ils continuèrent de plaider contre les Marquis durant plus d'un an. L'Afaire fut enfin terminée par Conrad, Abbé de la Vagandiza, & Pistor, Prieur du Monastère des Prisons. Les Marquis crurent avoir fait trait d'habiles gens en prenant pour Arbitres les Supérieurs de 2 Monastères, dont ils étoient Fondateurs & Patrons; & les Moines crurent n'avoir rien à perdre, en s'en ra-Jugement, par forme de Transadion, de l'Abbé Moine & du Prieur Chanoine Régulier, lequel est du 4 de Janvier 1173, adjuge aux Moines 36 Manses chacun » dot de la Reine Jeanne; de four- d'un morceau de terre long de 100 Per-

PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

Honorius confirma l'Ordre des Précheurs, par les soins de son Inventeur S. Dominique, Espagnol de Nation. Car le Pape Innocent, qu'il avoit trouvé dur à son égard, aiant eu une Vision, come S. Dominique soûtenoit sur ses épaules l'Eglise de Latran, qui tomboit, avoit résolu de confirmer l'Ordre, & prévenu par la mort, ne l'avoit pas pu.

Bernard de Gui continue : Item , il confirma l'an VIII de son Pontificat à S. François POrdre des Mineurs. Item, l'An du Seigneur MCC-XXVII, il confirma l'Ordre du Val-des Ecoliers à Paris. Item, il confirma Pordre des Carmes, Pan MCCXXVII. Il faut avouer que le Decret du Concile de Latran de 1215, qui défendoit très sensement de multiplier les Ordres Religieux, ne fut guère respecté par le Pape Honorius III, qui lui-même avoit aparemment êté Membre de ce Concile.

Le même Historien ajoure tout de suite; &
c'est le seul trait éditiant
qu'il y ait dans cète Vie
d'Honorius, Guillaume,
Evêque de Nevers, qui
nourissoit chaque jour deux
mille Pauvres, mourut dans
le même tems. Affurément
ce Prélat ne dépensoit pas
beaucoup en Equipages,
en Chevaux, en Chiens
de chasse, en Oiseaux de
proie, en Filles.

Pierre, Comte d'Auxerre, qui prétendoit à la Courone Impériale de d'au de la Muratori, p. 155, à Rome, cète année (1217). Les Grecs, aiant pour Chef Théodore Comnène, l'emportoient tous les jours de plus en plus fur les Latins, que l'on haïssoit. Le p d'Avril, Pierre fut, aves besusoup de pompe & tien.

me d'Andalouste, qui ne dura qu'autant qu'il vêcut. Il n'y eut que Valence, Baëza & Cordoue, qui ne se soumirent point aux Loix d'Aben-Hut.

aux Loix d'Aben-Hut. Abuzeit, pour conserver son petit Rosaume, eut soin de vivre en paix a-vec Jâque I, Roi d'Aragon. Ce Prince, en 1229, ne la guerre aux Mahométans de Majorque, dont le Roi demanda du fecours à celui de Valence. Ce dernier, craignant d'atirer sur lui les armes des Aragonois, refusa de secourir les Majorquins; ce qui le rendit suspect aux autres Mahométans. Zaen, Gouverneur ou Roi de Dénia, fon ennemi particu-lier fans doute, publia qu'Abuzéit n'en avoit agi de cère manière, que parcequ'il étoit Chretien en secret, ou qu'il le vouloit être. Ce discours fit impretlion fur les principaux Mahométans; &, sous pretexte de vanget la Religion outragee, Zaen convint avec eux de priver Abuzéit de la Courone & de la vie, & te vit bientôt des Troupes nombreuses. Abuzéit, informé de ce qui se passoir, & n'aiant pas affes de forces pour réfister à tant d'Ennemis, sortit de Valence, avec fon Fils, en 1230, pour aler demander une retraite au Roi d'Aragon. Jaque le reçut très bien; & lui dona pour sa subsistance des revenus confidérables. Zaen se fit ensuite proclamer Roi de Valence: mais Ségorbe & d'autres Places voifines de la frontière d'Aragon, persifièrent à ne point reconoître d'autre Roi qu'-Abuzéit; ce qui fut cause que Jâque s'en empara, l'on ignore en quele année, & qu'il dona d'au-tres Places en échange à Abuzéit, qui se fit Chre-

1) vu depuis plus de tren-" te ans en deça, & qu'ils 3) avoient entendu dire nque, depuis cent ans, ledit n Marquis Malaspina & no ses Peres avoient posn sèdé ledit Puid par leurs 27 Colons (Cultivateurs) 27. Mais au contraire, il vint de la part dudit Evêque plufieurs Témoins, qui dirent, interrogés avec foin: Et nous, nous avons vu, & nous savons que, depuis presque quarante ans & plus en deça , ladite Eglife de Sainte-Marie a possèdé tout ledit Puid par ses Homes. De plus ledit Pelavicino affirmoit, « Qu'il » avoit doné le quart du-" dit Puid, tel que l'aso son Père, pour être en n comun audit Eveque, " qui (difoit) qu'il n'y a-" voit point eu de parta-" ge dudic Puid, lequel n (partage) il étoit prêt n à souteur ainsi (avoir m été fait m) (a).

Toutes les choses cidessus écrites, & beaucoup d'autres raisons avec foin entendues;parceque ledit Evêque, & lesdits Marquis nous ont comise la Cause ci-dessus écrite, pour la juger, non seulement suivant les Loix & Droits: mais encore autrement s'il nous plaifoit, nous pronongons fur lesdites plainte & Cause notre Sentence de cète manière. Nous jugeons que, suivant ce que nous avons entendu & conu , la moitié

(a) Il manque en cet endroit quelque chose dans
le Texte, que voici. Pradictus praterea Pelavicinus asserebat, quartam
partem pradicti Pogii, sicut suit Avi & Patris sui,
illam se dedisse pro communi pradicto Episcopo,
qui nullam divisionem sactam esse de pradicto Pogio, quam ita paratus crat
desendere,

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. HENRI V, Roi des Romains.

mir à Richard quelques Vaisseaux s pour son voïage; & de doner une mo de ses Filles, avec une dot de 20 mille onces d'or, en mariage au 30 Duc de Bretagne, Arthur, Neweu de Richard w. Les emportemens de ce dernier le mètent plusieurs sois sur le point de se brouiller avec Philippe, qui, dissimulant & réservant sa vangeance pour un autre tems, évite avec soin toute espèce de querèle, & ne s'ocupe que de l'objet de son voïage. Richard, par ses caprices, prolonge extrêmement leur séjour en Sicile; & les 2 Rois n'arivèrent au Siège de Ptolémaïde, qu'à la fin du printems de l'année suivante. Encore Philippe ariva-t-il seul le premier; parcequ'en faisant route, il prit à Richard je ne sais quèle fantaisse de conquérir l'île de Cipre, qu'il vendit 25 mille marcs d'argent aux Chevaliers du Temple. Il rompit ensuite son marché pour la vendre 26 mille Besans d'or à Gui de Insignan, Roi de Jérusalem, dont la Famille la possedé longtems. Prolémaide fut prise le 12 ou le 13 de Juillet 1191. Philippe alors revint en Sicile, pour retourner en France. Richard resta dans le Levant; eut des querèles avec tous les Princes; fit, un jour, égorger de sang froid, 5 mille Prisoniers Sarasins; se distingua par un grand nombre d'actions singulières de valeur; & s'aquit la réputation du plus intrépide Avanturier, qu'on eût jamais vu.

1191. CLEMENT III étant mort, le 26, ou le 27 de Mars; Hiacinihe, Cardinal de Sainte-Marie-in-Cofmedin, âgé de 85 ans, lui succède, le 30, sous le nom de Célestin III;

ROIS, & autres SOUVERAINS ITALIE.

ches à 12 pieds la Perche, & large de 40, & détermine très exactement les tenans & aboutifians de ces 36 Manfes. qui ne devoient former qu'un tout continu. Dans cete Charte, les Seigneurs Marquis d'Este, savoir Foulque, & Albert, & Obizzon leur Frere sont dies,

Fils du feu Marquis Foulque. Cet Ale & les deux autres, dont il vient d'être parle, fournisseut matière à 2 observations. 1°. Le 3°. constate la Filiation des Marquis, Foulque, Albert & Obigion, en les nomant expressenient Fils du feu Marquis Foulque, & difant aussi que les Biens en litige avoient été dones par le Pere desdits Marquis; ce qui prouve incontestablement que le Père de ces Princes êcoit le Marquis Foulque I, fils du Marquis Albert-Azzon II. 2°. Les 3 Princes sont nomes Marquis d'Este dans les 3 Alles. On ne sait pas si, precedemment à ce tems, eux, ou leurs Afcendans, avoient pris ce titre; & c'est par auticipation qu'à l'exemple de Mu-ratori j'ai, dès mon Il Vol. apelle Marquis d'Este, tous les Princes de cète Maison. Mais, depuis ce tems, on les voit presque tous nomes Marquis d'Este, soit pour anoncer qu'il tenoient leur titre de Marquis de la Terre d'Efte, laquèle en ce cas auroit êté érigée en Marche par l'Empereur Octon I pour le Marquis Othert I, Comte du Sacré Palais d'Italie; ce dont on n'a point de conoissance; soit pour exprimer que ces Marquis écoient Seigneurs d'Este, belle & très noble Terre, autrefois Ville, & Colonie des Romains, & devenue depuis la résidence de ces Prinnes, & le Chef-lieu de tous leurs Domaines.

Mais ou a vu dans quelques endroits de cer Ouvrage les Princes Welf-Este, dêcendus de Welf IV, fils du Marquis Albert-Azzon II & de Cunégonde Welf, & par elle Héritiers de la Maison Welf de Souabe, agir dans Este come Seigneurs. Achevons d'en doner ici la raison; & rapellons-nous que, suivant le Droit des Lombards, tous les Fils jonissoient ensemble des Fiess & des Allodiaux peternels. Rapellons - nous encore que, malgré les dispositions fai-tes par le Marquis Albert-Amon II, de tous ses Biens en faveur de ses Fils du second sit, qui devoient continuer sa Maison en Italie, Welf IV, Duc de Bavière, prétendit avoir sa part dans ces Biens come héritier de son Père; & ne se fait sacrer que le 14 d'A- ces surent partages, il se me entre

de folemnité, couroné, par Honorius III, Empereur d'Orient, dans l'Eglise de Saint-Laurent. Cet Empereur éphémère, exerça fa puissance Impériale, en confirmant à Guillaume, Marquis de Montterrat, & à son Frère Demerrius le Rosaume de Saloniem (c'est à dire Thessalonique ) que ces Princes pofsedoient.

La même année, dit le meme, p. 157, come il parote par des Bulles , que j'ai fait imprimer, dans la I Pare. des Antiquit. d'Elte, Ch. 42, le Pape Honorius dona l'Investiture de la Marche de Werne:, ou d'Ancone, au Marquis d'-Efte Azzon VII, quoiqu'encore très jeune, en faifant l'énumération de toutes les Villes de cète Marche.

Les Romains, qui ne restoient jamais en repos, dit encore le même, p. 158, inquièterent sans doute le bon Pape Honorius (en 1218 ). Au mois de Juin , il ala prendre l'air à Riéti. Dans le mois d'Octobre fuivant, il se rendit à Viterbe, & de là revint à Rome: mais (ainst que Richard de San-Germano dit), come il ne pouvoit pas rester à Rome à cause des vexations des Romains, il sut abligé de retourner à Viterbe.

Le 22 de Novembre 1220, il dona la Courone Impériale à Frédéric II. Je raporterai ce que Bernard de Gui dit de ce Couronement, pour faire voir que l'insolence la plus insuportable a longtems guide les Plumes vouces à la Cour de Rome. Ce Dominicain, sur les dates du-quel il ne paroît pas qu'il faille comter beaucoup, dit donc : L'An du Seianeur MCCXXI, ou, se-lon quelques - uns, NICC-XXII, au mois d'Octobre,

PRINCES contemporains.

#### ZAEN

devient Roi de Valence en 12;0, & cesse de l'ê. tre le 28 de Septembre 1238, qu'il remet cète Ville à Jaque I, Roid'A ragon, qui l'affiegeoit. Il se retire dans son Gouvernement de Dénia. Le tems de sa mort n'est pas co nu: mais, en 1245, Dé-nia, dont il étoit le Gouverneur, ou Roi se trouve au pouvoir de Jâque I. V. l'Art. de ce Roi.

ROI DE BAEZA, & DE CORDOUE. MAHOMET-ABEN-ABDALLA,

se fait Roi de Baëza, de Cordone & d'autres Places en 1220; & perd fon Roi iaume, & la vie en 1227. V. aux Rois de Castille

l'Art. Ferdinand II.

+++

ROI D'ANDALOUSIE. ABEN-HUT.

> 011 ABEN-FUT,

se fait Roi d'Andalousie en 1220, de la manière qu'on l'a vu plus haur Jans l'Art. d'Abuzeit, Roi de Valence; aquiert, en 1227, le Rosaume de Baë-14 & de Cordoue, à l'exception de la Ville de Baëza; & périt d'une mort tragique en 12;6.

Je ne dirai rien ici de ses Actions. Elles trouveront place dans l'Art. de Ferdinand II, Roi de Caftille & de Léon. Il sufira de parler de sa mort. Pendant qu'il se disposoit à secourir Cordone assiégée par le Roi de Castil-le & de Léon, il reçur une Letre par laquele Zaen, Roi de Valence, lui deman-Le Pape Honorius III cou- Roi d'Aragon, qui s'avanSAVANS & ILLUSTRES.

dudit Poid opartient à l'Eglise de Sainte-Marie; & en jugeant nous défendons auxdits Marquis de faire un Château, ou de batir quelque chose sur ledit Puid, contre le gré de l'Evêque de ladite Eglife, parcequ'il est comun. Voulons de plus ordonons fermement, parceque les Evêques sons plus bienfaisans envers les Laïcs, que les Laics envers les Evêques, pour que les domages svient réparés come ils le doivent etre (a), que, pour ceux qui ont été faits aux Marquis, ledit Eveque leur done mille Sous (Ecus), paiables en Monoie de Lucque, qu'ils partageront come il leur plaira, la moitié jufqu'à la prochaine fête de S. Andre, l'autre moitié, jusqu'à la prochaine Na-tivité de Jésus-Christ. Ordonons en outre que lesdits Marquis feront promesse audit Evêque que dorénavant ni eux, ni leurs héritiers, ni aueune persona envoice par eux ne lui feront point de contestation, ou de contradiction, ou aucune peine, & qu'ils ne feront aucun édifice fur ledit Puid, sans le consente-ment dudit Evêque & de ses Successeurs; &, s'its ne l'observent pas ainsi,qu'ils auront à paier par composition audit Eveque & & ses Successeurs la peine de cent livres d'or très fin ; & que ladite promesse fere stable en tout tems. Item ordonons que le susdit B-vêque fasse semblable promeffe aux sufdits Marquis, fous ladite peine. Nous preserivons done que lesdies Marquis, & leurs Homes abandonent le susdit

(a) Le Texte n'est pas correct en cer endroir. Volumus insuper siemiterque præcipimus... ut malæ remaneant, esse debent, pro doit du secours contre le hiis, que contra Marchiones fasta funt, det eis, &ci. EVENEMENS sous le règne de l'Empereur HENRI V.

vril. Le lendemain, il done la Courone Impériale au Roi Hinri V; & courone en même tems la Reine Constance. Il y avoit dans Tusculum une Garnison Allemande, que le nouvel Empereur retire, parceque le Pape & les Romains l'avoient Pexigé. Ces derniers satisfont enfin, à leur gré, leur anciène haine, en exercant d'horribles cruautés sur les Habitans de cête malheureuse Ville, qu'ils détruisent si bien, qu'elle | ne s'est jamais rétablie. Celle qui la remplace aujourd'hui, sous le nom de Frascati, n'est pas dans le même

Le Roi Tancrède passe la mer; soumet quelques Peuples de l'Abbruzze; & reçoit à Brindes Irène, fille de l'Empereur Isaac l'Ange, laquèle venoit épouser son fils aîné Roger, qu'il avoit fait Duc de Pouille; & qu'aussitôt après la Cérémonie, il déclare & fait couroner Roi. Lorsqu'il étoit à peine de retour en Sicile; l'Empereur Henri V entre, vers le comencement d'Avril ou de Mai, dans la Pouille; & met le siège devant Arce, qui se rend le lendemain, & qu'il livre aux flames. Cète exécution barbare aiant mis l'épouvante de toutes parts; il se voit bientôt maître de presque toute la Pouille, les Villes, les Châceaux, & les Barons s'empressant de se soumètre d'eux-même. Il assiège ensuite Naple, que Richard, Comte d'Acerra, défend en persone, & dont le siège traîne en longueur. Une Flote Pisane, venue pour bloquer le Port, est assiégée dans Castellamare par la Flote Siciliène, composée de 70 Galères & comandée par Margarit, ou Margaritone, l'un des plus habiles Homes de mer de ce tems-là. Les Génois, invi-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Welf & ses Frères, un partage, dont il ne reste aucun monument: mais ce fut, après leur acomodement, qu'on vit les Welf-Efte agit come Seigneurs, tant à Este que dans d'autres Terres de la succession du Marquis Albert-Azzon II. L'éloignement des Dues de Bavière & de Saxe, fils & petitils de ce Due Welf IV, mit les Princes d'Este d'Italie à porrée de se rendre maîtres de la totalité des Etats, dont ils possèdoient leur part, en conservant leurs pretentions & leurs droits sur le reste; ce qui produifit entin une paix stable entre les 2 Branches. La Branche d'Allemagne possèdoit des Biens immenses dans la Germanie; & les Ducs Henri le Lion & Welf VI consenurent entin à ceder à la Branche Italiène tous les Erats patrimoniaux venus de la succession d'Albert - Azzon II, à condition toutes fois que les Marquis d'Este reconoitroient les tenir d'eux en Fief, suivant la coutume de ces tems-là, & qu'ils seur paieroient une seule fois les sommes, dont on convint. Le Duc Henri le Lion, fils d'Henri le Noir, & petitils de Welf IV, fit, le premier, cète Cession, lorsqu'en 11,4, il suivit, avec ses Troupes, l'Empereur Frédérie I dans son premier voiage en Italie. Par Ade du cinquième jour sortant le mois d'Odo-bre, c'est à dire du 26 d'Odobre de cète année 1154, ce Due investit, sous sa tente dans la Terre de Pollovano, Territoire de Vérone, les Marquis Bonisace & Foulque II, & par eux leurs Frères les Marquis Albert & Obique II. toutes leurs apartenances & dependances. L'Affe porte: Et ledit (Duc) a doné & cede auxdits Marquis toutes les choses expressément que l'Aieul desdits Seigneurs, ou leur Père, ou eux-même avoient jamais eues, ou tenues, ou bien avoient, ou tenoient (actuellement) justement, ou injustement, & tout ce à quoi il a quelque droit, partout (où ce poura être), & spécialement Arquada & Merendola. De plus, est-il dit plus bas, le même Henri, Duc de Saxe, fie fin (c'est à dire remit, pardona) auxdits Marquis, tant à eux, qu'aux autres qui n'étoient pas présens, le à tous ceux qui, pour les Marquis, avoient offensé le Duc, de tout ce qu'ils avoient fait injustement eux, ou leurs Parens, contre lui, ou ses Parens, & de tous litiges, diférens & droits, qu'il pouvoit faire valoir contés par des promesses qu'Henri n'a-lire eux, ou seur oposer; le tout à

eourona pour Empereur Frédéric 11, fils du feu Empereur Henri, & Roi de Sicile, lequel fut depuis Auguste 1, le XCVe. Empereur, come on le voit dans la Chronique de Martin le Polonois. Du tems du Pape Innocent III, prédecesseur d'Honorius, ce Fréderic avoit été élu, Empire, Otton IV vivant encore, & tenant l'Empire. Et Frédéric comença de règner en Allemagne, lorfqu'Otton fut mort en Saxe, l'an du Seigneur MCC-XVII. Ce Frederic parut bon au comencement; & fut, des l'enfance, élevé par l'Eglise come par une Mère; &, lorsqu'Otton eût êté condamné, promu à l'Empire: mais ensui-te, détourné du bien, il devint un Tiran, ennemi de l'Eglise; &, ne traitant pas l'Eglise de Dieu come une Mère, il la déchira, come on fait une Maratre, autant qu'il put. C'est pour quoi le Pape Honorius, qui l'avoit couroné, le voicant révolté contre lui, & Ennemi de l'Eglise, l'ana-Ahématifa, & délia tous fes Barons de leur serment de fidélité. Il règna, non sui-vant ce qui est permis: mais suivant ce qui est défendu, non suivant le Droit: mais suivant l'Injustice, zirannisant durant XXXIII

Les disgraces, dit Murasori, p. 171, Ann. 1222, arivées aux Chretiens en Egipte, causerent au bon Pape Honorius une extré. me afliction, & l'ocuperent continuèlement de pensées & de soins, pour réparer les pertes qu'on avoit faires, & metre, dans ces pais, en meilleur état le Rojaume des Chretiens, qui menaçoit ruine. Il concerta pour cet effet, avec l'Empereur Frederic, de tenir à Verone, pour la fête de

PRINCES contemporains.

çoit pour l'assièger dans sa Capitale. Bien sur que Cordoue tiendroit longtems, & qu'il popvoit aler au secours de Zaen, & revenir ensuite fondre sur l'Armée de Castille & de Léon; il se rendit aussi tot à Almérie, à dessein de s'y embarquer avec ses Troupes pour Valence. A. ben Gamin, Gouverneur d'Almérie & son principal Favori, qui lui donoit une fête chés lui, le conduisit au Bain après le repas; & l'y fit étoufer, sans qu'. on fache le motif de cet Affassinar.

Aben-Hue avoit l'ame grande, avec beaucoup de prudence & de droiture. Il fut regreté de ses Sujets. Aussirot après sa mort fon Armée se diffipa. Cordoue se rendit bientot a-

> MAHOMET-ABCADILIA-ALHAMAR,

succède, en 1236, à Aben-Hue dans une partie de ses Etats; & meurt à Grenade en 1273.

Les Etats d'Aben-Hut, qui n'avoit fait aucun arangement pour sa succession, furent divises en plusieurs petits Etats. Séville adopta le Gouvernement Républicain, & se dona Tafar pour Gouverneur. Aben-Hudiel devint Roi de Murcie. Abdalla-Aben-Jaufon le fut de l'Al. garve & du Pais de Niébla. Mahomet-Alhamar, proclamé Roi dans Arjona, sa patrie, eut sous ses loix, outre cète Ville, Baëza, Guadix, Huesca, Jaën, Malaga, Grenade & tout e qui composa le Roiaume, qui prit le nom de cète dernière Ville.

Les Historiens ne sont pas d'acord sur l'origine de ce Prince.Suivant Marmol, dans fon Histoire d'A-

SAVANS & ILLUSTRES.

Puid, & que toute la construction, qu'on y a faite pour un Château, soit détruite, ou par les Homes desdies Marquis, s'il leur plast, ou par ceux dudit Evêque. Voulons en outre & ordonons que pardevant nous ce soit la fin de tout ce qui s'est fait pour cète Cause entre l'Evêque & les Marquis, que la paix foit rétablicentre eux, & qu'au nom de la paix ils s'em-

braffent mutuelement. Or cète Sentence, souscrite par lesdits Confuls, come ci-deffus a été dir, choifis Arbitres par les Parties susnomees, revue & confirmée, redigée de leur comun consentement & ordre par Gregoire, Jurisconsulte, & Arbitre de ladite chose, assisté des autres Consuls & Arbitres, fut présent & écoutant le susécrit Evéque avec beaucoup d'autres de ses Fidlles, & aussi présens & écoutans les susdits Guillaume & Malaspina, avec beaucoup de leurs Fide-les, lue & donée dans ladite Eglise de Saint-Alexandre, l'An de l'Incar-nation de notre Seigneur Jésus-Christ MCXXIV, le XV des Calendes de Novembre (18 d'Offobre), Indiction Troisième. A ces cho es intervinrent le Marquis Palavicino, Hugue fils de ..... Gérard fils d'Erimond de bone memoire, Roland, Mecho, Lambard, Zébri-mo de Figlittiera, Monaco de Bagnone, Gaforo de Foldenuova, Ubert Caftagno, Mnaseo de Sertana, Malabocca de Trebinno, Maginard, Avocat dudit Eveque , Aldebrand, Prévot de ladite Eglise de Sainte-Marie. Ortous ceuz là & beaucoup d'autres étoient avec le dit Eve jue. Mais avec les Marquis êtoient Armanin & Hugolin tils du Comte Gérard de 6. Martin , une Affemblée frique , T. I, Liv. II, Ma- Lavagna , Sigibald Gende l'Empereur HENRI V.

voit pas envie de tenir, envoient 43 Galères pour supléer à la Flore Pifane. Les maladies cependant, causées par les chaleurs, tavagent l'Armée Impériale. Henri lui-même est malade si dangereusement, que le bruit de sa mort se répand. Il lève le siège au mois de Septembre; laisse à Capoue Conrad, surnomé Mouche-en-cervelle par les Italiens, parcequ'il avoit des caprices, qui tenoient de la folie, & l'Impératrice Constance à Salerne, qui s'êtoit soumise d'elle-même au comencement du siège de Naple; prend la route de Gène, pour engager cète République à faire, l'année suvante, de plus grands éforts; & passe en Allemagne. Les Pisans, aiant trouvé moïen d'échaper à la Flote Siciliène, s'étoient retirés; & l'Amiral Margaritone done la chasse si vivement aux Génois, qu'ils se hâtent de regagner leur port. Dès que l'Empereur est hors de la Pouille, le Comte d'Acerra reprend Capoue; & le Duc Conrad, enfermé dans la Citadèle, capitule, au bout de quelques jours, faute de vivres. La pluspart des autres Places rentrent sous l'obéissance du Roi Tancrède. Les Salernitains, pour obtenir leur grace, conduisent Constance à Pa-lerme; & la remètent au Roi, qui la reçoit, & come Impératrice, & come sa tante. L'Empereur, aprenant qu'elle étoit en Sicile, presse le Pape de la faire rendre. L'année suivante, à la prière de Célestin, Tancrède la renvoïa, chargée de présens, à la seule condition, exigée par le Pape, qu'elle iroit à Rome pour y traiter avec lui de la paix : mais elle se dispensa de tenir parole; & , quitant brusquement les Cardinaux, qui l'acompagnoient, & le chemin de Rome, elle se rendit à l'an 1177 est une Epoque célèbre dans

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE,

> condition de lui parer 400 Marcs d'at" gent. Mais cète Investiture d'Henri le Lion, n'assuroit pas aux Marquis d'Este une propriete inataquable. Les pretetions du Duc Welf VI, oncle du Duc Henri, subsistoient; & re Duc avoit un Fils. Il leur falut donc austi faire un acomodement particulier avec ce Prince. L'Ade d'Investiture, doné par le Due Welf VI, est du jour de Mercredi, qui fut le fix entrant le mois de Janvier, & daté auprès du Château de Crème dans le Camp du Duc, Pan de Notre Seigneur Jesus Christ, mille deux cent einquante neuf, Indiction huitième; c'est à dire qu'il est du 6 de Janvier 1160, tems où l'Empereur Frédérie I faisoit le siège de Crème. Dans ce pais, od l'on comtoit l'andée de l'Incarnation de Notre Sugneur, elle començoit, come à Florence, le 24 de Mars; ce qui sublifte encore dans quelque Ville d'Ita-lie. Le Duc Welf investit les Marquis Albert & Obizzon, pour eux & pour Foulque, leur frère absent, des Terres & de toutes les choses énoncées dans l'Investiture donée par le Duc Henri le Lion. L'Affe porte que les Marquis Obizzon & Albert jurerent au Duc Welf sidelité, savoir Obizzon contre toutes persones excepté l'Empereur, & Albert contre toutes persones, excepté l'Empereur, & le Duc Henri (le Lion) & l'Evêque d'Adria. Concluons de cète diférence de sermens, qu'Albert avoit des Biens, qui relevoient, ou de la Marche de Toscane, ou du Duché de Spolète, ou de Fiess de la Succession de la Comiesse Mathilde; & d'autres relevans de l'Évêque d'Adria. Les 2 Marquis s'engagerent aussi de paser au Duc Welf 100 livres, en bons Deniers de Milan; & l'Alle ajoute qu'ils en avoient deja paie d'autres; en forte que le Duc Welf se nit paier, avant cète Investiture, une partie du prix auquel il l'acordoit

Par une Charte, qui se trouve dans les Archives d'Este & dans celles de la Vagandizza, laquele est daree; L'An de la Naiffance mille cent soixante-&dix, le troissème jour entrant le mois de Janvier, dans l'Eglise de Sainte-Marie de la Vagandizza, Isaae, Abbé de ce Monastère, investit Albert & Obizzon, Marquis d'Effe, de toutes les Possessions & Droits, qu'eux & leurs Peres avoient tenus de ce Monastère en Fief dans les Comiés de Gavello, de Ferrare, de Montseilee, dans le Polefin, &c.

On voit ailleurs dans ce Volume que

solemnèle, à laquèle il defiroit de se trouver lui-méme evec l'Empereur, & même avec Jean de Brienne, Roi de Jerusalem, & le Légat Apostolique Pélage, Eveque d'Albano, auxquels il écrivit pour ce Sujet. Les premières mesures pour cète Assemblée furent prises à Véroli; par-cequ'ainst que Richard de San-Germano le dit, le Pape, sorti de Rome au mois de Février pour ater à Anagnie, invita aussitot l'Empereur de le venir trouver. Ils se virent donc à Véroli; &, pen-dant, i s jours qu'ils y de-meurèrent, ils traitèrent à leur aise de disérentes Afaires. Là, fut projetée l'je viens de parler; & Fredéric s'obligea de paffer, dans un certain tems, come Empereur, au secours de la Terre-Sainte : mais la Diète projetée n'eut pas lieu , peut-être à caufe de l'incomodité du Pape, qui, cète année, suivant le même Richard, eut une jambe très malade.

Muratori comence enfuite ainfi l'année 1223, p. 175. Soit à la fin de l'année précèdente, soit au comencement de celle-ci, certainement Jean de certainement Brienne, Roi de Jérusalem , accompagné des Grands-Mairres des Templiers, Hospitaliers, & Teutons, vint à Rome, & le Pape le reçut avec une grande bonté & beaucoup de careffes. L'Empereur fut alors invité par le Pape de venir à San-Germano pour une Conférence. Prédéric ne manqua pas de quiter la Sicile, & de se rendre au tems marqué dans cite Ville: mais, parceque le Pape, toujours incomodé de sa jambe, ne put pas aler jusque-la, l'entrevue se fit à Ferentino. Outre le Pape, l'Empe- au service du Roi de Cor-reur, le Roi de Jérusa- done; parvint à coman-

homet Abufaid, ou Alhamar, Home très riche, que les Maures estimoient beaucoup, étoit Hagez de race. On apelloit Hager des Peuples Africains, qui, s'êtant joints aux Arabes établis en Afrique, avoient embrasse le Mahométisme & les avoient suivis en Espagne. Quand les Califes perdirent ce qu'ils y possedoient, plusieurs des principaux Hagez y refterent, pourvus del Gouvernemens, & particulièrement de celui d'Arjona qu'ils gardèrent jus-qu'à Mahomet, dont il s'agit ici. Lorsque la puissance des Almohades s'anéantit en Espagne, Ma-homet, alors Gouverneur d'Arjona, voulut imiter les autres Gouverneurs, qui se rendoient Souverains chès eux. Il ala consulter un Morabite, très estimé des Maures, sur un prétendu Songe dans le quel il avoit vu se repofer fur son toit un ets.in d'Abeilles & une troupe d'Oiseaux. Le Morabite lui die, a Que ce songe n lui promètoit la Couromen. La nouvele s'en étant répandue dans fa Ville & dans d'autres, elles l'élurent pour Roi, dans l'espérance que, come il en faisoit courir le bruit, il réuniroit tous les Mahométans sous sa domination. Voici les titres qu'il prit lorsqu'il fut Roi.

Mahomer Said, Roi de Grenade, décendu de la Race des Athamars, fils de Nacer, Serviteur de Dieu, Exaltateur de la Loi.

Suivant d'autres Ecrivains, Mahomet, natif de Barjona, fut d'abord Berger; puis Bandit dans u-ne Troupe, dont il de-vint le Chef. Il se fit de la réputation par des coups de main bardis; se mir au service du Roi de Cor-

PRINCES contemporains. SAVANS & ILLUSTRES.

dre de Malaspina, Jean de Tortone, Hugue fils de Fralino, Ugission fils de Fralino, Gregoire de Boiano, Vitelme d'Arcole, Guillaume de Pouille, Rolandino tils de Roland. Et de nos Citorens étoient présens Guillaume fils de Conerto, Salomon fils de Salomon, Falcon fils de Pétron, Albertin Fazziolo fils de Gérard, Valterone tils d'Hugue, Altelmino de Saint-Martin, Gui fils de Binfalino, Tancrede Comiffaire du Seigneur Empercur.

Léon, par la grace de Dieu, établi Juge, & cholfi Arbitre de ladite Caule par Henri, Empereur Ge-far Auguste des Romains, ai fouscrit ladite Sentence, en la confirmant.

Ce Document est confidérable, non seulement parcequ'il nous indique auffi,& confirme l'origine des Princes d'Bite: mais encore parcequ'il nous fait conjecturer une detre très anciene Branche de la même Maifon. L'Evêque de Lui, qui, dans ce Jugement, se prétend Propriétaire du Puid, produit 3 titres de sa Propriété; savoir 1°. Que l'Eveque Philippe, prédècesseur d'Andre présent, avoit acheté la part dudit Puid, que le Marquis Foulque avoit eue; 20-Qu'une autre part dudie Puid avoit été léguée à l'Eglise de Luni par Malnévothe; 3°. Qu'une autre part encore avoit été donée par le Marquis Pelavicino, prèsent ausse lui-nême à ce Jugement. Les 2 Marquis Guillaume & Malaspina résutent les raisons de l'Evêque, 10. en disant que le Leg de Malnevothe ne devoit pas avoir lieu, parcequ'en haine seulement de son Frère, & par folie, il avoit laisse tous ses biens à l'Eglise de Luni & à d'autres Eglises & Evêchés de Lombardies EVENEMENS sous le règne de l'Empereur HENRI V.

Spolète.

La guerre se ralume entre les Brescians, à qui les Crémonois donent du secours, & les Bergamasques. Les premiers sont batus; & les seconds font un grand nombre de Prisoniers, que l'Empereur fait rendre à son retour de la Pouille. En même tems, contre les dispositions de son Père, il rend Crème aux Crémonois; ce qui lui fait perdre l'afection des Milanois, qui, possesseurs de Crème, refusèrent constamment d'obéir à ses ordres. En confirmant, en 1195, les Priviléges des Crémonois, il leur confirma la Seigneurie de Crème. Il envoïa même alors un Comissaire pour prendre possession de cète Ville: mais la Garnison Milanoise, ne voulut point admètre ce Comisfaire dans la Ville; ce qui fur cause que l'Empereur mit les Crémasques, les Milanois & les Brescians au Ban de l'Empire.

Le 19 de Juin, les Astigians sont batus par Boniface, Marquis de Montferrat. Deux mille d'entre eux, pris, & mis dans des prisons, ne recouvrent la liberté que 3 ans après, en se rachetant. Cète guerre dura 15 ans, suspendue de tems en tems par des trèves toujours mal observées de la part des Marquis Boniface, & Guillaume, son his. En 1206, ce dernier fit la paix, & les Astigians restèrent maîtres de Lorète & du Comté de Castagnole.

1192. Au mois de Janvier Diépold, Gouverneur d'Arce, pour l'Empereur, aiant joint à ses Allemans des Troupes levées dans la Campanie & dans le Duché de Rome, ouvre la Campagne par le siège de San Germano, qu'il prend; & s'empare ensuite de plusieurs autres Pla-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

l'Histoire d'Italie, à cause de la paix conclue à Venise entre le Pape Alezandre III & l'Empereur Frédéric I. Une infinité de Princes Eccléfiastiques & Sévenise pour être présens à la solemnite de la reconciliation du Pape & de D'Empereur. Les Marquis d'Este, Albert, Obizion & Boniface furent du nombre. D. Fortunato Olmo, Moine de la Congrégation du Mont-Cassin, a fait imprimer à la suite de son Ouvrage sur cete Paix de 1177, duquel j'ai parle dans l'Art. d'Alexandre III, une anciene Chronique en Langage Vénitien, laquèle finit par une Lifte que l'Aureur anonce ainfi, Quefti che noterd fara i Parlati, e Baroni, e Reali, Conti, e Marchexi, i quali se trouue in Veniexia per tutto el mese di Settembrio, e ancha daspuò 1177. (Ce que je vais noter ce sera les Prélats & Barons, & Rojaux faparemment Ambassadeurs des Rois), Comtes & Marquis, lesquels se trouverent à Venise durant tout le mois de Septembre, & encore après 1177 1. La Lifte comence par les Ambassadeurs des Rois de France & d'Angleterre, Pontio Vefcono de Chiaramonte: con homeni 30. Lo Abbado de Bonavalle con homeni 23. mandadi dal Rè de Franza, e dal Re d'Anghelterra, questi 2 per suo Ambaxadori (Ponce, Evêque de Clermont, avec 30 Homes. L'Abbé de Bonneval, avec 23 homes. Ces deux envoiés par le Roi de France & par le Roi d'Angleterre pour leurs Ambassadeurs 1. Après eux vicnent tous les Princes & Seigneurs Eccléfiastiques, Séculiers, ou Réguliers; ensuite les Princes & Seigneurs Laies, parmi lesquels on voit dans cète Lifte, Alberto, & Obizo Marchexida Este con homeni 180 (Les Marquis d'Este, Albert & Obizzon avec 180 Homes). L'Auteur de cète Liste ne prit pas garde qu'ils avoient avec eux leur neveu Boniface, Marquis d'Efle, come on va le voir. Dans un Diplôme de Fridériel, en faveur du Chapitre de Vérone doné A Verise à Saint-Marc le IX des Calendes de Septembre (24 d'Août), l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLXXVII, Ind. X, le promier des Témoins présens à cet Alle est Obizzon Marquis , enfuite l'Evêque d'Afti, puis d'autres Nobles. On pouroit dou-tet si ce Marquis fut Obizon d'Este, parceque dans la Liste que je viens de citer, on trouve: Lo Marchexe Maces. Tancrede passe la mer, remet laspina con homeni 40 (Le Marquis Ma-

1em & les fiens , il s'y tronva beaucoup d'autres Seigneurs qu'Honorius, très terre-Sainte, y avoit invices. Il y fue conclu, coQue, 3) puifqu'on étoit en trève or avec les Sarafins, & qu'il 3) faloit du tems pour faire 3) les préparatifs nécessai-2) res, l'Empereur Frédéor tic, dans 2 ans vers la fén te de S. Jean-Batiste, 9) pafferoit au Levant aorvec toutes fes Troupes 17. Il s'y obligea par serment, fous peine d'excomunication. On comtolt encore, a Qu'il fianceroit Iolanor Roi de Jérusalem, pour 3) célèbrer le mariage dans 3) fon tems 3). Le Pape crut animer davantage l'Empereur à cète entreprise par Despérance d'aquérir un Rojaume, done Iolande devoit être l'héritière. Après cète conférence, pendant que le Roi Jean ala demander des secours en France, en Angleterre, en Espagne, Honorius continua, dans des Lètres presfantes, ses exhortations pasernèles & ses prières aux Rois & Princes Chretiens, pour que chacun de son co. té contribuat à secourir la Terre - Sainte. Frédéric, ciant pris congé du Pape, retourna dans la Pouille.

#### GREGOIRE IX,

Cardinal-Eveque d'Oftie, élu Pape le lendemain de la more d'Honorius III, c'est à dire le 19 de Mars 1227; & facré le 21 du même mois, siège 14 ans, mois & 2 jours; & meurt le 21 d'Août 1241.

Honorius III eut, dit Muratori, T. VII, p. 189. pour Successeur Hugolin, Cardinal & Evêque d'Oftie, des Comres de Ségni d'Anagnie, Parent de Villustre Pape Innocent 111. Plusieurs des plus éminentes vertus, que l'on on l'a vu dans l'Art de Marquis Albert-Azzon II, peut desirer dans le Chef Ramire II, Roi d'Aragon, & de Foulque, son Fils,

Tome V.

der l'Armée; &; ne s'eftimant pas moins que les autres, qui prétendoient remplacer Aben Hut, il se he proclamer Roi dans

sa patrie.

C'est à cète dernière opinion, que s'en est tenu Ferreras, qui ne dit rien de la première, qu'aparemment il n'a point trouve fondée. Voicl come il parle de Mahomet Alhamar, pp. 145 & 146, T. IV de la Traduction. Ce Mahometan étoit natif d'Arjona. Aiant quité la Charue pour embraffer la profession des Armes, il dona des marques si éclatantes de prudence & de valeur, que ses Concitoïens n'hésitèrent pas à lui déférer la Souveraineté de leur Ville. Sa haute réputation détermina auffi les nutres Places, que j'ai nomées, à se soumètre à lui, persuadées que persone n'étoit plus capable de les garantir du danger, dont les armes victorieuses de S.Ferdinand menaçoient tous les Mahométans d'Espague.

En 1246, Mahomet, de l'avis des principaux de ses Sujets, se rendit Vassal de Ferdinand III, Roi de Castille & de Léon, de la manière & pour les raisons que l'on verra dans l'Art. de ce Roi; dans lequel on trouvera de même le furplus de ce qui concerne Mahomet Alhamar, dont le successeur fut Mahomet Alhamir-Aboadic, ou Albadie son fils aine.

++++ COMTES DE BARCELONE. RAIMOND V,

aiant remplacé son père Raimond IV, en 1131, meurt en 1162.

Il avoit épouse, come

PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

2º. en traitant de nulle la Donation faite par les Marquis Foulque & Pelavicino de leur part de ce Puid, ce qu'ils prouvent en alleguant un Parrage fait entre les Ascendans de tous ces Marquis, & en soutenant que le Puid vine entièrement à ceux de la Ligne de Malaspina, non à ceux des Lignes des Marquis Pelavicino & Foulque, & que ces derniers par conséquent ne pouvoient ni doner, ni vendre à l'B-vêque de Luni ce qui no

Le Partage des Biens entre les Ascendans de ces Marquis avoit été fait de la manière suivante. Le Trifaieul ou le Bisaiens de Pelavicino & le Bisaieul de Guillaume François avoient eu la moitié des Etats; & ce Puid n'étant pas compris dans leur portions la Donation prétendue faite à l'Eglise de Sarzane par le Marquis Pelavicino, tomboit d'elle même. L'autre moitié des Etats avoit été pour le Trifaieul, ou le Bisaieul de Malaspina, & pour l'Aieul du Marquis Azzon; & rien de tout le Puid n'avoit été compris dans cète portion. Mais quelque tems après, par un nouveau Parrage entre eux. ledit Puid tout entier échue au Bisaieul de Malaspina. Come donc il étoit certain, suivant les précentions de l'Avocat de Malaspina, qu'avec le sems, aucune pare dudit Puid n'apartine à l'Aieul du Marquis Azzon, cet Avocat en conclue que depuis le Marquis Foulque n'avoit pas pu vendre à l'Evêque de Luni, un Droit, qu'il n'avoit pas. Ces dernières paroles fone clairement entendre que ce Marquis Foulque étoir Fils du Marquis Atton, ou Az. zon, & conféquemment que l'on parle ici du célèbre

de l'Empereur HENRIV.

une bone partie du pais sous son obéillance, & fait rentrer dans le devoir Richard, Comte de Celano: mais ses Troupes échouent devant San-Germano, défendu par le Moine Arnoul, Doïen du Mont-Cassin. Ce Monastère s'étant soûmis à l'Empereur, l'année précèdente, aussitôt après la Ville d'Atce; le Moine Arnoul & son Abbé Roffred êtoient devenus des Oficiers d'importance dans l'Armée Impériale. L'Abbé, chargé des ordres de l'Empereur, fait à la tête de Troupes que le Comte Berthold lui done, le dégât dans la Terre de Labour & dans la Pouille, & se rend maître d'Aquino. Berthold fait aussi, dans le mois de Novembre, quelques conquêtes.

L'Empereur, êtant en Allemagne, confirme les Privilèges de la Comune de Brescia, auxquels il en ajoute

de nouveaux (1).

Aureo, ou Orio Mastropetro, Doge de Venise, aiant abdiqué, sur la fin de l'année précèdente, pour se retirer dans un Monastère; le 1 de Janvier de cète année, on élit, pour lui succèder, Henri Dandolo, l'un des plus grands Homes que Venise ait eus.

1193. LE Comte Berthold, Général de l'Empereur, les autres Capitaines Allemans, l'Abbé Roffred, & les Comtes de Caserte & de Fondi, s'êtant joints, prènent quelques Châteaux; ce qui fait acourir, sous leurs étendarts, tous ceux qui tenoient le Parti de l'Empereur, Tan-

(1) Le Malvezzi, dans sa Chronique de Brefcia, raporte le Diplome de l'Empereur, où l'on voit que les Brescians sont obliges de l'aider à maintenir l'Empire dans la Lombardie, dans la Marche (d'Ancone), dans la Romagne, & spécialement dans la Terre de la Comtesse Mathilde. Mur. T. VII, p. 77.

EVÈNEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS es ITALIE.

> laspina avec 40 homes); & le nom de Barême de ce Marquis, dont il est beaucoup parlé dans ce Volume est Obigion. Mais voici de quoi lever le doute, que l'on pouroit avoir. Les Archives d'Efte unt une Copie autentiquée d'un avtre Diplome du même Empereur en faveur de l'Abbaie de la Pomposa, done l'An de l'Incarnation du Seigneur MCLXXVII, Indiction X, à Venise dans le Palais du Doge; le Ill des Nones (le 3) de Septembre; & dans ce Diplôme, on trouve par-mi les Temoins, après les Evéques & lo Doge, Obigon, Marquis d'Efte & Beniface, fon neveu. Entin cans un troi-fieme Diplome du XIV des Calendes de Septembre (19 d'Août) l'An MC-LXXVII, en faveut de l'Abbaïe de la Vagandina, duquel l'original existe dans les Archives de ce Monaftere , on voit, parmi les Témoins Nobles, Albert

& Obigion, Marquis d'Efte.

La Charge de Podeftà dans les Villes libres étoit, en ce tems là, très bonorable, en ce qu'elle donoir une autorité pareille à celle des Princes, au moins durant un an, en réunifiant le Comandement des Armes au Droit de Vie & de Mort sur les Citoïens. On choisifoit pour cère Charge des Perso-nages Nobles & prudens, & comunément des Etrangers, ann qu'ils cuffent moins d'embaras dans l'exercice de la Justice, & que les Villes courussent moins de risque pour leur liberte. Le Marquis Obizzon, êtant fort aimé de tout le monde à Padoue, & jouissant de la réputation d'être courageux & prodent, fut choisi dans la même année 1177 pour Podestà par le Peuple de cète Ville. Il s'aquita de cète Charge de manière qu'il fut continué l'année suivante. On lit dans les Anciens Casalogues des Podestà de Padoue, pu-bliés par Felice Osso à la suite de la Chronique de Rolandino, Obizzon, Marquis d'Bite, fut Podestà durant les années 1177 & 1178. Bernardin Scardione, dans fes Antiquit. de Pad. Liv. III, Claff. 13, p. 270, dit : L'An du falut mille cent foixante &-dix-huit, il ( Obiz-2011 gouverna la Ville dans une grande concorde; &, pour cete raison, il fue une seconde fois confirmé pour 3 ans, &c. Céle confirmation pour 3 ans soufre dificulté, parceque les Anciens Catalogues n'en difent rien. Le même Auteur sjoute qu'Obimon recouvra, sur les Vicentins pour les Padouans, la Terre de Carmignane, & qu'il batit & dit pti-

visible de l'Eglise de Dieu, concouroient dans ce Personage; & précèdemment il en avoit doné de grandes preuves dans diverfes Legations. Il prit le nom de Gregoire IX, av grand contentement de tout le Peuple Romain; &, le 21 du même mois de Mars, aians Eté facré solemnelement, il ala prendre possession de la Basilique de Latran.

Le Cardinal d'Aragon comence ainfi la Vie de ce Pape, qu'il nous a laifsee. Il faut déposer dans de fidèles Archives les aczions des vénérables Pontifes, afin que, rédigées par ordre, elles excitent l'afection des Lecleurs à rendre des actions de graces; & que la Postérité, qui doit suivre, prène des mœurs de ceux qui ont précèdé, l'exemple d'une vie plus heureuse. Entre ceux donc, qu'une suite respettable nous fait voir élevés au comble de la Souveraine Prélature, le Pape Gregoire IX, parolt, come l'é-el at du matin; & sa nou-vèle lumière dissipe les vieilles ténèbres des Vices, par lesqueles les Climats du Siècle (a) & les Luminai. resumême de l'Eglise ézoient ofusqués. Il étoit de la Campanie, & d'Anagnie l'une des plus nobles Villes de cete Province. Son Pere étoit des Comres de Ségni. Il étoit parent au troisième degré de consanguinité (c'est à dire Coufin-Germain) du Seigneur Pape Innocent III d'heureuse mémoire. Sa Mère fortoit d'une Maison des plus puissantes d'Anagnie. Orne d'une belle figure & d'un aspect agréable ; doué de la prérogative d'un efprit penetrant & d'une mé-

(a) Ces Climats du Sièele, dans le jargon de l'Auteur, sont les Princes & les Grands Seigneurs du Monde.

# PRINCES contemporains.

au IIIe. Vol. l'Infante Pétronille, fille de ce Roi, laquele fut Reine: mais l'Aragon fut gouverné par le Comte, fon Mari, tant qu'il vécur, quoiqu'il n'eur point eu le titre de Roi par ses conventions matrimoniales. Par sa mort, le Comté de Barcelone fut réuni à la Courone d'Aragon.

Voiés à son suiet, cideffous aux Rois d'Aragon, l'Art. de Pétronille, &c.

# ROIS DE NAVARRE. GARCIE-RAMIRE. ou GARCIE VII.

Prince dit Sang Roïal de Navarre, fut elu Roi, en 1134, après la mort d'Al-fonse I, Roi d'Aragon & de Navarre, les Navarrois ne voulant plus de Rois de la Branche d'Aragon. Il meurt le 21 de Novembre 1150.

J'ai dit dans le Volume III , aux Rois d'Aragon , Art. Ramire II, ce qu'ê-toit Garcie VI, & coment il fur elu Roi. Je dois avoir dit aussi qu'en 1134, c'est à dire la première année de son règne, il se rendit Vassal d'Alfonse VIII, Roi de Léon & de Castille; on a vu dans ce Vol. à l'Art. de ce dernier que Garcie lui fit la guerre à plusieurs repriles en même tems qu'Al. fonse I, Roi de Portugal; & j'ai parle de son mariage avec Urraque, fille narurelle du même Alfonse III.

Je dirai quelque chose du Roi Garcie dans l'Art. Petronille aux Rois de d'Aragon.

# SANCHE VI, furnomé LE FORT,

fils aîné du précèdent & de sa première Femme, lui succède en 1150; &

## SAVANS & ILLUSTRES.

defquels la Maison d'Bfle est décendue. Le Marquis Foulque vivoit encore en 1 124; & l'on parle de son Père , parceque ç'avoit été l'un des plus illustres Prin-

ces du siècle précèdent. Ces Notices confirment la nécessité, que nous avons dit qu'il y avoit de chercher les Auteurs de la Maifon d'Este dans la Toscane & dans la Ligurie; elte dernière devant principalement être leur patrie, puisqu'ils y possèdoient de fi grands Ecars. C'eft pour cela qu'Ordric Vital , Hiftorien presque contempo-rain du Marquis Albert-Azzon II, Papelle Marquis de Ligurie. De même que Pierre Diacre, dans sa Continuation de l'Histoire du Mont-Cassin, parle, sous l'année 1138, de Malaspina, Marquis de Ligarie. On comprend pareillement pourquoi l'Empereur Henri III,en 1077, confirma aux Marquis Hugue & Foulque, fils du Marquis Albert-Azzon II, entre tant d'autres Brats, un fi grand nombre de Chateaux dans la Lunigiane. Lears Anceires avoient pofsede ces Terres; & l'Aieul du Marquis Albert-Azzon II, dans le Parrage, qu'il avoit fait de ces Brats avec les autres Marquis, en avoit eu une portion considérable. Et parcequ'on & prouvé, sans réplique, que notre Marquis Albert-Azzon II, ésoit fils du Marquis Albert - Azzon I, & peritfils du Marquis Otbert II, nous comprenons que le même Marquis Otbert II est set Aieul du Marquis Athon (ou Az-20n), lequel est nomé dans la Paix de Luni. Ces mêmes Notices nous condulfent pareillement à reconostre les Auteurs de 2 autres Mailons très nobles d'Italie, celle de Malafpina & selle de Pelavicino meure le 27 de Juin 1193. | présentement PallavieiLVENEMENS sous le règne de l'Empereur HENRIV.

erède repasse la mer avec des forces supérieures, se voit en présence des Ennemis, qui, malgré leur foiblesse, osent venir lui présenter la bataille : mais il s'abitient de les combatre, parceque ses Ministres sont assés sots pour lui faire entendre qu'il avi-lira son rang, en combatant contre qui n'est pas Souverain. Berthold cependant périt, écrasé par une pierre lancée des Murailles de Monte-Rodone, qu'il assiégeoit. CONRAD, Mouche-en-cervelle, qui prend le Comandement, emporte la Place, & fait mai acrer tous les Habitans Tancrède reprend Sainte-Agithe, Avetse, Caserte, & d'autres Villes & Châteaux : mais la fièvre le force de retourner promtement en Sicile, pour avoir la douleur d'y voir, à la fin de cête Année, mourir le Roi Roger, son fils.

Un fossé, tiré de Lodi jusqu'au Lambro, choque les Milanois, qui viènent le combler; brûlent une partie du païs; & s'en retournent avec beaucoup de prisoniers. Les Crémonois, Amis des Lodigians, les joignent, & font avec eux des courses dans le Milanois (1).

Depuis l'année précèdente, Bolo-

quet de Fleurs. h. 225, parle de l'expédition des Milanois sous l'année préeèdente; mais le Malvezzi, dans la Chronique de Brescia, Ch. 71, la place en
cète année. Selon ces Historiens, leCrémonois, Aliés des Lodigians & campés dans leur Territoire, se mirent à
faire des courses dans le District de Milan. Les Milanois sortirent en ampagne, & leur livrèrent bataille. Pendant
le combae, on entendit crier que les
Erescians venoient; ce qui sit que les
Crémoisois songèrent plus à suir, qu'à
combatre; & leur Carroccio resta dans
les mains des Milanois. Mais il ne saut
recevoir un pareil récit qu'avec pré aution, parceque Galvano Fiamma raconte trop de choses, ou fabuleuses, ou
grossies outre mesure. Murat, p. 81.

ROIS, & autres SOUVERAINS en

soniers les Monticoli, Tirans de Véront. Le Marquis Roniface, qui vient d'etre nome, s'apelloit auth Bonifacino. Son père étoit le Marquis Foulque II, dont il étoit le tils unique, & le seul héririer. Il eut pour ses Biens plusieurs diférens avec les oncles Aibert & Obizzon; & tous trois s'en r. mirent à l'arvitrage d'un noble & puiffant Ciroien de Ferrare apelle Torello, qui fut père du fameux Salinguerra, dont il est parié beaucoup dans ce Volume. Le Laud, ou Jugement, prononcé par cet Arbitre, comence de cète manière. Au nom de Christ Amen. L'An de la Nativité du Seigneur MCLXXVIII, du tems d'Alexandre Pape & de Frederic Empereur , le XIVe, jour entrant le mois de Juin, In-d Aion XV (11 faut XI), dans la Ville qui s'apelle Solesino. Je Torello séans paur conoftre & entendre la volonie des Marquis, & les Caufes & conteftations qu'il y avoit entre les Marquis Albert, Obizzon & Boniface, au sujet desquê-les contessations les dits Marque, de leur volonté & gré, avoient juré d'obéir à l'ordonance & aux ordonances que je leur ferai sur lesdites contestations. D'où je Torello, aiant pris conseil de beaucoup de Sages (Jurisconsultes) ordone & veux, que le Fief de Ramegosso soit comun entre les Marquis; & ordone que le Marquis Obizzon restitue le Manse de Panice & le Casale (Manoir) de Schiaffa. turi au Marquis Albert; & ordone que chaeun des Marquis partage entre eux de cète manière; Que le Marquis Albert partage toute la Scodésie (a), savoir en Vatfaux, Masnades (Familles de Serfs), Terres , Eaux , & autres choses , excepte les Comunes des Terres: Que le premier choix foit au Marquis Obizzon, e second au Marquis Boniface; & que le troisième reste au Marquis Aibert: Que Boniface partage Este avec Solesi-

(a) C'étoit come une petite Province, dans laquèle étoient Este, Montagnana & d'autres Terres & Châteaux possèdés par les Marquis d'Este, ou leurs Vassaux. On trouve la Seodésie nomée dans plusieurs anciens Monumens, & par des Historiens. Il sustra de raporter quelques mots de la Chronique de Padoue de Rolandino, Liv. IX, Ch. 6. Ceux qui tenoient le Fort d'Este, le Chateau de Montagnana, & les autres Terres de la Scodésie, entendant cela, &c. Ils rendirent en entier Este même, & les Terres de la Scodésie au Seigneur Marquis d'Este.

moire fidèle; instruit d'une manière éminente des Atts Libéraux, & de l'un & l'au tre Droit; il écoit un fleuve d'Eloquence Cicéronie. ne; un exact Observateur des L vres Saints; un Docteur z'le de la Foi ; la Difcipline de la Vertu; la Reciteude de la Justice, & la Consolation des Malheureux. Il plantoit & cultivoit la Religion. Il aimoit la chastete. Il étoit un modèle de toute fainseie. D'abord, il fut du Collège honorable des Chapelains d'Innocent III Enfuite, après un modique intervalle de tems, il fut fait Cardinal de Saint-Eustache; & bientôt après ordoné Evêque d'Oftie.

Nous aprenons de la même Vie qu'avant son Pontificat, il aima fingu-lièrement l'Ordre naissant de S. François; & ceux des Frères Pénitens & des Filles Récluses : & qu'il ê-toit un grand Directeur de Dévotes, & principa-lement de Veuves. Voici ce que l'on y dit au sujet de ce dernier Article, pour lequel Gregoire, lorsqu'il fut Pape, témoigna toujours une atention particulière. Il plaçoit derrière le Trone Pontifical, & respectoit come ses Mères celes, qui, touchées de fes prédications & conduites par la grace, avoient a-bandone leurs parens & Leur patrie, fans être amolies par les larmes de leurs Enfans; & change l'orgueil du Monde & les richesses zemporèles contre les exerémités de l'indigence; & leurs vêtemens précieux contre les aiguillons morleurs vêtemens dans d'une laine rude. Il foulageoit leur pauvreté par des secours très a- bondans.

Le même Ecrivain dir cout de suite : Il fit batir auprès Anagnie, dans un fond de son Père, à la

Il fut très pieux & très brave.

Au comencement de Juin 1143, il épousa l'In fante Dona Sanche, fille d'Alfonse VIII, Roi de Léon & de Castille.

Je parlerai des guerres & des autres Afaires que Sanche VI pur avoir avec les Rois de Castille & d'Aragon dans les Art. de ces Princes.

#### SANCHE VII.

furnomé

#### LE SAGE,

proclamé Roi, le 27 de Juin 1193, Affitor que son père Sanche VI fut mort, meurt à Tudéle, le 7 d'Avril 1234, & son corps est inhumé dans le Monastère des Chanoines Réguliers de Roncevaux.

Il fut obligé par les circonstances de faire aliance avec les Mahométans; & Rome s'en scandalisa; ce qui l'obligea d'y envoier, en 1197, l'Evêque de Pampelune pour infor-mer Célestin III des raifons, qu'il avoit eues; & se justifier contre de faux raports. Ce Pape for farif fait, & lui récrivit une Lètre obligeante. Come il avoit tout à craindre des Rois ses voisins, il continua d'être en correspondance avec Jacob A. ben Juceph, Roi de Marne & des Almohades , qui lui promètoir sa Fille en mariage avec de vastes Etats en Espagne. En 1199, il paffa, pour conclure cète Afaire, en Afrique, en donant un tout autre mohomer-Aben-Juceph, fon fils & fon succeffeur, ne vouloit point confentir à Espagne. Il refusa, de son

PRINCES concemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

no), célibres dans les anciens siècles & plus puis-fantes encore & respectes aurrefois, qu'elles ne le font aujourd'hui. Tout ceta nous done un juste sujet de croire très probable que les 2 Maisons Nobles d'-Efte & du Marquis Guillaume François sortent de la même souche. Certe le Parrage de Biens & d'Etate, fait entre les Bisaseux des Marquis Foulque, Peiavicino, Guillaume & Malaspina, vivans en 1124, est une forte raison d'être persuadés qu'ils étoient d'une même Maison; & que ces Bisaieux étoient 4. Frères, qui partagèrent entre eux la Succession peternèle. Telle étoit dans ces fiècles la Coutume en Itatie; parceque la Primoge-niture n'étoit pas alors si comune entre les Princes & les Nobles Italiens. Au contraire, elle n'avoit pas lieu pour qui vivoit fui-vant les Loix des Lombards, come sans contre-die vécurent les Autours de la Maison d'Este; puisque les Jurisconsultes s'acordent tous à dire que, dans les Piefs règlés par le Droit Féodal des Lombards, tous les Fils succèdoient & succèdent encore à l'égal les uns des autres; come le Premier-né succède seul dans ceux qui sont règlés par le Droit Féodal des François. Qu'on observe de plus que tous ces Etats atant été partagés en 2 portions , 2 de ces Marquis, c'eft à dire le Bisaieul de Malaspina tif à son votage: mais, chon continuerent acque en arivant à Maroc, il ces Biens en comun; ce trouva que Jacob-Aben-Turanh étoit mort depuis giner s'être fait par d'aufin ces 2 autres Lignes de Marquis , aiant aussi fait profession, ainfi que les Marrenoncer à ses Etats d'- quis d'Este, d'être de la Na-Espagne. Il refusa, de son tion & Loi Lombarde, cogloire de la Glorieuse I côté, d'épouser la Sœur de I me on en a des preuves, &

LVENEMENS sous le règne de l'Empereur HENRI V.

gne avoit pour Podestà son Evêque Ghérard de gli Scannabachi, qui s'êtoit aquité de cète Charge avec honeur: mais, cète année, le Peuple, s'ennuïant de cète forme de Gouvernement, crée de nouveaux Consuls. L'Evêque refuse de se démètre. On l'assiège dans son Palais, & beaucoup de gens de son Parti sont tués. Il ne sauve sa vie, qu'en s'enfuïant par un Egoût. Des diférens que les Bolonois avoient, depuis quelque tems, avec les Ferrarois sont ajustés par une Transaction du 10 de Mars de cète année (1).

La discorde entre les Citoïens déchire Gène, où l'on se fait la guerre de Tour à Tour, & l'on voit tous les jours des meurtres & des pillages; ce qui dure jusqu'à l'année suivante. Obert d'Olevano, de Pavie, est alors choisi pour Podestà. Come il avoit beaucoup de courage & de prudence, il rétablit bientôt le çalme, & l'union

au moins en aparence.

Les années précèdentes, la Comune de Reggio de Lombardie avoit encouru la disgrace de l'Empereur, pour avoir forcé des Possesseurs de Châteaux, situés dans le Territoire: mais relevans de l'Empire, de prêter serment de sidélité. L'Empereur reçoit la Comune en grace, après qu'elle a délié les Châtelains de leur serment (2).

(1) Cète Transaction, faite dans le Bourg de Dugliolo, se trouve dans les Antiq. d'Ital. de Mures. Dissert. 49.

Antiq. d'Ital. de Murea. Dissert. 49.
(2) Les mêmes Antiq. d'Ital. Dissertat. 50, ofrent ce Diplôme de l'Empereur, doné A Wuirtzbourg le XIV des Calendes de Novembre (19 d'Octobre) Indiction XI. L'Indiction XII avoit comencé le 1 de Septembre de cète année. Supposé donc que la Copie soit exacte, l'Indiction, dans le pass où le

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

no, & la Piève de Villa; & que le premier choix soit au Marquis Albert, le second au Marquis Obizzon, & que le troisième reste à Pomface; & que ce Partage soit en Vassaux, Masnades, Terres, Eaux & autres choses, excepté les Comunes des Terres: Que le Marquis Obizzon partage le Comté de Rovigo en Vassaux, Masnades, Terres, Eaux, & autres choses, excepté les Comunes des Terres; que le Marquis Boniface ait le premier choix, le Marquis Albert le second, & que le Marquis Obizzon reste dans le troissème. Que toutes ces choses soient partagées, comé il est direct-dessus, excepté le Fief d'Albert Terro & de ses Neveux, & excepté le Fief (les Fiefs) de Torello, & d'Albert de Baone, & d'Adelardino, & de ceux de Corino, & excepté les Châteaux de la Comune (b). Qu'ils partagent ces choses librement à leur gré. Et j'ordone qu'aucun des Marquis n'achetera une Arimanie (b) de quelque Gentilhome (c) (Vassa) d'un autre Marquis, ou qui soit comune (d). Le Laud ajoute plus bas; Et je veux qu'aucun des Marquis me fasse dans ses Châteaux, Tours, ou Donjon, qu Bésroi (e) nouveau, sans le

(a) Exceptis Castris Communis. Peutêtre faudroit-il Castris communibus. En ce cas ce seroit les Chateaux, qu'ils possèdent en comun. Je m'en riens copendant à la leçon imprimée; & je crois qu'ils s'agit de Châteaux possèdés par la Comune d'Este, dont il sera parlé plus bas, sur lesquels les Marquis avoient la Directe.

(b) On apelloit Arimanie, come je l'aprens de Muratori, ibid. p. 847, des Jurisdictions & des Terres de Biens donées en Fief à des Persones libres à titre de Vasselage, & sous la condition de rendre les Services (acqueumés) au

Seigneur direct,

icq Militis. Alors, come je l'ai dit ailleurs, le mot Miles fignifioit comunément Chevalier: mais j'ai remarqué, dans les Chroniques & dans d'autres Monumens, que l'on designoit aussi par ce nom les Ecuiers qui servoient à cheval, c'est à dire les Homes d'Armes. Le mot Gentilhome, êtant générique, m'a paru préserable ici.

(d) Vel que fit communis. Je rens ici Communis dans un Sens diférent d'icideffus, parcequ'il est question plus bas, dans cet Alle & dans d'autres, de Biens

comuns entre les Marquis.

(e) Dolonemi, vel Betifredum. Mu-

Vierge, un magnifique Monaftère du même Ordre que celui de Sainte Flore (d'Arresso), auquel il dona le nom de Monaftère de la Gloire, le décora merveilleusement à grands frais, & le dota de riches possessions. Il en fit datir dans le mome endroit un autre en l'honeur de 5. Martin; &, dans le Dio cèse de Vélétri le vénérable Monastère de Mirceto; enfin à la porte d'Anagnie, un Hopital pour les Pauvres, qu'il dota très Libéralement de beaucoup de possessions. Il conduifie avec une follicitude paternele à la concorde d'une paix inespérée les cruèles discordes des Romains, dont il devoit devenir le Père, lesquèles faifoient craindre la ruine de plu-ficurs. Aiant, à grands frais & avec beaucoup de fatigues, retiré courageu-fement la Ville d'Oftie des mains de ceux qui s'en é soient emparés, il la for-sifia de tours & de muraildes. Enfin Honorius III de pieuse mémoire étant more la fixième Férie (le Vendredi) de la cinquième Semaine du grand Carème; de Pacord comun & non prémédité des Prères, & non moins par élection eamonique, que par infplration divine, s'oposant à grands eris à ce que l'on vouloit, aiant même eu fes habits pieusement déchirés entre les mains de seux qui lui donoient leurs sufrages, dans la Maison de S. Gregoire, son Imitateur est pris au Septisole pour monser, à l'instante prière de ses Evères, sur le Trône du Souverain Pontife. Enfuite le Peuple Romain sautant de joie, le Clerge faifant de joveufes accla-mations, & les perfones de l'un & de l'autre Seze, acourant en foule, revêiu de la Chape Pontificale, jours à la Courone de Caf- & si l'une de ces portions, il est magnifiquement in- tille. Sanche VII ne re- tehue au Marquis Othert

PRINCES contemporains.

ce Prince; & se mit en devoir de s'en retourner dans fon Roiaume: mais, sous prétexte de lui faire honeur & par nécessité, le Roi de Maroe le retint pour qu'il l'aidat à combarre de Rebelles comandés par un Seigneur, qui s'apelloit Hiaya. La valeur & la bone conduite de Sanche furent très utiles à ce Roi dans cète guerre. On ne fut pas plustot qu'il étoit en Afrique pour épouser la Fille de Jacob-Aben Juceph, nue les Rois de Castille & d'Aragon, craignant fon agrandiffement, lui declarèrent la guerre. Le Roi d'Aragon se jeta dans la Navarre ; prit Aibar, Burgui, & queiques autres Places; & tint la campagne jusqu'à l'entrée de l'hiver, qu'il licentia ses Troupes. Le Roi de Caftille, entre dans la Navarre par l'Alava, prit Mi randa & quelques Places voifines; & fit le fiége de Victoria, qu'il ne put pas avoir d'affaut, & qu'il tint bloquée jufque dans l'année fuivante, que les Affiégés, començant à se sentir de la disète de vivres, proposérent de se rendre à condition de s'informer, dans un tems dont on conviendroit, de la volonte de leur Roi. Le Roi de Castille leur acorda ce qu'ils demandoient; &, Garcie, Evêque de Pam-pelune, aiant ête prendre en Afrique les ordres de Sanche, qui trouva bon que Victorie se rendit, cète Ville ouvrit ses portes au Roi de Castille. Enfuire de quoi, les Provinces de l'Alava, de Biscaie, & de Guipuscos, se soumirent à sa domination, après qu'il eur juré d'en conferver les Loiz & les Privilèges. Elles furent,

SAVANS & ILLUSTRES.

aiant auffi confervé & fait revivre dans leur décendance les noms des mêmes Auteurs de la Maison de Este; il parole qu'on est bien fonde à s'imaginer que, dans le Xe. siècle les 4. Lignes de Marquis només dans la Paix de Luni. ou de Lucque, sont issues d'un mime Père. Je le supoferai done come une chose très vraisemblable, bien que je ne nie pas qu'il reste un soupçon que la liaison de Sang desdies Mal spi-na & Pelavicino pouvois nastre seulement de la Cognation & Décendance Maternèle: c'eft à dire que leurs Alcendans pouvoient être Cousins nés de Frère & de Sœur, ou de toute autre manière, fans avoie

la même Souche parernèle. Or aiant prouvé que la Marquis Other: II, Aieul du Marquis Albert-Azzon Il, eut pour Père le Marquis Othert I, Comte du Sacré Palais, & Prince tems, il nous refte à conclure que ce dernier, aians laiffé 4 Fils, fe perpetua par eux dans 4 illustres Familles, dont 3 se sone maintenues jusqu'à ces derniers tems dans un éclas continué de Noblesse & de puiffance. Les Temoins, entendus dans la Paix mentionée ei - dessus, dépoque ledit Parserent tage fut fait avant leurs Aleux, come ils l'avoient entendu dire. Ils ajouitrent qu'ils avoient apris par oui-dire, que, depuis cent ans , ledit Puid avoit êté possède entre ledit Marquis Malaspina & ses Parens par leurs Colons. De la nous pouvons conjecturer quele étoit la grandeur de ce Prince, c'est à dire d'Othert I. Si la succes-sion de ses Brats & Biens fut partagée en 4 portions, par là, réunies pour tou- come on peut le suposer; jours à la Courone de Cas- & si l'une de ces portions,

E e iv

de l'Empereur HENRI V.

1194. Au comencement de cète année, le Roi Tancrède, dont la douleur de la perre de son fils Roger avoit augmenté la maladie, meurt, laissant, pour héritier des plus cruels malheurs plustôt que de la Courone, Guillaume III, son second fils, jeune Enfant, dont il confie la Tutèle, avec la Régence du Roïaume, à la Reine Sibille, sa femme. L'Empereur ne perd point de tems à profiter d'une mort, qui devoit faciliter l'exécution de ses projets. Il vient en Italie, au mois de Juin, avec une Armée très considérable; & se transporte lui-même à Gène. La magnificence de ses promesses, consignées dans des Diplômes, engage les Génois à le seconder par une puissante Flote. Il va de même, au mois de Juillet, à Pise, dont il avoit, dès l'année précèdente, mis les Citoïens dans ses intérêts par des Diplômes qui contenoient aussi des promesses très avantageuses. Des Députés de Naple viènent lui promètre dans cète Ville, qu'ils se rendront à l'aproche de son Armée. Arivé dans la Pouille, au comencement d'Août, il retient à son service une Armée de Croises de diférentes Nations, qu'il y trouve prête à s'embarquer pour le Levant. Presque toutes les Villes se rendent de bon gré. Celles, qui se laissent assiéger, résistent peu. Salerne, dont l'Empereur vouloit punir les Habitans d'avoir livré l'Impératrice à Tancrède, repousse avec vigueur plusieurs assauts, qui lui sont livrés par le Marquis de Montferrat: mais elle est enfin emportée par un dernier assaut; & le Marquis, dépositaire des intentions de

Diplôme fut expédié, començoit avec l'année, c'est à dire 4 mois plus tard que l'Indiction Romaine.

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> consentement de tous : mais qu'il lui soit permis de refaire les ancienes Tours, suivant l'ordre ancien, & sans fraude.

> Les Marquis Albert, Obizzon, & Boniface eurent une autre contestation, en 1182, avec la Comune d'Este touchant certains Droits. Ce fut pourquoi le cinquième jour sortant le mois de Janvier, c'est à dire le 27 de ce mois de la même année, les 3 Masquis tin-rest à Este un Plaid général. Le Proces verbal de ce Plaid est renfermé dans une Letre de l'Empereur Frédéric I, écrite aux mêmes Marquis, laquele existe dans les Archives du Due de Modene. La voici:

> F. par la grace de Dieu Empereur. Auguste des Romains à ses Féaux Al. O. & Bo. Marquis d'Este, sa grace. Nous avans apris que vos Sages Arardo de Monticolo & Buon-Giovani, Juges, one prononcé sur le discrent, que vous aviés avec les Gens d'Este la Sentence suivante. Au nom du Seigneur, Lorsque, tous les Marquis d'Este, savoit Al. O. & Bo., suivant la coutume de leurs Ancêtres, étoient assis en Plaid général à Este pour y faire justice à chaque Particulier; & qu'avec eux étoient présens Arardo, Buon-Giovani, Albert, Girard, Olivier, Juges, Otololino de Roca, Gérard de Lusia, Calzolario de Pressana, Frogerino de Monselicé, Artusino de Nochierola, Mainento de Rorufino de Nochierola, Mainento de Ro-vigo, & beaucoup d'autres, lesdits Marquis firent une grande plainte aux sufdits Juges contre les Gens d'Este, qui retenoient injustement les Marais de la Court d'Este, lesquels ils disoient erre des Régales & leur apartenir par-(Don de | l'Empire, & d'autres Réga-les tant dans les Fleuves publies navigables , que dans les Chemins. Et ils dissient qu'ils (les Gens d'Este) avoient envahi les Comunes, tant sur les Montagnes, que dans les Plaines & dans les Bois, lesquèles ils disoient

ratori dit, ibid, p. 347: Les Betifredes, ou Berfrèdes, étoient certaines Tours de Garde; & les Dolons, espèce de Forts ( Roche), ou Donjons ( Torrioni), bâtis le plus souvent sur des E-minences, come les Forteresses & Chateaux d'une autre Architeflure, étoiens apellés autrefais Cattro-Leone ( Castrum Leonis), ou Castel-Leone (Castellum Leonis). De là vient, qu'il a subsissé des puis tant de Chateaux avec le nom de Castiglione. war of the state of the

tronisé dans le Palais de Latran. Alors PEglife changea ses lugubres vétemens; & les murailles à demiruinées de la Ville reprirent leur anciene splendeur. Le Dimanche suivant, fête du très saint Benoît, le Benoit Père, acompagné d'une suite de Prélats, en présence d'une innombrable multitude de Romains, reçu, vénérable Prince, dans la Basilique du Prince des Apotres avec de magnifiques démonstrations de joie, prit, suivant la coutume du Siège Apostolique , le Pallium , marque de la pleine puissance (a). Ainsi, la solemnité de la Messe étant achevée, tout oo vert de pierres précieufe & d'or , il marche, Souv rain Pontife, au Palais de Latran. Le jour de la Résurrection du Seigneur venant ensuite, aiant celèbré solemnèlement la Messe dans, la Basilique de la Glorieuse Vierge (b), il s'en retourne couroné, avec de grands aplaudisse-mens. La seconde Férie in Albis (Lundi de Paque) aiant avec révérence célèbré les divins Ofices de la Meffe dans ladite Bafilique de Saint-Pierre, couroné d'un double Diadème, fon aspect transfiguré en L'aparence éclatante d'un

(4) Je m'efforce de rendre la manière d'écrire de l'Auteur, fans aug-menter ni diminuer ce qu'elle a de ridicule. Voici zoute la Phrase. Sequenti vero Dominica die 4 seilicet Sandissimi Benedicti Benedictus Pater Prælatorum comitatus obsequiis, affiftente innumerabibili multitudine Romanorum, in Principis Apostolorum Balilica venerandus Princeps magnifico susceptus sripudio, ex Apostolica Sedis more suscepit pallium, plena potestacis infigne...

PRINCES contemporains.

vint dans les Etats que vers la fin de 1200, ou le comencement de 1201; & conclut, cète dernière année, une Trève avec les Rois de Castille & d'A-

ragon.

En 1204, come il y avoit dans la Bardena-Roiiale, plusieurs Troupes de Brigands, qui pilloient les Territoires des Villes voifines, & faisoient un grand tort au Comerce en enlevant les Marchandifes fur les grands chemins; Sanche, pour y remèdier, établit une espèce de Confrairie, qui devint dans la fuire un Ordre Militaire; & la chargea de veiller à la fureté des Chemins, en donant la chasse aux Voleurs. Cet établifsement fut bientôt adopté par le Roi de Castille, & par d'autres Princes.

Vers cète année, les Baionois, Sujets du Roi d'Angleterre, craignant les Armes des François, ou des Castillans, se mirent sous la protection de Sanche.

Joint aux Rois de Castille & d'Aragon & comandant lui-même ses il contribua Troupes, il contribua beaucoup à la Victoire, que les Chreciens remportèrent sur les Mahométans le 15 de Juil et 1212.

En 1213, il tit des Loix sages pour réprimer les querèles qui s'elevoient souvent entre ses Sujets, & produisoient un grand nombre de meurtres.

En 1231, acablé de vieillesse & d'infirmités, n'aiant point d'Enfans, & n'étant pas content de Thibaut, Comte de Champagne, fils de sa sœur Dona Sanche, il jeta les ieux fur Jaque I, Roi d'Aragon, pour lui laisser ses E ars. Les 2 Rois se virent à Tudèle; & Sanche termina leur conference, dans laquele ils avoient fait divers arangemens pour le

SAVANS & ILLUSTRES.

II, fut partagée entre les Marquis Albert-A 220n 1, Adalbert, & Hugue, peut-être d'autres Fils; & si, cependant, malgré ce demembrement si considé-rable d'Etats & Biens, & non-obstant les Donations picuses qu'ils firent aux Exlises, tous ces Marquis, bien que séparés l'un de l'autre, vécurent dans une haute & magnifique fortune, & laisserent leur postérité dans l'opulence; c'est bien une preuve que le Marquis Otbert I devoit être un des plus riches & des plus illustres Princes de son siècle en Italie, & que sa Maison devoit depuis un long tems briller par les Titres, les Dignites, & par la puissance qui natt du nombre & de l'étendue des Etats ou Terres, bien que les ténèbres du Xe. fiècle nous dérobent la conoissance d'une infinité de choses d'alors.

Muratori comence ainfi le 18°. Chap. du même Ouvrage, p. 160. Nous avons dit qu'on pouvoit s'imaginer que le Partage des Etats & Biens du Marquis Otbert I avoit été très considérable, en voiant quèles avoient été la puissance & la richesse, dont avoient joui, par elles même, & séparément, les 4 Lignes, que je supose être vraisema blablement forties de lui; chacune desquèles avoit en le Quart des Biens paternels. Mais nous alons à présent jeter plus de lu-mière sur cèse conjecture; en raportant la fameuse, Investiture donée, en 11.64, au celibre Marquis Obizzon Malaspina, c'est à dire à un des Décendans des 4 Lignes, qui partagerent les Biens du Marquis Otbert 1. Je ne pense pas que tous les Etats, énoncés dans cète Investiture, alent fait partie de la Suecession de ce Marquis : mais je eroi-(b) Ste-Marie-Majeure. I bien comun de leurs. E- rois sans peine qu'au moins

de l'Empereur HENRIV.

l'Empereur, sevit sur la vie & les biens de presque tous les Habitans, & livre l'honeur des Femmes aux infames captices des Soldats. Les Eglises ne sont point exemtes du pillage, & la Ville est démantelée. L'Armée Impériale passe le Détroit, & s'empare de Messine avant la fin d'Août. Une querèle, survenue entre les Pisans & les Génois, laquèle est également domageable pour les uns & pour les autres, aloit mêtre obstacle aux progrès de l'Empereur, si Marquard, son Sénéchal, n'eût pas fait entre eux une espèce d'acomodement, qui ne fut pas observé fort religieusement par les Pisans, plus favorisés de la Cour que les Génois. La Reine Sibille, voiant les Ennemis maîtres de Mesline, se fortifie dans le Palais de Palerme, & fair conduire le jeune Roi Guillaume dans le Château de Calatabellora. Palerme ne fait qu'une médiocre défense; & l'Empereur, après y avoir fait son entrée, ne se voiant pas asses de forces pour réduire promtement le Palais de cète Ville. & le Château de Calatabellota, parceque les Sarafins de l'île ocupoient une partie de ses Troupes, & qu'il étoit question de soûmêtre en même tems d'auttes Places, fair proposer à Sibille la Principauté de Tarente & le Comté de Leccé pour le jeune Guillaume. Cère Reine, peu courageuse, & n'espérant pas de pouvoir se maintenir longtems, se remet avec le Roi, son fils, & ses autres Enfans entre les mains d'Henri, qui, les aiant dépouillés de tous leurs trésors, abandone le Palais au pillage des Soldats. Il se fait couroner Roi de Sicile peu de jours après; & repasse, avant le mois de Novembre, dans la Pouille, où, dans un Parlement genéral, l Prifeus.

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> devoir être, partie à eux, partie à la Comune d'Este; routes lesquèles choses ont été dites avec serment par les Jurés, choisis tant par les Marquis, que par les Gens d'Efte, lesquels avoient juré, chacun en particulier (e), devant les Marquis, & leurs Voisins, de dire toute vérité, & de taire toute faussété. C'est pourquoi les Juges, favoir Arardo, Buon-Giovanni, Albere, aiant entendu & bien examine les Allegations des Jures, favoir Jean de Bruno, Agon de Ferrario, Robert de Valle, Pierre de Gista, Manelmo, ont prononce ainsi: c'est à savoir qu'ils ont jugé, a Que tous les Marais de la Cours n d'Efte, qui, depuis un très longtems, n sont Marais, & dont il n'y a aucune mémoire qu'ils n'aient pas êté Ma-n rais, sont des Régales, & apartièos nent aux Marquis par (Don de ) l'Em-1) pire. Et, s'il y a quelque chose de n bati dans un Fleuve public navigable, nou des l'endroit où il peut devenir navigable, & que le chemin des Ban) teaux en soit empêche, que les Marn truire! Semblablement, &, s'il y 2 n quelque chose de bati sur les Rives n des Fleuves, en sorte que l'usage n des Rives en sor dérériore, que les marquis le détruisent! A l'égard des D'urpations faites, tant dans les DEaux, que dans les Chemins, qu'ils paffent abandoner à chaque Usurpa-1) teur ce qu'il a usurpe, & que cha-1) que Usurpateur compose de six sols " (Ecus) pour chaque Usurpation! Et n fi quelqu'un a occupe, ou envahi w quelque chose de Comun dans queln que endroit, ou sur la Montagne, n ou dans la Plaine, qu'il rende aux 1) Marquis & à la Comunauté (d'Efte) n ce qu'il a occupé, & qu'il paie l'A-n mende (Bannum) n. Ce fut fait cète année du Seigneur M. C. LXXXII, jour de Mercredi, qui fut le cinquième fortant le mois de Janvier (le 27) Indiction XV, à Este dans le Plaid général auprès de l'Eglise de Sainte-Thècle, en présence de la Comunauté d'Efte . & des autres ci-deffus dits , & du Prieur de Careere (b), de Jourdain de Buso, de Vallariano d'Urbana, do Musso, de Coneto de Monselice, do Schifato, de Turmanno de Castro-nuovo & de beaucoup d'autres. Lefdits Gens

(a) Singulariter juraverant. (b) Le Prieur de Saince-Marie-desa

Cherubin, au milieu de l'innombrable cortège empourpré des vénérables Cardinaux, des Clercs & des Prelats, précèdé des En-seignes Papales, porté sur un Cheval couvers d'un harnois précieux, le Père de la Ville & de l'Univers, est conduit, pour être admiré au dedans des admirables murailles de l'heureuse Ville (a).Ici les Cantiques résonent. Là s'élèvent les eris de joie du Peuple; & , dans toutes les rues , on entend répèter à grand bruit Kyrie eleyson. La Place, couverte de Tapis d'or & d'argent brodés en Egipte, ornce, dans un bel prare de tentures teintes des couleurs de l'Inde & de la Gaule, étoit embaumée de suave parfum de divers Aromates. La foule, exci-see par le fon des Trompètes,s'encourageoit, les uns les autres, par des eris réciproques. Les Juges & les Tabellions (b) brilloient en capes de soie. La Légion des principaux d'entre les Grecs, ornée d'habits d'Etofes d'or, & la Troupe des Juifs paioient, dans leurs Langues & fuivant leurs usages, d'amples tributs de louange au Vicaire de Jésus-Christ;

(a) Feria quidem se-eunda in Albis in pradicta Petri Basilica Divinis Mis-Sarum Officiis reverenter expletis, duplici Diademate coronatus, fub fulgo-ris specie in Cherubim gransfiguratus afpellum,inter purpuratam venerabilium Cardinalium, Clericorum, & Prælacorum comitivam innumeram, infignibus Papalibus pracedentibus, equo in phaleris pretiosis evedus per alma Urbis miranda monia Pater Urbis, & Orbis de-

& le babil de la Langue en-

(b) Notaires & Secré-

PRINCES contemporains. \ SAVANS & ILLUSTRES.

rats, par adopter Jâque pour Fils, & le déclarer son unique héritier: mais cète adoption n'eut pas lieu, come on le verra dans l'Article suivant.

Sanche survécut plus de ; ans à la Conférence de Tudèle; & mourut, come je l'ai dit, le 7 d'Avril 1234, dans cète Ville, où, depuis quelque tems, il faisoit sa residence, par ceque l'air en convenoit mieux à l'état de sa santé.

THIBAUT I,

come Roi de Navarre, & IV, come Comte de Champagne, surnomé

LE GRAND,

est proclame Roi de Na varre à Pampelune le 8 de Mai 1234, pour succeder au Roi Sanche VII, fon oncle maternel; & meure dans fon Roiaume, le 8 de Juillet 1253, aiant règne 29 ans & 2 mois. Son Corps est inhumé dans la Cathédrale de Pampelune.

On ignore quels furent les mécontentemens que Sanche VII out du Comte Thibant, lesquels sui firent adopter pour fils & déclarer son héritier Jáque I, Roi d'Aragon. Mariana, toujours inventify dit que Thibaut, las d'atendre une Courone, qui lui devoit apartenir du chef de la Comtesse, sa mère, prit les armes con-tre le Roi, son oncle, & fomenta des troubles dans le Roisume : mais ce font des choses inconues aux Historiens Navarrois. Mariana, dans la crainte qu'une première fable ne sufit pas pour faire illusion à ses Lecteurs, leur en ofre quelques autres. Il dit qu'en 1230, Loup de Haro, Sei-gneur de Biscaie, sit une irruption dans la Navarre, & s'empara de quelques petites Villes & de quel-

les Terres, dont on y verra la quatrième partie confirmée au Marquis Obiz-ZOD, avoient apartenu toutes autrefois au Marquis Othert I, & que par le-partage en quatre parts, il en étoit échu une à la Ligne des Marquis Malafpina. Voici le Diplome même duquel 2 Copies m'ont été comuniquees; l'une par le Marquis Joseph Malaspina de Sainte-Marguerite, Chevalier (Cavaliere), l'autre par le Seigneur Go. defroi de'Filippi, demeurant à Gone, très grand Amateur de la bone Littérature. On croit que l'Original s'en conserve chés le Marquis de Villa-Franca, ou bien à Florence chés le Marquis Bernabo Malaspina, Chevalier, à qui sa Maifon doit avoir peu d'obli-gation, puisqu'il m'a refusé toute lumière & tout secours pour la faire co-

Le procèdé du Marquis Bernabomalaspina peut faire soupçoner que les Ma-laspina, ou Malespina de Florence, quoiqu'anciens dans cète Ville, ne sont pas une Branche de la Maifon des Malaspina de la Lunigiane & de la Lombardie. Il n'est pas qu'il n'y ait en Italie, come nous en voions en France, de grands Noms usurpés. Ou peut-être ces Malaspina Florenzins ne sont-ils de l'illustre Maison de ce nom, que par batardife. Ce foupçon fait entrevoir par quèle raison le Marquis Bernabò ne voulut coinuniquer aucun titre à Muratori. Ce n'est au reste, come je le dis, qu'un fimple foupçon, qu'il le peut que ceux de la Branche du Marquis Bernabo aient dissipé depuis s 1 ans, que Muratori a fait paroître la Ic. Parcie des Antiquites d'Este. On sent qu'il n'est pas possible que j'aie saires de l'Eglise Romaine. | ques Chateaux, que San- | conoissance de tous les EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur HENRIV.

qu'il tient les fêtes de Noèl, il produit des Lètres, dont la suposition ne paroissoit pas douteuse; & qui, contenant le détail d'une prétendue conspiration contre sa persone, lui fournirent le prétexte de faire aveugler, pendre, brûler un grand nombre des principaux de la Noblesse, & d'exiler en Allemagne ceux qu'il vouloit épargner. La Reine Sibille, le jeune Guillaume, qu'il avoit solemnèlement proclamé Prince de Tarente & Comte de Leccé & les Sœurs de ce Prince sont mis en prison. Les corps de Tancrède & de son fils Roger sont déterrés, pour aracher les Courones qu'ils avoient sur la rête. La reconoissance de l'Empereur envers les Pisans & les Génois, auxquels il avoit fait de si grands dons par ses Diplômes, se termine à les priver des Priviléges, que les Rois, ses prédècesseurs, leur avoient acordés dans tous leurs Etats. Il défend même aux Génois d'avoir aucun nouveau Consul dans les Terres de son obéissance. Le 26 de Décembre, l'Impérattice acouche à Jési d'un Fils, que l'on nome Frédéric-Roger, lequel fut dans la suite l'Empereur Frederic II.

1195. HENRI V, repassé dans la Pouille, y tient, come on vient de le voir, un Parlement des Barons du païs, dans lequel il fait épouser Irène, Veuve du jeune Roi Roger, à son frère Philippe, qu'il crée Duc de Toscane, & qu'il investit de toute la succession de la Comtesse MATHILDE. Il y done & confirme à CONRAD Mouche-en-Cervelle la possession du Duché de Spolète, & crée son Sénêchal, Marquard, ou Marchoald, Duc de Ravenne, & vention, que ce nouveau Duc fit n'e qu'il les reçut en sa grace & be-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

d'Este ont apelle à nous de cète Sentence. C'est pourquoi, aiant eu l'avis de nos Féaux & de nos Sages, nous aprouvons & confirmons de notre Autorité Impériale ladite Sentence, preserivant en toutes manières à tous de ne point con-trevenir à cète Sentence. Doné à Maience le IIII des Calendes de Mai (28

d'Avri" ).

Cète Charte eft d'autant plus précieuse, dit, après l'avoir raportée, Muratori, Ch. 35 des Antiq. d'Efte, p. 350, qu'elle est plus rare dans les Archives, & dans les Mémoires de l'Antiquité. L'on ne doit pas , sans y faire atention , laisser passer ces paroles. Cum Marchiones om-nes de Este, de. ex Prædecessorum suorum more in Placito generali ad singulorum hominum justitias faciendas
in Este residerent (Lorsque tous les
Marquis d'Este, &c. suivant la courume de leurs Prédècesseurs, étoient assis en Plaid Genéral à Este, pour rendre la justice à chacun). C'est la Phrase usitée, même dans les plus anciens Juge-mens, où se trouvoient les Ducs, les Marquis, & les Comtes, charges du Gouvernement des Peuples, non seulement pour rendre la justice aux autres: mais pour l'obtenir, avec l'aprobation des Juges Impériaux, quand le cas s'en préjentoit. Il est à remarquer de plus que c'eft ce que les Marquis d'Efte font, suivant la coutume de leurs Prédècetteurs; par où l'on comprend d'autant plus combien il y avoit longtems que leur Maison jouissoit de la Seigneurie de ces Cantons.

Ce fut, en 1183, que se fit la celèbre Paix de Constance, qui peut être regardée come l'Epoque de la Liberté de l'Italie. Il est die dans les Ades de cète Paix, a Que Frédéric I reçut en grace les Véronois & Eccelin d'Onara, ami d'Eccelin de Romano. L'Histoire de la Marche de Vicenze par Gérard Maurifio fut écrite so ans après; & nara dit, a Que sa prudence & son han bileté furent tèles, que, bien que 1) les Lombards eussent tres grièvement 1) lèzé la Majesté Impériale, & que 1) l'Empereur sut très indigné contre " eux, ses suplications furent acomn pagnées de paroles & de manières fi n humbles, qu'elles obtinrent de l'Em-1) pereur qu'il renonçar à son indignan tion contre lui, contre les Lombards,

fantine chantoit avec une pétulanceFescennine. Ain so précède d'une incroïable multitude de Peuple, avec des palmes & des fleurs, du Senateur, & du Préfet de l'heureuse Ville, non portes sur des chevaux, mais tirant à pied les rénes du Cheval Pontifical, le très saint Pontife, est aran, en passant sous des Ares éleves par ordre dans Les Places, lesquels imisoient l'éclat des brillanres étoiles.

Mais c'est affés me fatiguer à représenter l'insipide galimatias de ce Bel-Esprit de la Cour de Rome, duquel l'Ouvrage est heureusement la dernière des Vies de Papes contenus dans le recueil du Cardinal d'Aragon. Gregoire IX, élevé dans

un âge très avance fur la Chaire de S. Pierre, s'y conduisit, à l'égard de Frédéric II, avec toute la dureté , la hauteur & Pinflexibilité d'un Vieillard opin arre, entêté de l'étendue sans bornes de sa pu sance, & voulant être oběi, fans qu'on oposát aucune raison à des ordres donés injustement, ou mal-à-propos.

Mathieu Paris dir qu'il mourut de chagrin de ce que Frédérie, avec lequel il avoit refuse de faire aucune espèce d'acomodement raisonable, avoit recomence les hostilités. Mais il ne faut pas , dic Muratori, p. 257, recou-rir à de pareilles eaufes de la mort de ce Pape, qui, suposé la vérité de ce que le même Mathieu Paris die, se tratvoit agé de près de 100 ans, & de plus incomodé de la pierre. Il termina done ses jours (à Rome) le 21 d'-Août (1241).

CELESTIN IV, élu Pape à la fin d'OctoPRINCES consemporains.

che soupgona Ferdinand II , Roi de Castille , d'être d'intelligence avec Loup, qui n'avoit agi que dans la certitude d'être apuié par ce Roi; que Sanelle, dans la conference qu'il eur à Tudèle avec Jâque I, Roi d'Aragon, acusa le Roi de Castille de ne songer qu'à s'a grandir aux dépens de ses Voisins; & qu'en conséquence les 2 Rois de Navarre & d'Aragon, s'adopterent réciproquement, & convincent que le survivant des deux fuccèderoit au Trône de l'autre. Le P. d'Orléans servile, & mal-adroit Copiste de Mariana, dit les mêmes chofes à quelques changemens près 3 & rous deux parlent de diférentes Sédicions arivées à Pampelune, desquèles les Historiens de Navarre n'ont point parlé. Après avoir raporté l'adoption du Roi Jaque par le Roi Sanche, Ferreras dit, T.IV, p.122 de la Traduction : Quelques Ecrivains ont avance que Don Sanche se ligua ainsi avec le Roi d'Aragon par la crainte des Armes de Castille, dont il étoit menacé: mais l'Historien de Navarte a parfaitement bien détruit ce raifonement. Pour en faire sentir la fausseté, il me sufit d'ob-server que S. Ferdinand étoit si juste, qu'il n'a jamais ambitioné un pied de terre, qui ne lui apartint pas. Cète raison ne prouve rien. Ferdinand II pouvoit être très saint & tres juste, come il le fut en effet, & faire la guerre au Roi de Navare, en vertu de quelques vieilles sprérenrions de la Courone de Léon, qu'il possedoit avec celle de Castille, sur quelque petit coin de terre de la Navarre. Ce que l'Annaliste ajoute n'est pas plus raisonable. Au fort inutile, & ne peut

#### SAVANS & ILLUSTRES.

Ouvrages qu'on a faits fur les Généalogies des Maifons Nobles d'Italie.

L'Investiture, dont il s'agit ici, raportee entière, à l'exception d'un seul nom de lieu, qui y manque, par Muratori, p. 161 & 162, come de cète manière. Au nom de la Saince & Individuele Trinité. Frédéric, par la fa-veur de la Clémence divine, Empereur des Romains toujours Auguste. La sincère sidélité, le manifefte dévouement, & les services rendus avec honeur ont toujours tenu le premier lieu pres de l'Eminence Impériale, source de routes les graces. Auffi les très invincibles Princes & ceux qui se sont sidèle-met emploiés à l'agrandiffement du Trone de la Courone Impériale, one dignement mérité d'obtenir, en tout tems, à leurs defirs un effet convenable. C'est pourquoi sachent la Génération présente de tous les Féaux de l'Empire & la Postérité, qui lui succè-dera, que Nous acordons & confirmons à notre amé & très cher Féal le Marquis Obizzon Malaspina, en confidération de son magnifique & très notable Service, & à ses Hoirs légitimes tout ce qu'on a vu ses Ancetres posseder juscement dans la Marche de Gene, ou dans l'Arche-vêche, tant dans la Ville que dehors, avec toutes les Régales, & toutes les chofes , que l'on fait apartenir à leur Marche, & avec tout Honeur & Diftrict, &c. Le Diplôme contient ensuite l'énumération de 30 Fiefs qu'Obizzon Malaspina possèdoit, avec l'enonciation des Régales arachées à chacun. Cète énumération, qui contient beaucoup de lieux peu cosurplus, il (Ferdinand) guère intéreffer que des

OH

EVENEMENS sous le règne ! de l'Empereur HENRI V.

avec le Peuple de Ravenne, il paroît que cête Ville se gouvernoit par ellemême, & qu'elle avoit son Podesta, sa Jurisdiction, & ses Revenus: mais que les Régales devoient apartenir au Duc; & que la Ville de Cervia, dépendante de Ravenne, apartenoit un tiers à l'Archevêque, un tiers à la Comune, & l'autre tiers au Duc. Après la clôture du Parlement, l'Empereur envoie l'Impératrice en Sicile; & retourne par terre en Allemagne, y faisant conduire par terre & par mer des richesses immenses, enlevées à son nouveau Rojaume. Il emmène avec lui la Reine Sibille, le Roi Guil-Laume III & ses Sœurs; & les fait renfermer dans des prisons; mais Guillaume n'est mis dans une Forteresse du pais des Grisons, qu'après avoir êté prive, suivant les uns de la vue, suivant les autres de la faculté de se procréer des Héritiers.

Les Pisans, qui conservoient quelque crédit à la Cour de l'Empereur, quoiqu'il leur eût, sans pudeur, manqué de parole, continuent d'insulter les Génois. Contre la foi des Traités, ils rebâtissent secrètement en Corse le Château de Bonifazio, dont ils Vaisseaux, dont les Troupes s'êtant | cepit.

ROIS, & autres SOUVERAINS ltalie.

n ne volonte ( a ) m. Thadee, Notaire de Vicenze, qui vivoit dans le même tems, & qui pouvoit avoir vu le Marquis Obigon, eft Auteur de Vers Lacins richmiques & rimes for les mêmes évènemens. On lit, dans ces Vers imprimés à la suite de l'Ouvrage de Maurisio, et Que 1) la prudence d'Eccelin travailla fi bien n que l'Empereur fit grace à Eccelin, 2) aux Lombards, aux Marquis d'Este; 2) qu'ensuire sa Majesté Impériale, que " l'on respectoit alors, ieur acorda " beaucoup de Privilèges, qui, se trou-" vent munis de son Seing, dans les 1) Actes de la Paix de Conftance (b) 1). Mais on a vu plus haut qu'Albert, O. bisson & Boniface écoient presens à la Paix de Venise en 1177, & qu'ils furent présens à l'expédition de plusieurs Privilèges; & la Lêtre, que nous ve-nons de voir que Frédérie leur écrivie en 1182, jointe à ces faits, done lieu de penser qu'il taut qu'ils fussent reconciliés avec l'Empereur des 1177, & que ce fut alors que l'adresse d'Écce-lin d'Onara vint à bout de calmer ce Prince & d'obtenir le pardon pour lui-même, & pour les Lombards & les Marquis d'Este. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce sut après la Paix de Conf. tance, que ces Marquis obtinrent di-vers Privilèges. Par la Paiz de Venise, ce que Frédérie fit pour tous les Lombards confédérés, fut uniquement de leur acorder une trève de 6 ans. Frédérie I revint en Italie en 1184;

(a) Cujus (Eccelini) tanta fuit diferetio, & scientia, quod quamvis gra-vissume Imperatoriam Majestatem lele Château de Bonifazio, dont ils font une retraite de Corsaires, sur lesquels ils seignent de n'avoit au- motus; tamen sic humiliter verbis & cun pouvoir. Les Génois, irrités de faire sur mer des pertes continuè- les, envoient en Corse plusieurs

Veilleure de Bonifazio, dont ils supplication de sur les fastis supplicavit eidem, quod tam sibi, quam Lombardis, & Obitioni Marchioni Estensi suam indignationem dimissit, & in gratiam & bonam voluntatem re-

> Ejus tune discretio tantum laboravit, Quod eis tunc gratiam Rex donavit.
> Post qua Privilegia secit illis multa
> Majettas Imperii, qua tunc erat culta,
> Sicut in Constantia Pace sunt notata,

Majestatis inclyta signoque signata.
Si quelque Lecteur est embarasse de ce que je done à ces Vers le nom de Rithmiques, il trouvera tous les éclaircissemens, dont il aura besoin, dans la Dissertation sur la Poèsse Rithmique, que M. Bouchaud, de l'Académie det Inscriptions & Belles-Lètres, & Professeur en Droit, a fait imprimer il y a quelques années.

bre 1341, meurt dans le mois de Novembre suivant, n'aiant fiégé que 17

ou 18 jours. En 1140, Gregoire IX avoit convoque, par ses Lètres circulaires, un Concile général à Rome; & l'on ne doutoit p s que son intention ne fut d'y renouve er solemnèlement l'excomunication, qu'il avoit lancée contre Frédérie II, & même de prononcer contre cet Empereur une Sentence de deposition. Frédéric, par une précaution fage, chargea sa Flore, unie à celle des Pisans, de se saisir d'une foule d'Evêques, d'Abbes,& de Députes des Villes confédérées de Lom-Dardie, embarques fur une Flore Génoise pour se rendre au Concile. Parmi les Prélats, étoient 2 Car dinaux, Jaque, Evéque de Paleftrine, & Oiton, du Titre de Saint-Nicolas-in-Carcere. Les ordres de Frédérie furent exécutés, en 1241; & les Prisoniers furent distribués dans diferens endroits. Quand Gregoire IX mourut, il fe grouva, dit Muracori, T. VII, p. 237, à Rome plus de 10 Cardinaux, auxquels apartenoit l'élection du fucceffeur. Richard de San-Germano, die que, pour faire l'election du Pape, tous les Cardinaux, qui n'étoient pas à Rome, y retournèrent. Que Frédéric y laissat aler aussi les 2 Cardinaux, qu'il retede revenir ensuite, l& pour cet éfet, ils donerent des otages); je ne crois pas qu'on puisse le révoquer en doute, purfque Mathieu Paris, Ecrivain de temslà, le dit expressement; & que Richard atefte qu'ils furent conduits & Tivoli. Ce ne dut uniquement égre, come on le peut juger, que pour faire ferment

PRINCES contemporains.

n'auroit pas pu, dans ce tems là , vouloir inquiéter ! ses voifins; puisqu'il fut ocupé, au comencement de cèse année, à avoir des entrevues avec fes Sours, & qu'il s'aplique enfuite à apaiser les troubles & les désordres, que les Mécon-tens somenioient en Gali-ce ; & qu'on met, dans le mois de Février , l'entrevue des Rois de Navarre & d'Aragon. Ferreras, qui n'a rien dit de l'irruption de Loup de Hero, parce que son usage est de ne point raporter de faits, dont il ne crouve les preuves dans les anciens Monumens Historiques, devoit s'en tenir à dire que l'irruption de Loup de Haro n'est qu'une pure imagination de Mariana. Par là tout le reste du récit de cet Historien, & ce que d'autres ont dir du motif, que Sanche VII eut d'adopter Jaque I, tomboit de lui-même. Ce qu'il nous dit, pour la justification de Ferdinand II, eft d'un foux, qui révolte. Ce Prince a pu fans doute, au comencement de 1341, avoir des entrevues, cant avec fes Sœurs, qu'avec le Roi de Portugal; & s'ocuper enfuite à calmer les troubles de la Galice; enfin les Rois de Navarre & d'Aragon ont pu se voir à Tudèle, au mois de Fé-vrier de la même année; fans qu'il foit impossible pour tour cela, si l'irruption de Loup de Haro en Navarre, à la fin de 1230, étoit un fait véritable, que ce Seigneur l'aic faite du consentement de Ferdinand; & que le Roi de Navarre eut raiton d'apréhender, au comencement de 1231, que le Roi de Castille ne voulut, en se servant du Seigneur de la Biscaie, envahir quel-

SAVANS & ILLUSTRES.

gens du pais. Il fufit de faire observer que le Marquis Malaspina possèdoit une grande partie de ces Fiefs en entier; & qu'il avoit dans les autres, ou la Moitie, ou Trois Parties, ou le Tiers, ou le Quart ; & ces derniers font en affés grand nombre. A-près l'énumération de tors ces Biens particuliers, dont l'Empereur confirme la poffession au Marquis pour lui & pour ses Hè-ritiers, il lui confirme aufli tout ce qu'il possède légirimement dans l'Evêche & le Comté de Tortone; & dans la Ville de Milan, & dans le Comte, & l'Archevêche; & dans la Ville de Come, & dans le Comté, & l'Eveché; & dans le Comté de Breicia; 6 dans l'Evêché de Bob-bio; 6 dans l'Evêche de Loui; & dans l'Evêché de Parme; & Nous acordons en Fief & confirmons au même Marquis Obizzon, & à ses légitimes Hériqui nous apartienent, & & l'Empire, dans tous lef-dits Lieux, & dans tous ce que ses Ancêtres ont eu & qu'il a lui-même dans Gène & dans fa Marche, avec tout Honeur & Utilité apartenans à l'Empire, ... Nous leur corroborons & confirmons à perpetuité, par notre Autorice Impériale, les Blens & Possessions, qu'ils one, ou qu'ils auront légitimement. Et, pour augmentation de notre grace, nous leur confirmons & corroborons derechef tout ce que nous leur avons doné dans la Ville de Torcone & dans fon Comte, come il est contenu dans le Privilège de Notre Majesté, que nous avons ordoné qu'on leur fit à Pavie, excepté ce que ledi: Marquis Obizzon, pour l'amour de que portion de ses Etats. nous, nous a rendu & réEVÈNEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en de l'Empereur HENRI V.

emparés de Bonifazio, s'y fortifient; & donent ensuite la chasse aux Vaisseaux Pisans, dont elles

prènent plusieurs.

1196. L'Eveque de Worms, Lieutenant de l'Empereur en Italie, joint ses Troupes Allemandes aux Troupes Italiènes de Roffred, Abbé du Mont-Cassin; & tous deux vont, suivant les ordres qu'ils avoient de l'Empereur, faire raser les murs de Naple & de Capoue. Henri sans doute craignoit qu'il n'arivat des séditions dans ces Villes, qui devoient être irritées de ce qu'il avoit fait crever les ieux à tous ceux des Seigneurs du Roïaume, qu'il avoit envoïés en exil en Allemagne, à l'exception de l'Archevêque de Salerne. Ce Prince, dans une Diète générale du Roïaume de Germanie, fait élire Roi Frédéric-Roger, son fils, qui n'avoit pas encore 2 ans; & revient ensuite en Italie avec une Armée considérable. En arivant à Capoue, vers le 8 de Décembre, il y trouve en prison Richard, Comte d'Acerra, frère de la Reine Sibille, lequel, craignant l'arivée de l'Empereur, avoit tenté de s'enfuir : mais que la trahison d'un Moine blanc, dit l'Histoire, avoit fait retomber entre les mains de Diépold. L'Empereur lui fait faire son proces; &, par son ordre, on le traîne à la queue d'un cheval dans toutes les rues & les places de Capoue; on le pend ensuite par les pieds; on le laisse languir ainsi jusqu'à ce qu'il expire; & son corps, qui reste à la potence, n'en est détaché que l'année suivante, après la mort de l'Empereur.

Célestin III, voulant, pour le bien des Afaires de la Terre-Sainte, reconcilier les Pisans & les Génois,

ITALIE.

&, lorsqu'il étoit à Ravenne avec le Pape Luce III, le Marquis Obizzon ala, suivant l'usage des Princes & des Feudataires de l'Empire, ou du Roiaume d'Italie, qui se trouvoient dans le voifinage, faire sa cour à l'Empereur dans cète Ville, où ce Prince lui sit expedier le Diplôme suivant, que Muratori done, dans le Ch. VI de ses Antiquités d'Este, p. 35, d'après l'Original con-servé dans les Archives d'Este, avec des Copies autentiquées faites en 1277 & 1311. Au nom de la Sainte & Indivi-duele Trinité. L'An de la Naissance du Seigneur MCLXXXIII, le jour de Vendredi, lequel est le treizième sortant le mois d'Odobre (le 19), Indiction seconde. Lorsque Frédéric, Empereur des Romains, étoit à Vérone au Palais de Saint-Zenon avec une très grande Cour, là en présence des bons Homes, dont les noms sont ceux ci : Conrad Archevêque de Maience, Godefroi Chancelier, Godefroi Patriarche d'Aquilée, Pistor Evêque de Vicenze, Drudo Evêque de Feitre, D. Wezelon de Cammino, Winzeleto de Prata, Tifolino de Campo-San-Piero, Rodolfe Protonotaire, Rodolfe Camérier, Léonard Juge de Vérone, Gérard de Rocha, Aldrigato fils d'Arardo. En préfence de ceux-là, & de beaucoup d'autres Nobles de la Cour, le Seigneur Empereur Frederic a investi le Marquis Obizzon de Hest (d'Este) de la Marche de Gene & de la Marche de Milan, & de tout ce que le Marquis Azzon (Albert-Azzon II d'Este) a eu & tenu de l'Empire, ensorte que ledit Marquis ais & tiène dudit Empereur en droit Fief, avec tout Honeur, tout ce qui regarde l'Empire, & nomément ce qui a été au Duc Henri (le Lion) pour l'avoir de l'Empire seulement par droit de Fief. Ledit Marquis a reçu dudit Empereur, à cète condition, l'Investiture du Fief qu'il avoit déja précèdemment dudit Duc Henri. Que, si ledit Duc & ses Heritiers recouvrent la Terre, ou fi l'Em-pereur lui-même rend la Terre à ce Duc, ou à ses Héririers, ladice Investiture ne devra nuire en rien à ce Marquis. Et de plus, il a doné & concédé par l'Autorité Impériale, audit Marquis, les Possessions de toutes les choses qu'il possedoit lui-même, & que qui que ce fut (s'il se trouvoit quelqu'un à l'e-casion de quelque hérédité) avoit; ou leur envoie pour Légat le Cardi- dans lesdites choses, ou Possessions. Fait

Pélection. Enfuite la difcorde se mit dans ce petit nombre de Cardinaux, & dura 40 jours environ, jufqu'à ce qu'enfin, dans le mois d'Odobre, les sufrages du plus grand nombre s'écant réunis en faveur du Milanois Geofroi, ou Go-defroi, Cardinal-Evêque de Sabine, il fut véritable-ment Pape, & prit le nom de Célestin IV. Frédéric en eut du plaisir. Mais, come il étoit très vieux & valétudinaire, bien qu'il célèbrat la Messe solemnèlement, le jour de la Toussaints, dans la Basilique de Saint-Pierre, & qu'il ordonat quelques Evêques & nomat quelques Cardinaux, il ne se passa pas 17, ou peut-être 18 jours, qu'apellé de Dieu à une meilleure vie, il laissa l'Eglise dans la défolation, & l'Italie bou-Leversée. Pierre de Curbio, dans la Vie d'Innocent IV, écrit que Célestin ne reçue point le Pallium, & ne fut point confacré. Suivant Mathieu Paris, il courut un bruit de poison; bruit qui pour lors avoit facilement cours: mais qui ne mérite pas, chés nous, d'être cru si légèrement.

L'Auteur de la Vie d'-Innocent IV, que Murato-ri vient de citer, & que j'ai deja cité plus d'une fois, n'est pas, je crois, plus respectable pour son exactitude, que pour sa bone-foi. Celestin, elu Pape, étant Evique, n'eut pas besoin d'être sacré. Pour le Pallium, il le recut aparemment de la main del'Eveque d'Offie, s'il étoit présent, ou, de celle de l'ancieu des Evéques-Cardinaux, auquel, en l'absence de celui d'-Ostie, apartenoit le droit de sacrer le Pape elu, qui n'étoit pas Evêque. Il se pouroit aussi que Célestin eut pris le Pallium sur l'Autel. J'ai raporté dans la roit pas feit , l'année fui-Tome V.

PRINCES contemporains. |

loin ces réflexions, parcequ'il seroit inutile d'exiger d'un Preire Espagnol, qu'il raisonat juste. Ja-que I, Roi d'Aragon, tint les Etats Généraux de son Rolaume à Tarragone; &, dans cète Affemblée, il déclara de nouveau, pour son successeur à la Couroné, l'Infant D. Alfonse, qu'il avoit eu de Dona Léonor , Infante de Castil. le, tante du Roi S. Ferdinand, laquèle il avoit épousée en 1221, & dont le mariage avoit êté déclare nul dans le I Concile de Tarragone en 1229: mais en conservant aux Enfans leur êtat de Légitimes. Le Tradudeur de Ferreras, qui raisone mieux que son Aureur, dit à ce sujet, dans une Note, T. IV, p. 124. On trouve ici, dans la conduite de D. Jayme (Jaque), une preuve convainquante de l'erreur de Mariana & du P. d'Orléans sur la préten-due adoption réciproque entre lui & le Roi de Navarre; car quele aparence que le Roi d'Aragon, 4près avoir adopté le Navarrois, en 1231, eût déclare de nouveau, en 1232, son Héritier & son Successeur à la Courone l'Infant D. Alfonse, son fils? N'auroit-ce pas êté désaprouver ouvertement, ce qu'il auroit fait l'année précèdente, & mètre le Roi de Navarre dans le cas de retracter auffi la dispotion, qu'il avot faite en sa faveur? En vain le P. d'Orleans die, " Que ce 1) Prince, en adoptant le n Roi D. Sanche, ne crut 1) pas risquer beaucoup l'. 1) héritage de ses Enfans, n vu l'age du Roi de Na-)) varre. On fent que, fi 1) sirmités du Roi D. Sann che avoient porté le Roi n D. Jayme à faire cete 1) démarche, celui-ci n'auSAVANS & ILLUSTRES.

Tortone. Or si quelque Cite, Prince, ou Podestà, ou quelque Persone Ecclésiastique ou Séculière, ose dans toutes ces choses molester, ou inquiéter ledit Marquis Obizzon, & ses Héritiers, qu'il compose, pour peine, mille Livres d'or, moitié à noire Chambre, moitié audit Marquis & à ses Héritiers.

Au dessous est la Signature de l'Empereur, laquèle est un Monogramme assés bizare, mis entre ces paroles: d'un côté Seing du Seigneur Frédéric, de l'autre très invincible Empereur des Romains.

On lit au dessous: Je Christian Chancelier de la Cour en la place du Seigneur Renaud Archevêque de Cologne, & Archichancelier d'Italie, ai revu.

Ce fut fait l'An de l'Incarnat. du Seig. MLXIV,
Indict. XIII. Règnant le
Seigneur Frédéric Sérénifsime Empereur des Romains, l'An de son Règne
XII, & de son Empire X.
Doné à Pavie le III des
Calendes d'Octobre (29
de Septembre).

de Septembre). En conférant ce Diplôme avec diferentes Charles, & surtout avec le Privilège de Confirmation acorde par l'Empereur Herri III, en 1077, aux Marquis Hu-gue du Mans & Foulque I, nle du Marquis Albert-Azzon II, de tous les Etais & Biens possedes par leur Père, qui vivoir alors; dans les Comtés de Gavello, de Padoue, de Ferrare, de Vicenze, de Brefcia, de Cremone, de Luni, &c. l'on voit le Marquis Obizon Malaspina possesser du Quart de beaucoup de Châteaux, de Courts & d'autres Etats & Biens , énoncés dans le Privilége de Frédérie I. Tels sont Quart de Rivalia & de fa Ff

# de l'Empereur HENRIV.

nal Pandulf, qui rassemble à Léricé leurs Députés pour traiter de la Paix : mais, à l'aproche des fêtes de Pâque, on se sépare sans avoir rien conclu. Les Pisans font ensuite 2 tentatives inutiles sur Bonifazio. Leur Flote & celle des Ginois se batent avec un désavantage à peu prés égal: mais, avant le combat, les Génois avoient êté débarquer en Sardaigne, & s'êtoient campés dans la Judicature de Cagliari, de laquèle étoit alors Seigneur un Marquis Guillaume, dont on ignore la Maison (1). Ce Marquis, avec une Armée de Sardes, de Catalans & de Pisans, avoit entrepris de chasser les Génois: mais son Armée avoit êté mise en déroute; & sa bravoure, mal emploiée, avoit causé l'incendie de son Palais & de plusieurs autres.

Les Génois ont pour Podesta, cète année, Drudo Marcellino, qui, leur faisant voir qu'il êtoit Home de tête & de courage, exerce sa Charge avec beaucoup de vigueur & d'intégrité, n'épargnant aucun Malfaiteur, & châtiant tous les Brouillons. Les Nobles & les Riches avoient, contre les défenses, fortisié leurs Maisons de Tours très élevées, qui leur servoient à faire la guerre à ceux de leurs Voisins, dont ils êtoient Ennemis. Il en fait abatre le hout, & les réduit toutes à so pieds de hauteur.

1197. L'IMPÉRATRICE Constance, Reine propriétaire de Sicile,

(1) Muratori, T. VII, p. 92, dit, et Qu'il ne fauroit dire de qu'ele Maio) fon êtoit ce Marquis Guillaume ). Je le soupçone de la Maison Malaspina: mais je ne me rapèle pas ce qui me le fair soupçoner. Peut-être me faisje illusion. Peut-être aussi trouverai-je, en avançant dans ce Volume, de quoi changer mon soupçon en réalité.

#### EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIË.

à Vérone dans le Palais de Saint-Zénon. Je Manfredino, Notaire du Sacré Palais & du Seigneur F. Empereur at été présent, al écrit, & ai confirmé (c'est

A l'égard des inductions, qui se tirent de ce Diplôme en faveur des Ascendans du Marquis Obizzon, on peut voir ce que j'en ai dit dans la Di-gression sur la Noblesse, en començant, dans la p. 756 à ces mots: D'ailleurs, quelques Chartes nous aprènent, &c. Notes 129, p. 759, & 131, p. 760-1.
J'ajoute ici que tout ce que je dis la se peut apliquer aux Maisons des Marquis Malaspina & des Marquis Pelavicino, depuis Pallavicino, que l'on a tout lieu de croire sorties du Marquis

En 1188, le Monastère de Saint-Romain de Ferrare, Prieure dépendant de la célèbre Abbaie de Saint-Bénigne de Frutare, aiant besoin d'un Avoué, cho: sit pour cète place le Marquis Obizzon, lequel en fut investi, cète même année, le douzième jour sortant le mois de Mars (le 21), avec le Livre & l'Etole, par le Prieur Uguzzone; & l'Ade, dont il refte une Copie autentiquée, porce que le Marquis accepta cete Avouerie, pour le remède de son ame. Il regut en même tems l'Investiture de quelques Biens, dont Alha-lard, c'est à-dire Adeturd, & Guillaume de la Marchesella, Citosens Nobles de Ferrare avoient êté possesseurs, C'est sur quoi l'on aura des éclaircissemens aux Savans & Illustres dans l'Art. de Guillaume degli Adélardi, ou della Marchesella. Mais il faut observer ici que la succession de cète Maison illustre de Ferrare fut d'une très grande importance pour la Maison d'Este, come on le verra dans l'Art. du Marquis Azion VI; & qu'Obizzon aiant reuni, par la mort de ses Frères & de ses Neveux fans Enfans, presque tous les Biens de ses Ancêtres, remit sa Mal-fon dans son anciene splendeur, très obscurcie pendant le XIIe. Siècle, par la multiplicité des partages.

Je profite de l'ocasion pour relever une erreur dans laquele je suis combé. Je dols au Public de corriger mes fau-

tes, quand je les conois.

A la fin de la Digression sur la Noblesse, pour rendre raison de la multitude de Marquis, que l'on trouve
dans l'Histoire d'Italie, je propose di-

cet Ouvrage des exemples d'Archeviques, qui ne l'ont reçu que de cète maniere.

Après la mort de Cé-testin IV, les diffentions des Cardinaux laissèrent vaquer la Chaire de S. Plerre environ 19 mois.

#### INNOCENT IV,

precedemment Sinibald de Fiesque, Cardinal du Titre de Saint-Laurent-in-Lucina, est élu Pape à Anagnie, en 1243 le 24 de Juin, jour de la Nativité de S. Jean-Bapciste, **fu**ivant l'opinion comune: mais plustot le furlendemain 26, come la Continuaeion des Annales de Gêne de Caffaro & d'autres Borivains l'affurent, il meurt Napte, le 7 de Décemprend de l'Auteur de sa Vie, lequel étoit son Chapelain & son Confesseur. Nicolas de Jamfilla, His. torien ausii contemporain, fuivi par Bernard de Gut, le die more le 13 de ce mois; & d'autres le 10. Je m'en tiens à la première de ces dates, avec Mu-Patori.

Pour ce qui concerne la longue vacance du Siége Apostolique après la mort de Célestin IV, & Telection d'Innocent IV voiés l'Art. de l'Empereur Frédéric II, aux Rois de Sleile.

Voici ce que l'Auteur de la Vie de ce dernier Pape dit de son élection. Après une longue vacanee, qui dura par la malice du tems, 1 an, 10 mois, & G jours , les péchés l'exigeant einfi; les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, qui, par les perfécutions & les querèles multipliées de l'Empereur Frédéric, avoient été difperfés en divers lieux, come des Brebis n'aiant point
de Pasteur, s'assemblérent
de Roi, les Etats: Gédans la Grande - Eglise néraux de Navarre, s'êtant

PRINCES contemporains.

1) vante, une déclaration, 1) dont l'autre auroit pu anvecrai son se tenir ofensen.

Je puis, je crois, dire ce que je pense moi-même du morif, que Sanche eur d'adopter Jaque I.Sanche, n'aiant point d'Enfans, vosoie d'une part que Ferdinand II, Roi de Castille, avoit réuni le Rolaume de Léon à sa Courone, que le Roi d'Ara-gon & le Roi de Portugal s'agrandificient continuelement, ainsi que Ferdinand II, aux dépens des Maures; que ses Etats, devenus bien moins considérables qu'ils ne l'a-voient été dans les siècles précèdens, tomberoient entre les mains de son Neveu, dans la persone duquel comenceroit une nouvèle Race de Rois de Navarre, qui, possetseurs en France d'un Etat considérable, & par conféquent obligés de se partager entre cet Etat & leur Rolaume, seroient moins à portée de veiller à la confervation de celui-ci, qui pouroit, en leur absence, devenir la proie de quelqu'un des 3 autres Rois Chretiens, ou peutêtre de tous les 3, qui & le partageroient entre eux. Il crut donc qu'il valoit mieux qu'après sa mort , la Navarre fut reunie au Rolaume d'Aragon, ou plustor le Rolaume d'-Aragon à celui de Navarre, dont il étoit un démembrement; ce qui lui parut un moien infaillible de rendre à la Navarre son anciène puis-fance, & son ancien éclat. Il s'y résolut d'autant plus aisement, que le Roi d'A ragon étoit iffu du Sang Rojal de Navarre par sa

SAVANS & ILLUSTRES.

Court (a); le Quart de Bevelino, le Quart du Chateau & Court de Valerano, d'Arcola, de Ponjano, de Massa, de Cervaria, d'Erberia, de l'Aulla, de Val-Piano, de Galisa, de Filatera, de Monte-Lungo, de Comano, de Vidaliana, ou Viadana, sui-vant Leandro Alberti & d'autres Auteurs, de Ca-fal Maggiore, de Rivaruolo, de Nagano, & dedans les Comtés de Gêne, de Luni , de Plaifance , de Cremone, de Tortone, de Milan, de Come, de Brescia, de Lodi, de Parme, &c. Remarquons encore que Frédéric confirme au Marquis Obizzon Malaspina, tout ce que ses Anceres ont possède justement dans la Marche & dans l'Archeveché de Gene, tant dans la Ville, que dehors avec toutes Régales, & avec tout ce que l'on fait apartenir à leur Marche, & avec tout Ho-neur & Diftrid. Le même Empereur investir, le 19 d'Octobre, le Marquis O. bizzon d'Este, de la Mar-che de Gene & de la Marche de Milan , & de tous ce que le Marquis Azzon c'eft à dire Albert-Aznon II, aieul parernel du Marquis Obizzon d'Este) avoit eu & tenu de l'Empire; come on le peut voir par la Traduction du Diplome d'investiture, que je raporte dans ce Volume, col. des Rois & autres Sonverains en Italie, aux Marquis d'Efte, &c. Art. Obigion I. Rapellonsnous encore que le Marquis Albert Atton II tonoit, quant au Titre, de fon père Albert-Azzon I & de son aieul Othert II, les Marches de Gêne & de Milan; & que ce dernier devoit les avoir eues de

(a) C'est à dire Jurisdiction.

pol.

de l'Empereur HENRI V.

n'avoit pas du voir pariemment l'Empereur, son mari, sacrisier la Noblesse de son Rosaume à des soupçons, vraisemblablement malfondés; & transporter en Allemagne les richesses accumulées par ses Pères. Il êtoit naturel qu'elle parût atrifice, en voiant ses Sujets, ses Parens même devenus les victimes de la cruauté de son Epoux. On en prit occasion de l'acuser d'avoir fomenté les révoltes des Siciliens; & d'avoir même doné les mains à ce qu'ils élûssent un autre Roi. Coment le croire? Elle êtoit Mère. Est-il vraisemblable qu'elle ait voulu priver elle-même son Fils de sa Couronne? Ecartons des faits indignes de croïance; & ne disons que ce que la Raison peut admètre. Revenu d'Allemagne, l'Empereur séjourne dans la Pouille. Il y fait mourir de diférens suplices quelques Seigneurs, que l'on disoit avoir conspiré contre Ja vie. Le bruit public seme aussi diverses choses sur son comte, & sur celui de l'Impératrice Constance, Savoir que, par diférens accidens, il s'étoit trouvé plusieurs fois en danger même de la vie; & l'on publioit que c'étoit toujours par ordre de l'Impératrice, que cela s'étoit fait. L'Historien, à qui j'emprunte ces paroles (1) ne done, come on le voit, les diférentes Conspirations, dans lesquèles on faisoit tremper Constance, que pour des bruits populaires, qui ne font jamais autorité dans l'Histoire. Quoi qu'il en soit, les troubles de Sicile se calment. Henri se remet bien avec . Constance; car on ne sauroit douter qu'il n'y eût en quelque froid entre eux. Les Croisés, qu'il avoit retenus jusqu'ici, partent; & même il

(1) Godefroi, Moine de Saint Pantalcon, dans la Chronique,

EVÈNEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> verses Conjectures. Je parle dans la première de l'établissement des Petitas Marches, enclavées dans les Grandes; & dans la seconde, p. 769, je dis: Les Petites Marches, une fois établies, multiplièrent les Marquis, surtout, quand elles sures no sed des par des Soispanses elles furent possèdées par des Seigneurs de la Nation & Loi Lombarde. Ches les Lombards, les Grands Fiefs ne se partageoient pas réèlement quant à la Masse: mais seulement quant aux Revenus. Ainfi , les Fils , ou les autres Heritiers d'un Feudataire, en quelque nombre qu'ils fussent, succèdoient tous par indivis à la propriété des Fiefs, qu'a-voit eus leur Père, ou leur Parent: mais ils faisoient entre eux autant de Portions égales des Revenus, qu'ils &toient de Têtes. Si ces Fiefs avoient été réunis, pour être érigés en Fiefs de Dignite, fous le titre de Marche, ils prenoient tous le titre de Marquis; ce qui vraisemblablement se sit, d'abord par usurpation, ensuite par la concession, peut-être forcée, des Rois & des Empereurs; quoique, depuis que l'hérédité des Fiefs se fut établie, le titre de Marquis ne dût légitimement apartenir qu'à l'Alné. Deux passages des Antiquités d'Este, auxquels je n'avois pas fait assés d'atention, vont réformer ce qu'il y a la de défectueux. Il faut savoir, est-il dit, p. 163, que, suivant la Loi des Lombards, les Fils succèdant également au Père dans les Fiefs & dans les Allodiaux, ces Fils avoient coûtume, ou de partager entre eux ces Fiefs & ces Allodiaux, ou, sans seire de partage, de jouir chacun de la Part, qui lui revenoit; de sorte que, survenant d'autres Fils, & se faisant entre eux pareille-ment un nouveau partage, il arivoit sou-vent qu'une même Terre, Court, ou autre Jurisdiction avoit grand nombre de Conseigneurs; l'un en aiant seulement le Quart, un autre le Sixième, un autre le Dixieme, & quelquefois plus ou moins. Ainfi, nous avons vu ,... Le Marquis Adalbert, fils du Marquis Orbert II, laisser au Monastère de Castiglione la Dixième Partie de ces Maisons, Chapelles & Chateaux, &c.; parcequ'Otbert II avoit eu la Quatrieme Partie des Etats (d'Oebert 1) ;... laquele, aiant ensuite été partagée entre ce Marquis Adalbett, les Marquis Hugue & Azzon, Ascendant de la Maison d'Este, & leurs autres Frères, il étoit arivé qu'Adalbert n'en avoit eu pour lui que la Dixième Partie... On trouve même

SAVANS & ILLUSTRES.

d'Anagnie pour élire un Souverain Pontife. Aiant dirigé leurs esprits vers Dieu, chanté la Messe très dévotement , & invoqué la grace du Saint-Esprit , ils dondrent, en paix & avec beaucoup de tranquilité, unanimement & bien d'acord, leurs sufrages au Seigneur Sinibald , Prêtre-Cardinal du Titre de Saint-Laurent in-Lucina, qui, par le haut confeil de Dieu, fut élevé au plus sublime rang du Sacerdoce, l'an du Seigneur MCCXLII, le VIe. jour sortant le mois de Juin (le 25); &, suivant la coûtume, quitant son nom propre, il fut apellé Innocent, puis heureuse-ment consacré, le IV des Calendes de Juillet (28 de

Cet Ecrivain n'est pas heureux en dates, ou ses Copistes les ont altérées. Innocent devine Pape en 1143, & non en 1142; & ce ne fut pas le 25: mais le 24, ou le 26 de Juin. L'Auteur condamne ces diferentes dates par la durée, qu'à la fin de fon Ouvrage, il done au Pontificat d'Innocent. Il la dit d'onze ans, 5 mois, & 10 jours. Il avoit dit auparavant qu'Innocent mourut le 7 de Décembre pour l'année de son élection. Ainfi, les 11 ans, & mois, sont justes: mais les 10 jours excédens ne le sont pas, à moins que l'Auteur n'ait comté du jour du Sacre; ce qui n'êtoit plus en usage depuis 2 fiècles. Aiant dit qu'-Innocent fut élu le 25 de Juin, il devoit dire 12 jours: mais il faut 132 ou 11, suivant que l'on date l'élection du 24 ou du 26 de Juin. D'ailleurs la vacance, après Célefsin IV, mort en Novembre 1141: mais on ne fair pas quel jour, fur d'-

assembles, & faisant atention que les droits de Dona Sanche, réprésentée par le Comte de Champagne, son fils, étoient in-contestables, & qu'ils n'avoient fait homage au Roi d'Aragon que par complaisance pour le Roi Sanche, furent d'avis de mètre le Comte Thibaut sur le Trône: mais ils crurent devoir envoier des Dépu rés au Roi Jaque I, le suplier de les delier de leur ferment & de leur homage. Ce Prince y con sentit võlontiers, quoique Mariana & le P. d'Orléans avancent le contraire. Le premier, dit le Traduc-teur de Ferreras dans une Note, p. 132, présend que D, Jayme usa alors de dissimulation; & cite pour autorité un Auteur de ce tems-là sans le nomer. Il ajoute que les Guerres, qu'il entreprit dans la sui te pour faire revivre ses droits, sont une preuve évidence que, s'il diffimula, ce ne fut que pour peu de tems, & pour se mètre en état de faire valoir son droit d'adoption, qu'il tenoit pour légitime & très bien fondé. Cependant on ne voit point dans Mariana queles furent ces guer-res, qui durent être faites, selon lui, peu de tems 4près le Couronement de D. Thibaut. Il paroit au contraire, dans cet Historien & dans Ferreras, que D. Thibaut n'eut rien à démêler, de son vivant, avec le Roi d'Aragon; & qu'aprés sa mort, D. Jayme, loin de se doner le moindre mouvement pour que D. Thibaut, son fils, lui succedat, prit lui mê-me ce Prince & son Etat sous sa protection. Le P. d'Orleans veut que D. Jayme ait d'abord fait quelques démarches, pour montrer qu'il ne renonçoit point à la Navarre. Mais il ne

fon père Othert I, Comte du Sacré Palais, come on l'a pu voir au II Volume dans la Digression sur ta

Noble∏e.

De toutes ces choses comparées ensemble, il résulte que le Marquis Otbere avoit été véritablement Marquis de Gene, & que les diferens Droits confirmés dans cète Marche au Marquis Obizzon. Malaspina sont une des preuves qui fondent la conjecture, par laquèle Muratori fait fortir la Maison de ce Marquis de la même fouche que cello des Marquis d'Este, c'està-dire d'Othert I.

On a vu dans les Vole précèdens que ce Marquis, & les Marquis Ot-bert II, & Albert-Azzon I, avoient possèdé de très grands Biens dans la Lunigiane. Dans la suite tous ces Biens se trouvent apartenir à la Maison Malaspina. C'est de quoi Muratori parle dans le Ch. 19 du même Ouvrage. Mais que devinrent, ditil , p. 175 , les Erats, que la Maison d'Bite avoit pofsedés autrefois dans la Lunigiane. Ces Princes fixerent leur residence ordinaire dans de beaux Etats, apartenans à leur Ligne feule dans la Lombardie come Este, Rovigo, & d'autres trop éloignes de la Lunigiane. Les révolutions causées par les Guerres, la puissance des Seigneurs voisins, & celle des Con-seigneurs, ourre le besoin, ou l'utilité d'aliéner à quot les Princes sont quelquefois exposés, durent faire petit à petit paffer ces Espécialement en celles des Marquis Malaspina. Véria tablement, on les voit, dans les tems subsequens Seigneurs en total de Pontrémoli, de Filatera & do tant d'autres Terres, fouenviron 19 mois; & non | produit aucune Autorite; & mifes autrefois, en tout, Ff iii

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERIC II, Roi des Romains.

leur joint quelques Troupes sous la conduite de l'Evêque de Wuirtzbourg. Ensuite, pendant qu'il sejournoit au Palais de Palerme avec l'Impératrice, Guillaume, Châtelain de Castro-Giovanni, se révolte. Il va lui-même l'affiéger; &, pendant qu'il le presse vivement, il tombe malade. On le transporte à Messine; &, sa maladie l'aiant mis au tombeau dans les derniets jours de Septembre, ou dans les premiers d'Octobre, on transporte son Corps à Palerme, pour être inhumé dans la Cathédrale. Sa mort cause autant de satisfaction aux Siciliens, qu'elle cause de douleur aux Allemans. Frederic-Roger, son Fils, qu'il avoit fait, l'année précèdente, élire Roi de Germanie & des Romains, étoit élevé, par la Duchesse de Spolète à Jési, sous la garde des Comtes de Celano, & de Copersano. L'Impératrice le fait venir en Sicile; & l'en fait couroner Roi, peut-être avant la fin de cète année. Philippe, Duc de Toscane & de Souabe, que l'Empercur, son frère, avoit fait venir en Italie, pour emmener cet Enfant en Allemagne, y retourne promtement pour en faire confirmer l'élection.

Les Padquans, secourus d'Ecceun de Romano, mêtent en déroute les Vicentins; & leur font 2 mille Prisoniers. Les Vaincus ont recours aux Véronois, qui batent les Padouans, malgré les secours du même Eccelin & d'Azzon VI, Matquis d'Este; ravagent tout leur Territoire & les forcent à rendre les Prisoniers Vicentins.

1198. CÉLESTIN III meurt le 8 de Janvier. Lothaire, Cardinal des

ROIS . & autres SOUVERAINS en ITALIE.

qu'il est arivé quelquefois qu'on n'avois que le Quart du Seizième d'un seul Chateau, come on le voit par le Memorial suivant, tire des Archives de la Cathédrale d'Arezzo. L'An de l'Incarnat. du Seig. MLXXVII. Je Hermengarde, fille de seu Raginère, & présentement sem-me de Berard, fils de seu Ubald, &c., accorde à l'Eglise de Saint-Donas sous ma Part, laquele est la Quaerième Par-tie de la Selzième Partie du Château de Pulciano, &c. Dans le XIIIe. Siècle les. Princes d'Efte acheterent petit à petit la grande & noble Terre de Lendenara. de plus de 20 Catanées, c'est à dire Capitaines (a), chacun desquels en pofedoit une partie, On trouvera d'autres exemples pareils dans cet Ouvrage. .; es qu'il faut exactement observer, pour comprendre ensuite par quele raison, en lifant les ancienes Chartes, on trouve quelquefois une même chose au pouvoir de diférences Persones. Ce ne devoit pas être certainement un médiocre embaras, lorsque, par la distraction de ces Potetions, c'est à dire par la vente qu'on en faisoit à d'autres, ou par la Donation, qu'on en faifoit aux Eglifes, il se trouvoit qu'un même Chateau avoit diferens Seigneurs, dont les Parts étoient inégales, & qui ne s'apartenoiens en rien les uns & les autres; come des Evêques, des Chapitres, des Abbés, des Marquis, des Comtes, & d'autres Séculiers. Mais, avec le tems, les Egliles avoient coutume d'aquérir le refte pas Donation pieuse, ou par quelque autre Titre. C'est ausse ce que les aueres Conleigneurs avoient soin de faire en d'autres manières. Après avoir dit coment notre Marquis Obizzon rendit à la Mais fon son ancien éclat, Muratori ajouts p. 355: Il est à propos de rapeller ici que c'étoit un Usage, & même une Loi de la Nation Lombarde, que tous les Fils succèdéssent ensemble, par égales Parts dans la Seigneurie des Biens Allodiaux & des Firfs de leur Père; lefquels Fiefs, pour cette raison, sont apel-les Fiefs Lambards, par les Jutisconsultes, à la diférence des autres Fiefs, auxquels l'Aine seul succède, parcequ'ils sont règlés par la Loi des Francs. Les Princes d'Este suivoient les Lois Lombardes; & par conséquent, aucant de Fils, autant de Familles & de Branches, qui se formoient très souvent. Cha-

( a ) Grands Walvaffeurs , on Gentils Saints-Sergius-& Bacchus, & fils I homes de Maisons de Haute Noblesse.

d'un an, 10 mois, & 6 jours.

Cet Auteur continue. Ce fut Innocent IV, Ge-nois de Nation, Noble d'origine: mais plus noble par sa vie; illustre par sa feience, & dout de l'hontseté des mœurs. Pour achever de caractériser, en passant, ce Pontife, que ses actions feront asses conoître, il sufira d'ajouter ici, que le Cardinal Sinibald de Fiesque sur des Amis de Frédéric II, & que le Pape Innocent IV en fut le plus

cruel Ennemi. L'Auteur en raconte ginfi la mort. Après avoir langui quelques jours, le Souverain Pontife, prémuni des Sacremens Eccléfiastiques, reçut avec devotion & effufion de larmes , la Pénitence , l'Eucharistie, & la Sainte-Onction des mains du Setgneur Renaud, Breque d'Oftie, qui, par l'ordre de Dieu, fut son succesfeur au Pontificat ; & , le jour de la fête de S. Ambroise vers le foir, sortant de la prison de la chair, il partit pour la Céleste Patrie. Les Frères Mineurs, les Frères Prêcheurs, d'autres Religieux en très grand nombre, & les Clercs Séculiers passèrent la nuit autour de son Corps à prier & à chanter les louanges de Dieu; &, le lendemain matin, les Seigneurs Cardinaux, & pareillement sous les Prelats, acompagnés d'un grand cortège de Clerge & de Peuple, le portèrent, avec révérence & honeur, pénètrés de trif-seffe & répandant beaucoup de larmes , à la grande Eglise où lui-même avoit choifi sa sépulture. Il y repose dans un magnifique & célèbre Tombeau, où ceux qui font ataqués de grandes maladies & de diférences infirmités, en

#### PRINCES contemporains.

puisque Perreras, qui nous indique coujours ses Guides, affure le contraire, je ne doute point que les Critiques, & les Persones sensées ne donent la préférence à celui-ci, done le fentiment d'ailleurs se trouve conforme avec la conduite, que le Roi D. Jayme tint par la suite à l'égard de D. Thibaut I, & de D. Thibaut II, Rois de Navarre. Ces observations m'ont paru nécessaires pour l'exactitude de l'Histoire, & pour rendre à la mémoire de D. Jayme la justice, qui lut est due & que d'autres lui refusent avec si peu de raison. J'ajoure que je les crois très necessaires, pour faire voir, ainsi que d'autres traits épars dans cet Ouvrage, le peu de fond, que l'on doit faire fur les Hiftotres écrites par des Jéfuites.

Les Etats de Navarre, libres à l'égard du Roi d'Aragon , envoièrent Pidre-Ramirez de Pédrola, Evêque de Pampelune, & d'autres Seigneurs au Comte Thibeut, qui se rendit promtement en Navarre, & fut courone dans la Cathédrale de Pampelune le 8 de Mai, c'est-à-dire le 32e, jour après la mort du Roi, son oncle. Le Pape Gregoire IX, qui craignoit que le nouveau Roi de Navarre n'eut des démélés avec le Roi d'Aragon, ecrivit à l'Evêque de Calahorra d'exhorter ces 2 Princes, en cas de contestation, de recourir plustor à la voie de la Justice, qu'à celle des Ar-

Ce meme Pape preffant, en 1235, les Princes Chre tiens de doner du secours à la Terre-Sainte, Thibaut I prit la Croix; & Gregoire, qu'il inftruifie de son dessein, écrivit, l'année suivante, à notre

#### SAVANS & ILLUSTRES.

ou en partie à la Ligne des Marquis d'Efte. Je dois trouvé, dans les Archives de la Cathédrale de Sarzane, coment quelques-uns de ces Chateaux font fortis de la Maison d'Este. On y lit qu'en 1202, les Marquis Albert, Guillau-me, & Conrad Malaspina, fe trouvant au Monastère de Saint-Capraisde l'Aulla, promètent de vendre, ou de louer, suivant le Lande de Truffa & d'Ubaid, à Guillaumea Eveque de Luni, la moitie des Terres, qu'ils a-voient aquifes des Marquis d'Este, c'est-à-dire des Chateaux de Vezzano, Carpena, Vesigna, Folo, Valerano, Bevelino, Pol-verara, Rivalta, Mandrognano, & Ponzano, Depuis, les Marquis dondrens effectivement à Bail Féodal à l'Evêque de Luni, quelques-unes de ces Terres. En voici le Contrat tout en-tier, tel qu'il se lit dans le Mst. Pallavicino des Archives de la Cathédrate de Sarzane.

Muratori raporte enfuite ce Contrat composé de 2 Ades de l'an 1202. L'un est du jour de Vendredi veille des Colendes deJuin, c'est-à dire du 31 de Mai. C'est une nouvele pro-metse faite par les 3 Marquis à Waultier , Eveque de Luni, de lui vendre, ou doner à Bail les Biess cideffus, lesquels y sont énoncés, sous peine de 100 Marcs d'argent. L'autre Affe eft le Contrat même, lequel est du Mardi 4 de Juin. Le Marquis Albert y dit: A vous Seigneur Waultier, venérable Eveque de Luni, acceptant au nom de votre Eveche, Je Albert, Marquis Malaspina, pour moi & pour mes neveux Guillaume & Conrad & en leur nom 3 done, loue, cede & livre sont délivrés, par l'opéra- ! Roi S. Louis, pour le de- | en Emphichéose perpécuèle EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERICII, Roides Romains,

de Transmond, ou Thrasimond, Comte de Ségni, lui succède, sous le nom d'Innocent III. Ses actions le caractériseront si bien, qu'il est inutile de comencer ici par le faire conoître. Habile à profiter des circonstances, il saisit celle de la Vacance de l'Empire, pour doner lui seul au Préset de Rome l'Investiture de sa Charge. Nous avons vu que, depuis plus d'un siècle, ce premier Oficier du Gouvernement autonomique de Rome dépendoit en même tems de l'Empereur & du Pape; qu'il recevoit l'Investiture du premier; & qu'il prêtoit ferment à tous les deux. Les armes & les intrigues d'Innocent dépouillent Marquard de la Marche d'Ancone, & CONRAD Mouche-en-cervelle, du Duché de Spolète. Il fait une Ligue contre l'Empire avec les principales Villes de Toscane, qui toutes aspiroient à jouir de la même liberté. que les Villes de Lombardie. Il essaie de faire rentrer le Comté de Bertinoro, l'Exarchat de Ravenne, & les Terres du Comte Cavalcaconté sous sa puissance: mais l'Archevêque de Ravenne l'en empêche, en oposant à ses prétentions les Investitures, que ses prédècesseurs, ou son Eglise en avoient eues des Empereurs. Il tente aussi de s'emparer de toute la succession de la Comtesse MATHILDE: mais la chose n'êtoit pas aisée. Il en recouvre seulement quelques petites portions. Ce qu'il fait de mieux, c'est de se remètre en possession de la plus grande partie des Etats des l'Eglise, envahie par le dernier Empereur, & par quelques Nobles; de prendre une exacte conoissance de l'état de ses revenus; & de mètre, dans l'Administration des Finances, un l

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

cun d'eux avoit sa Part dans le Domaine du même Allœud, ou Fief; ou bien ils faisoient diverses Parties de toute la Matse des Fiets; & presque tous ces mêmes Fils se marioient. Cète coutume étoit utile à maintenir & perpétuer les Maisons: mais elle étoit un obstacle à ce que les Décendans conservassent la splendeur & la puissance dee Ascendans. C'est en effet pourquoi, dans le XII<sup>e</sup>. Siècle, la Maison d'Este ne paroît pas, dans l'Histoire & dans les Chartes, avec tout l'éclat, dont elle avoit joui dans le Siècle précèdent. Pour la même raison, c'est à dire par la multiplicité des Branches & des Rameaux, la gloire & la puissance des Malaspina & des Pallaviscino se sont afoiblies avec le tems.

En 1189, le Lundi, qui fut le V fortant le mois de Mars, c'est-à-dire le 27, Godefroi, Patriarche d'Aquilée assisté des Evêques, Gérard de Padone, Pistor de Vicenze, & Gérard de Belluno; de Vitalien, Archidiaere de Padoue; des Prêtres, Inrigazio, Ubertin de Marofica, & Zanbono, Chanoines de Padoue; des Archiprêtres, Henri d'Este & Baudouin de San-Fidenzio; des Prêtres, c'est à dire Curés, Jean de Barbarano, & Gandulf de Montagnana, & de beaucoup d'autres Prêtres & Cleres, nt, en présence du Marquis Obizzon, la dédicace de l'Eglise de Sainte-Marie des-Prisons. Il précha le Peuple en Latin, & son Sermon fut repete, par l'Evéque de Padoue, en Langage vulgaire. Après la Cérémonie, le Patriarche nt présent à cete Eglise de 10 Livres Monoie de Venise, sa vie durant. L'E-vêque de Padoue sui fit une Donation irrévocable & perpétuèle de toute la Dime des Novales de Baone, tant présentes, qu'à venir, obligeant pour toujours les Ministeriaux de ce lieu, c'està-dire les Serfs de la Glèbe, d'obéir à cete Eglife. L'Eveque de Vicenze lui fit une pareille donation de 50 livres d'Huile, ou d'autant d'Olives qu'il faudroit pour en tirer cète quantité. L'Evêque de Belluno dona, sa vie durant, 2 Fromages, tels qu'ils sissent la charge d'une Bete de fomme. Le Marquis Od'un Manse, lui laissant la liberte de le choifir dans l'endroit qu'elle croiroit le plus convenable & le plus utile; & de plus, il lui dona pour toujours, conjointement avec la Comune d'Este, un droit de pacage & quelque autre droit dans la dépendance d'Este, de

tion de la Divine Clémence; &, tous ceux qui vont, avec un cœur pur, implorer là son secours, obsidnent l'effet salutaire de leur demande.

Je pense qu'apres avoir lu, dans le IIIe. Vol. de magnifiques Miracles de Gregoire VII, on s'atendoit que celui qui mit la dernière main à l'œuvre d'iniquité, poussée si loin par ce Pape, & porta le detnier coup à la puis fance des Empereurs, ne manqueroit pas d'être aufsi préconisé come un Saint à Miracles.

L'Historien ajoute enfuite: Le Seigneur Pape Innocent IV mourut à Naple dans le Palais, que le Seigneur Pierre des Vignes, avoit precedemment possedé, ... Ecrit par celui qui fue no: seulement depuis le comencement de l'Apostolat de ce Pontife: mais aussi des le tems de son Cardinalat, continuèlement auprès de lui come son Chapelain & fon Confesseur, & demeura familierement avec lui jufqu'à son décès; lequel, pour ne pas ennuïer les Ledeurs, a, d'un stile simple, écrit ee peu de choses de beaucoup qu'il a vues.

Il n'en a que trop écrit pour nous aprendre, que la partialité la plus outrée a conduit sa plume. On verra dans plufieurs endroits de ce Volume des preuves de sa mauvaise foi. Cet Auteur, qu'avec Muratori je nome presque partout Pierre de Curbio, est à la tête de son Ouvrage, dans le T. III, Part. I des Histor, d'Ital., nomé Frere Nicolas de Curbio de l'Ordre des Mineurs, depuis Evêque d'-Affise. Rien ne m'aprenant pourquoi Murotori lui done le nom de Pierre; j'avertis ici que par tout, où je die Pierre de Curpio, l'on doit lire Nice- la désunion des Chefs, fut | vous fais faire cet Acte, &

PRINCES contemporains.

tourner de faire la guerre à Thibaut, dans ses Etats de France; ce que ce Prince craignoit, parcequ'il avoit doné des sujets de mécontement à ce Roi, son Souverain. S. Louis s'abstint de la guerre projetée, en considération de ce que Thibaut se preparoit à partir avec les autres Croifés. Ce Prince, craignant qu'en son ab sence le Roi de Castille & le Roi d'Aragon n'envahissent ion Roisume, n'osoit s'en éloigner pour aler en France achever de se mètre en êtat de pasfer dans le Levant. En 1238, S. Ferdinand, Roi de Castille, envoia l'Archeveque de Tolede l'affurer qu'il n'avoit rien à craindre de sa part. Aiant reçu fans donte de femblables affurances de Jáque I, Roi d'Aragon, il se hata de se rendre en France, où les Princes & Seigneurs Croifés lui deférèrent l'honeur du Comandement général.

Baudouin II, Empereur Latin de Constantinople, aiant peine à se maintenir sur son Trone, sollicira le Pape & les Princes Chretiens d'Occident de lui doner du secours. Honorius III écrivit à tous les Croisés pour les engager à passer à Constantinople: mais les Seigneurs François, tenus par leur vœu d'aler au secours du Roïaume de Jérusalem, refuserent de se prêter aux nouveles vues du Pape. Ils s'embarquerent, en 1239, aiant le Roi de Navarre à leur tête, les uns à Aiguesmories, les autres à Marseille. Arivés heureusement à Prolémaide, ils y arendirent le reste des Troupes, qui venoient par terre, & dont il perit les 2 tiers dans la route, come il avoit coûtume d'ariver. Cète Croifade, par

SAVANS & ILLUSTRES.

la mouié par indivis (pro indiviso) de tout ce que, de quelque manière que ce foit, nous avons aquis, où l'on dit que nous avons aquis des Marquis d'Este dans tout le fond (Podere), que tiènent les Seigneurs de Verzano, ou autre persone pour eux, ou à l'osafion d'eux, & de coue ce que lesdits Marquis d'Este, ou d'autres persones pour eux, avoient autrefois, ou devoient avoir dans ces Terres, qui sont nomées ci-dessous, & dans toutes leurs Courts & Diftricts. Car ce que je vous loue, livre, & cede, eft la moitié par indivis du Chareau de Carpena, & de sa Coure & District, & la moitié par indivis d'un Quare (pnius Quarterii) du Chateau de Vesigna, de Fo-lo, de Valerano, de Bevelino, de Polverara, de Rivalta, de Mandrognano, & de Ponzano, & de toutes les Courts & Districts defdies Chareaux .... ..... En outre, je vous assigne & livre la moitié par indivis de ce Quart (illius Quarterii), que nous avons pour notre Patrimoine dans tous lefdits (Lieux), à Vesigna, à Ponzano, & dans leurs Courts & Diffricts, fous cète condition (tali pacto) que, si nous ne pouvions pas, ou nous, ou nos Héritiers raisonablement défen-

des Marquis d'Este, au

sujet des choses que je vous

loue, & pour lesquèles je

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERIC II, Roi des Romains.

ordre qui lui manquoit.

Les Siciliens, délivrés par une mort imprévue d'un Roi, qui leur êtoit odieux, déchargent toute leur fureur sur les Allemans restés dans l'Ile; & l'Impératrice-Reine Confzance, se prêtant au juste ressenment de ses Sujets, ordone à toutes les Troupes étrangères de fortir du Roïaume. Aiant ensuite découvert que Marquard nouoit de sourdes intrigues, elle le déclare Ennemi de l'Etat, en enjoignant à ses Sujets de lui courir sus. Elle envoie ensuite des Ambassadeurs demander au Pape l'Investiture des Etats en deça du Phare. Innocent ne l'a veut acorder qu'en restraignant la Légation perpétuèle acordée par Urbain II au Grand-Comte Roger & à ses Successeurs, & confirmée par trois autres Papes, & qu'en forçant la Reine à recevoir un Légat en Sicile. Mais Octavien, Evêque-Cardinal d'Ostie, Légat chargé d'investir le jeune Roi, n'arive en Sicile qu'après la mort de Constance, décédée le 27 de Novembre, aiant charge par son testament les Archevêques de Palerme, de Montréal, & de Capoue de l'éducation de son Fils, dont, en Princesse très habile, elle laissoit la tutèle au Pape, auquel elle affignoit tous les ans 30 mille Tarins d'or, en ordonant de plus qu'on le remboursat de tout ce qu'il dépenseroit pour la défense du Roïaume de Sicile. Avant la mort de cète Princesse, le Pape l'avoit engagée à s'emploier pour faire remètre en liberté la Reine Sibille & ses trois Filles, détenues prisonières en Allemagne. Cète Reine, par l'ordre, ou par la connivence du Duc Philippe, Régent du

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Garzolo, & de Vighizzolo. Enfin Odon & Lambers de Ménégelve, par donation irrévocable, donèrent en Propre perpetuel, à cète même Eglife, une Pièce de terre labourable pres de Garzolo. C'est ce qu'on aprend d'un Alle, tire d'un ancien Registre Mst. de ce Monassère, lequel étoit, en 1717, à Venisse entre les mains des Nobles Véni-

tiens du nom de Carminati.

Après cète année, il ariva quelque disgrace au Marquis Obiggon, puisqu'en 1191, il recourut au Tribunal de l'Empereur Henri V, duquel il obtint, le 13 de Fevrier, un Diplôme, qui le reme-toit en possession de Rovigo & de son Comté, & de tous les Honeurs & Jurisdictions apartenantes à Rovigo & à son Comte, de la Douane de l'Eau de l'Adige & de la Terre (aparemment des Rivages); voulant, dit l'Empereur, qu'il ait désormais & possède sans trou-ble, tout ce que le Marquis & toute sa Maison avoient & tenoient pour l'Em-pire, avant qu'Azzolin eut été pris par les Véronois. Muratori fait observet qu'il paroît par ce Diplôme que les Véronois, vers ce tems-là, durent enlever à la Maison d'Este le Polésin de Rovigo. C'est ce dont on ne trouvé aucune trace dans les Historiens du tems. Mais Rolandino & d'autres parlent d'une guerre, que les Véronois, unis aux Vicentins, firent aux Padouans un peu plus tard; & j'en parle dans mon Texte aux années 1197 & 1198; & dans cète guerre le Marquis d'Este secourut les Padouans ses Alies. Il se peut qu'elle eût comencé plustôt que ces Historiens ne disent; &, come les Etats des Marquis d'Este étoient plaices entre ces 3 Villes, & qu'Obigon étoit Alié des Padouans, il est probable qu'au comencement de la querèle des Padouans & des Vicentins, les Véronois, Alies de ces derniers, s'emparerent du Polésin de Rovigo, qui so trouvoit à leur bienseance, & les mètoit sans doute plus à portée de se-courir les Vicentins. On aprend de l'Hisqu'en 1188 le Domaine de la République de Vérone confinoit avec le Polisin de Rovigo; & qu'elle possédoit dans ces cantons plusieurs Chateaux, entre autres celui de Frotta, qui lui fut enleve par Salinguerra de Ferrare, & qu'elle recouvra dans cète même année, ou plustor en 1191. Au reste Rollaume de Germanie, sort de pri- l'Agolin, no nie dans le Diplome d'Het-

les de Curbio.

Pour achever de mêtre les Lecteurs en état de juger du mérite & du caje terminerai cet Art cle par traduire, aussi lirre-ratement qu'il sera possible, ce qu'il dir de l'Empereur Frédéric H, en raportant sa mort, au N. XIX. Il met en titre : De l'a très méchante mort de Frédéric, & continue: A la fin Dieu, regardant du haut de fon faint Trone, & voiant la Barque de S. Pierre, presque briste par les écueils semés dans les flots, & par diverses persé-cutions & adversités, retira du monde, le jour de Ste. Luce (13 de Décembre) l'on du Seigneur MCCL, l'an VIII du Pontificat du Pape Innocent IV, le Tiran Frédéric, ce fils de perdicion & de more, de qui j'ai tant parlé, lequel, dans la Pouille au Château de Piorentino, malade d'une afreuse dissenterie, gringant les dents, écumant, se déchirant lui - meme , rugiffant, jetant des cris immenses, expira miserablement, excomunié & dépofe. Il finit par cete mort ft dure, par cète cruèle mort, pour qu'elle déposat contre sa très méchante vie. Car la mort des Pécheurs est ties méchante, & leur fin eft leur ruine. Il vécut dans l'Empire XXXVIII ans; il en demeura XII dans l'Excomunication; & survieut IV à la Deposition. Ce Tiran-afligee de bien des manières les Monaftères der Moines, & les Maisons des Hospitaliers, des Templiers, & des autres Religieux. Il ne tenoit point la Poi Catholique. Il favorisois les Heretiques publiquement. Il sit mourir, par une ex-trême implété, pour outra-

PRINCES contemporains.

aussi malheureuse, que beaucoup d'autres. Le Roi de Navarre & ceux des Seigneurs François qui n'y perirent pas, ou qui n'y furent pas faits prisoniers par les Sarafins, s'embar querent, le 18 de Sep-tembre 1240, au Port d'Acre, ou Prolemaide, pour revenir en France.

Le Roi Thibaut 1, écant dans son Rolaume, en 1243, maria fa tille Agnes avec Alvar Perer d'. Azagra, fils de Pedre-Fernandez d'Azagra, Seigneur

d'Albaracin. En 1247, Thibaut s'empara du Château de Saint-Eciène, & le fit fortifier pour la sureré de la frontière du Roiaume de ce coté-là. Pèdre, Evêque de Pampelune, le réclama come apartenant à son Eglise; &, le Roi ne se pres fant pas de faire droit fur sa réclamation, il l'excomunia pour avoir violé, disoit-il, les Immunités Ec. elefiastiques. Thibaut apel la de la Procedure precipitée de l'Eveque au Pape. L'Afaire s'acomoda, l'année suivante; & l'Evêque leva Pexcomunication: mais bientor après, Thibaut, par je ne sais quel caprice, ne se crosant pas bien absous par l'Eveque de Pampelune, fit le voiage, non de Rome, come die Ferreras d'après le P. Moret: mais de Lion, où le Pape Innocent IV refidoit alors, pour lui demander une absolution générale. Il se peut qu'ensuite il ait êté visiter les Tombeaux des Apôtres à Rome

Il mourut le 8 de Juillet 1253, après avoir mis la Reine Marguerite de Rourbon, sa Femme, & Thibaut, son fils, qui de-voit lui succèder, sous la protection de Jaquel, Roi d'Aragon.

SAVANS & ILLUSTR ES.

que vous voulussiés les remètre & relacher, à nous, ou à nos Heritiers, nous soions tenus alors de vous doner & louer tout autant de noire Patrimoine dans chacun desdies Chateaux, & dans loutes leurs Coures, & nomiment à Vefigna & à Ponzano, & dans leurs Courts & Districts (c'est à dire) ces Quarts (illa Quarteria), que nous y avons pour notre Patrimoine, & de vous y faire faire un Acte avec toutes les conditions, avec lesquèles je vous fais en perfone (præfentialiter) faire celui-ci, au sujet de tout ce que je vous livre & loue. De plus, je promets pour moi, & pour mesdies Ne-veux, & pour nos Heri-tiers de tenir (attendere), & d'observer toujours tout ce que Truffa & Hubald, nous ont preserit, & ont jugé à propos, ou ce qu'ils nous preseriront & jugeront à propos, suivant le contenu de leur Laude écrit de la main du Notaire Conforti, & de ne revenir contre en rien, renongant spécialement à cète coucume, par laquèle peutêtre nous pourions revenir contre, en disant que les Comtes, ou Marquis ne doivent pas ainsi morceler (distrahere) leurs Biens en les alienant. liem, en confessant que, tant moi, que mesdits Neveux, somes Majeurs d'age, je confesse avoir, semblablement avec eux, reçu de vous pour cète location, CLV livres de bons Impériaux.Renonçant à Pexception d'argent non comté, ou non paié, enforte que nous ne puissions pas quelque jour dire que nous avons été trompés au delà de la moitié du juste prix de la location (Penfionis), puisque, pour mot & mesdies Heritiers, & réques, des Frères Mineres, & des Ciercs Sénione Rot de Navarre, & mes & de celles de nos Par



culiers. Il forçoit auffi d'autres Prêtres à faire serment d'obeir à ses ordres: & leur faisoit célèbrer les Divins Ofices, en présence des Excomuniés & des Interdits. Il détruisit Benevent, & plufieurs Bourgs & Chareaux de l'Eglife, en les rasant jusqu'aux fondemens. Il fit abatre ensièrement la Grande-Eglise d'Amélie, & batir en La place une Forrereffe. A Calseborgo dans la Pouille, il fit détruire un Autel con-Sacré au Seigneur, & conftruire au même lieu des Latrines. Dans plufteurs autres endroits du Rojaume de Pouille, il fit élever pour ses Concubines (a) des Maisons, où il y a. voit eu des Eglises dédiées à Dieu. Ne fe contentant pas de jeunes Femmes & de jeunes Filles, il étoit entiché, come un Scélérat, d'un Vice, qu'il est honteux d'imaginer, plus hon-teux de nomer, & très honteux de pratiquer. Il faisoit gloire ouvertement de son péché, come Sodome; & ne le cachoit nullement. Est-il à propos d'achever de passer en revue chacune de ses très détestables actions? Il fut pourvu d'une méchanceté consommée.

### (a) Meretricularum.

à celui de Roi de France. Louis VII, dit Hutin, fut le successeur de sa Mere au Rosaume de Navarre: mais n'aiant laisse qu'une Fille qui se nomoit Jeane, come son Aieule, le Roiaume de Navarre ne put pas alors être réuni à la Courone de France, quoique Philippe le Long & Charle le Bel', successeurs, l'un après l'autre, de leur frère Louis Hutin, eussent gardé ce Roiaume au préjudice de seur Nièce. Philippe de Valois, devenu Roi de France, en 1328, de lui rendit; ce qui le fit patfer dans la Branche de France-Evreux, parceque Jeane avoit épouse Philippe, Comte d'E preux, fils de Louis, lequel étoit fils de Philippe le Hardi.

C'est à Jeanne, Reine de Navarre, Femme de Philippe le Bel, que l'Univer-

V come Comte de Champagne, succède à son Père, en Juillet 1253; & meurt, en 1270, à Trapant en Sicile, revenant de Tunis, où notre Roi S. Louis, dont il avo.t épouse la fille Isabelle, êtoit mort le 25 d'Aout de cete même année.

Le règne de ce Prince apartient pour trop peu de tems à cète Epoque, pour que j'entre dans aucun détail. Il me sufira de dire ici que Thibaut II eur pour successeur dans son Roiaume & ses autres Etats fon frère Henri, qu'il avoit laisse Régent de Navarre, en partant avec S. Louis. Ce dernier mourut, étoufé par la graisse le 22 de Juillet 1274, ne laissant qu'une Fille de Jeanne d'Artois, sa fem-me, fille de Robert de France, Comte d'Artois, frère de S. Louis. Cète Fille, qui s'apelloit Jeanne, come sa Mère, n'ê-toit agée que de 3 ans. Elle fur marice, en 1284, avec dispense, à son coufin issu de germain Philippe, fils aîne de notre Roi Philippe le Hardi, & petitfils de S. Louis. Ce Philippe, qui fut notre Roi Philippe IV, dit Le Bel, joignit à cause d'elle le titre de Roi de Navarre

## PRINCES contemporains. | SAVANS & ILLUSTRES.

rens, je done, cède & ofre irrevocablement ces choses à vous acceptant su nom de votre Eveché, pour les avoir a perpetuité, & quite, vous & vos Successeurs, de leur paiement, ensorte que vous ne deviés, en aueun tems, rien à paier, & nous & nos Héritiers rien demander..... & ce que ces choses peuvent valoir de plus que ledit prix, je vous le cède pour votre Eveché & en fon nom par donation pure & fimple.

On voit par cet Afte; 1º. Que les Seigneurs de Venano, lesquels étoient de la Famille noble des Bianchi (des Le Blanc) avoient autrefois êté Vasfaux ou Feudataires de la Maison d'Este pour les Chareaux même nomes dans cet Affe: 2º. Que les Marquis d'Este avoient eu d'autres Vassaux dans ces Quartiers: 3°. Que les Marquis Malaspina, dans les siècles précèdens, avoient joui du Quare de quelques Terres, & qu'ils en jouissoient encore titre de Patrimoine; ce qui prouve de plus en plus le partage ancienement fait entre les 4 Fils du Marquis Othert I: 40. Que la Maison d'Este avoit possèdé dans la Lunigiane

plusieurs Châteaux, outre ceux qui sont mentionés dans le Privilège done par l'Empereur Henri III, en 1077, sux Marquis Hugue & Foulque, fils du Marquis Albert-Azzon II. Il paroit encore par le même Ade que l'Aquisition, ou Achat, que les Marquis Malaspina disent avoir fait des Marquis d'Este, soufroit des dificultés, puisqu'ils craignoient qu'on n'eprouvat de leur part quelque oposition. En effet, les Bianchi, Seigneurs de Vezzano, qui, depuis si songtems, recevoient des Marquis d'Este l'Investiture de leurs Châteaux, refusèrent de se soumetre à Parangement fait entre l'Evêque de Luni & les Marquis Malaspina; ce qui fut cause qu'il v eut, le mardi 13 de Mai de l'année suivante 1203,un Laude, ou Jugament rendu par fice de Paris doit le Collège de Navarre. des Arbitres choisis des 2 parts, lequel

OH-

EVENEMENS durant la ! VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE. Roi des Romains.

Souabe des Trônes de Germanie & des Romains, & de l'Empire; &, pour cet effer, vers la fin de l'année précèdente, quelques Princes d'Allemagne, ameutés par l'Archevêque de Cologne, Adolphe d'Altenau, gagné par Innocent, avoient élu Roi de Germanie & des Romains Berthold, Duc de Zeringhen, Ennemi personel du Duc Philippe, & sorti d'une Maison toujours Ennenie de celle du Souabe. Le choix répondoit mal aux intentions du Pape. Berthold, aiant accepté la Courone, ne tarde pas à l'abdiquer, moïènant 11 mille marcs d'argent, qu'il recoit de Philippe. Celui-ci profite de l'ocasion pour faire entendre aux Princes les plus atachés à sa Maison, « Qu'on devoit s'atendre à » voir la Cour de Rome abuser plus d'une fois de la jeunelle de 3) Frédéric II, pour troubler conti-» nuèlement, come elle venoit de so faire, l'Allemagne & l'Italie, » par des élections illégirimes & » furtives; & que le seul moïen de parer à cet inconvénient êtoit » de l'élire Roi lui-même ». Les Archevêques de Trèves & de Magdebourg, & les Ducs de Saxe, de Bavière, & de Bohème aplaudissent à sa proposition; &, s'assemblant à Mulhausen avec un grand nombre d'Evêques, de Comtes & d'autres Seigneurs, ils l'élisent Roi de Germanie & des Romains; le conduisent à Aix-la-Chapelle; & le font sacrer par l'Archevêque de Tarentaise, en l'absence des Archevêques de Cologne & de Maieninformé par Phice. Innocent, lippe lui-même, désaprouve tout ce qui s'êtoit fait; &, par son ordre, l'Archevêque de Cologne renoue ses intrigues, rendues plus efficates l'à la Sainte Eglise. Et non seulement,

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

le Noir. Le D. Henri Le Mard. Arron V. le Superbe. Le D. Henri Le Marq. le Lion. Azzon VI.

L'Empereur Otton IV.

Le Diplôme d'Henri V, qui m'ocasione ces diferentes observations, n'est pas la seule grace qu'Obiggon obtint de ce Prince- On voit par une Charte, qui se trouve dans les Archives du Chapitre de Padoue, laquèle est du Dinianche 28 d'Avril de la même année 1191, qu'Henri V avoit renvoie les Apellations de la Marche de Vérone au Marquis Obitton. Dans la fameuse Paix de Constance, en 1183, Frédérie I, acordant aux Villes confédérées de Lombardie la liberté, qu'elles avoient usur-pée, réserva le Droit d'Apel à son Tribunal. Dans les Ades de cète Paix, cet Empereur dit: Dans les Caules d'Apel, si la somme excède vinge &-cinq Livres Impériales, que l'Apel se sasse & nous; de manière cependant qu'on ne foit pas obligé d'aler en Allemagne : mais nous aurons un Comissaire à nous (proprium Nuncium) dans la Ville, ou dans l'Evêché, lequel conoltra de l'Apel, &c. Cète Comission donoit une grande autorité, principalement quand elle s'étendoit sur toute une Marche, dont elle étoit le Tribunal Souverain. C'est ce qu'Obizzon obtint d'Henri V, s'il ne l'avoit pas obtenu deja de Fridirie I. Son petitils Aron VI fut de même le Juge Souverain des Apellations de la même Marche.

Muratori finit son Chap. 26, p. 359, en difant : Je terminerai le présent Charitre par dire que Ricobald, Historien Ferrarois, qui vivoit en 1290, dans fon H stoire Larine des Empereurs, traduite en Italien par le célèbre Comte Mathieu - Marie Boiardo (Auteur de l'Orlando inamorato), ... en racontant la Vie d'Henri IV (III), dit que les premiers Capitaines de Mashilde (la Grande-Comtesse d'Italie) furent Weif, Due d'Autriche (d'Austria), & Berchold, Marquis d'Efte, & Rodolfe, &c. Et ces Marquis furent depuis ruines par l'Empereur, à l'exception de Berthold, quis par les convencions de la Paix, faite à Canoffa, demeura sujet, avec ses Elati,

ROIS D'ARAGON. PETRONILLE, & RAIMOND, son Mari, qui ne porta que la tiere de Comte, ou de Prince.

Pétronille, fille de Ramire II & d'Agnès d'Aquitaine, n'aiant pas encore a ans, est, come on l'a vu dans le IIIe. Vol., en consequence de l'abdication de son Père, reconue, le 11 d'Août
1137, Reine future par les Etats-Généraux d'Aragon, & hancée par son Père
à Raimond V, Comte de Barcelone,
chargé de gouverner le Roïaume sous
le titre de Comte, ou de Prince d'Aragon, & déclaré son successeur en cas
on'elle mourir avant l'âge pubile. qu'elle mourut avant l'age nubile. Pégronille aiant 14 ans, en 1151, épouse le Comte Raimond. Elle reste veuve le 15 d'Août 1162; déclare bientot après Alfonse, son fils aîne, Roi d'Aragon; meurt à Barcelone, le 18 d'Octobre 1172; & son corps est inhumé, come l'on croit, dans l'Eglise Cathédrale de cète Ville.

Il ne paroît pas qu'elle se soit jamais beaucoup mêlé du Gouvernement de ses Etats. Il se peut qu'elle eût hérité de l'incapacité de son Père. Cet Article est donc tout entier pour son Mari, come Comte d'Aragon & come Comte de Barcelone.

Il hérita du Comté de Barcelone, au

mois de Juillet 1131, après la mort du Comte Raimond IV, son père.

En 1134, il se rendit Vassal d'Alsonse VIII, Roi de Léon & de Castille, lequel avoit épousé sa sœur Bérengère en 1128. La même année 1134, le Comté de Cerdagne étant refté vacant par la mort de son dernier possesseur; il se présenta plusieurs Prétendans à la succession; & Raimond sur du nombre. Des Arbitres, només du consentement de tous les Intéresses, jugérent que le droit de Raimond étoit le mieux fonde. Par ce Jugement, le Comté de Cerdagne paffa dans la Maison des Comtes de Barcelone.

Il paroît qu'en 1139 Garcie VI, Roi de Navarre, déclara la guerre au Comte Raimond, & qu'il prit les Chateaux de Sos & de Picillas: mais on n'a rien de bien positif là-dessus. Ce qu'il y a de certain, c'est que, cête même année, le Comre Raimond sit une Lique ofensive avec Alfonse VIII, son beaufrère, pour faire ensemble la conquete du Rosaume de Navarre, dont ils aretèrent même le partage entre eux. Il

SAVANS & ILLUSTRES.

obligea les Seigneurs de Vezzano de se reconoître Vassaux de l'Evêque de Luni & des Marquis Malaspina, & de leur rendre tous les devoirs que la qualité de Vassal exige; & qui, d'autre part, obligea l'Evêque & les Marquis à s'aquiter envers les Seigneurs de Vergano de tout ce que les Sugerains dolvent à leurs Vaffaux.

Disons quelque chose de plus positif, dit Muratori, p. 253, en començant le Chap. 26, des 3 autres Branches, qui probablement font, come celle d'Este, décendues du Marquis Oroert I, savoir les Branches Malaspina & ( Pelavicina depuis) Pallavicina, & celle du Marquis Guillaume le François.

Persone ne peut douter avec fondement que du Marquis Malaspina, nome dans l'Affe de la Paix de Lucque de l'an 1114, ne décende la Maison Malaspina, qui fit, durant plusieurs siècles, une si grande sigure en stalie, & qui possède encore une grande quan-tite de Fiess dans la Lunigiane,, & dans d'autres Provinces, lesquels ne relèvent tous que du Saint Empire Ramain. Une foule d'Ecrivains affurent que son nom lui vient de ce qu'en 898, un Azzon, fils d'Ilduin, Duc de Milan, tua l'Empereur Lambert avec une Epine (Spina). Le mot Malaspina, également Latin & Italien , peut le traduire en François par Mauvaise Epine. Cète prétendue tradition est prise du Corio, & d'autres Historiens Milanois modernes, qui l'ont eux-même tirée dé Landulf l'Ancien, ce grand Conteur de Fables, lequel écrivoit vers 1080, & dans fon 2°. Livre au Chapitre, dont le titre est, Du Siège de Milan par le Roi Lambert, dit que ce Prince s'étant emparé de la Ville, du tems du Duc Ilduin, fit un horrible massacre des Habitans; & qu'aiant quité la Ville, il prit le chemin de Parme, emmenant avec lui, come en exil, le Fils d'Ilduin, lequel s'apelloit Azzon. Landulf ajoute que, 3 ans après, le même Lambert, étant à la chasse, tomba dans un profond sommeil; & qu'en le voiant en cet état, Azzon, fils d'Ildum, encouragé par un Esclave, & se rapellant tous les maux que Lambert avoit faits, tant à lui-même qu'à son Père, résolut, se-couant tout scrupule, de le tuer; & que ne trouvant point d'épée pour l'égorger, il vit près de lui une longue Epine très aigue, & que, l'aiant prise, il le tua come un chien, &c. La mort subite & violente de l'Empereur Lambert, en 893, plaisoit à ces a Princes de regarder la lest certaine : mais le genre en est in-

EVÈNEMENS durant la ! VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Roi des Romains.

par l'argent que RICHARD Cœur de Lion, Roi d'Angleterre, fait répandre dans l'Allemagne; & vient à bout d'assembler à Cologne une Diète composée d'un très petit nombre de Princes & de Seigneurs, dont les sufrages placent sur le Trône OTTON de Wel;-Este, Duc d'Aquitaine, & Comte de Poitiets & d'Ardenne, troisième fils du Duc HENRI le Lion & de MATHILDE d'Angleterre, sœur du Roi Richard; & le mènent bientôt après à Aixla-Chapelle, où l'Archevêque de Cologne le facre & le courone. C'est ainsi qu'Innocent III réussit à calmer ses fraseurs, en réduisant le jeune Frédéric II à n'être en Italie, que Roi de Sicile. Peut-être eut-il ensuite manœuvré pour le dépouiller aussi de ce Roïaume, si la Reine Constance ne l'eût pas, en le nomant Tuteur de ce Prince, engagé, par un motif d'honeur, à l'y maintenir.

Marquard, chassé de la Marche d'Ancone, s'êtoit retiré, l'année précèdente, dans la Pouille; &, dès qu'il avoit apris la mort de Constance, il s'etoit fait une Armée d'Allemans, & de tous ceux qui s'êtoient voulu ranger sous ses drapeaux. Il avoit, en même tems, fait publier de toutes parts que, conformément au dernier testament d'Henri V, il vouloit prendre la tutele du jeune Roi. Cete année, après avoir comis de grandes hostilités dans la Pouille, il feint de s'en repentir; & fait tant, qu'il obtient du Pape la levée des Censures prononcées contre lui: mais quis Obizzon, leur oncle; & recouruil recomence aussitôt ses courses dans la Pouille; emporte d'assaut
se pille des Villes & des Châreaux. reste encore dans un Parchemin des Ar.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

il renonga aux Décrets de l'Empereur, par lesquels il prenoit son titre du Marquifat d'Este: mais il changea la banière (le Insegne) qu'Octon lui avoit ta-vorablement acordee pour lui & pour ses Dêcendans, &c. Il y a là des Ana-chronismes & des choses, qui ne peuvent pas être. On ne trouve ailleurs aucune trace de ce Berthold, Marquis d'Ette. Je pense que Ricobaldo, par une erreur manifeste, a pris Berthold, Duc de Zeringhen, pour un Prince de la Maison d'Eite. Le même Auteur écrit ensuite dans la Vie de Frédéric I, que les Milanois prirent à leur folde pour de l'argent Renaud, Marquis d'Este, que Berthold avoit eu pour successeur. Il raconte ensuite très au long beaucoup de diféren-tes prouesses, faires par ce Prince contre cet Empereur, à Milan, à Brescia, & dans d'autres endroits; & raporte surtout la grande déroute du même Frederic par les Lombards, à la rête defquels se trouvoient principalement Renaud, & Azzon, fils encore très jeune dudit Marquis. Il ajoute que l'Aigle blanche, que Renaud portoit fur fon bouclier, fervit ensuite d'Armes aux Princes d'Este. Les autres Historiens Ferrarois, Copistes de Ricobaldo, n'ont pas fait difficulté d'inférer ces Personages dans l'Histoire & dans la Généalogie de la Maison d'Este. Pour moi, je ne les conois pas. Peut être ce que Ri-cobaldo dit d'un Renaud, sera-t-il aobizzon, qui fleurissoit dans ce tems-la. Le Chapitre 37 comence de cète ma-

nière. En 1193, se reveilla, ou pour mieux dire fe renouvela, contre notre Marquis Obizzon un Proces d'une grande importance pour cete Histoire. En voici l'ocasion. Le Marquis Boniface II, que l'on nomoit aussi Bonifacino, étant mort sans Enfans males; Obizzon & le Marquis Albert, son frère, partagèrent les Fiefs de leur Neveu. Le Marquis Albert mourut enfuite, en 1184, fans posterite male; &, par ce moien Obiz-200 herita de toute la part des Piefs, qu'Albert avoit possèdés. Mais Adelane & Auremplasie, silles de ce dernier & de la Comtesse Marhilde, sa semme, prétendirent que les Fiets devoient paffer aux Femmes; intenièrent procès au Mat-

Navarre come démembrée de l'Aragon, au lieu que c'étoit l'Aragon, que l'on avoit démembré de la Navarre. Je parle des suites de cète Ligue dans

Art. d'Alfonse VIII.

C'étoit l'usage en Aragon & dans le Comté de Barcelone, qu'à la mort des Evêques le Souverain s'emparat de tous leurs Biens. Le Comte Raimond abolit cet usage par une Pragmatique, qu'il fit en présence de tous les Evêques de la Métropole de Tarragone, dans laquele il déclara, « Qu'à l'avenir lui-3) même & ses successeurs, au lieu de 3) s'emparer des Biens des Evêques, 5) qui mourroient, les laisseroient à 3) ceux qui leur succèderoient 1). Il acorda, dans le même tems, diférens Privilèges aux Villes de Tortofe & de Lérida.

Il avoir enlevé, l'année précèdente, aux Maures, cète dernière Ville, Fraga & d'autres Places des environs. Il n'avoit pas êté plustot maître de Lerida, qu'il en avoit fait purifier la grande Mosquee, & fait revenir l'Eveque, qui résidoit alors à Balbastro, aiant réside précèdemment à Rhoda; & qui prenoit le titre d'Evêque de Rhoda & de Balbastro. Quatre années après, c'est à dire en 1153, aiant fait une trève avec le Roi de Navarre, il entreprit d'achever de chaffer ce qui restoit de Maures dans la Catalogne. Il investit, avec toutes ses Troupes, ceux qui tenoient les Montagnés de Prades; & leur aiant coupé toute comunication avec les autres Mahométans, il les força de se rendre. Ensuite il s'empara du Château de Siurana; ce qui força les Infidèles d'abandoner ces cantons. Il ne leur restoit plus que la Ville de Mirabet, qu'il emporta d'asfaut, le 23 d'Août, & dont il passa toute la Garnison au fil de l'épée. Il dona cète Ville aux Templiers, pour en mieux affurer la conquête.

Bu 1159, il ala trouver au Château de Blaie, Henri II, Roi d'Angleterre, qui , par la Reine Eléonor , sa Femme , étoit Due d'Aquitaine. Ces deux Princes conclurent ensemble une étroite aliance; &, pour la mieux cimenter, arétèrent le mariage de Dotia Bérengère, fille du Comte & de la Reine Pétronille, avec Richard, que Ferreras nome mal-à-propos Robert, second fils d'Henri II, lequel fur ensuite le Roi Richard Cour-de Lion, Raimond exigea qu'en faveur de ce mariage, Richard fut fait Duc d'Aquitaine & Comte de

Tome V.

SAVANS & ILLUSTRES.

dit au II. Vol. dans l'Arr. de cet Empereur. On ne croira pas qu'un Azzon, fils d'Ilduin, ait été l'auteur de sa mort, & qu'une Epine en ait êté l'instrument; lorsque l'Historien Liutprand, qui vivoit dans le même siècle, & dont l'autorité, par consequent, est pour ceci d'un tout autre poids que celle de Landulf, done le nom d'Hugue au pretendu Meurtrier de Lambert, le faie fils unique de Maginfred, ou Magnifred. Comte de Milan; & dit qu'il se servit d'un gros baton. D'ailleurs quel fond faire fur Landulf, en voiant avec quel étonant anachronisme, il place ce fair avant l'arivée des Lombards en Italie. Quelques Historiens Milanois atribuent cète avanture à Théodebert , Roi de France, qui certainement ne mourut point en Italie. D'ailleurs, en supofant le récit de Landulf véritable dans tous fes points, coment prouvera-t-on que les Malaspina décendent de son Azzon; & que c'est de son Epine homicide, qu'ils ont pris leur Nom de Famille? On ne doit pas plus en croire quelques Ecrivains, qui font sortir les Malaspina de la Maison Martia, celèbre dans l'anciene Rome. Come il est tres facile, dit Muratori, Chap. 26, p. 254, de fabriquer ces Origines héroiques ; il est de même très facile de les réduire en fumée. Si ceux qui, peuvent, ainfi que cète très noble Maison le peut certainement, fonder la gloire de leur ancieneté sur la base du Vral, l'abandonent pour s'apuler sur le Faux; ils perdent plus qu'ils ne gagnent, parce-qu'ils prient imprudemment les Lecleurs de ne pas croire ce qu'il y a de Vrai. Disons donc avec plus de sondement qua dans les Xe., XIe., & XIIe. siècles, on comença de joindre au Nom de Batême un Surnom, ou bien un Sobriquet, pour distinguer l'une d'avec l'autre, 2, 04 plusteurs Persones, qui portoient le même Nom; & ces Surnoms, ou ces Sobriquets, se tiroient de quelque Avantur?, des Arts (ou Professions), des Enseignes (ou Armes), de la Partie, du Père, de la Seigneurie de quelque Fief, Chareau, Comté, ou Marquilat, ou d'au-tres choses, ou eirconstances semblables. La mauvaise coutume même, aujourd'hul relèguée parmi le Peuple, & surtout dans les Châteaux (ou petites Villes) de doner à certaines Persones des Surnoms, ou Sobriquets peu décens, pris de quelque Défaut du Corps, ou des Vices de l'Esprit, ou d'autres aceidens, cète coû-Poisiers. L'année fuivante, il mena leume, dis-je, dans ces tems-là, ne rejVACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV. Roi des Romains.

Ensuite, invité par les Sarasins de Sicile, qui, masgré les Lètres qu'ils avoient reçues d'Innocent III, n'imaginoient pas que ce Pape les lais-Tât jourir, dans cète Ile, du libre exercice de leur Religion, Marquard s'embarque à Salerne sur une Flore Pisane, qu'il s'êtoit procurée; & passe en Sicile, où les Sarasins devoient le joindre à son arivée.

Borgo-San-Donnino, qu'Henri V avoit engage pour 2 mille Livres Impériales aux Plaisantins, cause, entre eux & les Parméfans, une guerre, dont tout l'avantage est,

pour ces derniers (1).

(1) Les Parméfans & les Plaifantins Ctoient en grande dispute, dit Mura-tori, p. 205, au sujet de Borgo-San-Donnino. Je ne saurois dire à qui cète Place considérable apartenoit, ou des Parmesans, ou des Marquis Pelavicini, maintenant Pallavicini. L'Empereur Henri V l'avoir dernièrement engagée aux Plaifantins pour 2 mille livres Impériales. Ce fut le sujet d'une guerre. On aprend de Sicard, Eveque de Cremone, alors vivant, qu'au mois de Mai de la préfente année , les Plaisantins alerent avec de grandes forces, affiéger Borgo-San-Donnino. Les Annales de Plaisance & de Brescia donent ce flège à l'année préeddente: mais il est plus sur de s'en tenir à Sicard, avec qui la Chronique de Parme est d'acord. Les Milanois, les Brescians, les Comasques, les Verceillois, les Afti-Rians, les Novarois, & les Alexandrins étoient acourus au secours des Plaisan-tins. Les Parmesans avoient avec eux les Crémonois, les Reggians, & les Modénois. Le Malvezzi, dans sa Chronique de Brescia, dit que les Pavétans & les Bergamasques envoièrent des Troupes aux Parmelans. Pendant quelques jours, les Affiegeans livrerent inutilement plufteurs affauts à la Place. Elle Stoit defendue par un bon Corps de braves Combatans; ce qui fut cause que les vigo étant restés aux Marquis Huene & Asside de l'Armée ennemie, qu'ils forcènirent de l'Armée ennemie, qu'ils forcènirent dans la persone du Marquis O-

EVENEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> chives d'Bite, & dans les Annales de Pellegrino Prisciano divers Fragmens des Actes & Enquêtes, faites en 1193, concernant cete Afaire; & parcequ'ils font très importans, en ce qu'ils fourniffent de nouvelles preuves de tout ce que j'ai dit des acomodemens faits entre les Princes d'Este d'Italie, & ceux d'Allemagne; je vais raporter ici ces Mé-moires, l'un après l'autre. C'est en esset ce que Muratori fait, pp. 360-63. Il dit ensuite, pp. 363 & 64: Voici ce que les Actes reportés jusqu'ici nous aprènent. Frédéric Barberousse étant venu en Italie, en 1184, ennée de la mort du Marquis Albert, & se trouvant à Verone avec le Pape & le Duc Welf VI; Adelasse & Auremplasse, se pre-sentèrent devant les Juges, se plaignant de ce que le Marquis Obizzon avois pris possession des Etats de leur Père le Marquis Albert. Bien que dans le Parchemin les Letres soient éfacées en quelques endroits, il en refte cependant affes pour faire entendre que, la Caufe aiant eté portée à Montfelice , le Marquis Obizzon y sie voir une Convention, qu'il avoit saise avec le Duc Welf VI. On ne parloit point du Duc Henri le Lion, parcequ'il étoit alors au Ban de l'Empire. Il parut, par cète Convention, qu'Obizzon étoit devenu Seigneur, à l'exelufion des Femmes, de la Portion des Fiefs apartenans aux Ducs. La chofe aiant été prouvée; les Juges eurent erdre de l'Empereur de ne pas continuer à prendre conoissance de ces fiefs, puisqu'il étoit clair qu'ils apartenoient ex Domaine du Marquis Obizzon, Les Temoins déposoient aussi que le Marquis Boniface, & depuis le Marquis Bonifacino étant morts, sans Enfans mâles, les autres Marquis partagèrent entre ens les Fiefs; & n'eurent aueun igard aus Filles, laisses par les Marquis morts. Ces Mémoires jervent de même à nous assurer de plus en plus qu'Este, Soles-no, la Villa, Merendola, Arquada, Vighizolo, & Gazolo avec leurs Courts, & le Tiers du Comté de Rovigo, 4 voient été de la Portion des Erats de la Maison d'Este, échue à Welf IV, Duc de Bavière, après la mort de son plu le Marquis Albert-Alzon II; les 2 aures Portions des Terres de ce Marquis, & les 2 autres Tiers du Comte de Ro-

des Troupes en Aquitaine au secours d'Henri, qui faisoit la guerre au Comte de Toulouse, pour le recouvrement de quelques Domaines envahis par ce

Berenger, frère de Raimond, fut Comte de Provence, du chef de leur mère Douce, tille & héritière du Comte Gibert. En 1144, Raimond de Baux, Seigneur Provençal, qui, décendu de que que Princesse de Provence, avoir une sorte de droit de prétendre à ce Comed, s'etant fait un grand parti, fe révolta contre Bérenger. Celui-ci se mir en campagne pour ranger les Rébelles au devoir i mais quelques-uns d'entre eux le firent affaifiner. Le Comte Aragon, informé de la mort de son Frère, passa promtement en Provence; sic vigoureusement la guerre au Parti de Raimond de Baux; reprit toutes les Places dont ce Seigneur s'étoit emparé; le força de se soumètre, & de reconoitre Raimond - Berenger, fils du Comte affassine, pour son légitime Souverain, & contia, jusqu'à la Majorité du jeune Prince, le Gouvernement de la Provence à des gens, dont il conoif-soit la fidèlité. Les Seigneurs de Baux se révolterent encore en 1161. Raimond accourut au secours de son Neveu; chaffa les Rébelles de quelques Châteaux; se rendit maître d'Arle, dont il fit abatre une partie des murs; afermit ainsi le Come Raimond - Bé-renger dans son Comté, dont il lui sit consirmer la possession par l'Empereur Frédérie I, avec lequel il eut une en-trevue, & sie aliance.

L'année suivante, il se mit en chemin pour Turin, où Frédérie avoit invité plusieurs Princes, afin de prendre avec eux des mesures pour remèdier au Schisme naissant. Tombé malade en route, il mourut, le 15 d'Août, dans un Bourg du voisinage de Turin. On reporta son Corps en Espagne, pour Pinhumer dans le Monastère de Ripol.

Il laiffa ; Fils; Ralmond, qui prit le nom d'Alfonse, Pèdre, & Sanche; & une Fille apellee Douce. Après qu'on eut fait ses obseques, la Reine Pitronille, aiant affemblé les Etats d'Aragon à Huesca, déclara, conformément aux intentions du feu Comte, Alfonse, Roi d'Aragon, & Comte de Barcelone; & Pèdre, Comte de Cerdagne, de Begalu, de Fenouillèdes & de tout ce qu'a-

#### SAVANS & ILLUSTRES.

pestoit pes les Comtes & les Marquis, quoiqu'ils fussent Princes; & beaucoup moins leurs inférieurs. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que, dans la suite, quel-ques-uns de ces Sobriquets, que nous trouvons injurieux, durent être regus sans déplaisir de ceux auxquels on les donoit, puisqu'ils passèrent à leurs De-cendans, & devinrent leurs Noms de Maison. On lit, dans une Charte de 1107, Ubert, Comte, qui suis apelle Maltraverso, de Montebello, fils de seu Gui Comte. De lui vient le Noble Famille des Maltraversi de Padoue, come d'un Malacesta décendent celle des Malatesti, autresois Seigneurs de Ri-mini; & d'un Malvicino, qui sut Comte de Bagnacavallo, celle des Malvicini. C'est la même chose à l'égard des Familles de Malabocca, de Maltagliaro, de Malavolta, Ge. On trouve dans un Document un Marquis Henri le Louche (Guereius); &, dans la Paix de Luni de 1124, il est parle d'un Mainevothe; mot qui me parost un Sobriquet, lequel, dans la Langue Lombarde, signisioit un Mal Nipote (Mauvais Neveu, on Mauvais Petitsis). Vers 1100,
un des Marquis, entre lesquels se sit la fameux Partage, enonce dans la Paix de Luni, due être régalé du Surnom (ou Sobriquet) de Malaspina. Ses Fils aiant été depuis apellés Fils du Marquis Malaspina, ce mot devint le Nom de la Branche de ces Marquis. Ceux qui conoif-fent l'Antiquité sont très persuadés que les Noms modernes des Familles, ont comence de s'introduire vers ces tems-là, bien qu'il s'en trouve plus ancienement des vestiges & des exemples. Je ne sais point quel Nom de Batême avoit ce Marquis Malaspina; parceque ces se-conds Noms, ou Surnoms (ou Sobri-quets) s'établissoient si bien dans l'ufage ordinaire, que quelquefois on n'y faifoit plus aucune mention du premier Nom, ou Nom propre. Et de la viene ausse que je n'ose assurer lequel des Marquis, que j'al fait conolire dans le Chapitre précèdent (le 25°.), est le Père de celui dont il s'agit, ni quels sont ses Fils. Mais il semble que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, que c'est de ce Marquis Malaspina qu'il est parié dans un grand Plaid, que l'Empereur Lothaire II tint en faveur du Monastère du Mont-Cassin, & que Pierre Dia-cre raporte. Il y est apelle Malaspina, voit eu Raimond en deça des Pirénées. Marquis de Ligurie; ce qui fait voir, Elle substitua Sanche à ses 2 Frères de même que les passages de la Paix de aînés; choisit, pour Tuteur de ses Fils, Luni, que Malaspina sue, ou son Nom Henri II, Roi d'Angleterre; se réserva propre, ou bien son Surnom (ou Sobrie EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Roi des Romains.

1200. DÉIA maître de quelques Villes & de plusieurs Châteaux, Marquard assiége Palerme. Une Armée, envoiée par le Pape, sous la conduite de Jâque, son Cousin, qu'il avoit nomé Marêchal du Rosaume, arive en Sicile. Margnard fait des propositions de paix, qui sont rejetées conformément aux ordres d'Innocent. Il se done, au mois de Juillet, entre Palerme & Montréal, une sanglante bataille. Marquard est mis en fuite avec perte de beaucoup de monde, & de tous ses équipages. Pendant le combat, Gentilé, Comte de Monopello, frère du Grand-Chancelier Gautier, Evêque de Troïa, sort de Palerme à la tête de la Garnison; & tomba sur 500 Homes de Pise, qui gardoient, avec un grand

rent d'aller plus vite, que le pas jus-qu'aux confins du Territoire de Plaifance. En cet endroit, les Plaisantins & les Milanois, faifant volte face, ataquerent ceux qui les poursuivoient. Ils ne se tirèrent de ce combat, qui sut vif, qu'avec une grande perte. Elle l'eût êté beaucoup plus, si les Brescians ne sûs-sent pas venus à tems les secourir. Environ 200 Cavaliers Plaisantins furent pris, & conduits dans les prisons de Parme. Les Historiens difent encore que les Troupes de Plaisance & de Milan alèrent à Castelnuovo de Bocca-d'Ad-da, & qu'elles y furent mal reçues. Je ne saurois dire si c'est une Astion diférente. Les Annales de Plaisance en parlent fous une autre année. Galvano Fiamma dit qu'eiles s'emparerent de ce Château: mais je crois que c'est une fausseté. Sicard & les Annales de Plaisance difent le contraire. Le même Sicard nous aprend que, cete année, les Veronois deconfirent (discumfecerune) les M ntouans, & leur firent une multi-eude innombrable de Prisoniers. C'est ce que confirme Parifio de Cereta, qui maique le lieu du combat à la tête du Pont des Moulins de Mantoue, aujourd'hui

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> bizzon, non tant par les Conventions faires avec les Ducs Henri le Lion, & Welf VI, que par les Investitures des Empereurs, & par le décès fans Enfans males des Marquis d'Elte, ses frères, ou parens. Enfin, on voit par là qu'à la vérité les Marquis avoient reconutenir des Ducs cète Portion d'Brats : mais qu'ensuire le Marquis Obizzon la reconut en Fief de l'Empereur avec toutes fes apartenances & droits, tant dans les Terres, que dans les Eaux, & qu'il tenoit de l'Empereur les Régales. Barthelmi Leoniceno, lequel étoit d'Efte & Notaire, est Auteur d'une Histoire de sa Patrie, qu'il dédia, vers 1570, au Cardinal Louis d'Este. Il parle de cète Afaire; & cite une Copie du présent Procès, qu'il avoit eue de son Onele, Notaire au même endroit, lequel, atendu les conoissances qu'il puisoit dans ces Actes, croioit que les Princes d'Este étoient venus d'Allemagne. Il parost aussi par son récit, qu'il avoit en sa pos-session les autres Actes concernant cete afaire, puisqu'il raporte des particularites qui manquent dans notre Parchemin. Peu de tems après, die-il, beau-coup d'Amis de l'une & de l'autre Partie aiant interposé leur médiation, l'Afaire fur remise en Jugement d'Arbitres, qui surent Don Pistorio, Prieur du Monastère des Prisons, Torello, de Ferrare, & Tisolino de Campo-San-Piero, Noble de Padoue. Ces Juges, après avoir oui les raisons de l'une & de l'autre Partie, doncrent leur Sen-tence en faveur d'Obizzon, disant ainsi: Puisque nous voions unanimement que vous aves le droit du Fief par les Ducs de Bavière & par les Empereurs, nous vous disons que vous devés prendre la tenue d'Este, & de toutes ses Courts. Et ces Juges imposèrent à la Comune l'obligation de mêtre en possession le Marquis Obizzon come légitime successeur de cet Etat; ce qui fur executé sur le champ: mais Adelafie & Auremplafie ne laissèrent pas, malgré cela, de renou-vèler, peu de tems après, leurs plain-tes contre leur Oncle, &c. Il parle ensuite de l'examen du même Procès , fait, en 1193, par ordre de l'Empereur Henri VI (VI, lequel, après qu'on eus examiné beaucoup de témoins, & qu'on eut entendu les raisons des 2 Parties, dona sa Sentence en faveur d'Obigion dans ladice année MCXCIII; & ainsi fut impote silence à cète Afaire. Le Marquis Obizzon ne jouit pas

le gouvernement de l'Aragon & de ses dépendances; confia celui du reste à Raimond-Bérenger, Comte de Proven-ce; &, par une trève de 13 ans avec le Roi de Navarre, elle affura la tran-quillité de ses Etais & de ceux de ses

Elle furvecut 10 ans au Comte Raimond; & mourur, come je l'ai dit, à Barcelone, le 18 d'Octobre 1172.

#### ALFONSE II

devient Roi d'Aragon, en 1162, par-cequ'il est associé par la Reine Petronille, sa mère, à la Courone; règne avec elle jusqu'au 18 d'Octobre 1172, jour de la mort de cète Princesse; & continue de règner seul jusqu'à sa propre mort, arivée à Perpignan, le 26 d'Avril 1196.

Le 15 de Juin 1163, les Etats du dans cète Ville, Alfonse prit possession de ce Comté. Les Etats d'Aragon s'érant affemblés quelques jours après à Saragosse, il y prit de même poffession de ce Roiaume; & les Etats ordonè-rent « Que les Comandans des Châ-5) teaux, des Forteresses, & des au 5) tres Places les remètroient au Roi, s) sous peine de perdre leurs Dignités 3) & leurs Biens, & d'être banis); & déclarèrent, " Que les infractions à 3) la paix avec les Puissances Etrange. 3) res seroiens punies par la perce de 3) la vie & la confiscation des Biens 1).

Raimond-Bérenger, Comte de Proaiant guerre avec le Comes de Forcalauquel il fut tué. Raimond VI, Comte de Toulouse, se mit aussitot en possession du Comté de Provence, auquel it n'avoit aucun autre droit, que le maringe arêté de fon Fils Raimond avec Douce, fille unique & héritière de Raimond-Bérenger, dont la veuve Ri-childe épousa le Comre de Toulouse, après qu'il eût répudié, pour ce ma-riage, Constance, de France, sœur de de notre Roi Louis VII. Les prétendus droits du Comte de Touloufe parurent, avec raison, sans fondement au Roi d'Aragon. Douce étoit l'héritière naturèle de son père Raimond - Bérenger : mais, promise au Fils du Comte de Toulouse, elle ne pouvoit faire participer à son droit ce jeune Prince, qu'en l'épousant; &, tant qu'elle n'étoit point mariée, le Comte de Toulouse ne pouvoit pas réclamer le Comté de Provensee Mais il y a plus. Douce, unique heri- | tadinanze (Cittadinantiam) de la Ville

#### SAVANS & ILLUSTRES.

quet), & non pas son Nom de Famille. come il le devint ensuite de sa Branche pour la distinguer de celle des autres

Marquis aiant la même origine.

Le Marquis Obizzon Malaspina, qui fait le sujet de cet Article, étoit fils; ou petitils de ce Marquis Malaspina de la Paix de Luni. Dans la Vie de Frédéric I, Liv. II, Ch. 16, Otton de Frifinghen, parlant du fiege de Tortons que Frédéric fit, en 1155, dit : Cete Place étoit munie, non seulement de ses propres forces: mais encore de celles des Milanois & des Barons voifins, defquels le Marquis Obizzon, surnomé Malaspina, étoit un. On a vu plus haut le Diplôme de Frédérie I en sa fa-veur, en 1164. Il est fair mention très honorable de lui dans les Astes de la Paix de Constance, en 1183. Frédérie lui remet toutes les ofenses, qu'il en avoit regues, & lui rend ses bones graces. Ce Prince devoit être d'autant plus indisposé contre lui, qu'il avoit êté tantot pour l'Empereur, tantot pour les Villes confédérees de Lombardies Dans les mêmes Ades, les Députés des Villes jurent a de vivre en bone amin tie avec le Marquis Obigon Malaf. pour frère un Marquis Guillaume, qu'Humbert Locato, dans son Origine de Plaifance, nome conjointement avec lui. L'An 1145, Guillaume & O-bizzon, Marquis Malaspina, cédèrent, dit-il, aux Consuls & à la Comune de Plaisance les droits qu'ils avoient sur le Chateau de Compiano, &c. Et les mêmes Consuls promirent de les metre en possession de la Court de Felina. Loeato dit encore, sous l'année 1150: Les mêmes Marquis investirent Ubert & Albert de Préduca de la Forteresse de Préduca & de Pietrafilaria. Locato nous fair auffi conoître le Fils du Marquis Obigion, en difant à l'année 1133: Le Marquis Obizzon Malaspina, son fils Obizzon promirent, a Plaifance dans le Palais de la Comune, de remètre fidelement aux Plaisantins le Château de Dongiono ( Dungionum Caftellum), & la Fortereffe d'Oramala.

Nous trouvons dans le même Hiftorien qu'en 1194 Monroello, (ou Mo-roello), & Guillaume Marquis Malaf-pina promirent d'ob'erver les conventions faites entre les Plaisantins & ceux de Pontremoli; & que Monroelto fit serment aux Plaisantins, come Citoien de Plaifance. Son ferment est en ces termes. Je Monroello jura la Cit-

Gg 11

VACANCE DE L'EMPIRE. PHILPPE, & OTTON IV, Roi des Romains.

nombre de Sarasins, diférens postes dans les montagnes, en fait un grand carnage. On trouve dans les équipages de Marquard le Testament d'Henri V, par lequel il ordonoit, " Que son Fils eût à recomoître du Pape le Rosaume de » Sicile: Que, si sa Femme & son » Fils mouroient sans héritiers, le 30 Roïaume retournat à l'Eglise Roso maine: Que son Fils, s'il parveso noit, par le moien du Pape, à » l'Empire, restituât à la même in Eglise toute la succession de la so Comtesse MATHILDE ; Que le so Duc Marquard reçût du Pape & n de la même Eglise l'Investiture so du Duché de Ravenne, de la w Marche d'Ancone, & du Comté de Bertinoro; qu'il reconût aussi 🛥 d'eux Argelata, & Medelina; &

Ponte-Molino. Cet Auteur ajoute que, edte même année, les Véronois alérens bâtir le Château d'Ostigia sur le Pò. N'oublions pas de dire que le Pape Inmocent III, informé de la surieuse guerre, que les Plaisantins & les Parmésans se faisoient, écrivit à l'Abbé de
Locedio de s'unir à l'Archevêque de
Milan, & aux Evêques de Verceil, de
Lodi, de Bergame, &c., nous cases Lodi, de Bergame, &c. pour engager ces Peuples à faire la paix ; & d'emploier même l'excomunication contre seux qui refuseroient. Il parott par cète Lètre (la 39. du Il Liv.) que ces mêmes Peuples firent prendre les armes à toute la Lombardie, & que les uns, avec tous leurs partifans, assignèrent aux autres, avec tous leurs complices, un jour pour une bataille genérale. Suivant ce qu'Otron de Saint-Blaife dit, Conrad, Archevêque de Maience, & Boniface, Marquis de Montferrat, qui revenoient de la Terre-Sainte, furent charges par le Pape de travailler à remèdier au bouleversement de l'Allema-gne, causé par l'élection & la guerre des a Rois. Leurs négociations furent inutiles; parcequ'Otton n'avoit aucune envie de renonger à la Rojauté.

EVENEMENS durant la | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> pas longrems du plaifir, que le gain de ce Procès dut lui causer. Les Historiens Ferrarois le font vivre jusqu'en 1196 : mais Muratori le croit mort avant le mois de Juin 1194. D'un Contrat, fait à Ferrare au mois de Novembre 1193 dans le Palais du Seigneur Marquis Obizzon, par lequel Azzon, Marquis d'Este, petitils de ce Marquis, acquiert quelques Biens, il semble suivre que son aieul Obigon étoit mort quelques mois auparavant : mais cète preuve étant incomplète, Muratori le fonde sur une Charte du mois de Juin 1194, par laquèle le Marquis Azon cède à Livalde, Prieur du Monassire des Prisons, un Manse, que le Seigneur Marquis Obizzon avoit promis à cète Eglise, & qu'il a ordoné par son Testament, qui lui sût doné pour le remède de son ame.

de son ame.

Le Marquis Obigion avoit eu pour Fils d'une première femme le Marquis Azzon V, mort avant lui, duquel il lui restoit un Petitfils, qui fut le Marquis Azzon VI; & de la Comtesse Sophie, sa seconde Femme, il avoir un Fils, qui fut le Marquis Boniface III, Par son Testament, il institua ses Héritiers dans tous les Biens, dont il n'avoit pas dispose pour d'autres, son petitils Agen pour les 2 Tiers; & son fils Boniface, & le Fils, ou les Fils Posthumes, qui pouroient survenir pour l'autre Tiers; voulant qu'Agon prélevat 3 mille 200 livres de Deniers de Vérone, qu'il confessoit avoir reques de l'Aieul maternel de la Mère, & de la Femme de ce Peritiils. Il institue Héritières, chacuné pour 600 livres de Deniers de Vérone, Gaisède, au lieu de quoi l'on doit vraifemblablement lire Garsende, nom de l'Aieule paternèle d'Obigon; Adélète, c'est à dite Adélaide, Fron, & Thomasine, & la Fille ou les Filles Posities mes, qui pouroient survenir. Il substitue leur part dans le cas de mort fans Enfans aux Survivantes, ou à la Survivante. Il fait une parellle fubitiousion pour les Males. Il nome de plus son peticuls Accon, Tuteur de son mis Bo-niface; & si pat hazard, au jour de son décès, Agon étoit encore Mineur, il nome Albert de Baone, le plus qualifie de fes Vassaux, Tuteur de Bonifact jusqu'à ce qu'Agon le puisse être. Il y a d'ailleurs quelques Legs pieux dans le Testament, entre autres pour l'Or-dre des Hospitaliers. Les Exécuteurs Testamentaires sont les Prieurs des

eière de son Père, n'étoit point son héritière féodale. L'Empereur Frédéric I, en investifiant, en 1 161, Raimond-Bérenger du Comté de Provence, en avoit, en même tems, investi Raimond, Comte d'Aragon, & de Barcelone, oncle de ce Prince; & par cète Investicure, au défaut d'Enfans males de Raimond-Berenger, la Provence devoit apartenir au Comte d'Aragon, & à sa Postérite masculine. Ainsi, le Comte de Toulouse prétendoit faire valoir, en faveur de Douce, un droit qui n'existoir pas, & ne pouvoit pas exister. En 1167, Alfonse II, après avoir, dans une Assem
blée des Etats tenue, au mois de Juin,
à Saragosse, consirmé tous les Priviléges des Eglises, & la possession des
Biens & Dignités dont les Riccos-Hombres jouissoient, se hata de passer en Provence avec une Armee confiderable. Le Château de Millau lui fut remis à son arivée; & bientot les Seigneurs des environs acoururent se ranger sous ses étendarts. Une baraille acheva de décider à qui le Comté devoit apartenir. Alfonse en resta mairre; & le dona bientôt en Comande à son frère Pldre, qui prit le nom de Raimond-Bérenger, pour le tenir sous ses ordres, son service, & sa ndélité, à condition de le rendre, quand il en seroit requis.

L'année suivante, il sie la guerre aux Maures , voifins du Rollaume d' Aragon ; & leur enleva Favara, Maella, Monroy, Pena-Rubia, Caspe, Alcaniz, & d'autres Places. Pour affurer ces conquêtes, il fit fortifier Alcafiit, dont il confia la défense aux Chevaliers du Temple, & de Calatrava, leur astignant des revenus confidérables. L'année suivante, il prit Montalvan, & chassa les Maures de tout le Territoire de cète Ville, dont il fit, pour le nouvel Ordre des Chevaliers de Saint-Jaque, une Co-manderie, qui devint la résidence de D. Pedre Fennandez, principal Fondateur de cet Ordre. En 1170, il acheva de chaffer les Mahométans des Montagnes de Prades. Il prit, en 1171, le Fort de Teruel sur la frontière de Valence, en chaffa tous les Maures, & le repeupla de Chretiens. En 1177, il joignit ses Troupes à celles du Roi de Castille pour faire le siège de Cuenca. Ce fur en reconoissance de ce qu'il avoit contribué beaucoup à la prise de cête Place, qui se rendit, le 21 de Septembre, que ce Roi le dispensa de l'homage du par les Rois d'Aragon aux Rois de

#### SAVANS & ILLUSTRES.

de Plaisance, come Citoien de Plaisan-ce, & fidélisé à la Comune de Plaifance, contre tous les Homes, fauf mes sermens de fidélité au Seigneur Empereur Henri, & à mes Seigneurs antérieurs; & sauf les Sermens, par lesquels je suis tenu aux Pavésans & aux Parmefans.

En 1195, come le dit le même Hiftorien, Albert, Marquis Malaspina, on fon nom, & au nom de Courad, fon Plaisantins le Puid de Grandola.

Le Ghilini, dans les Annales d'Ales zandrie, raporte qu'en 1198, les Asti-gians & les Alexandrins alèrent ensem-ble ataquer le Château de Castagnole, possède par le Marquis Frédérie Ma laspina, surnome Lancia.

Le Marquis Guillaume, fils de Mouroello, fit, en 1202, une ligue avec la Comune de Modene, come on le voit par une Charte des Archives de cète Ville, dans laquèle ce Marquis nome le Seigneur Marquis Albert moz oncle, & le Seigneur Conrad. Tous ces Marquis étoient de la Maison Malafpina, come il paroît dans une Obligation, qui leur fut faite par les Modé-

Dans le Manuscrit Pallavicino des Archives de la Cathédrale de Sarzane, il est fait mention de Guillaume, Marquis de Massa, & de son fils Gui, sous l'année 1202. Il devoit s'être fait, avant cète année, des Partages dans la Maison Malaspina, puisque l'on voit dans le même Mst. qu'en 1197, Masnerio, Marchesello, & Selvaggio, fils de seu Buonaccorso de Marciazio, jurèrent fidélité au Seigneur Gantier, Evêque de Luni, contre tous Homes, excepté les Seigneurs de Fosdenuova, & excepté les Marquis de Massa, & ex-cepté les Marquis, qu'on spelle Ca-valcabo, lesquels sous Marquis....... sont exceptes. Il est parle du Marquis Guillaume, nomé ci-dessus dans les Annales de Proiemte de Lucque; 1. à l'année 1205: Item, le Seigneur Guillaume, Marquis Malaspina, sit sermout à la Comune de Lucque pour tout son Marquifat & Domaine; 29. à l'année 1207 : Il fut fait serment à la Comune de Lucque par Andre, Marquis de Massa de Luni (Massa Lunenfis), c'est à dire, de Massa dans le Diocese de Luni, 30. à l'année 1213: Les Consuls de Luc-que promirent aux Seigneurs Guillaume & Obizzon Malaspina, de conserver leurs Territoires; 4°, à l'année 12182 Castille pour la Ville de Saragosse, & leurs Territoires; 4°, à l'année 12182 pour la partie de leur Rosaume au delà On trouve une Obligation faite à la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV. Rois des Romains,

» que, s'il décèdoit sans Enfans, » ces Etats retournaissent à l'Eglise : » Enfin que Montefiascone, & tout » le pais, depuis Monte-Pailé jui-» qu'à Ceperano, sussent restitués so au Papen. Ce Testament ne faisoit aucune mention du Duché de Spolète. On devoit, à la sage conduite du Marêchal Jâque, la victoire, qu'on venoit de remporter; & le Conseil de Frédéric II, à la prière du Pape, done à ce Général le Comté d'Andrie. Au reste la délivrance de Palerme est le seul fruit de cète victoire. Faute de paiement, l'Armée du Pape repasse la mer. Sur ces entrefaites, l'Archevêque de Palerme meurt; & Gautier, Evêque de Troia, Grand-Chancelier, se fair élire en sa place. Innocent, qui conoissoit le caractère de ce Prélat, refuse d'en confirmer l'élection. Gautier met le Comte Gentilé, son frère, à la tête des Afaires, & traite avec Marquard, Ils se partagent entre eux le Gouvernement du Roiaume. Innocent se plaint en vain de ce qu'on le prive de la Tutèle & de la Régence. On n'y fait aucune atention; &, de part & d'autre, il se répand des bruits fâcheux. La Cour de Rome acuse Marquard de vouloir usurper la Courone. Gautier publie que le Pape médite des nouveautés préjudiciables au Roïaume; & qu'il n'a fait venir en Italie Gautier, Comte de Brienne, que pour le mêtre sur le Trône à la place de Frédéric. Ce Comte avoit, en 1198, épousé la Fille aînée du feu Roi Tancrède & de la Reine Sibille. Il êtoit d'une très illustre naissance, Parent des Rois de France & d'Angleterre, très brave: mais pauvre. Il êtoit venu, l'année pré- India. XIIII, à Ferrare, par Albert

EVENEMENS durant la | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> Monastères des Prisons, & de Sainte-Hélène. On y voit que Gaisède, ou Garsende, l'ainée des Filles, étoit mariée, & qu'aiant eu pour dot 400 livres de Deniers de Vérone, elle n'en avoit à reprendre que 200 dans la succession.

> > AZZON VI, die auffi AZZOLIN,

Marquis d'Efte & d'Ancone, fils du Marquis Azzon V, & petitils du Marquis Obizzon, fuccède, avant Juin 1195, aux Biens, Titres, & Dignites de son Aieul, conjointement avec son oncle Boniface

III; & meurt en 1212. L'Empereur Henri V étant à Plaifance en 1195; Acton VI ala lui faire sa cour en cete Ville, come on l'aprend d'un Diplôme de cet Empereur du 29 de Mai de cète année, lequel est en faveur d'Obizzon, Evêque de Parme, lequel est raporte par Ughelli, dans Particle de cet Evêque aux Evêques de Parme. Entre les Témoins nobles par qui ce Diplôme est souscrit, après les Evêques, se trouve le Marquis Azzon.

La même année, voulant afforer & sa Maison la Seigneurie de l'Ile & du Château d'Adriano, présentement A. riano, voisin de son Comté de Rovigo, il sit une Transaction avec Isaac, Evéque d'Adria, qui l'investit de toute la Court d'Adriano, à la réserve des Decimes, des Terres possedées par les Eglises, & de l'usufruit d'une partie du Bois. Cète Transaction ocasiona, 3 ans après, un procès entre le Marquis, tant en son nom, que come Tuteur de son oncle Boniface, & les Sindies de la Comune d'Arlano. Le Marquis prétendoit jouir de tous les Droits atachés à la pleine Seigneurie; & les Sindies, en convenant que la Comune étoit tenue de quelques-unes des Charges, nioient qu'elle fut obligée de suporter les autres. L'Afaire fut terminée au mois de Janvier 1198, par la Sentence arbitrale de Jâque de la Fontana, & de Gondoaldo, Arbitres choisis par les Parties, lesquels jugeant suivant ce qui leur parut le plus équitable, acordèrent à chacune des Parties quelque chose de ce qu'elles prétendoient.

Muratori, dans le Ch. 38, des Antiq. d'Este, d'ou j'ai pris ce que je viens de dire, raporte, p. 168, un Laude prononce l'an 1196 le quator-

SAVANS & ILLUSTRES.

de l'Ebre, voisine de la Castille. Alsonse entreprit, en 1178, de chaffer les Mahometans du Roiaume de Valence. Il y fit le degat jusqu'à Morviedre, Ville qui remplace l'anciène Sagonte. Il en nit le fiège, la pressa vivement, & lui dona plusieurs affauts, qui furent soutenus avec beaucoup de vigueur. Ferreras & d'autres Historiens Espagnols disent qu'il leva brusquement le siège pour aler prendre possettion du Comté de Roussillon, dont Guillaume, dernier Comte, l'avoit no mé l'héritier. Mais on voit dans l'Hifpoire de Languedoc, un Diplôme de ce Prince pour l'Abbaie de Fonfroide au Diocèse de Narbone, datée du 21 de Juillet 1172, dans lequel il se qualitie Roi d'Aragon, Comte de Barcelone, Marquis de Provence, & Comte de Rouffillon. Ce ne fur donc pas en 1178 qu'il hérita de ce Comté. D'ailleurs la même Histoire nome Guinard, & non Guillaume le Comte, qui fie Alfonse II son héritier.

Ce Prince, en 1176, passa en France, à l'ocasion de quelques démêlés avec le Comte de Toulouse au sujet de leurs prétentions réciproques sur les Etats de divers Seigneurs ses Aliés. Les 2 Princes convinrent de s'acomoder à l'amiable; & l'Aragonois continua sa marche en Provence, pour apaifer quelques troubles survenus depuis peu. Il revint d'Aragon en France, en 1179, sur l'invitation de plusieurs Seigneurs, que le Comte de Touloufe, leur voifin, paroifloit vouloir affinjettir. Bernard Afon, Vicomte de Nimes, lui fit une cef-fion de tous ses Etats. Il l'en investit fur le champ, après avoir regu son homage, & son serment de sidelite. Roger, Vicomte de Carcassone, se rendie ausii son Vassal; & sie à cète ocasion une déclaracion, par laquèle il inftitua Raimond Troncavel, fon frère, héritier de ses Etats. Si son Frère mouroit avant lui; & si lui-même décè-doit sans postérité légitime, il règla qu'il auroir pour successeur au Vicomie de Carcaffone celui de ses Parens, que le Roi d'Aragon voudroit choifir. D'aures Seigneurs se mirent alors aufi sous la protection de ce Roi.

En 1183, Alfonse II fit la guerre au Comte de Toulouse, vraisemblablement en faveur d'Henri II, Roi d'Angleterre, contre lequel son fils aine Henri, qui s'étoir révolté par les conseils de la Reine Eléonor sa mère, s'étoit assuré le secours du Comte de Toulouse. Quoi

Comune de Lucque par le Chatelain de la Forteresse de Massa-Marquis, & Gastalde de Domicella, sille de seus Guillaume, Marquis de Massa, &c. Il est très connu que les Marquis Malassina possedèrent autrefois Massa & Carrara, qui sont aujourd'hui Duchés, & qui passèrent par la vose des Fem-mes dans la Noble Famille de Cibo. Muratori, pp. 216 & 217, raporte, par extrait, le Testament d'un autre Marquis Guillaume, qu'il avoit lu dans les Archives de la Cashidrale de Sarzane. Guillaume, par la grace Dieu, Marquis Malaspina, fils de seu Mor-roello, Marquis Malaspina, malade de corps, & cependant sain, &c. a laissé au vénérable Père Marzuco, Evêque de Luni, &c. pour le salut & remède de son ame; & parcequ'en plusieurs choses, il a blessé l'Eglite de Luni, & les Droits de ladite Eglise, il a doné irrévocablement pour cause de mort, & lègué & offert, en compensation des torts qu'il leur a faits, tout ce qu'il a dans Vezzano, & la Court & Diftrict de Vezzano, dans Ponzano & District, dans Madrognano & District, & dans Folo, & Valerano, & Vesina, & Carpena, & Polverano & Bevilino, & dans les Courts & Diftricts desdies Lieux, &c. Toutes les choses, ci dessus écrites, ont été faites au Château de Sarzane, dans la Cour, avec stipulation solemnele, l'An de la Naissance du Scigneur MCCXX, Indietion VIII, le jour de Vendredi XIII des Calendes d'Avril (20 de Mars), &c. On voir Guillaume, Marquis Ma-laspina, qui sans doute est le même, parmi les Temoins d'un Diplôme de l'Empereur Otton IV, doné à Brescia en 1210. Ce Diplôme est dans le Bullaire du Mont-Cassin, T. II, Constit. 232. On trouve encore un Pariage fait, en 1221, entre le Marquis Conrad, fils du feu Marquis Obizzon, & le Marquis Obizino, fils du feu Marquis Ju-lien, supose que ce nom ne soit pas une faute de Copiste. Muratori ne pousse pas plus loin ce qu'il vouloit dire des Marquis Malaspina, parceque, n'aiant pas entrepris d'en faire l'Histoire Généalogique, il a seulement voulu doner une idée de leur Noblesse, de leur Anciennete, & de leur Puissance. Il ajoute que l'Historien Milanois Galvano Fiamma, qui vivoit en 1325, après avoir raporté dans sa Grande-Chronique Mfte., à l'année 989, l'origine des Marquis de Montferrat, de fecours du Comte de Toulouse. Quoi Saluce, de Carretto, d'Incisa, de Bosqu'il en soit, Alfonse repassa les Pi- co, de Ceva, &c., dit ensuite: Mais

VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

cèdente, à Rome, avec sa Femme & la Reine sa bellemère, à dessein de faire valoir les droits de sa Femme à la Courone de Sicile. Le Pape l'avoit très bien reçu, trop content de pouvoir oposer aux Allemans un aussi grand Seigneur; &, par ses sollicitations, il l'avoit fait nomer Prince de Tarente & Comte de Lecce. C'est ce qu'Henri V s'êtoit engagé de laisser au jeune Roi Guillaume III. Mais, en faisant rendre ces Etats à la Princesse, Femme de Gautier, Innocent avoit exigé de celui-ci qu'il promît de ne rien demander de plus, & de faire la guerre aux Ennemis de Frédéric. Gautier, revenu, cète année, de France avec un très petit nombre d'excellens Homes d'Armes, entre courageusement avec eux dans la Pouille; met en déroute Diépold près de Capoue, se joint au Comte de Célano, qu'il aide à recouvrer le Comté de Molise; se rend maître ensuite des Places de la Principauté de Tarente, qui refusoient de le reconoître, & du Château de Leccé.

Les Romains obligent enfin Viterbe à s'avouer sujète, ou d'eux,

ou du Pape.

Les troubles augmentent considérablement cète année dans la Lombardie & dans la Romagne, où diférentes Villes se font la guerre les unes aux autres. On voit même à Brescia le Peuple prendre les armes contre la Noblesse (1).

(1) Les désordres, dit Muratori, p. 109, ne furent pas moins grands alors dans la Lombardie, dont les Villes fans frein se dévoroient l'une l'autre. Sicard dit que les Milanols & les Bres-Cians entreprirent le siège de Soncino, Place apartenante aux Crémonois;

EVÈNEMENS durant la ROIS, & ausoit SOUVERAINS en ITALIE.

Aldiger; & Gut Vifdomino, fur un praces que le Marques Azzon VI, en son nom & en celui de son oncle Benifece, avoit avec le Monestère de la Pomposa pour certains Biens. Il dit ensuite, p. 369: Avant tout, remarquons d'abord qu'en 1196 le Marquis Azzon étoit Podestà de Ferrare. A l'égard du Proces, il en avoit let question bien des années auperavant entre Gui, Abbé de la Pomposa d'une part, & le Seigneur Albert, & Obizzon, & Bonisace, fils du seu Marquis Foulque, très illustres Marquis d'Efte, d'autre part: paffage, qui prouve de plus en plus ee que j'ai démontré jusqu'ici concernant la Généalogie de ces Princes. Ensuise, après la more du Marquis Albert, ce Procès fut remis à la décision d'un Arbitre, choist par les Marquis Obizzon & Boniface : mais il me fut point jugé. Enfin , après la mort de ces a Marquis, il y eut d'autres Juges ou Arbitres només, par D. Anselme, Abbe de la Pomposa, d'une part 3 & de l'autre par le Marquis Azzolin pour lui & pour son Oncle paternel, fils dudit feu Marquis Obigion. On en vint enfin à décider la Cause; & la Sentence porte que l'Abbé devoit invessir ledit Marquis Azzolin pour lui, & pour le Seigneur Boniface, son oncle paternel, par droit de Fief & sous serment de fidélité, des Biens en litige. Ce Document, de même que celut qui concerne la Court d'Ariano, nous fait voir de plus en plus que le Marquis Az-zon VI n'étoit pes fils du Marquis Obizzon lui-même : mais d'un Fils de ce Marquis, lequel devoit être mort avant fon Père. Dans cète Sentence, on voit Adigla, dité Fille du Marquis Obizzon. C'est la même, qui, dans le Testament de fon Père, est nomée Adélète, nom signifiant, come pen ai fait la remarque ailleure. Adélètie: mais défaurt de ailleurs, Adelaide: mais défiguré de bien des manières diférentes. En 1309, suivant qu'on le voit dans un Acte, fait le 14 d'Avril par le Notaire Ortolino, les Marquis d'Este Aldrovandin & Francois furent inveftis par le Monaftère de la Pomposa des mêmes Biens: & l'on y répète: Item tout ce qu'ils ont & tiènent, & d'autres pour eux, du Fief de feu Guillaume de Marchefella & de Cafoto. Item tout ce qu'on poura ja-mais trouver de la succession de seue Adigla, fille de feu Obigon, Marquis d'Este, laquèle elle a laissee, ou donée au Monaftere de la Pomposa. Atton qu'ils le levèrent avec peu d'honeur. VI, dans l'Acte paporté el-deffus, eff

rénées, en 1184, pour avoir avec ce Comte une entrevue, dans laquèle ils renouvelèrent la transaction, qu'ils avoient faite en 1176, au sujet de leurs prétendus droits réciproques qu'ils devoient achever de régler à l'amiable; & firent entre eux une nouvelé Ligue ofensive & défensive, dont ils exceptèrent les Rois de France & de Léon.

En 1181, Raimond-Berenger, Comte Comendataire de Provence, s'étant mis en chemin pour aler en Aragon voir le Roi, son frère, fur affassiné, le jour de Paque; & son corps fur inhume dans la Cathédrale de Magnelone. Alfonse n'en fur pas pluftot instruit, qu'il vint promtement en France à la tête de ses Troupes, pour vanger la mort de son Frère. Les Meurtriers s'étoient retirés dans le fort Château de Moruèle. Il assiègea cète Place; la prit d'assaut; & sit passer au sil de l'épée tous les Habitans, à l'exception de très peu, qui purent s'échaper. En-suite, soupçonant sans doute le Comte de Toulouse d'avoir en quelque part au meurtre, il commit de grandes hostilités dans ses Etats; & se rendit après à Bordeaux pour s'aboucher avec le Roi d'Angleterre. Il dona le Comté de Provence en Comande à son autre frère Don Sanche.

En 1180, Bérenger, Archevêque de Tarragone, tint le Concile de sa Province, dans lequel il fut ordoné que, dans toure cète Métropole, dont le plus grand nombre des Diocèses du Comté de Barcelone dépendoient, on abandoneroit l'Ere d'Espagne, pour faire usage de l'Ere Chretiène, qui comence à la Naissance de Jésus-Christ, 28 ans plus tard que l'Ere d'Espagne. Il paroit que cète Ordononce du Con-eile, qui ne dut pas être faite sans le concours du Souverain, ne fur pour lors exécutée que dans quelques endroits de la Catalogne.

10)

#### SAVANS & ILLUSTRES.

les Marquis Malaspina, & les Marquis de Romagnano, & les Marquis de.... ...... (le Nom manque) font beaucoup plus anciens, Enfin, l'Historien de la Maisond'Este finit par raporter, p. 257, l'éloge que le célèbre Dante Alighier! faisoit vers 1298 de la Maison Malas. pina, en parlant au Marquis Conrad. diferent de celui nome ci deffus. Le Dante lui dit donc, " Qu'il n'a jamaia s) ête dans son païs; mais que, quel-» que part que l'on demeure en Eun rope, on conoît les Malaspina: Que n les Seigneurs & le Peuple publient 1) tout ce qui fait honeur à leur Mais) son; & que ceux qui n'ont jamais » été dans leur pais en font instruits: 3) Que leur illustre Maison ne tire point n son lustre de la Bourse & de l'E-1) pée (c'est à dire de l'Avarice & de n la Violence): Qu'elle tient de la Na-» ture & de la coutume le privilège, 3) lorsque tout le monde panche de o) travers sa tête criminele, d'aler seule " la téte hauce & droite, & de mémanuais chemin que sui-

vent les autres (a). Cète anciène Maison, divisée en un très grand nombre de Branches, est répandue dans la Lunigiane, dans les Langhes, dans le Torsonès, à Pavie, à Florence, à Vérone, & dans d'autres Villes & Cantons d'Italie.

#### GUILLAUME LE FRANÇOIS,

l'un des Marquis nomé dans la Paix de Lucque, ou de Luni, dont il est tant parle dans l'Arricle precedent, vivoit, en 1124, & put vivre encore longrems après.

Il me reste, dit Muratori, Ch. 26 des Antiq. d'Este, p. 260, à dire quelque chose de la Branche du Marquis Guillaume le Prançois, laquele, come on Pa vu dans la Paix de Luni de 1124, avoit fait un Partage de Biens avec les Branches d'Este, Malaspina & Palla-En 1193, Alfonse II sie un dernier vicina. (Ce Marquis est nome Wilel-voiage en Provence. 1) y sejourna jus- mus Franciscus). Ce François (Fran-

Oh, diffi à lui! per gli vostri paesi Giammui non fui ; ma doore si dimora Per turta Europa, ch'ei non fian palesi? La Fama, che la vostra Casa ohora Orida i Signori, e grida la contrada, Si che ne sa, chi non vi su ancora. Et i'vi giuro, s'io di sopra vada, Che vostra gente honrata non si sfregia Del pregio della borsa, e della Spada. Uso e Natura il la privilegia Che perche il capo reo lo Mondo torca, Sola va dritta, e'l mal cammin dispregia.

EVENEMENS durant la! VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

1201. LE Grand-Chancelier Gautier dispose tout en Sicile d'une manière très despotique, & force le Légat du Pape à sortir du Roiiaume. Innocent dépose le Grand-Chancelier de l'Episcopat; l'excomunie; & sacre, en sa place, un Archevêque pour Palerme, un Evêque pour Troia. Gautier, abandoné de tout le monde, quite la Cour, passe dans la Pouille, s'unit au Comte Diépold, & s'opose à tout ce que le Pape veut faire. Il traite cependant avec Pierre, Evêque de Porto, Légat dans la Pouille: mais il refuse obstinément de mètre au

Les mêmes Milanois, en étant enfuite venus aux mains à Rosate avec les Pavésans, fui ent mis en déroute. Les Crémonois combatirent auffi les Plaisantins à Sant'Andrea près de Buffeto, & les mirent en fuite. Suivant les Annales de Plaisance, plus 670 Plaisantins resterent Prisoniers avec Gui de Mandello, Milanois, leur Podestà. Les Plaisantins furent encore défaits, près du Château de Saint-Laurent, par les Crémonois & les Pifans. Au contraire, les Cremonois & les Mantouans, après quelques années de contestations & de guerre, firent la prix cète année. Il y avoit un très grand nombre de Mantouans prisoniers à Crémone. Ce fut un juste motif pour en venir à faire un acomodement. Jusqu'ici la concorde s'étoit maintenue à Brescia: mais elle s'altera, cète an-ne, parceque les Populaires se souleverent contre les Nobles: malheur qui, yers ce tems-ei, comença de se comu-niquer à d'autres Villes. Jaque Malvez zi, dans sa Chronique de Brescia, T. XIV des Histor. d'Iralie, atribue eète brouillerie domestique des Brescians, à ce qu'il y en eut quelques-uns d'entre eux qui vouloient que l'on s'alist aux Milanois contre les Bergamasques, & d'autres qui ne le voulurent pas. Cète diversité de sentimens se termina par obliger les Nobles de sortir de la Ville.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

nomé le Marquis Azzolin. C'est ce qui mérite atention. Nous prouverons plus bas que le Père de cet Azzolin, c'eft à dire le Fils aine du Marquis Obizzon, s'apelloit Azzon : mais nous le pouvons, en quelque sorte, aprendre iei; car j'ai remarqué plus haut que c'étoit la coûtume alors que si, dans une même Famille, le Pere & le Fils portoient le même nom, ou se servoit du Diminutis pour désigner le Fils, par exemple de Folcolino (pour Folco), de Bonifacino (pour Bonifacio), d'Albertino (pour Alberto), de Tisolino (pour Tizone), d'Ezzelino (ou Eccelino pour Ezzello ou Eccello), d'Opizino (ou Obizino) pour Opizo, (ou Obizo) &c.; ou quelquefois le Père étoit apellé par exemple Azzo Primo; & le Fils, Azzo Secondo, ou bien Azzo Novello, come on le prouve par d'autres exemples, tant de la Maison d'Este, que des Familles Nobles d'O-nara, de Campo-San-Piero, de Baone, de Polenta, de Malatesta, &c. C'écoit aussi la même chose, lorsque l'Oncle & le Neveu portoient le même nom. Cest pour cela qu'Azzon VI, dans sa première jeunesse, étoit appelle Azzolin, pour le distinguer de son Père, & qu'il continue d'être apellé de même quelque tems, a-près la mort de son Père, & de son aieul Obizzon. C'est ce qui sert à faire entendre le Diplome d'Henri VI (V) de 1191, raporté dans l'Article d'Obizzon, dans lequel on lie: come avant qu'Agolin eut ête pris par fles Veronois. Azzolin doit s'entendre-là du meme Azzon VI, dont nous parlons ici, c'est à dire du Petitfils du Marquis Oblizon. C'est par la même observation, qu'il faut expliquer ce qu'Ughelli ra-porte, dans les Evêques de Verone, T. I, p. 185 de l'Italie Sacrée (Edition première); savoir qu'en 1079 le Chapitre de Vérone dona la Court de Lufie à Hugue & à Foulque & fes Fils, & qu'il en renouvela depuis l'Investiture en faveur d'Obigion & d'Agolin, son petitfils, par Acte fait en 1199. Ce nombre est fautif, & vraisemblablement il y a dans le Mst. 1189. On voit encore par là qu'Azzon, petisfils d'Obizzon, est le même qu'Azzolin. Dans la Chronique Mfte. d'Andre Dandolo, dont j'ai vu une Copie dans la Bibliothèque Ambrosiène (elle est à présent im-primée dans le T. XII des Historiens Ils eurent recours aux Crémonois, dont le secours les mit en état de faire la guerre ri VI (V) en faveur d'Hubert, Abbé à la Faction Populaire, à laquèle on du Monastère des Saints-Hilaire-&-

qu'à l'année suivante, qu'il fonda près d'Arle un Monastère sous l'invocation de la Vierge, à laquele il avoir beau-

coup de dévotion.

En 1196, il vint à Perpignan pour règler quelques afaires, qui concernoient ses Domaines de la Gaule Narbonoise. Il y tomba malade, pendant la tenue des Etats-Généraux du païs; & mourut le 26 d'Avril, come je l'ai dit. Son Corps, reporté en Espagne, fut inhumé dans le Monastère de Poblet, qu'il avoit fait batir pour être le lieu de sa sepulture.

Il eur de la Reine Dona Sanche, fille d'Alfonse VIII, Roi de Léon, & de Castille, les Infans, Don Pèdre, Don Alfonse, & Don Ferdinand: & les Infantes Dona Constance, Dona Léo-

nore, & Dona Sanche.

#### PEDREII

succède à son père Alfonse II, en 1196, sous la tutèle de la Reine, sa mère, jusqu'à ce qu'il eût ateint l'age de 20 ans; & périt, le ; de Mai 1213, au siège du Chareau de Muret en Lan-

En vertu du Testament de son Père, il eut en partage le Roiaume d'Aragon & les Comtés de Barcelone & de Rouffillon. L'Infant Don Alfonse, son frère, eut le Comté de Provence, & l'Infant Don Ferdinand fut Abbé de Mont-Aragon. Pedre fut proclame Roi à Darauca: mais ou lui fit jurer auparavant de maintenir les Privilèges des

Peuples.

Il signala le comencement de son règne, en temoignant son zele pour la Religion. Des Hérétiques Vaudois, que l'on apelloit comunément Pauvres de Lion, & que les Espagnols nomoient Sabater, s'étant introduits dans fes Domaines du côté de la France, il afsembla les Etats-Généraux de ce païs à Girone en 1197; & tie un Edit par lequel il ordonoit à tous les Seclaires de sortir de ses Etars avant le Dimanche de la Passion, sous peine à ceux qui n'obéiroient pas, d'être brûles vifs; & chargea tous ses Ministres de renir la main à l'exécution de cet Edit.

L'année suivante, la Catalogne fut remengaud, Comte d'Urgel, & Rai-mond-Roger, Comte de Foix, se firent la guerre. On ignore ce qui les avoit armes l'un contre l'autre. Le Comte de Foix fut l'Agreffeur, &

#### SAVANS & ILLUSTRES.

ciscus) est un Surnom (ou Sobriquet), joint à son Nom propre de Guillaume, parcequ'aparemment il avoit été en France, ou qu'il en parloit le Langage; car il est certain qu'ancienement Francesco signisioit la même chose qu'aujourd'hui Francese.

Le même Ecrivain comence ainfi le Ch. 24, p. 227. Dans l'Acte de la Paix de Luni, faite en 1124, entre l'Bvêque de Luni, & les Marquis Malafpina & Guillaume le François, que j'al raporté dans le Chap. 17, nous avons vu que les Bisaieux de ces 2 Marquis & ceux du Marquis Pelavicino & du Marquis Foulque, tous décendus probablement du Marquis Orbert I, en avoient partagé les Biens entre eux. Il meparoît vraisemblable, que ce Partage se fit vers 973; & que, s'étant ainfi formé Quatre Branches de Marquis, le Sang du Mar-quis Othert I se répandit de plus en plus dans la Lombardie. J'aurois desiré que so cète décendance étant, pour ainsi dire, come claire à mes ieux, j'eusse réustipareillement à découvrir le fil Généalogique de ces autres Marquis , . . . Mais, dans le XIe. siècle, on trouve les noms de ces Marquis avec tant de confufion, que l'on ne peut pas distinguer surement, quele Branche apartienent ceux dont la mémoire s'est conservée. C'est la faute de ces tems, où l'on n'avoit pas encore rétabli l'usage définitif & très comode des Noms de Familles (a). Muratori parle ensuite de diferens Marquis, sortis très probablement de la Maifon d'Este: mais dont il ne peut pas assigner les Branches. Entre cux est un Marquis Adalbert, fils d'un autre Marquis Adalbert. Il raporte p. 228, une Donation de quelques Biens, faite par le Fils, au Monastère de Sainte-Marie du Golfe de la Spezia, que l'on apelle présente-ment aussi de San-Venerio, parceque le Corps de S. Venière y reposoit autrefois. On l'a transporté dans la suite à Reggio. Ce Monastère apartient aux Olivetains. Muratori avoit vu l'Afe

(a) Cognomi. Par les Cognoms, il faut entendre les Surnoms, que portent en même tems tous ceux qui dêcendent d'une même tige; c'est à dire les Noms de Familles. Les Surnoms proprement dits (Sopranomi), font les Noms, qui s'ajoutent au Nom de Bacome Henri le Noir, ou Henri de Welf-Este le Noir; Henri le Superbe, ou Henri de Welf-Este le Superbe. Ces 2 Noms, s'empara de la Ville d'Urgel. Les Ca- le Noir, & le Superbe, sont de vrais salans se partagèrent entre les 2 Com- Surnoms (Sopranomi). EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

rang des conditions de sa paix avec le Souverain Pontise la promesse de ne point nuire au Comte de Brienne; & présère de rester dans les liens de l'excomunication. Marquard, par la retraite de ce Présat, êtant seul maître en Sicile, y voit tout séchir sous ses loix, hors Messine, & quelques Places de peu d'importance. Le bruit court même que, s'il épargne la vie de Frédéric, c'est uniquement dans la crainte qu'on ne désère la Courone au Comte de Brienne, dont la Femme s'en trouvoit la légitime héri-

dona le nom de Bruzella. La Petite-Chronique de Crémone imprimée dans le T. VII des Hiftor. d'Ital. parle d'autres avantages, que les Crémonois remporté. rent fur les Brescians. Les Romains aussi travailloient à reculer les limites de leur Territoire. C'est pour cela qu'avec tou-tes leurs forces ils tombèrent, Enseignes déploites, sur Viterbe; & serrèrent & basirent si vivement cète Ville, qu'elle fut contrainte de se soumètre, soit à leur Seigneurie, soit à celle du Pape. Gelvano Fiamma, dans son Bouquer de Fleur's, Chap. 233, écrit, fous cete an-née, que le 4 de Septembre, les Milanois entrerent avec leur Carroccio dans la Lomelline des Pavesans, & qu'ils y prirent par force Mortara & 25 autres Chateaux. Girolamo Rossi, Liv. VI de l'Histoire de Ravenne, & Sigonius, Liv. XV du Rosaume d'Italie, raportent que Salinguerra, fils de To-rello, Chef de la Faction Ghibelline à Ferrare, ala surprendre avec l'Armée Perraroise le Chareau d'Argenta, le prit & y mit le feu. Un Corps de Ravegnans acourus pour secourir cèce Place, resterent Prisoniers; &, conduits dans les prisons de Ferrare, y terminérent misérablement leurs jours. Cète disgrace & la crainte de pis obligèrent la Ville de Ravenne à faire une paix dé-Savantageuse avec celle de Ferrare. J'en ai doné les Articles dans la Differtat. 49 des Antiq. d'Ital. La Ville de Cervia fut pareillement enlevée à ceux de Ravenue par ceux de Forli.

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> Benoît, auquel intervinrent pour Temoins, Guillaume, Archeveque de Ravenne, Ange, Archevêque de Tarente (a), Albert , Evêque de Verceil, Sicard, Eveque de Crémone, Philippe notre Frère, Due de Souabe, Azzolia, Marquis d'Este, Guillaume, Marquis de Palodi, Aldebrand, Comte de la Maritime (c'est à dire de la Côte de la Mer), &c. Doné à Pavie, l'an MC-XCVI, Indiction XIV, l'an de sonrègne XXVII, & de son Empire VI, & du règne en Sicile II, par les maiss d'Albert, Protonotaire de la Cour Impi-riale, le X des Cal. de Septembre Nous versons encore en fon Iteu qu'Atzon VII, fils de cet Azzon VI (b) fut distingué de son Père par le nom d'Atzon Novello. Je ne dois pas oublier de dire qu'outre Azzolin, Azzon, fils d'0. bizzon, eut une fille, apellée Agnès, qui fut mariée à Bzzelin (ou Eccelin Il die le Moine. C'est ce qu'aceste, es parlant de cet Eccelin, & Historien, presque contemporain, Rolandino, qui din Il avoit eu, dans sa jeunesse, 2 Femmes, la première, Dame Agnès, fœur de Seigneur Azzon Premier, Marquis d'Ef-ce, laquèle mourut en couches peu de tems après son mariage. Il apelle Au-zon Premier le Marquis d'Este, pour le distinguer de son sils Azzon VII; Prince celebre du tems de Rolandino.

En 1197, Amon VI investit Livald, Prieur du Monastère de Saince-Marie des Prisons, de tous les Biens, sieut, quelque part que ce sut, dans les lieus apartenans à la Maison d'Este, lesques ladite Eglise ne possèdoit peut-être pur alors asses justement.

Je n'entreprens pas de rendre comitici de tous les Ades raportés par Maracori concernant le Marquis Azon VI. Je passe donc au Chap. 39 du même

Ouvrage.
En 1199, ce Marquis dona, pour le rémission de ses péchés & de ceux du seu Très Noble Marquis Obizzon, & de ses autres Parens & Prédècesseurs, à Livald, Prieur du Monastère des Prisons, la Vallée de Zambolino. Le même Marquis sit, en 1204, une autre Donation au même Monastère.

Mais il faut principalement parlet

(a) Il y a dans cète Copie Architpiscopus Torrentinus, il faut Tarentinus. Cète remarque est de Muratori.

(b) Il y a dans le Texte Azzon V.

tés; & cète guerre eût eu de grandes suites, si Pèdre n'eût pas tenu promtement les Etats du pass, & fait dans cète Assemblée de sages règlemens concernant la Paix & la Trève, & pris

soin de les faire observer.

ll y eut, en 1199, entre ce Prince, & la Reine Dona Sanche, sa mère, un comencement de mésintelligence. Cète Princeffe avoit pour douaire quelques Places, frontières de la Castille. Les principales étoient Ariza, Eucléite, & Epila. Come c'étoit de ce tojé les clefs du Rolaume, Pedre & son Conseil crurent qu'il étoit sage de les retirer, & d'en doner d'autres en échange à la Reine dans l'intérieur de l'Aragon. Doña Sanche s'imagina qu'on la vouloit priver de son douaire- Le Roi de Castille, neveu de la Reine & coufingermain du Roi, mit fin à leur division, en les engageant à se trouver ensemble avec lui dans la Ville d'Ariga. Sa médiation fit consentir la Reine à ce qu'il fouhaitoit d'elle; & la bone intelligence fur rétablie, pour quelque tems, entre la Mère & le Fils.

Au mois de Juin 1200, Pèdre fit, dans l'Assemblée des Etats Généraux d'Aragon, plusieurs règlemens utiles, qui réformoient beaucoup d'abus, & que tous les Assistans jurèrent d'observer. Il arêta, dans le même tems, le mariage de l'Insante Dona Léonore la séconde de ses Sœurs, avec Raimond, Comte de Toulouse: mais la célébration ne s'en sit qu'en 1203, parceque la Princesse étoit encore trop jeune.

Il y eut, en 1201, une Trève de 3 ans, conclue entre les Rois de Caftille, de Navarre, & d'Aragon. La même année vit le dernier se brouiller encore avec la Reine, sa mère, qui ne vouloit pas s'en tenir à l'acomodement, fait entre eux par le Roi de Castille. Il sut réglé, dans une Assemblée des principaux Evéques & Seigneurs du Roisume, que la Reine jouiroit pais siblement des revenus & des droits qu'elle avoit sur les Places, assignées par le Testament du seu Roi pour lui tenir lieu de Douaire; & les Seigneurs, présens à cète Assemblée, garantirent l'exécution de cet arangement: ce qui rétablit l'union entre la Mère & le Fils.

Pèdre fit, cète même année, quelques règlemens pour l'observation de la Paix, & de la Trève, auxquels il sit serment de se conformer lui-même; &, l'année suivante, come ils sousroient des discultés dans l'exécution, il assembla les Etats-Généraux à Cervera. Les

#### SAVANS & ILLUSTRES.

original dans les Archives de ce Monaftere. Cet Ade est du mois de Mars de PAn 1000; & le Donaceur, qui fait profession de vivre suivant la Loi des Lombards, s'y qualifie Adalbert, Marquis, fils d'Adalbert, pareillement Marquis, de bone mémoire. L'Ade oft die fait dans le Lieu nomé Pancaleo. Si ce nom, inconnu d'aitleurs, n'indique point Panigaglia, lieu voifin du Golfe de la Spezia, vers Porto-Venere; il peut indiquer Panieale, Terre de la Maison d'Este dans la Lunigiane, laquèle est nomée dans le Privilège de confirmation, acorde par l'Empereur Henri III, en 1077, aux Marquis Hugue & Foulque I, pour tous les Etats & Biens de leur Maison. Cète Confirmation n'empêche pas que le Marquis Adalbert, dont il s'agit ici, ne put avoir des Biens dans ce lieu, parceque, par le Partage fait entre les Quatre Fils du Marquis Othert I, chaque Branche avoir sa para dans la pluspart des Fiefs & Courts, dont le Diplôme d'Henri III fair l'énumération. De l'un on de l'autre des Marquis Adalberts, només cideffus, dut venir un Marquis Albert, fornome le Roux (Albertus Rufus). Ce Marquis & la Comtesse Juline, sa fem-me, firent, en 1050, au Monastère de San-Venerio une Donation, de Biens fitues à Frasso dans l'Ile de Corse. Muil avoir vu l'Original dans les Archives de ce Monastère; & s'arête à ces paroles : une Court de notre Droit , qu'on voit que nous avons dans l'Ile de Corse, au lieu die Fratfo. Cela me fait fouvenir, dit-il, de ce Comte, ou Marquis Boniface, Gouverneur de Corse, dont j'ai parlé dans le Chap. XXII, lequel, selon toutes les aparences, fut père du premier des (deux) Adalberts (Père & Fils) Marquis de Toscane. Come nous avons exposé diverses conjectures, qui portent à eroire que les autres Marquis leurs Conforts (écest à dire leurs Con-seigneurs dans les Fiefs qu'ils possè-doient) décendent de ces Adalberts; en voient les mêmes Marquis possèder, dans cète Ile, assés considérablement de Biens, on a lieu de croire, qu'outre tant d'autres Etats, il leur écoit venu, de se Boniface & de ces Marquis Adalberts, beaucoup de Biens en Corfe. Quoi qu'il en puisse être, nous en revoions eneore ici qu'elle ésoit l'opulence des Marquis només ci-dessus, puisqu'elle n'étoit pas restrainte seulement à la Lombardie, à la Toscane, à la Li-gurie: mais s'étendoit encore ailleurs;

VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

tière. Mais sa puissance & ses projets s'évanouissent bientôt avec lui. L'Opération de la pierre mal faite, ou faite à contre tems, le prive de la vie dans le cours de cète année, ou dans le comencement de la suivante. Il n'est pas plustôt mort, que Guillaume de Capparon, Allemand, s'empare du Palais de Palerme & de la persone de Frédéric; & s'arroge toute l'Autorité sous le nom de Capitaine-Général du Roiiaume. Cependant le Comte de Brienne, campé près de Cannes avec un perit nombre de Combatans, voit tout-à-coup devant lui Diépold avec une Armée confidérable. A cète vue, le Légat Pierre, se ressouvenant que l'Eglise abhorre le sang, se met, par une promte suite, à l'abri du danger d'en voir répandre. Le Comte invoque à haute voix S. Pierre; fond fur les Ennemis; & remporte, après une longue & sanglante bataille, une victoire signalée.

Quoique les Afaires d'Otton IV, Concurrent du Roi Philippe, alassent très mal en Allemagne, le Pape se déclare en sa faveur. Il envoie Légat à Cologne le Cardinal Gui, Evêque de Palestrine, qui confirme l'élection d'Otton IV, & fulmine l'excomunication contre Philippe. Cète démarche d'Innocent indispose contre lui tous les gens fensés; & les Historiens Ecclésiastiques ont fait depuis de vains efforts pour la jus-

tifier.

Il se fait encore dans la Lombardie diférentes guerres, peu sanglantes à la vérité. Dans ces guerres des Lombards, il est à remarquer, dit MURATORI (1), qu'ordinaire-

(1) T. VII, p. 113.

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> de la seconde Femme de ce Prince. On lit dans la Chronique d'Albéric de Trois-Fontaines, à l'année 1167. Dans ce tems, un certain Noble de France (no-mé) Renaud de Chatillon, originaire d'auprès de la rivière de Loing, fameux par beaucoup de bones actions (probitatibus), vint à Antioche; &, come il étoit illustre à la guerre, il épousa la Dame de cète Ville, veuve du Prince Raimond, & devint Prince d'Antioche. Il eut de cête Dame 3 Filles, dont la première fut Femme de l'Empereur de Constantinople, Manuel (Comnene) qui eut d'elle Alexis. La seconde, qui s'apelloit Agnès, mariée à Bela (111), Roi de Hongrie, fut mère d'Aimeric & d'Andre, frères & Rois, & de 2 Reines; Constance, de Boheme, & Marguerite, de Grèce (a). Le Marquis d'Este en Italie épousa la troisième fille du Prince Renaud, nomée Alaïde. A-liz, Alise, Alaïde, Adélice, Aylis, tous noms défigures, signifiant Adélaide, sont ceux que cète Princesse porte dans les Chartes & dans les Chroniques. Après les disgraces arivées dans le Levant aux Chreitens Latins, A-lise s'étoit retirée à la Cour de Be-la III, son beaustrère. Pellegrino Prisciano, dans ses Annales Mftes. de la Maison d'Este & de la Ville de Ferrare, raporte une Bulle d'Innocent III, en faveur de cète Princesse, laquèle est de 1198. Voici la teneur de cète Bulle. Innocent, Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu, à notre chère Fille Noble Dame Alife, fille du feu Prince Renaud, falut & benediction Apostoli-que. Il est convenable (dignum) que nous consentions facilement aux desirs justes de ceux qui demandent; & que les vœux, qui ne s'éloignent point du seneier de la Raison, soient suivis d'un effet qui les remplisse. C'est pourquoi, Fille chérie dans le Seigneur, concourant, par un agréable consentement, à vos justes demandes, nous prenons, sous la protection de S. Pierre & fous la notre, votre Persone, & les Biens que vous pofsedés légitimement (rationabiliter) présent, & ceux que vous pourés à l'avenir aquérir par des moiens justes. Nous vous confirmons spécialement. & nous munissans de la protection du présent Privilège (præsentis Pracepti patrocinio) la Donation, que notre cher fils

(a) Cleft à dire que Marguerite fun Impératrice des Grecs.

Archevêques de Tarragone & de Narbone s'y trouvèrent avec beaucoup d'Evêques, d'autres Prélais, & de Sei-gneurs; & l'on y renouvella les règlemens concernant la Trève & la Paix,

en les expliquant-

Le 6 de Janvier 1203, le Comte d'Urgel & le Comte de Foix, se livrèrent bataille, & le second fut mis en déroute. Ils s'étoient brouillés de nouveau sur les limites de leurs Etats. On ignore coment leur contestation à ce sujet fut terminée. Ce fut sans doute par l'au-torité du Roi d'Aragon. Au reste, il paroît que cète querèle sut cause que ce Prince fit proposer au Roi de Caszille de convenir des limites de leurs Etais, pour éviter d'avoir à l'avenir aucune conrestation à ce suiet. Des Comissaires, només par les 2 Rois, marquerent unanimement les confins des z Roiaumes.

En 1204, Pedre vint à Monspellier, où son mariage avec Marie, fille du Comte de cète Ville, fut célèbré dans le mois de Juin. Elle avoit pour mère Eudoxie, fille de Manuel Comnene, Empereur Gree, laquèle avoit été promise au Roi Aifonse II, père de Pedre: mais ce Prince aima mieux épouser Dona Sanche, fille d'Alfonse VIII, Roi de Léon & de Castille. Pour Marie, elle avoit été mariée au Comte de Comminges, duquel elle avoit 2 Filles; & son mariace avoit ensuite été dissous, par cequ'il avoit été contracté du vivant d'une Femme légitime, que le Comte avoit. Mais elle étoit l'insique héritière de son Père; & le Roi d'Aragon vou-Joit agrandir les Etats. Il termina, pendant "u'il étoit à Montpellier, quelques diferens que son frère Alfonse II, Comze de Provence, avoir avec le Comte de Forcalquier, aieul de sa femme Gar fende. Il se rendit ensuite en Provence; & s'embarqua sur une Escadre de so Galères, pour aler à Rome visiter les Tombeaux des Apôtres. Il fut reçu dans cère Ville avec les honeurs dus à son rang. Le troisième jour après son arivée, fête de S. Martin, il fut en présence du Pape & du Sacré Collège, sacré dans l'Eglise de Saint-Pancrace par le Cardinal-Evêque de Porto, & couroné par le Pape, qui lui dona lui-même les Ornemens Roïaux. Ils alèrent ensuite en pompe à la Basilique de Saint-Pierre, où le Roi posa la Courone & le Sceptre sur l'Autel, & le SAVANS & ILLUSTRES.

car nous pouvons nous imaginer qu'ils possedoient beaucoup d'autres Etats & Biens, qui nous sont inconus, puisque le hazard nous fait découvrir ici qu'ils étoient même Seigneurs de beaucoup de Terres en Corse C'est dans la Souscription de cet Alle que le Notaire done à ce Marquis Albert le furnom de le Roux; & fans doute on le surnomoie ainsi pour le distinguer des autres Marquis Albert, & spécia ement du Marquis Albert-Azzon II, de qui la Maifon d'Efte décend.

En 1051, le même Marquis Albert, dont le furnom de le Roux n'est point dans l'Ale, dont je vais parler, dona, le 1 de Mai, au même Monastère des Biens fitués dans diferens endroits voisins du Golfe de la Spézia. L'Ade, raporte, p. 231, finit par ces mors: Fair dans la Court d'Arcola heureusement. Cete Court est un des Biens confirmés par Henri III, en 1077, aux Marquis Hugue & Foulque I. Elle est nomée dans l'Investiture donée, en 1164, par Frédérie I au Marquis Obizzon Malafpina. L'année précèdente, c'est à dire en 1050, le Marquis Albert-Azzon II, père des Marquis Hugue & Foulque I, avoit fait, la veille du jour entrant le mois de Décembre (pridie die introeunte Mense Decembris) c'est à dire le dernier jour de Novembre, une Donation au même Monastère de San-Venerio. L'Ass qu'en produit Muratori, Ch. 11, p. 83, est dit : Fait à Arcola heureusement. C'est un Chareau, distant de quelques Milles de Sarzane. Muratori produit encore dans les Chap. 24 & 25, un affes grand nombre d'Ades faits, dans le même tems à peu près, par plusieurs autres Marquis à Arcola. L'on voit par là que plusieurs Conseigneurs habitoient, en même tems, cète Court ou Château; d'où l'on peut conclure que les Branches, forcies du Marquis Othert conservoient chacune leurs droits sur cète Terre.

On trouve une autre Donation du Marquis Albert le Roux, faire à Sar-rane, en faveur de la Cathédrale de Luni, dans le mois de Juin 1085. Il done à cète Eglise la Court entière de Camifiano hors un Manfe qu'il nome & un autre Tenue de biens, qu'il avoit donés à 2 Particuliers. Il fait ensuite l'énumération de toutes les autres Terres, qui composoient cète Court; & cete énumération est consi-Pape lui ceignit l'épée. Non content dérable. Au comencement de l'Acte, d'avoir fait au Pape serment de sidé-lité, Pèdre soumit son Rosaume au suis dit Le Roux, sils de seu Albert, EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

ment on ne renonçoit point à l'Humanité. Tous ceux qui demandoient quartier, l'obtenoient; & ces Peuples métoient leur gloire, non à tuer: mais à prendre le plus qu'ils pouvoient de leurs Ennemis. Il se fait aussi quelques acomodemens; & la Romagne n'est pas à l'abri de trou-

(1) Le même Annaliste dit, p. 112: Cète année, les Cremonois remporterent encore une infigne victoire. Ils fortirent en campagne contre les Populaires de Brescia, pour soutenir le parti des No-bles, chasses de cete Ville. Il y eut un sude combat près de Calcinato. L'Armée des Breicians fut mise en déroute; & leur Carroccio pris fut conduit en triomphe à Crémone Jaque Malvezzi raporte que les Bergamaiques & les Mantouans se trouverent à cète action pour les Crémonois; & que les Véronois, à qui les Populaires de Brescia avoient demandé du secours, s'étant mis en marche avec soutes leurs forces, n'ariverent pas assés 26t. Il ajoute que la bataille se dona, le 9 d' Août; & que le carnage sut grand, de part & d'autre: mais il se tait sur la perte du Camp & du Corroccio, dont parle Sicard, qui vivoit alors. Ce malheur produisit ensuite un bien; parceque, par la médiation de Députes envoiés de Bologne, la paix se fit, au mois de Noyembre, entre les Cremonois, les Ber-gamasques, les Comasques & les Brefcians. Au moien de quoi, la Nobletto, banie de Brescia, retourna dans cete Ville: mais en conservant dans le cœur une haine implacable contre le Peuple. Les Milanois entrerent encore, cère année, avec une grosse Armee dans la Lomei-Ine des Pavélans, & y firent le dégat. Ils assiégèrent ensuite l'important Chateau de Vig-vano, qu'il avoient ataqué 2 fois inutilement; &, le 4 de Juin, ils s'en rendirent maltres, & firent priso-niers 12 cens Pavésaus. Le nom de Vigevano n'est pas exact dans les Textes de Sicard & d'autres Auteurs. Si Galvano Fiamma doit en être cru, cete même année, au mois d'Aout, les Pavésans jurérent entre les mains de Parcheveque Philippe d'obeir toujours

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

en Jesus-Christ H. (Haimerie), illustre Roi de Hongrie, vous a faite de 400 Mares de revenu annuel, & de 100 Manoirs (Mansionum) d'Esclaves, de la Terre (Villa) apellée Tornai, & de 4 autres Terres avec toutes leurs apartenances; & d'autres choses, tant pour vos vêtemens chaque année, que pour d'autres besoins, come il est contenu dans l'Autentique de ce Roi, lesquèles choses vous possèdes justement & paissblement. Qu'absolument donc aucun Ho-me, &c. Donc à Rome à Saint Pierre le XVI des Cal. de Juillet (16 de Juin),

PAn premier de notre Pont ficar. Le 22 de Février 1204 fut celebre le mariage de cète Princeffe avec le Marquis Azzon VI. En vo.ci l'Acte, doné par Muratori, p. 379, d'après une Copie autentique faite 6 ans après. Il est utile en ce qu'il fait conoitre plufieurs Familles nobles d'alors. Au nom du Seigneur. L'An de sa Naissance MCCIIII, Indiction septième, le jour de Samedi, qui sut le huitième sortant Fé-vrier (le 22) dans la Province, dite de Friout, dans l'Eglise de Sainte-Marie de Csemena, en présence du Seigneur Pélegrin (Pérégrin), par la grace de Dieu, Patriarche de la Sainte Eglise d'Aquilee , d'Obert , par la grace de Dieu, Eveque de Vicenze, de Marhieu, par la grace de Dieu, Evêque de Cene-da, d'Herman, de Waston, de Ber-thold, d'Eriène, Chapelains & Secrétaires (Scribarum) du susécrit Seigneur Patriarche, d'Alberic, Chanoine de Padoue, d'Albert, Chanoine de Vicenze, de Manfred, Archiprêtre d'Efte; en présence aussi du Seigneur Wecilon, fils de feu Gabriel de Camino, de Warner de Polcrarco, de Frédéric de Coriaga, de Diatrico de Fontana-buona. de Frédéric de Pito, d'Ottolino (c'est à dire Otton) de'Mainardi de Ferrare, & de beaucoup d'autres Barons & Seigneurs de Lombardie & de la Mar-che Trévisane & du Frioul. Là, le Seigneur Azzon, Marquis d'Efte, a reco-nu & confesse (warentavit, & profesfus fuit ) avoit reçu en dot de Dame Aliz, fille de feu Renaud, Prince d'An-tioche, qu'il prenoit en mariage pour lui, 2 mille Marcs d'argent, au sujet desquels il a renoncé à l'exception, ou preserupcion de dot, ou d'argent, non comté, ou estimé. C'est pourquoi par droit de Gage & de Donation, à cause de Noces, il a investi nomement la suscerite aux ordres de la Ville de Milan. Gal- Dame Aliz, sa Fiance, d'autant de

Saint-Siège, & s'engagea, pour lui & pour ses successeurs, par un Aste en forme, de parer à l'Eglise Romaine à perpétuite 250 Doublons de Cens annuel. Il revint ensuite en Provence.

Les querèles du Comte de Forcalquier & du Comte de Provence recomencèrent en 1205. Le premier aiant secrètement affemble quelques Troupes, surprit le second, & l'enferma dans un Château, pour le forcer de lui cèder quelques Places, qu'il prétendoit lus devoir apartenir. Dès que le Roi Pèdre en fut instruit, il sit venir promtement d'Aragon & de Catalogne des Troupes, qu'il joignit à celles de Provence, & courut à la poursuite du Comte de Forcalquier: mais, n'aiant pu le trouver, il revint assiéger le Château, qui renfermoit son Frère, s'en rendit maître, & remit ce Prince en liberté. La paix se fit bientôt après par l'entremise de quelques Prélats & Seigneurs; &, dès que les Afaires de Provence furent arangées, Pedre revint en Languedoc, en 1206. Les Habitans de Montpellier, pour quelques mécontemens qu'ils avoient au sujet d'une somme assés forre qu'il leur avoit empruntée, & dont il n'affuroit pas le paiement come ils le sonhaitoient, & du peu d'égard qu'il avoit pour leurs Coûtumes & leurs Privilèges, lui refusèrent l'entrée de leur Ville. En consequence, il leur sit la guerre; &, soupconant aparemment la Reine, sa semme, d'être d'intelligence avec eux, il entreprit de faire caffer son mariage. L'Evêque de Pampelune fut nomé Comissaire par le Pape, avec Pierre de Castelnau & le Moine Raoul. Ils comencerent & n'achevèrent pas la procedure, qui fut conrinuée ensuite par les Lvêques d'Usez & de Riez, & l'Abbé de Cheaux, pendant plusieurs années, & suspendue par l'Apel de la Reine Marie au Pape.

La même année 1206, Pèdre, mal conseillé, fit un Edit pat lequel il permit aux Chapitres & aux Comunautés Régulières de faire l'élection des Evêques, des Abbés & autres Supérieurs, sans atendre son consentement, exigeant seulement qu'on lui présent tes Elus. On prétend que ce sut à cète ocasion que le Pape acorda le droit aux Rois d'Aragon de se faire sacrer & couroner solemnèlement à Saragosse par les Archevêques de Tarragone alors Métropolitains de cet Evêché; come si, pour sacrer & couroner les Rois, on avoit besoin de la petmis-

kon des Papes.

SAVANS & ILLUSTRES.

aussi Marquis, lequel ai fait profession de vivre par ma Nation suivant la Loi des Lombards. Albert le Roux sait cète Donation pour la merci de son ame & de celle de son Père, & d'Hu-

gue, son Frère.

de Novembre 1124, il y a plus de 39 ans, Muratori, après avoir doné, p. 232, la Donation entière, dit, p. 233; Dans la Paix de Luni, raportée ci-dessus, Chap. XVII, l'Evêque de Luni soûtenoit qu'il étoit Maître d'une partie du Puid, e'est à dire de l'Eminence, qui faisoit le sujet du Procès, en disant qu'il y avoit XXXIX ans déja passes, qu'Albert le Roux avoit doné sa part à Sainte-Marie de Luni. Il est à croire que l'Evêque par là faisoit allusion à la Donation présente. Cète conjecture ne doit avoir lieu, qu'autant que la Court de Camistano étoit voisine du Mont-Caprione. Muratori ne le dit pas; & je ne puis pas le savoir.

Mais voici quelque chose de plus important. Le Marquis Albert le Roux dit qu'il done tout ce que Balotto & Barello d'Aciliano ont tenu de la part de son Père, & du Père du Marquis Gui; & tout ce que son Père, & le Père de Gui ont tenu à Carpenetolo, & tout ce que Ceux de Beblo ont tenu de leur part, & tout ce que les Fils de Rustico ont tenu à Vallecla, & tout ce qui a apartenu à son Père à Casapoci, & tout ce que Boniface d'Ardano a tenu à Corfeziano, ce qui étoit la moitié du Quart du Marquis Gui. Murator? dit, p. 233, au sujet de ces paroles: Les Lecteurs pouront se souvenir d'avoir vu, dans le Ch. IV, que le Pape Gregoire VII désaprouva le Mariage d'un Marquis Azzon avec une Mathilde, diférente de la célèbre Comtesse Mathilde. La raison, pour laquèle il s'oposoit à ce Mariage, étoit que cete Mathilde, tant de son côté, que de celui d'un Marquis Gui , fon premier Mari, êtoit parente de ce Marquis Azzon. Le même Pape écrit, Liv. II, Let. 35, au mois de Décembre 1074; à Guillaume, Evêque de Pavie, frère de ladite Mathil-de, ce qui suit. Répondés-moi sur la Cause de votre Sœur. Car bien qu'il soit très clair qu'elle a eu pour Mari le Marquis Gui, Consanguin du Marquis Azzon, il est aussi prouvé, par Serment & par Témoins, en notre présence, que votre même Sœur, & Azzon ne sont pas encore hors de la quairleme ligne de proche Parenté. (Propinquitatis). Le l'ape r pète, dans la Letre

Hhii

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

1202. Les Partisans du feu Duc Marquard forment en Sicile une faction contre Guillaume Cappéron; ce qui porte le Grand-Chancelier à se reconcilier avec la Cour de Rome. Il fait serment d'obéir aux ordres du Pape, & reçoit l'absolution des Censures: mais il ne recouvre ni l'Archevêché de Palerme, ni

vano veut il dire que la paix se fit en-ere eux. On peut le croire: mais non que les Pavelans confentirent alors de jurer obeiffance & sujetion à la Ville de Milar. Avant la perte de Vigevano, les Pavesans soufrirent un autre domage, dont il est parlé dans les Annales de Plaisance, T. XVII des Historiens d'Ital. Leur Armée, près du Chateau de Nigrino, combatit celle des Plaifantins & des Milanois, & fut défaite, en laif-fant prisoniers entre les mains des Vainqueurs 4 Cavaliers & 332 Fantasins. Les Plaisantins, aiant ensuite détruit la Tour de Sant'Andréa, mirent les fossés de leur Ville en bon état. Les Modenois & les Reggians avoient eu, les années précèdences, diverses querèles entre eux L'ocasion des Eaux de la Secchia, qui coule entre les 2 Territoires. Les Reggians en revendiquoient une partie; & les Modenois se prétendoient Seigneurs de toute la Rivière. On en vint ferieufement aux mains , cèce année. Les Reggians; s'étant avancés avec leur Armée jusque vers Formigine en deça de la Secchia, livrèrent baraille aux Modénois; les mirent en déroute, & poursuirent les Fujards jusqu'au Pré de la Tenzone (De la Jouce), que je crois être celui dans lequel, les jours de fête, fuivant l'usage d'alors, les Jeunes Gens des Villes d'Italie s'exerçoient spécialement anx armes. Il y eut plus de 100 Cavaliers Modénois, qui restèrent pri-soniers avec le Podesta de leur Ville, lequel étoit Albert de Lendenara, Noble Véronois..... Les Faentins, opprimés par le Peuple de Forli, demande. rent du secours aux Bolonois, qui vinrent, avec une puissante Armée & leur Carroccio, se présenter à la vue de Forli. Sigonius die qu'els mirent en déroute Bologne, que j'ai mises au jour, T. La snire demande Filiam.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

fes Biens, meubles & immeubles, en quelque lieu qu'il en ait, ou doive aquérir, au choix de cète Dame, en recevant ce qu'il en faut pour valoir le double de la susécrite Dot & Donation. Et le tout à edte condition convenue entre eux, favoir, que, s'il arivoit par hazard que la susécrite Dame Aliz mourut, pen-dant le mariage, sans Ensans, avant le susécrit Seigneur Marquis, il seroit libre à cète Dame de faire testament de fa Dot feule. Et au contraire, fi par hazard il arive que le susécrie Marquis Aizon meure avant ia ci-devant dite Dame Aliz, pendant le mariage sans Enfans comuns, que, tant la Dot, que la Donation à cause de Noces, soient restituées à cète Dame, quoiqu'elle n'eût point de lui postérité. Mais s'il leur a-rive d'avoir un Héritier du Sexe Mas-culin, que la Dot & la Donation à cause de Noces déduite & restituée à l'Héritier de cête Dame, toute l'Heredité foit partagée entre les Heritiers. S'ils ont une Fille (a), & s'il arive que la susécrite Dame Aliz meure la première, que la Dot soit acordée envière-ment à la Fille, outre ce que son Père, & son Frère lui doncront, & confère-ront de propre libéralité. Mais, s'il arive que le susécrit Marquis meure avant la susécrite Dame, & si la susécrite Dame se marie à un autre, qu'elle puisse transporter avec elle la susécrite Dor & Donation à cause de Noces; & que l'Héririer du Marquis soit tenu de marier la Fille survivante, selon sa Noblesse; & cela fait, que cete Fille foit tenue de renoncer à tout le droit qu'elle auroit à la succession! Autrement, qu'elle puisse répèter entièrement tout son droit, suivant la Coûtume de ce pais! Mais, si, les Conjoints eux-même venant à deceder, la Fille survit seule, que toute l'Héredité lui soit dévolue! Le Marquis susécrit a aussi promis, & est convenu de traiter honêtement la Dame susécrite bert de Baone, & Albert de Pandemiglio, & Martin de Mi an, & François de Caldério ont êté ses Députes pour ce sujet. Et il a confirmé & ratifié tout ce qu'ils ont fait à cet égard, pour le Marquis lui-même avec cète mime Dame, à la Cour du Roi de Hongrie. Et les Quatre susécrits ont confessé presentement, qu'ils ont juré sur les Saints

(a) Il y a dans l'imprime Fillum.

Il fit encore, la même année, une guerre sanglante aux Mahométans, en le joignant aux Chevaliers de Saint-Jaque.

En 1207, il fit de nouveaux règlemens concernant la Tiève & la Paix.

La même année, sa sœur Constance, veuve d'Emerie, Roi de Hongrie, revint

en Aragon.

Pèdre, s'étant racomodé vraisemblablement avec la Reine, sa femme; cète Princesse mit au monde, le 1 de Février 1208, à Monepellier, un Fils, qui fut nomé Jaque; & l'on dit que, voulant qu'il portat le nom d'un des 12 Apôtres, & n'ofant choisir, elle sit alumer 12 Cierges de même poids & groffeur, à chacun desquels on atacha le nom d'un Apôtre, afin de doner à son fi's le nom de celui dont le Cierge bruleroit le plus longtems; & que le dernier, qui s'éteignit, fut celui de S. Jaque le Majeur.

La même année, Ermengaud, Comte d'Urgel, mourut sans Enfans; & Girard de Cabrera, fils de sa Sceur, se nit en possession de ses Etats, sans en demander la permission au Roi Pèdre, qui le vint affieger dans Balaguer; & qui, lorsqu'il se fur rendu maître de la Place, l'envoia prisonier avec toute sa famille au Château de Loarre en

Le Pape Innocent III fit conclure, cète année, le mariage de l'Infante Dona Constance, Reine douairière de Hongrie avec Frédérie, Roi de Sicile, qui fut depuis l'Empereur Frédéric II. Le Comte de Provence vint, avec ses Galères, prendre la Reine sa sœur à Barcelone, pour la conduire à Palerme, où le mariage fur célèbré dans le mois de Ferrier de l'année suivante, Le Comte de Provence mourut peu de tems apres.

Dans le courant de Novembre 1209, Dona Sanche, Reine douairière d'Aragon, mourur; & fut inhumée dans le Monastère de Sigène, qu'elle avoit fonde pour des Religieuses de l'Ordre de

Saint-Jean de Jerusalem.

La même année, les Rois de Castil-le, de Navarre, & d'Aragon eurent une entrevue à Mallen, où, par la mé-diation du premier, les 2 autres firent, le 4 de Juin, une paix durable. La reconciliation fut si sincère de la part du Roi de Navarre, qu'il prêta 20 mille Pistoles au Roi d'Aragon, qui s'engagea de les rendre à la fin de l'année; SAVANS & ILLUSTRES.

suivante écrite à Mathilde elle-même, qu'il avoit entendu dire, que vous aufit & le Marquis Azzon etes Consanguins dans la quatrième ligne de proche Parenté. Grace donc à la présente Charte, nous parvenons à découvrir suffammene le fil de pareilles Parentes, & dans le même tems à prouver toujours de plus en plus que les Marquis d'Este décendent du Marquis Orbert I, & que, soit de lui, soit de ses Ascendans, décendent les 3 autres Branches des Marquis de la Paix de Luni. Le Marquis Gui, mentioné dans la présente Charte tenoie par dérivation de Sang à ce même Marquis Otbert I; & , come il avoit été le premier Mari de Mathilde, le Mariage de cète Dame & du Marquis Albert-Azzon II d'Este ne pouvoit pas subsisser, parceque ce dernier, décendant dudit Othert I, étoit lié par le Sang au Marquis Gui. Nous aprenons de plus que le même Mathilde, épousée par le Marquis Azzon, & le Frère d'elle, Guillaume, Evêque de Pavie, devoient ausse venir des Ascendans de la Maison d'Este; & que, le quatrième Degré de Parente n'étant pas encore passé, les Canons s'oposoient à ce Mariage. Cet éclaircissement devoit trouver place dans l'Article XV de la Digression qui termine le quatrieme Volume. Dans cet Article il s'agit: Du prétendu Mariage de la Comtette Mathilde avec le Marquis Albert-Azzon II d'Efte.

J'acheverai de faire conoître par ocasion ce Marquis Gui, premier Mari de Mathilde, soeur de Guillaume, Evêque de Pavie; ce que j'aurois du faire au même endroit: mais je ne m'en souvins pas, lorsque je travaillois à cète Digression. Muratori raporte, pp. 336-9, cinq Ades qu'il a-voit copies sur les originaux dans les Archives de l'Abbaie de San-Venerio, dite aussi Sainte-Marie du Golfe de la Spezia. Par ces Ades, on aprend que le Père du Marquis Gui fut un Marquis Albert, c'est à dire un Fils, ou peut-

être un Petitfils du Marquis Oibert I. Le premier Ade est daté de l'An sième de l'Empire d'Henri Second, par la grace de Dieu, Empereur Au-guste, le six des Calendes de Janvier, Indiction V, c'est à dire le 27 de Décembre 1051. C'est une Donation faire au Monastère de San Venerio de Biens situés dans la Lunigiane; & le Dona-teur s'y qualifie : Je Gui Marquis, fils d'Albert de bone mémoire, ausse Marquis, &, pour sureté du paiement, mit en lequel ai fait profession par ma Nation de séquestre les Châteaux de Peña, d'Es-vivre suivant la Loi des Lombards.

H h iij

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

l'Evêché de Troia. De retour en Sicile, il se joint aux Ennemis du Capitaine-Général; & fait parade du plus grand atachement pour le Saint-Siège.

La guerre continue entre quelques Villes de la Lombardie (1).

XVIII des Histor, d'Ital., n'en parlent point.......... Vers la fin de cète année, la Comune de Modène fit une ligue avec celle de Mantoue, come en fait foi l'Acte, que j'ai fait imprimer dans la Dissert. 49 des Antiquités d'Italie.

(1) Une nouvèle Croifade, pour laquèle on partoit, cète année, fut cause, dit Muratori, p. 116, que la Trève fut observée par la pluspart des Villes de Lombardie. Néanmoins, come les Modénois ne pouvoient pas digérer la bataille perdue, l'année précèdente, conre les Reggians; les Ferrarois & les Véronois, qu'ils avoient apellés à leur secours, les aiant joints avec leur Carrocio, c'est à dire avec leurs principales forces, alèrent, au-delà de la Secchia; faire avec eux le siège de Rubiera, baeirent cète Place avec leurs Machines, & ravagèrent le pais, sans que les Reg-gians, secourus des Bolonois les en pûssent empêcher. La Chronique de Bo-logne dit que Rubiera sut prise: mais les Anciènes Annales de Modène parlent seulement du siège, & ne disent rien de la prise de cète Place; & le Memorial des Podestà de Reggio dit que ce Château ne fut point endommagé. Ce qu'il y a de certain, c'est que Loup Mar-chese, Podesta de Parme, & les 2 Podettà de Crémone, Aimeric, & Guarisone s'entremirent, pour engager ces Peuples, fi fort animés les uns contre les autres, à faire la paix. Elle fut conclue dans la Grève (Giara ou Ghira) de la Secchia, le 6 d'Août, & jurée par Manfred Pico, Podestà de Modène, & Ghérad, Podestà de Reggio, fils de Rolandino. L'Eau de la Secchia fut partagée, & les Prisoniers rendus. J'ai done l'Acte de cète Paix dans la Differtat. 49 des Antiq. d'Ital. La Chronique de Plaisance nous aprend que les Crémonois & les Parmésans firent le siège de Fioren-zuola, Place considérable apartenante

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. 1TALIE.

> Evangiles de Dieu par l'Ame du Marquis, que le tout seroit ainst observé par lui. Et, fi le Marquis, ou fon Heritier vouloit en mal agir (malignare), ou contrevenir aux conditions suséerites, ces Quatre y réfisteront de toutes leurs forces. De plus les Quarre suséeries ont confesse qu'ils avoient juré par leurs propres Ames, qu'ils observeroient ainst en toutes choses, obligeant tous leurs biens par Droit de Gage qu'ils observeront ainst. En outre le Comte Manfred de Padoue a juré présentement en persone (corporaliter) sur les Saints Evangules de Dieu qu'il sera, de bone foi & sans fraude, exécuter, & tenir par le Marquis susécrit, & ses Heritiers, à cète Dame, & à ses Héritiers toutes les choses susécrites, & promises par ce Marquis. Skinella, fils d'Ugo-lin (c'est à dire Hugue) a juré la même chose. Albert Terzo, a juré la même chose. Et Marsile de Carrare a juré la même chose. Et tous ces trois sont de la Ville de Padoue. Et le Comte Boniface de Vérone a fait la même chose: & de même Albéric & Pierre de Landenara, & Viviano, fils d'Engeberio; & sous ces quatre sont de la Ville de Vérone. Et Salinguerra, fils de feu Torello de Ferrare, & Marchefino de'-Mainardi, & Jaque de Fontana, ont juré la même chose; & tous ces trois sont de la Ville de Ferrare. De plus, le ci-devant dit Marquis Azzon a épou-fé & arrhé par l'Anneau la suséerite Dame Aliz pour sa Femme légitime, le suséecrit Seigneur Patriarche faisant réciproquement entr'eux l'élection par paroles de présent (per verba de præsenti ad invicem inter eos electionem fa-

Scing de la main...... du Marquis

susécrit.

Seing de la main...... de la Dame fusécrite; lequel & laquèle ont ordoné que ceci fut fait.

Seing pour les Témoins susécrits...... qui, pries, se sont trouvés à ceci.

Et je Bellello, Tabellion du Glor. Sgr. F. Empereur des Romains, ai été prêsent, & ai écrit & composé cet Acle, & quatre autres ensuite de la mêmo teneur.

Je Odolric, Notaire de la Cour Impériale, ai été présent & me suis souserit.

sance nous aprend que les Crémonois & Je Bonifacino, Notaire du Comte les Parmésans sirent le siège de Fiorenzuola, Place considérable apartenante du Comte Palatin, ai pris & relevé cète Copie de l'Autentique de Bellello Notaire, & aux Plaisantins; mais en en ignore l'issue.

co, de Pitillas, & de Gallur entre les mains de Ximenes de Rada, Seigneur

Castillan.

Quelques Hérétiques Albigeois étant passes en Catalogne, au comeucement de 1210; Pèdre, dans les Etats assemblés à Lérida, sit, le 21 de Mars, un Edit contre les Excomuniés, qui resteroient plus d'un an sans se faire absoudre des Censures; les déclara infames, & come tels inhabiles à succèder, & dechus du droit de tester; & les soumit de plus au paiement d'une Amande, qui seroit réglée par les Juges.

Il fit ensuite la guerre aux Meures, auxquels il prit les Chateaux de Castel-

fabi , d'Adamus & de Sertella.

L'année précèdente, la Croisade que l'on avoit publiée contre les Albigeois protégés par les Comtes de Foix & de Toulouse, avoit fait prendre les armes à beaucoup de Seigneurs François; & le célèbre Simon, Comte de Montfort, avoit été fait Général de l'Armée des Croisés. Ce Général, dont les Légats du Pape dirigeoient les opérations, fit le Siège de Carcassone, la principale re-traite des Hérétiques. Raimond-Roger, Vicomte de cète Ville, lequel tenoit sa Seigneurie du Roi d'Aragon, lui demanda du secours. Pedre se rendir en persone au Camp des Croisés; & fit tous ses ésorts pour engager, ou les Légats & les Chess à cesser de faire la querre au Vicomte de Carcassone, ou ce Vicomte à se soumetre aux conditions, qu'ils lui vouloient imposer; & s'en fone fut prise & très maltraitée.

En 1210, Pèdre se trouva, sur l'invitation des Comess de Touloufe & de Foix, à la conférence, que ces Comtes eurent à Narbone avec les Légats du Pape. On ne put pas résoudre le Comte de Tou-Louse à chasser les Hérétiques de ses Etats; & le Comte de Foix, à faire serment d'obéir en tout au Pape. C'êtoit à ce prix, que l'on mètoit l'abso-lution des Censures. Pèdre, moins pour se prêter aux vues de la Cour de Rome, que pour garantir des Eeats, qui relevoient de lui, mit en sa main la Ville de Foix & tout le pass qui dépendoit de sa Courone; & s'obligea par écrit, si le Comte de Foix persistoit à se separer de la Comunion de l'Eglise Romaine, de remètre ce Comté entre les mains du Comte de Monfort. Ce dernier, qui sans contredit ezoit un des plus braves Généraux de son tems, n'en étoit pas l'Home le plus maladroit. Il s'infinua fi bien dans l

### SAVANS & ILLUSTRES.

Le second, daté de l'An sixième de l'Empire d'Henri Second, par la grace de Dieu, Empereur Auguste, le sixième jour du mois de Janvier, Indiction V, c'est à dire le 6 de Janvier 1052, est encore une Donation au même Monastère de diférens Biens dans la Lu-

nigiane.

Le troisième, dans lequel il y a des lacunes, est daté des mêmes jour & an. C'eft un Bail à Cens de quelques Biens, fitués à Aciliano, à Panigalia, à Vezzano & dans d'autres lieux de la Lunigiane, a l'Eglise de San-Venerio; & ce Bail consiste en une Requête présentée par un Prêtre Pierre en son nom & en celui de ses Successeurs; & cète Requête est souscrite du Marquis Gui & de 3 Témoins.

Cet Ade & les 2 autres sont passes tous trois au Château d'Arcola, qui venoit de la Succession du Marquis Othert I, sur lequel les Marquis d'Este & les Marquis Malaspina avoient des Droits, & dans lequel plusieurs d'entre eux faisoient leur résidence, ainsi que les Marquis de la Branche de Guillau-

me le François.

Le quatrième Alle, daté de l'An dixième de l'Empire d'Henri second, par la grace de Dieu, Empereur, le troisième des Calendes d'Avril, Indiction neuvième, c'est à dire le 29 de Mars 1056, est une Donation au même Monastere de la part, que le Marquis Gui avoit dans les 3 Iles de Porto-Venere. Come les Marquis des autres Branches étoiene Conseigneurs de ces lles, elles devoient faire partie de la succession du Mar-quis Others I. Cet Aste sur fait à Monteroffo.

Le cinquieme Alle enfin, daté de l'An de l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ mille soixance, au Mois de Juillet, Indiction douzième, est encore une Donation faite au même Monastère de quelques Terres situées dans le Broglio de Levaileriano, ou Valerano & dans la Court de Camisano. Cet Alle fut fait à Felefleria , c'eft à dire Filatera; d'où l'on peut croire que le Marquis Gui avoit sa part dans cète Terre, que l'on trouve confirmée aux Marquis d'Este par l'Investiture de l'Empereur Henri III en 1077.

Voilà tout ce que Muratari a trouvé concernant ce Marquis, qu'il soupgone

mort fans Enfans.

Revenons au Marquis Albert le Roux. Il est certain qu'il eut 2 Fils. L'un, qui s'apelloit Obert, c'est à dire Othert, est conu par une Donation qu'il sit con-

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

1203. LES Crosses, partis, l'année précèdente, du Poit de Venise, le 8 d'Octobre, au lieu de faire voiles en droiture pour la Sirie, come le Pape le leur avoit recofirent pour les Vénitiens le siège de Zara, qu'ils prirent. Cète année, à la prière du Roi Philippe, gendre de l'Empereur Isaac l'Ange, détrô-. né par son frère Alexis Comnène, les Croisés aisségent & prènent Constantinople, & rétablissent sur le Trône l'Empereur Isaac, qui s'asfocie son fils Alexis, auquel il devoit le service que les Croisés venoient de lui rendre (1).

(1) Cete année, dit le même Annaliste, p- 114, Ann. 1202, la considérable Croisade qui se metoit en marche vers le Levant, pour délivrer la Terre-Sainte, fixa les regards de tous les Italiens. Il y avoit déja 3 ans qu'en France, en Flandre & dans d'autres pais d'au delà des Monts, l'on préchoit cet emploi remarquable de la Piete Chre-tiene en faveur des Lieux-Saints; & le aele du Pape Innocent n'avoit pas doné peu de chaleur à cète entreprise. On a-voit choisi pour Chef de l'Armée des Croises le Comte de Champagne: mais il mourut Eude, Duc de Bourgogne, & Thibaut, Comte de Bar, à qui l'on proposa de le remplacer, le resusèrent. Boniface, Marquis de Montferrat, frère de ce vaillant Marquis Conrad, qui fut Prince de Tir, & proclame depuis Roi de Jérusalem, jouissoit, même au delà des Monts, d'un grand crédit. Tous les Princes Croises souhaitèrent de l'avoir pour Général; & les Dépurés, qu'ils envoièrent pour cet effet en Italie, le trouvèrent tout prêt à se charger d'un si noble sardeau. Il passa donc en Fran-ce, prit la Croix, & convint avec ces Princes de tout se avil saloit saire Princes de tout ce qu'il faloit faire. Six Deputés, envoiés en Italie, trouverent que le plus comode seroit de partir de Venise; & quelques uns d'eux y alerent pour traiter avec Henri Dandolo, célèbre Doge de cete République. Il fut enfin arêté que les Venitiens fourniroient Romains, notre cher Seigneur & Frero.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

ai écrit conformement à ce qu'il contenoit, n'ajoutant, ou ne diminuant rien, si ce n'est peut-être plus ou moins dans la composicion des Lètres, & les points; courant l'An MCCX. Ind. XIII, Jour

XVI entrane Jan. à Eine.

Cependant depuis quelques années, dit Muratori, p. 381, des dissentions bou-leversoient toute la Germanie. Otton, mandé, passèrent en Dalmatie, & le plus jeune des fils de feu Henri le Lion, Duc de Saxe, & de Bavière, qui se tenoit dans les Brars de Richard, Roi d'Angleterre, son oncle, étou destiné, come le dit Roger de Hoveden, a prendre pour Femme une Fille de Guillaume, Roi d'Econe, avec ce Rojaume pour dot; & fon Oncle l'avoit deja déclaré Duc d'Aquitaine, & Comte de Poitiers. Dans les Actes Publics d'Angleterre, mis au jour par Thomas Rymer, T. I, p. 105, on lit une Letre de 1198, dans laquèle ce Prince se qualifie: Otton, Duc d'Aquitaine, Comte de Poitiers.
Mais les titres & les desseins d'Otton changerent des qu'on l'eut élu Empereur (Roi) des Romains, en concurrence de Philippe de Souabe, fils de Frédéric Barberousse. Ces 2 Prétendans se firent vivement la guerre, pendant qu'Inno-cent III & les Italiens atendoient en suspens à qui la Courone apartiendroit. Mais, en 1207, le Pape & Philippe se reconcilièrent; &, le Parti de ce dernier aiant le dessus, il se mit en devoir de passer en Italie pour recevoir la Courone Impériale. Ce sut pour quoi le Marquis Azzon VI, tant parceque sa Maile Saint Siège favorisoit, que pour ne pas perdre de tems en pareille conjoncture, se hata de s'adresser au Roi Philippe, pour en obtenir des Priviléges. Nous avons 2 Diplômes de ce Roi, qui, cère année (le 18 de Juillet), furent acordés à Strasbourg, à notre Azzon. Le premier est une Investiture, donée à ce Marquis, & à sa Femme Alise, des Terres de Pressana, de Cosonia, de Baldétria, de Simella & de Bagnolo dans le Comté de Vicenze, lesquèles la Comtesse Alise avoit aquises de ses propres deniers. Leurs Enfans, Males & Femèles, & tous leurs Héritiers sont admis à leur succèder à ces Terres. P. 382. Le second Diplome acorde au même Azzon VI, Marquis d'Este, les Appellations de la Marche de Vérone, de la même manière que les lui avoit ci-devant acordées Henri, Empereur des

l'esprit du Roi d'Aragon, qu'il en ubtint qu'il l'inveftit du Comié de Carcassone; & qu'aiant gagné sa consiance, il en obtint encore une entrevue particulière à Mon pellier. Simon y vit t à bour de faire vouloir au Roi que son fi's Jaque épousat la Fille du Comte. Ils s'engagerent l'un & l'autre par ferment à l'exécution de ce mariage projeté. Le Roi remit même son Fils au Comte pour qu'il se chargear de son éducation.

Pèdre dona, la même année, une de ses Sœurs en mariage à Raimond,

fils du Comte de Toulouse.

En 1212, les Rois de Navarre & d'Aragon aiant joint leurs Troupes à celles du Roi de Castille, contribuèrent beaucoup à la mémorable victoire, qui fut remportée, cète année, sur les Mahométans.

Pèdre, de retour dans son Rosaume après cète victoire, reprit l'afaire de la cassation de son Mariage; & pour la poursuivre, il envoia à Rome Hugue de Torroja. La Reine Marie s'y rendit en persone. Le Pape, aiant pris conoissance par lui-même de l'Afaire, declara, l'année suivante 1213, le Mariage bon. Il écrivit à Pèdre pour l'exhorter à reprendre la Reine, & à vivre avec elle come avec sa Femme; & chargea les Evéques d'Avignon & de Carcaffone de l'y contraindre, en cas de refus, par les Censures. Cète décision & ses ordres n'eurent pas le tems d'être exé-

La guerre, que l'on faisoir en France anx Albigeois, se continuoit, cète année, avec beaucoup de vigueur. Les Comtes de Toulouse, père & fils, tous deux beaufrères du Roi d'Aragon, dont ils avoient épousé les 2 plus jeunes Sœurs, les Comtes de Foix, & de Com-minges, & le Vicomte de Béarn, impiorèrent le secours de Pedre. Il marche auslitot en France avec ses meilleures Troupes & la plus grande partie de la Noblesse de ses Erats. Il a d'abord une conférence avec les Légats du Pape, & demande la restitution des Places enlevées à ceux à qui l'on faisoir la guerre, arendu leur soumission au Saint-Siège, & la disposition dans la quèle ils étoient de satisfaire à l'Eglise de la manière qu'on l'exigeroit. Les Légais, après avoir délibéré sur ses propositions, qu'ils avoient demandées par écrit pour les examiner plus atentivement, les rejetérent sous prétexte que les protestations des Comtes, prorecteurs des Hérétiques, n'avoient pour but que d'écarter la guerre de leurs

#### SAVANS & ILLUSTRES.

jointement avec la Comtesse Julitte, la mère, en Juin 1094, au Monaftere de San Venerio de quelques Biens ficués à Mornasco près de la Piève de Saine-Etiène. Muratori, p. 234, raporte cete Charte, tirée des Archives de San-Ve-nerio. A la Souscription, on lit: Seing des mains de la ci-devant dite Comtesse Julitte & du Marquis Obert, Mère & Fils, lesquels ont demandé que l'on fit cète Charte d'Ofrande pour le remede de leur ame & de celle du feu Marquis Albert, leur Mari & Père. L'Aite est fait in Burgo Avula, c'est à dire dans la Terre de l'Aulla; ce qui fait voit que ce Marquis Albert devoit en être Seigneur, & qu'elle étoit tombée dans sa Branche par le Partage des Biens du Marquis Othert I-

L'autre fils du Marquis Alhert le Rouz est le Marquis Guillaume le François, qui m'a fourni l'ocasion de faire cer Article, que je fimrai par cere observation de Muratori, p. 235. On lit dans l'Acte de la Paix de Luni quelques paroles échapées à ceux de qui l'Ughelli tenoit sa Copie; & qui sont d'une grande importance à notre sujet. L'Avocat de l'Evêque y dit que les Marquis Albert le Roux & son Pere, c'est à dire le Pere & l'Aieul du ci-devant dit Guillaume, ont ofert à ladite Eglise de Sainte-Marie, &c. la part qui leur aparte-noit dans ledit Puid. Il faut observer que l'Avocat du Marquis Malaspina, dit que ni ledit Albert le Roux, ni son Père n'ont en aucune part dans ledit Puid; car ledit Puid vint dans la part & fut propre tout entier du Bisaieul de ce Malaspina, avant qu'ils naquisfent. Nous avons vu ci-deffus que, dans le cours de l'an 1006, le Marquis A-dalbert, vraisemblablement Père du Marquis Albert le Roux, écoit d'un age à pouvoir faire une Donation ou Monastère de San-Venerio; & nous aprenons ici que le fameux Partage des Etats du Marquis Othert I entre ses Quatre Fils se sie avant que le Père du Marquis Albert le Roux fut né. Nous en pouvons conclure que ce Parrage fue fait avant 975, come je l'avois conjecturé plus haut.

# LE MARQUIS OBERT PÉLAVICINO,

qui comence à paroître dans l'Histoire d'Italie en 1236, y fait une figure considérable jusqu'en 1269, qu'il meure au mois de Mai.

Il en est du nom de Pilavicino.

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Roi des Romains.

Innocent III, peu content des Romains, se retire à Ferentino. S'étant transporté depuis à Anagnic, il y tombe malade si dan-

autart de Vaisseaux's qu'il en faudroit pour passer 4 mille 100 Homes d'armes, 9 mille Leuiers, & 20 mille Fantassins; & que l'on doneroit pour le paiement de tout, S5 milie marcs d'argent. Il est à croire que le transport de tant d'Ho-mes & de Chevaux devoit se faire, non en une seule fois : mais en plusieurs. On en écrivit au Pape Innocent, qui loua se pieux éfort des Chretie s: mais qui répondit qu'il n'aprouveroit leur entrepisse qu'à condition qu'ils s'engage-roient de ne rien faire contre les Chreziens, à moins qu'ils ne s'oposassent à leur passage. Cète condition ne plus pas aux Venitiens, parcequ'ils se proposoient de tirer avantage pour eux de cète Expédicion. On vit donc ariver en foule, ette année, à Venise des Princes, des Evéques, des Nobles de France, de Flandre, de Bourgogne, & d'autres pais, & des Croises par miliers, qui tous de sirvient de signaler leur courage dans l'Orient pour la Foi. Beaucoup d'Italiens s'y joignirent, entre autres sicard, Evêque de Cremone, qui par conséquent dans son H stoire, que j'ai mise au jour (T. VII des Hiftor. d'Ital. 1, peut parler de ces évènemens en Home instruit. Mais zoutes les Négociations d'Innocent pour engager les Pisans & les Génois à faire la paix, afin qu'ils puffent seconder de Leurs forces l'entreprise projetée en faveur de la Terre-Sainte, furent inutiles. Il n'en put rien obtenir; leur haine par ciculière l'emporta dans leur cœur sur le bien général de la Chretiente. Aux préparatifs de cête guerre sacrée, vint se mêler une autre Afaire d'une tèle imporcance, que nous verrons bientot l'accefsoire devenir le principal. Alexis, frère d'Itaac l'Ange, Empereur des Grecs, l'avoit privé du Trône & de la vue, en 1195; & revenu jusqu'ici dans une éproite prison Alexis, son neveu, fils d'I-Saac. Ce jeune Prince eut le bonheur de se sauver, & vint à Rome se jeter aux pieds d'innocent III, lui demandant juf-

ROIS, & autres SOUVERAINS CE ITALIE.

Muratori qui done ces 2 Privilèges d'après une anciène Copie, l'un, p. 381, l'autre, p. 383, dit, p. 381: J'aurois volontiers conféré cète Copie avec d'autres semblables, si j'en avois pu trouver dans les Livres, que j'ai, parcequ'il me parole digne de réfléxion que Philippe y soit qualifié Second du nom, Mais peut-être se nome-t-il ainfe relativement à Philippe, qui fut Empereur de Rome, l'an de Jesus-Christ 244. Voici de quèle manière comencent les Diplômes. Philippe Second, par le grace de Dieu, Roi des Romains, toujours Auguste. Une autre remarque à faire, est que, parmi les Témoins par qui ces Diplômes sont souscrits, est un Comte, écrit, dans l'un le Comte Rodolfe de Haussepure, & dans l'autre le Comte Rodolfe de Habispure. Il est clair que cète louscription est d'un Comie de Hapsbourg; & Muratori pense, p. 382, que c'est l'Aieul de l'Empereur Rodolfe I, de qui décendit la Maison impériale d'Autriche. Dans le second de ces Diplômes, l'énumération des Villes, qui composoient la Marche de Vérone, fait voir qu'elle étoit la même que d'autres apellent la Marche de Trévise. Ces Villes sont Vérone, Vicenze, Trévise, Padoue, Trente, Feltre, Belluno, & leurs Comtés. On voit ausi par ce menic Diplôme que, vraisemblablement a-près la mort du Marquis Obizzon, le Marquis Azzon VI, son petithle, l'avoic remplacé dans l'honorable Comission de Juge des Appellations de la Marche de Vérone. Deux Chartes des Archives de Saint-Zénon de cète Ville contiènent 2 Jugémens rendus, en 1196, par Azzon VI en cète qualité. Ces 2 Chartes sont raportées pp. 183 & 184. Voici leur comencement. Là le Seigneur Azzon , Marquis d'Efte , établi par le Seigneur Henri, Empereur des Romains, ires heureux, & Roi de Sicile, pour conoître des Appellations de Vérone & de toute la Marche, & Nordellino de Castello, Citoten de Vérone, établi par le même Seigneur Empereur pour conoître des Appellations de Vérone & la volonté dudit Marquis, & en sa place. Ces paroles font dire à Muratori, p. 384: Nous voions par là que l'Empereur devoit avoir député dans chaque Ville de la Marche de Verone un Juge, auquel, dans les Causes Majeures, on apelloit des Sentences des Juges ordicice contre le Tiran, son oncle. Ensuite, apelloit des Sentences des Juges ordi-il ala trouver en Allemagne la Reine naires, & du Podestà. Tous ces Juges Irène, sa sour, semme du Roi Philip- létoient dépendant de notre Marquis Az-

SAVANS & ILLUSTRES.

Etats. Le Pape, à qui Pèdre avoit fait faire ensuite les memes propositions par l'Evéque de Ségorbe, lui fait une reponse, qui n'étoir que la répétition de celle de ses Légais; l'exhorta de re-noncer à la défense des Comtes; & le menaça de l'excomunier, s'il perfiftoit à la prendre. Pèdre fait publier sur le champ, " Que ceux que l'on vouloit so qu'il abandonat, étant ses Parens, ) ses Alies, ou ses Vassaux, il étoit n de son devoir de les défendre n; & va se présenter devant le Château de Muret, dont la Garnison étoit 'oible, & dont il emporte d'abord les Faubourgs. Le Comte de Monifort, qui n'é-toit, avec son Armée, qu'à 8 lieues, acourt, & se jete dans la Place avec une partie de ses Troupes. Ensuite, le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, c'est à dire le 14 de Septembre, après que la Garnison & les Troupes qu'il avoit amenées se furent préparées au combat par les Sacremens de Péni-tence & de l'Eucharistie, il sort de la Place, & tombe sur les Assiégeans. Les prodiges de valeur sont pareils de part & d'autres: mais l'impétuosité du Comse de Montfort lui fait remporter une victoire signalée. Pèdre est tué dans le fort de la mêlée avec beaucoup de Seigneurs Aragonois & Catalans, qui s'étoient rangés autour de lui. mort met en fuite toute l'Armée. Les Fuiards sont poursuivis, & l'on en tue beaucoup plus dans la poursuite que dans l'action. Les Comtes de Touloufe & de Foix doivent leur salut à la vîtesse de leurs Chevaux.

Après que l'Armée qui assiégeoit Muret fut diffipée, dit Ferreras dans la Traduction Françoise, T. IV, p. 48, le Comte Simon de Montfort permit aux Aragonois & aux Caralans d'enlever le Corps de leur Roi, pour qui il eut été plus glorieux de perdre la vie aux Na-ves de Tolose, les armes à la main contre les Maures, qu'en combatant en faveur du Comte de Toulouse & de ses Alies contre la Ligue Catholique. Ferreras, Prêtre Espagnol, & de plus Castillan, devoit parler ainsi. Quant à la bataille, dans laquèle il fouhaiteroit que Pedre eut peri pour sa gloire, c'est celle que les Rois de Castille, de Navarre, & d'Aragon avoient livrée, l'année précèdente aux Mahométans. Elle porte le nom du lieu dans lequel elle se do-

change depuis en Pallavicino, come de celui de Malaspina. C'est un Sobriquet, devenu Nom de Maison. Ce Sobriquet étoit celui d'un des Marquis de la Paix de Luni, come on l'a vu dans l'Article du Marquis Obizzon Malaspi-na; dans lequel on a vu de même que ce Marquis Pélavicino devoit être d'une des 4 Branches de Marquis issues du Marquis Othert I, Comte du Sacré Palais d'Italie tous le règne de l'Empe-

reur Otton I. On aprend du Mft. des Archives de l'Eglise de Sarzane, dit le Pallavieino, que l'ancien nom de la Maijor Pallavicina, êtoit Pélavicina. Ce Mfl. porte le nom qu'on lui done, parcequ'on y lit, à la page 40, dit Muratori, Ch. 26 des Antiq. d'Este, p. 258, les paro-les suivantes. Ce Livre est apelle Maitre, & fut compose & fait du tems du Sgr. Obert Pélavicino, Vicaire Général dans la Province Lunigiane, de fon ordre & par son autorité (Iste Liber vocatur Magister, & compositus, & factus suit tempore D. Uberti Pelavisini generalis Vicarii in Provincia Lusiana de mandato & auctoritate ipsius ). De même dans les Chroniques Mses. de Rolandino & de Parme, & dans d'autres anciens Monumens, on trouve Pelavicinus & Pelavexinus, &c.; & non Pallavicinus. Ce fut auffi, come je le crois, un Surnom (ou Sobriquee), mis à la suite du Nom de Razême de ce Marquis, lequel devenu presque son Nom propre, passa depuis pour Co-gnom (Nom de Maison) à ses Decendans, & fut change, dans la suite des siècles, en Pallavicino. Vraisemblablement son Nom propre (c'est à dire de Bateme) fut Obert, Nom ancien dans sa Maison, lequel, dans les tems suivans, se changea facilement en celui d'Ubert. En effet Pier-Maria Campi, dans l'Hist. Eccles. de Plais. T. I, p. 407, parle d'une insigne Donation faite au Monastèse de la Colomba par le Marquis Pallavicino, c'est à dire non pas le Marquis Adalbert, &c.: mais le Marquis Ubert, fils de feu Ubersino & petitiils de cet Adalbert, conjoin-tement avec sa Femme, & ses Fils. Il est fait mention des Terres donées par ce Marquis à ce Monastère dans une Bulle d'Innocent II de 1137, & dans une d'Eugène III de 1145. Elles y sont nomées terras illas, quas Illustris Vir Pallavicinus Marchio (je lis ainsi dans na. Ce sont des Plaines, dit une Note du Traducteur, p. 49, situées en Andalousie, au pied de la Sierra-Morena, y avoit Pelavicinus dans l'Original) &c sur les Frontières de la Nouvelle-Cas- Nobilis Signifer Placentina Civitatis

VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

gereusement, que le bruit de sa mort se répand; & ce bruit a des suites fâcheuses pour Gauthier, Comte de Brienne, & pour le Ma-

pe. Celui-ei, voiant que tout étoit prét pour le passage des Croites au Levant, recomanda chaudement, à Boniface, Marquis de Montterrat, la persone & les intérets de son Beaufrère. Les Venitions cependant avoient achevé d'équi-per la grande Flote promise pour le transport de l'Armée des Crosses : mais il s'oposoit à son départ disérentes disti-cultés, dont la plus grande évoit qu'il s'en faloit beaucoup que la somme, dont les Princes Croises étoient convenus, ne fut tout-à-fait paice. Le remède à cet inconvenient sut que les François & les Plamans s'obligerent d'aider les Vénitiens à recouvrer Zara, dont le Roi de Hongrie s'étoit emparé, les années pré-cèdentes. Enfin l'Armèe navale partit de Venise, le 8 d'Oslobre, & le Doge Henri Dandolo partit avec elle, bien que vieux & presque aveugle. Elle ariva, le 10 de Novembre, à Zara. Les Habitans ofrirent de se rendre: mais, par un mal entendu, la Ville sut prise & sacagée; & les Vainqueurs en partagèrent les riches dépouilles. On en détruifit ensuite les murs & les fortifications, pour ôter aux Habitans la facilieé de se révolter. La saison trop avancée o-bligea l'Armée de passer l'hiver dans ce pais. Cète première expédition des Croises déplus extrêmement au Souverain Pontife, parcequ'Emeric, Roi de Hongrie, & le Prince André, son frère, avoient pris la Croix; & parcequ'elle avoit été faite contre la défense expresse du Pape, au jugement de qui les Zare-tins s'en étoient remis. Il en écrivit de vives plaintes à l'Armée des Croises, qu'il traitoit come excomunits; & leur ordona la restitucion de cèce Ville. Mais Boniface, Marquis de Montferrat, crut que, pour le mieux, il ne faloit pas rendre publique la Letre du Pape, de peur que toute l'Expédicion ne s'en alat en fumée.

Muratori comence ainsi l'Année 1203, p. 117. Les exploits des Latins firent grand bruit, ette année; mais ils n'eu-reut pas pour objet de secourir la Ter-

EVENEMENS durant la | ROIS, & autres SOUVERAINS ex ITALIE.

> 20n, qui représentoit, dans cète Marche, le Tribunal suprême des Empereurs. Alors Nordellino de Castello étoit Juge Impérial de Vérone: mais il ne pouvoit conoître des Caufes, qu'à la volonté dudit Marquis.

La fortune de Philippe dura peu, dic le même Muratori, p. 385, parceque, l'année suivante (1208), il fut tué en trahifon par Otton de Wittelfpach. Après quoi, ies Affaires d'Otton de Welf-Bite, fils du Duc Henri le Lion, se trouvant en meilleur état, il fut, ou confirmé, ou bien élu de nouveau par le concours de tous les sufrages, Roi des Romains. En 1209, à la tête d'une grosse Armée, ll vint en Italie, pour en recevoir la Courone à Milan, & prendre la Courone Impériale à Rome; ce qu'il fit en esset, cète même année. Le Marquis Azzon ala le recevoir, avec de grands honeurs, à son arivée à Verone. Il y avoit alors de grandes dissentions dans la Marche de Verone, ou de Trevise, entre notre Marquis, foutenu des Comtes de San-Bonifazio & des autres de la Faction Guelse d'une part, & Eccelin d'Onara, dit le Moine, père du barbare Eccelin de Romano, soûtenu de Salinguerra, sils de Torello & des autres Ghibellins d'autre part. Ces dissentions avoient co-mencé des 1198, selon Rolandino, His-torien du siècle suivant, Liv. I, Ch. S de sa Chronique, parceque le Peuple de Vicenze aiant insulté les Padouans, ces derniers avec Jaque Stretti leur Podestà, & Azzon, Marquis d'Este, re-marquable par sa beauté corporèle: mais plus remarquable par fa valeur & par sa vertu (forma corporis speciosus, sed armis speciosior, & virtute), en ti-rèrent une vangeance éclatante. L'année suivante 1199, il sut créé Podestà de Padoue, come on le voit dans les Catalogues publiés par Felice Ofio, Néansmoins, quelque tems après, il continua d'être en bone intelligence avec Eccelin; ce qui pouvoit durer beaucoup plus, ft l'Envie n'eut pas interrompu leur concorde. En 1207, come le Rolandino, & le Moine de Padoue l'atestent, Illusrre Home Azzon, Marquis d'Este, par la volonté de la Faction (partium) c'est à dire du Comte de San-Bonifazio, & des Monticoli, se chargea du Gouver-nement de la Ville de Vérone, & se comporta prudemment dans son administration. Le Marquis fut done fait, cete année, Podestà & Gouverneut de re-Sainte; ce qui cependant étoit celui Verone; & l'Ughelli raporte, T. V.

SAVANS & ILLUSTRES.

tille. Les Espagnols les noment Les Naves de Tolosa, à cause d'une Ville de ce nom qui est dans ces Quartiers, différente de Tolosa, ou Toloserra, Capisale, ou une des principales Villes de la Province de Guipuscoa. Ferreras con-tinue, p. 49. Il (le Comte de Montfort I dona ordre aussi à Montpellier, que l'on eut foin du Prince Don Jay. me (Jaque), fils du feu Roi Don Pedre. Cependant la mort de Don Pedre causa quelques troubles dans ses Erats. Les Infans Don Ferdinand, Abbe de Mont-Aragon, & Don Sanche, Comte de Roussillon, ne l'eurent pas plustôt apprife, qu'ils comencerent à cabaler, pour obtenir la Courone, ou du moins la Tutèle du jeune Prince. D'autres se deelarèrent pour leur légitime Souverain; & entre autres Don Pedre Fernandez d'Azagra, Seigneur d'Albaracin. Ceuxci, qui avoient pour eux la pluspart des Villes, solliciterent le Comte Simon de Montfort de leur livrer le Prince Don Jayme. Il paroît que le Comte s'en excusa sous prétexte du Traité, qu'il avoit fait avec le Roi Don Pedre; & fon refus fit que Don Pèdre Fernandez d'A-zagra & les autres Seigneurs & Villes de son parti eurent recours au Pape, pour obtenir, par son moien, ce qu'ils desiroient. Ils envoierent à Rome à cet effet l'Evêque de Segorbe, dont le titre Ctoit celui d'Eveque residant à Albaracin. Le Prelat s'aquita de sa comission; &, come la Reine Dona Marie, mère de Don Jayme, étoit à Rome, le Ponrife manda à son Légar, Pierre de Mo-ra, Cardinal-Diacre du Titre de Saint-Ange, d'obliger le Comte de Montfort de rendre le Prince Don Jayme à ses Sujets.

JAQUE I, en Aragonois JAYME,

succède à son père Pèdre II en 1213; meurt le 25 de Juillet 1276, & est in-hume, come il l'avoit desiré, à Pobles.

Ce fue, dit Ferreras, dans la Traduction, T. IV, p. 301, un des plus glorieux Rois, que l'Espagne & le Rosaume d'Aragon aient eus. Extremement Elé pour la gloire & l'exaltation de la Foi Catholique, il enleva aux Mahométans les Rosaumes de Valence & de Majorque; conquit sur eux pour la Courone de Castille celui de Murcie; & prit la Croix pour la conquête de la Terre-Sainte, ne soufrant point dans fes Etats la moindre étincelle d'Herésie. Pas moins dévot à la Sainte-Vierge, il mie un grand nombre d'Eglises

contulit (ces Terres qu'a donées IIlustre Home Pallavicino, Marquis, & Noble Gonfalonier de la Ville de Plaisance). Il est très probable que c'est le même Marquis dont il est parle dans la Paix de Luni de 1124; & certain en même tems, que dans ces Bulles, on le nome seulement Pallavicino sans nomer son Nom de Batême. Toutefois L'Ughelli, T. II, p. 26; de l'Ital. Sacr. (prem. Edit.) parlant de la Bulle d'Innocent II, dit que le Marquis y est expressement appelle Obertus Pallavicinus Marchio. ( Vraisemblablement Ughelli se trompe, come il fait souvent; ou la Copie, dont il se servoit, faite en des tems posterieurs, étoit interpolée. Quoi qu'il en soit), il ajoute: C'est cet Obert, dont la Famille est parvenue depuis l'ancien tenis des Lombards jusqu'au notre par une longue suite de Décendans. Le Marquis Obert mourue en 1147. Le Monastère de la Colomba, dont il est parle plus haut, fut, en 1136, fonde dans le Territoire de Carretto de Baselica, pres de Fioren-zuola, entre Parme & Plaisance, & doné à des Moines de Clairvaux, que S. Bernard, qui vivoit alors, avoit rendus très célèbres; & come les Mémoires de ce Monastère me l'ont apris, le Marquis, dont il s'agit, leur dona quelques Ter-res; & permit de plus à ses Sujets de doner & de vendre à l'avenir leurs Biens à ces Serviteurs de Dieu. Cèce Donation fue confirmée par les Marquis Tancrède & Albert. Je ne puis pas dire s'ils étoient ses Fils, ou s'ils étoient de la Branche d'Este, parceque je n'ai pas vu PActe, qui fut fait par Buongiovanni. Notaire à fiorenzuola. La même année (1136) un Marquis Conrad fit donation au même Monastère de tous ses Biens fitués à Carretto: & pareillement en 1139, le Marques Obert lui dona tous ce que les Moines pouroient aquérir de ses Vassaux de Viadana; & dans l'Acte il dit : C'est pourquoi Je, ci-dessus nome Ubert, Marquis, done & ofre du present jour dans ladite Eglise de Sainte-Marie de la Colomba pour la merci de mon ame toute cete Terre, que la cidevant dite Eglise poura aquerir de mes Vussaux de Cremone dans la Cours de Videliana (Viadana). On a deja fait voir ci - dessus que les Branches d'Este & de Malaspina avoient êté investies aussi de Viadana, preuve que ce e Terre avoit du apartenir au Marquis Obert I, souche des Quatre Branches de Marquis. En 1143, le Marquis Sous son invocation. Sa pieté éclata en- Obert, mentioné ci-dessus, investit de

EVÈNEMENS durant la 1 VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Roi des Romains.

rêchal Jáque, cousin du Pape. Ghérard, Cardinal de Saint-Adrien, envoie Légar en Sicile, ne réusit à rich à la Cour de Palerme; & se

de leur Expédition. Ils n'agirent qu'en faveur du jeune Alexis, fils d'Isac l'Ange, Empereur déposé. Ce Prince vine a Zara. Dandolo, Doge de Venise, & le Marquis de Montferrat lui firent une réception honorable. Il les engagea, par diverfes promeffes, de l'aider à recouvrer PEn pire; s'embarqua; & fie voile, avec une urtie de la Flote pour l'Epire, l'autre partie aiant pris les devanis. La Ville de Durazio le reçut eome son Souverain. Lorsqu'ensuite il débarqua dans l'Ile de Corfou, les Infulaires lui promirent de se soumétre à lui, des qu'il seroit mastre de Constantino-ple. Les Princes Croises résolurent de secourir efficacement ce Prince fugitif, non seulemene pour faire honeur aux recomandations de l'hilippe, Roi de Germanie, & en confidération de la parente que le Roi de trance avoit contractée avec les Empereurs Grecs par le mariage d'Agnès, fille du Roi Louis VII, avec Alexis Comnene II du nom, fils de l'Empereur M nuel : mais encore plus par l'espérance d'en tirer de l'argent & des vivres, sans lesquels ils ne voioient pas coment ils pouroient ariver en Sirie, ou bien en Egipte, suivant leur premier dessein. Il est vrai que le Pape Innocent, informé de ce qu'ils projetoient, leur defendit, pour plusieurs raisons, d'envahir les Etats de l'Empereur Grec: mais eux, s'imaginant peut-eire, qu'il leur écrivoit de cète manière par politique, & qu'intérieurement il aprouvoit leur dessein, continuèrent leur voute jusqu'à Constantinople. Si je voulois raconter de mon but. Je dirai donc en peu de mots que les Latins, après qu'ils eurent fait sommer Alexis l'Ange, Usurpateur du Trone Impérial, de le rendre à son Frère, & que ce Prince l'eut refusé, rompirent la chaine du Port, dans lequel ils eutrérent avec tous leurs Vaisseaux. Ils emploièrent 7 jours à batre la Ville par terre & par mer. Le huitième, Alexis sortit avec 30 mille Homes de Cavalerie, acompagnés d'une Infanterie extrêrie, acompagnés d'une Infanterie extré- guerra, fils de Torello, de sorte qu'il mement nombreuse, & parut se disposer le chassa de la Ville de Ferrare avec

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

p. 768 de PItal. Sacr. [ I Edit. ] quelques-uns de ses Astes en cète qualicé. J'ai vu moi-même, dans les Archives du srès noble Monaftère des Religieuses de Sainte-Julie de Brescia, un Parchemin fur lequel on lit à l'Année 1207 : A vous Seigneur Azzon Marquis, Podeflà de Vérone, & à vos Juges, & aux Con-fuls, &c. Bailardo se plaint, &c. Cce Acte fur dresse par Bellasio, Notaire du Comte Boniface (de San-Bonifazino). Mais Eccelin, fache que l'on eut dé-feré cet honeur au Marquis, & se resfouvenant qu'il l'avoit eu contre lui dans le champ de baraille de Campreto, I dans laquele oceasion nous aprenons de Rolandino que Gérard & Tisone de Campo-San-Piero, avec le Seigneur Marquis Azzon, qu'ils venoient de comencer de te joindre pour Seigneur & pour Ami, avoient rompu les mesures de ce même Eccelin) Eccelin, dis-je, aiant assemblé tous ses Partisans, & surtout les Monticoli, Citoïens puissans de Vérone, excita subitement une sé-dition dans cète Ville; ce qui força le Marquis Azzon de se retirer, & de renoncer au l'ofte de Podestà de Vérone. Gérard Maurifio, Ecrivain du tems, dit dans son Hiltoire, que le prétexte de chasser Arron jut qu'il ne vouloit pas doner au Masquis Boniface, sa part. L'Historien veut parier de l'Oncle du Marquis Azzon VI. Mais le Marquis ne tarda pas beaucoup à se rétablir; car, aiant rassemble, l'année suivante 1208, une Armée, il la conduisit sous Verone, & mit en déroute celle d'Eccelin, qu'il fit lui-même prisonier, auquel il fit de grandes civilités & rendit beaucoup d'honeurs, & qu'il renvous genéreusement chés lui. C'est ce que Rolandino raporte; & le Moine de Padoue ajoure: Depuis ce jour, le Marquis & le Comte Boniface eurent la Seigneurie de Vérone tout le tems de leur vie. Le Maurifio dit qu'Eccelin se sauva par miracle des mains du Marquis. Aibertino Mussato de Padoue, qui fleurissont vers 1300, dans l'Acte (Eccerinis), donée au publie par Fehce Ozio, déplore l'afront fait à notre Azzon à Verone par les Monticoli & les autres qu'Eccelin foutenoit.

Dans le même tems, aide du Peuple de Modene, come on le voit dans l'Histoire d'Antoine Godio, le Marquis mit en mauvais état les Afaires de Salin-

SAVANS & ILLUSTRES.

core par le soin qu'il prit de protéger les Religions sacrées de S. Dominique, de S. François, & de la Merci. Juste & modere, il ne chercha qu'à conserver Péclat de la Majesté. Egalement prudent, magnanime & valeureux, il s'aquit une gloire immortèle par ses exploits, & moissona quantité de lauriers. Le seul défaut, qu'on lui peut reprocher, c'est d'avoir eu toute sa vie un panchant extrême peur les Femmes.

Il eut 3 semmes, Dona Eléonor de Castille, Iolande de Hongrie, & Dona

Thérèfe Vidaure.

Voici ce que Ferreras dit de la première, p 87, sous l'année 1221. Il avoit paru aux Prélats & aux Seigneurs d'Aragon, qu'il convenoit que leur Roi D. Jayme se mariat au plustôt. Ils a-voient aussi jugé, qu'on ne pouvoit lui choisir pour femme une Princesse, ni plus illustre, ni plus digne de lui, ni plus convenable au bien de la Monarchie, que Dona Eleonor, fille de D. Alfonse VIII, Roi de Castille, sœur de la Reine Dona Bérengère, & tante du Monarque S. Ferdinand. Pour traiser de ce mariage, ils avoient envoié en Castille, l'année précèdente, D. Guillaume-Raimond de Moncada, Grand-Sénéchal, D. Guillaume Coronel, & D. Guillaume de Cervera. Cète Afaire aiant été règlée au gré des Aragonois, la Reine Doña Berengere, S. Ferdinand, & la Reine Doña Beatrix, acompagnés de la principale Noblesse de Castille, conduifirent Doña Eléonor jufqu'à A-gréda. Le Roi D. Jayme se rendit dans ecte Ville pour la recevoir, aiant à sa suite les Evêques de Saragosse & de Huesca, le Grand-Maître des Templiers, & celui de l'Ordre de Saint-Jean, D. Nune Sanchez, coufin du Roi, le Sénêchal D. Guillaume de Moncada, D. Blascon d'Alagon, & beaucoup à'aueres Seigneurs. On y célèbra les fiancailles à la grande satisfaction de tous les Assistants; &, les Rois & Reines aiant pris congé les uns des autres , D. Jayme ala, avec son épouse, à Tarrazone. S'y étant armé lui-même Chevalier dans l'Eglise Cathédrale, il y reçut la Bénédiction nuptiale. Il mena enfuite la nouvèle Reine à Saragosse. On célèbra ce mariage le 7 de Février. Le Roi Jáque I, dit lui-même, dans les Mémoires de sa Vie, u Qu'il étoit dans sa treior zième année, lorsqu'il épousa cète >) Princesse; & que, parcequ'il n'étoit >) pas encore en age, il fut un an sans 3) confomer fon mariage 3). C'est une

tous les Biens, qu'il possedoit dans le Plaisantin, le Marquis Guillaume, son fils, qui depuis vendit, en 1146, divers Biens au susdit Monastère; & le Contrat fut fait en présence de sa femme Clairemonde. En 1141, Ubert, Marquis Pallavicin, come Unberto Lo-cati le dit, ceda aux Confuls de Plaisance tous les Châteaux qu'il avoit dans du fleuve de Taro, &c., & lesdits Consuls cédèrent ces Châteaux au même (Marquis) en Fief perpétuel, &c. L'on trouve eneore une Donation pieuse du même Marquis Obert faite, en 1147, d'un Lieu nomé Cavallaria, & d'un autre apellé Casale-Alberto, au même Monastère, auquel, en 1164, Christian, Chancelier de l'Empereur Frédéric I, dona tout ce qu'il possèdoit à Chiara-vaile (ou plusion Caravalle); ce qui lui avoit été cédé par le Marquis Marcel, de qui je ne saurois dire s'il étoit de la Branche Pailavicina.

Muratori dit ensuite, p. 259, qu'il a trouvé dans les Papiers de cète Maison l'extrait d'un Diplôme d'Investiture, acordé par Frédéric I, vraisembla-blement en 1162, au Marquis Obers Pélavicino. Il ne raporte que l'énumération des Biens compris dans cète Investiture, en avertiffant que cete énumération n'est pas correcte. Elle consiste en 56 Châteaux, ou Terres dans les Diocèfes de Volterre, de Parme, de Plaisance, & de Cremone, &c. Muratori ne fait aucune remarque sur cète énumération. Il y en avoit pourtant une à faire; c'est que l'on n'y trouve aucun des Nonis des Châteaux & Terres, que noment les Investitures acordées aux Branches d'Este & de Malafpina, ni de ceux dont on voit la Branche du Marquis Guillaume le François en possession; ce qui semble nuire à son sistème sur l'origine de la Maison des Pélavicini, maintenant Pallavicini. Mais au fond cela n'y nuit en aucune manière. Il est naturel de penser que les Pélavicini, d'humeur moins acomodante que les Marquis des 3 autres Branckes, s'ennuièrent de possèder tant de portions de Châteaux & de Terres, & qu'ils les vendirent à leurs Conseigneurs, on à d'autres, pour aqué-rir d'autres Fiess & Courts qu'ils pos-sedassent seuls. La Paix de Luni faire en 1124, & des Biens possedés, en 1139, à Viadana peuvent soure pour établir le sistème de Muratori, qui ne le done au reste que come très raison sans réplique de fixer sa naissan- probable. Cet Ecrivain parle encore

VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIFPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

retire à Messine, pour arendre de nouveaux ordres du Pape, son Oncle.

Les Afaires d'Otton IV, au grand plaitir d'Innocent, prênent un meil-Icur train en Allemagne.

La dissention de la Noblesse & du Peuple de Brescia recomence (1).]

à livrer bataille aux Latins : mais , alant vu leur contenance ferme, il feignie de diferer l'Action au jour suivant; & , lorsque la nuit fut venue, il s'enfuit secretement à Andrit ople. L'Armée Latine aiant alors renforce fes affauts, entra dans Constantinople. Un grand nombre de Grees furent massacrés, & leurs biens furent abandonés au pilla-ge. L'Aveugle Maac l'Ange, siré de sa prison, sut remis sur le Trone. Son fiis Alexis, en confideration de qui l'on avoit entrepris le siège, fut proclamé Empereur, & reque la Courone, au mois de Juillet, dans la grande Eelise de Sainte-Sophie. Ce jeune Empereur conduisit ensuite l'Armée à Andrinople, batit son Onele Alexis, & le força de chercher une retraite plus loin. Pignorel si ce que je vais dire précèda cète der-nière action, ou s'il la suivit. Soit que les Grecs, animés par leur haine, ou par leurs pertes récentes, ne puffent pas soufrir les Latins , & qu'ils en suaffent de tems en tems quelques-uns, come Sicard le dit; soit qu'une troupe de Flamans, come quelqu'autre l'écris, voulus sacager les Maisons & les Mos quees des Sarafins; il y eut un jour un combat très vif entre les Latins & les Grecs. Le feu, mis à quelques Maisons, fe répandit au loin dans la Ville, à l'aide du grand vent qui soufloir; & des Eglises, des Palais, & des Maisons sans nombre furent consumées par cet incendie. Cet horrible accident valut aux Lavins, un butin immense. Je dirai le reste à l'année suivante.

(1) La fole Discorde, dit Muratori, p. 119, se raluma dans Brescia. Les Nobles, après avoir couvé, quelque tems, leur haine contre le Peuple, & préparé la vangeance des afronts & des torts, qu'ils avoient reçus, l'exécuterent au mois de Janvier de cète, année, au mépris des

EVENEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

son Parti. Ce Salinguerra, l'un des plus nobles & des plus puissans Citoiens de Ferrare, étoit Chef de la Fadion Ghibelline. Dans une Charge des Archives d'Este, où les Vassaux de l'Eglise de Ravenne dans le Ferrarès sont només, le premier est Torello, son père. To-rello, Guillaume (de la Marchesella), Adalard, fon frère, Linghitta, Turcho, son frère, Gui le Long, &c. Le même Toreilo étoit aussi Vassal des Marquis d'Este, come on le voit par le Laude, qu'i rendit, en 1178, sur les dificultes, qu'Aibert, Obizzon, & Boniface, Marquis d'Este, avoient pour le Parcage de leurs Biens. Lui-même dans une Charte de Saint-Nicolas del Lido de 1187 se nome, Je Torello, sils de seu Salivguerra, très illustre Home; on voit que ion pere étoit ce Salinguerra, trouvé par le Rossi dans deux Ecries de Ravenne de 1123 & de 1149. Rolandino, Liv. II, Ch. 2, dit de Salinguerra le Jeune, ion contemporain, que e'étoit un Home Sage & fin, du nombre des Vatfaux d'Azzon Novello, Marquis d'Este. Sain-guerra, come fort habile & jouissont d'une grande autorité, fut, en 1195, elu Podestà de Ferrare, Ville qui pour lors se gouvernoit en République, come presque toutes les autres de la Lombar-die. Dans un Decret de sa façon, il se nome: Je Saillant en guerre, Podesta de Ferrale (Ego Saliens in guerra, Potestas Ferramæl, &c. Le Marquis Agon, qui possèdoit beaucoup de biens dans coie Ville, y fut dans la suite le Chef de la Faction Guelfe, y aquit de jour en jour plus de crédit, & y tut enfin, en 1205, creé Podestà. Toutes ces choses déplurent extremement à Salinguer. ra, qui ht contre lui une lique avec Eccelin; & la Chronique de Parme porte qu'en 1266, il comença d'y avoir guerre entre Salinguerra & le Seigneur Marquis d'Ente. Azzon alors, non feulement ura des secours des Guelfes de Ferrare, sis partifans: mais encore sit aliance avec d'autres Puissances. On trouve dans les Archives de Mantoue l'Acte d'une ligue qu'il fit avec les Mantouans, en 1207, duquel Muratori n'avoit tiré que ces paroles, qu'il raporte , p. 387. Société des Mantouans faite avec le Seigneur Azzon, Marquis d'Elle & le Comte Bonitace de Verone, tant pour eux & leur parti, qui existe à présent, & qui existera dans les tems à venir, Ge. Fuit dans la Ville de Vesermens, qu'ils avoient faits à l'ocasion vone dans l'Eglile de Saint-Pierre-in-

ce en 1208. Son mariage ne subsista que jusqu'en 1229, qu'il fut déclare hol, dans un Concile, par Jean Ailgrin, Eveque-Cardinal de Sabine, envoie, l'année précèdente, en Espagne en qualité de Légat, par le Pape Gregoire IX; & voici coment Ferreras raconte la chose, p. 109, année 1229. Lorsque le Cardinal Jean, Evêque de Sabine, étoit entré en Aragon pour passer dans les Rosaumes de Castille & de Léon, il avoit apris que le Roi D. Jayme & la Reine Dona Eléonor étoient Parens au quatrième degré. Jugeant que cète confanguinité rendoit nul leur mariage, duquel étoit forti l'Infant D. Alfonse, il traita de cète Afaire avec le Roi D. Jayme, la Reine Dona Bérengère, & S. Ferdinand. On convint de l'examiner dans un Concile, composé d'Evêques, tant d'Aragon, que de Castille, en considération de ce que Dona Elécnor écoir née dans ce dernier pais. Ainfi, dans le mois d'Avril, on vit concourir à Tarragone le Cardinal de Sabine, Legat, D. Roderic, Archevêque de Tosede, aves les Evêques de Burgos, de Calahorra, de Ségovie, de Siguença, & d'Osma. Tous les Prélats des Etats du Roi d'Aragon, qui s'y assemblérent avec eux, surent l'Archevêque de Tar-ragone, & les Evêques de Lérida, de Huesca, de Tarrazone, de Barcelone, & de Tortose. Le Roi D. Jayme se préfenta aussi en persone dans le Concile; & y déclara la résolution, où il étoit, de se soumètre à ce qui y seroit décidé. ce Si l'on en croit Mariana, dit ici le 3) Traducteur de Ferreras dans une No-3) te, c'étoit Don Jayme lui-même, qui, >) dégoute de Dona Eléonor, sollicitoit 3) la caffation de son mariage 3). La conjecture de Mariana manque d'aurant moins de vraisemblance, qu'Ellonor devoit être beaucoup plus agée que Jaque I. Ferreras continue. Après un mur examen, tous les Pères, pleinement assurés que le Roi D. Jayme & Dona Eléonor étoient arrière-petits-enfans de l'Empereur D. Alfonse VII, père de D. Sanche, aieul de Doña Eléonor & de Doña Sanche, pareillement aieule du Poi D. Layre dontent tous leurs du Roi D. Jayme, donèrent tous leurs voix pour la nullité du mariage. Ils déclarèrent aussi que l'Infant D. Alfonse, fils de D. Jayme & de Dona Eléonor Etoit, & devoit être le légitime Héritier de la Courone, parcequ'il étoit forti d'un mariage contradé de bone foi Ainfi, la Reine Dona Eléonor, acom-

Tome V.

SAVANS & ILLUSTRES.

d'une autre Investiture donée, en 1175, par le même Empereur Frédérie 1 aux 2 frères Frédérit & Otton, Marquis Pelavicino, du Fief que Berthold, leur pere, avoit tenu de lui à Borgo San-Donnino: mais il doute de la légitimité de cet Afte d'Investiture. Tous les Biens compris dans l'énumération, dont j'ai parlé, furent confirmés à la Maison Pelavicina par Frédéric II, Louis de Bavière, Charle IV, & d'autres Empereurs, & depuis par les Duca de Milan. En 1196, dit encore Mu-ratori, p. 259, il y eut un Partage d'Etats & Biens entre les Marquis Pallavicins, come on l'aprend de l'Acte fait au Chateau d'Arca (ou d'Arqua) par Philippe, Notaire du Sacré Palais. Et de ces Personages décendit ensuite ce Marquis Obert, si sameux dans les guerres du cruel Eccelin de Romano, vers 1250. Ce Marquis Obert, fut Seigneur de Crémone, de Brescia, de Plaisance, de Pavie, de la Garsagnana, & d'autres Etats, come on le voit dans diférentes Chroniques. L'une d'entre elles, laquèle est la Chronique de Parme, qui va de l'an 1038 à l'an 1309, parle de lui, sous l'an 1251, en ces termes. Le Sgr. Ubert Pallavicino vint avec les Crémonois & les Parmésans au secours du Château de Medezano. Muratori ne pousse pas plus loin ses recherches sur cète Maison, & so contente d'en avoir doné cet effai, d'où les Gens le moins instruits pouront, dit-il, p. 260, conclure que cete Mai-son doit être mise au rang des plus no-bles & des plus illustres d'Italie, & parmi celles qui n'ont pas besoin de fables pour se faire place dans l'Antiquité. Si les vicissitudes humaines ont beaucoup diminué de l'éclat de fa puissance, c'eft une infortune dont quelquefois même les Maisons des plus puissans Monarques ne font pas exemtes. Au reste, son nom, décoré de grands Titres, conserve encore de l'éclat à Parme, à Plaisance, à Crémone, à Pavie, à Gène, à Turin & dans d'autres Villes d'Italie.

D. Sanche, aieul de Doña Eléonor & de Doña Sanche, pareillement aieule du Roi D. Jayme, donèrent tous leurs voix pour la nullité du mariage. Ils déclarèrent aussi que l'Infant D. Alfonse, fils de D. Jayme & de Doña Eléonor devroient pas s'arêter ici, parcequ'il fe peut que les Rameaux des Branches de ces Marquis aient formé d'autres tier de la Courone, parcequ'il étoit forti d'un mariage contracté de bone foi. Ainsi, la Reine Doña Eléonor, acompagnée des Prélats Castillans, & de quelques Seigneurs Aragonois, se retira la Rivière de Gène. Peut-être n'est-il

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

PHILIPPE, & OTTON IV,

Rois des Romains.

Les Bolonois, sans aucun sujet, se disposent à faire la guerre aux

Modénois (i).

1204. Les choses changent de tace à Constantinople. Les Grecs y voient de mauvais œil le jeune Alexis sur le Trône, parcequ'il le tenoit des Latins. La Noblesse proclame Empereur un certain Constantin: mais le Peuple proclame Alexis, surnomé Murzulfe, qui fait arêter & mourir le jeune Alexis, que son Père suit de près. Les Latins, soit pour vanger la mort de ces 2 Empereurs, foit pour exécuter un projet formé de longue main, assiégent de nouveau Constantinople par terre & par mer. Marzulfe s'en-fuit. La. Ville capitule, au mois de Mars; & se rend, aparemment à discrétion, puisqu'elle est ensuite pillée. Les Latins élisent pour Empereur Baudouin, Comte de Flandre, come le plus digne d'entre eux. On partage les Provinces de

de la Paix. Ils tombèrent tous en armes sur la Populace (désarmée), qui se désendit come elle put. Ils en tuèrent beaucoup; & forcèrent un plus grand nombre à s'exiler.

(1) Sigonius, dans son Ros. d'Ital.
Liv. XV, parle, sous cète année, d'un
grand mouvement, que les Bolonois, excités par l'Ambition, fille de la Puissance & de la Richesse, firent pour agrandir leur Territoire aux dépens des
Modénois: mais ils ne purent pas enga
ger les Cremonois & les Parmésans,
Aliés des Modènois, à s'alier avec eux.
Au contraire, pour empêcher cète guerre,
les Parmésans envoièrent Mathieu de
Correggio, leur Podestà, & les Crémonois des Députés, prier le Peuple de
Bologne, & lui conseiller de leur remètre la conoissance de leurs diférens. Guillaume, Podestà de Bologne, répondit,
ac Qu'il ne vouloit faire de compromis,
mi dans leurs mains, ni dans celles d'aucune Persone religieuse. Murat. ibid.

ROIS, & autres SOUVERAINS en

Canario en MCCVII, India. X, le Quetrième jour sortant Août (le 28) en présence de Courad & de Gautier de Gonzagia, &c. Le Marquis fut encore créé Podestà de Ferrare en 1208. Alors il engagea cete Comune & celle de Cremone à faire une ligue défensive avec lui. Muratori raporte, p. 387, l'Ade de cète ligue tire d'un ancien Registre de la Comune de Crémone. Il est du 5 de Juin 1208. Azzon, le Comte de San-Bonifazio, & la Comune de Vérone firent une pareille ligue avec les Mangistre, est de même du 5 de Juin 1208. Les clauses de ces 2 Astes sont semblables & dans les mêmes termes; ce qui fait que Muratori n'a pas joint le second au précedent. L'une & l'autre Ligue devoit durer 25 ans à comter du 1 jour de 1209; & dans le der-nier Ade le Marquis Azzon agit come Podestà de Vérone; & l'on a peine à comprendre coment il pouvoit en meme tems exercer cète Charge dans 2 Villes dont les intérêts étoient si diférens.

La même année 1208, Salinguerra, qui travailloit à chasser de Ferrare le Parti Guelse, en sut chasse lui-même par le Marquis Azzon, aidé de ses Aliés. Après quoi, le Marquis sut élu, lui & ses héritiers, Gouverneur, & Recteur, & général & perpétuel Seigneur de Ferrare; & l'Aste d'élestion sut inscrit dans le Statut public, c'est-à-dire dans le Registre des Réglemens & Loix concernant le Gouvernement de cète Ville. Muratori, p. 389 done cet Aste, d'après un Parchemin des Archives d'Este, détaché du comencement d'un ancien Statut de Ferrare. Vo ci l'Aste. Que l'Illustre & Célèbre Seigneur Azzon, Marquis d'Este, soit & passe pour Gouverneur, & Recteur, & perpétuel Seigneur de la Ville de Ferrare.

L'An du Seigneur mille deux cens huit. A l'honeur de Dieu, & de la Sainte & individuèle Trinité, & à l'homage de sa Mère la Très sainte Vierge Marie, & à la révérence du Bienheureux George Martir & de tous les Saints (a).

Pour le bon état de la Ville de Ferrare, & pour la louange & l'avantage des

(a) Ad honorem Dei, & Sancte & individue Trinitatis, & ad laudem ejus Matris Sanctissime Virginis Marie, & ad reverentiam Beati Georgi Marsyris, & omnium Sanctorum.

SAVANS & ILLUSTRES.

en Castille avec son Fils, après que le Roi D. Jayme lui eût assigné des revenus sussignant pour vivre conformément à son rang & à sa naissance.

La seconde Femme de Jaque I sur

Iolande, fille d'André, Roi de Hongrie, & d'Iolande de Courrenai, fille de Pierre, Comte d'Auxerre, Empereur de Constantinople. Ce fot le Pape Gregoire IX, qui menagea ce mariage en 1234. La Princesse fur amenée en Espagne, l'année suivante; & , Jaque l'étant ve-nu recevoir à Barcelone, leur mariage y fut célèbre, le 8 de Septembre. Elle mourut à Huesea dans le mois d'Octobre 1251; & fut inhumée en Cata-logne dans le Monastère de Valbuena, come elle l'avoit ordoné. Ferreras dit, T. VII, p. 212: qu'elle laissa, par son testament, les Etats de Hongrie à ses Enfans; ce qui ne doit s'entendre que des Biens patrimoniaux, ou dotaux qu'elle avoit dans son pais, & nullement du Rosaume de Hongrie. Elle sut mère de Pèdre, qui fut le successeur de son Père aux Roiaumes d'Aragon & de Valence & au Comté de Barcelone; de Jaque, à qui son Pere laissa l'Ile de Majorque, le Comté de Roussillon, & la Seigneu-rie de Montpellie, avec le titre de Roi de Majorque; de Sanche, qui sut Ar-chevêque de Tolède, de Dona Iolande, Femme d'Alsonse X, Roi de Castille; de Dona Isabelle, première Femme de notre Rol Philippe le Hardi ; de Dofia Constance, qui fur mariée à Don Emmanuel, Înfant de Castille, frere d'Alfonse X; de Dona Sanche, de laquèle on dit qu'elle ala déguisee à Jérusalem; & que, s'y étant consacrée au service des Pauvres, elle y mourut, en odeur de Sainteré, ce qui paroit à Ferreras mériter quelque examen; de Dona Marie, qui mourut Religieuse; & de Dona Eléonor, dont on ne dit rien.

La troisième Femme de Jaque I, fut Dona Thérèse Vidaure, de laquèle il eut Jayme, ou Jaque, Seigneur d'E-zérica, & Pèdre, Seigneur d'Ayerve. Bien des Ecrivains contestent à Dona Thérèse la qualité de Femme de Jâque I. Il paroît cependant qu'on ne peut pas révoquer en doute son mariage. Il y avoit quelque tems, dit Ferreras, T. IV de la Traduction, p. 254, sous l'année 1266, que le Roi Don Jayme entretenoit un comerce criminel avec une de ses Parentes. Voulant l'épouser, il fit prier le Pontife (Clement IV) de rompre son mariage avec Dona Thé- à la hauteur de cète rèse Vidaure sous prétexte qu'il étoit rent à lever le siège.

pas encore bien décidé d'où les Marquis de Carretto, de Bosco, de Ceva, & d'autres semblables tiroient leur origines & le Lecteur atentif & judicieux ne doit pas se contenter de tout ce qu'en ont écrit si facilement des Généalogistes, ou des Ecrivains à la douzaine, sans se doner beaucoup de peine pour ateindre à la vérité. Il seroit à propos de voir à quêle Maison apartient un Obert, Marquis de Savone, que l'on trouve, en 1061, pro-mètre aux Savonois de n'exiger d'eux & l'avenir que certaines Régales. L'Acte, que Guichenon en rapporte, Biblioth. de Bresse, Cent. I, Ch. 79, le nome Au-bertus Marchio. De cet Acte, & d'un Diplome, de l'Empereur Henri I, de l'an 1014, publié par l'Ughelli, T. IV de l'Ital. Sacr. p. 1007 (Edit. première), on déduit que Savone faisoit une Marche, ou du moins étoit comprise dans une Marche, qui ne peut être que celle de Gene. Il est déja prouvé que nos Marquis possedoient de ce côté beaucoup de Biens; & l'on fait que le nom d'Obert (lequel est Oibert) étoit comun dans leur Maison. Guichenon dit que ce Marquis Obert, suivant quelques-uns, tiroit son origine des Marquis d'Ivrée; & que, suivant d'autres, on croit que l'illustre Maison des Pallavieins est décendue de lui (ab eo Pallavicinorum Marchionum Illustris Familia derivare creditur).

J'ai dit, à la tête de cet Article, que le Marquis Obert Pelavicino, qui m'en fournit l'ocasion, comence à paroître dans l'Histoire d'Italie, en 1236, c'est à dire pendant les querèles de Gre-goire IX & de Frédéric II. On verra dans l'Art. de Frédérie II aux Empereurs, en quèle circonstance ce Marquis fut

chaffe de Plaisance.

En 1241, le Marquis Manfred Lancia, Gouverneur d'Alexandrie, qui, l'année précèdente, s'étoit doné à l'Empereur Frédéric II, & le Marquis Pelavicino, Vicaire Impérial de la Lunigiane, porre, dans le Territoire de Gene. Le dernier ataqua cète Ville par terre, pendant qu'une Flote de Frédéric l'ataquoit par mer. Et, dans la même année, le Marquis Obert prit & détruisit le célèbre Château de Pontremoli. Continuant, en 1242, la guerre contre les Génois, il se rendit par terre avec de grandes forces à Porto-Vénéré, & fit le siège de Levanto: mais plus de 80 Galères Génoises, qui se montrerent à la hauteur de cète Place, l'obligé-

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

l'Empire, dont le quart échoit aux Vénitiens, avec la moitié de Constantinople, & le droit de nomer un Patriarche de leur Nation. Le premier qu'ils élisent, est Thomas Morosino. Boniface, Marquis de Montferrat, a pour son partage le Roïaume de Theilalonique, & l'Ile de Candie, qu'il vendit ensuite aux Vénitiens. Les autres Provinces sont donées en Fief aux autres Princes. Innocent III montre, quelque tems, de la colère de ce qu'on avoit méprisé ses défenses; & pardone ensuite aisément une désobéissance, qui tournoit à l'avantage de son Siège (1).

(1) Il ariva, cère année, dit Muratori, p. 119, en començant l'Année 1204, à Conftantinople un grand changement dans les Afaires. Les Grecs ne pouvoient pas voir de bon œil Alexis, leur nouvel Empereur, parcequ'avec tant de honte & de domage pour eux, il s'ésoit servi des Latins pour monter sur le Trone. Il s'éleva de plus une querèle entre Alexis & les Latins, à l'ocufion des promesses d'argent qu'il leur avoit faires, & qu'il tardoit trop à remplir. Ce fut pourquoi la Noblesse Grèque élut Empereur un certain Conftantin; & le Peuple en élut un autre, savoir Alexis, surnomé Murzulfe; & non seulement il l'élut, il le sit aussi couroner Empereur. Ce Cruel mit aussitot les mains sur le jeune Empereur Alexis, qu'il confina dans une prison, où, soit par le poison, soit d'une autre manière, il le priva de la vie. Son père Isaac l'Ange ne tarda pas à le suivre, acablé par la douleur, ou parceque d'autres l'aidèrent à sortir de ses peines. Ce furent ces événemens funcses, qui firent prendre alors aux Latins, si toutesois ils ne l'avoient pas prise auparavant, la résolution de se prise auparavant, la résolution de se rendre maîtres de Constantinople, & d'y établir leur domination. Le Continuateur de Caffaro voudroit nous faire croire que le dessein des Princes Chreriens de

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Amis, afin qu'il foit pourvu falutairement à la même Ville, non seulement pour le tems présent : mais aussi pour le futur. Nous youlons, & nous avons jugé devoir être inviolablement observé, & par cête nôtre Loi Municipale nous a-vons déserné devoir être observé par Nous & nos Héritiers à perpétuité : Que Magnifique & Illustre Home le Seigneur Azzon par la grace de Dieu & Apostolique Marquis d'Este & d'Ancone soit, & foit tenu Gouverneur, & Recteur, & General, & perpetuel Seigneur, pour pourvoir corriger & reformer toutes choses de cète Ville, au gré de sa volonté; & qu'il exerce au-dedans & au-dehors de la Ville, Jurisdiction, Puissance, & Autorité de Seigneurie, de faire & de difaire, & de statuer, & d'oter, & de ré-former, & de doner, & de punir, & de disposer, come il lui plaira, & parol-tra utile. Et que, come perpétuel Sei-gneur de la Ville & Dictrict de Ferrare, il puisse valablement (possit & valeat) faire & disposer toutes & chacune choses à son bon plaisir & comandement, en-forte cependant que cète Ville & District, & les Homes, habitans à préfent & à l'avenir dans icelle Ville & Diftrict avec Jurisdicton de Seigneurie, obéiffent & soient soumis au même Marquis come à leur Général Seigneur perpéruel. Lesqueles toutes & chacune choses sufdites non seulement Voulons avoir lieu, & perpétuèle fermeté dans la Persone du Seigneur Azzon Marquis ci-devant dit, tant qu'il vivra: mais encore, apres son deces, Voulons que son Heritier, soit en sa place, Gouverneur, & Recteur, & Genéral Seigneur de la Ville & District, & qu'il ait Seigneurie, Autorité, Jurisdiction & Puissance plei-ne, come il est contenu ci-dessus en la persone du Seigneur Marquis ci-devant dit. Ajoutant que, d'année en année ce Statut & les autres choses susdites soient confirmées & foient écrites , chaque année, dans le Corps des Statuts; enforte que les Lecteurs & Podestà fueurs, & les Homes de Ferrare jurent d'observer précisément toutes les choses ci-devant dites, come il est écrit ci dessus. Et que les Statutaires, qui seront pour le tems, soient tenus de faire confirmer & écrire ce Statut & les chofes fusdires dans le Volume des Statuts de la Comune de la Ville de Ferrare. Que s'ils le négli-gent, qu'ils soient frapés de la peine de passer à la Terre-Sainte, ne sut qu'une gent, qu'ils soient frapés de la peine de seinte; & que leur véritable intention cinq cens Livres de Ferrare; & que néanjus d'abord de soûmètre à leurs loiz moins ils soient obligés d'observer, coma

Jurvenu à cète Reine une lèpre contagieufe. Mais le Saint Père n'eut pas plustot entendu la demande, qu'il en aut horraur; & écrivit sur le champ au Roi D. Jayme une Letre, dans laquele il blamoit son entreprise, & lui saisoit sentir l'impossibilité de l'exécution.... De la demande de Don Jayme & de la Letre du Pontife, il suit évidemment que le Roi épousa Dona Thérèse Vi-daure, après la mort de la Reine Dona Iolande, quoiqu'on ignore l'année fixe de ce mariage, parcequ'il fut contracté en secret. Le Traducteur, dans une Note sur cet endroit, observe qu'apa-remment Mariana n'avoit eu conoissance ni de la demande du Roi, ni de la réponse que le Pape lui fit. Il se conzente, ajoute-t-il, de remarquer qu'a-près la mort de la Reine Doña Iolande, Don Jayme traita Doña Thérèse Vidaure, sa Maitresse, presquien epouse & en Reine; &, parlant ailleurs des Enfans, qu'il eut de ses Maîtresses, il dit que de Dona Thérèse Vidaure, il eue Don Jayme, Seigneur d'Exerica, & Don Pedre, Seigneur d'Ayerve. Le Roi, ajoute-t-ll, sur le point de mourir, les déclara tous deux légitimes, & les apella à la succession, au cas que les Enfans qu'il avoit eus de la Reine Dona Iolande mourussent sans postérité. La nouvelle Hift. de Languedoc reconoît, du moins tacitement, Dona Thérèse pour Femme légitlme; mais elle place plus tard & sous le Pontificat de Gregoire X, le dessein que Jâque I eut de la répudier. Elle est tenue, dit une au-tre Note du Tradusteur de Ferreras sur l'année 1276, p. 302, dans la nou-velle Histoire de Languedoc, pour Femme légitime du Roi Don Jayme; ear on y lit que ce Monarque, entraîné par son panchant pour les Femmes, voulut, sur la fin de ses jours, abandoner une seconde Epouse légitime, pour mè-ere en sa place la Femme d'un de ses Vassaux: conduite qui lui atira de vifs reproches de la part du Pape Gregoire X. Or, en convenant qu'il s'est marié 2 fois, c'est avouer qu'il épousa en se-condes nôces Dona Thérèse Vidaure, puisque c'est la seule sur le comte de laquele les Historiens sont partagés, plu-ficurs s'ésorçant de lui contester le titre de Femme de Don Jayme, Roi d'Aragon, que d'autres lui donent avec rai-

Jaque I laissa des Enfans naturels ; 10. de Dona Sanche Sanchez, fille de San-che d'Antillon, un fils apelle Ferdinand Sanchez, qui périt milerablement en SAVANS & ILLUSTRES.

En 1250, choisi pour Podestà par les Crémonois, il comanda leur Armée contre les Parmésans; & remporta sur ces derniers une victoire éclatante, qui servit beaucoup à l'agrandiffement de sa

fortune.

Dans les querèles, que les Nobles & les Populaires de Plaisance eurent entre eux, il se déclara contre la Noblesses. Ses Troupes de Crémone aiant ête renforcées, en 1251, par une parcie de celles des Populaires de Plaisance, il prit sur les Parmésans les Chareaux de Rivalgario & de Raglio, qu'il brula.

Suivant la Chronique de Plaisance, le Marquis Obert Pelavicino, deja Seigneur de Crémone, sut si bien manœu-vrer, dit Muratori, T. VII des An-nales d'Ital. p. 313, Année 1254, qu'il sut élu Seigneur perpétuel par le Peu-ple de Plaisance. Il tâcha d'être de mê-me Seigneur de Parme par le moien de la Faction Chybeline de cète Ville: Sela Faction Ghibeline de cète Ville; &, pour cet effet, il ala pour ataquer Borgo San-Donnino & Colorno. Son projet eût réussi, sans un vil Talleur Parmé-fan, qui se souleva; se mit à la tête du Peuple; & sorça, par ses menaces, les Ghibellins à se désister de ce qu'ils a-voient projeté; ce qui sut cause que le Marquis Otbert revint à Verone sans avoir rien fait. Sigonius, qui raporte ce fait, l'aura pris de la Chronique de Salimbeni, qui s'est perdue. Le Marquis Pelavicino étoit un des grands soutiens de la Faction Ghibelline; &, par cète raison, ami d'Eccelin. Quelques Ecri-vains Guoifes le réprésentent come n'é-tant pas moins dur 8 moins cruel qu'Eccelin meme; peut-être n'eft-ce pas fans faire quelque outrage à la vérité.

Vers ce tems, dit le même Annaliste à l'année 1256, p. 323, le Marquis Obert Pelavicino, come Chef des Ghibellins en Lombardie, comença d'avoir

dans Pavie quelque autorité.

Il se sit aussi, dit le même à l'Annéo 1257, p. 327, un changement remarqueble à Plaisance. Cète Ville, gouvernée par le Parti Ghibellin, avoit pour Seigneur & Chef le Marquis Obert Pelavicino. Une puissante conjuration éclata, le 25 de Juillet, par un sumulte qu'exciterent les Guelfes, qui chassèrent de la Ville le Marquis & son fedèle Partifan Uberto. Lando; dépouillèrent tout leur monde d'armes & de chevaux. Ils élurent ensuite Albert de Fontana pour leur Podeftà.

Le 28 d'Août 1258, selon Rolandino: mais le 30, suivant le Moine de

I i iii

VACANCE DE L'EMPIRE.

PHILIPPE, & OTTON IV,

Rois des Romains.

Gautier de Brienne, après quelques fuccès, obtenus conjointement avec le Marêchal Jâque, perd un œil d'un coup de flèche reçu dans un combat; & court risque de tomber entre les mains du Comte Diépold, qui, bientôt après, est ignominieusement chassé de Salerne. Les Pifans, à la faveur des troubles, qui déchiroient la Sicile, s'emparent de Siracuse, dont ils chassent les Habitans, jusqu'à l'Evêque même. Les Génois, tant parceque l'Empereur Henri VI leur avoit promis le domaine de cète Ville, que pour satisfaire leur anciène haine contre les Pisans, réunissent tous leurs

l'Empire des Grecs. Ils ataquèrent donc, avec toutes leurs forces, la Ville Im-périale par terre & par mer. Murzulfe, après avoir fait quelque défense, confi-dérant la valeur des Ennemis & son propre danger, sortit de la Ville pour se mètre en sureté; ce qui fit que, dans le mois de Mars, les Assiégés capitulèrent pour se rendre, mais on ne comprend pas quèle espèce de Capitulation se fit, puis-qu'elle sut suivie du sac de la Ville, par lequel tous les Soldats s'enrichirent, & de tous les excès, dont la licence effré-née des Gens de Guerre est capable en parcille conjondure. Quand le calme fut rétabli, l'on proposa, dans le Conseil des Princes victorieux, d'élire un Empereur Latin; & celui qu'on erut le plus digne d'être élu, fut Baudouin, Comte de Flandre. Ensuite on partagea l'Empire conformément aux conventions, que l'on avoir faires. Les Vénitions en eurent le quart, consistant en disérences Provinces, Îles & Villes, spécifiées dans les Docu-mens joines à la Chronique de Dandolo: & de plus le droit d'élire le Patriaiche Latin de Constantinople. Ce fut à Thomas Morosino, que cet ho-neur fut déféré la première fois. La part du Marquis Boniface fut l'Ile de Candie, ajoutée au Rosaume de Thessalonique, ou Salonichi, qui lui fut con-firmé. D'autres Provinces & Terres fuROIS, & autres SOUVERAINS en

Statuts, toutes les choses qui ont été di-tes, pour Statuts de la Ville & Comu-ne de Ferrare. Et si, dans aucun tems, quelque-uns atentent à corrompre, ou changer, ou enfreindre, ou retrancher en quelque point les choses ci-devant dites, ou quelqu'une des choses ei-devant dites, quils soient de droit au Ban perpétuel come Violateurs de la Ville même; & que tous leurs Biens soient apliques à la Comune de Perrare, & qu'ils n'habitent ni ne séjournent dans la Ville de Ferrare, ni dans le District: mais qu'ils soient toujours exilés & chasses de cete Cour , & que, dans les Biens de semblables persones on conserve seulement aux Femmes les dois, qu'elles, au d'autres pour elles, montreront avoir paites. Car Nous ardonons & voulons que toutes & chacune les choses susdites, come il est ci-dessus généralement & spécialement contenu, soient, par Nous & nos Héritiers, incommutablement, precisément,& perpétuèlement observées, sans qu'aueun autre Statut, fait, ou à faire, porte empêchement, en quoi que ce soit, au présent Statut, & aux arangemens cidessus faits, rédigés si solemnelement, discrètement, & de certaine science. Que s'il se trouvoit, dans le tems présent ou à venir, quelque chose faite, ou à faire, qui y résistat, ou s'y oposat, que, dès à présent, il soit tenu pour vain & inutile; & que, par le présent & les choses qui ont été dites, il soit dérogé au même Statut contraire & à toutes ses parties se cu'il soit & doine être surrimé en & qu'il soit & doive être suprimé en total.

Girolamo Rossi, Liv. VI, p. 372 de l'Hist. de Raven. raporte une Convention faite, le 1 d'Octobre de la même année 1208, entre le meme Marquis & la Comune de Ravenne.

On lit dans l'Anciène Chronique de Parme que les Banis de Ferrare y retournèrent avec la Faction du Seigneur Salinguerra, & la prirent par force; & ce sut en 1209, come on l'aprend de Gérard Maurisso. Les dissentions entre le Marquis Azzon & Salinguerra s'augmentèrent par là considérablement: mais l'arivée d'Otton IV, cète année, en Italie, suspendit les essets de ces dissentions & de bien d'autres.

neur fut déféré la première fois. La part du Marquis Boniface fut l'Île de Candie, ajoutée au Rosaume de Thessalonique, ou Salonichi, qui lui fut confirmé. D'autres Provinces & Terres furent acordées en Fief aux autres Sei-

2275, s'étant révolté contre son Père; 20. de Dona Bérengère Fernandez, Dame d'une haute naissance, un autre fils, qui fut Pedre Fernandez de Hijar. Il n'eut point d'Enfans de ses autres Maltresses, entre lesquèles plusieurs Eerivains comtent Dona Bérengère-Alfonse, Infante de Castille, fille de l'Infant Don Alfonse de Molina, frere du Rois. Ferdinand : mais Ferreras se flate, p. 302, d'avoir demontré que ces Ecrivains se trompent. Je ne sais si ce qu'il apelle démonstration paroîtra tel aux Lecteurs. Voici ce que c'est. Apres avoir rendu comte de la demande de Jâque au Pape Clément IV pour la cassation de son mariage avec Dona Thérèse Vidaure, & du refus de ce Pontife, il ajoute, p. 255: Quelques - uns disent que la Persone avec qui il vouloit se marier , étoit Dona Berengere-Alfonse, fille de l'Infant Don Alfonse de Molina, frère de Saint Ferdinand, & oncle du Roi de Castille (Alfonte X). Je ne puis cependant me persuader que cela soit ainsi, parcequ'il ne me parolt pas eroiable, que le Père de Dona Berengère & le Roi Don Alfonse de Castille, qui vivoient, euffent souffert que cete Princelle eut été la Maitreffe du Roi Don Jayme. D'ailleurs le Pontife dit, que cète Persone étoit Paieute du Roi d'Aragon; & l'on sait que De na Bérenpère ne l'étoit qu'à un degre très éloigné.

A la mort du Roi, son père, Jaque I, ainsi qu'on l'a vu dans l'Article précèdent, étoit entre les mains de Simon, Comte de Montfort, qui le rendit aux Aragonois par ordre du Pape. Le jeune Prince, qui n'avoit alors que 6 à 7 ans, fut, en 1214, reconduit en Ara-Legat du Pape. Il fut proclamé Roi par les Etats affemblés à Lérida, que le Légat fit consentir à ce que l'é-Aucation du jeune Roi fut confiée au Grand-Maltre du Temple en Aragon; lequel l'éleveroit, dans le Chateau de Monçon, de la manière qui convenoir & fon rang. L'Infant D. Sanche, Comte de Roussillon, oncle paternel de Jaque, lui fut doné pour Gouverneur, & charge de la principale administration des Afaires avec 2 Collègues, l'un pour l'Aragon, l'autre pour la Catalogne. Cet arangement ne calma point les roubles causes dans le Roiaume par la mort du Roi Pèdre II. L'Infant D. Sanche, Comte de Roussillon, aspiroit à la Courone, & travailla sourdement à se

### SAVANS & ILLUSTRES.

Padoue, & Jâque Matvezzi, le Marquis Obert à la tête des Crémonois, seconde du Tiran Eccelin, qui l'avot joint avec un Corps d'Allemans & les Milices de Vérone, de Felire, de Vicerge & d'autres lieux, mit en déroute l'Armée des Brescians. Philippe de Fontana, Ferrarois, Archeveque de Ravenne, Légas du Pape Alexandre IV, Damien Cassa-doca, Evêque elu de Vérone, Simon de Fogliano, de Reggio, Podestà de Mantoue, furent faits pritoniers de guerre. Le lendemain, les Cicoiens de Breseia, restés dans la Ville & leur Evêque, Cavaleanté de Sala, dans l'intention de faire quelque chofe d'agréable aux Généraux Vainqueurs, remirent en liberte des Brescians Ghibellins, que la Faction Guelfe retenoit en prison; & ces Prisoniers délivrés ouvrirent les portes de la Ville aux Vainqueurs. Ceux-ci parragèrent entre eux la Ville, dont le Marquis Obert & Buoso de Doara eurent la moitié. L'autre moitié fut pour Eccelin, qui trouva biei tot le mosen de l'avoir enrière, & qui des lors fut maître de tout le Territoire à la résetve du Château des Orci. L'année suivante, Eccelin, qui vouloir seul être Seigneur de Brescia, comença par songer à se débaraffer de Buoso de Doara, qu'il proposa d'envoier à Vérone pour Podeftà. Buoso refusa cet honeur, pour ne pas se mètre eutre les mains d'Eccelin, alors Seigneur de Vérones Celui-cl s'y prit autrement pour en venir à ses fins, & sur contraindre le Marquis Obert & Buoso de lui cèder leur part de la Seigneurie de Brescia; & de se retirer à Crémone: mais bien résolus de tirer vang auce de la persidie de leur Alie. Pour cet effet, ils s'alièrent secrètement avec Azzon VII, Marquis d'Este, & les Ferrarois, les Padouans, & les Mantouans; & Buoso fit entrer dans cète ligue Martin de la Torré, Chef du Peuple, qui domi-noit alors à Milan, Eccelin de son coté se ligua secrètement de même avec les Nobles de Milan, ou du moins avec une partie d'entre eux, lesquels avoient Guillaume de Sorefina pour Chef. Son but étoit de profiter de la diffention des Milanois pour s'emparer de leur Ville. Ses mesures étoient bien prises: mais Martin de la Torré sur l'empêcher de réussir. Come il revenoit de la tentative inmile qu'il avois faite sur Milan, il se vit, le 27 de Septembre, envelopé des Troupes de Crémone comandées par le Marquis Otbert & Buoso faire un parti puissant afin de la pou- l de Doara, & de celles des Ferrorois &

EVÈNE MENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

Vaisseaux & ceux de divers Armateurs; font voile pour Malte, dont ils engagent le Comte, Home de grand courage, qui s'apelloit Henri, de joindre ses forces navales aux leurs; &, le 6 d'Août, ils arivent devant Siracuse, & s'en rendent maîtres par force en 7 jours. Ils taillent en pièces un grand nombre de Pisans; font revenir l'Evêque dans la Ville, dans laquèle ils mètent un Gouverneur Génois, à qui peut-être même il la donent en Fief pour la tenir de leur République.

Pendant qu'ils étendoient ainsi leur domination, une violente tempête fait périr dans le Port de Gène leurs diférens Vaisseaux Marchands avec leur cargaison; & quelques Particuliers font soûlever une partie du Peuple contre le Podestà: mais cète querèle est promtement assoupie par les soins de quelques Ecclésiastiques, Religieux, ou Persones sages.

Les Bolonois êtant sur le point de déclarer la guerre aux Modénois; ceux-ci, qui n'êtoient pas en êtat de la soûtenir, s'en remètent, au mois

de Janvier, sur leurs diférens, au Podettà même de Bologne, Hubert

gneurs. Avant ces évènemens, qui firent cant de bruit, le Pape Innocent III, ou prévoiant, ou sachant à quoi les Princes Croises tendoient, avoit emploié diverses Lètres & menaces, pour les décourner de faire aucun mal à l'Empire des Grecs, parcequ'ils étoient Chretiens. Il montra de la colère de ce qu'on l'avoit conquis: mais, en Home sage, il ne la laissa pas durer longtems, parcequ'une si grande révolution, arivée de son tems, n'étoit pas modiquement avantageuse au Saint-Siège, & à l'Eglise Latine, avec laquèle les Grecs, qu'ils le voulussent, ou non, ne tardèrent pas à s'acorder; puisque Dieu venoit d'humilier si sort leur orgueil.

EVÈNE'MENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> gnir à Otton du Marquis, en l'acufant de l'avoir voulu faire affassiner dans la Place de Saint-Marc à Venife; & que, pour ce sujet, il le défia en duel, en présence même d'Otton, Le Marquis traita ces imputations de faulsetés; & répondit néantmoins, mais avec plus de respect pour le Roi, qu'il soutiendroit la vérité de ce qu'il disoit hers de la Cour du Roi, partout où le Seigneur Eccelin voudroit. Salinguerra fit la même plainte, & le même defi qu'Eccelin: mais Otton defendit que qui que ce fut ofat d'avantage proposer le duel en sa presence. Maurisso parle encore de quelque chose de cusieux arivé lorsqu'Otton voulut reconcilier ces Seigneurs. Il étoit présent. Le lendemain, dit-il, le Roi marchant à cheval, & le Seigneur Marquis & le Seigneur Eccelin marchant avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche; le Roi dit en François (Francesco: mais Muratori, p. 391, croit que ce fut plus-toten Langage Lombard); Sire Yeelin, salutem li Marches (Sire Eccelin, sa-lues le Marquis). Or le Seigneur Ecce-lin, beant son chapeau de sa tête, die au même Marquis, en baissant la tête; Seigneur Marquis, Dieu vous sauve! Le Marquis, gardent le chapeau sur la tête, lui répondit : Dieu vous sauve ! Le Roi, voiant & entendant cela, dit au Marquis la seconde fois: Sire Marches, salutem Ycelin, Le Marquis, gardane enoore le chapeau, falua Eccelin, en lui difant: Dieu vous sauve! Eccelin, ôtant son chapeau, lui répondit une se-conde sois : qu'il vous sauve ainsi lui-même! Cela fait, ils arivèrent, en mar-chant, à certaine rive & vallée, où le chemin étoit si étroit qu'à peine y pou-voit - on aler deux à cheval à côté l'un de l'autre. Le Roi passant devant; ils se trouvèrent eux seuls à passer ensemble. Or le Marquis die au Seigneur Eccelin : Ales devant, vous; & le Seigneur Ec-celin lui dit la même chose de la même manière. Et ils alerent ainfi tous deux ensemble; & se mirent alors à parler entre eux très amicalement; enforte que tous ceux qui le voloient, en étoient très étonés, & que surtout cela parut au Sei-gneur Roi très étrange, & presque sacheux; car leur entretien dura bien l'efpace de a milles, marchant ainsi à côté l'un de l'autre. Quand on fut où l'on devoit ariver, Oiton, à qui cète con-fiance imprévue étoit suspecte, les questiona l'un & l'autre separement

PRINCES contemporains. voir usurper. Pèdre Fernantiz d'Azagra & d'autres Seigneurs, qui vouloient le bien du Roiaume, veillèvent sur la conduite de ce Prince & prirent, en 1215, des mesures pour traverser ses projets. L'année suivante, on lut si facilement dans ses intentions, que le jeune Roi lui-même en fut alarmé. Par le conseil du Grand-Mastre du Temple, il fit apeller Pedre Fernandez d'Ade metre obstacle aux mauvais desseins de son Oncle, L'avis de ce Seigneur fut de convoquer les Etats, & d'y faire la proclamation solemnèle du jeune Roi. Ce qui fur exécuté. Tous les Seigneurs & les Députés des Villes, qui vintent aux Etats, prêtèrent serment à Jaque 1; &, dans l'intention de prévenir les troubles, ils laissèrent le Comte Sanche à la tête du Gouvernement. Ces précautions ne firent qu'irriter les desirs de ce Prince. Il comença de lever des Troupes, ann de pouvoir s'em parer de la Courone par force. Les Seigneurs, qui s'étoient trouvés aux Etats, avertis par le Rai, rassemblerent promtement autant de Troupes qu'ils purent, en 1217; le tirèrent du Chateau de Monçon, dans lequel on l'élevoit; conduisitent d'abord à Huesca; puis à Saragosse, imaginant que l'exposer dans cere Capitale à la vue de tous ses Sujets, c'étoit les exhorter suffamment à le défendre contre les entreprises de son Oncle. Ces mesures sufirent pour contenir le Comte; & le Rosaume fut tranquile durant quelques années:mais, en 1223, on sut à la veille des trou-bles réels. L'Infant D. Ferdinand, Abbé de Monte-Aragon, qui, si, come son frère le Comte de Roussillon, il n'embitionoit pas la Courone, vouloit du moins profiter de la jeunesse du Roi, fon neveu, marié depuis 2 ans avec Dona Eléonor, Infante de Castille, pour s'emparer du Gouvernement, fit une lique avec Guillaume de Moncada, Vicomte de Béarn, & D. Pedre d'Ahones, grand seigneur Aragonois; & , par leur moien, il s'affura des persones du Roi & de la Reine, sous prétexte de les mètre à couvert de toute insulte. On vit bien ce qu'il se proposoit: mais on dissimula, pour éviter une guerre civile. En 1225, Jâque I, alors agé de 17 ans, n'imagina rien de mieux pour secouer le joug de son oncle l'Infant Ferdinand, que de faire la guerre au Roi de

Valence. Pour cet effet, sans rien te-moigner de son véritable dessein, il

SAVANS & ILLUSTRES.

des Mantouans que le Marquis Azzon comandoit. Il n'avoit alors avec lui que de la Cavalerie; &, malgre tous les efforts qu'il fit, en Home de guerre tres habile, pour gagner le Territoire de Bergame, il falut en venir aux mains. Ses Escadrons furent bientot mis en déronte; & lui-même reçut 3 bleffures à la tête, & fut fait prisonier avec un grand nombre d'autres. Le Marquis d'Este & Buoso ne soustrirent pas qu'on l'insultat; & le conduisirent à Soncino, pour le faire guérir de ses bleffures : mais elles étoient véritablement mortèles. Il ne survécut qu'onzo jours à sa défaite. Les Villes, dont il étoit Seigneur, recouvrèrent avec joie leur liberté. Les Fadions Ghibelline & Guelfe y firent la paix, & tous les Banis y retournerent. Beaucoup d'autres Villes imiterent cet exemple: mais les Ghibellins, qui dominoient alors à Brescia, s'obstinctent à ne vousoir point prendre part à cète paix; & quelques prières que fissent les Guelfes banis, apuies des Villes du Parti de l'Eglife, ils ne purent pas obtenir de retourner dans leur patrie. Le Marquis Obert Pelavicino s'entremit adrostement entre les 2 Partis, seignant de les vouloir servir également; & tourna les choses de manière que s'étant introduit dans la Ville, il en recouvra la Seigneurie par l'élection du Peuple. Ensuite il se déclara l'Ennemi des Banis, dont il avoit trompé l'espérance.

Dans la Ligue qu'il avoit faite à Brescello, le 11 de Juin de cète année (1259), dit Muratori, p. 340, avec Azzon, Marquis d'Este, & d'Ancone, Louis de San-Bonifazio, que l'on apelloit le Comte de Verone, & les Comunes de Mantoue, de Ferrare & de Padoue, de laquele Antonio Campi raporte l'Acte entier dans son Hist. de Crémone, on lit, Que les Seigneurs Marquis d'Este & Comte de Vérone, & les Comunes de Mantoue, de Ferrare & de Padoue auront toujours, tiendront & cultiveront pour ami l'Excellentissime Seigneur Manfred, Roi de Sicile, & qu'ils doneront leurs foins pour que ledit Roi soit rame é à l'union avec l'Eglise. Obert Pelavicino fut, en consequence de cet acord, absous de l'Excomunication par je ne sais quel Religieux: mais, come Rinaldi l'observe, le Pape Alexandre IV déclara cète absolution nulle, & ne voulue point admètre dans son Parti le Marquis Obert, à moins qu'il ne renonçat à l'amitié & alliance du Roi allembla les Etats à Tortose; & l'on Manfred. Obert en particulier n'avoit

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

PHILIPPE, & OTTON IV,

Rois des Romains.

Visconte, qui traîne l'Afaire jusqu'au 9 de lai, que, par sa Sentence Arbitrale, avec une injustice à laquèle on devoit s'atendre, il recule les limites du Bolonès jusqu'à la Muzza (1). Les Modénois se plaignent; & se soumètent ne pouvant pas faire mieux. Pour se dédomager de ce qu'ils venoient de perdre, ils entreprènent de s'assujètir les Capitaines (2), & les Châtelains, qui vivoient en liberté dans les Montagnes de Frignano (3). Les Crémonois acourent au secours de ces Peuples avec leur Carroccio.

La division se met entre les Laïcs, & les Ecclésiastiques de Plaisance. Ces derniers, come les plus foibles, sont obligés de sortir de la Ville, avec Grimerio, leur Evêque. Les Censures, sulminées par Innocent III contre les Auteurs de la querèle, ne servent à rien; & tous les Ecclésiastiques restent, 3 ans & demi, banis

de la Ville (4).

(1) Cète Sentence fut cassée, en 1226, par l'Empereur Frédéric II.

(2) La Haute-Noblesse.

(3) Ce pais tire fon nom des anciens

Liguriens Friniaces.

(4) D'abord les Villes libres, pour étendre autant qu'elles pouroient leur Territoire, s'étoient atachées à mètre sous leur domination les Chatelains & les Nobles, dont les Fiess étoient indépendant des Villes. Elles ataquèrent ensuite les Evêques, les Abbés, & les autres Ecclésiastiques, parcequ'elles trouvoient qu'au préjudice de la Comune, ils possèdoient trop de Terres & de Seigneuries; &, sans respett pour les saints Camons, elles les dépouillèrent de beaucoup de Terres & de diférent Droits; & chargèrent même quelquesois de tailles leurs Biens sonds. C'est ce que Muratori dit, p. 121, après avoir raporté le fait cidessus. Il reste à savoir si les Villes iibres avoient tort. C'est une question, qu'il ne m'apartient pas de décider. Je

ROIS, & autres SOUVERAINS CE

fur le sujet de leur conversation, parcequ'il vouloit savoir s'ils avoient parlé
de lui. Leurs réponses se trouvèrent
d'acord. Maurizio dit ensuite d'eux: Ils
marchèrent ensuite, parlant ainst l'un
avec l'autre, jusqu'à la Ville d'Imola:
mais là, Le Seigneur Roi envoïa le Marquis dans la Marche d'Ancone; & mena avec lui le Seigneur Eccelin à Rome,
où il aloit recevoir le Diadème (12

Courone Impériale ).

La Chronique de Parme dit qu'Otton, êtant à Ferrare, y sit la paix entre le Seigneur Marquis & Salinguerra. Mais il n'est pas sur que c'ait êté, cète année 1209. Ce qu'il y a de certain, c'est que, l'année suivante, après avoir reque, l'année suivante, après avoir reque, l'année suivante, il vint à Ferrare, come on l'aprend de son Edit, publié dans cète Ville, l'An MCCX, Indist. XIII, le VIII des Calendes d'Avril (25 de Mars), par sequel il mit au Ban de l'Empire tous les Hérétiques demeurans à servare, Patharins, ou Gazares, ou de quelque autre nom qu'on les apelle, avec ordre au Podestà, ou aux Consuls de cète Ville d'abatre leurs Maisons, & d'exècuter cet Edit dans tous ses points. Il est imprimé dans la Dissert. 60 des Antiq, d'Ital.

Dissert. 60 des Antiq. d'Ital. La mention, faite ci-dessus de la Marche d'Ancone, m'engage, div Muratori, p. 391, d'éclaireir à présent un point con-sidérable de l'Histoire de la Maison d'Este. Il y avoit eu ci-deyant des con-testations très grandes entre les Souverains Pontifes & les Empereurs à l'ocafion de la Seigneurie de beaucoup d'Etats, & nomément de celle da la Marche d'Ancone. Innocent III, reconoifsant de quel avantage il étoit pour ses intérêts de lier de plus en plus à son Parti notre Marquis Azzon, & combien il convenoit de le récompenser des services, qu'il avoit rendus jusqu'alors au Saint-Siège, résolut de l'investir de cète Marche; ce qu'il fit en 1208, en acor-dant encore, à ce Marquis, & à ses successeurs, de joindre dorenavant à leur ancien Titre de Marquis d'Efte celui de Marquis d'Ancore. Rolandino, Liv. I, Chap. 10, dit qu'après que, dans une guerre contre Eccelin , le Marquis eus remporté la vistoire, toute la Marche, le louant avec un extrême respect, lui faisoir sa cour, en faisant de sui de grands éloges. Alors son illustre réputation parvint aussi jusqu'à Rome. C'est pourquoi le Saint-Siège Apostolique même le voulut orner d'une nouvele Di-

régla, dans cète affemblée, tout ce qui concernoit la guerre, qu'il proposoit. Ensuite aiant bien pris ses mesures, il se déroba secrètement de Tortose, acompagné de quelques Seigneurs sur lesquels il pouvoit comter, & se rendit à Téruel, où, par son ordre, tous les Généraux & les Seigneurs le vinrent joindre avec leurs Troupes. Il entra dans le Rolaume de Valence; & fit le Siège de Peniscola, perite Place forte, située sur une pointe de rocher, escarpée en forme de piramide, d'où lui vient son nom. Elle est devenue depuis très célèbre dans l'Histoire Ecclésiastique pour avoir êté la dernière retraite de l'Antipape Benoît XIII, ou Pierre de Lune. Le siège tirant en longueur, beaucoup de Seigneurs se retirerent avec leurs Troupes; & le Roi leva le siège: mais ce fut dans l'intention de revenir avec de plus grandes forces. Abuzéit, Roi de Valence, qui penetra les vues de ce Prince, lui fit proposer de se rendre son Vassal tributaire, & de lui pafer zous les ans le cinquième de ses revenus. Jaque accepta la proposition; le Traité sut signé de part & d'autre; & les Troupes d'Aragon comencèrent à sortir des Terres d'Abuzéit. Pèdre d'Ahanès, qui n'avoit pas joint à l'ouverture de la campagne, arivant alors, comença de nouvèles hostilités, que Jaque sui tit dire de cesser, à cause du Traité qui venoit d'êrre conclu. Pèdre, malgré cet ordre, continua de faire le dégat. Jaque, pour l'en empêcher, s'avança de son coré: mais Pedre, au lieu de se rendre près de son Souverain, prit la fuite; ce qui fut cause que le Roi détacha contre lui quelques Troupes, qui l'ateignirent; &, come aparemment, il refusa de se rendre, Sanche Martinez de Lune le tua d'un coup de lance. Jáque, faché de la mort de ce Seigneur, en fit em porter le corps, pour qu'on lui rendît les honeurs sunèbres. De cet accident naquit une guerre civile, que la prudence des Seigneurs avoit évitée jusqu'alors. Tous les Parens, les Amis & les Partifans de Pèdre d'Ahonès, lefquels étoient en très grand nombre, anoncèrent, par des actes de révolte, qu'ils en vouloient vanger la mort. Come c'étoit dans la Province de Ribagorce qu'ils avoient le plus de Places fortes; Jaque ala faire le fiège de Bolca, pendant lequel l'Infant D. Ferdinand, levant tout-à-fait la masque, fit une lique avec Sanche d'Ahones, Evêque de Saragosse, frère de Pedre, tous ceux de cète Maison, & Pedre l'retourne à Crémone. Les Banis de Plais

SAVANS & ILLUSTRES.

garde de faire ce que le Pape exigeoir, parcequ'il recevoit de ce Prince de grands fecours d'argent, pour soutenir le Parti Ghibellin dans la Lombardie.

Avant la fin de la presente année (1259) dit Muratori, p. 340-41, sur l'avis que les Nobles banis de Milan s'étoient, après la mort d'Eccelin, retirés à Lodi sous la protection de la puis-sante Famille de Sommariva, Martin de la Torre, Chef des Populaires, qui dominoient à Milan, conduisit leur Armée sous Lodi; & non seulement il força les Nobles d'en sortir: mais il se rendit maître de cète Ville. Malgré cela, confidérant la haine & l'envie qu'il inspiroit aux Nobles Milanois & leur puifsance; & craignant d'en être un jour, ou l'autre, la victime, il résolut de se jeter entre les bras du Marquis Obert Pélavicino, s'imaginant pouvoir, sous sa protection, continuer de dominer & Milan. Il fit donc enforte que ce Marquis fut étu Seigneur par le Peuple: mais seulement pour s ans, avec 4 mille livres d'Honoraires. En conséquence, Obert se rendit à Milan avec 600 Che-vaux & quelques autres Troupes, tant Crémonoises, qu'Allemandes. Reçu par les Milanois avec de grands honeurs, il comença l'exercice de son gouvernement en persone; & laissa depuis en cete Ville pour Gouverneur le Marquis de Scipione, son neveu. Ce fut ainst que, lorsque l'on croioit la Faction Ghibelline à bas par la mort d'Eccelin, elle se releva plus vigoureusement que jamais. Les Historiens Milanois ajoutent que, dans la suite, Obert ne remplit pas les espérances de la Famille de La Torré, qu'il s'efforça d'abaisser, sans pouvoir y réuffir.

L'année suivante, selon la Chronique de Plaisance, T. XVI des Histor. d'Ital. le diferent des Plaisantins, & du Marquis Obert, qui ne pouvoir pas digé-rer qu'ils l'eusent chasse de seur Ville & privé de la Seigneurie, fut remis à la décision de Buoso de Doara & de Martin de La Torre, qui rendirent un Laude très raisonable: mais auquel les Plaisantins ne voulurent pas se soumétre. Le Marquis irrité rassemble une Armée de Crémonois, de Milanois, de Brescians, de Comasques, d'Astigians & de Cremasques; entre, en faisant le dégat dans le Territoire de Plaisance; s'empare du Chateau de Ponte-Nura, dans lequel il fait 270 Prisoniers de guerre; en répare les fortifications; y laisse une Garnison nombreuse; & s'en

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

Le seu réduit en cendres toute la Ville de Crème.

d'un Historien du tems, bien informé (1), favorise plus les Grecs que les Latins. L'Empereur Baudouin, assiégeant Andrinople, est pris par les Bulgares, qui le font mourir cruèlement. Alexis, Usurpateur du Trône Impérial sur son frère Isaac l'Ang, est fait prisonier avec sa Femme & son Fils par Boniface, Marquis de Montterrat, qui les envoie en Italie: mais ce même Marquis a beaucoup à sousrir de la part des Grecs & des Bulgares (2).

ferai seulement observer que, quand on oposoit à ces Villes ce que les sants Canons avoient ordoné pour assurer aux Gens d'Eglise tant de Biens, aquis souvent par des voies peu légitimes & peu chretiènes, témoin la succession de la Contesse Machilde, elles avoient à répondre que ces Canons êtoient l'ouvrage de la Puissance Eccléstassique, qui les avoit faits, sans apeller ceux auxquels ils pouvoient être préjudiciables, & par entreprise sur la Puissance Temporèle.

(1) Sicard, Evêque de Crémone.

12) Le présente année, dit Muratori, p. 123, sut malheureuse pour les Latins, Maltres de Constantinople. L'Empereur Baudouin assiégeant Andrinople, y sut pris par les Bulgares, qui le sirent mourir barbarement. Suivant le Continuateur de Cassato, Boniface, Marquis de Montserrat, & Roi de Thessalie, ou de Salonichi, assiégea Napoli de Malvasie, & Corinthe, que tenoit cet Alexis, par qui la Courone de l'Empire Grec avoit été tiraniquement usurpée. Il le sit prisonier, avec sa Femme & son Fils; & les sit passer à Gène sur un Vaisseau de Porto Vénére. Guillaume, son sils, en étant informé, courut à Gène, prit ces illustres Prisoniers, & les conduisit dans le Montserrat. Sicard, Evêque de Crémone, avoue « Que, vo cète année, le Marquis Boniface soups seit beaucoup de la part des Grecs de des Blaches, aui sont des Bulgares.

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> gnité, & lui acorda la grace, que lui & tous ses successeurs suffent de ce tems à l'avenir apelles Marquis d'Este & d'Ancone. En effet le Decret, raporté ci-dessus, par lequel en la même année 1208, les Perrarois élurent le Marquis Azzon pour leur Seigneur, le qualifie: Azzon par la grace de Dieu & Apostolique Marquis d'Este & d'Ancoue. Nous avons apris un peu plus haut de Maurisio qu'Otton IV, en 1209, l'envoia dans la Marche d'Ancone, c'est à dire en prendre le Gouvernement. Ces paroles méritent quelque atention, atendu le Docoment que je vais doner. Otton fut Septembre, ou d'Olobre de l'année 1209; & lorsqu'au mois de Janvier de l'année, suivante, il étoit à Chiusi, il dona l'Investiture de la Marche d'Ancone à notre Marquis Azzon. L'Ade entier, daté du 20 de Janvier, est raporté par Muratori, p. 192. On ne nous a point con-fervé celui de l'Investiture donée par Innocent III. C'est une perte. Il eur ête sans doute très utile de les confèrer ensemble. L'Affe d'Innocent III nous aprendroit aparemment sur quoi les Papes prétendoient que la Marche d'An-cone apartenoit à l'Eglise Romaine. On les a vus, dans sout cet Ouvrage, se dolner, depuis le tems des Em-pereurs de la Meison de Saxe, pour Souverains de cète Marche, & même agir quelquefois come l'étant véritablement: mais il ne nous a pas ete possible de discerner au juste s'ils avoient quesque titre légitime au moins en aparence. Ils n'en pouvoient certainement avoir aucun, ni par le concours des Lombards du Duché de Spolète à Rome, lorsque Charlemagne vint en Italie faire la guerre au Roi Didier; ni par une Donarion de ce Conquerant, qui cerrainement n'a jamais êté faite; ni par celle que l'on produit de Louis le Débonaire, ouvrage d'un Faussaire très mal habile; ni par celles des Empereurs Octons, que l'Imposture n'a pas respectées.

Quoi qu'il en soit, Otton IV, en confidération d'illustres & sidèles services, rendus jusqu'alors & pouvant être rendus à l'avenir, done & acorde à son prit ces illustres Prisoniers, & les conduisit dans le Montserrat. Sicard, Evêque de Crémone, avoue « Que, et de année, le Marquis Boniface sou- eu du tems de l'Empereur Henri V, en confidération d'illustres & sidèles services, rendus jusqu'alors & pouvant être rendus à l'avenir, done & acorde à son Féal & Parent (Cognatus) Ayon, Marquis d'Este, toute la Marche d'Ancone, telle que le Marquis Marquard l'avoit eue du tems de l'Empereur Henri V, en confidération d'illustres & sidèles services, rendus jusqu'alors & pouvant être rendus à l'avenir, done & acorde à son Féal & Parent (Cognatus) Ayon, Marquis d'Este, toute la Marche d'Ancone, telle que le Marquis Marquard l'avoit eue du tems de l'Empereur Henri V, & même mieux & plus, s'il se peut trouyer, ginst qu'elle s'étend au dessous

Coronel. Leurs intrigues & leurs impostures atirèrent dans leur parti beaucoup de Noblesse, & sirent soulever plusieurs Villes, sous le prétexte de la défense des Privilèges & des Libertés de la Nation. Les Rebelles, aiant rassemblé des Troupes considérables, engagèrent Guillaume de Moncada, Vicomte de Béarn, à prendre leur parti. Le Roi cependant ajant mis dans Almadovar & dans Persusa de fortes Garnisons, ouvrit, en 1226, la Campagne contre les Rebelles par envoier, sous la conduite de Blasco d'Alagon & d'Artal de Luna, des Trou-pes d'élite faire le dégat aux environs de Saragosse, dont les Habitans ê-Sanche d'Ahones , leur Eveque , parut à la tête d'un gros Corps de Troupes. Artal & Blasco l'atendirent de pied ferme; & , l'araquant rout-à-coup imperueusement, sui tuèrent beaucoup de monde, & le forcèrent de prendre la fuite avec les foibles débris de son Armee. Le Roi, pendant ce tems, avoit marché contre son oncle Ferdimand, & contre les Villes soulevées. Il foumit en peu de jours Poncano, & fit le siège de Cellas, qui demandoit plus de tems. Les Habitans d'Huesca, le voiant si près d'eux, lui députérent pour se soumètre, & l'inviter à venir dans leur Ville. Il s'y rendit acompagné d'un petit nombre de gens três braves. A peine y fut-il entré, que ceux contre l'avis desquels on avoit résolu de se soûmètre, firent soulever une grande par-tie du Peuple. Le Roi courut quesque risque dans ce tumulte : mais, étant remonté promtement à cheval, il se sit jour, avec les Braves qui l'acompagnoient, à travers les Séditieux, & gagna Pertufa. Guillaume de Cardone l'y vint joindre, par son ordre. Jaque, bien qu'il fut en forces, résolut de rester tranquile, dans l'esperance que quelques-uns des principaux Rebelles prendroient d'eux-même le parti de se soumètre. Son espérance ne fut point rrompée. Les plus sages d'entre les Seigneurs, considérant qu'on les avoit engagés dans une guerre civile, qui ne zendoit qu'au renversement de l'Etat, s'empressèrent d'aler trouver le Roi, qui regut leurs excuses avec bonté. Quelques Villes imiterent leur exemple: mais Huesca, Saragosse, & Jacca firent une lique entre elles, sous prérexte de se secourir mutuelement conre les Bandits: mais en esset pour se SAVANS & ILLUSTRES.

sance enlèvent encore à leurs Concitolens Noceto. Que lques Troupes, envotées pour reprendre cète Place, sont mises en déroure; & les Banis prènent & brutent ensuite quelques autres petites Places du Territoire. Les Plaifoncins, en consequence de ces pertes, rraitent de nouveau de la paix; & les Landi & les Pelavicini recournent à Plaisance, dont le Peuple, rend, l'année suivante, la Seigneurie au Marquis Obert, pour 4 ans. Il en vient prendre possession avec un grand corrège; & s'en retourne à Crémone, en laissant, pour son Vicaire à Plaisance, Vis-comte Pelavicino, son neveu. Celui-ci, quelque tems après, se transporte, avec des Troupes à Tortone, dont il engage le Peuple à reconoître de même

fon Oncle pour Seigneur. La même année 1261, le Cardinal Octavien degli Ubaldini, revenant de France, passa, dit Muratori, p. 350, par Milan. Il en partit peu content des La Torré; & conduiste avec lui à la Cour du l'ape, Otton de la Noble Fa-mille des Visconti de Milan, lequel alors étoit feulement Chanoine de la petite Ville de Dasso. Nous le verrons bientor Archevêque de Milan, Muratori dit ensuite sous l'année 126; , p. 316. Dans la présente année, come Galvano Fiamma l'actefte dans fon Bouquet de Fleurs, Ch. 299, Léon de Perego, Archevêque de Milan (que les Populaires, en chassant les Nobles, a-voient force d'abandoner aussi la Ville ), mourue à Legnano, & reçut dans cet endrois une sépulture peu convenable à son rang. La Discorde s'introduisse dans l'élection de son successeur. Les uns élurent Raimond de La Torre, Archipretre de Monza, lequel étoit frère de Martin, Seigneur de Milan. Les au-tres élurent Ubert de Settala, Chanoine ordinaire de l'Eglise Métropolitaine. Le Pape se prévalut de cète divi-sion pour faire un Archevéque à sa guife, en excluant les 2 Elus. Ce fut, dans ces tems-là que les Papes comeneèrent à mètre la main à l'élection des Eveques, done ils sont enfin parvenus & s'emparer seuls; après que, dans le XIe. Siècle, il avoient tant fait de choses pour l'ôter aux Empereurs & aux Rois Chretiens, & la restituer aux Chapitres & aux Peuples, suivant que les anciens Canons le prescrivent. Le Gouverne-ment & la Seigneure des La Torre, & du Marquis Obert l'elavicino à Milan étoient contraires alors aux Intérêts mètre dans un état d'indépendance, I temporels de la Cour Papale, parceEVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

Gautier, Comte de Briene, affiége Diépold dans le Château de Sarno: mais, come il êtoit brave jusqu'à l'imprudence, il se tenoit peu sur ses gardes. Diépold fait une sortie dès la pointe du jour, & surprend le Comte & sa petite Armée plongés dans le someil. Celle-ci est hachée en pièces sans pouvoir se détendre; & Gautier, percé de coups de flèches & de lances, meurt quelques jours après dans le Château. Diépold va châtier ensuite les Salernitains de leur révolte de l'année précèdente; & fait punir come Traîtres tous ceux qui sont faits Prisoniers.

Les Pisans, secourus du Comte Reinier & d'autres Seigneurs Toscans, sont batus sur Mer, à la vue de Siracuse, par Henri le Pêcheur, Comte de Malte; & les Génois, sur terre, par le Comte Alemanno, Gouverneur de Siracuse. Ils perdent presque tous leurs Vaisseaux, leurs Enseignes, leurs Tentes & leurs Bagages (1).

on (à Gracis & Blachis multa passus on est): & que, dans la présente année on la Fortune sur savorable aux Grecs, on & contraire aux Latins no. Cète année encore, le même Marquis, voiant qu'il ne pouvoit pas conserver l'Île de Candie, la vendit aux Vénitiens pour mille Marcs d'argent comtant, & 10 mille Perpères de rentes annuèles en Terres.

Perperes de rentes annueles en rerres.

(1) Les Pisans étoient rongés de chagrin à l'ocasion de Siracuse, que les Génois leur avoit enlevée; & dans le dessir de la recouvrer, ils firent un grand armement, cète année, & reçurent des secours du Comte Reinier & d'autres Toscans. Avec ces forces, ils alèrent faire le siège de Siracuse, & la serrèrent de près durant 3 mois & demi. Henri (le Pécheur), Comte de Malte, se mit alors en mer avec 4 Galères bien armées; & venant à Messine, y trouva quelques Vaisseaux Génois, auxquels il

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> des Alpes de l'Apennin : favoir la Ville d'Ascoli avec tout le Comté & Eveche, la Ville de Fermo avez tout le Comté & Eveche, Camerino avec tout le Comté & Evêche, Umana avec tout le Comté & Eveche, Ancone avec tout le Comte & Eveché, Ofimo avec tout le Comte & Evêché, Jest avec tout le Comté & Eveché, Singaglia avec tout le Comté & Eveche, Fano avec tout le Comte & Evêche, Pelaro avec tout le Comre & Evêché, Fossombrone avec tout le Comté & Evêché. Cagli avec tout le Comte & Eveche, Sassioferrato, & Rocca-d'A-pennino. Nous donons aussi au Marquis ci-devant nomé... toutes les choses & Jurisdictions apartenantes à l'Empire. C'est pourquoi nous donons & acordons audie Marquis plein pouvoir & faculté de tenir & posseder toutes lesdites choses; & tout ce que ledit Azzon Marquis disposera & ordonera concernant lesdites choses, jouira près de Notre Eminence d'une fermeté perpétuèle. Nous statuons done & ordonons par Edit Impérial que nul Archevêque, Evêque, Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Capitaine, nulle Ville, nulle Comune, enfin nulle Persone, haute ou basse, Séculière ou Ecclésiastique, n'ose troubler ledit Marquis dans elte Concession de Notre Serénité. Que quiconque atentera de ce faire, soit contraint, en punition de sa témérité, de paier 100 Livres d'Or pur, moitié à notre Chambre, & l'au-tre moitié à la Persone ofensée. Les Témoins només dans cet Acte sont Wolfer, Patriarche d'Aquilée, Gregoire, E-véque d'Arezzo, Henri, Evéque de Man-toue, Vicaire de la Cour, Walfred, Evêque de Chiusi, Salinwerra de Fer-rare, Azzolin de Trévise, Bon, Comre de Monteseltro, Henri de Ravensbure, Chambelan, Albert Struthius, Moine, Passawerra, Prêtre, & Russin, Juge de la Cour, avec un très grand nombre d'autres. A l'égard de ce Diplome, il faut confidérer, dit Muratori, p. 3930 que le Marquis étoit déja par la Con-ceisson du Pape, en possession de la Mar-che d'Ancone, en sorte qu'il n'avoit pas besoin de s'en faire doner la Seigneurie par le nouvel Empereur. Il paroit done vraisemblable qu'Otton IV, qui comença, des qu'il eut été courone, de vouloir prendre conoissance des Etats Impériaux d'Italie, força le Marquis à reconoître aussi qu'il tenoit cète Marche de l'Empire. C'est ainsi que, dans ces tems-là , beaucoup de gens en s-

Come cependant elles désépérèrent de s'y maintenir longrems; elles ne tardèrent pas beaucoup à se soumètre. Mais les troubles ne furent entière. ment apailes que l'année suivante 1227, que le Roi, qui vouloit agrandir ses Etats aux depens des Maures, proposa de couper cours aux diferens par la voie de l'Arbitrage; & de s'en raporter à ce que l'Archeveque de Tarragone, l'Evêque de Lérida & le Grand-Maître des Templiers décideroient. L'ofre fut acceptée; &-les Arbitres mirent fin aux brouilleries d'une manière, qui satisfit tous les Intereffes. En 1235, Ja. que eut avec son cousin-germain Nune Sanchez, Comte de Roussillon, fils de son oncle l'Infant D. Sanche, quesques diférens au sujet de certains Droits qu'ils prétendoient l'un & l'autre avoir sur plusieurs Places. La discorde sut, come c'est la courume, somentée par quelques Seigneurs; ce qui retarda la conquête du Rolaume de Valence, que Jâque avoit entreprise. Le Pape Gregoi. re IX, en êtant informé, chargea l'Archevêque de Tarragone & les autres Evêques du Rolaume d'excomunier tous ceux qui metroient du trouble dans l'Etat. On n'en vint point-là. Quelques Prélats & quelques Seigneurs proposè-rent un Arbitrage, que le Roi & le Comte accepterent; & les Arbitres ter-minèrent leurs diférens à la fatisfaction de tous les deux. La destinée de Jâque I étoit de n'être pas longrems sans que ses Etats fussent agirés de quelques troubles. A la fin de 1243, il fit, dans les Etats généraux qu'il tint à Daroca, le partage de ses Etats entre l'Infant D. Alfonse, qu'il avoit eu de Dona Eléonor de Castille, & que l'on avoit reconu pour héritier de la Courone, lors de la caffation du mariage de sa Mère; & l'Infant D. Pedre, fils de la Reine Dona lolande de Hongrie. Il assigna le Roiaume d'Aragon à D. Alfonse, & le Comté de Barcelone, ou de Catalogne, à D. Pèdre, marquant le Sègre pour bornes des 2 Etais. D. Alfonse & les Catalans se plaignirent également; le premier de ce que son Père le privoit d'une partie de ce qui devoit lui revenir par son droit d'aînesse; les seconds de ce que le Roi retranchoit de leur Comté tout ce qui se trouvoit entre le Segre & la Zinea. Les principaux Signeurs Aragonois, lies à l'Infant par leur serment, embrassèrent sa querèle; & d'autres rachèrent de faire entendre à la Reine

SAVANS & ILLUSTRES.

qu'ils écoient de la Faction Ghibelline. C'est pour ce a qu'Otton Visconté se trouvans aupres du Cardinal Octavien Ubaldini, fut, sur les instances de ce Cardinal, fait Archevêque de Milan; fait remarquable dans l'Histoire de la Lombardie, parcequ'il fur l'origine de la fortune & de la puissance des Visconti de Milan. Martin de La Torré fut très assige de ce choix du Pape, quand il Paprit, tant parcequ'il voioit l'illustre Mure de Milan enlevée à fa Maison, que parcequ'Otton, étant de Maison noble, ne manqueroit pas de tenir le parti des autres Nobles banis, ses Ennemis, & ceux du Gouvernement Populaire, qui dominoit alors à Milan. Il ne se crompa point. Les Annales de Milan metent la mort de Léon & l'élection d'Otton avant cète année. Et véritablement il paroit dificile d'acorder ce qui suit avec la Chronologie de Galvano. Par ordre du Pape, le nouvel Archevêque vine donc en Lombardie; &, le i d'Avril, il ala fixer sa résidence dans le Châreau d'Arona, Terre de sa Manse sur le Lac Majeur. Dès qu'on le sut à Milan, le Marquis & les La Torre, marcherent avec leurs Troupes contre cète Place, que leurs Armes, & leur or sagement emploié ré-duistirent à ce qu'ils vouloient. Otton en êtant forti libre, fuivant les conventions, reprit le chemin de Rome; &, le 5 de Mai, les La Torté raserent le Château d'Arona. Bientôt ils en firent de même de ceux d'Anghiera & de Brebia, tous deux de la Manse Archiépiscopale. Ce ne fut pas tout. Ils s'emparerent de toutes les autres Terres & Revenus des Archevêques; & ces violences surent cause que la Ville de Milan sut mise sous l'Interdit. Peu de tems après Martin de la Torré tomba malade; &, come on désespéra de sa vie, le Peuple n'atendit pas qu'il fut mort, pour choisir son frère Philippe en qualité de Seigneur.

D. Pèdre, marquant le Sègre pour bornes des 2 Etais. D. Alfonse & les Catalans se plaignirent également; le premier de ce que son Père le privoit d'une partie de ce qui devoit sui revenir par son droit d'aînesse; les seconds de ce que le Ros retranchoit de seur Comté tout ce qui se trouvoit entre le Sègre & la Zinca. Les principaux Signeurs Aragonois, liés à l'Infant par seur serment, embrassèrent sa querèle; & d'autres trachèrent de faire entendre à la Reine Doña Iolande, qu'elle avoit eu tort de faire faire ce partage. L'année suivante,

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

Le même Comte de Malte fait, cète même année, beancoup d'Actions éclatantes; & , come il exerçoit sans scrupule la Piraterie, il enlève aux Vénitiens beaucoup de riches Vaisseaux marchands. Il done aussi du secours au Comte

Tripoli (1).

Les Modénois viènent à bout, par négociation, de se soûmètre les Nobles, qui possèdoient les Châteaux du Frignano. Tous consentent de devenir Citoïens de Modène; & s'engagent d'habiter quelques mois de l'année dans la Ville; &, quand il en seroit besoin de marcher en guerre au secours de la Comune. Par ce moïen, le Territoire de Modène recouvra ses anciènes limites.

AZZON VI, Marquis d'Este, Chef de la Faction Guelse dans toute la Marche de Vérone, trouvant mauvais que Salinguerra, fils de Torello, Chef de la Faction Ghi-

en joignit d'autres pour secourir la Ville assiégee. Déclaré Général de la Flote, il s'avança de Messine vers Siracuse. Les Pisans vinrent à sa rencontre, avec 12 Galères & d'autres Bâtimens; & Pataquèrent: mais pour leur malheur; parcequ'à l'exception de s Galères Lombardes, qui prirent la suite, les autres tombèrent au pouvoir des Génois. D'autre part, le Comte Alemanno, Gouverneur de Siracuse, en sortit, sondit sur les Pisans restés à terre, les mit en déroute, & leur prit leurs Enseignes, leurs Tentes, & tout leur Bazage. Cète Assion se possa le Lundi, qui précèda le jour de Noèl.

(1) Ces faits sont raportés par le

Continuateu- de Caffaro.

Dans ces tems la, dit Muratori, p. 124, la Piraterie, ou Paire le Corsaire, étoit un mêtier, qui ne déplaisoit pas même à beaucoup de Chretiens. Si l'on écoute les Génois, les Pisans étoient des Corsaires. D'autres qualifient de même les Génois.

EVENEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VACANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

> gissoient, en prenant, pour la même chose, l'Investiture, & du Pape & de l'Empereur, ou parcequ'ils y étoient forces, ou parcequ'ils croivient, par ce moien, mieux conserver leurs aquificions. Dans un Diplome du même Empereur, pour l'avêque de Parme, daté d'Imola, dans le mois de Mars suivant de la même année 1210, on voit, come le die l'Ughelli, T. II de l'Ital. Sacr. p. 222, parmi les Témoins présens Azzon, Marquis d'Este & d'Ancone; preuve que le Marquis fréquentoit beaucoup la Cour du nouvel Empereur. Mais le Pape Innocent III, voiant Otton IV exercer une pleine autorité, non feulemement dans la Marche d'Ancone: mais encore dans la Romagne, dans le Duché de Spolète, dans le Rojaume de Naple & ailleurs, excita contre ce Prince une grande tempére, après l'avoir envein exhorté de se désister de pareils actes. Il l'acusoit de persidie & d'usurpation, en difant, se Qu'Otton, aiant, avant for or Couronement, confirmé diférens Etais à "Prelise Romaine, entre lesquels la Marche d'Ancone, & les autres, qui viènent d'être només, étoient expresse, ment indiqués, & qu'aiant aussi prêté 1) serment de défendre tous les Biens & " Droits du Siège Apostolique, il avoit n bientôt démenti les Privilèges, qu'il 1) avoit acordés, & les promesses, qu'il 1) avoit faites 1). Otton prétendoit ex contraire, « Qu'il avoit juré de même, 1) & du consentement même du Pape, qu'il n feroit revenir, autant qu'il le pou-n roit, les Dignités & Droits disperses n de l'Empire (ce sont les paroles de ) Mathieu Paris dans fon Hift. d'An-3) glet. à l'ann. 1210); que, pour cète 3) raison, il étoit obligé de reprendre, ou de maintenir le Domaine Impé-1) rial dans ces Contrées, qu'il croioit, 1) sur l'avis de ses Ministres apartenir " au Saint-Empire Romain ". Al'égard de la Marche d'Ancone, il se peut que ses prétentions suffent sondées, sur ce que l'on observoit que plusieurs de ses prédècesseurs avoient exercé dans ce pais une pleine Jurisdiction. En effet, come on l'aprend de beaucoup d'Historiens, & spécialement de Pompeo Compagnoni. dans sa Reggia Picena, Part. I, Liv. II, il se trouvoit que divers Marquis, créés par les Empereurs, avoient été charges de ce Gouvernement. Warner ou Garnier est nomé dans quelques Do-cumens de 1094 & de 1105. Il y a dans les Archives d'Este & Actes, qui

PRINCES contemporains. pour apaiser les plaintes des Catalans, le Roi tint, le 21 de Janvier, une au-tre Assemblée d'Etats à Barcelone, dans laquele, nomant une seconde fois, D. Pèdre son successeur nu Comté de Barrelone, il déclara que tout ce que le Segre & la Zinca renferment, faisoit partie de ce Comté. Ce nouvel arangement déplut aux Aragonois, parceque, leurs armes aiant conquis les Païs de Ribagorce & de Pallars, compris dans cet espace, ils avoient toujours depuis dépendu du Roiaume d'Aragon; & les mit dans la disposition de seconder l'InfantiD. Alfonse, qui, des Pannée précèdente, cabaloit contre son Père & sa Bellemère, pour empêcher que la Catalogne ne fut separée de l'Aragon. D. Pèdre, Infant de Portugal, & Comite d'Urgel, Pèdre Fernan-dez d'Azagra, Jean Gonçalez de Heredia, beaucoup d'autres Riccos-Hom-bres, & la pluspart des Villes embrascerent la quereie d'Alfonse; ce que fit aussi presque toute la Valence; ensorte qu'il se vit bientôt une Armée considérable, plus forte cependant en Cavalerie qu'en Infanterie. Come il étoit cousin-germain de S. Ferdinand, Roi de Castille, il engagea l'Infant D.

mer des troubles naissans, qui nui-foient au siège, que le Roi faisoit a-lors de Xativa dans le Rosaume de Valence. L'Infant de Castille, voulant fervir l'Infant d'Aragon engagea les Habitans d'Enguerra, Place conquise par le Roi Jáque, de recevoir Garnifon Castillane. Des qu'il en fur éloigne, Jaque envoia vers cete Ville un gros de Cavaliers, qui prirent quelques Ha-

Alfonse, fils de ce Roi, lequel se trouvoit alors dans le Roiaume de Murcie,

à le secourir. Les Templiers, les Che-

valiers de Saint-Jean & d'autres Sei-

gneurs travailloient cependant à cal-

bitans, les conduisirent sous les murs de la Place, & menacèrent de les tuer, si l'on ne rentroit pas sous la domination de leur Roi. Les Habitans mépriserent cète menace, & les Priioniers furent égorges. Jâque, en même tems, gagna le Gouverneur de Sax & de Villena, qui lui livra ces 2 Villes;

Caudette & Bugarra, Places conquises par les Castillans, lui furent aussi remises par les Maures, qui les habicoient. Bientot après, l'Infant de Castille & lui s'étant abouchés dans Almizira, fi-

rent un acomodement, par lequel tout ce que l'on s'étoit pris de part & d'aure fur rendu. Come ensuite D. Alfonse

Tome V.

SAVANS & ILLUSTRES.

rems-là, la plus grande partie de l'Itàlie étoit bien malheureuse. Depuis les confins du Rosaume de Pouille jusqu'à ceux de la France & de la Germanie il n'y avoit presque point de Cités, de Villes, de Chateaux, qui fussent exemts de ces maudites Factions, ou des Nobles oposés au Peuple, ou des Guelfes ennemis des Ghibellins. On n'avoit poine de repos. Il faloit que tantôt les uns tantôt les autres délogcaffent & s'en ades Sédicions, des Querèles entre les Cipagnés de la ruine des Maisons & des Tours de ceux qui succomboient. Le re-pos étoit bani de Rome même par de semblables divisions; en sorte que le Pape Urbain, comtant peu fur ce Peuple inconstant, aima mieux fixer sa de-meure à Orviête. De plus, les Villes puissantes, ocupées du soin d'étendre leur Seigneurie, faisoient, pour peu de chose, la guerre aux Villes voifines moins puifsantes. Et puis, malgré tous les soins des Inquisiteurs sacrès, & malgré la rigueur des peines, l'Hérésie des Paterins, ou des diférentes Sectes Manicheenes, loin de se déraciner, pulluloit de plus en plus. D'ailleurs, de la part de Rome, on n'entendoit tous les jours qu'Excomu-nications & qu'Interdits. Il sufisoit ordinairement qu'on suivit le Parti Ghibellin, ou qu'on touchat tant foit peu aux Eglises, pour qu'il y eût des Censu-tes fulminées, & que les divins Ofices fussent ôtés aux Villes. Pour ne rien dire des autres cantons, tout le Rojaume de Pouille & de Sicile se trouva sous PInterdit; & Pun des grands crimes de l'Empereur Frédéric II & du Roi Manfred fut d'avoir empeché qu'on l'observat. Si les Peuples soufrirent & se plaignirent de ces Interdits, qui métoient un grand désordre dans les choses saintes, si la Religion & la Devotion en augmenterent, ou plustôt en diminuèrent, & fi les Heretiques d'alors en eurent du plaifir ou du déplaifir ; chacun peut se l'imaginer par lui-même. Il s'y joignie des Guerres, & quelquefois des Croifades, faites par l'Eglile, non plus contre les feuls Infidèles : mais contre des Princes Chretiens même, & cela pour des Biens Temporels; ce qui produisoit pour le Public de grandes incomodités. Si, d'un côté, les Princes, pour soûtenir leurs propres intérêts ; entreprirent fur les B. glifes, & comirent mille défordres; les Papes, de l'autre, introduistrent dans toute la Chretiente des charges inconues d'Aragon resta tranquile durant quel- aux Eglises. Mathieu Paris en parle au

EVENEMENS durant la 1 ROIS, & autres SOUVERAINS VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

belline à Ferrare, cût fortifié, sur les confins de ses Etats, le Château de la Fratta, l'assiége, le prend, & le détruit. Ce fut l'origine de leur brouillerie, qui dura longtems.

Il s'établit à Vicenze une Ecole de Droit, qui n'y subsiste que jus-

qu'en 1209 (1).

Henri Dandolo, Doge de Venise, meurt à Constantinople, le 1 de Juin. On lui done à Venise pour successeur Pierre Ziani, Comte d'Arbé, fils de ce Doge Sébastien, qui contribua tant à la Paix de 1077, entre Alexandre III & Frédéric I.

1206. Les deux Compétiteurs aux Roïaumes de Germanie & des Romains se faisoient toujours la guerre en Allemagne. Otton est batu, cète année; & cète disgrace est

(1) Nous aprenons de l'Histoire de Gerard Maurifio, T. VIII des Hiftor. d'Ital., que, cète année, venit Studium Scholarium in Civitate Vicentia, & duravit usque ad Potestariam Domini Drudi (il vint dans la Ville de Vicenze une Etude d'Ecoliers, qui dura jusqu'au tems que Drudo fut Podestà), c'est à dire jusqu'à l'an 1209. Antonio Godio, dans sa Chronique, T. VIII des Hift. d'Iral. , atefte que , la présente année, Studium Generale fuit in Civitate Vicentia, Doftoresque in Contrata Santi Viti manebant (il y eut nne Etude Genérale dans la Ville de Vicenze, & les Docteurs demeuroient dans le Quartier de San Vito). Les Bolonois furent les premiers, qui, dans les XIe. & XIIe. fiècles, établirent des Ecoles des Loix; & leur Ville, durant beaucoup d'années, jouit de cet ornement, auquel se joigni-rent peu à peu des Lecteurs en Huma-nité, en Philosophie, & en Médecine. Depuis, les autres Peuples, voïant quel honeur & quel avantage Bologne retiroit du grand concours d'Etudians, voulurent anoblir leurs Villes par de semblales Ecoles. C'est ce que sirent spécia-lement les Parmésans & les Modenois. J'en parle dans la Dissert. 44 des Anquires d'Italie.

ITALIE.

le concernent. L'un de 1117 contient une Cession de Biens faite à vous, Guarnier, Due & Marquis, & & Altrunde votre Femme. L'autre de 1119 est la Concession du Chateau de San-Severino, que Laurent, Eveque de Camérino, fait à vous requérans W (Warnier) & à la Comtesse A (Altrunde),
mari & femme, & à W (Warnier)
votre fils, &c. Il est fait mention du Duc & Marquis Frederic, son succefseur à ce Gouvernement, je ne sais pas si ce sur immédiat; ensuite, en 1142, de Guarmer, fils du premier, puis d'un Guarnier encore en 1142, duquel il est parlé dans les Histoires & dans plusieurs Documens, de 1160 à 1165, & que probablement est le même. A l'ocasion de ces (Warner ou) Guarnier, la Marche d'Ancone fut, quelque tems, apel-lée Marche de (Warner ou) Guarnier. On leur trouve pour successeur, en 1168, Conrad de Luzelinhart ( dit Mouche-encervelle par les Italiens); & l'on voit qu'il tint encore ce Gouvernement durant toute l'année 1177. Après lui, vine Gotibald en 1191. Enfin Marcoald, ou Marquard, Marquis, en 1196, duquel les Hiftoires parlent beaucoup, tint cète Marche un petit nombre d'années; & de là vient qu'Otton IV, en l'acordant au Marquis Azzon, dit qu'il la lui done come le Marquis Marquard l'2 eue & tenue, &c. Il ne m'apartient pas de juger si l'Empereur Otton mètoit en avant des prétentions bien ou mal fondées.. J'ai seulement doné ce petit nombre de notices, afin que l'on comprène que cet Empereur ne manquoit pas de raisons, pour doner, ni le Marquis Azzon, pour recevoir de lui l'Investicure de la Marche d'Ancone. La puissance de la Maison d'Este s'acrut par la très considérablement, puisqu'outre ses propres Etats & cète Marche, le Marquis Azzon, come Gérard Maurizio le dit, étoit ators Seigneur des Villes de Vérone & de Mantoue conjointement avec le Comte de San-Bonifazio. Le Compagnoni raporte, dans l'Ouvrage déja cité, Part. I, Liv. I, p. 88, une Sentence rendue à Macerata, le 13 de Mai 1210, par Albert, Juge de notre Azion dans cète Marche. Mais le tems serain ne dura pas longrems. Les actes d'autorité d'Otton rompirent absolument sa bone intelligence avec Innocent, que n'atendit pas la fin de 1210 pour l'excomunice, & qui renouvela les Censures plus vigoureusement, l'année suivante

ques années, il est à croire qu'il fut convenu, dans cète conférence, de quelque chose à son sujet. Mais les troubles furent près de tecomencer en 1248. Jaque, aiant alors 3 Fils egitimes, rendit, au comencement de cète année, une Ordonance, qui chassoit du Roi: iaume de Valence tous les Mahométans; &, le 10 de Janvier, il fit un testament par lequel il donois le Roiaume d'Aragon à l'Infant D. Alfonse; les Comtes de Barcelone & de Ribagorce, & l'Ile de Majorque avec ses dependances à l'Infant D. Pèdre; le Roïaume de Valence à l'Infant D. Jaque; & les Comets de Roussition & de Cerdagne avec les Seigneuries de Conflans & de Montpellier, & tout ce qu'il avoit en France, à Ferdinand Sanchez, son fils naturel. L'Infant D. Alfonse ne gagnoit rien à ce partage, & l'Infant D. Pèdre y perdoit. Ils avoient chacun leurs Partifans; & se reunirent pour faire valoir leurs intérêts. Pour y mieux réussir; ils rechercherent l'apui de D. Alfonse, Infant de Castille, qui leur fic entendre que ce n'étoit pas le tems de recourir à la voie des armes, lorsque les Maures de la Valence aloient sans doute se révolter. Il fit plus, Il les engagea de joindre leurs Troupes aux siènes pour aler renforcer le Roi S. Ferdinand, qui faisoit alors le siège de Séville; & leur promit de faire, après cète Expédition, tout ce qui dépendroit de lui pour engager le Roi, leur père, leur rendre justice. Dans les Etats affemblés à Alcahiz, au comencement de Février 1250, Jaque ofrit de s'en raporter à des Arbitres sur ce qui causoit le mécontentement de ses fils, D. Alfonse & D. Pèdre, qui se tenoient à Séville avec leurs Partisans. Les Arbieres furent l'Archeveque de Tarragone, les Evêques d'Huesca, de Lérida & de Barcelone, le Grand-Maître des Tem-pliers, le Comte d'Ampurias, d'autres Seigneurs, & les Sindies de quelques Villes. L'Archevêque, les 3 Evéques & quelques autres d'entre les Arbitres alèrent trouver les Infans à Séville, pour les exhorter de rentrer dans le devoir; & ceux-ci jurèrent, en presence du Roi S. Ferdinand & de sa Cour, de s'en tenir à ce que les Arbitres décideroient. Ariza fut le lieu des conférences; & Jâque, accordant des Saufconduits aux Partisans des Infans, sollicita fortement les Arbitres d'être favorables aux Fils de la Reine Iolande. La Sentence Arbitrale fut, it Que l'Infant D. Alfon-37 se se rangeroit sous l'obéissance du l SAVANS & ILLUSTRES.

long; & spérifie toutes les dangereuses conséquences qu'elles avoient. Enfin ; dans ces tems, les maux abondoient en Italie; & l'origine de la plus grande partie se peut atribuer à la Discorde du Sacerdoce & de l'Empire, réveillée sous l'Empereur Frédéric I, & continuée depuis, augmentée même sous ses Décendans. Nous devrions, nous ; qui vivons aujourd'hui, lever les mains au Ciel ; qui nous traite si bien. Certainement il ne manque point de maux en notre tems. Eh! Quand en manqueroit-il sur la Terre, le Pais des Vices! Toutesois nos maux sont peu de chose, ou même rien; en comparaison de ceux que la malheureuse Italie sous deux qui le précèderent, & dans les deux qui le précèderent, & dans ceux qui le suivirent.

Sur le bruit, qui courut en 1264, que

Charle, Comte d'Anjou & de Provence, frère de S. Louis, auquel les Papes a-voient doné la Courone de Sicile, se préparoit à paffer en Italie avec une Armée confidérable, pour faire la guerre au Roi Manfred, les Guelfes reprirent courage partout, & les Ghibellins furent chasses de plusieurs Villes. Cète nouvèle encouragea Philippe de La Torré, Seigneur de Milan, à se ranger du côté des Guelfes, en se dé-livrant du Marquis Obert Pelavicino; dont la Seigneurie étoit finie. Le Mara quis se retira de Milan, avec beaucoup de chagrin; &, dès qu'il fut à Crémone, il fit arêter, en haine des La Torré, tous les Marchands Milanois qui paffoient sur le Pd. Les Nobles banis de Milan, voiant l'espérance d'y rentrer s'éloigner de plus en plus, se joignirent à lui. La guerre s'alluma donc entre le Marquis & les La Torré: mais elle ne produisit rien de memo-

En 1265, la Lombardie fut presque toute en armes, dit Muratori, p. 305; à cause de l'arivée de l'Armee Françoise du Comte d'Aniou. Néantmoins, avant qu'elle décendit les Alpes, la Ville de Reggio, jusqu'alors du Parti Ghibellin, tourna casaque. Le 6 de Février, les Modénois s'y rendirent aveé les Banis de Reggio, & les Guelses de Florence & de Toscane. Les Nobles Fogliani & Roberti leur ouvrirent la Porte du Chateau qu'ils démurèrent; & l'on en vint aux mains sur la Place au vec les Sessi & les Ghibellins; entre les quels se distingua Caca; ou Cacca de Reggio, dont le nom est possé depuis en Proverbe. C'étoit un Home d'une taille gigantesque, & d'une force éto-

EVENEMENS VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV. Rois des Romains.

cause que le Peuple de Cologne l'abandone, pour reconoître Philippe. Réduit à ne savoir coment se soûtenir, il passe en Angleterre, pour demander du secouts au Roi, son oncle; & revient en Allemagne avec assés d'argent, pour ré-

parer ses pertes.

Le Comte Diépold va se reconcilier à Rome avec Innocent I.1, dont il promet d'exécuter les ordres, & qui l'abfout des Censures. Il retourne ensuite à Salerne; & passe en Sicile, où, par son adresse, il engage le Grand-Chancelier Gautier, & le Capitaine-Général Cappéron de remètre au Légat le soin de la Persone du Roi; mais on fait bientôt courir le bruit que son dessein êtoit de s'en rendre maître luiméme, en ruinant Cappéron & Gauzier. A la faveur de ce bruit, on suscite un tumulte dans Palerme, pendant lequel on se saisit de Diépold, que l'on met en prison. Quelques Amis lui facilitent le moïen de se sauver, & de repasser à Sa-Ierne; & le Roi resté au pouvoir du Grand-Chancelier.

Reinier Dandolo, sorti du Port de Venise avec 31 Galères, prend Léon Verrano, Corsaire Génois, & 9 des Galères qu'il comandoit. Ce, fut l'ocasion d'une guerre entre les Génois & les Vénitiens. Reinier s'empare ausside la Corogne, d'Athènes & d'autres lieux; & pendant ce tems, Henri le Pêcheur, Comte de Malte, aiant uni ses Vaisseaux à ceux des Génois, fait une dêcente dans l'Ile de Candie, & l'enlève aux Vénitiens.

Les Nobles, qui dominoient à Brescia, s'étant brouillés entre eux,

durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> en dispensant les Sujets de ce Prince de l'obeissance qu'ils lui devoient. Le Marquis Azzon étoit entre 2 orages. D'une part, il devoit avoir à cœur les intérêts de l'Empereur auquel enfin ti étoit lie par le sang; & d'autre part, il devoit avoir devant les ieux l'engagement, qu'il avoit contracté précèdemment avec le Pape, & l'atachement de tous jes Ai cetres aux intérets du Saint Siege, surrout parcequ'il écoit lui-même le Chef de la Faction Guelfe dans les Marches de Verone & d'Ancone, & dans la Romagne. Enfin il erut devoir se diclarer pour le Parti du Pape. Au contraire, Salinguerra, come grand Partisan des Ghibellins, soutint le Parti de l'Empepour le Marquis d'Este & pour les autres Guelfes de Ferrare, de le chasser de cète Ville avec Hugue, Vicaire Impérial , & leurs Adhérans. Ceft précifémeet fous l'an 1211, que l'Auteur de la Chronique de Parme écrit que, le Jeudi premier jour du mois de Mai, le Parei du Seigneur Sarenguerra sortit de Ferrare. Dans ses Annales d'Italie, T. VII, p. 142, Muratori dit, lous cète meme année : L'infaiigable Azzon VI, Marquis d'Este, avec l'aide des Cremonois, recouvra Ferrare; & en chassa Hugue de Guarnasio, qu'Otton IV y avoit laisse pour Podesta. S'il n'est pas certain, il est au moins eroiable qu'en cète ocasion Salinguerra changea d'air. On trouve qu'Innocent III fait mention de la prise de cète Ville dans une Lette écrite, cète année, (du Palais de Latran) le VII des Ides (le 7) de Juin.

L'Adresse de cète Lètre, la 76°. du XIV°. Liv. T. II, p. 539, est Al Evêque de Crémone, & à l'Elu d'Albano, Légat du Siège Apostolique, & à l'Abbé de la Colomba. Innocent n'adreffe au comencement la parole qu'à l'Evêque de Crémone & à l'Abbé. nomant l'un Frère de Crémone, & l'autre Fils Abbé. Il les charge de doner à l'Eglise de Ferrare un Evêque; & trouve qu'ils ont eu raison de pourvoir au gouvernement du Temporel de l'Evêché, & de surseoir l'Election de l'Evêque. Il leur avoit précèdemment écrit de choifir, ou le Prieur de Saint-Jeon, ou l'Archidiacre de Parme, ou Maltre Jour-dain, Docteur de Reggio. L'Evêque de Crémone & l'Abbe de la Colomba n'avoient ofé chossir ni le Prieur, ni l'Archidiacre, à cause des Parens, qu'ils en vienent aux mains. Après beau- lavoient dans une des Fadions, lesquels

3) Roi, son père, & qu'on lui done-9) roit le Gouvernement des Rolaumes 3) d'Aragon & de Valence; & que le 3) Comié de Barcelone rest. roit à l'Inof fant D. Pèdren. Dans les Etats de 1251, qui se tinrent à Barcelone, Jaque fit reconoître l'Infant D. Pedre pour son successeur à ce Comté, reservant Majorque, ses dépendances, & Montpellier pour l'Infant D. Jaque. Le 22 de Septembre 1251, Jaque, étant à Barcelone, exigea de l'Infant D. Alfonse, qu'il jurat de ne point metre d'obstacle au partage qu'il avoit fait de ses Etats. En 1258, les Prélats, les Seigneurs, & les Députés des Villes d'Aragon, lesquels trouvoient l'Infant D. Alfonse lèse par le partage, suplièrent le Roi d'augmenter la part de cet Infant, en considération de ce qu'il étoit son fils aîné. Jaque promit d'avoir égard à leur prière. A peu près dans le même tems, l'Infant épousa Constance, fille de Gaston de Moncada, Vicomte de Béarn. En 1260, ce Prince, sollicité par le Comte d'Urgel & par d'autres Mécontens de réclamer ses droits sur le Comté de Barcelone, se laissa persuader sans peine: mais, pendant qu'il étoit le plus ocupé du soin de prendre des mesures pour l'exécution de ce qu'il projetoit, il mourut subitement; & fut inhumé dans le Monastère de Beruela en Aragon. Il ne laissa point d'Enfans; & l'Infante Constance, sa femme, retourna ches son Père. Jaque fit, le 21 d'Août 1262, un nouveau testa-ment, par lequel il laissa le Rosaume d'Aragon, le Comit de Barcelone & la Valence à l'Infant D. Pèdre; & Ma-jorque avec ses dépendances, les Comsés de Roussillon & de Cerdagne, la Seigneurie de Montpellier, & tout ce qu'il avoit en France, à l'Infant D. Jaque. L'Infant D. Pèdre avoit craint que son Père ne le partageat pas aussi favorablement. C'est pourquoi, presque aussitot après la mort de l'Infant D. Alfonse en 1260, il avoit, le 13 d'Oc-tobre, fait secrétement à Barcelone, en présence des Persones de sa Maison les plus sures, une Protestation portant, 66 Que, quelque Serment qu'il put faire, s) contraire à ses justes prétentions, il » entendoit qu'il fut de nulle force & 3) valeur, parcequ'il n'avoir aucun des-9) sein de renoncer à ses droits légitimes, & qu'un pareil serment ne seSAVANS & ILLUSTRES.

nante. Une Massue à la main, il se faifoit jour par tout. Douze Gentilhomes Florentins s'unirent pour le serrer de près, & l'étendirent à terre à coups de poignards. Après quoi les Sessi prirent la fuite avec leurs Adhérans, & se retirerent à Reggiuolo. Reggio comença done ainsi d'être gouverné par les Guel-fes; &, quelque tems après, une trève, conclue avec les Banis, fit ceffer les hofellités. Suivant la Chronique de Parme, il y eut, cère année, près de Nice de la Paille dans l'Alexandrin, une bataille entre Guillaume, Marquis de Montferrat, & Obert de Scipione, neveu du Marquis Obert Pelavicino. Cinq cens Cavaliers d'Obert de Scipione reftèrent Prisoniers de guerre. Sur quoi l'on doit averur que, suivant Benvenuto de San-Giorgio, le 14 de Mai de l'année précèdente 1264, Charle, Comte d'Anjou & de Provence, avoit fait aliance avec le Marquis de Montferrat contre le Roi Manfred & le Marquis Obert Pelavicino. Ce fut en vertu de cète aliance, que le Marquis de Montterrat fit la guerre, dans la présente année, au Ne-veu du Marquis Pelavicino. Sur la fin de l'êté de cète même année, vint par la Savoie l'Armée Ultramontaine compusée de Croites; car on gagnoit l'In-dulgence plenière à porter les armes contre Manfred. Elle prit son chemin vers Rome pour joindre le Comte Charle, & marcher ensuite contre le Roi Manfred. La Chronique de Parme la fait monter à 60 mille Combatans; & celle de Bologne à 40 mille. Il vaut mieux s'en tenir aux Ancienes Annales de Modène, qui la disent de 5 mille Chevaux, de 15 mille Fantassins, & de 10 mille Arbalèrriers. Le Capitaine Général étoit Robert, fils du Comte de Flandre, qu'acompagnoit un grand nombre de Nobletse d'au delà des Mones. Cète Armée trouva le Marquis de Montferrat, les La Torre, & le Peuple de Milan prêts à la favoriser. Elle en reque des vivres en abondance. Mais etle avoit pour Ennemis, qui s'oposoient & son passage, le Marquis Obert Pelavicino, & Buofo de Doara avec les Crémonois, les Pavésans, & les autres Ghibellins de Lombardie, qui, conduits par l'intérét de leur Faction & par l'argent du Roi Manfred, alèrent, avec de grandes forces & leurs Carrocci, se poster à Soncino , pour l'empêcher de passer. Le Comte Jourdain, envoié par Manfred avec 400 Lances & une belle Troupe de Cavale-3) roit jamais que l'effet de son respect s) & de sa complaisance pour son Pèso re vo. Jaque I ne devoit point voir rie Napolitaine, s'y rendit aussi. L'Ar-ses Etats sans quelques troubles ex- mée Françoise sur obligée de prendre la Kkill

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romalns,

coup de sang répandu de part & d'autre, les Familles Plébéiènes, que l'on avoit forcées de s'expatrier, sont rapellées dans la Ville; & le calme s'y rétablit: mais pour peu de tems. Albert, Comte de Cafalalto veut usurper toute l'autorité: mais un combat, désavantageux pour lui, l'oblige à sortir de la Ville avec tous ses Adhérans.

Boniface, Comte de San-Bonifazio, fils du Comte Sauro, lequel se faisoit apeller Comte de Vérone, parcequ'il dêcendoit d'anciens Comtes, ou Gouverneurs de cète Ville, tenoit le parti des Guelfes. Il avoit quelques diférens avec les Monticoli, ou Montecli, Ghibellins très puissans dans Vérone. Le 14 de Mai, les 2 Partis se livrent, dans la Ville, un combat, dont l'avantage est pour celui du Comte. Les Monticoli s'enfuient; & l'on brûle leurs Maisons. Le seu, se comuniquant à d'autres, réduit en cendres tout un grand Quartier de Vérone.

d'Otton IV aloient toujours de plus mal en plus mal. Innocent III en prend ocasion, cète année, de s'acomoder avec le Roi Philippe, auquel il se montre en disposition de doner la Courone Impériale.

Le Comte Diépold, mécontent des Napolitains, marche contre eux, les bat, & fait un grand nombre de Prisoniers, entre autres Giffred de Montefuscolo, leur Général.

Boniface, Marquis de Montserrat & Roi de Thessalonique, ateint, dans une bataille contre les Sarasins, d'une stêche empoisonée, raisons sans doute déterminèrent auss

durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en

aparemment étoient en grand nombre & très puillans. Il ne s'étoit point trouvé d'ailleurs à Reggio de Docteur, qui s'apellat Jourdain. C'est pourquoi ces Comissaires avoient unanimement élu Frère Jourdain de Padoue, qu'ils conoiffoient puissant en œuvres & en paroles. Mais come ce Religieux avoic absolument refuse, dit Innocent, ide consentir à son élection), & que le Marquis d'Este, après avoir pris Ferrare, avoit instamment demandé que l'Elec-tion fut diférée à cause de la nouveauté d'un évenement, dont il avoit à nous instruire; & que d'ailleurs quelques-uns se préparoient à vous objecter que vous avies rempli votre comission, il vous a pa-u plus convenable de recevoir des Cautions sur la régie & la disposition des Biens de l'Evêché, & de surseoir à l'élection; & vous avés remis ce qui restoit & faire au bon plaisir de notre volonté. Il leur ordone en consequence de pourvoir incessamment le Siège de Ferrare d'une Persone digne de le remplir. Il done ensuite en particulier ses ordres au Ligat Apostolique, en le nomant, Fils Elu.

Le même jour 7 de Juin, il écrivit la Letre 80, en ces termes: A PElu d'Albano, Legar du Siège Apostolique, Notre cher fils Noble Home le Marquis d'Este nons a humblement supplié, que nous daignassions lui permètre de cons-truire dans la Ville de Ferrare un Chateau, par le moien duquel il put la mieux défendre, & la conserver dans la fidélité de l'Aglise Romaine. C'est pourquoi, nous confiant à votre prudence, nous mandons par cet Berit Apostolique, à votre Discrétion de statuer là-dessus ce que vous verres être expédient pour l'honeur & le profit de l'Eglise. Doné à Larran, &c. Les Ferrarois, qui s'êtoient mis en liberté, come tant d'autres Peuples d'Italie, aiant chois le Marquis Azion VI pour leur Seigneur perpétuel, en 1208, on ne voit pas d'abord quèle raison, en 1211, a pu l'engager de demander au Pape la permission de batir une Forteretse dans Ferrare. Il paroit que, l'Alle de son élection pour Seigneur perpétuel lui donant pouvoir de faire, à son gré, tone ce qui lui paroîtroit convenable au Bien public, il n'avoit besoin d'aucune permission pour mêtre Ferrare en état de faire une plus grande défense, qu'elle ne l'avoit pu faire jusqu'alors. Deux

SAVANS & ILLUSTRES.

excites par ses Enfans. Ferdinand Sanchez, fon fils naturel, qu'il aimoit extrêmement, & qu'il avoit comblé de richesses, avoit conçu tant de jalousie contre l'Infant D. Pèdre, qui devoit etre son Roi, qu'il n'oublioit rien pour indisposer Jaque contre cet Infant. D. Pèdre vosant, en 1271, les choses portées à l'excès, résolut de se vanger, & leva des Troupes. Ferdinand Sanchez en fit autant à l'aide du grand nombre de Parens, qu'il avoit du côté de sa Mère & de sa Femme. Jaque assembla les Etats à Saragosse, le 15 d'Octobre; & , par leur conseil, ordona, sous des peines très rigoureuses, " Que quiconon que avoit pris les armes pour l'un on pour l'autre de ses Fils, ent à s) les mêtre bas ». Il fur obel. L'Infant & Ferdinand furent abandonés; & n'en forent que plus irrites l'un contre l'autre. Ils levèrent des troupes pour augmenter le nombre de leurs Partisans. La colète même de l'Infant fut si grande, qu'en 1272, il sit noier un des principaux Adhérans de Ferdinand Sanchez; & qu'il chargea des gens d'aler à Buriana dans le Rosaume de Valence tuer ce dernier, qui fut assés tôt averti paur se sauver avec sa Femme; & se retira près du Roi, qu'il suplia de pourvoir à sa sureté. Jaque, par le conseil des Etats alors assembles à Exea, se transporta dans la Valence, où l'Infant avoit raffemble des Troupes, & muni divers Chateaux de vivres & de garnisons. Il lui fit dire de le venir trouver à Valence. En présence de l'Evêque de la Ville & de quelques. Seigneurs, il lui comanda, mais d'un ton de Père it de pardoner à Ferdinand, s) de le traiter come Frère, & de ren. 3) dre le calme à ses Etats. L'Infant n'osa refuser en face un Père si tendre: mais il sortit sur le champ de Valence, pour se retirer à Cervera. Le Roi tint aussitor de nouveaux Etats à Alcira, pour prendre seur avis sur les moiens de contraindre ce Prince de se conformer à ce qu'il desiroit. Les Etats lui députèrent Pedre de Moncada, Grand-Mattre du Temple, qui vint à bout de l'engager à faire ce que son Père exigeoir de lui. Jaque passa du Roiaume de Valence en Catalogne, puis A Montpellier. Il y tomba malade; & fit un Testament, dans lequel il dé-clara légitimes les Fils, qu'il avoit eus de Dona Thérèse Vidaure. En 1273; Étant encore à Montpellier, il envoya

route du Territoire de Brescia, Ville dans laquèle le Marquis Pelavicino cenoit une forte Garnison. Les François passèrent l'Oglio à Palazuolo; &, venus jufque sous les murs de Brescia, ils y jeterent quelques flèches, le 9 de Décembre. Si leurs vivres n'eussent pas ête. eonsidérablement diminués, peut - être eûssent-ils pris cète Ville, où l'épouvante étoit très grande. Ils furent joints, en arivant à Monte Chiaro, par Obizzon II, Marquis d'Este, & Seigneur de Ferrare, avec les Ferrarois, & par Louis, Comte de San-Bonifazio, avec les Mantouans. Ils donèrent ensemble plusieurs affauts à Monte-Chiaro, dont ils s'emparèrent, ainfi que d'autres Places, qu'ils détruisirent presque toutes; & fi-rent prisoniers 400 Cavaliers, & mille Fantassins du Marquis Pelavicino. Par chretiens & Croiles, ils comirent les énormités, qu'on se peut imaginer. Le Marquis Pelavicino ne hazarda jamais, avec toutes ses forces, de combatre cete Armée, trompant en cela les espérances de Mantred. Ricordano Malaspina, & ie Dante acusent de trahison Buoso de Doara, qui, corrompu par l'argent des François, disposa les choses de maniè-re, que les Ennemis passèrent sans obsta-cie. Il est plus vraisemblable qu'ils n'avoient pas des forces assés considéra-bles pour risquer une bataille contre une Armée si puissante, Quoi qu'il en soit, les François, arivés dans le Ferrarès; y passèrent le Po sur un Pont, que le Marquis Obizzon leur avoit fait tenir prêt. Sigonius écrit, Liv. XX du Roi. d'Ital., que 10 mille Bolonois marchè-rent à Mantoue au secours de l'Armée Françoise. Je n'en trouve pas un mot dans les Historiens d'alors, ni même dans les Chroniques de Bologne. Certainement Ricordano dit sans aucun fondement que les François passèrent à Parme. Ce qu'il y a de vrai, e'est qu'ils su-rent joints par les Guelses banis de Toscane, au nombre de plus-de 400 Cavaliers, tous armés richement, bien montés, & comandés par le Comte Guido-Guerra. Passant ensuite par la Romagne, par la Marche d'Ancone, & par Spolète, si nous en croions Ricordano & d'autres Auteurs, ile ariverent enfin à Rome vers les fêtes de Noël. Mais, come on fait que cète Armée étoit dans le Brescian vers la moitié du mais de Décembre, il ne peut pas être qu'elle se de Dona Thérèse Vidaure. En 1273; soit rendue si promtement à Rome. Après étant encore à Montpellier, il envoya avoir parle du Couronement du Comte des ordres à tous les Riccos-Hombres de Charle, lequel se sit l'année suivante. EVÈNEMENS durant la VAGANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

termine sa vie par une mort glo-

ricuse (1).

Les Guelfes, devenus les plus forts à Vérone, choisissent, cète année, pour Podestà le Marquis d'Este AZZON VI, qui, s'unissant avec Boniface, Comte de San-Bonifazio, s'aquite de cète. Charge avec vigueur. Mais les Monticoli, secourus par les Aliés, qu'ils s'êtoient faits, s'êtant introduits, la nuit, dans Vérone, forcent le Marquis d'en sortir. Salinguerra, dans le même tems, chasse de Ferrare tous ses Partifans; & s'empare seul de l'autorité dans cète Ville. Bientôt après, il prend sur les Ravennates le Château d'Argenta qu'il livre aux flames (1).Le Marquis Azzon rassemble

ann. 1207, & la puissance de Boniface, Marquis de Montserrat, étoient au plus haut point, parcequ'il possedoit un beau Rosaume, c'est à dire celui de Salonichi, ou de Thessalie. Informé que les Sarasins assiégeoient Satalie, qui n'étoit pas de son Domaine, il courut, au gré de sa valeur, secourir les Chretiens: mais, aiant livré bataille aux Insidèles, il sut blessé d'une sièche empoisonée, & sinit glorieusement ses jours.

possonee, & sinit glorieusement ses sours.

(2) La Faction Guelse, aiant en le dessus dans Vérone, eut soin, pour se fortisser de plus en plus, dit le même, ibid., de créer Podestà, cète année, Azon VI, Marquis d'oste, qui ne se resusa point à eète Charge, parcequ'alors aler être Podestà des Villes libres s'apelloit aler en Seigneurie (Andare in Signoria), c'est à dire aler faire le Prince dans ces Villes. Il se lia donc avec Bonisace, Comte de San-Bonisazio, noble & puissant Seigneur dans Vérone & dans le Terriroire de cète Ville. Mais le Mouvechi (ou Monticoli), qui suportoient avec impatience leur abaisse ment & leur exil, s'étant aliés avec bondice, Marquis d'on les avec bondice, Marquis d'on les indéposés de sece Eccelin d'Onara (ou de Ro-

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en VAGANCE DE L'EMPIRE. ITALIE.

à faire une démarche, que, du premier coup d'œil, un regarde come inutile. 1. Ferrare étoit partagée en 2 Fadions. Quoiqu'il vint d'en chasser Salinguerra & ses Adhérans, il ne faut pas croire qu'il ne restat plus de Ghibellins dans la Ville. Il y restoit au moins ceux d'entre le Peuple, que des raisons d'intérêt atachoient aux Nobles de cète Faction; &, si le Marquis se fut mis en devoir de batir de sa propre autorité dans la Ville un Château fortifié, cèce portion du Peuple auroir pu facilement porter l'autre portion atachée aux Nobles Guelfes à s'en alarmer, & causer un soulevement, à la faveur duquel la Noblesse Chibelline seroit aisement rentree dans la Ville; &, profitant de l'impresfion de terreur que l'entreprise du Marquis auroit faite dans les esprits, auroit engage tout le Peuple à révoquer l'élection de ce Prince pour Seigneur perpétuel. En demandant au Pape la permission de batir ce Château, le Marquis n'avoit pas le même risque à courir. On n'avoit pas à dire qu'il ne le batiffoit, que pour mieux affurer sa propre Seigneurie dans Ferrare, en intention de s'en rendre le Tiran, plustot que le Seigneur. C'etoit le Pape, le premier Chef de tous les Guelfes, c'éroit toute la Fadion Guelfe, qui, pour l'intérêt du Parti, vouloit faire de Ferrare une de ses principa-les Places d'armes. 2°. Le Marquis Azzon n'ignoroit pas que l'Eglise Romaine se prétendoit Souveraine de Ferrare; que le Marquis Thédald, aieul de la Comtesse Mathilde, avoit reçu d'un Pa-pe l'Investiture du Comté de Ferrare; & que le Duc & Marquis Boniface, & la fille Mathilde l'avoient possèdée depuis en faveur d'une pareille Investi-ture. Quoique Ferrare jouit de la liberté, les Papes n'avoient pas perdu leur Suzeraineté, bien ou mal fondée, sur cète Ville. C'étoit reconoître cète Suzerainete, que de demander au Pape la permission d'y batir un Château tifié. C'étoit s'avouer son Vassal ; &, come le Fils d'Azzon lui devoit succèder dans la Seigneurie de cète Ville, c'étoit anoncer à la Cour de Rome que les Marquis d'Este ne vouloient en être Seigneurs, que lous le bon plaisir de l'Eglise Romaine; & c'étoit mètre les Papes dans le cas d'aprouver, de souhaiter même que ces Marquis conservassent cète Seigneurie dans leur Maifon. C'est ce qu'ils firent en essex dans la suite de concert avec les Papes,

ses Etats d'Espagne de passer dans la Valence avec les Troupes qu'ils étoient obligés de fournir, & d'y former une Armée sous les ordres de l'Infant D. Jâque son fils. Il assembloit cète Armée en consequence d'une convention, qu'il avoit faite avec Alfonse, Roi de Cassille, fon gendre. Plusieurs Seigneurs Catalans, refusèrent d'obéir aux or-dres du Roi sous prétexte que ces préparatifs de guerre se faisoient contre le Roi de Grenade, & qu'ils n'étoient pas obliges de le servir toutes les fois qu'il aloit faire la guerre en pais étranger, Cète désobéissance le sit promtement retourner en Catalogne, & paffer dans le Roiaume de Valence. Il y rrouva l'Armée rassemblée par l'Infant D. Jaque; &, dissimulant la désobéisfance des Seigneurs Catalans, il garnit toutes ses Places frontières de Troupes & de munitions. Les principaux de ces Seigneurs etoient Raimond Folch, Vicomte de Cardone, Pèdre de Berga, Galceran Pinos, Guillaume de Caste-luy, Bérenger de Cardone, son frère, & Guillaume Rugiadel. L'année suivante, Jaque les fit sommer de sui remetre toutes leurs Places fortes. Loin d'obeir, ils firent entre eux une ligue ofensive & défensive, & prirent les armes. Sur une seconde sommation du Roi, le Vicomte de Cardone lui remit une partie de ses Places; mais refusa d'en faire de même du Château de Cardone & de quelques aurres, qu'il prétendoit exemts de toute Suzerainete. Jaque lui fit faire une troifieme sommation de les lui remètre, ou d'en justifier l'indépendance. Le Vicomie n'obéit pas, & le Roi rassembla ses Troupes. Le premier fit entendre à d'autres Seigneurs qu'ils avoient sujet de s'alarmer de ce qui se passoit à son egard; & que sans doute on avoit dessein de les dépouiller tous de leurs Chareaux & de leurs Forts. Hugue, Conte d'Ampurias, Ermengaud, Comte d'Urgel, Arnaud-Roger, Comte de Pal-lars, & d'autres Seigneurs joignirent leurs armes à celles du Vicomte; & Ferdinand-Sanchez, fils naturel du Roi, s'unit avec eux. Affemblés tous à Solsone, ils firent un serment de se défendre les uns les autres contre le Roi & l'Infant D. Pedre. Après diférens pourparlers inutiles, il falut en venir à la force contre eux; & l'Infant comença par s'emparer de toutes les Terres de Ferdinand-Sanchez, A l'aproche du Roi, les Confédérés, loin de se

SAVANS & ILLUSTRES.

le jour de l'Epiphanie, Sabas Malaspina dit: Déja la multitude des François, furvenant après cela, se répand; déja toute l'Armée, que le Roi Charle atendoit, arive à Rome. Ce sut donc vers la moitié du mois de Janvier suivant, que cète Armée dut parottre à Rome en présence de son Seigneur. Cète année, avant tout co que l'on vient de raporter, on se dona, dans Brescia, des mouvemens pour se soustraire à la domination du Marquis Obert Pelavicino. Quelques Nobles furent arêtés pour ce sujet & conduits dans les Prisons de Crémone. Il fue depuis convenu secrètement avec Philippe de La Torré, Seigneur de Milan, de Bergame, & d'au-tres Villes, qu'il viendroit, un jour déterminé du mois d'Août, avec un gros Corps de Troupes à Brescia, pour soû-tenir le soulèvement du Peuple. Mais, lors même que Philippe se disposoit à monter à cheval pour s'y rendre, il fue surpris d'un mal subit, & mourut. On n'avoit pas encore inhumé son Corps dans le Monastère de Caravalle, lorsque Napo, ou Napoléon de La Totré, son parent, se sit proclamer Seigneur de Milan. Cet accident laissa les Brescians dans un grand embaras. Ils firent à la vérité 2 tentatives, pour se délivrer de l'oppression du Pelavicino; mais elles cournerent uniquement à leur domage. Un très grand nombre des Nobles arêles Prisons de Cremone. D'autres, en aussi grand nombre, soufrirent divers tourmens, & furent ensuite privés de la vie; ce qui ne sit qu'augmenter de plus en plus la haine de ce Peuple envers son Seigneur.

Une baraille, donée près de Bènevent, le 26 de Février 1266, dans laquèle le Roi Manfred fut tué, mit le Comte Charle en état de se voir, dans peu de tems, maître du Roiaume de Si-cile; & tout le Parti Guelfe se tessentit de ses succès, qui furent rapides. Les heureux exploits de Charle, Roi de Sicile, ocasionerent en Italie beaucoup d'autres avantures & changemens, die Muratori, p. 373 fous l'année 1266. Les Gnibellins furent aterrés; & les Guelfes reprirent courage dans le reste de l'Italie. On voit, dans la Chronique de Cesene, T. XIV des Hift. d'Ital., que, Manfred aiant retiré les Troupes, qu'il avoit dans la Marche d'Ancone, pour s'en servir à sa propre désense, Si-mon, Cardinal de Saint-Martin, y sur envoié Légat Apostolique; & se rendie soumetre, come il avoir espéré qu'ils mastre, le dernier jour de Janvier, de

EVENEMENS durant VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains,

promtement dans la Lombardie, dans la Romagne, & dans la Marche de Verone des Troupes, auxquèles la Comune de Mantoue joint les siènes. Il entre avec cète Armée dans Vérone, & s'empare de quelques Postes fortifiés. Eccelin, avec un gros Corps de Troupes, vient au secours des Monsicoli. Les Vicentins s'étant avancés en armes jusqu'aux portes de Vérone, ofrent envain leur médiation. Les Factions ennemies se livrent bataille hors de

mano, dit le Moine), père du eruel Eccelin, & non pas du Comte Bouiface de San-Bonifazio, come on le lit, par quelque faute de Copisse, dans la Chronique de Parisso de Céreta, s'ineroduisirent furtivement, la nuit, dans Vérone, & forcerent le Marquis Azzon d'abandoner la Ville. Ce fut alors que Salinguerra, Chef des Ghibellins à Ferrare, s'étant déclaré l'intime ami d'Eccelin, chassa de cete Ville tous les Adhérans du Marquis Azzon; & , sans lui laisser aucune espèce d'autorité, comença de s'y comporter, come s'il en cut été le Seigneur... Le Marquis Azzon se re zira dans sa Terre de la Badia (nomée ainsi de l'Abbase de la Vangandizza), & dans ses autres Etats, où son ocupacion fut de rassembler des Troupes. La Chronique d'Este, T. XV des Histor. d'Ital., parle aussi de ce fait, en ajoutant que Salinguerra prit, cète année, fur les Ravennates l'importante Place d'Argenta, qu'il réduisit en cendres. PP. 328 & 129. La nouvelle s'étant

répandue en italie que le Roi Philippe avoit le dessus, Azzon VI, Marquis d'Este, se hâta d'envoier des Députés en Allemagne pour obtenir la confirmation de sa place de Juge des Apellations de la Marche de Vérone, c'est à dire de Vérone, de Vicenze, de Padoue, de Trévise, de Trente, de Feltre, & de Belluno; & l'Investiture, pour lui & pour sa semme, la Princesse Alise, de 5 Terres dans le Territoire de Vicenze. Ces 2 D'plomes, expédiés à Straf-bourg, le XIV des Calendes de Juillet

la | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE,

Des 2 raisons, qui purent déterminer le Marquis Azzon, l'une avoit pour objet le présent, l'autre l'avenir.

Avant les 2 Lètres d'Innocent III,

dont je viens de rendre comte, ce Pape avoit écrit la 77°. Letre du même Liv. XIV, A l'Archeveque de Ravenne. Nous mandons, lui dit-il, à Votre Fraternité par l'autorité des présentes, que vous aies à garder & munir st bien le Chateau d'Argenta, qu'il ne vous puisse ariver aucun domage à son sujet. Si vous ne pouvés pas vous en aquiter par vous-même, ne négligés pas de le confier à noire cher Fils le Noble Home Marquis d'Este, après avoir reçu de lui caution sufisante, qu'il le gardera sidèlement pour le besoin de l'Eglise de Ravenue, Doné à Latran, le Il des Nones (le 4) de Juin, &c. L'année suisuivir le conseil du Pape, en remetant le Château, dont il s'agit, entre les mains du Marquis Azzon & d'Aldrovandin, son fils aîné. Muratori en avoit l'Ade fous les ieux.

Son 40°. Chap. comence ainsi, p. 395. En 1212, Frederic II, depuis quelque tems élu Roi des Romains contre Otton IV par quelques Princes Germaniques, & soutenu par le Pape, prit le chemin de l'Allemagne. Le Marquis d'Este sut un des plus puissans Princes, qui l'escortèrent, come on l'aprend de ces paroles du Moine de Padoue. Frédérie déric, encore jeune, &c. par ordre du magnifique Pape Innocent, monta par la Lombardie, sans rien craindre, en Allemagne avec le secours du Marquis d'Este, Albéric de Trois-Fontaines die aussi, dans sa Chronique publice par Leibnitz: Frédéric étoit venu par mer à Rome, &c. Ensuite, décendant par la mer, il vint à Gêne, & il y sut reçu par l'aide de Bonisace, Marquis de Montferrat; & par celle des Citoiens de Pavie & de Crémone, & surtout du Marquis d'Este, il patfa les Alpes par les nauteurs de Come; &, entrant en Allemagne, il vint à Constance. Galvano Fiamma dit la même chose dans son Bouquet de Fleurs. Le secours, que le Marquis dona pour lors au jeune Roi Frédéric, sut pour lui d'une si grande conséquence, qu'il le sit ariver surement en Allemagne, & le mit en état d'asermir sur sa tête la Courone, qu'Otton lui disputoit avec beaucoup de courage. C'est vourauoi l'on ne doit point s'étod'Este, Part. 1, Ch. 39. Guichenon, ner si Frédéric conserva, pour la Mai-

feroient en le vosant si près d'eux, envoierent lui dire, 46 Qu'ils étoient s) résolus de sortir de ses Etats, & » qu'en conséquence il devoir les re-3) garder come n'étant point ses Su-3) jets 3). Touché de leur imprudente resolution, il leur fit dire, se Qu'il n'a-3) voit pas dessein de leur rien oter de 3) ce qui leur apartenoit légitimement: or mais auffi qu'il ne vouloit pas qu'ils 3) usurpatient rien sur son Domaine: » Qu'au reste, pour les convaincre de 2) la droiture de ses intentions, il con-2) sentoit que des Arbitres jugeaffent es dans les Etats de la validité de ses 3) prétentions 3). La proposition fut acs) ceptée ». Les Etais furent convoqués à Léride; & les Arbitres furent au nombre de 8, dont 4 Ecclésiastiques & 4. Séculiers. Les premiers furent l'Archevêque de Tarragone, les Evêques de Barcelone & de Girone, & l'Abbé de Fuen-Fria. Les seconds furent Raimond de Moncada, Geofroi Rocaberti, Pèdre Queralt, & Pèdre de Berga. Les Confédérés envoièrent aux Etais des Procureurs, qui ne voulutent consentir à rien de raisonable; & les Etats se separèrent sans avoir pu rien conclure. Il se tint une nouvèle Assemblée dans la même Ville, en 1275, pour rame-ner les Rebelles à leur devoir : mais ils rejetèrent encore tous les arangemens, qui leur furent proposés. Il fut décide dans ces Etats, " Que, tant 9) qu'il y auroit des Males dans la Li-3) gne directe, le Scaptre ne passeroit 3) point dans la Ligne collaterale 3); & l'on reconut l'Infant D. Alfonse, fils de l'Infant D. Pèdre, pour Héritier de la Courone. Le Roi, pour doner plus de poids à cète décision des Esats, la fit confirmer par le Pape. Il maria dans le même tems l'Infant D. Jaque avec Esclarmonde, fille du Comte de Foix-Cète Princesse sur épousée par Procureur le 24 de Septembre; & la célébration solemnèle du Mariage se fit le 4 d'Octobre. Les Rebelles aiant refusé de se soumetre; Jaque envoia l'Infant D. Pèdre contre une partie d'entre eux; & lui-même marcha contre le Comte d'Ampurias, & d'autres Seigneurs, qui s'êtoient jetés dans le Chateau de Rosas. Il les eur bientot forces de se rendre. D. Pèdre cependant parcourur quelques cantons de l'Aragon, où Ferdinand Sanchez s'éforgoit de mètre le prouble; &, ce dernier s'étant retiré dans le Chateau de Pomar, l'Infant J'assiègea; & l'y tint enfermé de manière

### SAVANS & ILLUSTRES.

Jest, puis d'autres Villes & Châteaux de cète Marche. Il ariva de semblables révolutions dans la Lombardie, Le Peuple de Brescia, s'étant soulevé, le 30 de Janvier, tailla en pièces, ou mit en fuite la Garnison, que le Marquis Obert Pelavicino y tenoit, & se remit en liberté. Le Marquis, aiant reçu ceto facheuse nouvelle, en devint furieux ; &, passant avec les Cremonois, au-dela l'Oglio, saccagea le Territoire de Brescia, y tuant, ou faisant priso-niers tous ceux qu'il rencontroit. Il détruiste jusqu'aux fondemens Quinzano, Orci, Pontevico, Volengo, Ustiano, & Canedolo. Les Citoïens de Brescia demandèrent du secours aux Milanois, & rapellerent les Guelfes banis. Raimond de La Torré, Evêque de Come, & Napoléon, ou Napo, & François de La Torré, ses frères, vinrent avec beaucoup de Troupes, & les Banis només ci-dessus. Le Clerge & le Peuple s'avancèrent, avec des branches d'oliviers, au devant d'eux hors de la Ville. Il y eut un Traité d'Aliance & de Paix fait entre eux; & la Seigneurie de cete Ville fut donée aux La Torré. François y resta pour Gouverneur; &, quelque tems après, il ala, bien acompagné, trouver le Roi Charle, qui l'arma Chevalier, & le fit Comte, je ne sais pas de quel endroit. Dans ce tems-la, Paganino, pareillement frère de Napoléon, étoit Gouverneur de Verceil. Les Nobles Milanois du Parti Ghibellin, lesquels étoient banis de Milan, étant entrés dans Verceil, prirent Paganino, qu'ils emmenerent pour le conduire à Pavie, & qu'ils suèrent cruèlement dans le chemin. Milan avoit alors pour Podestà, doné de la main du Roi Charle, Embarras de Baux, lequel, aiant tenu confeil avec quelquesuns des La Torré sur la manière de vanger la mort de Paganino, tira des prisons 52 Fils, ou Frères, ou Parens des Meurtriers, les fit conduire tous dans des charètes à la Place publique, & les y fit massacrer avec une barbarie exécrable, laquele fut blamee de tous les Honétes-Gens, & de Napoléon luimême, qui dit enfuite : Ah! Come le sang de ces Innocens retombera sur mes Fils! Cète horrible injustice fit depuis chaffer Embarras de Milan. La Ville de Plaisance se mit en mouvement aussi, pour se délivrer des mains du Marquis Obert Pelavicino: mais les éfores des Guelfes ne tournerent pas à bien. Deux Légats furent ensuite envoiés par le Pape, pour rétablir la concorde chés les Peuples à lui laisser peu d'espérance d'échaper, I partagés en Fastions. S'étant rendus à

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

PHILIPPE, & OTTON IV,

Rois des Romains.

la Ville, le 29 de Septembre. Les Monticoli vaincus s'enfuient; & vont s'enfermer dans les Châteaux de Garde & de Peschiéra. Leurs Maisons & leurs Tours sont abatues. Eccelin, pris dans le combat, reste prisonier d'Azzon, qui le traite avec beaucoup de politesse, le garde quelque tems; &, le renvoiant sans rançon, le sait escorter jusqu'à Bassano. Le Château de Garde tient peu contre les assauts du Marquis; & tous ses Désenseurs sont envoiés dans les prisons d'Este (1).

T. III de l'Hist, de la Mais, de Savoie, raporte un autre Diplome, par lequel Philippe, étant à Bale, acorda, le 1 de Juin, quelques Chateaux en Fief à Thomas, Comte de Savoie,

(1) Sous l'année 1205, l'Annaliste d'Italie dit, p. 130: Azzon VI, Marquis d'Este, assembla, pour se vanger de l'afront reçu, l'année précèdente, de la part de ses Envieux, une puissante Ar-mée dans la Lombardie, dans la Romagne, & dans la Marche de Vérone; & surtout il eut du secours de la Comune de Mantoue, Entré dans Vérone avec ces forces, il s'empara de quelques lieux fortifiés. Eccelio d'Onara, sur-nomé depuis le Moine, acourut au secours de la Faction contraire avec un bon Corps de Troupes. Les Vicentins vinrent aussi jusqu'aux portes de Verone, à dessein d'y mêtre la paix : mais la guerre prevalut; & l'on en vint aux mains près de la Ville. Après un combat opiniatre . & beaucoup de carnage, la victoire se déclara pour le Marquis. Les Montechi prirent la fuite, & se retirerent en forces dans les Châteaux de Garde & de Peschiera. Leurs Tours & leurs Maifons furent abatues à Vérone; & depuis le Marquis Azzon gouverna cète Ville jusqu'à la fin de sa vie, conjointement avec le Comre de San-Bonifazio. Je viens de raconter cet évènement sous la présente année 1208, sur la parole de Ro-landino, Liv. I, Ch. 9. Mais Parisio de Céréta me paroît plus digne de foi, parceque c'est un Ecrivain Veronois, & qu'il n'est pas moins ancien que l'autre.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

fon d'Bfte , tant de reconoiffance de ce service, come il paroit par plufieurs Diplomes; & spécialement par une Letre, qu'il écrivit, en 1238, à Eccelin de Romano, raportée par l'Historien contemporain Rolandino. Voici coment Frédéric y parle. Nous ne pouvous point afses nous etoner, parceque nous nous ressouvenons qu'Azzon, Marquis d'Este, père du Marquis d'aujourd'hui, for autrefois le seul de nos Fidèles, qui nous aflista sidèlement, soit en tems de guerre, foit en tents de paix, & qui ne manqua jamais à notre Majeste Imperiale. Car, si, dans nos prenderes an-nées, nous avons domté les Rebelles dans la Pouille, si nous avons ête, dans la suite, exposes en Allemagne à plufieurs dangers, si nous avons apaife dans la Lombardie les querèles & les divisions des Villes, il n'y eur aucun de nos Princes, ou de nos Barons, qui sut plus assidument auprès de nous que le même Marquis, que nous avons ev, des notre berceau même, come pour Patron, & pour principal Défenseur. Ce qui fut la suite de cet arachement du Marquis pour Prédéric II & de son éloignement pour Otton IV, nous l'alors aprendre de Galvano Fiamma, que Si-gonius a suivi dans ce point, & qui se trouve d'acord, come Prisciano l'atefte avec Léon, ancien Historien de Come. L'Empereur Otton, dit-il fous l'an 1210, venant à Parme, y convoqua une Diè-te, où, quoiqu'il obtint des Milanois & de leur Parti ce qu'il vouloit, cependant ni Azzon, Marquis d'Este, avec les Véronois & les Ferrarois, ses Su-jets, ni les Crémonois, & les Pavésans ne voulurent obéir à l'Empereur. Mais Otton, retournant en Lombardie, tint une Diète à Lodi, & banit de tout l'Empire Azzon, Marquis, avec tous ses fauteurs. L'Histoire de Galvano n'est pas toujours sure pour la Chronologie. Nous voions dans un Diplome, que l'Histoire de la Maison Monaldeschi raporte, p. 14, que l'An MCCXI, le XI des Calendes de Décembre (le 21 de Novembre) Indiction XV, l'Em-pereur Otton IV étoit à Montesiascone. Et quant à ce Baniffement de tout l'Empire, il ne parole pas qu'il ait été pro-noncé, come on le peut déduire de 2 Diplomes, dont on conserve d'ancienes Copies dans les Archives d'Este. Ils furent donés contre le Marquis Azzon à Milan, le 10 de Février 1212, avant qu'Otton reprit le chemin de l'Allema-

Ferdinand essaïa toutefois de se sauver en habit de Paisan: mais des Soldats de l'Infant, qui le reconurent, l'arêterent; & ce Prince ordona qu'on le précipitat dans la Zinea. La mort de Ferdinand rétablit le calme. Le Comté d'Urgel fut aussi matière à quelques troubles pendant le règne de Jaque I. Nous avons vu qu'après la mort d'Ermengaud, dernier Comte, son neveu Gérard de Cabrera s'étoit emparé de ce Comté. Dans les Etats, qui se tinrent à Barcelone en 1228 ; Aurembioffe, fille d'Ermengaud, se presenta devant le Roi, pour réclamer le Comté, que le Comte Gérard avoit usurpé sur elle. Le Roi le fit citer. Il ne comparut point; & Guillaume de Cardone répondit en sa place à la demande d'Aurembiasse. Les 2 Parties entendues, le Roi, de Pavis des Prélats, des Seigneurs & des Jurisconsultes, déclara, u Qu'Aurem-s) biasse devoit être mise en possession 31 du Comté 11. Le Comte Gérard, loin de se soumètre à cète décision, voulut se maintenir par les armes. Jaque en rra donc à la tête de ses Troupes dans le Comté d'Urgel; & Guillaume & Raimond de Moncada, parens d'Aurembiasse, la joignirent avec les leucs. Balaguer, dont le Roi fit le siège, ne tint pas longtems; &, dès que la Com-tesse se présenta devant Pons, cète Place ouvrit ses porces; & tout le Comté fut soumis en affes peu de jours. Aurembiaffe en fit homage au Roi, s'engageant de ne se point marier sans son consentemennt. Jaque lui sit épouser, quelque tems après, D. Pèdre, Infant de Portugal, qui venoit de se retirer dans sa Cour, come étant son proche parent. Aurembiasse mourut, en 1231, sans Enfans. Conformément à son Contrat de mariage, l'Infant, son Ma-ri, sut son Héritier; &, dans la même année, Jâque sui dona la Souveraineté de l'11e de Majorque & de ses dépendances, en echange du Comté d'Urgel. Mais dans la suite, les circonstances l'aiant obligé de reprendre cete Souveraineté, l'Infant de Portugal ne fut pas content de ce qu'il eut en dédo-magement; ce qui fut cause qu'il eut part aux troubles, causes par le par-tage que Jaques fit de ses Esats entre fes Fils, & qu'il se déclara pour l'Infant D. Alfonse.

Mais ce qu'il y a de plus brillant dans l'Histoire du règne de Jaque I, ce sont les conquêtes qu'il tit sur les

### SAVANS & ILLUSTRES.

Crémone, ils trouvèrent que la discorde s'étoit gliffée, ou bien ils la firent naître eux-même, entre le Marquis Obert & Buoso de Doara, si bien unis, & si grands Amis depuis tant d'années. Ils obtinrent par là que le Marquis se démit de la Seigneurie de Cremone, & se reitra. Mais quelques Historiens prétendent que ce changement n'ariva que l'année suivante à Cremone. Les Plaisantins, en emploiant & de bones & de mauvaises manières, l'engagèrent de même à re-noncer à la Seigneurie de leur Ville; ce qui l'obligea de se retirer à Borgo-San-Donnino, & de s'y forvisier. Sur la fin de Février, la Faction Guelse de Parme se souleva pareillement; & , par la supériorité de ses armes, sorça la Faction Ghibelline à sortir de la Ville; & , come celle ci fe fut emparée de Colorno, le 1 d'Août, les Parmésans y marchèrent en forces, prirent la Place, & firent beaucoup de Prisoniers, qu'ils conduisirent dans leurs prisons. La Toscane ne fut pas non plus exemte de changemens. Les Populaires Guelfes de Florence se souleverentale 11 de Novembre; & parceque le Comte Gui Novello (c'est à dire le Jeune), Vicaire du Roi Manfred, s'empara de la Place, & sie mine de vouloir combatre, il vola, des Tours & des Maisons, des pierres, &, de tous côtes, des stèches sur lui & sur son monde. Il avoit bien, suivant Ricordano, 15 cens Cavaliers sous ses ordres. Ptolémée de Lucque n'en comte que 600. Toutefois, se figurant les Con-jurés plus nombreux, & leur puissance plus grande, il en prit l'épouvante; se fit aporter les clefs de la Ville; en fortit imprudemment avec toute fa Troupe, & s'en ala à Prato. Reconoissant enfuite qu'il avoit mal fait, il voulut tenter, le lendemain matin, de renteer dans Florence, soit de force, soit à l'amia-ble: mais il en trouva les portes bien cadenassées, & les murailles garnies de gens en disposition de se bien désendre. Les Florentins demandèrent ensuite du secours à ceux d'Orvicie; & 100 Cavaliers, qu'ils en eurent, leur sufirent pour se soutenir dans cète ocasion pressante. Depuis, les Guelfes banis, étant rentrés dans la Ville, firent la paix avec les Citosens de la Faction Ghibelline; &, pour la mieux assurer, ils con-trastèrent entre eux divers mariages. Les Pisans s'empressèrent aussi de recouvrer les bones graces du Pape, & de déli-vrer leur Ville de l'Interdit & des Cen-Mahométans. J'ai parlé de ce que pro- sures encourues par leur alsance avec le dustir sa première Expédition dans le Roi Manfred. Ils furent reconciliés, le VACANCE DE L'EMPIRE. PHILIPPE, & OTTON IV, Rois des Romains.

Reinier Dandolo recouvre la Capitale de Candie; & met en fuite le Comte de Malthe, au-

Il place ces faits à l'année 1207, & nous assure que la bataille se dona le 29 de Septembre, fete de S. Michel. Rolandino dit encore, qu'Eccelin, pere du cruel Eccelin , resta prisonier du Marquis , qui le traite très poliment & très honorablement; lui rendie la liberté fans rançon, & le fit conduire noblement jus. qu'à Bassano. Là dessus Rolandino fait l'éloge de ces tems, où l'on traitoit si bien les Ennemis faits prisoniers, au lieu que, so ans après, on comença d'exercer contre eux toutes fortes de cruautés. Gerard Maurisio, Ecrivain très par-tial en faveur de la Maison d'Eccelin, dit qu'après la perte de la bataille cidessus, Eccelin eut le bonheur de fe fauver avec les fiens; & que depuis, le Marquis Azzon aiant affiègé le Château de Garde, & l'alant réduit au point que la Garnison manquoit déja de vivres, Eccelin, avec quelque Troupe , perut toutà coup sous les murs de Garde, qu'il fournit de vivres pour un an. Au contraire, on lit dans Parisio, qui vient d'être cité, que le Marquis prit le Château de Garde, & qu'il en envola tous les Défenseurs dans les Prisons d'Este. C'est ce qu'assure de meme Andre Dandolo. La valeur affive du Marquis d'Efte ne s'en tint pas là. Il vint, avec de gran-des forces, à Ferrare; & chassa Salinguerra, Chef des Ghibellins. Ce fut alors (en 1208) que le Peuple de Fer rare, pour meire fin à ses troubles inrestins, résolut de se jeter dans les bras d'un seul, & de proclamer le Marquis pour son Seigneur. Cète résolution fut exécutée, & le Marquis fut revêtu d'une pleine autorité sur la Ville & le Territoire par un Acte, qu'on lit dans les Antiquit. d'Este, Part. 1, Ch. 39. Nous avons encore en faveur de l'aquisition, qu'il fit de la Scigneurie de l'errare le rémoignage de Gérard Maurisio. Dans les Ancienes Ai nales de Modène, il est dit que Salinguerra, chasse de Ferrare, choifit Modene pour retraite. Ce qui mérite que l'on y fasse atention, e'est que le Marquis Azzon VI sut le premier, que je sache, qui devint Prince d'une Ville qu'il avoit eue, de ses Biens, tant pa-bre, par la volonté des Citotens, pour les ternels, que maternels, & pour les del

EVÈNEMENS durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> gne; & voiei quele en fut l'ocafion. Boniface, Marquis d'Elte, oncle paternel d'Azzon, s'étoit bien auparavant; come on l'aprend de Gerard Maurisio qui vivoit alors, déclaré du Parti des Ghibellins, & joint avec Eccelin, die Le Moine. C'est ce dont on ne sauroit douter, non seulement parceque nous avons remarqué ci-devant qu'il servit de prétexte à faire, en 1207, chaffer de Verone son neveu le Marquis Azzon : mais encore parceque nous voions que , l'année suivante, Arzon aiant recouvre cète Ville, les Adherans d'Eccelin s'enfui-rent à Vicenze, & qu'entre eux vint le Marquis Boniface avec sa Mère, laqu'ele étoit Vicentine (on voit par la que Sophie, mère de ce Marquis, vivoit encore); & ils demeurèrent avec le Seigneur Eccelin dans la Maison du Palais de Vicenze, aux dépens du Seigneur Eccelin. Boniface de plus écoit en procès avec Azzon, son neveu, pré-tendant que celui-ci s'étoit injustement emparé d'une partie de ses biens. Lors done qu'il le vit tombé dans la digrace d'Otton IV, il eut recours ou Tribunal de cet Empereur, duquel il obtint les 2 Diplômes suivans; Muratori les raporte, p. 396, & p. 397. Le premier est un Ade d'émancipation d'âge en faveur du Marquis Boniface; acorde sur la simp'e Requéte, le Marquis Azzon VI n'aiant point comparu, quoique cité; ce qui devoit être dans les circonftances où l'on en étoit. Il y manque quelque chose à la fin. Le voici tel qu'il est. Au nom de la sainte & individuèle Trinité. Otton quatrième, par la grace de Dieu, Empereur des Romains, & toujours Auguste, à tous les Fidèles de notre Empire, qui verront la pré-fente patente (paginam), grace & bone volonte. Il fied à la Majesté Impériale de condécendre aux jusces demandes des Sujets de l'Empire, d'y pourroir benignement, & d'acorder ce qui s'obcient a-

vec justice. C'est pourquoi notre cher &

feal Boniface, Marquis d'Este, fils de feu Obizzon, Marquis d'Efte, étant venu en notre présence, a demandé, en su-pliant, que nous daignássions le dispen-

fer d'age, & oter à Azzon, Marquis

d'Efte, come suspett, l'administration de ses biens, qu'il avoit prise à tiere

(occasione) de Tutele, ou de Curarele,

ou de Gestion quelconque; & cela à cause de l'administration mauvaise & suspetle,

Roïaume de Valence, en 1225. Dans les Etats de Barcelone, en 1223, la guerre fut résolue contre les Mahométans des îles de Majorque & de Minorque. Bérenger, Evêque de Barcelone, Nune Sanchez, Comte de Roussillon, Guillaume de Monsada, Vicomte de Béarn, & la principale Noblesse d'Ara-gon & de Catalogne vonlurent y prendre part. La Croisade, qui fut prêchée à cète ocafion, fit venir du monde de Languedoe, de Provence & de Gene. L'Armée se trouva de 16 mille Homes d'Infanterie, & de 2 mille de Cavalerie. La Flore, proportionée à ce nombre de Troupes, fut abondamment pourvue de toutes les choses nécessaires; & l'embarquement se fit au Port de Salon, le 1 de Septembre 1229. Une tempête rendit la traversee dificile: mais le Vaisseau, qui portoit le Pavillon Rosal, êtant entre le premier dans le Port de Palmera, fut suivi de rous les autres; & le débarquement se fit heureusement, malgré tous les éforts des Majorquins pour l'empêcher. Le lendemain, le Roi de Majorque, avec une Armée très confidérable, vint combatre les Chretiens, qui rempor-tèrent une victoire, qui fut longrems disputée, & qui couta bien du sang aux deux Partis. Guillaume & Raimond de Moneada, qui contribuèrent à cète victoire, furent du nombre des Morts. Après quelques jours de repos, Jaque comença le siège de la Ville de Majorque. Les Assiegés ne firent que des sorties malheureuses. Leur Roi sit diverses propositions, qui tendoient à se conserver la Souveraineré: mais elles futent toutes rejétées; & la Ville fut prise d'affaur le 3 de Décembre. La pluspart des Mahométans en sortirent par un autre côté pour le réfugier dans les Montagnes: mais le Roi fut pris avec un de ses Fils & beaucoup d'autres. Le premier soin de Jaque sut de faire purifier & bénir la grande Mosquée. Son intention étoit de doner un Evéque à cète Ville: mais l'Evêque de Barcelone, qui pretendoit, avec quesque justice, que Majorque & Minorque étoient de son Diocèse, s'y oposa. Le Roi se contenta donc d'y mètre une forte Garnison, & repassa dans ses Etats. Il obtint ensuite de l'Eveque & du Chapitre de Barcelone, qu'il y auroit un Eveque à Majorque, à con dition que le droit de l'élire leur apartiendroit: mais le Pape, en aprouvant cète convention, fut d'avis qu'on dife-

#### SAVANS & ILLUSTRES.

15 d'Avril de la présente année, moite nant qu'ils s'en remirent à tout ce que le Pape ordoneroit, & qu'ils déposèrent 15 mille Livres à Rome. P. 375. Les Nobles Ghibellins banis de Modène, apellés les Grafolfi, dont les principaux écoient Gille, fils de Manfred de' Pil, ceux de Gorzano, & les Comtes de Gomola, s'étoient retirés au nombre d'environ mille dans le Château de Monte-Vallaro. Les Guelfes de Modène, surnomés les Aigoni, aiant pris à leur folde beaucoup d'Allemans, auxquels ils joignirent des secours obtenus de Parme, de Reggio, de Bologne, & des Guelfes de Toscane, alerent affiéger ce Châreau. De part & d'autre, il se fic beaucoup d'actions de valeur; &, bien que Manfred de' Pii, acouru de Montecuccolo, les autres Grasolfi, beaucoup de Soldats Allemands, de la Cavalerie Toscane, & 200 Cavaliers de Bologne de la Faction des Lambertacci, fe fussent rassemblés pour secourir la Place, ils n'osèrent le tenter. C'est pourquoi les Assiégés, pressés par le défaut de vivres & de monde, après s'étre défendus plus de 5 semaines, se rendirent, à condition de se pouvoir retirer librement.

Ann.1267, p. 376. Le Roi Charle, possesseur presque paisible de la Sicile & de la Pouille, entreprit de detruire tout-à-fait le Parti des Ghibellins; &, pour cet effet, à la prière des Florentins & des Lucquois, il envota le Comte Gui de Montfort, avec 800 Cavaliers Francois en Toscane. Leur arivée à Florence en fit sortir tous les Ghibellins, qui se retirerent les uns à Siène, les autres à Pife. Les Guelfes en confisquerent tous les biens, & les partagerent entre eux. Le Peuple déféra pour 10 ans la Seigneurie au Roi Charle, qui se fit prier pour l'accepter : &, dans le même tems, le Pape Clément IV le dé-clara Vicaire de la Toscane, l'Empire Vacant. Rinaldi fait voir, par des Documens qu'il raporte, que le Pape ne dona cete Qualité, & que Charle ne l'accepta qu'afin de pacifier & de réunir les Peuples de la Toscane, à condition d'y renoncer des qu'on auroit fait un Roi des Romains, ou bien un Empereur avee l'aprobation du Siège Apostolique. Mais les Ghibellins demandoient de que le Pape tenoit le droit d'agir en Mastre du Rojaume d'Italie. Ils regardoient tant de belles paroles, tant de mouvemens, come des fourberies; & croïoiene fermement que, sous l'aparence de Médiateur, on cachoit le véritable deffein rât jusqu'à ce que la conquete fut plus I d'abatre entièrement le Parti Ghibellin

EVÈNEMENS la durant VACANCE DE L'EMPIRE. OTTON IV, Roi des Romains.

quel il prend 4 Vaisseaux (1). 1208. LE Roi PHILIPPE est afsassiné, le 21 de Juin, près de Bamberg, par Otton, Comte Palatin de Wittelspach. Deux Diètes consécutives font une nouvèle élection d'Otton IV pour Roi de Germanie & des Romains. Le Pape ne tarde pas à se déclarer une seconde fois en sa faveur; & les Milanois envoient le solliciter à Cologne de venir recevoir la Courone du Roiaume d'Italie.

Le 16 de Juin, Innocent III quite Rome, pour aler dans la Pouille à Sora, que l'on venoit de soustraire, ainsi que d'autres Places, au joug des Allemans. Il déclare Comte de Sora son frère Richard; & se rend à San-Germano, le 23 du même mois, pour y tenir un Parlement, à dessein de mêtre un

y faire cesser les abominables effets des Factions & des Guerres Civiles; ce qui servit ensuite d'exemple à d'autres Vil-les pour en faire de même. Ces sortes de Princes étoient alors considérés come les Chefs des Républiques. On peute lire dans les Antiquites d'Este l'Acte de l'Aliance, que le Marquis sit avec la Ville de Cremone. Le Rossi, dans fon Hift. de Raven. Liv. VI, parle d'u. ne autre Aliance, qu'il fit avec le Peuple de Ravenne. Il vint encore à bout de recouvrer le Château de Peichiera. Les Montechi tomberent alors entre fes mains, & furent envoies dans les Prisons d'Este. Les Veronois & les Mantouans vinrent à ce siège avec leurs Carrocci. (1) Muratori, citant à la marge le IVe. Livre des Annales de Gene de Caffaro, dit, sous l'année 1208, p. 133: En 1206, Henri, Comte de Malte, acompagné des Génois, avoit enlevé l'Ile

nier. L'Iliustre Historien de Venise, An-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

& faute, ou mauvaises & iniques manières (mores) & actions, qu'il avoit exercees contre le même Boniface, en le dépouillant & chassant, come il est dit, de tous ses Biens & Possessions, en détruisant totalement les Maisons, & Terres, & Biens de sa Mère, & les lui ôtant d'une manière honteuse. Nous donc, voulant condécendre aux justes demandes de notre même féal Boniface, Marquis, savoir faisons à tous les Fidèles de l'Empire qui verront le présent Rescrit, que Nous, de la certaine science de Notre Altesse (Celsitudinis) & par Notre Autorité Impériale, acordons au même Boniface, Marquis, dispense d'age, afin que, come Majeur, il puisse agir, intenter action, requérir, demander en Justice (experiri) rendre temoignage, & (gerer) très pleinement toutes ses afaires, tant civilement, que criminelement, contre quiconque, & spécialement contre le susécrit Arron, Marquis, soit en présence de Notre Majeste, soit par devant tous autres Podeltà, Confuls, ou Recteurs de Villes, ou Lieux : Decernant fermement & ordonant que le même Boniface soit admis & tenu pour Majeur dans tous ses Astes & exercices, nonobstant aucune Loi, qui dife que cète grace ne peut pas être acordée sous condition (a), & toute autre Loi, ou Cou-tume, ou Statut de quelque Nation que ce, soit. En outre, parceque nous savons notoirement & manifestement que le susécrit, Azzon Marquis, a mal, eruèlement & désavantageusement administre, qu'il a exercé dol, faute, & iniques & perverses manières contre ledit Boniface, S parceque, sur ce cité, il a dédaigné de venir en jugement pour rendre com-te, nous le privons de notre certaine feience, & par notre Autorité Impériale, de l'administration des Biens du fuséerit Boniface, & des fondions (Othcio) de Tutele, ou Curatele, come manifestement suspect, & le jugeons, sans aucune contestation, ou débat, come suspect & sujet à la note d'infamie, afranchissant tout-à-fait le deja dit Boniface du lien de sa Curatèle : Statuant fermement & ordonant qu'aucune Comune, aucun Podettà, ou Conful, aucune Persone Grande, ou Perite ne préde Crète, ou de Candie aux Venitiens. sume juger contre le présent Rescrit, ou y contrevenir de quelque manière que ce Dans la présente année (1208), les Vé. nitiens envoièrent une Flote contre lui : foit. Or nous imposons pour peine à ses mais elle fut mife en déroute ; & leur Amiral Reinier Dandolo fut fait prifo-

(a) Sub conditione, il semble qu'il dre Dandolo parle de ces Afaires tout faudroit, fine conditione.

SAVANS & ILLUSTRES.

afermie, & que l'on pût assigner au houvel Evêque des revenus sufisans. J'ai dirailleurs que le secours, refuse par Abuzeit, Roi de Valence, au Roi de Majorque le rendit suspect aux autres Mahométans; que Zaën, Gouverneur, ou Roi de Dénia, prit des mesures pour le détrôner; qu'Abuzéit, en aiant eu vent, sortit de Valence avec son Fils; qu'il se retira dans l'Aragon, ou le Roi Jaque le regut avec plaisir, & qu'il se sit Chretien. Les Mahométans Majorquins, retirés sur les montagnes dans des cavernes, inquietoient beau-coup ceux que le Roi d'Aragon avoit charges du Gouvernement de l'Ile; &, come on prenoit the peine intile pour trouver ces Barbares, ils les tintent enfermés dans leurs retraites; leur couperent l'eau; & firent infecter leurs Cavernes de fumée. Ces Malheureux, ne pouvant pas resister longtems aux incomodités qu'ils soufroient, se ren-dirent à condition qu'il leur sut permis de sortir de l'Ile. Mais ils ne sortirent pas tous. Ceux qui restèrent prirent les armes en 1231, & surprirent Pollentia. Cet évènement fit aussi prendre les armes aux Maures de Santuer & d'Oloron. Jaque repassa promtement dans l'Ile. Ceux qui s'étoient emparés de Pollentia regagnerent leurs Montagnes. On leur fit la chasse ainsi qu'à des Bêres féroces: mais, come on ne conoissoit pas les lieux, de même qu'ils les conoissoient, cète chasse ne produist pas grand esset; & Jaque revint en A-ragon. L'année suivante, après avoir tenu les Etats à Tarragone, ou l'on prit des mesures pour continuer la guerre, le Roi s'embarqua pour Minorque. Il y débarqua sans aucun ob-stacle. Les Mahométans, qui s'y trouvoient, n'étoient pas en état de se défendre. Ils se soumirent; & le Roi leur permit, ou d'y rester come ses Sujets, ou d'en sortir. Il passa de cète Ile dans celle de Majorque, où le reste des Mahomérans des montagnes prit enfin le parti de la soumission. Il ne fut pas plustot de retour dans ses Ezats, qu'il reprit le projet de la conquête du Rolaume de Valence; & le fir aprouver par les Etais affemblés à Moncon. L'expédition fut résolue pour l'année suivante; & le 18 de Février, marqué pour le jour de la jonétion des Troupes. On sut même d'avis d'envoïer demander au Pape la permission de publier une Croisade. Cète permis-Tome V.

& Impérial, & de s'emparer de la Seigneurie de toute l'Italie. Charle fait comencer, par ses Troupes & par les Florentins, la guerre en Toscane; & ne tarde pas à s'y rendre, pour la faire lui-même en persone. Conradin, fils du Roi Conrad IV, lequel avoit pris le ti-tre de Roi de Sieile, ctant alors l'unique espérance des Ghibellins; ils le pressèrent, conjointement avec les Mécontens de la Pouille, de paffer inces-famment en Italie, & lui firent les plus magnifiques promesses. Il y vient en esser travailler à se metre en êtat de chaffer Charle d'un Rollaume, auquel il avoit un droit réel; & le Pape l'excomunie avec tous ses Partisaus. Les Milanois, pat l'entremise du Roi Charles se reconcilient avec le Pape, en s'en-gageant, par leurs Députés, à recevoir Milan Otton Visconté, leur Archevêque; &, pour première preuve de la sincerité de leurs promesses, ils sonc la guerre aux Pavésans; ce que Gal-vano Fiamma place sous l'année suivante. P. 379. Suivant les Chroniques de Modène & de Reggio, ce fut seulement, cète année, que le Marquis Obert Pelavicino perdit la Seigneurie de Grémone; & qu'il se retira dans ses Chateaux, bien étoné d'avoir été fi peu fins qu'un Prêtre, c'est à dire le Legat, eul réussi par ses belles paroles à le tromper, & à le priver de cète Ville. Le Contis nuateur de Cassaro raconte ce fait sous cète année. Buoso de Doara, quelque tems après, éprouva même disgrace. Le Légat s'étoit servi de lui pour chasser le Pelavicino; &, quand il se flatoit de rester Seigneur de Crémone, l'adresse du Legat l'obligea d'en fortir. Furieux, il rassemble autant de Troupes qu'il peut g & marche pour rentrer par force dans Cremone, où ses Partisans étoient en grand nombre. Les Parmesans, les Modenois, & quelques Reggians faisoient alors le siège de Borgo-San-Donnino. Le danger, que Crémone & le Légat couroient, ne leur est pas plustôt conu, qu'ils marchent promtement à leur ses cours. Les Cremonois, avec ce renfort, chasserent tous les Adherans de Buofo & détruifirent leurs maisons; &, joignant ensuite leurs Troupes à celles des Milanois, des Brescians & des autres Guela fes, ils alèrent assiéger la Rochetta, lieu très fort sur l'Oglio, dans lequel Buoso s'étoit retiré. Mais la peur, que leux causa l'arivée de Conradin à Vérone, les fit bientot retirer. Les Parmefans sion fut acordee sans peine; & cete continuèrent, cete année, de faire la Groisade fut publice, non seulement guerre au Marquis Obert Pelavicino,

de l'Empereur OTTON IV.

meilleur ordre aux Afaires du Roi Frédéric, & de rétablir le calme dans ces Cantons.

Reinier Dandolo, resté, l'année précèdente, dans l'Ile de Candie, pour la faire rentrer toute entière sous l'obéissance des Vénitiens, se met en campagne, cète année, pour châtier quelques Rebelles; &, dans le combat, il est blessé d'une stèche, qui lui crève un wil. Il en meurt quelque tems après; & son Corps est inhumé dans la Ville de Candie. Les Vénitiens continuent ensuite d'avoir avec les Génois une guerre, dont les détails sont de peu d'importance; & cependant ils restent maîtres de toute l'Île de Candie; & s'emparent de celles de Nêgrepont & de Céphalonie, qu'ils donent en Fiet à quelques-uns de leurs

Les Crémonois avoient, sous la conduite d'Assagito de San-Naza-

diferemment. En 1206, selon lut, Reinier Dandolo fut envoie avec 31 Galeres; prit Léon Verrano, Corfaire Génois, & 9 Galères de sa suite; d'où naquit une guerre entre les Genois & les Ventiens. Le meme Reinier se rendit mastre encore de Corsou, de Modon, de la Corogne, d'Athènes, & d'autres lieux. Dans le même tems, Henri, die le Pécheur, Comte de Malthe, débarqua dans l'Ile de Candie avec les forces des Genois, & s'empara de beaucoup de pais. En 1207, l'Armée Vénitiene y vint; recouvra la Capitale; & mit en fuite le Maltois, en lui prenant 4 Vaisfeaux. Dans la présente année 1208, le même Reimer Dandolo, s'étant mis en campagne contre quelques Rebelles, recut dans un œil un coup de flèche dont il mourut; & fut inhumé dans la Ville de Candie. La guerre continua depuis entre les Ventiens & les Génois: mais il paroit que l'lie de Candie resta toute sous la domination des premiers, qui su rent aussi posse seurs de Negrepont & de Céphaionie, qu'ils donèrent en Fief à quelques Nobles, pour décharger leur Republique du soin de les garder.

ROIS, & autres SOUVERAINS en

Transgresseurs, Violateurs, ou Contempreurs, ou à ceux qui y formeront opo-frion, qu'ils subiffent la cache d'infamie perpétuèle, qu'ils encourent l'indigna-tion de notre Majesté Impériale (a, & qu'ils soient incapables de leurs Ofices & Ades publics. Ensorte que si c'est quelqu'un placé en Dignité, il en soit privé; fi c'est en Otice, il le perde; si c'est un Avocat, il ne puisse plus postuler, ou piaider (allegare); que le pouvoir d'aliener, ou de contrader leur foit toutà fait ôté; & qu'ils ne puissent succèder à persone; que leurs biens soient dévolus pour moitié à notre Fise, & que l'autre moitié soit assignée à qui soufrira le domage. Que soit aussi sujet à la même peine, celui qui presumera écouter les opositions faires contre ce Rescrit. Que ladite peine soit exigée par la Ville dans la Juri'diction de laquele le Détinquant sera découvert (b), & que la moitié due à qui aura soufert le domage (lui étant réservée), elle reçoive de la Majeste Impériale la portion du Fife à titre de bienfait (in beneticium); & que, pour mériter le présent bienfait, elle fasse seulement observer inviolablement le présent Rescrit (c). Que la

(a) Il y a dans le Texte, qui certainement est déféctueux: penam imponimus, quod perpetue infamie maculam Imperialis subsant Majestats, nostram indignationem incurrant, &c. Dans le second Dipiôme, où les mêmes peines sout austi prononcées, on it: imponentes, quod perpetue infamie maculam subsant, Imperialem Majestatis indignationem incurrant, &c. Vraisemblablement il y avoit dans les 2 Diplômes originaux: quod perpetue infamie maculâm subsant, Imperialis Majestatis nostra indignationem incurrant, &c. J'ai traduit en conséquence.

(b) Pena vero pradicta per illam Civitatem exigatur, in cujus delinquens sucrit jurisd clione compertus. Cote Clause est exprimee dans le second Diplôme d'une manière plus claire. Pena vero pradicta per illam Civita em exigatur, qua sub sua jurisdictione habuerit delinquentem.

(c) Pro servitio vero hos presenti benestili solummodo presens reseriptum saciat inviolititer observari. L'autre Dip'ôme porte: Faciens pro servitio be seficii solummodo resens reseriptum inviolabiliter observari. J'ai done le sens
de ces 2 Phrases barbares, qui ne s'entendioient pas uaduites à la lètie.

SAVANS & ILLUSTRES.

en Espagne: mais encore en France. Pendant le reste de l'année, on fit des préparatifs: mais les Habitans de Téruel, voulant avoir l'honeur de co-mencer cète guerre sans atendre le rems marqué, tombèrent tout à coup Tur Ares, qu'ils emporterent d'affaut; & Blasco d'Alagon s'empara de même de Morella, qu'il remit au Roi. Au comencement du printems de 1233, ce Prince, se vosant une Armée nombreuse d'Aragonois, de Catalans, de Languedociens, & de Provençaux, ouvrit la Campagne par ravager la Val-lée de Ségorbe & les environs d'Exerica. Il ala faire ensuite le siège de Buriana, Place maritime, au molen de laquèle on tireroit plus facilement des vivres par la mer, & qui prise faciliteroit la conquête des autres Places situées entre elle & l'Aragon, Zaen, nouveau Roi de Valence, avoit si bien pourvu Buriana de Troupes & de toutes sortes de munitions, qu'elle fit une vigoureuse défense: mais enfin, les vi-vres començant à manquer & la breche crant ouverte, elle capitula. Les Mahométans, aiant la permission de se retirer à Nullès, avec ce que chacun pouroit emporter, l'évacuèrent, le 15 de Juillet. Jaque comença des-lors à la repeupler de Chretiens; & détacha quelques Troupes, sous les ordres de Simon d'Urrea, pour aler soumètre les Places, auxqueles on avoit coupé la comunication avec le reste du Roiaume. Peniscola, Polpes, Castellon, Buer-col, Cuevas, & d'autres Villes, ou Chareaux, qui n'espèroient aucun secours, se rendirent sur le champ à des conditions honorables. Alcantaren, qui voulut se défendre, sut emportée de force. La Garnison fut, partie passée au fil de l'épée, partie mise aux fers; & la Place abandonee au pillage. Cervera se rendit aux Chevaliers de Saint-Jean, & Chivert aux Templiers. Dans le même tems, D. Pèdre, Infant de Portu-gal, qui, come je l'ai dit plus haut, avoit en Majorque & Minorque en échange du Comié d'Urgel, informé que le Roi de Tunis, à la sollicitation du Roi de Valence, se disposoit à recouvrer ces 2 lles, qu'il p'êtoit pas en érat de défendre par lui-même, pria le Pape d'obtenir des Rois de Navarre & d'Aragon qu'ils le secourussent; & le Pape leur en écrivit fortement. En 1234, Pèdre Coronel reprit de force & par surprise Almazora sur les Mahometans, dont il mit un très grand nom-bre au fers; & trouva dans cète Ville

lui prirent quelques Chateaux, & les raserent fur le champ. Le Legat du Pape vint à Plaisance; & non seulement il rompit l'aliance, que ce Peuple avoit contradte avec les Pavesans: mais encore il fit sortir de la Ville le Comte Ubertino Lando, qui tenoit pour les Ghibellins, & détruire les Maisons de beaucoup de ses Adhérans. Il engagea de plus les Plaisantins à recevoir un Podefià de la part de Charle, Roi de Sicile. Cète année; les Modenois acheièrens le Chateau de la Mirandole, & la Motta de'Papazzoni, dont ils ruindrent toutes les fortifications, P. 380. Les Tortonois chasserent aussi, cète année, la Faction Ghibelline; se déclarerent du Parti de l'Eglise; & donèrent la Seigneurie de leur Ville à Guillaume, Marquis de Montferrat, à qui la Ville d'Ivree s'écoit donée , l'année précèdente.

Ann. 1268, p. 381. Conradin part de Vérone pour aler a Pavie. Ces deux Villes seules tenoient alors son parti-De Pavie, il va s'embarquer au Port de Vado, sur la côte de Gene, & se rend à Pise. Il traverse ensuite la Toscane pour entrer dans la Pouille; sans être ataque dans sa marche par eucune de tant de Villes Guelfes sur le Territoire desquèles il lui falut passer. Tout le monde ferma les ieux; & surtout les La Torre, qui, bien que Guelfes, étoiene en secret pour Contadin , parcequ'ils êtoient peu contens du Pape. Les Peuples voulurent voir tranquilement quel seroit le succès de ce mouvement d'armes, que devoit décider du Rojaume de Sicile & de Pouille, afin de prendre ensuite leurs mesures suivant l'issue de l'entre-prisce. Le 23 d'Août, Conradin & Charle en vinrent aux mains. Charle fut vainqueur ; Conradin & Frédérie d'Autriche, fon coufin-germain, furent fairs prifoniers, avec plusieurs Seigneurs; & Charle leur sit trancher la tête dans la Place de Naple, le 29 d'Octobre. P. 387. Cète année, un Legat Apostolique vint à Milan, pour en reconcilier le Peuple avec l'Eglise Romaine, & leur Archevêque Otton Visconte: Il exigea, pour lever l'Interdit, se Qu'ils juraffent, sous d'êtres fidèles au Saint-Siege, m c'est à dire d'en exécuter les coman-3) demens; Qu'ils reconussent Octon pour 1) leur légitime Pasteur; Qu'ils lui ref-1) tituassent ses biens, & lui permissent 1) d'entrer & de demeurer dans la Ville; 2) & qu'ils n'imposassent point de contrion butions sur le Clerge n. Les La Torre, qui dominoient le Peuple, promirent tout. Ils donèrent aussi des suretés cons

Llij

de l'Empereur OTTON IV.

rio, leur Podestà, profité de la discorde des Nobles & des Populaires de Brescia, pour s'emparer du Château de Pontevico. Cète année, les Brescians vont assiéger. cète Place. Les Crémonois & le Marquis Azzon VI marchent pour faire lever le siège. Les Milanois, Aliés des Brescians, viènent à leur secours; & mètent en déroute l'Armée Crémonoise, dont ils prènent 400 Cavaliers. Pontevico retourne ensuite aux Brescians.

Le Château de Suzara s'êtant révolté contre les Mantouans; le Marquis Azzon, les Crémonois & les Modénois les vont aider à faire le siège de cète Place : mais les Reggians & leurs Alies les forcent

de lever le siège.

1209. OTTON IV envoie Wolcher, Patriarche d'Aquilée, en Iralie, pour prendre conoissance des Droits de l'Empereur, & pour anoncer aux Villes sa prochaine arivée. Il ne tirde pas à le suivre; &, s'arerant peu dans la Lombardie, où vraisemblablement il reçoit la Courone du Roïaume d'Italie à Milan, il se rend par la Toscane à Viterbe, où le Pape l'atendoit. Il y renouvèle ses promeiles & ses sermens; & le Dimanche, 27 de Septembre, ou 4 d'Octobre, il reçoit à Rome dans la Basilique de Saint-Pierre, de la main du Pape, l'Ondion, & la Courone Impériale. Dès le jour même, ou le lendemain, les Romains prènent querèle avec les Allemans. On en vient aux mains; &, dans ce tumulte, selon quelques-uns, le nouvel Empereur perd 12 cens chevaux, outre beaucoup de gens tués. Il se retire mécontent; & va paffer l'hiver, par- lit : Vel Statuto enjuflibet gentis obtie en Toscane, partie en Lombar- viare valente.

EVÈNEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> peine soit exigée autant de sois, qu'on aura agi contre (ce Rescrit). A ceci furent prefens come Temoins , Conrad , Brêque de Spire, Chanceliet de la Cour Impériale, le Comte Riprando de Pouille, Salinwerra de Ferrare, Isnardino de Lendenara, Buonacorfo de Monzanbano, Obizzino & Nicolas de Castel-Véronese (a). Nous ordonons que, sur ces choses, on ne puisse demander, à nous & à nos successeurs, aucune grace, que la peine ne puiffe pas être adoueie, & qu'on ne puiffe obtenir aucus autre Rescrit contraire, nulle Loi Romaine, ou Lombarde, ou Courume, ou Statut de quelque Nation que ce soit

n'y pouvant mêtre empêchement (b).

Doné à Milan, Mille CCXII, Indistion XV, IIII des Ides (le 2) de

Février. Ce Diplôme, dans lequel Octon IV traite avec si peu de ménagement un Prince de même sang que lui, prouve

moins que le Marquis Azzon eur, à l'é-gard de son oncle le Marquis Boniface, tous les torts qui lui sont imputes; qu'il ne prouve combien l'Empereur êtoir en colère de ce qu'Agon avoir embraffé le parti de l'Eglise & du Rot Frédérie. Au reste, on ne voit dans les plaintes du Marquis Boniface, que l'emportement d'un Pupile fougueux, irrité contre son Tuteur, de ce qu'il ne l'a pas laissé disposer à son gré de rous ses revenus. Il ne se contenta pas de sa Requête d'Emancipation sur laquèle ce Diplôme sut acordé. Dans une autre

(a) Dans le second Diplôme, doné e même jour, les Témoins sont, Le Seigneur Conrad, Evêque de Spire, Chancelier de la Cour Impériale, Manfred, dit le Punais (Punafius), Marquis de Saluce, Ildebrandino, Comte de Soane, le Comte Riprando de Pouille, Salinwerra de Ferr re, Dalmanino de Padoue, Isnardino de Lendenara, Mai-tre Jean, Chanoine d'Aix la-Chapelle (de Asia la Capella), Obizzino de Castel Veronèse, Conrad de Buonaverra peut-être Buonawerra, pour Buona-guerra), Zagni, fils de Jaque de Mon-ticol, & beaucoup d'autres Not les. (b) La fin manque à ce Diplôme,

come je l'ai dit. Les dernier mots tont, vel Statuto enjuflibet gentis. Ce que j'ajoure en Caract res diferens, est pris du second Diplôme, où l'or

des provisions en abondance, & de grandes richesses. Jaque, comandant lui-même son Armée, sit le dégat dans une grande étendue de païs; & se ren-dit maître des Chateaux de Museros & de Moneada. L'année suivante, il fit la conquête de l'Ile d'Iviça, qui fut achevée le 8 d'Août. Il importoit de l'avoir, parcequ'elle étoit d'une grande utilité pour hâter la conquête du Roiaume de Valence, qu'elle pouvoir retarder si les Mahométans en étoient restés maîtres. En 1236, Zaën, Roi de Valence, sit démolir le Chateau d'Enessa, qui n'étoit qu'à 2 lieues de sa Capitale, parcequ'il soupgonoit que Jaque s'en vouloit emparer. Mais biencot après, celui-ci ravagea tous les environs, & se saist de la hauteur sur laquèle étoit ce Chateau, qu'il fit promtement rebatir, sans que Zaen osat y metre obstacle. Il y laissa Bernard-Guillaume d'Entenca pour Gouverneur; & prit soin, en retournant en Aragon, d'y faire conduire des vivres en abondance. On dona, cète année même à ce Château le nom de Puche, à cause d'un prétendu miracle ari é dans un petit lieu voisin, qui s'apolloit ainsi. L'année suivante, Zaen se mit en marche, dans le mois de Juin, avec 40 mille Homes d'Infanterie & 600 Chevaux, pour aler détruire le nouveau Château. Bernard - Guillaume d'Entenca, quoiqu'il n'eur que 2 mille Fantassins & 200 Cavaliers, ne balança pas à s'avancer en rase campagne an devant des Ennemis, qu'il batit, après avoir êté forcé par le nombre de plier deux fois. Les Espagnols ont fait décendre du Ciel ce S. George, que persone ne conoît, & l'ont fait combatre à la tête des Aragonois. Bernard-Guillaume mourut peu de tems après; & quelques-uns furent d'avis que le Roi re-tirat du Château la Garnison qu'il y avoit mise, & qu'il l'abandonat. Ce ne sut pas son avis. Il y conduisit luimême un gros convoi de vivres; & fit ajouter aux Fortifications, parcequ'il jugeoit que cète Place lui seroit très utile pour le siège de Valence, qu'il se disposoit à faire l'année suivante. En revenant, avec son petit Corps de Ca-valerie, le long de la Côte, à Tortose, il courut quelques risques de la part d'un Parel Mahométan, qui batoit la campagne, & qui, que ques jours auparavant, avoit enlevé le Comandeur

d'Oropesa. Il retourna, dans le mois

de Janvier 1238, avec quelques Sei-

SAVANS & ILLUSTRES.

venables. L'Interdit fue levé, l'Absolution des Censures fus donée, & les Oficiers de l'Archevêque furent mis en possession des Biens usurpés. Le Legre reprit le chemin de Rome pour faire-venir Otton à sa résidence; & le Pape-(Clement IV) mourut . lors, Les La Torre, qui s'en réjouirent peut-être, ne s'embarassèrent plus de tenir leurs promesses. Toutefois le Marquis Overt Pelavicino, très ardent Ghibellin, possè-doit les Châteaux de Pellegrino, de Scipione, de Gislagio, de Busseto, de Pissina, de Landasso, & d'autres Ter-res: mais sa principate demeure étoit à Borgo-San-Donnino, d'où, secondé des Banis de Parme, il faisoit la guerre aux Parmefans. De meme, le Comte Ubereino Lando, autre Ghibellin, qui possedoit la Rocca-di-Bardi, Campiano, Monte-Arficcio, & d'autres Places, s'étant joint aux Banis de Plaisance, incomodoit beaucoup cète Ville. Les Parmefans, à l'aide de leurs Alies, afsemblerent une Armée d'environ 30 mille Homes, & firent le siège de Borgo-San-Donnino. Le 21 d'Octobre, les Habitans firent leur acomodement & la paix avec les Parméfans. Le Marquis Obert fut obligé de se retirer; & les Banis. de Parme rentrerent en bone union dans leur Ville, au grand contentement de tous. Mais, le 13 de Novembre, les Parmesans, contre la foi du Traité qu'ils venoient de faire, s'étant rendus à Borgo-San-Donnico, démantelèrent abfolument cète Place, dont ils disperserent les Habitans dans les Châteaux des environs; & firent de plus un Decret, qui défendoit de la rétablir jamais, pour qu'elle ne fut plus en état de fatiguer par des guerres la Ville de Parme, come elle avoit si souvent fait par le passe. Les Plaisantins, qui pareillement sirent une vive guerre au Comte Ubertino Lando, prirent les Châteaux de Sesso, & de Scipione, done ils détruisirent le dernier contre les conventions, que l'on avoit faites.

Ann. 1269, p. 389. Au mois de Mai, le Marquis Obert Pelavicino mourut dans un de ses Châteaux; & , si nous en eroïons Sigonius, sans s'inquiéter de se faire absoudre de l'Excomunication. Mais la Chronique de Plaisance loue beaucoup sa prudence, son affabilité, sa puissance; & nous aprend ensuite qu'il mourut d'une manière eres exemplaire entre les bras de Religieux, réduit, après avoir été Seigneur de tant de Villes, dans un grand état d'abaiffement. Néantgneurs au Château de Puche, où l'on I moins son fils Manfred, & ses Neveus

Llin

. de l'Empereur OTTON IV.

die, après avoir licentié son Armée.

Frédéric, Roi de Sicile, épouse, au mois de Février, Constance, Infante d'Aragon, Sœur du Roi Pèdre II, & veuve d'Emeric, Roi de Hongrie. Innocent III avoit lui-même êté le Médiateur de ce

Mariage.

Salinguerra, Chef des Ghibellins de Ferrare, trouve le moien d'y rentrer; & d'en ôter la Seigneurie au Marquis d'Este, Azzon VI, alors ocupé vers la Brente à faire la guerre à Eccelin d'Onara, surnomé le Moine, son ennemi. L'arivée d'Otton en Italie, à la Cour duquel il est obligé de se rendre, l'empêche de se vanger de Salinguerra.

Le Peuple de Crémone se partage en 2 Factions, dont l'une ocupe l'anciène Ville, & l'autre la nouvèle; & chacune s'élit un Po-

destà.

1210. INNOCENT III, qui vouloit recouvrer tous les Etats usurpés sur l'Eglise, & qui n'avoit pas des forces sufisantes pour retirer lui-même la Marche d'Ancone d'entre les mains des Allemans, en avoit, en 1208, investi le Marquis Azzon VI, en lui permètant d'en prendre le tirre, & de se qualifier Marquis d'Este, & d'Ancone. Mais, come l'Empereur Otton prétendoit que cète Marche apartenoit à l'Empire, le Marquis Azzon s'en fait encore investir par lui, le 20 de Janvier de cète année, peut-être avec le consentement tacite d'Innocent III. L'Empereur, que l'ardeur, avec laquèle il poursuivoit les Droits de l'Empire, & faisoit rentrer dans ses mains tout ce qu'il croïoit devoir être de son Domaine, avoit brouillé, dès l'année précèdente, seudi natura.

EVENEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> Requêre, qui fur le sujer du second Diplôme, dont la date est la même, il fit les mêmes plainres, qu'il acompagna d'une autre demande. Je ne tra-

duirai pas ce Qiplôme en entier. Le comencement est le même qu'au premier. Après quoi l'Empereur dit : Notre cher & féal Boniface, Marquis d'Este, fils de feu Obizzon, Marquis d'Este, venant à nous, nous a exposé, en se plaignant, que la moitié de toute la succession & de toutes les possessions du susécrit Obizzon son père, & des autres Marquis ses prédècesseurs, lui aparcenant par Droit héréditaire, & par Nature de Fief (a), avec tout l'acroiffement & les aquifitions faites par Azzon, Marquis d'Este, fils de feu Azzon, qui fut fils du susécrie Marquis Obizzon; ledit Azzon, qui, come Frère, a hérité de l'autre moitié, a méchamment & violemment chassé le même Boniface de sa possession, & refuse absolument de lui doner la part qu'il lui échoit d'avoir, & le contredit énormément. C'est pourquoi le déja dit Boniface a demandé, en supliant, à notre Majesté, que, par Autorité Impériale, nous le mètions dans sa Possession, & le maintenions dans son Droit. Nous donc, voulant maintenir, come de raison, le même Boniface dans sa justice, & répondre & condécendre à ses justes demandes, savoir faisons à tous les Fidèles de l'Empire qui verront le présent Rescrit, que, principalement parceque le déja die Azzon, Marquis, cité sur ces choses, a méprisé de venir en Jugement, (nous envoious) le susécrie Boniface, Marquis, son oncle, en pos-session de la moitié de tous les Biens, Meubles & Immeubles , & de joutes les autres obligations (cautionum), qui, au tems de la mort d'Obizzon, père du susécrit Boniface écoient conues pour être (comperiebantur) dans les succesfion & Biens du même Obizzon, & auffi dans les Biens des autres Marquis d'Ette, & de plus de tous ces Biens, qu'on die que ledit Azzon, Marquis, a depuis a-quis, tant ceux de Calaone & de Cologna, que les autres aquifitions, & cant dans les Comtes & Diftricts de Padoue, de Vérone, de Ferrare, de Bologne, que dans l'Evêché d'Adria, & dans le Comte de Rovigo, & de tous les autres

(a) Hereditario jure ac feculi natura; ce qui ne s'entend pas. Il y a faute de Copiste; & l'Original devoit avoir,

SAVANS & ILLUSTRES.

étoir encore dans l'afliction à cause de la mort du Gouverneur. Il lui dona pour successeur Bérenger d'Entenca; fournit la Place de nouvelles munitions; déclara publiquement qu'il aloit achever de se préparer à faire le siège de Valence; &, pour encourager la Garnison de Puche, que cète déclaration étrasoit, il ajouta, « Qu'il avoit man-s) de la Reine & sa Fille; & que, jus-s) qu'à ce qu'il eut soumis Valence, il s) ne repasseroit point l'Ebre, & ne s'é-2) loigneroit pas d'eux au delà de Téor ruel m. Des qu'il sut que la Reine étoit arivée à Tortose, il l'ala rencontrer à Peñiscola; &, l'aiant conduite à Buriana, retourna promtement à Puche, parceque les Troupes d'Aragon & de Catalogne començoient à défiler vers cète Place. Ce mouvement fot cause que Zaën envoia faire par Ali Al-Roi pour le détourner de son dessein : mais Jaque répondit : « Qu'il n'écous) teroit aucune proposition, jusqu'à si ce qu'il fut maitte de Volence i. Sur cète réponse, Zaen, qui ne pouvoit atendre aucun secours des Princes Mahumétans d'Espagne, trop ocupes de la guerre qu'on leur faisoit, eut recours au Roi de Tunis. Au bruit des grands préparatifs du Roi d'Ara-gon, les Mahomérans d'Almenara, de Nullès, d'Uxo, de Betera, de Castro, d'Alfanda, & de Bulla, se soumirent à condition qu'on leur laisseront le libre exercice de leur Religion, & qu'on ne toucheroit point à leurs Biens. Des que Jaque vit son Armée affes considérable, il passa le Guadalaviar, s'em-para de Ruzasa, & s'y campa. Des qu'on le sut, les Bandes des Villes & des autres Places acoururent le joindre; & come, pour cète Expedition, on a-voit publie la Croisade en France, il vint aussi beaucoup de François conduits par l'Archevêque de Narbone, des Troupes de Montpellier, des Italiens, & des Anglois. Valence fut affiégée aussitot, & toutes ses avenues exacrement fermées. Les sorties des Aissé gés ne leur réussirent pas; & la Place fut barue en breche du côté du Quartier du Roi le plus éloigné des Fortes, par où l'on pouvoir venir inquièter les Travailleurs. Pendant qu'on avançoit les Travaux jusqu'auprès de la Place, Jaque envoia Fedre Fernandez d'Azagra & Simon d'Urres s'emparer de diverses Places, entre autres du Chareau de Cilla. Cependant on vir paroître

continuèrent de possèder beaucoup de Châteaux, & maintinrent longtems depuis cète anciene & noble Maiton dans son telat. Le fort de Buoso de Doara, qui, durant un si grand nombre d'an-nées, avoit siguré si bien dans le Monde, fut plus malheureux. Dans le mois de Juillet, les Cremonois vinrent affiéger le Château de la Rochetta dans lequel il demeuroit; & le contraignirent enfin de se rendre par capitulation. Cete Fortereffe fut detruite; & Buolo, resiré dans les montagnes, sit courageu-sement divers ésorts pour se remêtre sur pied : mais enfin , quelques années après , il termina ses jours dans la pauvreté. Les Nobles Bants de Plaisance continuèrent, avec le Comte Ubereine Lando, de faire la guerre au Peuple de cète Ville; lequel choifit, en 1271, le Roi Charle pour Seigneur; ce qui ne se fix pas sans de vits & longs débats. La pluspart des Banis recournerent alors à Plaisance.

LE PIACENTINO, fleurissant en 1196; PILEO DI MONZA, fleurissant dans le même tems; ALBERICO DA PORTA RAVEGNANA; GIOWANNI BOSSIANO, mort en 1197; NICCOLO FURIOSI; BAGAROTTO; UBERTO BUONACCORSI; AZON, mort en 1200; HUOMOBUONO, LOTTARIO, mort après 1216; JACOPO DI BALDUINO; ANTONIO LIO, mort en 1203; ROFFREDO BUZIENSE; ROFFREDO, ou FRIDERICO DA BENEVENTO; ACCORSI, que nous apellons ACCURSE, mort en 1229; & ses deux fils FRANCESCO & CERVOTTO; UBERTO BOBIO; PIETRO CERVITO; OU CERELLO; JACOPO COLOMBINO; JACOPO D'ARDIZZIONE DI BROGLIO; GIOVANNI FASOLO; ODOFREDO, mort en 1261, & son fils ALBERTO; ROLANDINO, ou KODOLFINO; PASSAGERIO; ALBERTO DI GALEOTTO; MARTINO DA FANO; GUIDO DA SUZARA. fleurissant en 1270, & son fils PIETRO; ACCORSI DA REGGIO, fleurissant en 1273; & ROLANDINO DE' KOMANICI, mort en 1284.

de Cilla. Cependant on vir paroître Le Plaisontin, ainsi nomé parcequ'il 12 Galères & 6 autres Batimens du Étoit de Plaisance, étoit issu d'une L l iv

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

avec le Pape, fait Duc de Spolète le Comte Diépold, qui lui livre Sa-Ierne; & porte la guerre dans les Etats de Frédéric en deçà du Phate. Plusieurs Barons de la Pouille, entre autres le Comte de Celano, qui lui remet Capoue, se déclarent pour lui. Les Napolitains, par haine pour ceux d'Averse, se rendent volontairement. Roffred, Abbé du Mont-Cassin, contre l'avis de ses Moines, va le reconoître pour son Souverain, & prend une Sauvegarde pour tous les Biens de son Abbaïe. Beaucoup de petites Places imitent l'exemple de Capone & de Naple: mais il fait en vain les sièges d'Aquin & d'Averse. Innocent III, après avoir inutilement tenté, par ses exhortations, d'engager ce Prince à se renfermer dans les termes des promeises, qu'il avoit faites avant son couronement, l'excomunie. Qtron passe l'hiver à Capoue.

Les deux Factions de Crémone en viènent, cète année, plusieurs fois aux mains. Sicard, leur Evêque, les reconcilie: mais la paix dura

peu.

Les Modénois fortifient le Château de Spilamberto; & forcent l'Abbé de Frassinoro, qui possèdoit beaucoup de Terres dans les Montagnes, à se soûmêtre à leur Jurisdiction (1).

(1) Muratori, citant en marge les Anciènes Annales de Modène, dir, p. 140: Une des occupations du Peuple de Modene fut, cete année, d'engager l'Abbé de Frassinoro, qui possedoit beaucoup de Terres dans les Montagnes, à se soumètre à leur Ville, pour jouir de sa protestion. C'étoit ainst que les Villes libres d'alors dépouillaient les Evêques & les Abbes; & qu'en s'introduisant dans leurs Jurisdictions, & les afranchissant des foins du Gouvernement Tomporel, elles augmentoient leur propre District. Les mêmes Modenois batirent auffi le dictam fieri jubemus.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

lieux, quelque part que ce soit que l'on conoisse que le ci devant dit Azzon a des Droits de la manière susterite; en sorte qu'il obtiène librement & absolument a moitié de toutes ces choses, sans que les Alienations, qui se trouvent faites ... depuis la mort du ci-devant dit Matquis Obizzon, par le même Azzon, Marquis, puissent faire empéchement, quant à la moirié; & de notre certaine science nous jugeons, par l'Autorité Impériale, que le déja dit Boniface est (doit être mis | en possession de toutes ces choses & nous lui donons la tenue (tenatam) qu'il demande justement; & nous con-damnons le deja die Azzon, Marquis, à la restitution au même Boniface de toutes les choses ei-dessous écrites (a); & cela fans contestation & débat, nonobstant le Testament du susécrie Marquis Obizzon, ou d'un autre, à cause duquel on pouroit prendre ocafion de contredire; nonobstant ausst ancun, ou aucuns Actes, Pactes, ou Transactions qui pouroient faire empêchement à notre présente concession : mais, pour toutes les choses possèdées, auxqueles on n'a point pense, lesqueles pouroiens empêcher de proceder aux choses ci-dessus dites, nous ordonons que la ci devant dite restitution en foit faite, ainfi que de tous ses fruits perçus & à peréevoir (b). Nous acordons aussi au même Boniface libre pouvoir d'entrer en possession de sa propre autorité, sans que la Constitution, Si quis in tacita, ou autre Loi y puisse obvier. Nous décer-nons encore & ordonons que le susécrit Roniface ne soit tenu au susdit Azzon d'aucun dète, & qu'il ne tui foit fair aucune compensation, à moins qu'il ne foit raisonablement montré, que cela a tourné qu prosit du même Boniface;

(a) Infra scriptorum omnium. Je soupçone qu'il faut lire suprascriptorum, & traduire, de toutes les chofes susécrites. Si pourtant il n'y a point ici de faute de Copiste, il faut supoter qu'au bas du Diplome original, on avoit transcrit un Erat de tous les Biens, quels qu'ils fussent, provenus de la succession du Marquis Obizzon, & des Aquificions, que le Marquis Azzon avoit faires depuis la mort de son Aieul.

(b) Sed pro non cogitatis omnibus, habitis, que supra distis impedirent procoffum, item cum omnibus frudibus perceptis, & percipiendis restitutionem pre-

Roi de Tunis. Jâque, aiant fait avan-cer des Troupes pour s'oposer au debarquement, fit avertir ses Vaisseaux, qui n'étoient pas éloignés, d'empêcher cète Flore de comètre des hostilités sur les Cotes. Le Général Tunifien, votant l'impossibilité de jeter du secours dans Valence, resolut de faire quelque autre tentative; &, pour cet effet, rangeant la côte, il ala mouiller vis-à-vis de Pefisscola; & décendit à terre avec ses Troupes : mais Ferdinand Ahones & Ferdinand Perez de Pina, survenus avec un detachement, s'étant joints à la Garnison de la Place, forcèrent les Tunifiens à se rembarquer, après avoit perdu 15 Ho-mes; & 20 Vaisseaux du Roi, sortis de Tortose pour porter des vivres au Camp, les éfraserent asses pour les obliger de lever l'ancre, & de se retirer. Jaque étant déja maître d'une Tout de Valence, une partie des mu-railles êtant abatue, & les vivres començant à manquer aux Asségés; Zaën envoja son neveu Abdal-Malet & les principaux de la Ville, faire au Roi diférences propositions pour l'engager à lever le siège : mais Jaque repondit uniquement, « Qu'il lui faloit 2) rendre la Place, & qu'il acorderoit 3) f jours aux Habitans pour fortir li-3) brement avec ce qu'ils pouroient em-3) porter sur eux 3. Zaen renvoia dire au Roi qu'il rendroit la Ville le 28 de Septembre, qui couroit alors; & Jaque exigea, pour qu'il cettat les hostilités, qu'on arborat dans la Ville la Banière d'Aragon, pour que, des ce moment, son Armée regardat Valence come êtant à lui. Zaen sortit au jour marque, fuivi de plus de 50 mille persones; &, dans une conférence, qu'il eut avec Jâque, il fut convenu d'une Trève de ans entre eux & leurs Succetteurs, avec la clause d'un dédomagement réciproque pour les hostilités, qui pourojent être comises avant l'expiration de la Trève. Zaën s'engagea de livrer tous les Chateaux & Forts sirués de l'autre côté de la rivière de Xucar; & Jaque, comprenant qu'une si grande multitude ne pouvoit pas se retirer comodément en 5 jours, en acorda 20 de plus; & permit à cenx qui le voudroient, de rester, à condition de s'acorder avec les Seigneurs, qu seroient propriéraires des Terres & des Maisons. Jaque ne sut pas plustot entré dans la Ville, que l'Archeveque de Tarragone & les autres Eveques purifièrent

### SAVANS & ILLUSTRES.

Famille Françoise, & tiroit son origine de la Ville de Montpellier. On ne nous a point transmis ses nons de Batême & de Famille.

Il étudia le Droit à Bologne sous Martin Gossia, dont il sur le Sectateur.

Ce fut lui qui le premier, vers 1196, ouvrit à Montpellier une Ecole de Droit, où sa réputation attra des Coliers en grand nombre: mais il quita bientot sa Chaire, dans laquèle il sut remplacé par Bertrand de Monte-Faëntino, pour se retirer dans une Campagne solitaire, où, jaloux de la gloire de Roger, le premier Auteur d'une Somme de Droit, il sit un Abregé plus ample des Institutes & du Code. Cet Abregé, quoiqu'asses imparsait, se trouva très supérieur à celui de Roger; & les E-tudians le lui préserèrent.

Après avoir rendu cet Ouvrage public, le Plaisantin retourna dans sa patrie, d'où, sur le champ, on l'en-gagea de venir enseigner à Bologne. Il y dona des legons durant 2 ans, avec un tel concours d'Ecoliers, que les autres Professeurs, dont les Claises étoient presque désertes, le virent de fort mauvais œil. Il termina sa seconde année par un long Discours sur les Loix, qu'il fit en public; & retourna dans sa patrie, résolu de ne plus en-seigner, & de se livrer entièrement à la composition des Ouvrages, qu'il avoit projeres. Mais les prières reiterées des Bolonois & les instances de ses proches le forcèrent d'aler encore enseigner quatre ans à Bologne, & ce fur alors qu'il ajoura de nouvelles Glo-

Retiré dans sa maison à Plaisance, il sit, sous le titre de Somme, un Abregé des 3 derniers Livres du Code, & des Pandectes; Ouvrage que le Panzirolt ne trouve pas méprisable, & qu'on lissoit encore beaucoup de son tems. Mais, dans la Présace de cète Somme, il se montroit trop jaloux de la gloire des autres, en se vantant qu'il obscurciroit Roger. Il est encore Auteur d'un Traité des Jugemens & des Actions en 2 Livres; & d'un autre Traité des Accusations.

modément en s jours, en acorda 20 de plus; & permit à ceux qui le voudroient, de rester, à condition de s'acorder avec les Seigneurs, qu seroient
propriétaires des Terres & des Maisons. Jâque ne sut pas plustôt entré
dans la Ville, que l'Archevêque de Tarragone & les autres Evêques purisièrent
toutes les Mosquées, dont la princi-

de l'Empereur OTTON IV.

1211. Otton, aiant recomencé la guerre, au retour du printems, & foumis toute la Pouille, la Terre de Labour, & presque toute la Calabre, se disposoit à passer en Sicile, d'où les saratins l'avoient secrètement fait affurer qu'ils se rangeroient sous ses étendarts, & même 40 Galères Pisanes, croïant l'y trouver, venoient de mouiller à l'Île de Procida; lorfqu'il reçoit la nouvèle que, par les intrigues du Pape & du Roi de France, l'Archevêque de Maience & quelques autres Evêques & Princes Germaniques se di o'vient à procèder à l'élection d'un autre Roi, qui devoit être ce même Frédéric, auquel il vouloit enlever la Courone de Sicile. Il assemble les Barons du pais; leur recomande de lui rester fidèles; & passe, au mois de Novembre, en Lombardie, pour fermer à Frédéric tous les passages de l'Allemagne. Le Marquis d'Este & d'Ancone, les Pavésans, les Crémonois & les Véronois, qui s'étoient depuis peu ligués avec le Pape, ne paroifsent point à la Diète, qu'Oiton tient à Lodi pour sonder les esprits. Les Milanois & beaucoup de Seigneurs & d'autres Villes lui font des promesses & des ofres, qui le rassurent. Le Pape cependant jete l'Interdit fur les Villes de Naple & de Capoue, parceque, sans égard pour l'excomunication qu'il avoit lancée contre l'Empereur, & qu'il avoit renouvellée, cète année, le Jeudi-Saint, elles avoient comuniqué volontairement avec ce Prince; &, par ses Lètres, il se plaint de tous côtés des Pisans, des Bolonois, &

Châreau de Spilamberto. Je erois seulement qu'ils en firent une Place forte. Il est parlé de ce Chaveau dans les Siècles précèdens.

EVENEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> & qu'on n'écoute aucun débat à fin de au même Boniface (a); & que cela s'entende de quelque manière que le mêmo Azzon ait eu la possession, ou y soit entré. Or nous ordonons que notre présent Rescrit soit inviolablement observé par

> ce Diplôme & le précèdent, n'étant, come on le voit clairement, que ce que nous apellons des Jugemens par défaut, dans lesquels, en suposant vrai tout ce que la Partie présente dit con-tre la Partie désaillante, on lui adjuge toutes ses Conclusions, il est visible qu'ils ne portent aucun préjudice à la réputation du Marquis Azzon VI.

Au reste, le second Diplome établit bien nétement la filiation de ce Marquis; & prouve que le Marquis Obigon dut avoir 2 Femmes; que la première mit au jour Azzon V, père d'Azzon VI; & qu'Obizion, s'êtant remarie dans la vieillesse, eut de sa seconde Femme le Marques Boniface, qui se tiouvant, à la mort de son Père, dans un age tendre, resta sous la turèle de son Neveu. L'on voit encore par ce Diplôme que, dans les contestations qu'Azzon VI avoit avec fon Oncle, il se fondoit sur le Testament de son Aieul, ou de quelqu'autre de ses Ancêtres. Les Pro cedures faires au Tribunal d'Otton furent inutiles. L'afaire se termina par un acomodement. Gérard Maurisso nous l'aprend. Le Marquis Aldrovan-din stils aîne du Marquis Azzon VII c'acorda avec le Marquis Boniface; & le même Boniface fut mis partout en possession de sa part (b). Il y eut en-core un autre acomodement fait entre le Marquis Boniface, & le Marquis Azzon VII, frère cadet d'Aldrovandin, suivant les Annales de Prisciano, lesquèles, come Muratori le dit, parlent des suites du Proces, & de la Cause débatue entre la Comtesse Sophie & Boniface, fils d'elle & de feu Obizzon, d'une part, & Azzon & Dame Alife,

(a) Nec de compositione litigium audiatur ante possessionem eidem Bonita-cio traditam. C'est à dire que l'Empereur defend qu'on admète en Juflice aucune Requêre libellée à fin de Composition, ou Transaction, avant que le Marquis Boniface ait êté mis en poffession.

(b) In possessione patria sua. Il faut

lire partis, avec Muratori.

pale fur dédiée à la Vierge, & Ferrier de Saint-Martin, Prevot de l'arragone fut choisi pour Eveque de Valence. Come le Roi comtoit se rendre maître de cète Ville, il en avoit, pendant le fiege, disposé, presque entièrement, en faveur des Seigneurs, qui sur le champ entrerent en possession, chacun des Terres & des Maisons qu'il seur avoit assignées. Les Chevaliers de Saint Jean, de Saint-Jaque & de Calatrava, los Religieux de la Merci, les Dominicains, & les Franciscains eurent de quoi son der des Comanderies & des Maisons de leurs Ordres; & les Chretiens furent in-vités, par des Privilèges très avanta-geux, à venir habiter cète Ville. Jaque y passa Phiver. Pendant qu'en 1239 il étoit à Montpellier, où quelques troubles l'avoient forcé de se rendre, les Généraux, qu'il avoit laisses à Valence, jugèrent à propos de ne pas observer la Trève. Les Templiers & les Chevaliers de Saint-Jean soumirent Cullera & tous ses environs; &, se joignant en-fuite à Guillaume d'Aguilon, ils se porterent dans la Vallée de Bayren, & prirent le Chareau de Rebollet & quelques Places voifines. Ils alèrent ensuite faire de pareils exploits dans la Vallee d'Albayda. Les Troupes Mahométanes s'assemblerent promtement pour oposer la force à la force. Guillaume d'Aguilon demanda du secours aux autres Généraux, qui se trouvoient à Valence. Ils y coururent avec tout ce qu'ils avoient d'Infanterie & de Cavalerie; & l'on prétend que l'Armée Chretiène ne montoir pas à plus de mille Homes, & que celle des Mahométans étoit de 20 mille. Ceux-ci, flers de l'avantage du nombre, se mirent en devoir d'investir de toutes parts les Chresiens, pour qu'il n'en échapar aucun. Mais les Généraux Chretiens résolurent de prèvenir cet inconvenient, & de livrer baraille, le lendemain. Ils passèrent la nuit en prières, pour s'y disposer; se confessèrent; & firent dire la Messe dès la pointe du jour, en intention d'y comunier: mais, avant qu'on en fut à la Comunion, les Mahométans vinrent pour enveloper le Camp; & les Généraux monterent promtement à cheval pour les aler recevoir. Ils les chargerent vigoureusement. Le combat dura 3 heures; & les Mahometans se rétirerent, après avoir en beaucoup de monde tué: mais, la honte d'avoir été défaits par un si petit nombre aiant ranime leur courage, ils se ralièrent, &

SAVANS & ILLUSTRES.

justement (Jura Pontificia & Catarea Placentinus praclare docuit, Lites pla-cavit etiam dubias, & secundum eadem Jura juste vixiti-

Pileo fut surnomé de Monza, quoiqu'il fut natif de Modene, parceque son Pere, qui véritablement étoit de Monza, s'étant retiré à Modene, s'y faisoit apeller du nom de sa Ville natale.

Sectateur de Martin Gossia & du Plaisantin, il enseigna le Droit à Bologne vers 1170; & fit plufieurs Glo-

fes fur le Droit Civil.

Il aimoit fingulièrement à disserter. C'est pour cela que tous les Samedis, il proposoit une Question, ou Espèce, qu'il prouvoit par une foule d'Argumens pris de toutes parts. De ces Queftions, les unes étoient des faits réels, les autres étoient de son invention. Il les recueillit, & les publia sous se titre de Questions Sabletines.. Ce fut dans ces sortes de Disputes, qu'il ima-gina le premier ce que les Jurisconsultes apellent Brocards (Brocarda).

Come il jouissoit d'une très grande réputation en enseignant a Bologne, les Modénois, loriqu'ils établirent une Ecole de Droit dans leur Ville, l'y voulurent atirer par l'ofre d'un Hongraire confidérable. Les Bolonois, aiant quelque soupçon de ce qui se negacioit secrètement, exigèrent de lui qu'il s'en-gagear par ferment de n'enseigner jamais hors de Bologne. Mais il ne put pas tenir contre la dernière ofre que les Modénois lui firent de 100 marcs d'argent par an, somme alors très considérable. Il enseigna donc, plusieurs années, à Modène, ou même il for admis au nombre des Citolens.

Sa Femme étant près de mourir, ne fit point d'autre réponse aux questions qu'on lui fit touchant fes dernières intentions, sinon qu'elle faisoit Héritier celui dont on lui parloir. Il pré-tendit que cète espèce de Testament n'étoit pas légitime, & le soutint dans une Dispure publique: mais un très grand nombre de Jurisconsultes surent

d'avis contraire.

Il mir la dernière main à l'Abregé des trois derniers Livres du Code, que le Plaisantin avoit falt; & fir lui même en forme de Somme, un Traité de l'Ordre des Jugemens, qui passa pour très utile jusqu'à ce que Guillaume Duranti ert doné son Miroir (Speculum).

Il soignit à la conoissance des Loix, or i fir tres grande, une merveilleute vincent recomençer le combar. Les i probité.

de l'Empereur OTTON IV.

de tous les autres, qui conservoient de l'atachement pour Otton. Ecce-LIN le Moine, sans craindre d'encourir les Censures, continue de faire sa cour à l'Empereur, qui lui done le Gouvernement de Vicenze. Ce tut le premier degré de la puisfance du cruel Eccelin de Romano . fon his.

Le Marquis d'Este & d'Ancone, avec l'aide des Crémonois, rentre, au mois de Mai, dans Ferrare; & chasse Huge de Guarnasio, qu'Otton

en avoit fait Podeltà.

Le Peuple de la Ville neuve de Crémone, ne pouvant plus résister à celui de la vieille Ville, est écrasé totalement, & perd tout ce qu'il avoit.

1212. Otton, retournant en Allemagne, reconcilie, en paisant, les Nobles & les Populaires de Brefcia. Vers les fêtes de la Pentecôte, il expose, dans une Diète de Nuremberg, les raisons qui l'avoient fait rompre avec le Pape; & comence ensuite à faire la guerre à ceux qui s'êtoient déclarés contre lui. Sur les prières réitérées de ces derniers & sur les instances de notre Roi Philippe Auguste, le Pape engage Frédéric à se transporter en Allemagne. Ce Prince, parti de Gaiète le 17 de Mars, vient passer quelques jours à Rome avec le Pape; se rend ensuite à Gène par mer; & reste trois mois dans cète Ville à chercher les moiens d'entrer en Allemagne. Enfin le 15 de Juillet, il quite Gene pour aler à Pavie, où I'on s'êtoit déclaré pour lui. Le Marquis de Montferrat, Ami constant de la Maison de Souabe, & les Pavésans l'escortent jusqu'au bord du Lambro. Le Marquis d'Este l'y reçoit avec les Troupes de Crémone, & le mène dans cète Ville.

EVENEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> sa mère, d'autre part, & de la Tranfaction qui suivit enfin entre eux en 12. principalement de ce Quart, dont il eft fait mention dans le Teftament d'Obizzon.

On ignore les particularités de la vie & le tems de la mort du Marquis Boniface. Il vivoit, en 1213, puisque, le 17 de Mai de cète année, il sie une Donation pieuse à Livald, Prieur du Monastère de Sainte-Marie des Prisons, lequel il investit en même rems de la moitié d'un Pacage de la Court de Palso dépendance du Bourg (Vico) d'Este, de la même manière que feu Azzon (VI), Marquis, en avoit autre-fois investi le même Prieur. Boniface, par un Ade de 1214, avoit doné l'In-vestiture de quelques Terres à Pierre Vetolo, d'Este, à condition qu'il l'ai-deroit à conserver le Donjon d'Este; & ces Terres n'aiant pas alors êté defignées, elles le furent, en 1223, par Vivien, Fermier du Seigneur Boniface, Marquis d'Este; ce qui prouve que ce Marquis n'écoit pas encore mort.

Je parle dans mon Texte d'une Ligue que le Marquis Azzon, Boniface, Camte de San Bonifazio & les Villes de Crémone, de Brescia, de Vérone & de Ferrare, firent pour so ans avec la Ville de Pavie, à l'ocasion de la guerre qu'elle avoit avec les Milanois & les Plaisantins. L'Afte en fut fait au Palais de la Comune de Vérone, le 25 d'Août de la même année 1212. Muratori le raporte, p. 400, d'après une Copie tirée des Archives de Crémone. Il raporte encore, p. 402, une Bulle d'In-nocent III par laquele il prend le Marquis Azzon & tous ses Biens sous la protection de S. Pierre, & sous la siène. Cète Bulle, conservée par Prifciano, ne se trouvoit nulle part. Elle fut donée, A Anagnie le VII des Ides d'Octobre, l'An I de noure Pontificat, c'est à dire le 9 d'Octobre 1198. Azzon n'y est qualisé que Marquis d'Este. Elle paroît donc antérieure à l'an 1208, dans lequel Azzon sur investi de la Marche d'Ancone par le même Pape: mais par la teneur de cète Bulle, séroit de protéger le Marquis contre les persécutions d'Otton IV. Elle est donc en ce cas de l'An 1212, & pofrendu comte ci-deffus; & si notre A;jon n'y est pas qualifie Marquis d'Ancone, c'est par une omission du Co-

Chretiens fondirent fur eux avec tant d'intrépidité, qu'ils les mirent en fuite, les poursuivirent, en faisant main batse sur tout ce qui se tropvoit sous sent main; & ne cessèrent le carnage que quand la nuit les y força. La fuite de cère double victoire fut la pufe du Chareau de Chio, dont avoit on eu deffein de s'emparer, pour qu'il servit de frontière du coté de Xativa. Les Histo-· riens Espagnols n'ont pas oublié d'orner cet heureux evenement d'un Mi racle absurde, très digne du Pédagoque Chretien. Le P. d'Orléans, avec un jugement dont on peut s'étoner, s'est abstenu d'en parler. Jâque désaprouva cète infraction de la Trève; & parut vouloir punir ses Généraux par la confiscation de leurs Biens, afin de dédomager les Mahométans, aux termes du Traité de Trève: mais il n'en fit rien; &, dans le fond, il fut si content des nouveles aquificions qu'on avoit faites, que, l'année fuivante, il imita l'exem ple de ses Généraux. Il entra dans la Vallée de Bayren; & soma le Chateau de ce nom, ainsi que ceux de Villa-Longa, de Borro, de Villola, de Pal ma de se rendre, sinon de s'atendre à routes les rigueurs de la guerre. Les Gouverneurs des 4 dernières promirent de se rendre, quand celui de Bayren leur en auroit doné l'exemple. Zaen acourut de Dénia, pour détourner Jaque de son entreprise, en lui réprésen tant que c'étoit une infraction à la Trève; &, ses justes remontrances n'étant point écoutées, il offit de cèder Ali cante pour une somme d'argent, & PIle de Minorque, où son dessein étoit de regner à titre de Feudataire du Roi d'Aragon. Cète proposition sut rejetée fous pretexte que, par une convention faite entre le Roi Pèdre II, père de Jâque I, & l'Areul du Roi S. Ferdi nand, c'étoit à la Castille à faire la conquête d'Alicante. Le Gouverneur de Bayren se rendit après le tems, qu'il avoit fixe, pour être secouru. Les autres l'imiterent sur le champ. L'Infant D. Ferdinand, oncle du Roi, quelques Seigneurs & les Chevaliers de Calarrava formerent le siège de Villena, qu'une vigoureuse sortie des Assièges les obligea de lever pr cipitamment. Ils y eurent beaucoup de gens tués, & toutes leurs Machines furent contimées par le feu. Le Comandeur d'Alcafiit, à la tête des Chevaliers & d'autres Troupes, vangea leur afront, en investif-fant la même Plece, & la ferrait de

### SAVANS & ILLUSTRES.

Le tems de la mort & le heu de la

Con raporte de lui l'Historiète sui-vante. Des Machinisses, qui faisoient sparemment l'effai de quelque Machine de guerre, aiant une pierre à lan-cer de haut, crièrent aux Passans de prendre garde. Un Home, que fon chemin conduisoit par là, negligea cer avertissement, & sut blesse. Il sit assigner les Machinistes pour qu'ils eus-tent à parer les frais de la cure de sa plaie. Ils consulterent Pileo, qui, fachant d'eux qu'ils ne pouvoient pas prouver par témoins, qu'ils avoient averti les Paffans, leur dit ce qu'ils a-voient à faire; & les conduifit devant le Podestà. Celui-ci leur aiant demande, « pourquoi ils avoient jeté cète m pierre, sans avoir averti m? ils ne répondirent point. Le Podestà s'en éto. nant, & dema dant la cause de leur Silence; Pileo repondie: Ils font muets & fourds. Eh quoi, s'écria la Partie adverse! Ne les ai-je pas entendus erier aux Passans de prendre garde? Ils seront donc mis hors de Cour, reprit Pia leo; car quiconque avertit auparavant, n'est pas tenu du domage. La Cause fut décidée par là.

Albéric da Porta Ravegnana, qui fans doure étoit de Bologne, & devoit être Parent d'Hugue da Porta Revegnana, come je l'ai dit à l'Art. de Martin Gossia &c., se sit de la répuarion parmi les Professeurs de l'Ecole de Droit à Bologne.

Il for Disciple de Bulgare, dont il suivit les sentimens: mais dont il n'eut pas les vertus. On l'acufe d'avoir été de mauvailes mœurs, avare, debau-ché, gourmand. Son mérire fur d'avoir de l'esprit, & d'être très habile dans sa Prof slion.

Il enseignoit come Bulgare, son Maitre, qu'une Femme, encore Fille de Famille, venant à mourir, en laiffant des Bufans, & les B: fans mourant ensuite, le Mars devoit rendre la dot à fon Beaupère. Il se trouva dans le cas, de même que Bulgare: mais loin de rendre la dot, come Bulgare avoit fait, il répondit à son Beaupère, qui se servoit contre lui de ce qu'il avoit courume d'enseigner, a Qu'il avoit enfin n reconu son erreur, & qu'il avoit n changé de senciment n,

Come il aimoit le vin, il se trouvost volontiers à de grands repas, & ne manquoit pas de s'envrer. On raconprès, qu'il la força de se rendre. Le que des Espagnols, ses Disciples, lui de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

Les Pavésans sont ataqués; en retournantchés eux, par les Milanois; & l'action aboutit à des Prisoniers faits de part & d'autre. Le Marquis d'Este, avec une escorte très nombreuse, conduit par des chemins détournés & presque impratitables, Frédéric jusqu'à Coire, d'où ce Prince arive à Constance 3 heutes avant Otton. Après avoir visité, de ce côté du Rhin, les Princes ses Partisans, il s'abouche à Vaucouleurs avec Philippe Auguste, & fait une ligue avec ce Prince. De retour ensuite en Allemagne, il est couroné Roi de Germanie à Maience, au comencement de Décembre.

La disète & la cherté des grains font si grandes, cète année, dans la Pouille & dans la Sicile, greniers ordinaires de l'Italie, que la fureur de la faim porte des Mères à man-

ger leurs Enfans (1).

Les Milanois s'obstinent à favoriser le Parti d'Otton IV; le Marquis d'Este fait, le 25 d'Août, une ligue avec les Villes de Crémone, de Brescia, de Ferrare, de Vérone & de Pavie, & le Comte Boniface de San-Bonifazio. Ensuite, avec l'Armée & le Carroccio de Vérone, & des renforts de Brescia, de Reggio, de Crémone, de Pavie & de Mantoue, il s'aproche de Vicenze, après avoir pris Lunigo i mais Eccelin, avec les Troupes de Vicenze & de Trévise, l'oblige à se retirer en hâte. Ce Marquis & le Comte Boniface meurent dans le mois de Novembre.

La guerre s'êtoit alumée, l'année précèdente, entre les Villes de Bologne & de Pittoie; & beaucoup de Bolonois avoient êté pris dans

(1) C'est ce qui on aprend de la Chronique de Sicard, Evêque de Crémone.

ROIS, & autres SOUVERAINS en

piste, qui n'a mis dans l'Adresse que Diledo Filio Nobili Viro Azzoni Marchioni Estensi, oubliant par inatention d'ajouter, & Anconitano. Ces dificultés sont cause que Muratori n'a pu decider à quèle année cète Bulle apartient. Je la crois de 1198. Innocent dit au Marquis en començant: Ce qui rend la gloire de votre nom immortelle, d'est qu'en réfistant de toutes vos forces à ceux qui persécutent la Foi Catholi-que & l'Eglise, vous vous montrés zèlé Partisan de la Foi Orthodoxe & Fils de l'Eglise, pendant que, digne des plus grandes louanges, vous ne cesses pas de les défendre. C'est pourquoi nous jugeons qu'il n'est pas indigne que la Protec-tion Apostolique vous désende contre les ataques des Persécuteurs, vous que recomande en beaucoup de manières le dévoument des services rendus au Siège Apostolique pour réprimer les Méchans. Ces paroles se raportent d'autant plus aux persecutions qu'Azzon VI epronvoit de la part d'Otton IV, que le Pape va parier d'un Prince excomunié. C'est pour cela, dit-il tout de suite, que, concourant par un consentement volontaire (grato affenfu ) à vos justes demans des, nous recevons sous la procedion de S. Pierre & la notte, & nous fortifions du rempart (patrocinio) de cet écrit votre Persone qui persiste dans le dévou-ment à l'Eglise; & la désense de la Foi Catholique, & les Chateaux, Places, Jurisdictions, Terres, Possettions, tous les Biens, que vous possèdies eidevant (olim) autems que le Prince ...... fut mis, par le Siège Apostolique, dans les liens de l'Excomunication, & ceux que vous possèdés aujourd'hui raisonablement, ou qu'à l'avenir vous pourés aquérir par des moiens justes. Néantmoins, par l'Autorité des présentes, nous nances, Peines & Privileges; Dons (daras) & Concessions faires de vos Biens par le même Prince, ou autre pour lui, à quelques Comunautés, ou Persones que ce puisse être, & austi les Conventions, les Suretes, & les Sermens prétés, pour quelque cause que ce soit, audit Prince ou à quelqu'un pour lui, & toutes les autres choses, qu- l'on dit qu'il a généralement & spécialement ordonées contre Vous & vos Biens. Qu'il ne soit donc permis à aucun des Homes d'enfraindre ces Letres de notre Proteca rion & Revocation, ou de contrevenir, par une audace temeraire, &c. Tous

D'autres Chevaliers, comandes par Pedre d'Alcala, firent une course dans le Territoire de Xativa: mais ils furent batus par les Habitans de cète Ville, que Jaque, en 1241, se mit en devoir d'assièger en persone. Après des pourparlers inutiles, où le Gouverneur rapelloit une trève, que ce Prince trouvoit très comode de ne pas observer, ce Gouverneur, hors d'êtat de se défendre, ofrit de livrer le Chateau de Castellon, à condition de garder Xariva, come Fief relevant de la Courone d'Aragon; & son ofre fut acceptée. Aftana, Béo, Estida, Pelenes, Ahin, Aura & d'autres Places du Roiaume de Valence se soumirent, en 1242, au Roi Jaque, en se réservant le libre exercice de leur Religion. En 1244, Roderic Lizana, Gouverneur de Valence, chargé sans doute d'ordres secrets, va porter le fer & le feu dans le Territoire de Xativa. Mahomet, Alcaide de cète Ville, avec un gros Corps d' Troupes, l'ateint, come il se retiroit, charge d'un butin confidérable; le bat, & reprend tout ce butin. Jaque, informé de ce qui se patsoit, acourt avec ses Troupes; & fait sommer Mahomet de lui remetre sa Place. Cet Alcaide réclame en vain la trève violee par Roderic Lizana. Jâque comence le siège, dont il laitse la conduite à ses Généraux, êtant rapelé par d'autres Afaires en Aragon. Cère Ville, pourvue de Trou-pes nombreuses, & d'abondantes munitions, fait une longue & vigoureuse défense; & ne se rend, qu'à la moitie de Juin de l'année fuivante. Peu de tems après, 2 Maures du Fort de Viar vienent ofrir au Roi de le livrer, s'il veut envoier quelques Troupes : mais, un petit Détachement s'en étant aproché, les Habitans fondent desfus, & le maltraitent fort. Jaque indigné, court promtement investir cète Place, quoiqu'on fut à la fin de l'automne; & s'en voit maître dans les premiers jours de 1244. Dénia se rend ensuire dans le mois de Février; & Jâque, pour y atirer des Chretiens, acorde à cète Ville les mêmes Privilèges qu'il avoit acordés à Valence. L'Histoire, qui ne parle plus du Roi Zaën, ne dit pas coment Dénia vint au pouvoir du Roi d'Aragon, qui ne tarda pas à se voir maître de Gand a, d'Oliva, & d'autres Villes de ce canton. Les Mahomérans du Roiaume de Valence, afligés de la perte de leur liberté, prêtent l'oreille, en 1247, aux Conseils d'Alasdrach, Ho-me d'esprit & de courage; le choi-

## SAVANS & ILLUSTRES.

donant à dîner, se pourvurent de vin blanc très clair, qu'on lui servit en gusse d'eau, lorsqu'il en demanda; qu'ils l'engagèrent à boire amplement, & l'enivrèrent si bien, que non sculement ils tirèsent de lui quelques Interprétations de loix dificiles: mais qu'ils l'engagèrent même à leur servir de cauriou.

Sa Classe sur si fréquentée, qu'il sur obligé d'enseigner dans le Palais de la République; & qu'on le noma le Prince de tous les Dosteurs.

Il sit sur les Pandecles & le Code des Gloses, qui ne sont pas à mépriser, & dans lesquèles, il contredit le Plaifantin & Martin Gossa, son Maître, toutes les sois que l'ocasion s'en prèsente.

Jean Bossiano, qui mourue à Bolo-gne, en 1197, & fut enterre dans l'Eglise de Saint-Antoine avec une longue Epitaphe en Vers Latins rimés, laquèle contient des eloges outrés, & ponvant convenir à tout autre Dodleur, êtoit de Cremone, où su tems du Panziroli, lubfiftoit la Famille de'Bossiani, qui tenoit de lui son nom. Très habile dans les Aris Liberaux, ainfi que da s les diférentes parties de la Philosophie, & furrour dans la Dialectique, il prit les legons de Bulgare, dont il profita si bien, qu'il fut chargé de bone heure d'enseigner; regardé come un des plus illustres Professeurs de son tems; & nome la lampe du Droit; &, selon d'au-tre le Miroir du Monde. Beaucoup de ses Disciples furent très célèbres. De leur nombre sut Nicolas Furiosi, qui, pourvu par la nature d'une conception très vive & d'une memoire fingulière, écrivoit avec tant de vîtesse & d'exactitude tout ce que Bossiano disoit en Chaire, qu'il n'en perdoit pas un mot, en sorte qu'en écrivant il ne fur pas moins utile, que son Maitre ne l'étoit en parlant.

Bossiano fit une Somme du Digeste pour oposer à celle du Plaisantin: mais les objections, qu'il faisoit à ce savant Home, n'aiant paru que des chicanes, cet Ouvrage ne sut point estimé. L'Abregé des Novelles, qu'il sit ensuite, en les rangeant par or tre, réussit mieux; & devint d'un grand usage, après qu'il ent été resouché par Accurse.

Il imagina de réprésenter en forme d'Arbre la matière des Actions; & cete invention sut perfectionée par Roffred de Benevent.

Nicolas Furiosi, dont il vient d'être

18 37 600

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV. FREDERICII, Roides Romains.

un combat. Cète année, les Bolonois, aiant obtenu du secours d'Imola, de Reggio, de Faënze entrent dans le Territoire de Pistoie; &, campés sur le Mont de la Sambuca, tuent un grand nombre de leurs Ennemis; mais ils en prènent beaucoup plus, qu'ils emmènent dans leurs prisons; &, par ce moien, ils fecouvrent les Prisoniers, faits sur eux, l'année précèdente.

Les Populaires de Brescia prènent les armes; & chassent tous les Nobles, & même THOMAS de Turin, qu'Otton avoit fait Gouverneur de

leur Ville (1).

1213. Les Pavésans, s'êtant mis en campagne avec de grandes forces pour se vanger des Milanois; les Crémonois, avec quelque secours d'une des Factions de Brescia, êtoient en marche pour les joindre,

(1) La concorde, dit Muratori, p. 147, Ann. 1213, ne regna pas longtems en-tre la Noblesse & le Peuple de Brescia. Le jour de la fere de S. Faustin & S. Jovitte, les Populaires prirent les armes, & chassèrent de la Ville toute la Faction des Nobies; ce qui ne leur sufisant pas, ils en abatirent les Tours & les Maisons; cruauté que l'Historien Brescin Malvezzi déteste avec justice. Come ils forcerent pareillement à fortir de la Ville, Thomas de Turin, que l'Empercur Otton en avoit fait Gouverneur; e'est une preuve qu'ils avoient embrasse le parti du Roi Frédéric. Mais probablement ce fait apartient à l'année précedente (1212), puisque le même Historien écrit qu'au mois d'Octobre de la présente année (1213), par les soins d'Albert de Reggio, Evêque de Brescia, les Civolens si discordans de cete Ville firent la paix, Les 2 Partis eurent tant de confiance en la vertu de leur Evêque, que de concert ils le chargerent du Gouvernement politique de leur Ville.

Voici deux faits singuliers, dont Muratori parle sous l'année 1212, p. 144. On vit , cete année , diffil, en Italie une nouveauté. Sous la conduite d'un Enfant,

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

ces détails convienent en quelque sor te à la situation dans laquèle Azzon VI étoit, en 1212, vis-à-vis d'Octon IV. Je ne prétens pas le nier; &, si l'on ne s'en tenoit qu'à ces mêmes details, sans les trop examiner, on ne pouroit pas nier que la Bulle ne fut de 1212, & qu'elle ne dut être datée de l'An XV du Pontificat. Mais elle est datée de l'An I; & dificilement un Copiste peut-il prendre ces 2 Chifres Romains l'un pour l'autre. D'ailleurs ces déteils même, qu'on pouroit faire valoir pour la date de 1212, sont pousses trop loin. Tout ce qu'Otton fit alors contre Azzon VI se reduit aux 2 Diplômes raportes ci-dessus. S'il avoit fait d'autres After contre Aggon, il n'est pas qu'il n'en fut réchavé quelqu'un, ou que les Historiens du tems n'en eussent dit quelque chose. Toute la dificulté consite donc dans la lacune, qui nous laisse ignorer le nom du Prince, dont Innocent parloit. Je ne vois pas qu'il put y en avoir d'autre que celui de Philippe. Ce Prince est donc Philippe, Duc de Souabe & de Toscane, sous le règne de son frère l'Empereur Henri V. On a vu dans ce Volume qu'Innocent III prétendoit que son prédècesseur Cé-lestin III avoit excomunié ce Prince. Il se peur que, sur la fin du Pontificat de Célestin, qui mourut le 8 de Janvier 1198, Philippe, que l'on fait avoir, fans doute come Vicaire de l'Empereur, son frère, fait des actes d'antorité dans la Marche de Verone & dans la Lombardie, ou l'Empereur Henri V luimême, peu de tems avant sa mort, arivée pour le plus tard au comence-ment d'Octobre 1197, ait fait quel-que chose de préjudiciable au Marquis Azzon VI, quoiqu'il n'en refte aucune trace dans les Chartes que l'on conoit, ni dans les Historiens du tems. Ce sera pour ce quelque chose que nous ignorons, que le Marquis se sera fait doner par Innocent III cete Bulle de Protedion & de Révocation, laquèle est par consequent de l'An I du Pontificat de ce Pape. Ma conjecture est fondée sur ce que la lacune est si perire, qu'il ne paroit pas qu'il puisse manquer autre chose que le 10m de celui dont le Pape veut parler; & fur ce que le nom, qui manque, ne paroit pas avoir été acompagné d'autres qualincations, que de celle de Prince. Innocent III, trompé dans les espérances qu'il avoit conapellé Nicolas, environ 7 mille, tant | ques d'Otton IV, l'excomunie : mais

lissent pour Général; se soulèvent; s'emparent de Gallinera, de Serra, & de Pégo; & font ensuite le siège de Pefia-del-Aguila, qu'ils prenent après quelque resistance, & dont ils passent la Garnison au fil de l'épée. Jaque aprend ce soulevement à Catalanya; & se rend sur le champ à Valence, où ses Troupes avoient ordre de le suivre. Il garnit les principales Places de fortes Garnisons; &, pour n'avoir plus à craindre de pareils soulevemens, il se détermine, au mois de Décembre, de l'a-vis des Prélats & des Seigneurs qui l'acompagnoient, de chaffer du Roiaume de Valence tous les Mahométans; ce qu'il se propose d'exécuter, l'année suivante. En effet, le jour de l'Epiphanie 1248, on publia, dans toutes les Vil-les du Roiaume de Valence, un Edie, qu'on avoit traduit en Arabe; par le-quel il étoit enjoint à tous les Mahopace d'un Mois; & le Roi leur donoit sa parole rojale, qu'ils auroient, pendant ce tems, la liberté d'emporter tous leurs effets. Les Mahomérans l'aiant en vain follicité de les laisser vivre tranquiles dans leur Religion & dans leurs établissemens, en lui parant des Tributs beaucoup plus forts; ceux de Cas-zellon de la Plana, de Morvièrre, de Burigna, de Luchente, d'Almenaria, de Ségorve & de plusieurs autres Plares, se revoltèrent en même tems; & se joignirent avec Alasdrach, qui s'ê-toit fortissé dans Estida & dans Véo. Trois mille Homes environ, qui fu-rent envoiés contre ces 2 Places, furent batus par Alasdrach: & laifsèrent 15 ceus Morts sur la place. Le Vainqueur s'ala tout de suite pré-senter devant Pefiacadiel. D'autres Troupes plus nombreuses, venues au secours, lui sirent, non seulement lever le siège: mais même s'éloigner de ce canton, parcequ'il se trouvoit trop peu de forces pour faire tête aux Chretiens. Cependant le Roi lui-même réduifit plusieurs des Places rebelles nomées ci-dessus; & les Mahométans, cédant à la force, les évacuèrent; & se porter, les uns dans le Roiaume de Murcie, les autres dans le Rolaume de Grenade. Le Roi les fit tous efcorten jusqu'à Villena. Toures les Places évacuées, du nombre desquèles furent Onda, Cella, Talès, & Torrente, furent repeuplées de Chretiens. Le peu d'union, qui regnoit alors entre Jaque & l'Infant D. Alfonse, son fils aîne, ne per- d'en faire pendant la leçon du ma-

Tome V.

SAVANS & ILLUSTRES.

parlé, fit des Notes sur les diférens Livres du Droits& des Glofes für les Fiefs.

Bagarotte, François d'origine, & cru Disciple de Bossiano, professa le Droie Civil à Bologne avec éclat, & composa, dans le même tems, 3 petits Ou-vrages; le premier, Des Exceptions Dilatoires, qu'il dit avoir rendu public à la prière de Jean, Archidiacie de Paris; le second Des reproches des Temoins ; & le troisième Des Chicanes. Ce dernier parut sous le noin d'Uberto Buonaccorfi, qui lui dona pour titre, Des Préludes des Caufes. Il suit de la qu'un des deux a vole l'autre. On atribue encore à Bagarotte un Ouvrage, qui començoit par ces mots : Ab Accesatore, qui nusquam apparet.

Il eur d'ailleurs au Barreau de grandes & fréquentes contestations avec Jaque Balduini; dont il sera parlé plus bas.

Azon, Bolonois, dont la Famille est inconue, fut le plus illustre des Disci-ples de Jean Bossiano; & ses legons formèrent de très habiles & très célèbres Professeurs, tels qu'Accurse, Ja-que Balduini, Odofred, Jean d'André;

& plufieurs autres.

Il étoit peu verse dans la Philosophie & les Arts Libéraux, semblable en ce point au plus grand nombre des Jurisconsultes de son tems: mais persone ne l'égaloit pour la conoiffance du Drois Civil. Il étoit moins au fait du Droit Canonique; ce qui parut dans une contestation qu'ileut au Barreau avec Boatino, ou Rovettino de Mantoue, savant Canoniste. Come Azon n'avoit point de Loi, qui prouvat ce qu'il prétendoit; un de fes Amis, Professeur en Droit Canonique, lui fournit un Canon qui comence par Relatum. Bovettino dettufft fur le champ l'avantage, qu'Azon en pouvoic tirer, en oposant un autre Canon, començant par Gratum. Azon rougit : mais sans se déconcerter; &, se tournant vers ses Amis; il leur dit en Laein barbare : mais d'un air badin : Gra4 tum & Relatum fecit me vituperatum.

Lorsqu'il étudioit le Droit dans sa patrie, il demeuroit avec un autre Etudiant, jeune-home d'un excellent efprit, avec lequel il avoit coûtume de s'exercer. Longtems après, ce Condifciple passa par Bologne, alant à la Cour du Pape. Il entra dans la Classe d'Azon, en habit étranger, & demanda, la permission de faire quelques questions, car alors il n'étoit pas permis

Mm

de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

lorsque le 2 de Juin, jour de la Pentecôte, ils se trouvent en présence, près de Castiglione, de l'Armée Milanoise, renforcée de Cavalerie & d'Infanterie de Lodi, de Plaisance, & de Come, & de quelque Cavalerie de l'autre Faction de Brescia. L'on en vient aux mains, & le combat est long: mais, les Crémonois aiant eu l'avantage & s'êtant retires avec 4 mille Prisoniers & le Carroccio des Milanois, cète victoire leur fait infiniment d'honeur. Les Troupes des Marquis Guillaume & Conrad Malaspina, d'Alexandrie, de Tortone, d'Aiqui, de Verceil & d'Albe, entrant ensuite dans le Pavésan, avec 7 cens Cavaliers Milanois, prènent Sala dans le Territoire de Pavie. Les Pavésans, survienent, & mètent en déroute ces Confédérés, dont ils prènent deux mille (1).

Homes & Jeunes-Gargons, que Femmes & Jeunes-Filles ariverent à Gene, pour aler à la Terre-Sainte. Mais, come ils y trouvèrent un grand fossé qu'il faloit passer, leur société se rompit. Les uns resterent à Gene; les autres alèrent en d'autres pais. Alberic, Moine de Trois-Fontaines, & Albert de Stade, parlant de 30 mille Enfans, qui se rendirent à Marseille avec le même projet ridicule, difent que des Bandirs en tuetent une partie, en noièrent une autre dans la Mer, & vendirent le reste aux Sarafins.

Ce dernier fait n'est sans doute qu'un mauvais conte populaire qui se répandit en Allemagne, aucuel l'autorité des # Historiens, qui le raportent, ne sufit pas pour faire ajouter foi. Le premier fair est sunsamment atesté par le 4e. Livre des Annales de Gene de Caffaro.

(1) La bataille, dit Muratori, p. 145. Ann. 1213, que les Milanois, parti-fans d'Otton, avoient livrie, l'année précèdence, aux Pavefans, qui retournoient chés eux, après avoir acompagné jusqu'au Lambro le Roi Frederic, a-

EVENEMENS sous le règne ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> il ne le déclara pas déchu de l'Empire & de ses Roiaumes, & n'en délia pas les Sujets de leur serment de fidélite, conduite conforme à sa politique. Il ne pouffoit point à bout ses Adversaires, voulant toujours, que leur reconciliation avec lui ne foufrit pas de grandes dificultes. Il ne cessa point de regarder Otton come Empereur, quoique, par ses intrigues, il eut fait elire Frédéric II, Roi de Germanie & des Romains. Il ne confirma même cète élection, qu'après que les Afaires d'Otton furent entièrement ruinées; &, tant qu'Otton vêcut, il ne voulut point doner la Cou-rone Impériale à Frédérie. Il n'est donc pas vraisemblable que si, dans la Bulle dont est question, il s'agissoit d'Otton IV, Innocent n'eut joint à son nom que le titre de Prince. Si l'on demande pourquoi ce Pape n'auroit doné que cète seule qualification à Philippe ? Je répondrai qu'à titre de Due de Souabe, Philippe n'étoit rien en Italie; & qu'il ne pouvoit y figurer, indépendamment des Comissions dont l'Empereur, son frère, le pouvoit charger, qu'en qualité de Due de Toscane: mais les Pa-pes, en conséquence de la Donation de la Comtesse Mathilde, formant des prétentions sur la Toscane, la Cour de Rome n'avoit garde d'en reconoître pour Due, quelqu'un qui ne l'éroit que par la seule nomination de l'Empereur. Innocent III, donant sa Butle pour l'Italie, n'avoir donc point à doner à Philippe d'autre qualité que celle qu'il tenoit de sa naissance.

Agon VI mourut en Novembre 1212, un mois après avoir fait la Ligue, dont j'ai parle plus haut. Voici son Testament, que Muratori raporte, p. 403. L'An du Seigneur mille deux cens douze, Indiction XV, le Jour de Dimanche, Treizième sortant le mois de Novembre (c'est à dire le 18), à Vérone, dans la Maison du Seigneur Rodolse de Lendenara. Et là, le Seigneur Azzon, Marquis d'Este, faisant Testament, & déclarant sa dernière volonté, a dit ainst. Il a légué à fa Fille Dame Beatrix einq mille Livres de Deniers de Vérone, dans lesquèles il a institué sadite Fille son Héricière. Item, il a légué à sa Fille Constance deux cens Onces d'or, dans lefquèles il l'a inflituée son Héritière. Et, dans ses autres Biens, il a institué ses Héritiers Aldrevandino & Azzolino Novello, ses fils. Et il a voulu & ordoné . voit été désavantageuse à ces derniers. que cest valut par Droit de Teltament;

mir pas à ce Roi d'emploser ses armes contre Alasdrasch, qui se maintint dans le Roiaume de Valence jusqu'en 1252, que Jâque assembla ses Troupes pour le Toûmètre avec ce qui restoit de Villes rébelles: mais Alasdrasch, qui ne pouvoir pas réfifter à des forces si considérables, obtint, par la médiation d'Alfonse X, Roi de Léon & de Castille, un an pour aranger ses Afaires & celles de ses Partisans, après lequel il promit de livrer toutes les Places & de se retirer; ce qu'il fit effectivement en 1253. Le Roi de Castille, gendre du Roi d'Aragon, voulant, en 126; , réprimer les Mahometans, ses Sujets, ses Vassaux; ou ses Tributaires, qui tous s'étoient révoltés, écrivit de coucert avec la Reine, sa femme, au Roi, son beaupère, une Lètre, pour l'engager à faire diversion du côté du Roïaume de Murcie, en lui réprésentant combien la réduction des Mahométans rébelles Étoit nécessaire pour que Jaque put conserver le Roïaume de Valence. Jaque consentit à ce qu'Alfonse demandoit; & promit d'agir quand il feroit tems. Sur la nouvelle qu'on eut, en 1264, qu'Aben-Juceph, Roi de Fez & de Maroe, se disposoit à venir au secours des Mahométans d'Espagne, le Roi d'Aragon comença de se pré-parer à faire la guerre au Roi de Murcie; &, pour subvenir aux frais, il mit sur tous ses Etats, à titre de Subside; un nouvel Impôt; qui soufrit d'abord d'affés grandes dificultés en Aragon de la part de quelques Seigneurs: mais qui pourtant fut levé sans oposition; après que les Evéques de Saragosse & d'Huesca; auxquels on étoit convenu de s'en raporter, eurent décidé que le Roi ne demandoit rien, que les circonstances ne rendissent juste. Ensin en 1265, aiant envoie l'Infant D. Pèdre, alors son fils aîné, dans le Roitaume de Murcie avec un Détachement qu'il le pour oit, les vivres aux Mahométans, il comença la Campagne par achever, avec son Armee, de chasser ce qu'il restoit encore de Mahométans dans la Valence; & mit des Chretiens en leur place dans tous les lieux qu'il leur fit abandoner. Il entra tout de suite dans le Rosaume de Mureie, où l'In-fant D. Emmanuel, frere du Roi de Castille, le joignit avec quelques Troupes. Il se présenta d'abord devant Vil-lena, dont les Habitans se soumirent

## SAVANS & ILLUSTRES.

tin. Aiant obtenu la permission de parler, il réfuta si savamment toute l'explication; qu'Azon venoit de faire; qu'il lui parut supérieur. Azon; dêcendu de Chaire; reconut son ancien Condisciple; l'embrassa; lui dona toutes les louanges qu'il méritoit; l'emmena dîner; & depuis en loua souvent en public la science & la subriliré d'espris-

public la science & la subtilité d'esprit. On dit que la célèbrité de son nom amena jusqu'à 10 mille Etudians à Bologne; & que, come il arive souvent dans une grande multitude, les Lombards & les Toscans, aiant pris querèle un jour, en vinrent aux mains; qu'il y en eur plusieurs de tués & de blessés de part & d'autre; & que toute la Ville & les Etrangers en furent en alarmes. Les Professeurs avoient alors toute Jurisdiction sur les Ecoliers, dont la punition, pour les crimes même les plus graves, leur êtoit renvoiée: mais, a-coutumés d'user de trop d'indulgence dans la correction des fautes des Jeunesi Gens, ils ne purent pas alors en calmer la fureur. Il fut donc statué, par une sage délibération, " Que les Déilits seroient punis par le Jugement n plus severe du Podestà: mais que n clans les Afaires Civiles , les Profef-3) seurs conserveroient leur anciène Ju-3) risdiction 3). La publication de ce Statut aiant éfraté les Etudians; le tumulte s'apaifa. Bientot après, les Professeurs obtinrent le renouvelement de leur Privilège, & recomencerent & conoître des Caufes Crimineles : mais leur lenteur à punir les Coupables laiffa croître l'infolence des Etudians au point; qu'ils perdirent enfin toute es-pèce de Jurisdiction:

L'Empereur Henri V, père de Frédérie II, mit Azon au nombre de ses Conseillers, & le consulta souvent sur des
matières de Droit. Azon, incapable de
staterie, lui dit toujouts très librement
ce qu'il pensoit.

A l'exemple du Plaisantin, il sit un Abregé méthodique de tout le Droit; auqu'il le pourbit, les vivres aux Mahométans, il comença la Campagne par achever, avec son Armée; de chasser ce qu'il restoit encore de Mahométans dans la Valence; & mit des Chretiens en leur place dans tous les lieux qu'il leur sit abandoner. Il entra tout de suite dans le Roïaume de Mureie, où l'Infant D. Emmanuel, frere du Roi de Cassille, le joignit avec quelques Troupes. Il se présenta d'abord devant Villena, dont les Habitans se soumient les Etudians crurent ne pouvoir pas s'en passer au Barreau. De là vint qu'à Vérone, il sut ordoné; cu que qui que ce sut ne seroit admis possible, le joignit avec quelques Troupes. Il se présenta d'abord devant Villena, dont les Habitans se soumient sur l'assurance, qu'il leur dona d'un l'assurance, qu'il leur exemple sut le la soume d'Azon parati

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

Aldrovandin, Marquis d'Este & d'Ancone, successeur de son père le Marquis Azzon VI, continue d'être, avec Richard, Comte de San-Bonifazio, le maître de Vérone, dont il est crèé Podestà, cète année. Mais il a bien des Afaires à Ferrare avec Salinguerra. Les Modénois, que leur Podestà Baudouin Visdomino de Parme avoit ame-

Pour avoir leur revanche, ils entrèrent, des forces. Les Cremonois, avec 300 Cavaliers Brescians, & leur Carroccio, se mirent en marche pour aler joindre des Pavésans. Ils étoient arivés à Casrello-Leone, ou Castiglione, lorsque, le 2 de Juin, jour de la Pentecôte, ils furent tout-à coup ataqués par l'Ar-mée des Milanois, considérable, non seulement par leurs propres Troupes: mais encore par la Cavalerie & les Archers de Plaisance, par l'Infanterie & la Cavalerie de Lodi & de Come, & par 300 autres Cavaliers Brescians de la Faction contraire. Le combat fut vif, opiniatre, long; &, dans le comencement, les Crémonois eurent du dessous. Mais, aiant fait de nouveaux éforts, ils mirent en déroute les Milanois, en firent prisoniers quelques millers, & prirent leur Catroccio. C'étoit la marque d'une pleine victoire ; & pour qui le perdoit , un grand deshoneur. Le Moine de Padoue dit que cète illustre vicsoire répandie la réputation des Crémonois dans tout l'Occident. Les gens pieux d'alors publièrent qu'elle étoit le fruit d'une assissance miraculeuse de Dieu, parceque les Milanois tenoient constamment le parti d'un Empereur excomunié: mais on peut fort bien être pieux, & ne pas croire des Miracles de cète espèce. Alberic, Moine de Trois-Fontaines, dit encore que les Milanois, aiant repris vigueur, marcherent, cete année, contre les Pavefans, dont ils affiegerent un Château : mais que, l'Armée de Pavie étant survenue, les Milanois brûlerent leurs tentes & prirent la fuite. Ils furent poursuivis par les Pavésans, qui leur prent quantité de Prisoniers, & pillèrent leur Camp. Ainfi, les Milanois furent, cète année, mis 2 fois en déroute. Le même Albéric ajoute que de Lendenara,

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

& s'il ne vaut pas pour Testament, qu'il vaille par Droit de Codicille, & de sa dernière volonté, & de toute au-tre manière qu'il peut valoir. A ce su-rent présens, Témoins spécialement priés par le Testateur, le Seigneur Tisone de Campo-San Pièro, le Seigneur Ja-que de Sant'Andréa, Wilelme de Leudenara, Denis, Juge, le Seigneur Gandolfino de Castronuovo, le Seigneur Balanto, son neveu, le Seigneur Aime-ric de Bologne, le Seigneur Fino de

Verone, Jaque, Notaire, & autres.

Je Adesto, Notaire du Sacré Palais, al été présent, & ai écrit ceci par l'or-dre & à la prière dudit Testateur.

Le même jour, Amon, qui, dans ce Testament, n'avoit point fait mention de sa Femme, tit ce Codicile, raporté por Muratori, p. 404. L'Andu Seigneur MCCXII, Indict. XV, Jour de Diman-che, treizième sortant le mois de Novembre. Come un chacun a la libre volonté & le libre pouvoir de léguer, & laisser ses Effets & Biens, & d'en disposer, come il lui plast, en les dispensant lé-gitimement; e'est pour cela qu'au nom de Dieu, Je Azzon, Marquis d'Este, insirme de corps: mais sain d'esprit & de sens se Dieu dispose de moi par cèse de fens, fi Dien dispose de moi par cère insirmité, laisse à ma Femme Dame Ailise, de laquèle je confesse avoir en en dot d'abord deux mille Marcs d'argent, & ensuite mille Marcs d'argent d'une autre part, outre ce qu'elle a pait du fien, savoir MMM livres de Deniers de Verone, pour l'achat de Cologna, je lui laiffe Cologna tout entier, quant à ce qui m'apartient, & la quatrième partie & la moitié de la Court de Soéfino. Et que ma dite Femme ait cela, jusqu'à ce que mes Fils lui aient entiè-rement païèles ci-devant dies trois mille Marcs d'argent, & MMM livres de Deniers de Vérone: Et je veux que mes Masnades (Familles de Seris) de Soléfino , Males & Femèles , fervent ma cidevant dite Femme, sant qu'elle vivra. Je laisse à ma Fille Constance deux cens onces d'or. Et je veux que si ce mien Testament ne vaut point par Droit de Testament, il vaille par Droit de Codicille, ou de toute autre dernière volonté. Et je prie , & ordone , & veux que mes ci-devant dies Fils honorent ma cidevant dite Femme, qu'ils la gardent a-vec tout respect, & qu'ils agissent 1 de même).

Ceci fut fait solemnelement à Vérone dans la Maijon du Seigneur Rodolts

suivi par ceux d'Elda, d'Elche, d'Orihuela, d'Alicante, & des autres Places de ce canton. Ensuite, pendant qu'il faisoit reposer ses Troupes auprès d'Orihuéla, qu'il avoit choisie pour son Quartier, les Partis, envoiés devant, lui donèrent avis, dit Ferreras, T. IV de la Traduction, p. 250, qu'un Corps de Mahométans, composé de 800 Mai-tres & de 2 mille Fantassins, escortoit un grand Convoi de plus de 2 mille Bétes de charge, sur lesquèles il y avoit toutes sortes de provisions. D. Jayme (Jaque) résolut de couper le Convoi, & de l'enlever. C'est pourquoi il partit auffitot d'Orihuela, avec son Armée, acompagné de ses Fils, de l'Infant D. Emmanuel, des Grands-Maseres des Ordres Militaires du Temple, de Saint-Jaque, & de Saint-Jean. Arivé à Busnera, où il étoit entre la Ville de Murcie & le Convoi, il mit son Armée en ordre de bataille, de manière qu'on n'eût rien à craindre de la part de la Ville qu'on laisseroit derrière, tandis qu'on feroit face à l'escorte. Il plaça à l'Avantgarde les Infans D. Pèdre & D. Jayme, ses fils, avec plusieurs Seigneurs Arago-nois; au Centre, il posta le Grand-Mairre de Saint-Jaque; & retint pour lui l'Arridregarde. En cet état, on s'avança à PEnnemi. Les Mahométans aprirent l'aproche du Roi D. Jayme, & se retirerent au plustôt à Alhama, Château très fort & bien muni de provisions de guerre & de bouche. Des que la Roi d'Aragon en fut informé, il tint confeil de guerre pour délibérer, s'il étoit à propos d'afstéger cète Place. L'avis, qui parut le plus sensé, sut celui de ne point sormer cete entreprise; de sorte que le Roi retourna, avec son Armée, passer les fêtes de Noel à Orihuéla; bien résolu d'aler, immédiatement après, assiéger Murcie. En esset, dès que les sétes surent pas-sees, il se remit en marche, prit quel ques Châteaux, & comença le fiege de cète Ville. Elle ne tint pas fort longtems. Les Assiégés, sur l'ofre que Jâque leur fit d'obtenir leur pardon du Roi de Castille, à l'obéissance duquel ils s'étoient soustraits, chasserent l'Alcaide du Roi de Grenade, & se rendirent. Jaque, y entra le 12 de Fevrier 1 166; & fit purifier la grande Mosquée, qui fut consacrée à la Vierge, & quelques autres; & jusqu'à ce que le Roi de Castille envoiat des Troupes dans cète Ville, il y laissa 10 mille Homes fous les ordres d'Alfonse-Garcie de Villa-Mayor. Son deffein étoit d'aler tout de suite faire le siège d'Almérie: mais

### SAVANS & ILLUSTRES.

les Jurisconsultes, s'il n'aportoit pas avec lui cet Ouvrage, & s'il ne juroit pas qu'il l'avoit en propre. Cet Ouvrage étoit en effet très supérieur à ceux du même genre, que l'on avoir eus jusqu'alors. Il fit aussi, come Pileo, un Livre de Brocards, qui fur d'un assés médiocre usage. Les Gloses, qu'il avoit composées sur le Digeste & sur le code, sous le titre d'Apparat, surent re-cueillies par Alexandre de Saint-Gille, son Disciple. On les a depuis imprimées : mais on en a laisse perdre d'autres, qu'il avoit faites sur le Digeste.

Vers la fin de sa vie, pourvu d'un Canonicat de Bologne, il sut ordoné Prêtre, & l'on die qu'alors il fie des

leçons de Droit Canonique.

On lui reproche d'avoir montré, contre ses Ennemis, une colère, que la bienseance condamne. Il a même, dans quelqu'un de ses Ouvrages, acusé Jâque Balduini d'avoir menti.

Son unique plaisir étant d'enseigner; il disoit, a Que, les jours qu'il monn toit en Chaire, il se portoit toujours » bien; & qu'il n'étoit jamais inco-" modé, que lorsqu'il ne faisoit point n de legons n. Ce fut en effer, pen-dant les Vacances de l'été qu'il mou-rut, en 1200. L'Université de Bologne, pour témoigner le regret, qu'elle avoit de l'avoir perdu, ne rouvrit, contre la coûtume, ses Ecoles qu'après la Touffaints. Il fut enterre près le la Tour de San-Servazio, du cote de la rue; & son Tombeau, dégrade par le tems, fut rétabli plus de 200 ans après sa mort; & l'on y mit cète Inscription. Azoni Jurisconsultorum su-mini An. gratiæ M. CC, hie sumulais in sepulchro vetustate coliapso ac inter Rud. vix agnito Jo. Franciscus Aldrovandus Dictator, & Consules Bon. P-impensa Concivi suo B. M. posuerunt, An. Salutis M. CCCCXVI. V. id. Ocob. (L'An du Salut MCCCCXVI, le V des Ides (le 11) d'Odobre, Jean François Aldrovandi, Podestà, & les Contuls de Bologne ont, aux dépens du Public, élevé ce monument à leur Concisoien de bone mémoire Azon, la lumière des Jurisconfultes, inhumé ici, l'An de grace MCC, dans un Tombeau, que le tems avoit détruit, & que l'on reconut à peine parmi les démolitions). Il y avoit encore quelques ligne qu'ona depuis éfácées exprès.

La grande érudition d'Azon le fit furnomer La Fontaine des Loix, & La

Trompète de la Vérité.

Homebon, son Disciple, le remplaça M m iij

EVENEMENS sous le règne | de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

nés à son secours, êtant tombés, en s'en retournant, dans une embuscade, où le Neveu de Salinguerra les atendoit, ont environ 400 de leurs Soldats faits prisoniers; & laissent leur Podestà mort sur la place. Ils bâtissent, cète même année, le Château de Finalé pour Ferrarois. Aldrovandin cependant tenr.

les Moines noirs du Monastère de Saint-Augustin de Pavie aiant tué leur Abbé, de Legat done ce Monastère aux Chanoines Reguliers de Mortara, lesquels en sont encore en possession. Par ce qui vient d'etre raporte, l'on peut conclure que Galvano fiamma, dans son Bouquet de Fleurs, Ch. 246, a voulu pallier les pertes des Milanois, en disant qu'après avoir pris un grand nombre d'Homes, de Chevaux, de Voitures, & de Tentes des Crèmonois, ils voulurent mètre en sureté sout ce butin, & chargerent un petit nombre de Plaisantins de la garde de leur Carroccio (ee qui n'est pas vraisemblable), & que les Cremo-nois le leur enleverent. Il dit aussi que les Milanois étant entrés en armes, le 12 de Juin, dans la Lomelline, détruifirent Mortara, Gambalo, & Lomello, dévastèrent toute sète contrée, & de plus prirent le Château de Voghera : mais il ne parle point de leur défaite par les Pa-vésans. Sigonius, Liv. XVI du Roi. d'Ital. ajoute à ces faits d'autres particularités, sans que je sache dans quele fource il les a puifées. Mais je fais bien qu'il s'est servi du Fiamma, pour ren-dre comte de cete Campagne. On lit, dans le Continuateur de Cassaro, Liv. IV, que 4 mile Milanois, sant Cavaliers que Fantailins, resterent prisoniers entre les mains des Cremonois; & que les Peuples d'Alexandrie, de Tortone, de Verceil, d'Aiqui, & d'Albe, avec les Marquis Guillaume & Conrad Malaspina, & 700 Caveliers Milanois, enprèrent en armes dans le Pavesan, & prifent Sala: mais que les Pavesans, étant fortis en Campagne, mirent en déroute les Confedères, en faisant 2 mille Prisoniers. Il parost qu'on peut, sans craindre de se tromper, s'en raporter à ces Auteurs, c'est à dire Albéric de Trois-

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Les Temoins spécialement priés & apelles à ce par le dit Testateur furent, favoir le Seigneur Tisone de Campo-San-Pièro, le Seigneur Wilelme de Lende-nara, le Seigneur Denis, Juge, le Seigneur Gandolfe de Castronuovo, Balanto, son neveu, le Seigneur Jaque de Sant'Andréa, le Seigneur Aimeric, de Bologne, Fino Masario, Jaque, Notaire.

Je Adesto, Notaire du Sacré Palais, née, le Château de Finale pour si été présent, & ai écrit ceci par l'or-couvrir leurs frontières contre les dre & à la prière du susécrit Testa-

Azzon VI laiffa donc 2 Fils & 2 Filles. En 1212, Aldrovandin, fils aîne, se trouvoit en age de gouverner les Peuples & de comander les Armées. Il n'évoit donc pas fils d'Alife, Princome on l'a vu ci-devant, en 1204. Il l'étoit d'une première Femme, fille de Thomas, Comte de Savoie, come on l'aprend de l'Epitaphe de Béatrix, dont elle fut la mère. Cete Princesse est no-mée Léonor par des Modernes, peutêtre sans fondement-Guichenon, dans son Histoire généalogique de la Maison de Savoie, parle d'elle, bien que ce ne soit pas, dit Muratori, p. 405, sans co-mètre quelques sautes contre l'Histoire & contre la Chronologie. Il se peut bien même que cet Ecrivain, qui condamne si librement tous les Ecrivains de Piémont, & ceux des autres pais, se trompe quand il fait cète Femme du Marquis Azzon VI, sille de Thomas, Comte de Savoie, & de Marquerite de Faucigny, sa seconde semme. Il est bien plus probable, à mon avis, qu'elle étoit née de Beatrix de Genève, première femme du même Comte Thomas. Ce qui me le fait eroire, e'est que l'age se raporte mieux à eète opinion. Marguerite de Faucigny vécut jusqu'en 1233; & la Femme d'Az-zon VI, que l'on dit sa fille, mourut en 1204. D'ailleurs le nom de Béatrix, donée à la fille qui naquit d'elle & du Marquis Azzon, fait assés voir que c'étoit celui de son Aieule maternele, que l'on fit revivre en elle, suivant la coûtume d'alors. Ainfi, l'on renouvella dans Constance, fruit du second mariage d'Azzon, le nom de Constance d'Antioche, mère d'Alise, seconde semme de ce Marquis. Je ne sais rien de plus tou-chant cète Constance, sille d'Azzon & d'Alise: mais il y auroit beaucoup à dire de Béatrix, sille ainée de ce Mar-Fontaines & le Continuateur de Caffaro. | quis, puisque ses insignes vertus & son

ses Généraux n'en furent pas d'avis; ce qui le fin retourner à Valence, en laissant des Troupes sur la frontière pour affurer sa conquête. Le Roi de Castille ne tarda pas à venir prendre possession de Murcie. Alboaques, dont les intrigues avoient fait révolter ce Roiaume, vint implorer la clémence d'Alfonse, & lui remit les Chateaux qu'il tenoit encore, & dont ce Roi fit augmenter les fortifications. Les Mahométans eurent ordre ensuite de sortir de ce Roiaume, dont Alfonse dona le Gouvernement à l'Infant D. Emmanuel son frère; & les Terres en furent toutes distribuées entre les Araganois, les Catalans, & les Valenciens qui se rrouvoient dans la Ville, & qui souhairerent d'y rester, & quelques Castillans qu'il avoit amenés. En 1268, à la pertuation du Cardinal Ottobuono, Légat du Pape, le Roi d'Aragon & le Roi de Portugal prirent la Croix, & promirent d'aler au secours de la Terre-Sainte. Le Roi de Castille fut affes sage pour ne pas doner dans le piège. L'année suivante, Jâque I eut une enrrevue avec ce Prince, qui fit son possible pour le détourner du dessein d'exécuter une prometle, que son age, sa santé peu ferme, & 2 de ses Fils, qui, peu d'acord entre eux, pouvoient causer des troubles dans ses Btats, auroient du l'empêcher de faire: mais tout fut inutile; & le Roi de Castille lui fir présent de 5 mille Maravédis d'or, & Jui dona 100 Homes d'armes pour fervir sous ses ordres dans le Levant-Le 4 de Septembre, Jaque mit à la voile avec 30 Vaisseaux & d'autres ba-timens. A l'aproche des Côtes de Sicile, il s'éleva tout-à-coup une furieuse tempéte. Toute la flote courut risque de perir. Le vaisseau, qui portoit le Roi, fut heureusement jeté dans le Port d'Aiguesmortes, d'où ce Prince rega-gna ses Etats, bien guéri de l'envie de paffer au Levant. En 1275, les Mahométans ajant remporté quelques avantages sur les Castillans, il envoia l'Infant D. Pedre, fon fils, avec un Corps d'Infanterie de 5 mille Homes & mille Chevaux, faire le dégat dans le Territoire d'Almérie. L'année suivante, Alasdrach, dont il est parlé plus haut, engagea Mahomet Alhamir, Roi de Grenade, à se vanger, en fai-sant révolver les Mahométans restés en affés grand nombre dans le Roïaume de Murcie. Ceux de Montese donerent le fignal. Les autres les imirèrent; &

SAVANS & ILLUSTRES.

dans sa Chaire; & sur le Maître du Canoniste très célébre Henri, Cardinal-Evêque d'Ostie, que l'on cite comunément sous le nom d'Hostiensis.

Lothaire, nomé par Ughelli, dans l'Ital. Sac., Lotharius Rosarius, étoit de Crémone.

Il enseigna le Droit à Bologne, & fut l'Emule d'Azon. Il publia quelques Gloses: mais d'ailleurs on ne croit pas qu'il ait beaucoup écrit sur le Droit; & l'on cite bien turement ses opinions.

C'étoit un Home très passioné pour les Femmes; d'un caractère violent; & se servant plus des armes, que des Livres & de la plume; ensorte que l'E-pée, plustôt que la Science, sut son mérite; & ce mérite lui sit saire une grande fortune dans l'Etat Ecclésiastique.

On dit qu'il pourchassoit, avec trop peu de ménagement, les semmes mariées; &, qu'aiant été chois pour Arbitre avec Azon, dans un Procès qu'une très belle semme avoir, il voulut aler lui-même, contre l'usage, faire à cête Dame la citation ordinaire, asin de la voir plus à son aise. Il eur, à ce sujet, une grande dispute avec Azon, qui s'oposa fortement à ce qu'il sit une démarche indigne de sa profession de Jurisconsulte, & de sa qualité d'Arbitre.

L'Ecole ne le garda pas longtems. Il fut fait Evêque de Verceil vers 1205, à la place d'Albert, Home de mérite, que l'on avoit élu Patriarehe de Jérufalem. On a des Lètres d'Innocent III à l'Evêque de Verceil. C'est à Lothaire, qu'elles sont adressées. Ce Pape étoit peu content de lui, parcequ'il avoit enfeigné, se Que les Ecclésiastiques pouvoient renoncer au Droit de n'avoir que les Tribunaux Ecclésiastiques pour juges n. Cela n'empêcha pas que ce Pontise ne le chargeat, avec Pierre, Evêque d'Ivrée, qui sut ensuite Patriarche d'Antioche, & Tilet, Abbé dans l'Ordre de Citeaux, lequel devint Evêque de Novare, de visiter l'Evêché d'Albenga.

Par la faveur de l'Empereur Otton IV, il fut, en 1209, transféré de l'Evéché de Verezil à l'Archevéché de Pise. Au mois d'Octobre de la même année, Innocent III, qui començoit à se brouiller avec cet Empereur, envoia le nouvel Archevêque le faire ressouvenir des promesses & des sermens qu'il avoit faits, avant de recevoir la Courone Impérielle.

le signal. Les autres les imitèrent; & Lothaire, dans son Archevéché, sourtous ensemble, rensorcés de quelques nit encore à ce Pape matière à des

Mmix

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FRÊDERIC II. Roi des Romains.

fait la paix avec Salinguerra: mais il ne se tire pas si bien d'afaire avec les Padouans, qui voïoient de mauvais œil que la Terre d'Este, enclavée dans leur Territoire, ne dépendoit point d'eux. Sous prétexte que le Marquis n'avoit pas rendu justice à quelques-uns de leurs Citoiens, ils vont avec Eccelin le Moine & son fils Ecculin de Romano, faire le siège du Château d'Este; ce qui force Aldrovandin à faire un acomodement, qui l'oblige à se faire recevoir Citoien de Padoue. La violence, qu'on lui fait en cète ocasion, est condamnée sur le champ par le Pape Innocent III, & fut condamnée, quelques années après, par l'Empereur Frédéric II.

La Comune & le Podestà de Padoue, lequel êtoit Martin Zeno, Vénitien, obtienent de la Comune de Vérone, qu'elle rapelle la Faction Ghibelline des Monticoli, qui, depuis plus de 6 ans, habitoient à Céréta sous le gouvernement d'un Podestà, qu'ils s'êtoient doné.

Les Bolonois se liguent avec les Reggians contre les Modénois.

ALBERT de Reggio, Evêque de Brescia, vient à bout de mêtre la paix entre les Populaires & les Nobles de cète Ville, dont les deux Factions, d'un comun acord, lui confient le Gouvernement.

1214. OTTON IV, & ses Aliés, avec une Armée de plus de 150 mille Homes, perdent la célèbre bataille de Bovines contre notre Roi PHILIPPE Auguste, qui ne comtoit que 150 mille Homes dans la siène. Ce terrible échec achève de ruiner les Afaires d'Otton en Allemagne. Honteux, accablé de ehagrin, il se retire au Château de Hartzbourg

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

extraordinaire piété lui firent doner dans la suite le titre de Bienheureuse; & même celui de Sainte par quelques-uns, On trouvera son Article dans la Colone des Sayans & Illustres. Le Moine de Padoue, Liv. I, anoncant la mort du Marquis Azzon VI & de Boniface, Comte de San-Ronifazio, dit : L'An du Seigneur MCCXII, ainsi qu'il plut à celui qui prive les Princes de la vie, Azzon, Marquis d'Este, & le Comte de San-Bonifazio furent, à Vérone au mois de Novembre, soustraits, en peu de jours, à cète lumière. Ainsi, l'on a pu dire d'eux avec raison: Come ces glorieux Princes de la Terre s'aimèrent tendrement pendant leur vie, de même ils ne furent point séparés à leur mort. Le Matquis d'Este laissa deux Fils, Aldrovandin, deja dans l'adolescence, & Azzon, jeune Enfant, avec sa Mère. Voici ce que dit à ce sujet Rolandino, Liv. I, Chap. 11. Cet Home Nable & puissant, glorieux devant Dieu & devant les Homes, rempli de toute sagesse, dont la mémoire est en vénération, le Marquis, après tonte la grandeur de son êtat, après un grand nombre de services rendus à l'Eglise Romaine, après l'Empire exalté par lui, & prudemment & sagement araché des mains de quelques Tirans, partit de cête vie pour une meilleure, & fur, au mois de Novembre, honora-blement enterré dans le Monastère de la Badia. Azzon fut en effet enterré dans fon Chateau, nomé La Badia, c'est à dire L'Abbaie, dans le Monastère de Sainte-Marie de la Vagandizza, que les Camaldules ocupent, & qu'il avoit enrichi de beaucoup de Biens. On grava fur un Marbre près de son Mausolée une Epitaphe en Vers Latins dignes de son tems. Bernardin Scardéone, dans ses Antiquités de Padoue, Liv. I, Class. 13, parlant d'Azzon VI & du sieu de La Badia, dit: On y voit son Tombeau, qui, transporté du Monastère dans l'Eglise Paroissale, sert de Fonts de batéme aux Ensans. On lit dans le Monastère son Eniraphe, pravée sur un Martère son Epicaphe, gravée sur un Marbre en Letres Lombardes (comunément apelles Gothiques), Après l'avoir longtems cherchée, avec un soin extrême, je l'ai trouvée là, & l'ai sait copier. U la raporte, & Muratori d'après lui, p. 403. En voici la Traduction presque littérale. Dans ton année, 6 Christ! mille deux cens & deux fois fix, au mois de Novembre, mourut le Marquis dans ses Etats de Brunswick; ne fait l'Azzon, fleur, ornement de l'Empire.

Troupes, qu'Alasdrach leur envoira? prirent quelques Chateaux. Alasdrach lui-même ataqua celui d'Alcey: mais il fut tué dans l'affant; ce qui, joint à la vigoureuse défense que fit le Gou. verneur, sauva cète Place. Jaque, en atendant qu'il cut rassemblé ses Troupes, fit marcher promtement 3 mille Homes d'Infanterie & 500 Chevaux sous les ordres de Pèdre de Moncada, Grand-Matere du Temple, & de Garcie d'Azagra, pour s'oposer aux progrès des Rebelles. S'érant rendu bientot après à Valence, il envoia D. Pèdre Fernandez de Hijar, l'aîne des Fils, qu'il avoit eus de la Reine Dona Therèse Vidaure, assièger Béniopa, que ce Prince serra si vivement, qu'elle sut prise, avant que les Mahométans euffent pu la secourir. Le Grand-Mastere du Temple & Garcie d'Azagra, que Jaque avoit détachés contre l'Armée Mahométane qui ravageoit les environs du Luchente, se laissèrent atirer dans une embuscade, où leurs Troupes furent taillées en pièces. Garcie d'Azagra resta parmi les Morts, & le Grand-Mastre sur pris: mais il ne tarda pas à s'échaper. Le Roi regut cète trifte nouvele à Xasiva, qu'il s'êtoit chargé lui-même de couvrir contre les Mahométans; &, come il començoit à se mal porter, le chagrin, qu'il en eut, contribua peutêtre à rendre mortèle la maladie, qui Ini furvint auti-tot. L'Infant D. Pedre, devenu Roi par la mort de son Père, acheva, l'année suivante, de faire rentrer les Rebelles dans le devoir.

En 1246, Jaque eut une afaire fa-cheuse. Il avoit, pour Confesseur, Bérenger , Dominicain , qu'il avoit fait Eveque de Girone. L'Histoire dit que ce Prélat révèla quelque chose, qu'il n'avoit pu savoir du Roi que par la Confession. Jaque punit son indiscrétion criminèle, en lui faisant couper la langue; ce que Ferreras, p. 191, traite de faerilége & d'atentat, dont on n'a eu que erès peu d'exemples. Jâque écrivit en méme tems au Pape Innocent IV, pour le prier de trouver bon qu'il chassat cet Evêque de ses Etats. Au mois de Mars, sans arendre les ordres du Pape, les Evêques de Catalogne excomunièrent Jâque, & mirent l'Interdit sur tous les lieux, dans lesquels il se trouveroit. Ce Prince écrivit sur le champ au Pape à ce sujet. Innocent lui dépêcha pour Légats, l'Evêque de Camérino, & Didier, l'un de ses Pénitenciers, lesquels, dans une Affemblée de Prélats & de Seigneurs à Lérida, réprimandèrent fortement le

### SAVANS & ILLUSTRES.

reproches, parcequ'il s'atribuoit en Sar daigne dans la Judicature de Cagliari, que le Panziroli qualifie mal à propos de Duché, des droits, qu'Innocent prétendoit apartenir à l'Eglise Romaine.

Il prit ensuite la Croix, & passa dans la Terre-Sainte, où ses intrigues sans doute, plustot que son mérite, le si-rent élire, en 1215, ou 1216, pour être, dans le Patriarchat de Jérusalem, le successeur d'Albert, come il l'avoit êté dans l'Evêché de Verceil.

Le Panziroli dit que l'on ignore le tems de sa mort, & le lieu de sa se-pulture.

Jâque Balduini, c'est à dire Fils de Baudouin, étoit Bolonois; & sur Disciple d'Azon dans les premières années que ce Jurisconsulte enseigna: mais, peu reconoissant envers son Maître, il ne rougit pas de l'acuser d'enseigner des choses fausses. Azon en eut tant de dépit, qu'il acusa Jâque d'avoir menti.

Celui-ci n'eut pas plus d'afection pour sa Patrie, que de reconoissance pour son Maître. Ses Concitosens s'empressèrent de l'élire Sénateur; &, quelque tems après, il ne sit pas dificulté de se charger d'une Cause contre la Comune; &, lorsque le Podestà Guillaume de Pusterla, Milanois, lui reprocha qu'il s'étoit rendu coupable d'Action inosteieuse, il répondit, « Qu'il n'avoit » fait que suivre la Coûtume de la ville».

Il fut a ans Podestà de Gène. Dans l'exercice de cère Charge, bravant les Loix Municipales, qui vouloient que les Nobles fussent punis, non par la corde: mais par l'épée, il ordona qu'un des principaux de la Noblesse, convaincu d'un crime atroce, sur étranglé. Cela sur cause que les Génois le chassèrent sur le champ; & qu'ils sirent un Decret, par lequel ils établirent qu'à l'avenir aucun Dosteur en Droit ne rendroit la justice à Gène.

Jâque enseignoir de vive voix avec tant de plaisir, que, lors même qu'il étoit à la Campagne, il ne s'abstenoit pas de doner des Legons.

Antoine Lio, très célèbre Jurisconsulte, sieurissoit, du tems de Jaque, à Padoue, où l'on voit son Epitaphe dans l'Eglise de Saint-Etiène. Juris Prudentum Vertici Antonio Lyo Patavinorum Virorum opt. obiit Anno Sal. MCCVIII (A la Cime des Jurisconsultes Antoine Lyo, le meilleur des Padouans. Il mourut l'An du Salut MCCVIII. EVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERICII, Roi des Romains.

que languir jusqu'à sa mort, sans prendre aucune part aux Afaires publiques; & laisse son rival Frédérie afermir son autorité.

Les Crémonois portent leurs armes dans le Plaisantin, qu'ils ravagent & brûlent en partie, & prènent quelques Châteaux (1).

( 1 ) Cète année, dit Muratori, p. 148, les Milanois, fi l'on peut en croire Galvano Fiamma, voulant se vanger des Cremonois, qui les avoient batus l'année précèdente, s'avancent avec de grandes forces jufqu'à Zenevolta; livrent bataille aux Cremonois; & s'y comportent avec tant descourage, qu'ils les mètent en découte, & prenent leur Carroccio. Fiamma cite la Chronique de Sicard pour garant de ce fait Mais on peut, avec juste fondement, soupçoner cète défaite des Cremonois d'être imaginaire & feinte. Dans les 2 Mfts., dont je me suis servi pour doner au Public la Chronique de Sicard, on n'en lit pas un mot. Il n'en est rien dit dans les Chropiques de Crémone, de Plaisance, de Parme, & des autres Villes, lesquèles, après avoir parle si clairement de la victoire remportée, l'année précèdente, par | Enfant; & meurt en 1211, no les Crémonois, n'auroient pas manqué, soupgon d'avoir êté empoisoné.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

fleur de la Patrie, gloire du Monde, beau, bienfait, sage, éloquent, courageux. S'il cultiva la paix, s'il fit de triftes guerres, il fut toujours prévotant & heureux dans l'un & dans l'autre cas. Ce qu'il a fait pour Frédéric, ce qu'il a fait pour Otton eft conu de tout le monde. Il n'est pas à propos de le racon-ter ici. Mantoue, & Verone, & Ferra-re, dont il sut dans ce tems-là Seigneur & Podestà , le pleurent. Pourquoi m'amuser à des paroles? Il n'est persone qui puisse dire, ou ne peut point écrire com-bien il étoit aimable. L'envieuse Mort l'a ravi, de peur qu'il ne vêcût d'aven-tage. Je crois que de là vint que la Lune fut de couleur de sang (a). Ci git cet Home tel que je le dis & si grand. Il est tombé fous cète Tombe (b). Que qui voit ceci, dife au moins : Dieu le benisse! Après avoir vu dans ces Vers Azzon, qu'il vous soit conu, quoique staparé de la Chair! Celui que tu rensermes, 6 Pierre creusée! sut Ciceron pour l'Eloquence, Pelce pour la Guerre, Uliffe pour l'Esprit (c).

### ALDROVANDIN,

fils du premier lit d'Azzon VI, devient Marquis d'Efte & d'Ancone, en 1212, par la mort de son Père, dont il parrage la succession avec son frère Aggor Novello, c'est à dire, Le Jeune, encore Enfant; & meurt en 1213, non sans

(a) Muratori, p. 403, dir au sujer du Verseque cète Phrase traduit : Probablement ce Prince mourut dans le tems d'une Eclipse de Lune. (b) J'affecte ici ce mauvais Jeu de Mots pour rendre celui-ci du Latin, auquel

pourtant il ne répond pas bien juste: Tumulo hoc tumulatur.

(c) Annis Christe tuis bis sex & mille Ducentis,

Concessit fatis Azo Marchio mense Novembris Flos, decus Imperii, Patria flos, gloria Munci, Pulcher, formosus, sapiens, eloquens, animosus. Si pacem coluit, si tristia bella peregit, Semper in utroque providus fuit, & gratiosus.]
Quid Federico fecit, quid fecit Othoni, Omnibus est notum ; non expedit hie recitari. Mantua, Veronaque, simul Ferraria plangunt,
Queis suerat Dominus tune temporis, atque Potestas.
Quid moror in verbis? Non est, qui dicere possit;
Nec scribi potuit, sua gratia quanta suisset. Invida mors istum rapuit, ne viveret ultra. Credo quod inde fuit etiam tunc Luna cruenta. Hie talis tantufque jacet, Tumulo hoe sumulatur. Qui videt hoc dieat faltem : Deus hunc benedicate Quando vidistis Azonem versibus istis, Sit vobis notus, quamvis sit carne remotus. Tullins eloquio suit hic, Peleus in armis, Ithacus ingenio, quem tu caya petra reponis.

## PRINCES contemporains.

Roi, qui s'y présenta come coupable; lui donèrent l'absolution de l'excomunication, leverent l'Interdit; &, pour pénitence, le condamnèrent à faire a-

Boniface, de l'Ordre de Clteaux.

L'Infant Don Sanche, troisième fils de Jâque & d'Iolande de Hongrie, élu & sacté Archevêque de Tolède, célèbra Ta première Melle dans sa Cathedrale, le jour de Noel 1268, en présence du Roi , de la Reine de Castille , & de leur Cour. Le Roi, la Reine, les Infans & plusieurs Prelats & Seigneurs d'Aragon s'y trouverent aussi. Ce Prince perit en 1275; & voici coment Ferreras en raconte la mort, p. 286-8. Sur la nou-vèle de la guerre que les Mahométans avoient comencée dans l'Andalousse, l'Infant (de Castille) D. Ferdinand, ordona aux Seigneurs & aux Villes d'acourir aux frontières avec leurs Troupes, & travailla à faire tous les préparatifs pour la défense, dont il fit son unique soin. L'Infant D. Sanche, Archeveque de Tolède, come le plus proche, con-voqua les Bandes de Madrid, de Talavara, d'Alcala, de Guadalaxara, d'Fuète, & de Cuença, pour aler à la fron-tière avec celles de Tolède, parceque Mahomet Alhamir, Roi de Grenade, Rosaume de Jaen, & avoit mis tout à feu & à sang, fait beaucoup de Cap. tifs, enlevé un grand nombre de bes-tiaux, & pénètré jusqu'à Martos, où il y avoit, pour Gouverneur, un Cheva-lier de l'Ordre de Calatrava. Celui qui comandoit les Troupes du Roi Mahomet Alhamir, qui, après avoir fait le dégat, étoit retourné, dit on, à Grenade, aiant apris qu'une partie de l'Armée Chretiène s'aprochoit, s'éloigna de Martos pour ne pas perdre son bu-tin. Cependant, l'Infant - Archeveque eriva à cète Ville avec son monde, & devoit être joint, le jour suivant, par D. Loup Diaz, qui le suivoit avec des Troupes d'élite. Le Chevalier, qui comandoit dans la place, l'informa de la quantité de persones & de bestiaux, que les Mahometans emmenoient avec eux; & lui sit entendre que, s'il aloit à la poursuite de ces Insidèles, il lui seroit sacile de les vaincre, & de recouvrer ce qu'ils avoient enlevé; parcequ'outre que leur capture les embarassoit, ils étoient fatigués d'avoir longtems couru cète confatigués d'avoir longtems couru cète con-price sans prendre de repos. D'autres, prudemment 3 &, prêt à mourir, tu con-plus prudens, pour ne point exposer l'At-chevêque à un évènement douteux, lui ce tombeau. Tu ordonas que le corps de

### SAVANS & ILLUSTRES.

Roffred de Buzia, dont la patrie étoit Bénevent, est comté parmi les princi-paux Glossateurs du Droit. Ses Maîtres furent Roger, & puis Azon, ou, selon d'autres, un certain Ciliano, que l'on

conoît peu.

Bologne le vit longrems enseigner: mais, quand les Factions intestines & les guerres du dehors y eurent suspendu les Etudes, il ala doner des Leçons à Arego. Ce fut là qu'il perfectiona l'Arbre des Actions imagine par Jean Bossiano. De petits Traités, qu'il com-posa sur la Pratique Judiciaire de l'un & de l'autre Droit, auxquels il joignie un affes grand nombre de Questions exactement discutées, eurent le plus grand succès; &, quoiqu'il eût fait quelques fautes, ils furent très longtems d'un grand usage dans le Rarreau. Des Ouvrages plus amples & plus parfaits sur le même objet les ont fait oublier. Il a done le titre de Sabbatines à ces Questions, parcequ'il les avoit débatues les Samedis dans sa Classe.

Sa grande réputation le fit choisir par l'Empereur Frédérie IF pour le Pre-

mier Juge de sa Cour.

C'étoit un Home de beaucoup d'esprit & fort enjoué. Dans plusieurs de ses Ouvrages, il a su placer d'agréables plaisanteries.

Roffred, ou, selon quelques-uns, Frédérie, compatriote & Disciple du précèdent,, a fleuri vers 1220.

Il est Auteur d'un celebre Traité du Duel, qu'il a divisé en 12 Questions.

Il mourur à Bologne; & fut enterré devant l'Eglise de Saint-François dans un Tombeau de marbre, surmonté d'une Piramide.

On dir que les Odofredi font iffus de lui.

Barthelmi, qui, come les 2 Roffred, êtoit de Benevent, enseigna le Droie Civil à l'adoue. Il y repose dans un Tombeau de pierre hors de la porte méridionale de l'Eglise Cathédrale; & l'on y voit cète Epitaphe en mauvais Vers Latins. Barthelmi, qui naquis à Benevent, le Droit Civil, lorsque su de-meurois à Padoue, te dona une Chaire. Tu ne t'endormois point sur les Afaires, tu donois des Leçons de Droit avec une éloquence facile. Tu plaisois à tout le conseillerent d'atendre la jonction de con Frère fut mis dans ce même tomEVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

Les Modénois, irrités de l'avantage remporte sur eux, l'année précè lente, par le Neveu de Salinguerra, mètent sur pied le plus de Troupes qu'ils peuvent; & secourus des Parmélans, des Mantouans, & des Ferrarois du parti d'Aidrovandin, Marquis d'Este, ils asségent le Chateau de Ponte-Dosolo, qu'ils prènent le jour de S. Martin, qu'ils livrent aux flames, & dont ils rasent es fortifications. Ils en emportent la cloche à Modène, pour monument de leur victoire; & la placent dans la Grande Tour, pour y servir à soner l'heure de None.

La Ville de l'adone jouissoit alors de la tranquilité la plus grande. Il y a, cèté année, Cour plenière à Trévise, avec un Spectacle, ou Jeu public, tone Rolandino nous a laissé la description (1). Il y vient, de Venise & de Padoue, beaucoup de Noblesse de l'un & de l'autre Sexe. Dans l'ataque qui se fait de la réprésentation d'un Château, qu'il s'agi Jou de prendre, les Vénitiens & les Padouans, qui se disputoient l'honeur d'en faire la conquête, prènent querèle; &, dans la mêlée, on arache un morceau de la Banière de S. Marc, que, les Vénitiens avoient aportée. Il s'élève alors un si grand ulmulce, que les Présidens de la sête la font discontinuer. Cet accident augmente telement la haine, que les Vénitiens portoient aux Padouans, qu'ils ferment tous les passages aux Marchandises, & que la chose est

si vérisablement les Milanois les avoient en effet batus ; ette année , d'en parler auffi. Fiamma ajoute que les Milanois, étant entrés dans la Lomelline des Pavésans, y prirent de force quelques Châ-teaux. C'est es qui pouroit être. (1) Chronique, Liv. I, Chap. 13.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

La mort de sou Père porta beaucoup de préjudice aux Afaires du Saint-Siège & de la Fastion Guelfe dans la Marche d'Ancone. Les Comres de Céleno dans la Pouille, & d'autres Partifans de l'Empereur Octon IV, unirent leurs forces, & se rendirent maitres de presque toute cete Marche; ce qui fut cause que, le 11 de Janvier 1213, Innocent III ecrivit au Marquis Aldrovandin un Bref. qui manque dans l'édition des Letres e ce Pape par Baluze, & que Mucatori raporte, Ch. 41, p. 409, l'aiant lite des Archives d'Efte. En voici la Traduction.

Innocent, Evêque, Serviceur des Serviceurs de Dieu, au cher Fils Noble Home Aldrovandin, Marquis d'Este, Salut & Benediction Apostolique. Come Jesus Christ , Fils unique de Dieu , favorise & protège toujours la fainte Eglise, son épouse, ainst qu'il a daigne le faire voir miraculeusement dans la conjoncture de la persécution présente (a); vous devés d'autant plus surement, avec d'autant plus d'asection, vous atacher à suivre ses conseils, & travailler à la servir, que par son moien vous pouvés d'avantage & pius parsaitement proster auprès de Dieu & des Homes, & par des riches semporèles, & par des acroisrichesses temporeles, & par des acroissemens spirituels; puisque surtout vous avés eres certainement que Nous, qui, quoiqu'indignes, tenons sa place sur la Terre (b), chérissons votre Persone avec un cœur pur, une bone conscience, & une sidélité qui n'est point feinte, & que nous aspirons à procurer votre avantage & votre honeur, come l'accstent des ac-tions, qui rendent un témoignage cer-tain à la Vérité. Croïant donc qu'il est ires à propos pour votre avantage & votre honeur que vous marchies en forces pour vous mètre en possession de la Marche d'Ancone, que nous avions acordée en Fief direct à votre père Azzon d'illustre mémoire, puisque la voie vous en

(a) Inocent veur parler de l'élection de Frédérie II pour Roi de Germanie & des Romains, laquèle fut le fruit de ses intrigues, & qu'il lui plait ici de doner pour un miracle.

(b) On peut se souvenir que s'on a vu plus d'une fois Gregoire VII se contenter de dire qu'il tenoit la place des Apôtres S. Pierre & S. Paul. Innocent, plus grand Seigneur que Gregoire, dit fans façon qu'il tient la place de siPRINCES contemporains.

D. Loup Dias, persuadés qu'il y auroit moins de danger à fondre sur les Ennemis: mais cet avis ne fut point du goût de l'Archevêque. Ce Prince, qui n'é-zoit point expérimenté dans le mêtier de la Guerre, jugea qu'atendre D. Loup Diaz, e'étoit laisser échaper l'ocasion. C'est pourquoi il marcha d'un pas rapide avec une partie de ses Troupes à la recherche de l'Ennemi. Il l'ateignit biensot; &, quoique le reste de son monde ne fut point encore arivé, il dona fur l'Armée Mahométane, qui le reçut avec tant de résolution, qu'elle ne tarda pas à le tailler en pièces, & à le faire lui-même prisonier. Après qu'on lui eût ôté les marques de sa Dignité & ses habits pontificaux, il s'éleva, à son sujet, une contestation entre les Oficiers du Roi de Grenade & ceux d'Aben-Jucef (Roi de Maroc), qui prétendoient, les uns & les autres, que le Prisonier leur aparcenoit; & vouloient le mener, les premiers à Mahomet Al-hamit, & les seconds à Aben-Jucef. Cète dispute sut portée si loin, qu'ils étoient sur le point d'en venir aux prises , lorsque , pour les en décourner , Aben-Atar, un des Oficiers les plus confidérés d'entre eux, à cause de son grand age & de sa bravoure, s'aprocha de l'Archeveque, & lui ôta la vie d'un coup de sabre, disant, « Qu'il n'étoit pas si juste que tant de braves Capitaines 3) s'égorgeassent pour un Chien 3. Par là, La querèle cessa 3 &, après qu'on eut cou-pé la tête & la main droite de l'Archevêque, ils laissèrent le trone sur le champ de bataille, & continuèrent leur marche avec leur butin. D. Loup Diaz ariva à Jacn avec ses Troupes, le lendemain que l'Archeveque en étoit parti, pour marcher contre les Mahometans. Curieux de le joindre au plustôt, il sorgit de lu Ville: mais, en chemin, il aprit son triste sort par ceux qui avoient eu le bonheur d'échaper de la déroute Il ramassa tous ceux-ci, & les incorpora ; dans son Armee; de sorte qu'il campa,

SAVANS & ILLUSTRES.

beau. On l'a fait. Que Dieu faffe grace à tous deux (a)!

Accurse, dont le nom Italien est Accorsi, étoit Florentin. Il s'apliqua d'a-bord à l'étude des Arts Libéraux & de la Philosophie; & ce ne fut qu'à 28 ans, & meme, selon d'autres, à 40, qu'il étudia le Droit Civil sous Azon. Reçu Dofteur: il l'expliqua longrema à Bologne. Enfin, s'étant retiré dans une Campagne, il composa de nouveles Gloses, en compilant celles des autres, qui confondues ensemble, & distinguées seulement entre elles par les diferens noms de leurs Auteurs, n'étoient pas d'un usage fort comode. Celles d'Aceurse étant écrites de suite & dans un meilleur ordre, furent adoptées par tous les Erndians. Quesques Anteurs disent que la même chose avoit été faite, avant lui, par un ancien Interprète du Droit, apelle Cipriano.

Quoi qu'il en soit, Accurse, en començant par les Institutes, fit une courte Interprétation de toutes les parties du Droit: & mit fin a son Ouvrage, en 1220, par des Gloses aprotondies sur le Volume des Authentiques. Il fut d'un très grand lecours aux Etud ans par le soin qu'il eur de rassembler les Loix, qui se ressemblert, & d'ocarter celles qui se contrarient. S'il paroit souv ne se contredire: cela vient, non de la légèreté d'esprit de sa part: mais de la diférence des Opinions des Anciens, desquèles il feisoit u'age. Sa coutume êtoit, pour éviter la prolixité, d'anoncer ce qu'il empruntoit aux autres par la première Lètre de leur nom; & ces premières Lètres se trouvent encore dans le milieu des Gloses: mais le plus fouvent elles manquert à la fin; ce qui fait qu'on croit d'Accurse des opinions étrangères, qu'il raportoit, & qu'il paroit se contredite. Cino, célebre Juriseonsulte de Pisoie, & d'autres en out fait la remarque. Aur ste, il afecte une tèle brièveté, qu'il ett ette nuit, dans l'endroit même où la souvent obscur : mais Paul de Castro

Nate Benevento tibi jus Civile Cathedam (a) Dum coleres Paduam Bartholomwe dedit, Tu vigil ad causas, tu tradere jura disertus, Tu placidus rundis dapfilitate tua, Vixisti prudens, prudens moriendo dicasti Huic rumulo corpus, ossivus ampla \* tuis, Tu proprii fratris tumulo dari corpus eidem Mandasti, factum est, parcat utriq; Deus.

\* Cet ampla me paroît une faute d'impression, au lieu d'ample, Vocatif d'amplus. J'ai traduit en consequence.

EVÈ NEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERICII, Roi des Romains.

ensuite portée beaucoup plus loin (1). 1215. INNOCENT III fait, le 11 de Novembre, l'ouvertule du quatrième Concile général de Latran, auquel il assiste plus de 400, tant Patriarches; qu'Archevêques, & Evêques, & plus de 800 Abbés & Prieurs; & dont l'ouverture se fait le 11 de Novembre. Il s'y fait diférens Decrets concernant le secours de la Terre Sainte; & les Hérétiques, només Albigeois, qui faisoient alors beaucoup de ravage dans le Comté de Toulouse & dans les Villes du voisinage. On y traite aussi du rétablissement de la Discipline; extrêmement afoiblie dans ces tems orageux. Dans ce même Concile, les Députés de Milan prènent avec feu la défense d'Otton IV: mais le Marquis de Montferrat, qui parle ensuite pour Frédéric II, est écouté plus favorablement; ce qui doit surprendre puisqu'on acusoit Otton d'avoir apellé ce Prince, le Roi des Prêtres, & que d'ailleurs les Afaires de l'Empereur étoient dans le plus mauvais etat; & qu'Innocent n'avoit pas encore confirmé solemnèlement l'élection de Frédéric, qui, pour la seconde fois, est couroné Roi de Germanie à Aix-la-Chapelle, par Siffred, Archevêque de Maience & Légat Apostolique. Mais ce Prince, qui, sur les instances du Pape, avoit pris la Croix, & s'êtoit engagé de passer à la Terre-Sainte, aiant ensuite fait proclamer Roi de Sicile son fils Henri, le Pape s'en inquiète. Il ne vouloit pas que l'Empire & le Rosaume de Sicile fussent réunis dans la même persone; &, pour le tranquiliser, Frédéric promet par écrit que, dès qu'il aura reçu la Courone Impériale, il remètra le

(2) Muratori, p. 149.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

est préparée, & la porte ouverte; nous conseillons à Votre Noblesse, & nous la chargeons de ne pas manquer de faire ce que nous disons, parceque nous au-rons soin de vous aider en tout ce qui sera hécessaiez & convenable pour le profit & l'honeur de l'Eglise. Et, quand vous serés entré dans ce pals, nous aurons soin, après avoir reçu votre Serment de fidélité, de renouveler la concession susdite. Le contenu de nos Letres pours yous aprendre de qu'èle manière nous écrivons; tant à tous les Peoples de la Marche, qu'à leurs Eveques, & à notre Légat. Courage donc! Acheves au nom du Seigneur, avec la Bénédiction Apos-tolique, ce dont nous vous chargeons; parceque Dieu toutpuissant sera votre aide, & que le très heureux Pierre, dont vous êtes le propre Chevalier, fera votre guide dans le chemin, & dirigera vos pas dans la voie du falut & de la paix. Doné à Latran, le III des Ides (le 11) de Janvier, l'An XV de notre Pontificat. Au dos est ecrit: A Noble Home Ald. Marquis d'Ester Les embaras dans lesquels Aldrovandin se trouvoit, ne lui permètant pas de fatisfaire Innocent III au gre de son impatience, ce Pape lui récrivit, dans le mois d'Aout, un second Bref, qui fait la 102°, Let; de son XVI°, Liv. dans l'Edit. de Baluze. Ce Bref porte: Innocent; &c: En-tre autres raisons, pour lesquèles nous avons acordé la Marche d'Ancone en Fief à votre Père d'illustre mémoire, ç'é principalement été parcequ'il nous avoit promis de s'y transporter avec des forces convenables, & de la faire rentrer dans le Domaine de l'Eglife Romaine. Dans l'espérance que vous procèderies à la même Afaire, come vous nous l'avies anonce par vos Letres, nous vous avons écrit des Lètres, tèles qu'il nous a paru qu'il convenoit. Mais come vous n'aves encore rien fait à cet égard, & que nous pouvons sans de grands éforts, surtout dans ce tems-ci, faire renerer este Marche dans notre Domaine, nous enjoignons à Votre Nobletse, par cet Ectit Apostolique, de procèder à cète Afaire. Autrement, pour que l'Eglise ne refte pas dépouillée plus longtems, nous y procéderons nous même come il nous parostra convenable. Doné à Segni, le V des Calendes de Septembre (le 28 d'Août), l'An selzième de notre Pontificat.

Une querèle, survenue au Marquis Aldrovandin avec la Comune de Padoue, l'avoit empêché de travaillet, aussi PRINCES contemporains.

bataille s'étoit donée. Le jour suivant, il se remit en marche en ordre de bataille pour aler à l'Ennemi, qui ne l'eut pas plussôt aperçu, qu'il se disposa à lui faire tête. D. Loup, surieux de dé-couvrir la Creix de l'Archevêque entre les mains des Mahométans, résolut de la recouvrer, & d'avoir sa revanche de la déroute précèdente. Après avoir donc exhorté ses Soldats à le seconder de soutes leurs forces, il chargea les Ennemis avec fureur, enfonça leurs Escadrons, & leur enleva la Croix: mais ceux-ci, piqués du point d'honeur, com-batirent avec tant d'acharnement, qu'ils lui tuèrent son Guidon, & s'emparèrent de son étendart. Le valeureux D. Loup fit de nouveaux éforts, pour le leur aracher, jusqu'à ce qu'enfin la nuit sur vint, & mit fin à se combat opiniâtre, sans que la victoire se sut déclarée d'aucun côté, quoique les Mahometans eussent perdu beaucoup plus de monde que les Ghretiens. Quand on se sut séparé, les Ma-hométans se retirèrent sur une éminen-ce voisine, & les Chretiens sur une au-tre : mais les premiers décampèrent à la sourdine, avant la pointe du jour, & emporterent leur capture. Au lever du Soleil, D. Loup, ne voiant plus parostre d'Ennemis, ala dans le lieu où l'Archevêque avoit perdu la bataille & la vie. Il enleva le corps de cet infortuné Prélat; &, après en avoir obtenu des Infidèles la tête & la main, par le ca nal du Grand-Comandeur de Calatrava, il envoia à Tolède le tout, qui reçut La sépuliure dans l'Eglise Cathédrale, & repose dans la Chapelle des anciens Rois.

Dans les Etats généraux d'Aragon assemblés à Huescu, le jour de l'Epi-phanie, en 1247, Jaque ordona, du consentement des Aslistans, "Qu'on 3) réduiroit en un même Corps les Loix 30 & les Coucumes du Roiaume, lesque-3) les jusqu'alors avoient été diféren-2) tes & meme contraires en divers )) endroits, qu'on les rameneroit à l'u-51 niformite; & qu'ainsi rédigées, elles or seroient suivies dans tous les Tribu-31 naux 11. Dans les Etais tenus à Barcelone, le 26 de Mars 1251, il ordona se Que, dans ce Comté, l'on ne uivroit, 3) ni le Droit Romain, ni le Droit Caon non pour la décision des Afaires con-3) tentieuses; & que les Juges les juge-3) roient sur les Loix Usatiques de Bar-3) celone, & fur les Loix Municipales 5) des autres Villes ». Des mal intensionés l'acusant de ne pas respecter affes les Privileges des Eglises & les SAVANS & ILLUSTRES.

prétend qu'il l'a fait exprès, pour exercer l'esprit des Jeunes-sens.

sectateur de Bulgare & d'Azon, îl maltraite quelquefois indécemment les Sectateurs de Martin Gossia. Quelques Ecrivains l'accusent de vaine gloire, parcequ'il dit trop peu modestement dans un endroit, a Qu'on l'apelloit n Accurse, parcequ'il acouroit à propos au secours des Loix n. Mais d'autres précendent que, dans cet endroit là, cete mauvaise Pointe est une additigh de son fils François. Au reste, son autorité suit si grande, qu'elle prevalut sur celle de tous les autres Jurisconsaltes; & Cino ne fait pas dificulté de l'apeller L'Idole des Avocats.

Il babitoit à Bologne une Maison magnitique, dans laquelle il avoit fait faire une Machine, qui portoit l'eau jusque sur les toits. Il avoit aussi une iolie Maison de Campagne, qu'il nome Ricardina du nom du Village dans lequel elle etoit située.

Il mourut en 1229, âgé de 73 ans, & fut inhume dans l'Eglise de Saint-François à Bologne, où l'on voit son Sepulchre avec cète Epitaphe simple-Sépulchre d'Accurse, Glossateur des Loix, & de François, son sils.

Depuis lui, persone n'a plus osé faire de Glose sur les Pandelles, ni sur le Code, soit parcequ'on a cru qu'ils n'a-voient plus besoin d'Interprétation, soit parcequ'on a cherché, par de plus amples Comentaires, à mériter de plus grandes louanges.

Il eut 2 Eils. L'aîné s'apelloit François; & Cervotto fut le nom du Cadet.

Fronçois, fils aine d'Accurse, sut émancipe par son Père, qui lui dona quelques Biens à comte de sa légitime.

Le Roi d'Angleterre le voulut engager à passer en France, pour enseigner dans quelqu'une des Villes de sa domination. Les Bolonois, en aiant eu conoissance, lui défendirent de quiter leur Ville, sous peine de confiscation de ses Biens: mais il crut se metre à l'abri de la peine par une vente se-crète de tout ce qu'il avoit, & partit. Ses biens furent reclement confiqués; ce qui l'obligea de revenir. Pendanc qu'il fut absent, il ensligur, quesque tems, le Droit à Toulouse. Un jour, qu'il expliquoit une matière d'ficile, Jaque de Ravanes, très savant Jurisconsulte Lorrain, vent, en habit d'Ecolier, entendre sa Legon; & lui propota quelques dificultés, dont il eut poine à fe tirer. Jaque se fit ensuire conoitre; &

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERICII, Roi des Romains.

Roïaume de Sicile à son Fils, pour le tenir du Pape. C'est sans doute après cela qu'Innocent III le reconoit ouvertement pour Roi des Ro-

Les Comtes de Célano, Partisans d'Otton IV, s'êtoient emparés de la Marche d'Ancone depuis la mortdu Marquis Azzon VI. Le Marquis Aldrovandin avoit eu, par la mort subite de son Père, tant d'afaires fur les bras dans la Lombardie, qu'il n'avoit pas pu s'oposer aux usurpations de ces Comtes. Débarassé, l'année précèdente, de ces Ataires, & presse par les instances réitérées d'Innocent III, il engagea tous ses Biens Allodiaux, & même son jeune frère Azzon VII, aux Florentins, qui lui prêtèrent de très groises sommes, avec lesquèles il se fit une Armée considérable. Il entra dans la Marche d'Ancone; & batit plutieurs fois, & les Peuples · de diférentes Villes, & les Comtes de Célano. Cète année, il achève, par la force de ses Armes, par ses Négociations, & par ses présens, de soûmètre, à peu de chose près, toute la Marche, dont il met le Gouvernement & les Afaires en bon état : mais fes glorieuses ocupations sont interrompues par la Mort, qui l'enlève au plus beau de la fleur de fon âge; & l'on foupçona les Comtes de Célano de l'avoir fait empoisoner. Lui mort; il ne restoit plus de Mâle dans la Branche Italiène de la Maison d'Este, que son frère Azzon VII, qui succède à tous les Biensparrimoniaux de ses Ancêtres: mais que son âge met hors d'êtat d'ocuper les postes, que son Frère & son Père avoient remplis.

La circonstance de la mort du

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

promtement que le Pape le souhaitoit; au recouvrement de la Marche d'Ancone. Rolandino croit; Liv. 1, Chap. 12, que cère querèle vinc de quesques Bleds, enlevés par les Sujets du Marquis pendant qu'on les conduisoit de Montagnana à Padoue, & non rendus, quand on les avoit réclamés. Dans ce tems-lag dit Gerard Maurifib, Hiftorien contemporain, il nait un diferent entre le Marquis Aldrovandin & les Padouans. Ceux-ei, rassemblant une Armie contre ce Marquis, alèrent camper près du Chateau d'Este, & prièrent instantment le Seigneur Eccelin de les secourir. Il ala done avec les Vicentins, qu'il gouvernoit, au secours des Padouans, & batit telement, jour & nuit; avec ses propres Machines, le Chateau, ou Donjon, & le Palais du Marquis, qu'à foret de lancer des pierres dedans, il fut totalement détruit & dévasté. Le Marquis, come vaincu, se soumit alors à la vo-lonté de la Comune de Padoue; laquèle, aiant remercié le Seigneur Ecce-lin, retourne à la Ville avec les siens. Le Moine de Padoue, Liv. I, parle ainsi de ce fait, sous l'An 1213. La même année, come le Noble Marquis Aldrovandin ne se vouloit pas soume-tre à la Comune de Padoue, les Padonans affiégérent avec leurs Machines la Fortereffe d'Este. Or le Marquis Aldrovandin, voiant qu'il ne pouvoit pas facilement secourir ses Amis assiéges, & sachant pareillement qu'il est dur de regimber contre l'éperon, fut forcé de ju-rer d'obeir en toutes choses, come Citojen à la Comune de Padoue; & de cète manière l'Armée retourna chés elle. Suivant Rolandino, le barbare Eccelin de Romano suivit son Père à ce siege; & montra, quoiqu'enfant, une grande subtilité d'esprit dans tout ce qui pouvoit nuire aux Assièges; ce qui fur come un présage de la haine mortèle, qu'il devoit porter un jour à la Maison d'Este. On aprend autii du même Auteur que les Padouans prétendoient qu'Este, Montagnana & toute la Scodeste, Province dont il est parle dans auelqu'un des Articles ci-deffus, come etant possèdée par la Maison d'Este, devoient être, come anciènement, de la Jurisdictron de la Comune de Pa-

Nous ne somes informés de cète Afaire, dit Muratori, p. 4.11, que par des Ecrivains Padouans; &, come il s'agit Marquis Aldrovandin est favorable | de leur Petrie en querele avec les Princes

### PRINCES contemporains.

Immunités du Clergé, Jâque tint à Lérida, le 2 d'Avril 1257, les Etats Gé-néraux du Roiaume & du Comté, dans lesquels il confirma, dans leur totalité, de la manière la plus solemnèle, tou-res les Immunités & Priviléges, acordes par ses prédècesseurs, Rois & Com tes, aux Eglises, aux Monastères, au Clergé Séculier & Régulier.

De 9 Conciles, qui se tinrent à Tar-ragone sous ce règne, je ne parlerai que du premier, dont l'ouverture se fit le 7 de Fevrier. 1233. Entre autres Decrets qui y furent faits, dit Ferreras, p. 130, le premier interdit à toute per-fone la lecture des Livres sacrés de l'Ancien & du Nouveau Testament en Langue Vulgaire, ou Romaine (c'est l'expression du Decret); & défend d'ad-mètre à l'Ofice public les Hérétiques, ou leurs Fauteurs. Telle eft l'ancieneté de la défense des Livres sacrès en Langue Vulgaire, tant on étoit convaincu des maux, qui résultoient de leur lecture. Je n'ai rien à dire au Decret d'un Concile du XIIIe. siècle. Mais peut on lire, fans une sorte d'indignation, la réflexion de Ferreras, tèle qu'elle est énoncée? C'est un Prêtre, un Curé du XVIIIe. fiècle, c'est à dire du siècle le plus éclairé, qui l'a faire. Il dit ensuite: L'Inquisition sut établie contre les Hérétiques dans les Etats d'Aragon.

On a vu plus haut quèle trifte nouvele fit en 1276, tomber Jaque malade à Xativa. Sentant que les remèdes n'opéroient rien , dit encore Ferreras, p. 301, il envoia avertir l'Infant D. Pèdre, fon fils, qu'il avoit laissé en Aragon, de l'état où il se trouvoit. Il se fit ensuite transporter à Alcira, pour voir si le changement d'air ne lui procureroit pas quelque soulagement: mais la maladie, au lieu de diminuer, augmenta de jour en jour. Dès que l'Infant D. Pedre , fon fils & fon heritier , fut arivé, le Roi, s'apercevant que fa dernière heure aprochoit, reçut les Sacremens avec une dévotion exemplaire; & , après avoir cèdé le Rojaume à son Fils, à qui il recomanda tous ses Frères, & avoir confirmé son testament, en confidération de ce qu'il leur étoit favorable, il prit l'Habit de l'Ordre de Circaux. Enfin, aiant dimande d'être enterré à Poblet, il rendit son ame à Dieu, le 25 de Juillet.

L'abondance des matières m'aiant fait insensiblement grossir ce Volume beaucoup plus, que je ne l'avois projeté; je confusion, que ce n'est pas sans peine Tome V.

SAVANS & ILLUSTRES.

recut les louanges que son habileté meritoir.

On dit que François revint à Bologne dans le tems que Bartole y donoit des Legons; & que, n'étant pas d'acord sur la manière de lire un Texte, ils envoyerent consulter les Pandestes de Pise, qu'on apelle aujourd'hui les Pandestes de Florence, parceque le Mft. a passe de Pise dans cète Ville. Mais on se trompe. Ce fait ne peut concerner qu'un Fils d'Accurse de Reggio, dont le parlerai plus bas. François, dont il s'agit ici, n'a pas du vivre afsés pour voir Professeur à Bologne Barà l'age de 31 ans à Bologne, qu'en 1334.

Cervotto, fecond fils d'Accurfe, après avoir effure plusieurs dificultes, fut regu Dosteur à 17 ans : mais, pour l'avoir été de si bone heure, il n'en fut pas un meilleur Interprète des Loix. Il ajouta quelques Gloses à celles de son Père, auxqueles elles reflemblent peu-L'on en fait effectivement si peu de cas qu'on les rejète presque toutes, en difant : Ce sont des Cervotiènes,

On dit encore que le célèbre Accurse eut une Fille, qui fit publiquement des Leçons de Droit à Bologne.

Un Guillaume degli Accorfi, Auteur d'une Parapho afe des Institutes, se dit, dans fon Introduction, Fils d'Accurso le Glossateur: mais rien d'ailleurs ne le fair conoître.

Ubert Bobio, de Parme, enseigna d'abord dans sa patrie, ensuite à Verceil, dont l'Ecole avoit alors de la

répuration.

11 er eut lui même une si grande, & l'on estima si fort ses décisions, que l'on dit qu'il fut confulté de France pour savoir a Si Blanche de Castille. " veuve du Roi Louis VIII, & mère n de S. Louis, saquèle pouvoit doner n des Cautions nobles & riches pour n) la Tutèle de son Fils: mais qui n'en pouvoit pas doner qui convinssent pour la liégente du Rosaume, den voir être privée de la Tuièlen : Qu'il décida que non; & que, malgré les réclamations des Factieux, on s'en tint à fon avis.

Il fic, en 1227, un Traité des Posttions, qu'on ne croit pas qui se trouve nulle part, & depnis un petit Livre qu'il intitula: Puissance Paternèle, dar & lequel il traite des Jugemens sommaires : mais l'Ouvrage est fait avec tant de

Nn

Digitized by Google

EVÈNEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERICII, Roi des Romains.

à Salinguerra, qui s'empare seul de toute l'autorité dans Ferrare; &, quoique Ghibellin, sait, par son manége & ses intrigues, engager Innocent III, qu'il s'oblige luimême de servir en guerre, à lui doner, le 7 de Septembre, l'Investiture des Biens de la Comtesse Mathilde, situés dans les Evêchés de Modène, de Reggio, de Parme, de

Bologne & d'Imola.

Les Milanois, qui peut-être, l'année précèdente, avoient pris quelques Châreaux dans la Lomelline des Pavésans, y prènent, cète année, celui de Garlasco; & retournent à Milan avec une grande quantité de Bestiaux & de meubles. Ensuite, Thomas, Comte de Savoie, avec lequel ils avoient fait aliance, les aiant joints avec mille Chevaux, ils font le siège de Casal-Saint-Evaise, qu'ils prènent, le 20 d'Août, & qu'ils détruisent entièrement, à la prière des Verceillois. Ils vont après en Piémont avec le Comte pour l'aider à soumètre un Marquis, dont le nom & la Marche ne sont pas conus (1).

Les Crémonois & les Reggians assiégent le Château de Gonzaga dans le Territoire de Mantoue. Les Mantouans apellent à leur secours les Véronois; & leurs Troupes unies

font lever le siège.

(1) Ils alèrent après, dit Muratori, p. 152, en Piémont en faveur du Comte, & forcèrent le Marquis Primafio (si pourtant ce nom n'est pas désetueux dans le Texte de Galvano Fiamma) à s'àcorder avec le Comte de Savoie. Sigonius dit que ce Marquis étoit celui de Montferrat.

Au reste, tout ce qu'on vient de lire ici concernant les Milanois est raporté par Galvano Fiamma, dans son vouque de Fl., Chap. 248; &, par consequent,

n'est pas trop certain.

ROIS, & aurres SOUVERAINS em

d'Este, on ne leur fait aucune injustice d'imaginer qu'ils n'ont pas voulu doner le tort à leurs Concitoiens. J'ai certainement grande peut qu'iei Rolandino ne supose à la querèle une cause toute di-ferente de la vésitable; c'est à dire que je ne erois pas vrai qu'avant cète guerre Este, Montagna, & la Scodesse fussent de la dépendance de Padoue. On a des preuves que, plusieurs siècles auparavant, chaque Ville du Roiaume des Lombards avoit son Comte, ou Gouverneur dont par le Roi, & foumis au Marquis, c'eft à dire au Directeur (ou Gouverneur genéral) de la Marche, où ces Villes é-toient ficuées. Tout le Territoire de la Ville étoit sous la Jurisdiction du Comte; & par céte raison, il sut apellé Comté. Ancienement toutes les Terres & Cha-teaux de ce Territoire obéissoient au Comte, quoiqu'il y en eût de possèdés par les Nobles d'alors, par les Eglics, ou Monafteres , & par diferentes perfones. Avec le tems, les Empereurs & les Rois d'Italie (& de même les autres Monarques) se mirent à exemter de la Jurisdiction des Comte, & quelquesois de celle des Marquis, des Eglises, des Monastères, & d'autres Lieux pieux, & subsécutivement aussi beaucoup de Nobles considérables, Seigneurs de ces Terres (ou Châteaux), en leur acordant toute Seigneurie, (merum & mixtum Imperium), fous la seule dépendance des seuls Comres du Sacré Palais, & des autres Comiffaires, ou Juges extraordinaires, que la Cour envoioit, lorfque les Empereurs, ou les Rois n'aloient pas eux-même rendre la justice. Il ariva de là que le Diffrict, ou la Jurisdiction des Villes d'Italie, diminuant insenst-blement, sut extrémement restraint; & que le District de plusieurs sut réduit à milles de circuit, quoique l'on continuat de dire que ces Terres & Chateaux étoient fitués dans leur ancien Comté. Le Gouvernement politique se déconcerta de plus en plus depuis qu'il se fut élevé de malheureuses diffentions entre l'Empereur Henri III & le Pape Gregoire VII. Alors beaucoup de Matquis & de Comtes établirent solide-ment leur indépendance à l'égard de quelques Villes. Au contraire, d'autres Villes., plus puissantes, secondrent soutà fait le joug des Marquis & des Comtes; & comencerent peu à peu à se gouverner en Republiques, se créant des Consuls, ou des Podestà, & reconvisfant uniquement la Directe de l'Empe-

### PRINCES contemporains.

SAVANS & ILLUSTRES.

fuis forcé de m'arêtér ici. Je continuerai done cète Colone, aans le fixième Volume, par la Suite des Souverains en Espagne, qui seront, 1º. Rois de Léon & des Asturies; 2º. Rois de Castille

qu'on peut trouver ce qu'il cite. Jean de Dieu, Jurisconsulte Espagnol, & Chanoine de Lisbone, Auteur de plusieurs Ouvrages sur l'un & l'autre Droit, re-& des Afturies; 2°. Rois de Caltille & de Toétide; 3°. Comtes, depuis Rois de Portugal.

fondit, en 1250, l'Ouvrage d'Ubert Babio, dont il s'agit, le divisa en 7 Livres & 78 Titres, & l'intitula Chicanes; & l'on dit qu'en effet Ubert s'atachoit aux Subtilités plus que l'Equité

ne le permet.

Il finit ses jours dans sa patrie; & fut inhume dans l'Eglise de Saint-Jean, où, plusieurs années après, les Bénédictins, quand ils l'eurent fait rebatir, lui posèrent une espèce d'Epitaphe, qui ne nous aprend rien.

Jâque Colombino, de Reggio de Lombardie, fut un des plus célèbres Inter-prètes du Droit, qui viurent après Accurse. Il sut en même tems, après Bulgare & Piléo, celui qui fit, sur les Loix des Fies, les Gloses les plus claires & les plus savantes. Elles sont si bien, qu'on n'a pas osé depuis y rien ajouter. Il a fait sur ce Droit ce qu'Accurse avoit fait sur le Droit Romain. Il a compilé toutes les Gloses & les Explications des Anciens, & les a fort eurichies. Il fir encore à la Somme des Fiefs de Piléo, des augmentations & corrections importantes. Sa reputation fut très grande, & son nom étoit conu par ses Ouvrages, avant qu'Odofred eut rien écrit.

Jaque d'Ardizzione de Broglio, c'est à dire fils d'Ardizzione, Véronois, eut pour Maître, après la mort d'Azon, le Prêtre Ugolin, à l'exemple duquel il fit, sous le titre de Somme de Fiefs, un abregé des Usages, qui concernent cète matière. On croit que de la manière, dont il l'a traitée, il n'a laisse rien à defirer.

Son Ouvrage, que l'on crosoit perdu depuis très longtems, fut mis aut jour, en 1518, par Daniel Scaraméo, Jurisconsulte d'Assi. Ce Daniel eur pour père Barthelmi, pour aieul Daniel, pour bisaieul un autre Barthelmi, pour trisaieul Jean; & tous furent de très illustres Jurisconsultes. C'est dans leur Bibliothèque que l'Ouvrage de Jaque de Broglio s'étoit conservé.

Pierre Cernito, ou Cerello, de Bologne, a très bien écrit, après le pré-cèdent, sur la matière des Fiefs. Ce fut lui qui dona le Bonet de Docteur à Bartole.

Jean Fasolo, de Pise, sieurit peu de tems après saque de Broglio. Il a beaucoup écrit sur le Droit Civil & sur les Usages des Fiess. Il est Auteur aussi d'un petit Traite Des Procedures sommaires, inseré presque entier, par Guillaume Duranti, dans son Miroir.

La grande érudition & la pureté de mœurs de Jean Fasolo, le firent élire Archevêque d'Ambrun; & Balde dit qu'alors il se livra tout entier à l'étude des Lètres-Saintes.

Son Successeur à son Archevêché fut Henri, depuis Cardinal-Evêque d'Oftic.

Jaque de Ravanes, dont j'ai parlé dans l'Art. de François, fils d'Accurse, étoit Lorrain, come je l'ait dit, & fleurissoit vers 1250.
11 a très bien ècrit aussi sur le Droit Romain & sur les Usages des Fless.

Il se hr un grand nom; & passa pou: être le plus savant & le plus subtil

des Jurisconsultes de son tems.
Il enseigna longtems à Toulouse; & Pierre de Belle-Perche, qui devint un habile Jurisconsulte, y fut son Disciple. C'étoit, selon quelques uns, un Francomtois: mais d'autres, avec plus de vraisemblance, l'ont doné pour être d'Orléans, où le Panziroli dit que, de son tems, on faisoit voir sa Maison aux Etraneers. Ce fut dans cète Ville, qu'il mourut, & qu'il fut inhume: mais on ignore en quele année. Il fit, en 1300, le votage de Rome à l'oca-sion du Jubilé publie par Boniface VIII. Il s'arêta quelques jours à Bologne, où, come Etranger, il sit l'explication d'une Loi du Code, en présence de Cino de Pistole & des autres Prosesseurs, qui lui prétèrent l'atention la plus favorable. Il enseigna, come son Maitre, à Toulouse; & l'on dit qu'il expliEVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.
FREDERICII, Roi des Romains.

La querèle arivée (l'année précèdente à Vicence) entre les Palouans & les Vénitiens, est cause que, cète année, pendant l'automne, les premiers marchent, avec de grandes torces & beaucoup d'atirail de guerre, vers Chioggia, Ville des Vénitiens, & forment le siège de la Tour de Baiba: mais il survient de si grofses pluies, qu'ils sont obligés de se retirer. Les Chioggiotes & les Vénitiens tombent sur leur Arrière garde, & prènent beaucoup d'Homes & d'Equipages (1).

La division se met à Florence; & toutes les Familles de cète Ville se partagent entre les Factions des Guelses & de Ghibellins. (2).

lant procurer à son fils Henri,, qu'il avoit fait proclamer Roi de Sicile, l'atection des Allemans; ce jeune Prince & la Reine Constance sa mère, qu'il avoit mandés, veis la fin de l'année précèdente, se rendent en Allemagne, cète année, par des chemins diférens.

Diépold, Duc de Spolète, monté sur un âne & travelli, veut passer dans la Pouille: mais il est trahi, découvert, pris non loin du Tibre, & conduit au Sénateur de Rome, qui le fait mêtre en prison. Sa liberté, qu'il recouvra l'année suivante, lui coûta beaucoup d'argent.

En vertu d'un Decret du dernier

(1) Muratori , p. 152.

Ricordano Malaspina, h. 104 de son Histoire, le meurtre, sait à Florence de Buondelmonte de Buondelmont mit la division dans cête Ville. Les uns embrassèrent le parti des Quelses, les autres celui des Ghibellins, Ricordano donc la liste des Familles Nobles, qui se diclarèrent pour l'une, ou pour l'autre l'action. Murat. ibid.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

reur, s'il étoit affés fort pour les y contraindre, ou ne faisant pas dificulté de se soustraire même entièrement à son obeissance, s'il n'avoit pas assis de forces. Mais tout fut porté jusqu'à l'extrême, des qu'une fois les Factions des Guelfes & des Ghibellins furent nées & bien enracinées. Alors ces dernière Villes, à proportion de ce qu'elles eurent de forces, cherchèrent à se dédomager de leurs anciènes perces aux dépens des Princes & des Nobles de leur voifinage, sans en excepter même les Ecclétiastiones. Guidées par les étais de leurs anciens Diftricts, elles répeierent, & mirent, ou remirent fous leur Jurisdiction cout ce qu'elles purent de Terres & de Chateaux possèdes par les Comtes, les Marquis, & les aurres Nobles; & ceuxci, malgré leurs anciens Privilèges, furent obligés de reconolire la Junisdiction des Villes : &, au lieu que précè-demment ils demeuroient dans leurs Chateaux & dans leurs Terres, fans fe foucier beaucoup du séjour des Villes, on les força d'y demeurer 2 ou 3 mois de l'année, & de se faire recevoir au nombre des Cirojens. Voici ce que, du rems de Fréderic I, Otton de Frisinghen écrivoit touchant les Villes d'Italie. Elles afectent de tèle sorte la liberté, que, pour eviter une puislance infolence, elles font plustor gouvernees au grè de leurs Confuls, qu'au gré des Empereurs, &c. De là vient que, ce pais étant partigé, presque entier, en-tre les Villes, chacune a sorce ceux de son Territoire de venir demeurer dans ses murs; & que, dans une grande étendue de pais, on peut à paine trouver quelque Noble, ou quelque Grand-Seigneur, qui ne soit pas soums à sa Ville. Orton dit ensuite qu'en 1154, Guillanme, Marquis de Monsferrat, Home Noble & Grand-Seigneur, étoit presque le seul des Barons d'Italie, qui s'étoit exemté de la Domination des Villes. Galvano Fiamma, dans son Bouq. de El., parlant de la réconstruction de Milan, en 1167, die que les Milanois s'assujétirent tout ce qu'ils avoient de voisins puissans. Ainfi, la Ville de Milan, qui s'etnie contentée d'un Territoire de 3 milles hors de son enceinre, deploia ses ailes en long & en large. Car le Duché de Burgarie, la Marche de la Mathésane, le Comié de Ségrio, & les Comiés de Tu-rige & de Parabage, & le Comié de Lugo, qui tous, come Enpemis do-

### SAVANS & ILLUSTRES.

qua l'Inforciat, au moins huit fois à ginaire de Benevent; & le font decenses Auditeurs. Il écrivit savamment sur le Digeste, sur le Code & sur les Instisuces: mais il ne s'en est rien conferve d'excier. Il fit aussi des Differtations au nombre de cent. C'étoit un Home d'un esprir subril : mais entêté de ses Opi. i ns. 'D'ailleurs il n'estimoit les Canonistes que ce qu'ils peuvent valoir. Il prétendo t, & l'on ne peut pas dire que ce fut à tort, que les Papes s'etoient fouvent trompes par ignorance; & , quand on oposoir quelque Canon à ce qu'il vouloit établir, il avoit cou-tume de répondre : Passe, avec les erreurs des Canonilles!

Revenons à Jique de Ravanes, Come il avoit fait une grande étude de la Dialedique, tele qu'on l'enseignoit alors, il en apliqua la méthode d'argumenter & les subtilités au Droit, en quoi le plus grand nombre des Jusisconfultes François l'imiterent. Cète innovation sut censurée v vement par Richard de Malombra, de Crémone, grand Juris-consulte & cellibre Prosesseur à Padoue, lequel mourur, en 1334, à Venise, où le Sénat l'avoit sait venir, pour travail ler à la rédaction des Loix de la République. Il vouloit qu'on s'en tînt à l'anciène méthode, qui confiftoit à comparer les Loix entre elles; à raprocher & réduire en abregé celles qui s'acordent; à concilier celles qui femblent se contredire; à détruire l'avantage, que l'on peut tirer de celles qui Cont absolument en contradiction avec d'autres, qui paroissent devoir être preférablement suivies.

Outre les Ouvrages anoncés ci-defsus, Ravanes sit un perit abregé de ce qui concerne les Fiess, auquel il dona le titre de Somme; & de plus une Explication alphabétique des Matières & des Termes de Droit, qu'il orna du titre ambitleux de Lumen ad revelationem Gentieum ( Lumière pour éclairer les Nations); & qu'il comença par 4 Vers, que je n'entreprendrai pas de traduire (a). Le Panziroli ne dit point ce que ce Dictionaire est devenu.

Odofred, le plus célèbre des Disciples d'Azon, lequel fleurit vers 1250, naovit à Botogne sur la Paroisse de Saint-Amtroife. Quelques-uns le disent ori- suo Odotredo legum parenti, Anno Da-

dre du premier Roffred, dont j'ai parlé plus haut, ou de quelqu'un de ses Pa-

Il s'instruisie d'abord à fond des Aris Libéraux & de la Philosophie. Eusuite, aiant étudié fous Ugolin, Jaque Balduini, & Azon, il enseigna le Droit Civil avec beaucoup d'éclat à Bologne, où l'on dit que Grégojre de Montelungo, Légat de Grégoire IX dans la Lombar die, le consulta souvent.

Il composa de très bons Comentaires sur les Pandodes & sur le Code entier. Il y expliqua les Loix obscures & dit-les d'une manière si heureuse, qu'aucun de ceux qui l'avoient précèdé, n'avoit encore rien doné d'austi net, & qu'il paffa pour le plus clair des Interprèces, & le plus utile aux Ecudians. 11 ajoura quelque chose à la Somme d'Azon; & fit, fur le Titre de la Paix de Constance, des Gloses, qui se sont con-servées. J'ai parie de cète paix, qui sut la base de la Liberté des Viiles d'Italie. On ent encore d'Odofred un Abregé des Fiefs, & divers autres Traités utiles & favans sur diférences matières du Droit Civil. Il en fit un aussi De l'Art du Notariat.

Il inignoir, à beaucoup de penetration & de jugement, l'acention la plus scrupuleuse dans l'examen des opinions contraires des ditérens Auteurs sur les mêmes objets; & ne se décidoit jamais que par des raisons prepondérantes. Come d'ailleurs il étoit de foir bone humeur, il égajoit quelquefois le serieux de ses Ouvrages par d'asses bones plaisanteries.

Il mourut en 1263; & fut enterté devant l'Eglise de Saint-François. Je vais parler de son Mausolée, & de son Epitaphe, en parlant de son Fils.

Albert, fils d'Odofred, fut Jurisconsulte: mais on ne sait rien de lui d'avantageux, sinon qu'il fit élever à son Père un Mausolée en forme de Piramide, dont le Panziroli dit l'ouvrage magnifique, & qu'an de ses Dêcendans, fit réparer, en 1497, eu y joignant l'Infeription , que voici. Deo tri-uni. Pyramidem ; & Sepulchrum vetuftate corruptum, qua Albertus genicore

Ergo quifquis habet pasulas modo providus aures, (a)Hic fludeat, Legom lucida verba notet. Alpha sub altivolis Aquilis selprodity & omnes.

Explicar hie vires, officiumque funm. Il y avoit aparemment d'audi beaux Vers au comencement de chaque Letre-Naii

de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

Concile de Latran, les Milanois & les Plaisantins, qui continuoient de faire la guerre aux Pavésans, & qui rejetoient toutes propositions de paix, sont excomuniés; & l'Interdit est mis sur leurs Villes & leurs Territoires par Honorius III, successeur, depuis le 11 d'Août, d'Innocent III, mort à Pérouse, le 6 de Juillet précèdent, lorsqu'il êtoit en chemin pour aler en Toscane se mètre à portée d'établir par lui-même une paix solide entre les Pisans & les Génois. Son dessein êtoit de les engager à faire servir leur Marine pour la nouvèle Croisade, qu'il avoit publiée. Les Milanois, irrités des Censures du Pape · & les prétendant nulles, déchargent leur colère sur les Pavésans. Ils prènent & détruisent plusieurs de leurs Châteaux. Ils font aussi le siège du Château d'Arena, qu'ils sont obligés de lever; & retournent ensuite ravager la Lomelline. Les Crémonois, Aliés des Pavésans, détruisent par le dégât & le feu toutes les Terres des Milanois & des Crémasques dans le voisinage de l'Adda. Passant ensuite dans le Plaisantin, ils en ruinent une partie, & s'emparent de Pontevico, dont ils rasent les fortifications. Les Plaisantins, acourus au secours de leurs Biens, sont mis en déroute entre cète Place & Plaisance; & laissent entre les mains de leurs Ennemis beaucoup de Prisoniers, qui sont conduits à Crémone. Les Parmésans, Alies des Milanois, brûlent aussi plusieurs Châteaux du Pavésan; Et combatent avec avantage les eru que les Citojens de Padoue avoient, pour nous & pour le Siège Apostolique, plus de respect, qu'ils n'en ont en effet, puisque, contre la Justice, ainst que nous l'avons apris, ils ataquent avec un petit nombre de Crémo-

EVÈNEMENS sous le règne | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> mestigues avoient infesté ce pais, &c. furent foumis & affujetis pour toujours à la Ville de Milan. Otton de Frifinghen a fait sagement, en parlant du Marquis de Montferrat, d'ajouter un presque seul, puisque, lorsqu'il écrivoit, les Marquis d'Este n'étoient pas non plus obligés de foumètre leurs Etats aux Villes voifines. Si les Padouans, en din de promètre obéissance à leur Ville, alors toute-puiffante , pour Efte , & pour d'autres Terres; il préserva de cète ved'ailleurs les Padouans ne jouirent pas longtems de l'avantage qu'ils avoient remporté. Si la Terre d'Elle avoit autrefois dépendu de la Ville de Padoue, ou fi plusiot elle n'avoit dépendu jusqu'alors que des Marquis d'Efte, Possesseuts immédiais, & des Empereurs, Seigneurs Suzerains; c'est sur quoi je ne vois pas qu'il y ait à douter , puifqu'avant 1213, on ne trouve aucune preuve de la Sei-gneurie, que les Padouans prétendoient leur apartenir dans cète contrée; & puisque les Chartes, que j'ai raportées, é-tablissent que les Marquis d'Este avoient pris, des Empereurs Henri III'& Fré-déric I, l'Investiture d'Este, & de leurs autres Erats, & qu'ils étoient immédia-tement soumis à la Jurisdiction Impériale, sans que la Comune de Padove les troublat dans leur possession, ni qu'elle se mélat du gouvernement de leurs Etats. Elle put done fort bien avoir d'autres motifs, ou prétextes, pour faire, en din : mais non celui de fa Jurisdiction sur les Terres d'Este, de Montagnana, Ge. Si pourtant ce motif entra pour quelque chose dans cète guerre, qu'il me soit permis de dire qu'il n'étois pas sondé sur la Justice!

Après avoir protesté que ce n'est point son asection pour la Maison d'Esse, qui le fait parler, Muratori s'apuie sur ce que le Pape Innocent III & l'Em-Frédéric II désaprouvèrent le procédé des Padouans; Innocent dans le tems même, Frédéric 7 ans après.
C'est ce que le premier sit par cète

Letre. Innocent, Evêque, &c. au Patriarche d'Aquilée. Jusqu'ici nous avions

### SAVANS & ILLUSTRES.

mini MCCLXV. iij. Non. Decemb. posuerae, Laurencius Odofredus Domenici Odofredi posterioris filius, Alberti Trinepos sua impensa in meliorem faeiete opere, & cultu, splendoreg; resti-tuit. Anno Salutis MCCCCXCVII, Kal. Septemb. (Au Dieu trine, un. La Piramide & le Tombeau, qu'Albert avoit fait élever à son père Odofred, le Père des Loix, l'An du Seigneur MCCLXV, le iij des Nones (le 3) de Décembre, étant gátés de vétusté, ont été rétablis en mellleur état, pour l'ouvrage, les ornemens & la magnificence, aux dépens de Lau-rent Odofredo, fils du dernier Dominique Odofredo, & arrière-petitfils du fils d'Albert. L'An du Salut MCCCC-XCVII, le jour des Calendes (le 1) de Septembre). On lie de l'autre coré du Maufolée. Hyeronimus quondam Laurentii de Odofredis reparavit (Jérome, fils de feu Laurent degli Odofredi l'a répare l.

Rolandino, ou Rodolfino Passagerio, de Bologne, écrivit, en 1255, une Somme de l'Art Notarial. Cet Ouvrage très utile, en ce qu'il done la forme des diférences fortes d'Alles, aiant êté défiguré par les Copistes, fur remis dans son état naturel, lorsque le Pan-ziroli travailloit à son Histoire des Jurisconsultes, par Gérard Mulert, Con-seiller de l'Empereur Charlequine, 1equel y joignit des Comentaires.

Albert, Parmésan, fils de Galeotto, professa le Droit à Modène. Il se servit du Traité de Guillaume Droreta sur Pordre des Jugemens, pour en composer un plus ample, où, conservant ce que le premier Auteur avoit dit, il décida les Questions, qui se présentent le plus fréquemment dans les Tribu-. naux, & fournit aux Avocats les moiens de défendre les Causes d'une manière plus solide & plus sage. Il avoit doné pour titre à son recueil de Questions, Petite Somme : mais d'autres l'ont nomé La Perle, à cause de son utilité.

Martin de Fano, qui prit son surnom de sa patrie, Ville de la Marche d'Ancone, composa sur la Manière d'étudier 2 petits Livres, qui se sont perdus. Il y conseilloit a de choisir un Maitre, qui or n'enseignat que des choses vraies, s) ou probables; qui répondit volones tiers à toutes questions; qui soufrit 31 que l'on fut d'un autre avis que lui; or qui mît sa gloire à chercher sa Véri-3) ze, plustot qu'à se livrer à de vaines 31 subtilités, & qu'à se parer d'orne- cha de parvenir à l'Episcopat, auquel

mens ambitieux m. Il prescrivoit encore aux Etudians te de fuir les volupn tés pernicieuses; de rendre au Crea-1) teur tout ce que la Créature lui doit ; » ensuite, après avoir repose leur esn prit par d'honêtes récréations, de n se doner tout entiers à l'Etuden.

Il laissa d'autres petits Traités, sur les Homicides, sur les Jugemens, sur les Actions, & sur la Nécessité de prou-

ver la Négative.

Martia, fils de Sillimani, duquel Jean d'André for le Disciple, enseigna quelque tems le Drois à Bologne, la patrie. Il fut préfent à l'examen de Cino de Pistoie pour la Licence; & fie

un Abregé des Fiefs.

Sa réputation devenoir éclarante, quand tout-à-coup il quita sa Chaire, pour se faire Dominicain. Il sut sou-vent consulté, dans son Cloître, sur des Questions de Droit, auquèles il tépondit. Il mourur à Bologne, & fur enterre dans l'Eglise de Saint-Dominique, où l'on voit uniquement, dans son Epitaphe, qu'il y avoir de lui de célèbres Ouvrages sur le Droit. Elle est datée de 1526.

Gui de Suzara n'éroit, ni de Modene, come Guillaume Duranti l'a cru, ni de Crémone, come Jason le dit. Il est no-mé Guido Suzarius par le Panziroli, qui pense que son surnom vient de ce qu'il avoit pour patrie le Château de Suzara, ancienement du Territoire de Reggio, & depuis de celui de Mantoue. Gui fut Disciple d'Azon, & professa le Droit à Modène. C'est la cause de l'erreur de Guillaume Duranti. Les Reggians, chés qui les Etudes fleurissoient alors, l'ariférent dans leur Ville, pour enseigner le Droit Civil, & l'en firent Citoten; & lul, portant l'Ecriture-Sainte à ses ieux; & posant les mains deffus, fit ferment d'expliquer toujours les Loix Romaines à Reggio, si ce n'est qu'il sut apelle par la Ville de Man-toue, ou par Charle, Roi de Naple. Les Reggians, à condition qu'il resteroit toujours chés eux, lui doncrent, dans le Bourg d'Azzéré, 3 Manses, c'est à dire ce qu'il faut de Terre pour

sa faute, il cessoit d'y enseigner. Il fur très savant dans le Droit Civil: mais, come il ciroit rarement le Droit Canonique, on crut qu'il en avoit fait peu d'étude: & ce fut ce qui l'empê-

ocuper 3 Charues dans l'année, y joi-

gnant un des Moulins de la Ville. Lo

tout devoit revenir à la Comune, ii, par

NDIV

EVENEMENS sous le regne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

nois, ataquent encore, près de Ponte-Nura, quelques Troupes Plaifantines, Lodigianes, Crémasques, & Milanoises; & sont beaucoup de Prisoniers.

La gelée est si forte, cète année, que les Vignes en sont desséchées, & que les Voitures traversent le

Pò sur la glace.

Le 14 de Juin, ceux de Césène sont batus par ceux de Rimini, qui leur prènent 17 cens Homes. Les Vaincus demandent du secours aux Bolonois, qui, 2 mois après, entrés avec de grandes forces augmentées de la Cavalerie & des Archers de Reggio, dans le Territoire de Rimini, font le siège du Château de Sant'Arcangelo pendant 6 femaines; &, s'ils ne le prènent pas, ils font du moins rendre les Prisoniers de Césène.

1217. PIERRE de Courtenai, Comte d'Auxerre, prétendant à la Courone Impériale de Constantinople, vient à Rome; &, le 9 d'Avril, le Pape le courone Empereur des Grecs, dans la Basilique de Saint-Laurent. Ce nouvel Empereur confirme à Guillaume, Marquis de Montferrat, & à Demetrius, son frère, le Roïaume de Thesfalonique, qu'ils avoient hérité de leur père le Marquis Boniface. Les Afaires des Latins à Constantinople aloient alors tous les jours de mal en pis; & les Grecs, qui les haïssoient, les harceloient de toutes parts, sous la conduite de Théodore Comnène. Les Croifés, assemblés par les foins d'Innocent III, passent, cète année, dans le Levant, les uns par la Méditerranée, les autres par terre. Honorius III, à cète ocasion, ne néglige rien pour rétablir!

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

Home, Marquis d'Este, qui nous est dévoué, de même qu'à l'Eglise Romaine; & qui, come son Père, n'a fait aucune dificulté de s'exposer à beaucoup de fatigues, & de dangers pour la dé-fense de l'Eg'ise Romaine. Certe, avant d'agir avec Eccelin & d'autres Excomuniés, sans nous avoir consultés, & même come nous méprisant, contre celui que les Padouans savoient certainement nous être cher & agréable, come étant spécialement à nous, s'ils avoient quelque sujet de se plaindre de ce Marquis, ils pouvoient au moins avoir, pour le Siège Apostolique, la désérence de nous en instruire, affin que nous leur fissions faire satisfaction. C'est pourquei, par cet Ecrit Apostolique, nous chargeons votre Fraternice d'averter promtement, & d'engager les mêmes Padouans à se desister d'acaquer ce Margus; & de leur promètre fermement, de notre part, que nous leur ferons faire saiffaction, lorsqu'ils nous aurons montré qu'ils ont quelque juste sujet de se plaindre de lui. Sinon, pour que nous ne paroissions pas avoir abandone ce Marquis, loisqu'il n'a, dans ce tems, après Dieu, que nous à qui recouçir pour avoir justice, réprimés, après avoir pris conoissance de la vérité de la chose, l'injuste ataque des Padouans par une Censure Ecclésiastique sans Apel. Done à Segni, le V des Nones (le 2) d'Octobre, L'An seizième de notre Ponti-

Ce Bref, raporté par Muratori, p. 412, ariva trop tard. Aldrovandin, pressé par les circonstances, avoit fait son acomodement avec les Padouans; &, come on vient de le voir, il avoit juré d'obéir en toutes choses come Citojen à la Comune de Padoue:

Ces paroles, dit Muratori, p. 417, ont befoin d'explication. Alors s'obtiger d'obeir, come Citoien, étoit se faire Citoien de que que Ville, & se soumètre envers elle à diverses obligations. Le Marquis d'Este sus donc sorcé de prendre la qualité de Citoien de Pa-doue, come d'autres Grands-Seigneurs de ces cantons firent dans les Villes les plus confiderables, ou par inclination, ou par force. Cète Qualité de Citoien imposoit à eclui qui la prenoit diférens devoirs, come de demeurer, 2 ou ; mois de l'année, dans la Ville; de doner passage, par ses Terres, aux Soldats de la paix en Italie. Il envoie à Gene la Comune; de Paider dans ses guer-

#### SAVANS ILLUSTRES.

il aspira quand il fut veuf. Il eut d'ailleurs quelque conoitsance de la Philo-

Sophie.

Outre des Comentaires sur les Pandecses & sur le Code, il composa des Traites Du Droit Emphytéotique, de l'Alle apellé Garantie, de l'Ordre des Jugemens, des Jugemens, & de la Torture. On y aprend qu'il avoit été choisi pour juger des Afaires avec Accurfe.

Au reste, il n'evita point le reproche d'avoir la rête légère, parcequ'il s'habilloit d'une mani re peu convenable à la gravité de sa Profession. Il avoit contume de porter des Vêtemens courts d'Etofes de soie raiées & brochees de diverfes couleurs.

Il laitfa plutieurs Fils.

Pierre de Suzara, le plus conu des fils du precedent, est la Souche des Suzari de Reggio. Il fue Professeur en Droit dans cete Ville.

On ne sait rien de certain de sa mort, ni de sa sepulture. Les Crémonois disent qu'il mourut enseignant dans leur Ville; & qu'il fut enterré dans une Eglise de Saint-Guillaume, située dans un Faubourg, que l'on a détroit depuis. Le Panziroli raporte son Epitaphe, qu'il avoir lue dans les Annales, compotees par Jean-Jaque Caroldo, Seerétaire du Conseil des Dix à Venise. On en aprend uniquement, a Qu'il mourut de deux Fievres, dont l'une, s) en détruisant l'autre, le détruisit luimême w. C'est ce que disent ces 4 Vers rithmiques & rimés, qui ne font qu'un Jeu de mots, qui ne mérite pas d'être traduit.

Febre carens, Febre concutitur, Per quem Feoris Febrem aggreditur, Letho Febris Febre dirîmitur Dum ipfe moritur.

Accurse, ou Accorsi de Reggio, dont Ja Patrie fait le succom, enseigna le

EVENEMENS sous le règne de l'Empereur OTTON IV.

FREDERIC II, Roi des Romains.

Hugolin, Evêque-Cardinal d'Ostie, lequel fut ensuite Grégoire IX; & ce Légat, par son adresse, aiant engagé les Génois & les Pisans à s'en raporter à ce que le Pape décideroit, amène enfin ces Peuples, le Terme Italien.

Droit Romain dans cète Ville, en 1273, come on l'aprend d'un Mémoire, qui se trouve dans les Archives de Reggio; lequel porte, a Qu'en cète " année, le Podestà Zaldo de' Cancevilieri, de Pistoie, ajant parlé dans vile Sénat des Gages, qu'il faloit paser vi à ce Professeur, il sut ordoné qu'on " lui délivreroit incessamment 200 lin vres, Monoie de Reggion. Il ensei-gua depuis à Padoue. Jaque d'Aréna & Guillaume Duranti parlent souvent de lui: mais rien ne fait conoître ses Quvrages, ni le tems de sa morc.

Il eut un Fils, apellé François. J'en ai dit ce que l'on en fait, en parlant plus haut de François, tils du célèbre

Accurse.

Rolandino de' Romaniej, de Bologne, fleuriffoit dans sa patrie, lorsque Dino de Florence y donoit des leçons de Droit, & qu'Albert Gandini, d'A-rezzo, y étoit un des Juges Criminels. Ce fut un excellent Avocat; & ses

Concitoiens le firent un de leurs Con-

suls.

Il est Auteur d'un Traité des Délies, tiré d'Odofred, & de Gui de Suzara. Cet Ouvrage, bon en lui-même, de-vint meilleur, & d'une grande utilité par des Additions confidérables du même Gandini, qui l'enrichit de ce qu'il avoit fait, ou vu lui-même, aiant êté, pendant toute sa vie, emploié come Juge Criminel par les Villes de Pérouse, de Florence, de Siène, & de Bologne,

Rolandino mourut à Bologne, le 11 de Novembre 1234; & fut inhumé dans l'Eglise de Saint-François avec une Epitaphe, qui dit uniquement qu'il fut Docteur es Loix.

Je comencerai cète Colone, dans le Volume suivant, par l'Article du Duc Henri le Lion, que j'ai promis dans celui du Duc Welf VI, son oncle.

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

res; de recevoir garnison, & d'autres charges semblables, compensées à la vérité par un asses grand nombre d'avantages; en sorte qu'on pouvoit dire que la Cittadinanze (a) écoit un mélange de sujétion & d'aliance. Rolandino die

(a) Qu'il me soit permis d'emploser

VACANCE DE L'EMPIRE.

FREDERIC II, Roi des Romains.

après tant d'années de guerre, à se reconcilier. Honorius confirma leur acomodement par une Bulle de l'année suivante (1).

D'ailleurs des Gens de bien, emploïés sous main par ce Pape, viènent à bout, dans le mois de Juin, de conclure la paix entre les Villes de Milan, de Pavie, de Plaisance, de Tortone, & d'Alexandrie.

La guerre continue cependant entre les Milanois & les Crémonois. Ces derniers, avec des secours de Parme, de Modène & de Reggio, matchent à la rencontre de l'Armée Milanoise, qui, grossie des Troupes de Plaisance, d'Alexandrie, de Come, de Novare, & de Verceil, s'êtoit avancée jusqu'à Zenevolta: mais qui se retire en hâte à leur aproche. Toutefois les Plaisantins & leurs Alies vont ensuite faire le dégât dans le Crémonès. Les Milanois & les Plaisantins d'une part, & les Pavésans de l'autre, remètent leurs diférens à la décision du Podestà de Plaisance; par la Sentence duquel les Milanois abandonent Vigévano pour 10 ans aux Pavésans, & les Plaisantins restent en possession de quelques Terres.

Guillaume Malaspina, Marquis de Massa, Seigneur, ou Roi de la Judicature de Cagliari en Sardai+ gne, meurt ne laissant point d'autres Héritiers qu'une Fille, à qui les Peuples confirment la Seigneu-

(1) Muratori dit, sous l'Année 1218, p. 158: Le Rinaldi conclut d'une Bulle du Pape que les Genois & les Pifans firent la paix, cète année. Les Annales de Gene, écrites par des Contempofous Pannée précèdente. Mais elles di-fent que, celle-ci, les Députés de Ve-nise & ceux de Gene, s'étant assemblés en Congrès à Parme, conclurent une paix de 10 ans entre ces 2 Républiques.

EVENEMENS durant la | ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

> qu'en 1220, Berthold, Patriarche d'Aquilee, Prince puissant, fit amitie avec les Padouens, & devint Citoïen de Padoue; &, pour surete & marque de Cittadinante, il fit, de ses deniers, bâ-tir quelques Palais à Padoue, & se fit metre avec les autres Citoiens à la Collede (coltam), ou Dace (b). Il comença austi d'envoier alors, & il envoie encore, tous les ans, à chaque mutation de Podestà (c), 12 de ses meilleurs Vassaux Nobles (Militum), qui jurent, pour le Seigneur Patriarche & les siens, d'observer les Ordonances du Podestà, & ce qui s'ensuit (d); ce qu'aiant vu les Evêques de Felire & de Belluno, ils en ont fait de même : mais non pas en même quantité. Cet Historien dit encore qu'en 1222, Ec-celin de Romano se fit Citosen de Padoue. Uberto Locato raporte, dans son Histoire de Plaisance, coment le Marquis Moroello Malaspina se tit Citoien de cète Ville en 1194. J'en done ail-leurs le passage. Les Archives d'Este ont conserve divers Actes de Cittadiname, dont 3 concernent l'anciene Maison de Camino, qui va comencer à pa-roître avec éclat dans cet Ouvrage. C'étoit une des 4 Maisons les plus nobles & les plus célèbres, qu'il y eut, du tems de Rolandino, dans la Mar-che Trévisane. Muratori parle de ces Ades , qu'il avoit fous les ieux; & die, p. 414: Dans le premier Wecello & Gabriel de Camino se sont, en 118;, Citosens de Trevise, avec diverses conditions. ditions. Dans le second, le même Contrat est renouvelé le 12 de Juin 1199. On lit dans le troissème les promesses réciproques, faites, le même jour, à la Maison de Camino par la Comune de Trévise. Le quatrième contient la Cit-tadinanze prise par Wecello de Sulli-go, les mêmes jour & an; & le cinquit. me est la Cittadinanze de Trévise, pareillement prise, en 1199, par les Ha-bitans de Ceneda. Dans le sixième & septième, on lit un Acord, fait, es 1190 & 1203, entre la Comune de Trevise, & Mathieu, Evêque de Cenéda, par lequel celui ci confent que la Ville de Trévise exerce la justice dans les Terres de l'Evêché de Céneda, &c. De même, en 1242, Bernard, Ab-bé de la Vagandizza soumie à la Comu-

> > (b) Nous dirions à la Capitation. (c) In principio Potestatis cujuslibet.

> > (d) Pracepta & fequentia Poreftant.

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERIC II, Roi des Romains.

rie de leur Judicature, en lui préfentant le Sceptre. Quelque tems après, pour terminer la guerre, que ses Sujets avoient avec les Peuples de la Judicature d'Arboréa, présentement Oristagni, la Marquise en épouse le Juge. Come les Pisans se prétendoient Suzerains de Sardaigne; il vient dans cète lle une de leurs Escadres, dont le Comandant oblige les nouveaux Epoux de recevoir de lui l'Investiture par l'Etendart, & de prêter sa République serment de sidélité. Bientôt les Pisans agissent en Souverains, & se mètent en devoir de s'emparer des 2 Judicatures. La Marquise implore le secours du Pape.

Honorius II ( investit de la Marche d'Ancone le jeune Azzon VII,

Marquis d'Este.

meurt le 15; le 19, ou le 23 de Mai. Frédéric II reste seul Roi de Germanie & des Romains; & comence en Allemagne, l'exercice de sa pleine autorité par dépouiller du Comté Palatinat du Rhin Henri de Welf-Este frère d'Otton.

Honorius, inquièté par les Romains, quite 2 fois Rome, cète année, pour aler, d'abord à Riéti,

puis à Viterbe.

Les Milanois, les Pavésans, les Verceillois, les Comasques, les Alexandrins, les Tortonois, les Lodigians, & les Crémasques s'avancent jusqu'à Borgo-San-Donnino, qu'ils vouloient doner aux Plaisantins.

Les Troupes de Crémone, de Parme, de Modène, & de Reggio, qu'ils y trouvent campées, sont cause qu'ils tournent vers le Pò: mais, le 6 de Juin, à leur arivée près de Gibello, l'Armée ennemie paroît tout-à-coup; & leur présente la bataille,

durant la ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

ne de Padoue les Terres & Châteaux de son Monastère, come on le voit dans un Acte, par lequel il fut convenu que les Homes de ces Terres sont & doivent être soumis à la Comune de Padoue, & doivent passer pour être du Comté & District de la Ville de Padoue; & que, come Citoiens, & dévoués & fideles Amis, ils jouissent & doivent jouir du Statut, & des Bénéfices des Statuis réglés par la Comune de Padoue (c'est-à-dire qu'ils doivent jouir de tous les avantages atribués par les Loix aux Citoïens, Habitans de Padoue). Ainsi, le District, & la puissance de la Ville de Padoue s'augmentoient aux dépens de ses voisins; de sorte qu'Antoine Godio, dans sa Chronique composée vers 1310, se plaint au sujet de quelquet Terres, qu'à present, dit-il, la puissance de Padoue retient aux Vicentins injustement. Ces Documens ideent assés justement. Ces Documens jetent asses de lumière sur l'avanture d'Adrovandin, Marquis d'Efte, lequel fut, après la guerre, nécessité, come d'autres qui n'avoient pas asses de forces, de capi-tuler avec les Padouans; & de devenir leur Citoien aux conditions, qui durent alors être établies vraisemblablement plus au gré de qui se trouvoit supérieur en forces, qu'au gré du Marquis. La forme & les conditions des Cittadinanzes n'étoient pas toutes les mêmes. Elles étoient, ou dures, ou gracieuses, suivant les circonstances. On peut croire que l'acomodement d'Aldrovandin avec les Padouans fut très désavantageux pour la Maison d'Este, & qu'il rensermoie beaucoup de charges pour les Etats du Marquis; puisque, come Rolandino le dit, de l'ordonance & par la volonté des Padouans, les portes du Château (d'Efte) furent murees; & ce Château ne fut point habité durant plusieurs années.

Mais les choses changèrent de face en 1220. Azzon VII, Marquis d'Este, frère du Marquis Aldrovandin; se plaignit à Frédéric II des prétentions, de l'injustice, & de la violence des Padouans; & par un Decret, qui peut passer pour un Jugement contradictoire, puisqu'il y est die que Frédéric le rendit en présence du Podestà & des Députés de Padoue, les choses furent semises come elles avoient toujours été. Muratori done ce Decret, p. 415, d'après une anciène Copie des Archives d'Este. Frédéric, après y avoir rapellé les services qu'i.

EVENEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE.

FREDÉRIC II. Roi des Romains.

qui dure depuis la neuvième heure jusqu'à la nuit.Les Milanois & leurs Aliés sont batus; & beaucoup des leurs sont conduits prisoniers à Crémone. Les Reggians n'étant pas arives asses tôt; on en a fait le Proverbe: Le secours de Reggio. Les Vaincus ne laissent pas, à quelques jours de là, de s'emparer de Busséto. Le Cardinal Hugolin, Evêque d'Ostie, & Légat Apostolique, chargé par le Pape de mètre la paix dans la Lombardie, réussit à la faire conclure entre les Milanois & les Plaisantins d'une part, & les Crémonois & les Parmésans de l'autre.

A l'ocasion de cète guerre, la discorde se met entre la Noblesse & le Peuple de Plaisance. Le Peuple est le plus fort, come il arive ordinairement; & chasse ignominieusement Gui de Busto, Milanois, son Podestà.

Les Faëntins, sur qui les Forliviens venoient de remportet divers avantages, demandent du secours aux Bolonois, qui terminent cète guerre, sans prendre les armes. Leurs Députés obligent les Forliviens à s'en raporter au Podestà de Bo-· logne, qui publie sur le champ une trève, pour examiner à loisit le fond de la querèle.

Il se tient à Parme un Congrès de Députés de Venise & de Gène, où l'on conclut une paix, ou plustôt une trève de 10 ans entre ces

2 Républiques.

1219. Honorius III presse Frédéric II, pour l'acomplissement du vœu qu'il avoit fait de prendre part à la Guerre Sainte, de mener du secours, en Egipte, aux Chretiens, qui s'y étoient emparés de Damiète, & dont les Afaires aloient mal. Fradéric, par ses Lètres, assure le

ROIS, & autres SOUVERAINS en ITALIE.

avoit recus du Marquis Azzon VI, & dir u que les plaintes du Marquis Agon n VII font justes, ordone & statue qu'à n l'avenir les Padouans n'exerceront 3. aucune forte de Droits Régaliens 31 dans les Fiefs, Seigneuries & Difn tricts d'Este, de Calaone, Montagnana, de Tricontai, de San-Salvario,
n) de Merlaria, d'Orbana, de Cafale,
n) d'Altora, de Flagenza, de Pozzio,
n) de Vizegnolo, de Gazzolo, de Cairaton nica, de Saleto, de Migliarino, de na, de Villa Sant'Aleria, de Carminiano, d'Angarano & de Coreze, & » généralement dans toutes les Terres, n que le feu Marquis Azzon VI, père " d'Azzon VII, avoit possèdées: Que, n si la Comune de Padoue, ou quelque n Particulier tient quelque chose de ce n que les Aucêtres d'Azzon VII anovoient possèdé justement, il lui sera restitué: Que la Comune d'Este fera " rebatir & remètre dans son ancien " & meilleur état le Château d'Este, )) pour qu'il puitse servir au Marauis )) Azzon VII; & que quiconque osera )) contrevenir à ce Decret, encourra l'Amande de s mille Marcs, pasables, moitié à la Chambre Rotale, moitie n à la Partie lézée n. Ce Diplôme est dit, Doné à San-Léone dans le Camp près de Mantoue, l'An de l'Incaraction du Seigneur mille deux cens vingt, le Quinzième des Calendes d'Octobre le 17 de Septembre), Indiction neuvième. Regnant heureusement le Seigneur Fredéric, par la grace de Dieu, Roi des Romains, toujours Auguste, & Roi de Sicile, l'An huitième de son Règne Ro-main en Allemagne & vingt-&-troisie me en Sicile. Amen. Quoique ce Decret fur très défavantageux aux Padouans, ils ne laissèrent pas de bien vivre avec le Marquis Azzon VII, qu'ils choistrent pour leur Capitaine Général en 1236. On envoia, dit Rolandino, Liv. II, pour avoir le Marquis d'Este, qui fut apellé au Palais dans la nombreuse & pleine Assemblée qui s'y renoit; & on lui dona l'Etendart de la Comune de Padoue, afin que, come il ésoit le plus grand & le plus noble Perfonage de la Marche Trevilane, il fut le bouchin & le défenseur de cète Marche. Mais revenons au Marquis Aldrovas din: Salinguerra, qui fans doute en redouta peu la jeunesse, ne vit pas plustot le Marquis Azzon VI mort, qu'il repres dans Farrare.

rentra dans Ferrare, ou qu'au moins,

EVÈNEMENS VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERIC II, Roi de Roma ins

Pape, « Qu'il brûle du desir d'être » utile aux Chretiens »: mais au fond, il ne vouloit alors qu'ob-

tenir la Courone Impériale.

Les Populaires de Plaisance en chassent tous les Nobles avec leurs Familles. Ceux-ci se retirent à Podenzano, s'élisent un Podestà, & s'oposent à ce que les Villageois des environs portent leurs denrées à Plaisance.

Un Traité de paix termine les querèles de la Comune de Bologne & de la Comune de Pistoie.

Les Faëntins, en guerre avec les Imolèses, aiant été joints par les Troupes de Césène, vont assiéger Imola même; & les Bolonois, leurs Aliés, font, en même tems, le dégât dans le Territoire de cète Ville. Jâque, Evéque de Turin, & Guillaume, Marquis de Montferrat, alant à Rome de la part de Frédéric, & passant à Bologne, ordonent au Podestà « de laisser en repos les » Imolèses ». Quoique l'on rendît à Bologne toutes sortes de respects au Roi des Romains, le Podestà ne veut point les reconoître pour Ministres de ce Prince, & refuse de leur obéir. L'Evêque entre en fureur, met Bologne au Ban de l'Empire, & se retire promtement. Le siège d'Imola continue; &, les Troupes Bolonoises s'êtant unies aux Assiégeans, cète Ville est prise, & ses Habitans remètent au jugement du Podestà de Bologne leurs diférens avec les Faëntins. L'année suivante, les Bolonois firent lever le Ban par Anselme, Evêque de Spire, Envoie de Frédéric. Cet Envoïé vit d'autant mieux que l'Evêque de Turin avoit eu tort, que les Bolonois lui donèrent beaucoup d'argent. Frédéric investit, cète an- de l'Ascension de Notre Seigneur Jesus-

durant la ROIS, & autres SOUVERAINS ITALIE.

> il y ranima si bien son parti, qu'Aldrovandin crut devoir s'acomoder avec lui; ce qui se fit le 29 de Mai. L'Acord fait, entre eux en présence du Seigr. Andalo, du Sgr. Paganello de Saviola, du Sgr. Pierre, fils d'Albert d'Aldegerio, du Sgr. Prevostino de Sefsgr. Aldrovandin de Prendeparte, du Sgr. Lambertino de'Lambertini, & d'Azzolin de Bosectto, porte, 3°. " Qu'ils so doivent jurer d'obeir à l'Eglise, & " de ne lui rien ordoner; & qu'on garn dera toujours le secret, à la volonté n de Salinguerra, touchant l'Excomunication, & touchant autre chose n. 2º. a Que Salinguerra, suivant le Laun de que 2 Amis comuns en prononor ceront, prendra d'Aldrovandin & de n son Frère l'Investiture de son Fief, 3) & leur fera serment de fidélité 3). 30. a Qu'ils eliront en comun le Pon destà; & que, s'ils ne peuvent pas n s'acorder, l'Election sera remise à n l'arbitrage de Gérardino & de Cor-n rardino n. 4°. « Qu'ils reviendrone n à Ferrare, & la gouverneront ensem-» ble; que les domages seront réparés n en comun; que qui aura du bien o d'autrui, fera tenu de le restituer; " & qu'ils restitueront les Terres, que n des Ferrarois avoient un mois avant " la guerre ". 50. " Qu'ils recouvren ront en comun les Otages donés au >> Seigneur Empereur, & qu'ils feront n les depenses en comun n. 60. a Que n si Salinguerra refuse de jurer l'obsern vation de ce qu'Aldrovandin ordoo donera, celui-ci ne fera tenu de rien n de ce qui précède n. Ce Traité, ré-digé par le Notaire Stabilé, sut juré par Salinguerra, en présence de l'E. vêque de Reggio, du Sgr. Conrad de Mulnaro, & de Gérardino de Boscetto.

Sur la fin de cète année 1213, Aldrovandin, débaraffé de la guerre des Padouans, & d'acord avec Salinguerra, fit ses préparatifs pour recouvrer la Marche d'Ancone; & s'y transporta, dès le printems de l'année suivante 1114, à la tête d'une Armée confidérable. Le Jour de l'Ascension, le Pape Innocent III en instruisir les Cardinaux & le Peuple Romain, come on l'aprend. de cet Ade singulier, qui se trouve dans

les Archives d'Este.

Au nom du Père, du Fils, & du Saint-Esprit. Amen. L'An depuis la Naissance du Seigneur MCCXIIII, le Jour

EVÈNEMENS durant la VACANCE DE L'EMPIRE. FREDERICII, Roi des Romains.

née, Guillaume, Marquis de Montferrat, son Parent assés proche, & son plus zèlé Partisan, de 4 Châteaux sur les bords du Pò(1). Mais, dans'le même tems peut-être, Démeerius, frète de Guillaume, est dépouillé du Roïaume de Thessa-Ionique par Jean Lascaris, & torcé de revenir dans les Etats de ses Ancêtres. Béatrix, fille du Marquis, épouse Adnré, Daufin de Viennois, & Comte de Grenoble; & son Père lui done en dot le Bourg & Château de Briançon, pour lequel il êtoit depuis longtems en contestation avec le Daufin (2).

r220. Le comencement de Septembre voit enfin de retour en Italie Frédéric II, qui, le 22 de Novembre, reçoit à Rome la Courone Impériale dans la Basilique

de Saint-Pierre.

JE m'arête ici, pour ne pas être obligé de couper l'Histoire intéresfante de l'Empire de FRÈDÉRIC II; É, dans le sixième Volume, je comencerai les EVÈNEMENS par le detail de cète année 1220.

(t) Le Diplôme de Frédéric, que Benvenuto de San-Giorgio raporte dans son Histoire du Montserrat, est daté: A Spive, l'An MCCXIX, le neuvième des Calendes de Mars (le 21 de Fevrier), Indiction XIII. Il faut VII.

(2) On peut conoître par là, dit Muratori, p. 162, quèle grande étendue avoient les Etats des Marquis de Montferrat, dont certainement les Marquis de Saluces sont une Branche.

durant la ROIS, & zutres SOUEVRAINS en ITALIE.

Christ , lequel fut le VIIIe. jour entrant le mois de Mai, en présence des ci-dessous écrits, le Sgr. Bernard de Parme .... Archevêque, le Sgr. Jean de Fioren-tino, Prêtre & Cardinal, le Sgr. Gui. Eveque de Pestr., le Sgr. Etiène, Camévier du Seigneur Pape, Prêtre & Cardinal, le Sgr. Benoît, Evêque de Porto, le Sgr. Cencio, Prêtre & Cardinal, le Sgr. Gauth. Prêtre & Cardinal, le Sgr. Léon, Prêtre & Cardinal, le Sgr. Octavien, Diacre & Cardinal, le Sgr. Ange, Diacre & Cardinal, le le Sgr. Ange, Diacre & Cardinal, le Sgr. Jean, fils d'Odon de Colonne, Diacre & Cardinal, l'Evêque de l'al-lienstr. le Prévot de Magdebourg, & plusieurs autres Clercs & Laics, & le Peuple assemblé dans l'Eglise de Saint-Pierre de Rome pour entendre l'Absou-te, le Seigneur Innocent III Pape, entre autres choses, qu'il dit au Peuple dans sa Prédication, proposa ces paroles, & les adressa (retulit) au Peuple: Par notre conseil & de notre ordre, le Marquis d'Este, avec son Armée, est entre dans la Marche d'Ancone, que nous avions précèdemment donée à fon Père à cause des grands services qu'il avoit rendus à l'Eglise, & que nous confirmons au Fils, ann qu'il la recouvre pour l'Egiise, & qu'il la tiène en l'honeur de Dieu & des Bienheureux Apôtres Pierre & Paul, & au nô-tre. Et nous voulons qu'il observe la justice à l'égard des Pauvres & des Eglises, des Grands & des Perits, parceque, tenant pour l'Eglise, il doit observer la justice à l'égard de tous; c'est pourquoi, ceux qui se repentiront de cète iniquité dans laquèle ils sont restés avec opiniatreté, & qui le recevront, & feront avec lui, il les recevra benignement pour le service & l'honeur de l'Eglise, & nous leur serons misericorde au sujet de l'osense, qu'ils nous ont faite. A l'egard de ceux qui s'oposeront à lui, qui lui seront contraires & rébelles, & nomement du Comte de Celano & de ses Fauteurs, nous les maudiffons, & nous les excomunions. Et nous ordonons à tous les Fi-

dèles & Vassaux de l'Eglise Romaine de prêter secours & saveur au même Marquis, & de le recevoir. Et si quelqu'un d'eux sont contre lui, s'ils lui sont contraires, ou rébelles, nous les anathematisons; & nous les punirons dans leur Fief, ou d'autre manière. Et nous bén sons de la bénédiction de Dieu, & des Apôtres Pierre & Paul & de la nôtre, & nous avons pour recomandés ceux qui viendront avec lui, & qu' seront avec lui, come êtant les chers Fils de l'Eglise, parcequ'ils s'emploient au service de Dieu, & de l'Eglise Romaine.

Je Guidotto de Ficaruolo, par la grace de Dieu, Notaire de la Cour Impétiale, ai écrit ainst que j'ai entendu, & compris.

Afin de hâter le progrès des Armes il est vrai que les Eerivains de la Mal-Marquis, le Pape écrivit, cète an-son d'Este n'ont pas su qu'Aldrovandu Marquis, le Pape écrivit, cete année , 4 Brefs aux Peuples de la Marche, pour les exhorrer à prêter main forte, & rendre obéissance au Marquis, que nons avons, dit il, solemnèlement in-vesti de cète Marche par l'Etendart. Come ces Brefs manquent dans l'Edi-Muratori se proposoit de les faire imprimer. Louis Martorelli, dans ses Mémoires Historiques d'Osimo, raporte un Ade, du comencement de Mai 1214, fair par le Marquis au Peuple de cète Ville. Il y est qualité de cète manière: A ldrovandus Dei & Apostolica Gratia Estensis & Marchiæ Varanejæ (Muratori lit avec raison Warnera) Marchio, Aldrovandin, par la grace de Dieu & Apostolique, Marquis d'Este & de la Marche de Warner). Le Marquis promet d'observer tout ce qu'il contient, & de le faire remplir & observer à perpétuité par Azzolin, son frère. Le Peuple s'engage de sa part à faire ensorte que les Aldrovandin, & son frère Azzolin rem-plissent le tout à perpétuité., & c. Pom-péo Compagnoni, qui passe pour un E-crivain très instruit & très exact, dit, Part. I de sa Reggia Picena, p. 90, qu'on ne trouve jamais Aldrovandin avec le titre de Marquis d'Ancone: mais bien avec celui de Marquis d'Este, & de l'autre Marche, dite de Guarnier dans la Pouille, duquel Rojaume il étoit aussi Vicaire & Lieutenant; Seigneuries & Titres, qui, les plus illustres & les plus beaux de la Maison d'Este, ont été le moins conus des Ecrivains. Il parle ensuite d'un Privilège de la Ville de Fano, doné par ce Marquis vers la fin de Mai 1214, dans lequel on lit: Nous Aldrovandin, par la grace de Dieu & Apostolique, Marquis d'Este & de la Marche de Warner, & Vicaire & Lieutenant de la Cour Roiiale de tout le Rosaume de la Pouille, Se. Cet Auteur pouvoit-il ignorer que la Marche d'Ancone s'apelloit aussi Marche de Werner, Warner, Warnier, ou Guarnier, pour avoir êté possèdee par plusieurs Marquis de ce nom? Il pouvoit du moins avoit lu, dans la Continuacion d'Octon de Frisinghen par Octon de Saint-Blaise, que les Milanois, en 1158, tuèrent, entre beaucoup d'autres, Wernher, très illustre Marquis en Italie, duquel la Marche de Werner porce encore le nom. Le Compagnoni lui-même dit que ce Werner étoit Mer-

din ajoutoit à ses Titres de Marquis d'Este & d'Ancone, celui de Vicaire & Lieutenant du Rosaume de Sicile en deça le Phare. Muratori convient, p. 418, qu'il en doit la première conoissance au Compagnoni: mais il ajoute qu'il a vu lui-même à Modène, chés le Marquis Jean Rangoni, Gentilhome, non moins recomandable par fon efprit & par son amour pour les Lètres, que par l'ancieneré de sa Nobleffe, un vieux Registre de l'An 1366, dans lequel on lit; Année 1214. Concession faite par le Sgr. Aldrovandin, par la grace de Dieu & Apostolique, Marquis d-Este & d'Ancone, & Vicaire & Lieutenant de la la Cour le Dovaire. de la Cour Rosale de tout le Rosaume de Pouille, à Noble Home Williel-me-Rangoni, & à fon Fils, de tout le Comté de la Ville de Fermo pour deux ans, par Jaque, Notaire. Idem du

C'est donc une chose constante que Frédéric II, de qui les Ecrivains Guel-fes, ou vendus à la Cour de Rome, ont dit tant de mal, avoit du moins l'ex-cèlente qualité d'être sensible aux services, qu'on lui rendoit; qu'il ne manquoit point l'ocasion de témoigner sa reconoissance de ceux qu'il avoit reçue du Marquis Amon VI; & que, pour faire houeur à la mémoire du Père, il ne balança pas à confier le soin & la désense de son Rosaume de Sicile en deça du Phare, au Fils, dont la jeu-netse anongoit de grandes qualités.

Au sujet de ce jeune Marquis, écontons Rolandino, qui dit, Liv. I, Ch. I; : Etant venu à Padoue, Aldrovandin, Marquis d'Este, y avoit été reçu honorablement. Il y avoit été chéri de tout le monde, & avoit assemblé grand nombre de ses Amis, &c. Il se porta en-suite, avec une puissante & magnisque Armée, dans la Marche d'Ancone, en voulant avoir la Seigneurie, dont son Père avoit êté précèdemment investi par l'Eglise Romaine. Mais les Comtes de Celano, gens magnisiques & puissans, y étoient contraires au même Marquis. Ils tenoient le parti d'Otton de Saxe; & s'oposoient à Frédéric, encore jeune, & à ses Partisans, de la même manière qu'ils s'étoient oposés précèdemment à l'Eglise Romaine, & au Marquis Azzon de bone mémoire, qui s'exposoit à beaucoup de fatigues pour le service de l'Empire. Le Marquis Aldrovandin fut done quis de la Marche d'Ancone. Au reste, & sur quelques-uns de leurs complices, vainqueur; & remporta fur ces Comtes

une victoire, qui lui couta beaucoup de | soumetre ceux qui, dans la Marche peines. Quelques Seigneurs cependant, & quelques autres, ainsi que beaucoup de Villes, lui résistèrent; & quelquesuns de ses meilleurs & de ses plus illustres Amis demeurerent prisoniers , favoir le Sgr. Tisone de Campo San-Piero, &c. Soit par un criminel expedient, soit par une cause naturele, les Comtes de Célano furent bientor débaratées de leur Vainqueur. Aldrovandin mourut en 1215; & le même Auteur dit: Mais ce Marquis, après beaucoup d'actions & de dificultés, après beaucoup de faiigues & de périls, dans lesquels cependant il s'étoit conduit avec prudence & fageffe, fut vaincu, non par les armes & la force; mais, come le bruit en courut, il fut empoisone par trahison; & le poison termina sa vie, Pan ci de-vant dit du Seigneur MCCXV, dans le tems de sa florissunte jeunesse. Laiffons à present le Moine de Pa soue s'expliquer sur le même sujet. LAn du Sei-gneur MCCXV, dit-il, Liv I, lorsque le Marquis Aldrovandin eur, dans la Marche d'Ancone, noblement triom-phé des Comtes de Célana (Célano), qui favorisoient le parti d'Otton, il sasissit aux loix de la Nature dans la chaleur même de la Jeunesse. Ce Marquis eut l'ame très grande, en ce qu'il n'y eût point de danger, auquel il ne s'ex-posat pour aquérir de la gloire & de la puissance.

Le meme Ecrivain raporte, dans son IIIc. Liv., à l'année 1264, un Discours d'Azzon VII mourant à son pet this Obizzon II, par lequel on von combien le Marquis Aldrovandin avoit à cœur l'Afare de la Marche d'Ancone. Voici ce que c'est. Vous prouveres, en suivant les avis salutaires, que je vous done, que vous sortes véritablement de la Noble Famille des Marquis d'Efte. C'eft la conduite, qu'a tenue mon magnifique Père, de qui non seulement l'Italie, mais encore toute l'étendue de l'Empire Romain a conu par les effets la probi té, & la modeste puissance; & des traces de qui le magnanime Aldrovandin. mon frère, ne s'est point écarté. Bien au contraire, pour augmenter la glotre de notre Maison, il s'est expose lui même, avec tout ce qui lui apartenoit, au point que, m'arachant, encore jeune Enfant, des bras de ma Mère. & faisant peu de cas de fes tendres larmes , il me mit en gage, ainsi que tout son patrimoine, entre les moins des Uforiers de Florence, desquels il reçut de l'argent pour soudoier une Armée, avec loquèle il put l cence de ces noces fut extraordinaire per

d'Ancone & dans la Pouille, s'évoient révoltés contre l'Eglise Romaine, desquels, par la faveur de la grace de Dieu, sa valeur triompha. Ce que ce Di'cours nous aprend, est confirmé par Galvano Fiamma, qui, dans son Bouq. de Fl., dit sous l'Année 1207: Cète année, le magnifique Prince, Azzon (VI), Marquis d'efte, aquit pour toujours la Seigneurie de Vérone. En mourant, il laissa pour héritiers Aldrovandin & Azino (Azzon VII ). Ce Marquis Aldrovandin engagea, sous les Usures de Florence, son frère Azino pour le service de l'Eglise. Il subjugua les Comtes de Cellana (Celano), & toute la Marche d'Ancone. Mais, en mourant, il ne laissa qu'une fille, apelles Beatrix, qui fut époufée par Andre (11), Roi de Hongrie, laquele fut mere d'Etiene; & cet Etiene eut pour fils André (III), Roi de Hongrie, lequel, si l'on y fait atention, se trouvera Parent au 4º. degre d'Azzon, Marquis d'Este. qui fut mart d'une Fille de Charle II, Roî de Sicile. Cet Arzon maria sa sœur Béatrix au magnifique Chevalier Galeaz, fils aine de Mathieu Visconte, de laquèle est ne Azino Visconte.

Les Visconci de Milan sont anoncés deja dans mon Texte par Jean Vifconté, Archevêque de cete Ville, qui comença l'illustration de sa Maison. L'Azzon, de qui Galéaz épousa la sœur Béarrix, est Azzon VIII, Marquis d'Este, fils du Marquis Obizzon II, petitis d'Azzon VII. Au sujet de leur Mariano. Mariage, Muratori dit, sous l'année 1300, T. VII de ses Annal., p. 527: Dans la présente année, toute la Lombardie fut en fêre à cause de la magnificence outre mesure des nôces de Beatrix d'Este, saur d'Azzon VIII, Marquis d'Elle, & Seigneur de Ferrare, de Modene, & de Reggio, & veuve du Comte Nino de Viscont de Pise, Seigneur de Gallura, l'une des 4 Judicatures de Sardaigne, avec Galéaz, fils aine de Mathier Visconté, Se gueur de Milar. Il es certain que ces nôces se firent solem-nel ment à Modène, le jour de la sete de S. Jean-Batifte (24) de Juin de cite année; & que le Marquis y fit Chevalier Galeiz Visconte. Conséquemment il est clair que la chronologie de Galvano Flamma, dans son Bouq. de Fl., Ch. sectuense, puisque ce Mariage y est placé sous l'année précèdence. Tous les Historiens s'acordent à dire que la magnifi-

les Meubles, les Festins, les Joures, les Spessacles, & le concours des Ambas-sadeurs, & de toute la Noblesse de routes les Villes de la Lombardie, &. de la Marche d'Ancone. Cète magnine: mais encore à Parme, & surtout à Milan. Ces fêtes y furent répètées a- Galvano Flamma dit vrai, come cet vec une si grande somptuosité de Dé- Arbre le fait voiri

corations, de speclacles & d'autres amusemens, qu'on ne se souvenoit pas qu'il y eut jamais eu rien de pareil en Iralie, ni même dans les Rosaumes voisins.

A l'égard du degré de Parenté, qui devoit se trouver encre André III, Roi de Hongrie, & le Marquis Azzon VIII)

Béatrix de Savoie, première Femme.

Azzon VI; Marquis d'Este & d'Ancone.

Alise d'Antioche Jeconde Femme.

Aldrovandin, Marquis d'Este & d'Ancone.

Beatrix, 3e. Fem. d' Andre II, Roi de Hongrie.

Etiène.

André III, R. de Honge Azzon VII, Marquis d'Este & d'Anconel

Renaud, mort avant

Obizzon II, Marquis d'Este & d'Ancone.

Azzon VIII, Marquis d'E(te, & d'Anco-

Beatrix, Femme 104 du Comte Nino de'-Visconti de Pise, 20.

Je ne séparerai point Béatrix d'Este, vec André II, Roi de Hongrie, fils du Reine de Hongrie, de son père le Mar- Roi Béla III. André, parent très proquis Aldrovandin. Restee fort jeune à che du Marquis Azzon VII, n'avoir sa mort, elle eut pour Tuteur son on- qu'une simple Aliance avec le Marquis cle le Marquis Azzon VII, qui la sit Aldrovandin, & sa sille Béatrix, come élever avec autant de soin, que si c'eut on le va voir par le double Arbre été sa Fille; & qui sut la marier a- ci-dessous.

> Renaud de Chatillon 3 Constance, Princesse d'Antiochei

Agnès d'Antioche première Femme de Béla III, Roi de Hongrie, duquel la seconde Femme fut Marguerite de France; fille de notre Roi Louis VIII

Emeric, André II s Roi de Hongrie.

Alife d'Antioche, feconde Femme d'Azzon VI, Marquis d'Este, & d'Ancone, qui de Béatrix de Savoie, sa première Femme, avoit eu le Marquis Aldrovandin, père de Beatrix 5 Femme d'André II; Roi de Hongrie.

Andre II;

oi de Roi de Hongrie, lequel eut Azzon VII;

ongrie. 3 Femmes; 1°. Gertrude; Marquis d'Este, & d'Ancone.

fille de Berthold IV, Duc

de Méranie, de laquèle il eut Béla IV; son successeur, Coloman, &

Ste. Elisabeth, Femme du Landgrave de Thuringe; 2°. Iolande; fille de

Pierre de Courtenai, Comte d'Auxerre, Empereur titulaire de Constantinople, de laquèle il n'eut point d'Enfans; 3°. Béatrix, fille d'Aldrovandin, Marquis d'Este, & d'Ancone, laquèle sut mère d'Etiène, pèré

d'André III, Roi de Hongrie.

la fin de 1233-ou peut-être au comen- lotte veuf de 2 Femmes & déja vieu

A la fin de 1233, ou peut-être au comen-cement de 1234, André II revint par mer de la Terre-Sainte en Italie; &, pas-nièce d'Azzon, soit qu'il en sut épris, fant à Ferrare, il y fut reçu par le soit qu'il vousût seulement resserrer Marquis Azzon VII, son cousin germain, d'avantage les nœuds, qui l'unissoient à la Maison d'Este. Le Mariage se sit à

Tome V.

Albe-Roiale en Hongrie, le 14 de Mai 1234, come on le voit par l'Ade suivant, raporté par Maratori, p. 420.

Au nom du Père, du Fils, & du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur Andre, par la grace de Dieu, Roi de Hongrie, de Glocie, de Galarie, de Ramie, de Servie, & de Laudémie, a doné, en vérirable, pure, & irrévo-cable Donation, que l'on dit être entre vifs, cinq mille Mares d'argent à Da-me Béatrix, Reine, sa Femme, fille de feu Aldrovandin, Marquis d'Ette, d'heureuse mémoire, promètant doner & pater à la ei-devant dite Dame Bentrix, sa Femme, & aux Heritiers d'elle les éidevant dits eing mille Marcs d'Argent de ce jour à cinq années complètes, en forte qu'il doive paier, & foit tenu de paier à Elle & à ses Heritiers, dans chacune de ces einq années, mille Mares d'argent, s'engageant lui-même, & tout son Rojaume, jusqu'à ce qu'il ait pail à Elle & à ses Heritiers la ci devant dite quantité d'Argent, & qu'il ait eu foin qu'Elle alt & doive avoir chés Elle toute cète somme, ou l'Argent ci-devant dit, & qu'Elle en fasse à sa volonté tout ce qu'il lui plaira, & ce qu'Elle voudra faire. Et il lui a constitué sa Dot en cela. Acordant aussi, le même Sei-gneur Roi André à ladite Reine, tous les Revenus, Fruits, Avantages, Prosits & Droits, que les Reines de Hongrie on eus ci-devant en aucun tems, ou ont eu coutume d'avoir. Et en outre, lui faisant grace spéciale, a promis de lui doner chaque année de sa vie, outre sa Dot, mille Mares d'argent de sa Chambre spéciale, ou aurant (qu'il faudra pour) qu'Elle puisse recevoir & avoir sur ses Revenus à sui, la même somme d'argent.

Et incontinent le même Seigneur Andre, par la grace de Dieu, Roi de Hongrie, interrogé par le Seigneur Guidotto, par la grace de Dieu, Eveque de Manioue, ( s'il vouloit (prendre), 1) pour sa Femme legitime, Beatrix, 3) fille du feu Seignenr Aldrovandin, 2) Marquis d'Este, d'heureuse mémoire, 2) & consentir en Elles, par paroles de 2) present, come en sa Femme légimen; a répondu, a Qu'il le vouloit 3) ainfi, que cela lui piaisoit, & qu'il 3) le disoit, & qu'il le faisoit en toutes 3) chofes, come il est dir ci-dessus 1). Et la ci-devant dite Dame Berteix, interrogée de la même manière par le même Seigneur Evêque de Mantoue, et Si Elle vouloit (prendre), pour son n par la grace de Dieu, Roi de Hoñn grie, & confentir en lui, par paron les de présent, coma en son Mari lén gitimen, a répondu « Qu'elle le voun loit ainsi; que cela lui plaisoit, &
n qu'elle le disoit, & qu'elle le faisoit
n en toutes choses, come il est dit cin dessure.

Ces interrogations & ees réponses aiant donc été faites ainsi, le même Seigneur André, Roi, a seance par l'anneau la même Dame Béatrix, consentant en Elle en toutes choses & par toutes choses. Et l'on a demandé qu'il sût fait de toutes les choses ci-devant dites plusieurs Actes

d'une même teneur.

Les Témoins présent ont êté le Seigneur Rumbert, par la grace de Dieu,
Archevêque de Strigonie, le Seigneur
Barthelmi, par la grace de Dieu, Evêque de Vesprin, le Comte Maginard
d'Aquilacia, le Comte Martin de SanMartino, le Comte Schenella de Trèvise, le Seigneur Mathieu de Corrigia,
le Seigneur Castellano de'Gassar, le
Seigneur Willielme Visdomino, le Seigneur Buonaventurino degli Archelardi, le Seigneur Arnauld de Saviola,
Chevaliers Mantouans, le Seigneur Occato de Padoue, le Seigneur Raimondino de Trèvise, & d'autres Témoins
en très grand nombre.

Ce fut fait an la Ville d'Albe dans l'Eglise de la Bienheureuse Vierge Marie, Mille Deux cens Trente-Quatre, Indiction VII, le jour de Dimanche

Quatorzième entrant Mai.

Je Zanobuono de Lonato, Notaire, de par le Seigneur Frederic, Roi, al

calvano Fiamma parle une seconde fois du Mariage de Béatrix, dans son Bouq. de Fl., Ann. 1235; & voici ce qu'en dit, sous la même année, le Moine de Padoue. Béatrix, fille de seu Aldrovandin, Marquis d'Este, sut conjointe par aliance matrimoniale avec André, Roi de Hongrie; & seu le Marquis Azzon, son onele, la sic conduire, en la présence d'un si grand Roi, avec un équipage décent, & un cortège honorable. Or ce Mariage déplus très fort aux Fils du Roi, savoir Bela & Coloman, qui craignoient que leur Père, déja vieux, eut des Enfans de cète jeune Femme.

L'age d'André ne permit pas que cète union fut de longue duréé. Il mouinterrogée de la même manière par le même Seigneur Evêque de Mantoue, en 1235. Ricobaldo de Ferrare, le si Elle vouloit (prendre), pour son Moine de Padoue, & Rolandino, qui vivoient dans ce tems-là, placent la

mariage de Béatriz avec André en 1235; & la mort de ce Prince en 1236. Il resulte de là que Béatrix fut Veuve l'année de son marlage. Or, come nous venons de voir par l'Ade de Donation de cause de Nôces, que j'ai traduit, que le Mariage se fit à la mi-Mai 1234, ce dut être en 1235 qu'André mourut. Cet Alle & le témoignage d'Albérie de Trois-Fontaines, suivi par le Bonfi-nio, Auteur d'une Histoire de Hongrie, par le Rinaldi & par d'autres Modernes, fuifent pour montret que la chronologie des 3 Contemporains, que je viens de nomer, n'est pas exacte en ce point. Celle de Pierre Bertius, qui, dans le IIe. Liv. de ses Mémoires de l'Histoire d'Allemagne, recule la mort d'André jusqu'en 1238, l'est beaucoup

Voions ce que Ricobaldo dit. L'An du Christ 1235, Béatrix, fille d'Aldro-vandin, Marquis d'Este & d'Ancone, est donce en mariage à André, Roi de Hongrie, deja avance en age. L'Année fuivante, ce Roi meurt. Sa Femme en-Beauxfils, Penfuit en Allemagne: Elle y mit au monde un Fils, qu'elle noma André (Il faut Etiène). Ce Fils eut pour Femme la Petitefille de Paul (Il faut Pierre ) Traversara de Ravenne, laquele, en mourant, laissa un Fils, qui lui fur-vécut, & qui mourut avant son Père. Le même Etiene paffa bientôt après à Venife; & il s'y maria avec Thommasina de' Morofini, qui lui mit au monde un Fils du nom d'André, lequel jouit au-

jourd'hui du Rojaume de Hongrie. Le I & le IIIe. Liv. de la Chronique du Moine de Padoue disent quelque chose de plus. Liv. I. L'An du Sei-gneur MCCXXXVI. André, Roi de Hongrie, étant mort, & son sils Bésa regnant en sa place, l'Empereur envoia des Ambassadeurs au Roi de Hongrie. Alors la Reine Beatrix, étant enceinte, & craignant son cruel Beausils, se joi-gnit, en habit d'Home, à la compagnie des Ambassadeurs de l'Empereur, qui s'en retournoient; &, aiant ainsi trompé le Roi, qui la faisoit garder avec un soin extrême, elle se résugia secrètement en Allemagne. Elle y mit au monde un Fils, qu'elle apella Briene; & s'en recourna cout auffi-tôt après qu'il fut ne à sa Maison paternèle avec sont erès cher Ensant. Liv. III. L'An du Sei-porta en dot l'ample succession de tête porta en dot l'ample succession de tête Etiène, généreux fils du Magnifique André, Roi de Hongrie, & de la No-bie Respe Réagne atendu longe ledone Vénisiène, il en eur un Filt de

tems, en demeurant dans la Cour du Marquis d'Este, que son frère Bela, Roi de Hongrie, se l'aissat toucher à la pi-tié, jusqu'à lui assigner au moins une eres petite portion d'un Rofaume très étendu, & voiant qu'il n'obtenoit rien, le Roi , nomé ei-dessus , perfiftant dans sa durete, prit pour Femme Traverfaria, fille de Guillaume, & peritefille de Pierre Traversara, etes noble Ciroïen de Ravenne, à laquelé la succession de son Père étoit dévolue. Ainfi , par la perfidie d'un Frère, qui ne vouloit point avoir d'Affocié dans son Roidume, le Fils d'un fi grand Roi, fut force d'épouser une Femme qui , bien que très riche ;

étolt fort au-deffous de lui. Muratori parle deux fois, dans le Ta VII de ses Annales d'Italie, de Béatrix & d'Etiène, fon fils. Sous la pré-fente Année, dit-il, Ann. 1235, p. 225; eant Rolandino, Liv. III, Ch. 9, que le Moine de Padoue, parlent du Mariage d'André II, Roi de Hongrie, avec Béatrix, filled'Aldrovandin, Marquis d'Efte (mort en 1215); & difent qu'elle fut envoiée en Hongrie, par le Marquis Azzon VII, son oncle parernel, aves un grand cortège de Nobles de la Marche Trévisane, & Guidotto, Evêque de Mantoue. Mais son Acte de Dot, que itai sait imprimer dans les Apris que j'ai fait imprimer dans les Antiq. d'Este, Ch. 41, nous la fait voir ari-vée, dans le mois de Mai de l'année précèdente, à Albe-Royale. Suivant le calcul du Moine Albéric de Trois-Fontaines & d'autres, André, déja d'un Angré de la Containe de la Cont age avancé, cessa de vivre dans la présente année , laiffant sa Femme enceinte. Ce fut alors que hela, fils de ce Roi & d'une première Femme, lequel avoit vu de mauvais œil son Père remarit, fit éclater sa haine contre la Reine, sa bellemère; & la tint come en prison, la nourissant du pain de douleur. Beattix; Dame de grand courage & d'un esprit mabe, s'entendit avec des Ambassadeurs de l'Empereur Frédéric, venus par bonheur en Hongrie; &, travestie en Homé fut asses heureuse pour se sauver & re-tourner en Italie à sa Maison paternèle. Elle acoucha, je ne sais fi ce fut en Allemagne, ou bien en Italie, d'un Fils apelle Etiene. Dans la fuite celui-el prit, en age compétent, pour Femme une Petitefille de Pierre Traversara ; Seible Reine Beatrix, aient atendu long- ledone Venitiène, il en eut un Fils, 4-

pelle Andre III, qui fut dans la suite Roi de Hongrie.

Quoique & Historiens nous disent plus haut qu'Etiène naquit en Allemagne, c'est avec raison que Muratori doute du lieu de la naissance de ce Prince. En effet, dans le Chap. 41 des Antiq. d'Este, p. 421, il dit auparavant, en parlant de lui, que quelques uns difent né en Allemagne, d'autres à Ferrare, & d'autres à Efte, & qui fut élevé cersainement auprès des Princes d'Ette, juf-

qu'à ce qu'il se mariet, &c. Voici le second endroit des Annales, Ann. 1262, p. 354. La noble & puisfante Maison de Traversara à Ravenne Étant venue à manquer dans la persone de Guillaume, fils de Paul (il faut Pierre | & restant une seule Fille, apelle Traversara Je crois qu'il faut Traver-faria); Etiène, fils d'André (II), Roi de Hongrie, & de Béatrix d'Este, la prit pour semme, & en eut pour dot Dample succession de cète Maison. Ce Prince infortuné se tenoit à la Cour du Marquis Azzon VII, fon onele paternel, qui le traitoit come lui même, parceque son fière Bela poussoit la barbarie jusqu'à lui refuser le vivre & le vêtir. Dans des Actes d'alors, que j'ai fait imprimer dans la Differtat. 14 des Antiquit. d'Ital., il est qualifié, Duc d'Esclavonie; & Girolamo Rossi, Liv. G de l'Hist. de Raven., lui done le titre de Seigneur de la Maison de'Traveisari. La mort l'aiant privé de cète Femme, il en prit une feconde, qui fui Tommasina de la no-ble Maison Morosina de Venise staquele lui dona pour Fils André, qui dans la fuite fut Roi de Hongrie.

Cet Andre fut pere de la Bienheureuse Elisabeth de Hongrie, dont la Vie, ecrite par Henri Murer, le trouve dans

les Bollandistes, au 6 de Mai, p. 123.

A Z Z O N VII,
fils du Marquis Azzon VI & d'Alife d'Antioche, sa seconde femme, succède à son frère le Marquis Aldrovandin en 1210; & meurt le 1º de Fevrier 1264.

Le 42°. & dernier Chap. de la 1 Part. des Antiq. d'Este parle de ce Marquis, dont Muraiori ne dit là que très peu de chose, se proposant d'en parler ailleurs plus amplement. Ses Annales y suplé ront, & m'aiderout à faire cet Article.

Azzon VII étoit en très bas age, lorsque son Père mourut en 1212; & deux Nobles de la Marche Trévisane furent charges de sa Turèle, savoir Albert de Baoné, l'un des plus considérables Vallaux de la Maison d'Este,

quis Anon VI avoit investi Marfile, fils de Flavien, de quelques Terres, le 9 de Décembre 1198; & de quelques autres, en 1203, par Ade fait au Don-jon d'Este. On trouve ensuite qu'en 1213, les Fils d'Azzon VI, c'est à dire le Marquis Aidrovandin, & Azzon Novello, dont il s'agit à présent, ou pour mieux dire les Seigneurs Albert de Baone & Tisone de Campo-San-Piéro, en qualité de Tuteurs d'Azzon Novello, fils du feu Seigneur Azzon, Marquis d'Efte, confirmerent les mêmes Biens à Jaque, fils de Marfile, par Acte fait A Ette dans le Donjon des Frères ci-devant dits. Peut-être l'Albert de Baone, que Rolandino dit mort en 1212, futil le Tuteur du jeune Azzon, & ne mourut-il qu'en 1213 après la Confirmation de laquèle je viens de parler? Il fe fit aparemment enfuite d'autres a-rangemens pour la Tuièle d'Agron VII; puisqu'on voit, en 1216, la Comtesse Alise d'Antioche à la tête des Afaires de son Fils. Par un Ade passé, cete année, A Rovigo dans la Maison du Marquis, Alife fit en la place & au nom d'Azzo ino Novello, Marquis d'Effe. fon fils, un acomodement avec Sanson, Abbé de la Vagandina. Dans le courant de l'Année 1219, Dame Alise, Comteffe, établit par Ade fait A Rovigo, dans la Maifon du Seigneur Marquis, Jean de Canossa pour ton Procureur à l'effet de doner à Migliore, fils d'Odon, l'Investiture de quelques Biens, avec pouvoir de vendre, de doner, de juger à mort (pro anima judicandi) lorsqu'il le voudra : mais seulement à quelqu'un de même condition que la siène, & non à un Noble, à un Esclave, à une Eglise, à des Habitans de la Ville, ni à quelque Habitant du Chateau. Alife elle-même, par 2 Ades fairs en 1222 A Gemola dans la Maison du Parloir (Parlatorii), dona des Investi-tures, ou la même Formule est répé-tée, à l'exception de ces mots, pro anima judicandi. Cète Princesse vivoit encore en 1231, que le Marquis Azzon VII ht prasente & consentiente ipsa Domina Adelice sua maire, & ejus verbo (en présence & du confentement de la même Dame Alise, sa mère, & suivant ce qu'elle avoit dir une Do-nation au Monastère des Prisons. L'Alla en fur fair Au Donjon d'Este dans la Chambre peinte du Seigneur Azzon, Marquis d'Este.

Muratori, T. VII de ses Annal. Ann. 1215, p. 151, anonce la mort d'Al-& Tifone de Campo-San-Piéro, Le Mar- | drovandin, Marquis d'Efte & d'Anco-

me; & dit ensuite: Ce sut un coup très désavantageux à la Maison d'Este, parcequ'il n'y resta plus de Male, qu'Azzon VII, Marquis d'Este, que l'on comença d'apeller aussi Marquis d'Ancone: mais qui, par son âge tendre, étoit incapable d'imiter les hauts faits de ses Ancêtres, pour lesquels il faloit beaucoup de courage & de sens. Véritablement, il conserva ses Etats paternels, Este, Rovigo & les autres: mais quelques années après, il perdit toute son autorité dans Ferrare.

Si, lorsque son Frere mourur, il êtoit encore en gage entre les mains des Usuriers de Florence, le premier soin de sa Mère & de ses Tuteurs dut erre de le retirer. Mais on ne sait tien de ce qui le concerne jusqu'en 1217. Cere année , dit Muratori , p. 157 , come on l'aprend par les Bulles, que j'ai fait imprimer dans les Antiquit. d'Este, Part. 1, Ch. 42, le Pape Honorius III dona l'Investiture de la Marche de Guarnier, ou d'Ancone au Marquis d'Este Azzon VII, bien qu'il sut très jeune. Il l'êtoit en esset. On a vu cideffus, dans l'Art. de son Frère, que l'Ade de Mariage de la Princesse Alise, sa mère, est du 23 de Février 1204. En suposant Acton ne vers la fin de la même année, il n'avoit à la moitié d'Avril, tems de cète Investisure, que 13 ans & 4 à 5 mois. C'est là-deffus que , dans les Antiquit. d'Effe, P. 423 . Muratori dit: A peine le Marquis Azzon eut-il ateint un âge cant foit peu concenable aux Afaires, que le Souverain Pontife Honorius III lui renouvella solemnèlement, dans le Consistoire des Cardinaux, l'Investiture de la Marche d'Ancone, come nous le soions dans l'Acte suivant...

Au nom du Seigneur, Amen. L'An de la Naissance de notre Seigneur Jéfus-Christ Mille CCXVII, Premier du Pontificat du Seigneur Honorius III, le XIIII jour entrant le mois d'Avril, Indiction cinquième, en présence & sous Patestation des Témoins priés, ci-dessous écrits, devant les Cardinaux, savoir les Seigneurs Évêques G. de Préneste, & P. d'Albano, & C. de Porto; & aussi le Sgr. L. du Titre de Sainte-Croix en Jérusalem, le Sgr. P. de Sainte-Pudensiène, le Sgr. S. de la Basilique des XII Apôtres, le Sgr. R. du Tit. de SaintEtiène in Celio Monte, le Sgr. Thom. du Tit. de SaintePraxède, Prêtres-Cardinaux; & le Sgr.
Jean de la Colonna du Tit. de SaintePraxède, Prêtres-Cardinaux; & le Sgr.
G. de Saint-Nicoles in Careere, le Sgr.

G. de Saint-Théodore, le Sgr. S. de Saint-Adrien, le Sgr. R. de Saint-Ange, le Sgr. Ildebrandin de Saint-Eustache, le Ser, Gille des Saints-Côme & Damien, Discres-Cardinaux; le Seigneur Pape Honorius III, du consentement & par le conseil de ses Frères ci-devant dits, a invefti, par l'Ecendart de Saint-Pierre, de toute la Marche de Guarnier, au nom & en la place du Marquis Azzon d'Efte, Oddon, fils de Rambert, recevant pour lui, en qualité de Procureur, de la même maniere que le Pè-re & le Frère dudit Azzon en ont été investis par l'Egisse Romaine, avec toutes les prérogatiges, & Libertes, Droits & Honeurs de la même Marche, savoir à la volonté dudit Marquis & de sa Mère la Comt..... (a). Qu'il doive comter des fruits, provenans des choies fpirituèles dans la même Marche, avec le Seigneur Pape & l'Eglife Romaine. Qu'il doive comter des fruits, provenans des choses temporèles avec le Marquis & sa Mère. Et qu'il tiendra & conservera ladite Marche à la volonté dudit Marquis & de sa Mere , pour l'Eglise Romaine ; & que, lorique ledit Marquis aura areine l'age de Majorité, il doive lui-même en propre persone, visiter la Cour de Rome, & juver sidelité au Seigneur Pape & à l'Eglise Romaine pour ladite Marche, Et ledit Oddon, en touchant corporelement le Livre ( des Evangiles ) a juré d'être atentif à toutes ces choses & de les observer.

Témoins priés. Le Seigr. Guillaume, Marquis de Monsferrar. Le Seigr. Salinguerra, de Ferrare. Le Seigr. Jean Capoleio, Romain. Le Seigr. Pagano de Saviola. Le Seigr. Suzzinello, de Ferrare. Le Seigr. Ugolino de San-Giovanni. Le Seigr. Presbitero, de Plagenza. Le Seigr. Gui, fils de Lisnello, de Reggio. Le Seigr. Alisio, de Reggio. Le Seigr. Capoccio, Huissier du Pape. Le Seigr. Nicolas, son Confrère. Zapolino, Notaire, de Reggio.

Fait au Palais de Latran, en Con-

fistoire, heureusement.

Je Thomas, qui suis apellé Rizardo, Notaire du Seigneur Otton, Empereur, ai êté présent, ai entendu, & ai écrit. Nous avons encore (en Original) la Bulle d'Investiture de cèce Marche; &,

(a) La Lacune doit être asses considérable. Il manque ici le comencement du détail des conditions auxquèles le Pape acordoit cète Investiture.

O o iij

bien que la Date en foit perdue, toutes fortes de conjectures concourent à la faire croire de la même Année 1217. La voici.

Honorius, Evique, Serviceur des Serviceurs de Dieu, au cher Fils, Noble Home, Arron, Marquis d'Ancone, & d'Este, Salut, & Bénédiction Apostolique. La fincérité du désoument & de la fidélité, que votre Père le Marquis Azzon, d'illustre mémoire, a fait voir qu'il avoit pour Nous & pour l'Eglife Romeine, a mérité que nous travaillations efficacement à procurer votre avantage & votre honeur, parceque l'Eglise a reriré de grands avantages de la discretion de sa prudence, & de la grandeur de son courage, & que l'on espère aussi que, par la grace de Dieu, elle en retirera beaucoup de votre drojture & de votre habileté. Pour vous engager donc plus fortement à la fervir, du comun avis de nos Frères, nous vous acordons en Fief direct, la Marche d'Ancone où sont, avec leurs Com-tés, ou Diocèses, ces Villes, Ancone, Ascoli, Umana, Fermo, Camérino, O-simo, Jest, Sinigaglia, Fano, Pesaro, Cagli & Foro-Sempronio (Fossombrone), lesquèles toutes choses avec Jurisdicelon , Diftritt , Honeur , Seigneurie , & autres choses à Nous apartenantes remporèlement, Nous vous acordons en Fief direct, come il est dit ci-devant, sous le Cens annuel de cent Livres Monois Pruviniène (a), parable au Siège Apostolique. De sorte qu'en quelque tems, ou quelque lieu que vous en soiés requis dans tout le Patrimoine de l'Eglife d'une Mer à l'autre Mer, & de Radicofano julqu'à Cépérano, vous nous ( fervirés ) avec cent Homes d'Armes, à vos dépens, un mois entier par année, non comté le tems de venir & de retourner.... & que vous ne reconsities la même Marche que du Siège Apostolique (b), du Droit &

première fois que je trouve cète Monoie, que rien ne me fait conoître.

(b) Ita quod quandocumque, ae ubicumque, per totum ipstus Ecclesiæ Patrimon um à Mari usque ad Mare, &
à Radicosano usque ad Ceperanum requestitus sueris, nobis eum centum Militibus sumptibus tuis uno integro mense
per annum, tempore veniendi, & recedendi minime computato... ipsamque
Marchiam à Sede duntaxat Apostolica
recognosèes, &c. Il y a là dans l'Original au moins un mor d'essace.

Propriété duquel elle est; & qu'à son ordre, vous ferés envers tout Mortel paix ou guerre. Nous avons donc folemnèlement, en votre place, investi de la Marche d'Ancone, par l'Esendare, le cher Fils, Noble Home Octon, Fils de Rambert, vocre Procureur, envois spécialement à cet effet; à condition que, dans le tems convenable, vous vous presenterez en notre présence pour nous faire, entre nos mains, Homage lige, & nous preter en persone Serment de fidélité. Afin que cète concession, que nous vous faisons, ne soit point revoquée en doute, mais que bien plustot elle obtiene la fermeté due, nous la confirmons par la Charte de ce Privilége. Statuant qu'il ne soit permis absolument à aucun Home d'enfreindre cet Alle de notre concession, outd'y contrevenit par une audace téméraire. Et si quelqu'un présume de le tenter, qu'il fache qu'il encourra l'indignation de Dien toutpuiffant, & des Bienheu-reux Pierre & Paul, ses Apôtres.

Je Honorius, Evêque de l'Eglise Ca-

tholique.

La preuve que cète Bulle est donée d'après l'original, quoique Muratori ne le dise pas, c'est que la Signature du Pape est placée à peu près au milieu de la ligne entre son Sceau à gauche, & son Monograme à l'Antique à droite. Le Sceau consiste en a Cercles concentiques, coupés perpendiculairement, & horisontalement de a Diamètres; & le Diamère perpendiculaire porte à sa naissance une espèce de Croix rasonée. Entre les a Cercles, on lit ces mots partagés dans les 4 Quarts, à comencer par celui d'en haut à droite : Persiee gre | sus sus in | Sanctis | tuis |. Les 4 Quarts du petit Cercle ofrent ceci.

PETRUS PAULUS

HONO- RIUS
PP .III.

Au dessous sont les souscriptions de 17, Cardinaux, : Evêques, 6 Prêtres, & 3 Diacres. Je puis me dispenser d'en mètre ici les noms.

Le Marquis Azzon envoia, continue Muratori, p. 425, pour Gouverneur en sa place & pour son Procurer dans la Marche, Tisone de Campo-San-Piéro, qu'il avoit retiré des mains & des prisons des Comtes de Celano. Come les Peuples de cète Province étoient alors tourmentés de cruèles Factions, & come une partie d'entre eux resusoit d'obéir, & de paier les Tributs

au Marquis, le même Pape écrivit, en 1221, ce Bref à quelques Villes & Chal'autorité du Marquis, & de ne le point proubler dans la jouissance des Droits

de son Marquisar.

Honorius, Evêque, Serviceur des Serviteurs de Dieu, aux Resteurs & Peu-ples des Villes d'Ancone, d'Umana, & de Recanati, du Château de Ficardo, & des Châteaux de Cingoli & de Monticoli dans la Marche d'Ancone, Esprit de plus fain confeil. Nous nous fouvenons de vous avoir tant de fois ordoné d'obeir, come Vassaux à leur Seigneur, au cher Fils, Noble Home, Azzolino, Marquis d'Ancone, & d'Efte, que nous ne pouvons pas ne nous point étoner de ce que quelques-uns d'entre vous ont jusqu'ici fermé teurs oreilles à notre juste comandement, quoique vous foies certainement informés qu'en considération des mérites d'Azzon, Marquis d'Este, d'illustre mémoire, nous avons acorde audit Marquis & à ses Héritiers en Fief direct la Marche d'Ancone, qui spécialement aparcient à l'E. glise Romaine; & que nous en avons investi son fils Azzolino. Come donc nous voulons, ainsi qu'il convient à la constance de l'Eglise Romaine, conserver ce Fief au même Marquis, nous vous ordonons à tous par étroit comandement qu'obéissant humblement & fidèlement au Marquis, come à votre Seigneur & Viceire, & à ses Députés (Nuntiis), vous comties avec lui de ses Justices, sans faire aucune dificulté; tenant pour certain que, si vous oses résister d'avantage à notre ordre, nous étendrons la main de notre puissance pour reprimer votre insolence & votre rébellion. Doné a Orvière, le X des Calendes d'Octobre 122 de Septembre), l'An cinquième de notre Pontificat.

Le Pape écrivit , la même année , d'autres Lètres, en faveur du Marquis Azzon, aux Evêques & Abbés de la Marche d'Ancone.... Par un autre Bref, écrit en 1222, il chargea le Procureur & Chancelier de Noble Home le Marquis d'Ancone d'assisser, avec les armes séculières, l'Evêque de Fermo con-tre le Peuple du Chateau de Casale. Le Compagnoni raporte ce Bref dans fa Reggia Picena, Part. I, Liv. II, p. 94. Mais, fi le Saint-Siège montroit pour la Maison d'Este une afedion parsiculière, l'Empereur Frédéric II ne lui cedoit pas en ce point. Dans un Privi-

de Décembre (24 de Novembre), Année MCCXX, à la Ville de Tortone, & que j'ai vu, parmi les Témoins sont Berthold, Patriarche d'Aquilée; Louis, Duc de Bavière, Con te Palatin du Rhin; Guillaume, Marquis de Mont-

ferrat; Azzon, Marquis d'Este; Con-rad, & Obizzon, Marquis Malaspina. Le même Empereur dona, l'année suivante, au Marquis Azzon VII l'Investiture de toutes ses Terres. Je ne traduirai point ce Diplôme, que Muratori raporte p. 425, d'après l'Ori-ginal. Il reffemble à ceux de même genre, que j'ai craduits dans cet Ou-vrage. La Date est, Ce fut fait à Brinde mille deux XXI, au mois de Mars, Indiction VIII, Regnant heureusement le Seigneur Frédéric, Empereur des Romains, toujours Auguste, & glorieuz
Roi de Sicile, L'An de son Règne en
Allemagne VIII, en Sicile XXIII &
de son Empire l'An premier, Amen.
L'Empereur motive ainsi son Diplôme, en le començant : Savoir faisons à tous les Fidèles de l'Empire, tant de l'âge présent que de la postérité future, que, faifant atention aux fervices reçus, & de plusieurs sortes, que les Ancétres de notre cher Féal Azzon , Marquis d'Efte & d'Ancone, one jufqu'ici rendus fidelement & avec dévoument à nos Prédecesseurs d'illustre mémoire, & nous rapellant sur tout ceux que feu Azzon, Pere du Marquis ci-devant dit, & Aldobrandin, fon frère, ont très fidèle-ment rendus à notre Excellence, nous avons, à l'exemple de nos Prédècesseurs F marchant sur leurs traces, pris ledit Marquis, avec tous ses biens immeubles & meubles fous la protection & défense spéciale de l'Empire, & la nôtre, &c. Il nome ensuite les Terres, ou Fiess, qu'il lui confirme de sa certaine science & par son Autorisé Impériale; & ce font Este, Calaone, Cerro, Baone, So-lezino, Montagnana, Meradina, Urbana, Morlaria, Plagenza, Cologna, Saleto, Casale, Vighizuolo, le Comto de Rovigo avec toutes ses adjacences & dépendances, Adria & le Château d'Adriano, ou Ariano, ce qu'il acor-de & confirme avec tous les Droits Régaliens & autres, dont il fait l'énumeration, pour en jouir de même qu'Azzon, Père du Marquis ei-devant die , & Obizzon , aieul d'Azzon ei-devant dit en avoient autrefois joui. Muratori dit, p. 428, à l'ocasion de cète Clause: Les Ecrivains, qui ci-devant ont dit ce Marquis Azzon VII lege, qu'il dona le VIII des Calendes | petitfils & non arrière-petitfils du Marie

quis Obizzon, se sont uniquement son-des sur ce Diplome, c'est à dire sur ces paroles: Sicur ea oninia Azzo Pater Marchionts prædicti & Obizo, Marchio Avus prænominati Azzonis olim, &c.: mais Aieul), ou quelque chose de semblable; les Etats; & par conséquent cète portion & qu'il n'auroit pas dit Avus prano-minati Azzonis (Aieul d'Azzon ci-de- se doit granger ginst.

vant nomé). Ces dernières paroles fignifient donc qu'Obizzon fut l'Aieul d'Azzon nomé un peu auparavant, c'est à dire d'Azzon, père d'Azzon VII. Ainfe donc an prouve encore par ce Diplome, ils devoient faire atention que, si Obiz- | que le Marquis Obizzon eut un Fils du 2011 avoit été l'Aieul d'Azzon VII, nom d'Azzon, qui, pour être mort avant 2011 avoit été l'Aieul d'Azzon VII, nom d'Azzon, qui, pour être mort avant l'Empereur auroit dit ejus Avus (son son Père, ne parvint pas à en possèder

> Obizzon I, Marquis d'Efte, mort en 1193.

Boniface, Azzon V, Adigie. Froa. Tommafina, Gaisède, ou mort avant son pere. Garfende. Marquis,

> Azzon VI, Agnes, Femme d'Eccelin II Marquis d'Este, & d'Ancone, d'Onara. mort en 1211.

Aldrovandin, Marquis d'Efre & d'Ancone, mort en 1215.

Azzon VII, La B. Beatrix, Marquis d'Este Religiouse & d'Ancone, Gemola, mormort en 1264. le, en 1226. Constance.

Béatrix , Reine de Hongrie, ## 1234.

Constance, Femme du Comte U-Ubert de Maremma,

Renaud, (le premier de ce nom dans la Maison d'Estel mort avant son Père, dans la Pouille, ¢n 1251.

La B. Béatrix, Religieuse à Ferrare, morte en 1270.

Cubitosa, Femme d'Isnard, Marquis Malaspina.

Obizzon II,

Marquis d'Este, & d'Ancone, &c.

come je l'ai dit, finira cet Article.

Année 1221, p. 169. Azzon VII, Marquis d'Este, & d'Ancone, que l'on apelloit aussi Azzolino, & Azzo Novel-lo, Jeune-Home courageux & prudent en même tems, faisoit souvent, depuis la mort de son Frère, son séjour à Ferrare, come étant Chef de la Faction Guelfe, & come aiant en ce Comté beaucoup de Biens, & de Vassanx, l'un desquels étoit Salinguerra lui-même, Chef des Ghibellins. Les Parrisans du Marquis trouvoient bien dur que Salinguerra joult avec ses Adhérans des meilleures Charges de la Republique. Ce fut pour cela gu'aiani pris les armes au mois d'Aout, ils ataquerent les Adherans de

Le T. VII des Annales de Muratori, dans elle ocafion, le Palais même de some je l'ai dit, finira cet Article. Salinguerra fut brulé. De sages Médiateurs durent s'entremètre, pour proeurer la paix, puisque les Banis, quelques jours après, retournérent dans leurs Maifons.

Ann. 1222, p. 173. La Faction de Salinguerra, Chef des Ghibellins, eur, cète année, le dessus à Ferrare, enforte que le Marquis Azzon VII fut obligé de fortir de la Ville avec tout le Parti Guelfe. Pour se vanger de cet afront, le Marquis ressemble une Armée à Ro-vigo, dans ses autres Etats, dans la Lombardie, & dans la Marche de Vétone, & va camper sous Ferrare pres du Po. Salinguerra, vieux Renard, craignant que le Peuple ne se soulevas Satinguerra, qu'ils forcèrent, après un contre lui, fit dire au Marquis se Que, que combat, d'abandoner la Ville; &, in s'il vouloit entrer dans ferrare, on contre lui , fit dire au Marquis se Que.

maraiteroit à l'amiable des moiens de 3) rétablir la concorde entre les deux Factions. le Marquis, donant bonement dans le piège, entra dans la Ville avec 100 Nobles de son Parri. Salinguerra sit alors courir le bruit que ceux qui venoient d'entrer, prenoient, avec de mauvaises manières, des vivres pour eux. & pour leurs Chevaux, & comètoient d'autres infolences; & fit crier aux armes. Partie de ceux, qui venoient d'en-trer, eurent le bonheur de se sauver avec le Marquis. Les autres furent tués. De ce nombre fut Tizzolino de Campo-San-Piéro, très-noble Chevalier Pa-douan. Il fut arêté dans sa retraite par les Paffans de Girzola, ou Guzola. Après en avoir tué plusieurs, sans vouloir se rendre, il perdit misérablement la vie par les mains de cète Canaille, de quoi toute la Marche de Vérone fut très afligée. Au reste, cète Afaire n'aprit point au Marquis à conoltre si Salinguerra méritoit qu'on prit en lui quelque con-

fiance. Ann. 1224; p. 179. Le Marquis Az-zon VII avoit fort à cœur la supercherie qu'il avoit éprouvée, en 1222, de la part de Salinguerra, & la mort de Tisolino de Campo San-Piéro, l'un de s'en vanger, qui fit qu'il assembla, eète année, une Armée considérable, composée des Troupes de ses Etats, & de celles de ses Amis de Mantoue, de Padoue, & de Vérone, avec laquèle il retourna faire le stège de Ferrare. Le rusé Salinguerra sit si bien par ses Lècres & ses Députations, qui n'anoncoient gres & ses Députations, qui n'anonçoient que des sentimens ascellueux, qu'il engagea le Comte Richard de San-Boni-fazio d'entrer, avec un certain nom-bre d'Homes à cheval, dans Ferrare, sous prétexte d'y conclure un aco-modement à l'amiable. Mais ce Comte fut à peine entré, qu'il fut fait prifonier avec toute fa fuite; & le Marquis d'Este, encore trompé, leva le siège. Il est étonant que des Seigneurs sages, que la fraude précèdente avoit du sufisamment instruire, se laissassent de nouveau duper par qui manquoit si solemnelement de parole. Le Marquis, justement irrité, va faire le siège du Château de la Fratta, celui de ceux de Salinguerra, qu'il aimoit le plus. Azzon vint à bout de l'avoir par famine, & traita d'une manière barbare la Garnison & les Habitans. Salinguerra en écrivit avec a-mertume à Eccelin de Romano, son Beaufrère; & tous deux travaillèrent ensuite plus que jamais à ruiner la Facrion Guelfe, dont le Marquis étoit Chef. Les Anciènes Annales de Modene di-

sent que les Véronois, les Mantonans & les Ferrarois alèrent affiéger Bondeno, & qu'ils en revinrent avec peu de plaifir & d'honeur. Ces Ferrarois , qui s'unirent aux Veronois & aux Mantouans, devoient être les Banis, Parti-

sans du Marquis d'Este.

Ann. 1227, p. 190. Il ariva, cète année, une grande révolution à Verone. Le Peuple y étoit partagé, come je l'ai déja dir, en 2 Factions, l'une atachée à Richard, Comte de San-Bonifazio, laquele s'apelloit le Parti du Marquis, e'est à dire du Marquis d'Este, ou le Parti Guelfe; & l'autre le Parti Ghibellin, aiant pour Chefs, les Montecchi (ou Monticoli), liés avec Salinguerra de Ferrare & Eccelin de Romano. Ce dernier, avec tout ce qu'il avoit pu rassembles de monde, vient à travers la neige & la glace, par les chemins rompus & non pratiqués de Valcamonica, & arive: à Verone sans qu'on y ait conoissance de sa marche. On prend les armes dans la Ville. Le Podestà , Guiffred de Pirovano, Milanois, est mis en prison. Le Comte Richard, & tous les Nobles de son parti sont chasses; & se résu-gient, les uns à Mantone, les autres à Padoue, & d'autres à Venise. Ecceling eréé Podestà de Verone, ne tarde pas à faire abatre les Palais & les Maisons du Comte Richard & de ses Partisans; & c'est là cet Eccelin, qui fut dans la suite si renomé par ses cruautés dans toute l'Italie. Ce sut là le véritable comencement de cète grandeur, à laquèle "
il s'éleva petit à petit. Je ne faurois dire fi ce fut cete année, ou la fuivante, que le Gouvernement changea de face à Vicenze. Alberic, frère d'Eccelin, avoit sa Faction dans cète Ville; & , la voiant maltraitée par le Podestà, Al-brighetto (a) de Faënze, Ennemi des Frères de Romano, il résolut de s'en vanger 3 & sit part de son projet à son Frère Eccelin. Celui-ci marche, avec les . forces de Vérone, droit à Vicenze. Cependant on s'y soulève; on court aux armes; & l'on en vient aux mains plus d'une fois dans la Ville, Les Padouans acourent au secours des Guelfes: mais Eccelin, en arivant, les ataque, leur tue beaucoup de monde, & les met en déronte. Les Guelfes sont forcés de quiter la Ville. Alberic est élu Podestà. Ce fut ainsi que Verone & Vicenze embrasserent le Parti des Ghibellins; ce qui diminua confidérablement le Parti Guelfe, ou du Marquis

Aun. 1228 , p. 194, Cète année , Eccelin de Romano s'empare par ruse du

(a) Diminutif d'Albérica.

Châreau de Fonte, dans lequel il prend Guillaume, fils de Jaque de Campo-San Piero. Sur les plaintes, que l'on en fit aux Padouans, ils se mirent aussitot en marche avec une puissance Armée, & leur Carroccio, sous les or-dres de leur Capitaine & Podestà Beiène Badoero, Venitien; & s'avanctrent jusqu'à sous Bats no. Cèse marche sut cause que la République d', Venise envoia des Deputes pour traiter d'acomo-dement, & pour demander que, sur le sujet du diférent, on s'en remle à leur Conseil. Les Padouans firent instance pour qu'on leur rendst le Château de Fonte, come cela se devoit, & le jeune Enfant Guillaume. Eccelin n'en voulut rien faire; & les Députés s'en retournerent mal-satisfaits à Vellise. Becelin d'Onara, père d'Eccelin & d'Albéric de Romano, s'é oit fait Moine, me-noit la vie d'un Hoocrite, & se fit enfin conoître pour un Hérétique Patérin. Il se hata d'écrire à ses Fils de s'acomoder, parcequ'ils n'écoient pas encore en état de faire tête à la puissance des Padouans. Sur ette Letre, & fur les exhortations de plustieurs Amis, l'orgurilleux Eccelin le Jeune confentit enfin à rendre le Château, dont il s'étoit emparé: mais il le rendit avec un air de mépris. Aiant été fait peu de tems après Citoten de Trévise, il en excita le Peuple contre les Evêques de Feitre & de Belluno, qu'ils dépouillerent de ces petites Villes. Les Padouans, qui protégeoient ces Evêques, envoièrent des Deputes prier les Trevilans de ne leur point faire ce tort. N'en aiant reçu que des réponses arrogantes, ils apellèrent à leur secours le Patriarche d'Aquilée & le Marquis Azzon VII: &, se voiant une belle Armée, ils marchèrent jusque sous les murs de Tréville, en prenant & sacageant diverses Terres & Chatenux du Territoire. La médiacion de Gualla, Evéque de Brescia, Légat du Saint-Siège, & des Recteurs de la Ligue de Lombardie produisit un acomodement. Les Trévisans rendirent feitre & Belluno; & la tranquilité fut rétablie dans cos Cantons.

Amée 1230, p. 201. La Marche de Verone comença, cèce année, à se erpubler. Marhien de Giustiniani, Noble Venitien, aiant été choist pour Po-destà de cète Ville, rapella tous ceux que fon Predeceffenr avoit banis. Richard, Comte de San-Bonifazio, Chef de la Faction Guelfe, fue bien reçu

pellée des Montecchi. Ceux-ci, d'intelligence evec Eccelin de Romano, & Salinguerra, qui dominoit à Ferrare, s'étant souleves, mirent la main sur le Comte Richard, & Il confinerent dans une prison avec quelques-uns des siens. Le reste de ses Amis sorcie de la Ville; & , le Podestà même aiant été chasse, l'on mit en sa place Salinguerra, qui courut promtement de Ferrare à Véro-ne. Les Partifans du Comte, s'étant recirés dans le Châceau de San-Bonifazio, choistrent pour leur Podeftà Gherard Rangone, de Modène, Personage de grand sens & de beaucoup de valeur, Il eut recours avec le Podestà déposé, à Etiène Badoéro, Podestà de Padoue, qui fit affembler le Confeil, pour écouter leurs plaintes. Elles toucherent de pitié tout le Peuple de Padoue; ensorte qu'il fut bientôt résolu de secourir puissammene le Parti du Comte, Ils envoierent à Verone des Députes, qui firent de grandes prières, eneremélées de menaces, pour la délivrance du Comte; & qui ne purent l'obtenir. En conséquence, les Padouans, avec leur Carroccio, le Marquis d'Este, Azzon VII, & les Vicentins, comencerent, au mois de Septembre, les hostilités dans le Véronès; & s'emparèrent de Porto, de Le-gnago, & du Pont de l'Adige. Eccelin, Salinguerra, & les Véronois, acourus à la désense de ces Places, se retirèrent en hate. Les Padouans firent le dégat de tout le pais des environs, détruisirent la Villa de la Tomba, prirent Bonadigo, & contraignirent per force le Chateau de Rivalta de se rendre. U s'en retournèrent ensuite à Padoue. Mais toutes les pertes, que les Véronois venoient de faire, ne purent pas les engager à mètre en liberté le Comre Richard, Il étoit arivé dans ce tems à Padoue, Frère Antoine de Lisbone, de l'Ordre des Mineurs, Religieux de fainte vie & d'une grande Lieterature, Mislionaire & Predicateur admirable de la Parole de Dieu, Les Amis du Comte, & du Marquis d'Este, à qui la prison du Comte tenoit plus au cœur qu'aux autres, envoièrent à Verone cet illustre Religieux, espérant que son éloquence obtiendroit ce que les armes n'avoient point obtenu. Le saint Home emploia toutes les raisons & toutes les prières qu'il put , auprès des Recteurs de la Ligue de Lombardie, de Salinguerra, d'Eccelin, & de leurs Conseillers: mais ce furent des paroles jetées au vent. Il revint à Padoue, sans autres du nouveau Podestà; ce qui causa de nouvèles, que de l'obstination des Véro-Vembrage à la Faction Ghibelline, a. nois. La Chronique de Vérone sjoute

que les Mantonans, avec leur Carroc-1 çio, firent, en même tems, une irruption dons le Vérones; prirent & détruisirent le Château de Cola; mirent à sac & brulèrent Travenzana, la Motta dell' Abbate, l'Ile des Comtes, apellée aujourd'hui l'Ile de la Scala, & beaucoup d'autres Terres du Vérones. Les Anciènes Aunales de Modene portent que les Troupes de cète Ville alèrent au secours des Mantouans contre les Veronois.

Ann. 1231, p. 207. Les Padouans & le Marquis d'Eite Azzon VII, aiant extrémement à cœur de voir promtement en liberté Richard, Comte de San-Bonifazio, & leurs autres Amis, em-prisones à Verone par les Ghibellins, envoièrent en Lombardie le Podestà de Brescia, Giustred, ou Giustred de Lucino, Plaisantin, pour en traiter avec, les Recleurs de la Ligue; & les Padouans, à cète ocafion, confirmerent de nouveau leur engagement à cète Ligue. Cela fait ; d'un côté les Padouans avec leur Carroccio, de l'autre les Mantouans avec le leur, entrèrent dans le Territoire de Vérone. Cète démarche, & les bons Offices des Recteurs de la Ligue de Lombardie forcerent enfin les Ghibellins de Verone à mètre en liberté le Comre Richard, & les autres Prifoniers; & les Armées ennemies retournèrent dans leurs Villes. Les Recteurs de la Ligue firent tant sussi que, le 16 de Juillet, ils conclurent la paix entre le Comte & les Montecchi (on Monticali); paix espendant semblable aux au-tres de ce tems, & peu diférente des Toiles d'Araignées,

Ann. 1232, p. 211. Nous aprenons de Parisio de Cereta, Auteur de l'Anciène Chronique de Vérone, que, le 14 d'Avril, Eccelin de Romano, qui de-meuroit à Vérone, mit en prison le Podestà Gui de Rho, avec ses Juges & soute sa Maison. Il fit venir ensuite d'Osriglia dans cère Ville un Otticier de l'Empereur Frederic; &, quelques jours apres, on y vit ariver le Comte de Tiral, & 2 autres Comtes avec 150 Homes à Cheval & 100 Arbaletriers, lesquels prirent possession de Vérone au nom de l'Empereur, recouvrerent le Château de Porto, & rebatirent celui de Rivalta. Les Mantouans, très afectiones, come Etant Guelfes, au Parti du Comte Richard de San-Ronifazio, reprirent les armes contre les Veronois; & , fortant

lalta, Poverano, l'Ile des Comtes, & plufieurs aueres Places du Veronès. Les Partisans du Comte abandonèrent Nogara, qu'ils livrèrent aux flames. Ecce-lin, à la tête des Véronois, les aiant surpris dans Opéano, les mit en déroute, & leur prit beaucoup de monde, Ensuite, vers la fin d'Octobre, les Mancouans mi-rent à sac Céréta. D'autre part, les Padonans prirent Bonadigo & la Tomba, qu'ils detruifirent entièrement. Ils se rendirent malires encore de Rivalia. Je craindrois que, dans la Chronique de Parisio, ces faits ne fussent hors de leur place, parcequ'ils ressemblent à ceux de l'Année 1230; si l'on n'aprenoit pas des Lètres de l'Empereur Frédéric, qu'il se plaignoit de ce que, pendant qu'il é-toit (cète année) à Ravenne, les Villes de Lombardie avoiene, presque sous ses ieux, fait la guerre à ses Fidèles. Parisio dit ensuite que, cète année, Azzon VII, Marquis d'Este, & Richard, Comte de San-Bonifazio, étant allés au secours de Biachino & de Guezello de Camino, livrèrent batoitle, le 27 de Juillet, aux Trevisans, qu'ils mirent en déroute, en leur faisant beaucoup de Prisoniers, qui furent conduits à Rovigo dans les prisons du Marquis. Eccelin vint alors au secours des Trevisans avec 100 Homes d'Armes, & 100 Arbalêvriers: mais il ne se sit rien de plus.

Ann. 1233, p. 214. Frère Jean de Vicenze de l'Ordre des Prêcheurs, Home très éloquent, & Missionaire célèbre de ce tems-là, demeuroit alors à Bolo-gue, où, suivi d'une multitude innombrable de Cirofens & de Gens de Campagne, il fit entre eux, par la faveur de ses prédications, une infinité de re-conciliations, modéra le luxe des Fem-mes, & produisit d'autres effets admirables de la Parole de Dieu. P. 213. S'il n'y a point de faute dans la Chronique de Vérone de Parisio de Céréra, les Padonans, avec leur Carroccio & des secours de Milan, de Bologne, de Faënze, & de Brescia, se portèrent encore, cète année, contre les Véronois; seur brûlèrent & détruisirent beaucoup de Places, entre autres Villafranca, Cona, Guffolengo, Seccacampagna, Piovezzano, Palazzuolo, & Isolaica; & s'en retourndrent. Le bon Serviteur de Dieu, Frère Je n de Vicenze se transporta dans ces Cantons par ordre du Pape (Gregoire IX) & par un mouvement volontaire de sa propre charité. La réputation en Campagne avec leur Carroccio, s'emde ses vertus & son admirable éloquenparèrent du Château de Nogarola, & ce, surent cause que, come il venoit de
prûlèrent Ponte-Pattero, Fragnano, Ison Montagnana, les Padouans alèrent à sa

rencontre, le placérent sur leur Carroccio, & l'introduifirent dans leur Ville avec de grandes marques d'afection & de joie, il précha dans la Ville & dans les Campagnes avec un incrofable concours de monde. Il ala de Padoue à Trévise, à Feltre, à B lluno, puis à Vicenze; & à Verone. Eccelin & les Montecchi lui promirent avec serment de s'en tenir à ce que le Pape ordoneroit. Il ala de plus a Mantone, & à Brescia, prêchant par tout la paix, faisant remètre en liberce les Prisoniers, & corrigeant, à fon gre, les Statuts des Villes. Enfuite, il convia toutes ces Villes à s'affembler au jour, & dans le lieu, qu'il marquoit, pour y faire une paix générale. Le lieu fut une plaine près de l'Adige, à 4 milles au-dessous de Vérone; &, le jour, le 28 d'Août , fête de S. Augultin. Ce fut un spectacle admirable, de voir ce jour là dans este plaine les Peuples de Vérone, de Mantoue, de Bretcia, de Vicenze, de Padoue, & de Tré-vile, avec leurs Carrocci. Le Patriarche d'Aquilée, le Marquis d'Este, Eccelin & Alberic de Romano, & les Seigneurs de Camino, de même qu'une grande multitude de gens venus d'autres Villes, c'est à dire, de Feltre, de Bel-luno, de Bologne, de Ferrare, de Reggio, de Modene, & de Parme, avec leurs Eveques, tous sans armes, & la plus grande partie pieds nus en signe de pénitence. Depuis tant de siècles, l'Italie n'avoit point vu tant de monde rassemble dans un meme lieu. Parific comte qu'il y avoit plus de 400 mille perfo-nes. Frère Jean sur un échasaut, élevé de près de 50 braffes, prêcha cel Auditoire immense; & fut entendu de tout le monde. Il les exhorea de se doner le baifer de paix; & le leur comanda même de la part de Dieu & du Pape. Il fut obéi sur le champ. Ensuite, il publia l'excomunication contre quiconque gâteroit un fi bel Ouvrage; &, pour le rendre plus solide, il proposa le mariage du Prince Renaud, fils d'Azzon VII, Marquis d'Este, Chef des Guelses, avec Adelaide, fille d'Albéric, frère d'Eccelin de Romana. Chef des Chiballines es de Romano, Chef des Ghibellins; ce qui mérita l'aprobation & les louanges de tout le monde. J'ai publié l'Acte de cète Paix dans mes Antiquités d'Italie. Mais combien dura-t-elle? Pas plus de 5 ou 6 jours (a). De plus, la très grande réputation de sainteté de Frère Jean s'évanouit bienibt. Gherard Maurifio dit

(e) C'est à peu près la durée des

avoir lui-même entendu des Frères Mineurs assurer, en prêchant dans la Cahédrale de Vicenze, a Que Frère Jean mavoir resuscité dix Morts m. Il ne manquoit pas de gens, qui haissoient ce Predicateur de la Parole de Dieu, & de la Paix, à cause qu'il étoit inexorable à l'égard des Hérétiques. Dans l'efpace de 3 jours du mois de Juillet , il avoit fait bruler vifs, dans la Place de Padoue, 70 Homes & Femmes d'entre les meilleurs Cicoiens de la Ville. D'autres començoient à rendre suspettes ses intentions; & prétendirent que tout son but étoit d'abaisser le Parti Ghibellin; & que c'étoit un secret complot de la Cour de Rome contre l'Empereur Frédéric. Mais ce qui fit écrouler l'autosoit de lui, ce fut qu'étant à Vicenze, sa patrie, il se fit doner par le Peuple une puissance absolue, tèle à tous égards, qu'il levouloit.Il y mit les Oficiers, qu'il lui plut; &, sous prétexte de corriger les Statuts, il en sit de nouveaux. Etant alé depuis à Verone, il s'y fit élire Sei-gneur; exigea qu'on lui donat des ôtages pour la sureté de sa persone; & qu'on lui remle les Fortereffes de la Ville, & les Charcaux de San-Bonifazio, d'Ilafio, & d'Oftiglia. Les Padouans, qui se comportoient à Vicenze avant cela, come s'ils en euffent été les maitres, y coururent, & renforcerent leur Garnifon. Frère Jean, y trouvant, à son retour, cète nouveauté, voulut agir d'autorité contre ceux qui s'oposoient à ses ordres: mais les Padouans revinrent, en fureur; prirent les armes contre lui & sa Faction; se saistrent de lui, le 3 de Septembre; & le mirens en prison, avec sout son monde, Relaché, quelques jours après, il rebéissance; se hâte de rendre les Otages, & de restituer au Comte Richard le Chareau de San Bonifazio; & se retire à Bologne, convaince de l'instabilité des choses humaines, & se repentant de ne s'être pas renfermé dans les bornes de fon faint Miniftere.

Ann. 1234, p. 223. La Chronique de Vérone de Parisio dit que, le 24 de Mai, les Brescians & les Mantouans entrèrent, avec leurs Carrocci, dans le Véronès. Hs y brûlèrent Opéano, Lebeto, Ronco, Bovo, la Palude, l'Ile de Porcaria, Bodolono, & la plus grande partie de Cereta; & s'en retournèrent, le 1 de Juin. Dans ce mois, Eccelin, avec l'Armée de Vérone, s'empara du Château d'Albaredo; &, marchant ensuite à Cologna, rencentra le Marquis Azzon VII,

ni s'avançoit avec ses Troupes; ce qui le fit retourner promtement à Vérone. S'étant ensuite remis en campagne, il reprit quelques Châteaux : mais, dans le même tems, le Comte de San-Bonifazio, joint aux Mantouans, en enleva d'autres aux Veronois.

Ann. 1235. Nicolas, Evêque de Vérone, & Tifone, Evêque de Trévise, duquel Muratori, p. 127, avertit qu'Ughelli n'a point parle, charges des ordres du Pape Gregoire IX, reconcilient les 2 Factions de Vérone, c'est à dire le Comte de San-Bonifazio & les Guelfes, avec les Monticoli, ou Montechi, & les Ghibellins; leur font jurer de s'en tenir à ce que le Pape ordoneroit; & donent à la Ville un Podestà. Cète paix dérangeant les projets d'Eccelin; il presse, par ses Letres & ses Députés, l'Empereur, alors en Allemagne, de revenir promtement en Italie avec des forces sunsantes. On crut même qu'il étoit alé l'en solliciter lui-même à

Ausbourg.

Ann. 1236. Cinq cens Cavaliers & cent Amaletriers, envoiés par l'Empereur, arivent, le 16 de Mai, à Vérone, qu'Eccelin avoit déja su réduire sous son obeissance, en chassant le Comte Richard; & se chargent de garder la Ville au nom de l'Empereur. Le Comte cependant s'empare du Chateau de Garde; & passe au fil de l'épée les gens d'Eccelin, qui le gardoient. Eccelin, de son côté, se rend maître de ceux de Peschiéra & de Bagolio. Frédéric Il arive enfin à Vérone, le 16 d'Août, avec 3 mille Chevaux. Reçu dans cète Ville, come il le fouhaitoit, il va paffer avec ses Troupes à Vacatdo 15 jours, qu'il emploie à concerter les opérations de la Campagne. Joint ensuite au delà du Mincio par les Parmésans, les Reggians & les Modénois, il se jète sur le Mantouan. Le Chateau de Marchéria, qu'il prend, est aussi-tot détruit : mais, come core Place étoit fort importante pour le passage de l'Oglio, PEmpereur ne tarde pas à reconoître sa faure. Il ordone qu'on la rebatiffe, & charge les Crémonois de la garder. Il s'empare ensuire de Pontevico, & d'autres Places. Il prend Mosio, dans le Brescian, qu'il ravage aussi-tôt; candis que, de l'autre côté du Pò, Gonzaga se soumet à ses Oficiers. Etant alé faire que que sejour à Crémone, dans l'intention de se rendre à Pavie; il en est empêché par les Milanois, qui S'étoient mis en campagne, ce qui le

me, P. 231. Le Marquis Azzon VII, Id Personage le plus pessioné pour le Parti Guelfe & pour la Ligne de Lombardie, avoit été, cète année, élu Gouverneur & Podestà de Vicenze. Il sit publier un Ban, par lequel wil défendoit que pern fone ofat nomer l'Empereurn; &, ce Prince aiant envoie quelques gens. avec des Letres à Vicenze, il refusa de recevoir, & les Letres, & ceux qui les portoient. Avant le resour de l'Empereur en Italie, il avoit, avec le Comre de San-Bonifazio, tente de chasser de Vé-rone Eccelin & sa Faction: mais Eccelin, plus adroit qu'eux, avoit prévenu le coup, & chasse, come je l'ai dit, le Comte & ses Adhérans. Aussi tôt que les Padouans, les Vicentins, & les Trevisans l'avoient apris, ils avoient ensemble ravagé cruèlement toutes les Terres d'Eccelin. Pendant que l'Empereur étoit à Cremone, & que les Milanois & les Plaifantins étoient en difposition de le combatre ; le Marquis d'Eite, les Padouans, les Trévisans, & les Vicentins ne voulurent pas rester à rien faire. Aiant reuni toutes leurs forces , ils alerent, le ; d'Octobre, affieger Rivalez dans le Verones; & firent, en même tems, des courses & le dégat dans tout ce pais. Eccelin se mit en Campagne avec tout ce qu'il put rassembler de Troupes; & s'arêta 15 jours à la Tomba de l'autre côté de l'Adige, pour observer les Ennemis, dont les progrès étoient lents, parceque la Garnison de Rivaltz se défendoit avec beaucoup de courage. Votant enfin que la Place étoit en danger , & que le dégat se faisoit de plus et plus dans le Verones, il écrit à l'Empereur pour lui demander un prome fecours. Frederic se met aussi-tot à la tête de sa Cavalerie; &, par une marche forcée d'un jour & d'une nuit, il ariva près du Château de San-Bonifazio. Puis, aiant laissé les Homes & les Chevaux fe rafraschir un peu de tems, il continuz sa marche. La nouvele de l'arivée imprévue de l'Empereur épouvente si fort les Assiégeans, qu'ils se retirent en hâte, en abandonant leurs Machines de guerre, avec une partie de leurs tentes & de leurs équipages. L'Empereur, par un chemin plus court, se trouve aux portes de Vicenze, avant l'Armée Padouane. Les Vicentins, aiant refusé de se rendre sur la sommation, qui leur sut faite; les Troupes Impéri les & celles de Verone livrent un furieux affaut; &, fecondées vraisemblablement par quelques Traferes, montent fur les murailles; oufait aler paffer quelques jours à Par- vrent une porte; & se mètent sur le

champ à sacager horriblement cète malheureufe Ville, en cometant ; fans refped du rang, ni du sexe, toutes les Iniquités & ernautés ordinaires en pareille ocasion. Ce sut la nuit avant la Touffaines, que les Imperiaux enererent dans Vicenze; &, tour le jour suivant, Ils lacherent la bride à la rage, à l'avarice, à la lubricité dans ette Place infortunée, qu'ils sinirent par livrer aux flames. A quelque jours de là , l'Emperour, faifant reflexion qu'il écoit contre ses intérets de perdre un Peuple auffi considérable que celui de cète Ville, sie publier un pardon général, & rendit à chacun ses Biens immeubles, en chargeant Eccelin , & le Comte Gaboard , de Souabe, son Capitaine-Général, de bien traiter tous les Vicentins. Frédérie ala faire enjuite le dégat dans le Padouan; y détrussit le Château de Carsurio; & s'areta, quelque tems, à Fontanella dans l'espérance que Trévise se rendroit: mais le Podestà, Pierre Tiépolo, Noble Vénitien, y maintint d'autant plus aisement le Peuple bien uni, que les Padouans y avoient envoie 200 Cavaliers. L'Empereur se hata donc de retourner en Allemagne, où sa presen-ce étoit nécessaire, & laissa la plus grande partie de ses Troupes sous les ordres d'Eccelin & du Comie Gaboard, pour garder Vérone & Vicence. Ce fut dans ces circonstances que les Padouans confièrent la conduite de toutes les Afaires à 16 de leurs principaux Citoïens, qu'ils autorisèrent à faire tout ce qu'ils croiroient le plus utile à la situation prefente; & qu'aiant fait venir le Marquis Amon VII, ils lui mirene en main l'Etendare de la Ville, & le prierent, come on l'a vu plus haut, d'erre le Defenseur de la Marche Trévisane, dont il écoit le Seigneur le plus qualifie. Salinguerra soumit la Ville de Ferrare à l'Empereur; ce qui se trouve renvoie par quelques uns à l'Année sui-vante. La veille de Noël, Richard, co-mandant les Troupes de Mantoue, recouvra le Château de Marchéria par furprite; fit tailler-en pièce une partie de la Garnison Crémonoise, & conduisit le reste dans les prisons de Mantoue.

Ann. 1237. L'on découvrit à Padone que les Seize, charges de la direction des Afaires, étoient d'intelligence avec Eccelin. Le Podestà les banit: mais, au lieu d'obéir, ils se ré-voltèrent. Le bruit courant qu'Eccelin & le Comte Gaboard en vouloient à Monselice, Marin Badoéro, nouvèle-

tement 200 Cavaliers à Carturio, que l'Armée Impériale prit quelques jours après, en passant au fil de l'épée couré la Garnison, dans laquêle il y avoit environ 100 Noblis Padonans. Elle ala s'emparer ensuite de Monselice, qui ne fit aucune défense. Eccelin & le Comté Gaboard y firent venir le Marquis d'Efre; & lui demanderent a S'il vouloit n être Amijou Ennemi de l'Empereur ni Come les brouilleries augmentoient 2 Padone, de manière qu'il n'en pouvoit atendre aucun secours ; il répondit, a Qu'il servicoit l'Empereur, pouts) vu que ses Eraes & ses Sujers ne fusn sent charges d'aucune contribution m Eccelin & le Comte traiterent alors avec leurs Amis de Padoue; & ceuxci firent résoudre ce Peuple à recevoir dans la Ville les Oficiers de l'Empereur. Eccelin & le Comte y firent leur entrée, le 15 de Février, avec un Corps de Troupes; & l'on remarqua, qu'en arivant à la porte Eccelin la baifa. La suite fit voir ce que cete action fignihoit. La Ville de Trévise suivir cet exemple quelques jours après. Eccello parut ne vouloir point se méler du Gou-vernement de Padoue; mais les résohuions du Confeil ne s'exécutoient, qu'autant qu'il les aprouvoit. Il refusa d'être Podestà, content d'avoir obtent de l'Empereur le tirre & Pautorité de Vicaire de la Marche de Vérone, ou de Trévise; &, pour se débarasser du Comte Gaboard, il lui conseilla d'aler lui-même porter ces heureules nouvèles à l'Empereur. Resté seul à Padoue, il demanda des Otages; & fit mètre en prison tous ceux dont il se ménoit, & par preference ceux qu'il crojoit amis du Marquis d'Effe; l'acufant continnèlement lui-même d'ètre peu soumis aux ordres de l'Empereur. Au comencement de Juillet, il assiègea San-Bonifazio. Ses Machines incomodèrent beaucoup ce Chareau: mais Léonifio 5 tils du Comte Richard, quoiqu'il ne fur encore, pour ainst dire, qu'un Enfant, le défendir si bien, que le siège fur levé, sur l'ordre qu'en dona l'Émpereur, qui revint en Italie avant la fin d'Août. Il y remporta de grands avantages fur plufieurs des Peuples de la Ligue de Lombardie, & principalement fur les Milanois & leurs Alies particuliers.

Ann. 1238. Il ne restoit plus que les Milanois, les Brescians, les Plaisanfoumis à l'Empereur. Les premiers ; Monseliee, Marin Badoéro, nouvèle- aiant fair, l'année précèdente, des

des Députés à ce Prince ofrir de se ! soumètre à des conditions qu'ils crurent lui devoir être agréables : mais il voulut qu'ils se remissent à sa discrétion, & la négociation n'ala pas plus Join. Frédérie fit le siège de Brefeia durant plus de 2 mois, Ses araques furent vives: mais les Brescians, le Peuple peut-être le plus courageux de toute Plealie, renforcés de quelques secours de Milan & de Plaisance, les souvinrent avec une vigueur étouante; fatiguèrent extrêmement les Afliègeans par d'heureuses forties; & , dans une dernière, qu'ils firent, la nuit du 9 d'Octobre, ils penetrerent si loin dans le Camp des Ennemis, dont ils firent un grand carnage, qu'il s'en falut peu que Fré-dérie ne fut pris; ce qui l'obligea de se retirer promtement à Crémone, après avoir brûlé toutes ses Machines. Les Milanois, & les Plaisantins eurent, pendant ce tems, quelques avantages. Les derniers cependant forent barus dans une ocasion: mais ce sur un lèger é-chec. Eccetin continuoit à Padoue ses manœuvres tiraniques, furtout con-tre les Amis du Marquis d'Ese, dont il maltraitoit en même tems les Erats. P. 243. Excité sous main par les Honétes Gens de Padoue, qui l'exhor-toient de délivrer leur Ville de la Tirannie d'Eccelin , Azzon raffembla fecrètement une Armée composée de ses Sujets, des Banis de Padoue, & de ses autres Amis; &, le 13 de Juillet, il ariva tout-à-coup au Pre de la Vallée, dans les Faubourgs de Padoue, comtant qu'une Porte s'ouvrirait, suivant qu'on en étoit convenu. Des qu'il parut, il s'éleva dans la Ville une grande rumeur; soutes les Portes furent fermées, & tout le Peuple eut ordre d'Eccelin de prendre les Armes. Les Troupes du Marquis faisoient cependant tous leurs éforts pour enfoncer la Porre des Tourelles: mais on en faisoit au dedans de plus grands encore pour la désendre. Quelques-uns sortis en cachète de la Ville, aprirent au Marquis de quele manière l'espérance de ses Amis avoit été trompée, & lui conseillèrent de se retirer, parcequ'on so-noit la Cloche dans la Ville pour doncle signal de sortir contre lui. Le Mar quis n'en voulus rien faire; & continua son ataque. Eccelin cependant avec fes Aliemans, & le Peuple en armes, fortit de la Ville, & fondit sur les Ennemis. Il ne fut pas question d'en venir aux mains. L'Armée du Marquis s'enfuit, sans qu'on put la retenir; & luimême n'eut point à prendre d'autre parti,

que de se recomander à son cheval, qui le tira bravement de danger. Il y eut peaucoup de gens pris, entre autres Ja-que de Carrara, l'un des principaux Banis de Padoue, lequel, pour se racheter & se remètre en gruce, sut obligé de ce-der, à la Comune de Padone, ou plus-tôt à Bicelin, le Château de Carrara. Pour se vanger du Maiquis, Eccelin raf-I sembla son Armée, & marcha pour ataquer Efte. Le Marquis, en étant averti par ses Amis, se retira dans son Comte de Rovigo, laissant le Peuple d'Este dans la défolation. Eccelin ariva le 22 de Juillet. La Place se rendit sur le champ, & les Habitans ne soufrirent aucun domage. Le Chateau capitula quelques jours après. Eccelin y mie une Garnison de Sarafins & de Padouans. Ensuite, aiant renforcé son Armée des Troupes de Vérone, sur lesquèles il comtois le plus, il marcha vers Montagnana, comtant en avoir bon marché, quoique la Population en fût égale à celle des grandes Villes. Les Habitans se défendirent avec courage; & lui brûlerent même, en plein jour, un Befroi, c'est à dire une Tour de Bois, qu'il avoit fait construire pour hater le stège. Il étoit alors dessous: mais il eut le bonheur de s'échaper; & leva le siège. Soupçonant l'A-voue de Padoue & Jaque de Carrara d'avoir été d'intelligence avec les Ennemis, il leur ordona de se présenter devans le Podestà de Padove; ce qu'ils promi-rent gaiment de faire: mais ils ne furent pas plustôt en liberté, qu'ils se re-tirèrent à Augustlara, Terre du Parti du Marquis, apartenante à Jacopino Papafava, fils d'Albertino de Carrara, frère de Jaque. La Marquis Azzon revint au mois d'Août, & recouvra le Bourg d'Este: mais non le Chareau. Vers le même tems, Eccelin écrivit à l'Empereur, pour l'exhorter de venir a-vec toutes ses forces faire lui-même la guerre à ce Prince, son Ennemi; lui disant, entre autres choses: Il faut fra-per le Serpent à la tête, pour venie à bout du corps plus aisement. La Réponse de Fréderic, que Rolandino raporte, Liv. IV, Ch. 7, est du 21 de Décembre de cète année. li s'y écone ce de ) ce qu'aiant autrefois reçu tant de sern) vices du Marquis Azzon VI, qu'il le si pouvoit nomer fon Défenseur & son si Gouverneur; Azzon, fils de ce Marquis, ait si fort dégénéré des actions in de son Père is; & promet à Eccelia de se rendre dans ces cantons à la fin du mois de Janvier suivant. Ann. 1239. Frédéric vint en offet à

Padoue vers la fin de Janvier.Il v paffa 2 [ mois dans des fêres continuèles. Etant entuire alé visiter Monselice, qu'il ordona de fortiber, il monta sur le haut de la Montagne, d'où, vosant tout ce que le Marquis Azzon VII possèdoit dans la plaine, il conçut une grande idée de la puissance de ce Prince; &, l'aiant fair venir à sa Cour, il eut avec lui des conférences tecrères. Quelques jours après Paque, on aprit à Padoue que, le Dimanche des Rameaux, Gragoire IX avoit fulmine l'excommication contre l'Empereur. Les Padouans, qui jusqu'à ce moment l'avoient vu dans leur Ville avec plaifir, comencerent à former des soupçons, & firent venir le Marquis Azzon VII & tous ses Adhérans, auxquels ils donèrent leur confiance. Ces choses se firent secrètement: mais Eccelin ne laiffa pas d'étre instruit, par ses Espions, de tous ceux qui traitoient avec le Marquis, & prit leurs noms par écrit. Il se tint en même tems à Sainte-Justine, où l'Empereur logeoir, beaucoup de Confeils secrets; & ce Prince, non con-tent d'avoir mis Garnison dans toutes les Places du Marquis, le força de lui doner pour Orages le Prince Renaud, son fils, & Adélasie, fille d'Alberie de Romano, que Renaud avoit épousée depuis peu. Il les envoya l'un & l'autre dans la Pouille. Par le conseil d'Eecelin, il banic un très grand nombre de Nobles Padouans, tous Amis du Marquis. Il avoit fait un vollage à Trevise, où le Peuple l'avoit très bien reçu: mais, des qu'il eut pris le chemin de la Lombardie, Albérie de Romano, mécontent de la manière dont l'Empereur en agissoit à l'égard de sa Fille & de son Gendre, s'unit avec Biachino & Guerrelo de Camino; s'empara de Trévise; & fit metre en prison les O-ficiers de l'Empereur. P. 248. Probablement Alberic n'avoit fait un coup si hardi, que de concert avec les Véni-tiens. Frederic frémit de colère, en aprenant cète nouvèle; revint sur ses pas à Padoue, & dona ses ordres pour qu'on assemblat une grande Armée contre les Trevisans. Dans le mois de Mai, après avoir fait consulter les Aftres, sur la Tour de la Comune de Padoue, par Théodore, son Astrologue, il partit avec l'Armée; campa près de Castel-franco; & sit de là sommer les Trevifans de se rendre dans l'espace de S jours. Les Trevisans n'aiant pas obéi ; il dona leur Ville à la Comune de Padoue par un Privilège muni d'un grand | le Marquis d'Este à faire le siège de

Sceau d'or. Ce jour-là même, le Marquis Azzon, alant au Camp avec 100 Cavaliers, se rencontra vis-à-vis d'Eccelin, qui s'en aloit avec environ 20 des fiens à Cittadella. Quelques-uns erurent qu'il ariveroit là quelque scène entre ces 2 Rivaux: mais, le Matquis aiant envoit prier avec politesse Eccelin de choistr de la droite ou de la gauche pour se ré-tirer, celui-ci se retira sur le champ. Le 3 de Juin, il y eut une grande Eclipfe de Soleil, qui dura 2 heures. Quoique Frédéric en sût bien la cause, îl en parut troublé cependant, & résolut de quiter Castelfranco, pour passer en Lombardie. Après une conférence avec le Marquis Azzon, Eccelin & les principaux de la Marche Trevisane, il fe mit en marche avec ses Allemans & ses Appuliens, auxquels il se fioit d'avan-tage. On dit que, lorsqu'il sut dans le voisinage du Château de San-Fonisazio, un de ses Courtifans, ami du Marquis Azzon, l'avertit par signes, qu'on parloit de lui faire couper la tête. Il n'en falut pas d'avantage pour qu'il se mit, avec les siens, en sureré dans ce Château.Frederic eut beau lui faire faife les plus belies promesses par Pierre des Vignes, son Chancelier; le Marquis sut d'autant moins tenté de demeurer d'avantage auprès d'un Prince, qui ne se piquoit nullement de tenir parole, que le fourbe Eccelin, son Ennemi, l'empor-toit sur lui dans le Conseil. Dès que l'Empereur fut en Lombardie, le Marquis , metant fon espérance en Dieu, rafsemble une Armée; marche courageuse-ment, au mois d'Août, à Este, & recouvre sur le champ le Bourg, sans virer l'épée. Il en reprend par force le Château, & celui de Baon. Il afame velui de Lu-cio, qui se rend; & la crainte de ses Machines en fait faire autant à celui de Calaone. Il affiège ensuite Cerro, defendu par un Corps de Sarafins. Eccelin vint au secours: mais n'ofa risquer aucune action ; & la Place , s'étant rendue, Azzon ne permit pas qu'on fit audevinrent funcstes à beaucoup de Padouans , fes Amis , ou crus tels , qu'Ec. celin sit eruèlement mourir.

Ann. 1240, p. 212. Gregoire IX, qui métoit pieusement tout en œuvre pour avancer la ruine de Frédérie II, en lui suscitant de toutes parts de nouveaux embaras & de nouveaux Ennemis, engagea, par le moien de Gregoire de Montelungo, son Legat, les Lombards, les Bolonois, les Venitiens,

Ferrare. Ils furent joints par le Comte de San-Bonifazio & les Mantouans, & par Albéric de Romano & les Seigneurs de Camino. Le fiège dura depuis le comencement de Féwrier jusqu'à la fin de Mai, & même jusqu'au 3 de Juin, sans qu'on put espérer de prendre la Ville. Il falut recourir à l'expédient de gagner à force d'argent Hugue de'Ramberti, & quelques autres des princihaux Ci-toiens. On fit un acomodement; & Sa-linguerra vint au Camp des Confédé tes, pour le confirmer; &, come Rico-baldo l'ateste, il y sut arête par ordre du Legat, qui n'étoit encore alors que Notaite, Home d'une grande activité: mais d'une conscience large. Le même Ricobaldo dit que le Marquis Azzon détesta ette fraude, en alleguant l'honeur, E la foi des sermens; & que le Légat lui conseilla de fouler aux pieds l'honeur & les sermens, & de faire ce qui lui devnir être utile, v'est à dire de se rendre maître de la Ville par l'exclufion de son Concurrent | cui Legatus persuasir, ut calcato honesto & juramento, amplecteretur, quod utile fibi foret, ut scilicet Urbe potiretur, illo excluso. Ainst Salinguerra, pour lors agé de 30 ans, fut mené prisonier à Venise, où, traité civilement, il finit ses jours dans une sainte paix; & la Maison d'Este, rentrée enfin, après tant d'années, dans Perrare, s'y afermit de plus en plus dans la suice. Le Pape sit remètre alors entre les mains du Macquis Azzon le Château d'Argenta, Pla. Le aussi considérable qu'une Ville. Cète année, le Marquis sont batu près de Ponte-Rosso par le Podestà de PEmpereur à Padoue, lequel sit beaucoup de Prisoniers, dont quelques uns étoient des Nobles. Mais, le 16 de Mai, le Podestà de Vérone, s'érant avancé. le Podestà de Vérone, s'étant avancé, avec toute la Cavalerie & l'Infanterie de cère Ville, vers la Badia, pour lecourir le Chateau de Gaibo, que le Marquis affiegeoir; ses Troupes prirent honteusement la fuite, en abandonant leurs barques & leurs charois; & les Chareaux de Gaibo & de la Fratza, tomberent entre les mains d'Aggon, qui les fit détroire.

Ann. 1241. Eccelin tenta d'enlever Este par trahison: mais la trame sut découverre, & les Traîtres surent pris.

Ann. 1242. Eccelin, n'aiant pas pu s'emparer par force de Montagnana, que le Moine de Padoue dit une Place très peuplée (populofa), gagna quelques Trairres, qui, pendant une nuit du mois de Mars, y mirent le seu dans

Lome V.

plufieurs endroits. Le Marquis Azzon etoit alors au Chateau d'Este; & voiant cet incendie, il y courut aussi-tôt avec ce qu'il avoit de gens à cheval : mais, instruit que l'Armée de Vérone aprochoit, & que le feu prenoit dans d'autres endroits de la Place, il s'aperçut de la trahison; ce qui fut cause qu'aiant fait metre le feu dans tout le refte, & pris avec lui tout ce qu'il put des Habitans, Homes, Femmes, Enfans, il retourna promtement à Este. Eccelin , qui s'empara de la Place , y fit sur le champ comencer une Forteresse. Au mois de Juin', aiant êté joint par le Comte de Goritz, il ala faire un terrible dégat dans tout le Territoire de Trévise; & traita de même ensuite celui d'Efte.

Ann. 1234. Richard, Comte de San-Bonifazio, fit, avec les Mantouans, la conquête de Gazo, Villapitta & San-Michele, Châteaux apartenans aux Véronois. Éccelin, avec les Padouans, les Véronois & les Vicentins, affiégea le Château de San-Bonifazio, que le ieune Léonifio, fils du Comte Richard, se mit en devoir de défendre. Quelques Religieux & des Amis comuns s'entremirent pour faire un acomodement, par lequel le Château fut remis à Eccelin, & Léonifio eut la liberté de se retirer avec tout son monde. Eccelin, dont il étoit le neveu, lui sit beaucoup de caresses & de présens.

Ann. 1245. Eccelin enlève aux Trévisans les Chareaux d'Anoalé & de Mostré, dont il fait augmenter les fortifications; &, sur la fin de l'année; Guillaume de Campo - San - Piéro leur prend Castelfranco.

Ann. 1246, p. 277. Les Trévisans perdent encore, cète année, les Châteaux de Trivillé, de Campréto & de Massolento, dont Eccelin s'empare. Les Annales de Vérone, qui, pour ce tems, font désettueuses & confuses, parlent d'une bataille au delà du Mincio, entre Eccelin & les Véronois d'une part, & Richard, Comte de San-Bonifazio avec les Mantouans & les Banis de Vérone, & le Marquis Azzon VII avec les Fertarois d'autre part. Aucun ne sut vainqueur. Il y eut des deux côtés beaucoup de Morts & de Prisoniers, & quantité de chevaux surent susqués par la grande chaleur. Je ne puis pas dire à quêle année cète bataille apartient. C'est probablement à la suivante, come Sigonius

Ann 1247: Frédérie en persone sie le siège de Parme. Le Comte Richard

P P

de San-Bonifazio se jeta dans la Place. Le Marquis Azzon VII avec les Ferrarois, les Banis de Reggio, Aibérie de Romano, & Riachino de Camino avec les Vicentins marchèrent au secours de cète Ville, que Frédérie ne put pas pren-drendre. V. son Article aux Rois de Sicile, Ann. 1247 & 1248.

Ann. 1249. Eccelin s'empara, cete année, de plusieurs Terres & Places du Marquis d'Este & des Seigneurs de

Camino. V. ibid. Ann. 1249.
Ann. 1250. Frédéric étant mort, cese année; fon fils Conrand IV lui fucceda.

Ann. 1251. Le Prince Renaud , fils du Marquis Azzon VII, mourur dans Marquis Obizzon II. V. aux Rois de Sicile, l'Art. de Conrad , Ann. 1251.

Ann. 1252. Le Comee Richard de San-Bonifazio mourut cète annee. Son fils Louis, qui lui succèda, ne fut pas

moins illustre que lui.

Ann. 1256. Le Roi Conrad mourut en 1254, laiffant un tils en bas age, que l'on apella Comadia, & que les Siciliens reconurent d'abord pour Roi. Le Prince Manfred , frère naturel de Conrad , fut fait Regent du Roiaume, qu'il défendit, de son mieux, contre les entrepriles de la Cour de Rome; & fut ensuite reconu bour Roi. Le Pape, qui vouloir dispofer de ce Rolaume, continua de lui faire la guerre. Eccelin, qui depuis le siège de Parme, votant les Afaires de Frédérie II, absolument ruinées, n'avoit ravaille qu'à se faire une Souveraineté indépendante, avoit insensiblement acru sa domination; & n'avoit pas cesse d'exercer continuèlement à Padoue des cruaures horribles. Le Pape Alexandre IV, touche des plaintes des Padouans, & cedant aux instances du Marquis L'Este, envoie Philippe Fontana, Archevêque élu de Ravenne, en qualité de Légat dans la Marche Trévisane; & le charge de tirer les Padouans de l'opression dans laquèle ils gémitsoient. Ce Liggeraffemble à Vinife une Armée de Croises, dont il nome Marechal, le Noble Marc Badoéro- Les Banis de Padoue, qui l'avoient joint, reçoivent pour Podesta de sa main le Noble Mare Quirino. Pendant l'absence d'Eccelin, Ansédisio, son neveu, Podestà de Padoue, lequel n'êtoit pas moins cruel que lut, prend beaucoup de precautions inutiles pour empecher les En-nemis de pénétrer dans le Padouan. Le Légat s'y fait jour sans beaucoup de peine, s'empare de quelques Piaces; l

&, fon Armée grofiffant chaque jour par la jonction des Troupes que le Marquis Azzon envosoir de Ferrare & de ses Etais, il arive sous Padoue le 17 de Juin, & s'établit dans les Faubourgs, avec peu de sang répandu. Le lendemain, il done un Affaur général. Une grande Machine, à couvert de laquèle les Affaillans espéroient enfoncer une Porre, est mise en feu par la quantité de matières enflamées que les Assiéges jetent dessus; & le feu, se comuniquant à la Porte, la réduit en cendre. L'Armée entre dans la Ville; & les Croisés pour gagner les Indulgences plenières acordées à la Croisade, pillent & facagent la Ville pendant 7 jours, fans que les Comandans y merent aucun obstacle. Les Prisons d'Eccelin sont ouvertes. Il en avoit d'autres à Ciusdella, qui se rend; & des unes & des autres, il sort une multitude de Malheureux. Presque toutes les autres Places du Padouan retournent sous la domination de la Ville. Les Padouans firent , l'angée suivante, un Decret , que Muratori done dans la Differtat. 29 des Antiquit. d'Ital., par lequel ils or-donèrent qu'il seroit fait tous les ans une Procession générale en actions de graces de la délivrance de leur Ville; & cel Decret s'observe encore à présent. Le Marquis d'Este recouvre, cète an-née, Este & ses autres Places de la Scodesie, à l'exception de Cerro & de Calaone, presque imprenables par leur situation. Eccelin, aiant ravagé tout le Territoire de Mantoue sans pouvoir noire à cète Ville, reprend le chemin de Vérone pour voler au secours de Pa-doue. Au passage du Mincio, se trouve un Home acourant à perte d'halène. Quiles nouvelles, lui dit Eccelin! L'autre repond: Mauvaises. Padoue est perdue. Eccelin le sait pendre. Un peu plus loin, en arive un autre. Quèles nouve-les! Celui-ci, plus avisé que le precedent, demande à lui parler en particalier; & l'informe, sans aucun risque pour lui-même, de la prise de Padous, Eccelin fait arêter sur le champ & dépouiller de tout les Padouans, qu'il svoit dans son Armée. Il en fait masscrer le plus grand nombre; & la pluspart des autres périssent de fatigues. Rolandino, qui vraisemblablement exaqu'à peine en retourna-t-il 200 à Padouc. Le Ligat cependant renforce for Armée. Le Marquis d'Este se rend à Padoue 3 & fait venir de nouveles Troupes de ses Etats & de Ferrare. Les Ba-

nis de Vérone & de Vicenze, quelques Brigades de Bologne, comandées par ce frère Jean Dominicain, dont il est parle plus haut, & beaucoup d'Arbaletriers de Venise & de Chioggia viènent join-dre l'Armée. Le 30 de Juillet, le Léqu'il vouloit réduire, & campe, le d'Août, à Longara, où le frère d'Ecdre avec un bon corps de Trévisans. Le Marquis d'Este est alors èlu Capitaine-Général de l'Armée: mais, quelques jours après, un bruit fourd, que l'on soupçona dans le tems Albéric d'avoir fait répandre, anonce qu'Eccelin aprochoit avec une Armée formidable. L'épouvante, saist les Croises; &, quelque chose que le Légat & le Marquis puissent faire, les Bolonois & le brave Prère Jean se retirent; & les autres Auxifiaires les suivent les uns après les autres; ce qui force le Ligat de ramener l'Armée à Padoue. Elle s'y retranche hors de la Ville derrière une Ligne d'environ 3 milles, garnie de Tours de bois & de Machines a lancer des pierres, placées d'espace en espa-ce. Azzon VII y fait venir toute la Cavalerie de Ferrare, que l'Infanterie de-voit saivre; & les Mantouans & le Paariarche d'Aquilée acourent avec de nombreuses Troupes au secours des Padouans. Eccelin arive, à la fin d'Aout; ataque plufieurs fois le Retranchement; est toujours repoussé, quoique du double supérieur en forces; & se revire à Vicenze. Il en fait sortir les Troupes de Ja Ville, qu'il loge dans les Faubourgs, & les remplace par une Garnison de Véronois & d'Allemans. Le Marquis d'Este soustrait Legnago à l'obéissance du Tiran & des Véronois; & recouvre Cologna.

Ann. 1257. Le Marquis d'Este aiant bloqué pendant l'hiver les Fortresses de Monfelice, de Cerro, & de Calaone, gagne, au printems, à force d'argent, Ghérard & Profeta, qui lui livrent les a Forts d'en haut de Monselice, qu'ils defendoient pour Eccelin. Cerro & Calaone se rendent bientot après. Eccelin, ne pouvant plus satisfaire sa barbarie nux dépens des Padouans, s'en dédomage sur les Nobles & les Populaires de Vérone. Il fait arêter, avec tous leurs Amis, les 2 frères Frédéric & Boniface de la Seata, Famille, qui comence, en ce tems, à figurer dans l'Histoire; &, les acusant de vouloir aider le Marquis Azzon & les Mantouans à se ren-

mois d'Octobre, traîner à la queue d'un cheval, & brûler vifs ensuite. Il fait expirer auth dans les tourmens Ansédisio, son neveu, pour avoir mal dé-fendu Padoue. Son frère Albérie, qui, depuis quelques années, avoit paru zelé Partifan du Pape, se déclare ouvertement pour Eccelin, à qui même il done 3 de ses Fils en Orage; & contence à vexer les Trévisans, dont il banit le plus grand nombre, aui se merent sous la protection des Padouans & des Vénitiens.

Ann. 1258. Les. Afaires d'Eccelinprosperèrent, cète année, dans la Lom-bardie. V. aux Sav. & Ill. l'Arricle du Marquis Obert Pelavicino. Je dirai seulementici que ce Marquis & Buoso de Doara, qui, come Ghibellins, ètoient Alies d'Esselin, aiant reçu de lui de grands mécontentemens, le liguarent sectétement avec le Marquis Accon VII, les Ferrarois, les Padouans, les Mantouans, & les Milanois; que dans une Baraille, qui se dona près de l'Oglio, le 28 ou le 30d'Aout, Philippe Fontana, Archevêque de Ravenne, Légat du Pape, resta pritonier de guerre; & qu'Eccelin fit une ligne secrète avec la Noblesse de Milan, alors maltraitée par le Peuple, maître du Gouvernement.

Ann. 1259, p. 335. Nous n'avons aueun Historien Milanois, qui nous aprène. bien netement quel étoit alors l'état de Milan. Le seul Galvano Fiamma, Dominicain, dit que, fur la fin de Mars, la division s'y mie entre les Populaires, qui dominoient dans la Ville. Les uns voulurent Martin de La Torre pour Chef, les autres Azzolino Marcellino. La mort de ce dernier sit prévaloir le parti de La Torré. Les Nobles redoutant la force du Peuple, rendue plus considérable par un tel Chef, mirent & leur tête Guillaume de Soréfina, & se fortistèrent. Philippe, Legat du Pape, se transféralui-même à Milan, pour calmer ces troubles; & banit les 2 Chefs. Cest ce que les Annales de Milan assurene aussi: mais ces Auteurs n'one por fait atention que le Legat étoit détenu prisonier à Brescia par Eccelin; & que, par consequent, ce fait doit être arive, l'année précèdence, avant la prison du Legat. Martin de La Torre ne garda point son ban; &, de retour à Milan, força les Nobles à baifer la tête. Coft pourquoi quelques uns d'eux, étant alás à Vérone avec Guillaume de Sorésina, promirent à Eccelin de lui livier Attende de Virone, il les fait, au fut chasse de la Ville. avec la Daction

des Nobles; & ce fut ce Prelat, qui recourut & Eccelin, & lui promit la Seigneurie de Milan : ce qui ne paroit pas vraisemblable. A mon avis, une partie des Nobles, restés dans la Ville, s'entendirent avec E celin. Il semble qu'on le peut conclure des récits du Moine de Padone & de Rolandino. De plus, Guillaume Veneura le dit expressement dans fa Chronique d'Afti , Ch. 2. Quoi qu'il en foit , Eccelin , come nous le verrons , s'aprocha de Milan, croïant déja tenir ette Ville. Mais il faut dire auparavant que, eète année, les l'adouans enleverent, dans le mois d'Avril, aux Vi centins Longo & Castoza; en'ils mirent à fac Tiene, Place confidérable & eres peuplée ; & qu'ils prirent, en Mai, Freola, qu'ils forcifièrent, & munirent d'une Garnison. Eccelin étoit alors à Brescia. La nouvele de cèse prise, qu'il y reçut, sauva la vie à beaucoup de Vérouois, qu'il acufoit de trahifon. Il avoit en-voié de ses Allemans à Verone pour amener ces Malheureux à Brescia. Mais, en aprenant la prise de Fréola, sa colère fut fans borne. Les Allemans eugent ordre de l'atendre. Il les joignit dans le mois de Juin avec le reste de son Armee; & reprit Freola. Tout le Peuple de eete Place se soumit humblement à son arivee; ce qui n'empécha pas qu'il ne les sit tous lier, grands & petits. Reaucoup furent tues par son ordre, & tous les autres portèrent quelques marques de sa barbarie. Il fit priver des ieux, du nes, ou d'un pied quelques-uns, & châtrer tout le reste. Ce fut le dernier spectacle de crnauté, que ce Monstre dona. De retour à Brescia, son unique soin fut d'augmenter son Armée, en prenant de nouveles Troupes à sa solde & rassemblant tous ses Amis, pour aler faire la conquête de Milan, objet de fes defirs. Pour se bien affurer de la réuffice d'une si belle entreprise, il ne manquoit plus que de savoir le jour favorable, auquel l'Armée devoit se mètre en mouvece qui dépendoit de savoir lire ment ; dans les Aftres. Il avoit , pour cet effet, beaucoup d'Astrologues à sa Cour, qui lui révélèrent le point précis. Fûs-ce avec certitude? On le verra bientôt. Le Moine de Padoue dit qu'on voioit ho-norablement traités à fa Cour Salione, Chanoine de Padoue; Riprandino, de Vérone; Gui Bonato, de Forli; & Paul Saraceno, qui portoit une longue barbe , & paraiffoit un autre Balaam , tous Aitrologues, qu'il aimoit beaucoup. Il s artit done, à la fin d'Août, avec toute s on Armée, un Equipage magnifique, & I fié la garde à quelques uns de ses Esca-

toutes les Troupes de Brescia, feignent. de vouloir affiéger les Orci, vers lesqueis, il dirigea sa marche, Pendane qu'il en parageoit les envirous, le Marquis O-bert Pélavicino, & Buoso de Doara vinrent avec l'Armée de Cremone; camper à Soncino vis-à-vis les Orci, l'Oglio entre deux, pour observer les démarches de ce Serpent, Le Marquis d'Efte, avec les Troupes de Ferrare, joignit les. Mantouans, & vint se poster à Marcheria sur l'Oglio, pour être à porite de secourir les Cremonois au besoin. Dans le même tems, Martin de la Torre se mit en campagne avec une puissante Armée; & vint à Pioltello, ou bien à Caffano fur l'Adda, prét à se joindre, quand il faudroit, aux Cremonois. Bccelin cependant, aiant renvoie Plufan-terie Bresciane, & rețenu la Cavalerie, posta, lorsqu'on y penfoit le moins, l'Oglio, pendant une nuit, à Palazzuolo; continua sa marche jusqu'à l'Adda, qu'il passa, le 17 de Septembre, par un gué qu'il avoit fait reconostre auparavant. E marcha promtement à Milan. Il avoit 4 à 5 mille Chevaux. Quelques Auteurs disent d'avantage. C'étoit fait de che illustre Ville, si l'on n'eur pas apris affistot dans le Camp des Mi'anois, qu'il. avoit paffé ces deux rivières, Martin de La Torré, qui comprit à quoi le rusé Tiran visoit, eut te bonheur, à l'aide d'une marche forcée, de tentres dans Milan , avec l'Armée, avant qu'Eccelin en aprochat, & de rompre par là. toutes ses mesures. Eccelin, à cete nouvèle, devini furieux; & ne songea qu'à s'emparer de Monza, ou plustôt qu'à recourner à Brescia: Les Citosens de Monza s'étant mis en devoir de se bien defendre, le coup manqua. Trezzo fut alors l'objet de l'ambition d'Eccelin. Il fit. doner un furieux affaut à ce Chaicau; mais il trouva que ceux qui le défen-doient n'avoient pas moins de courage que ses gens. Il se contenza d'en brûler les Faubourgs; &, gagnant Vimercato, il y laissa reposer ses Troupes. Il afectoit de montrer du mépris pour ses Ennemis: mais son esprit étoit combatu de pensées fâcheuses, en voiant, au milien d'un pais ennemi, derrière lui les puisans Milanois, devaat lui de groffes rividres à traverser. Son trouble augmenta, quand il aprit que le Marquis d'Efte, avec les Ferrarois, les Mantouans, & les Crémonois, s'étoit avancé jusqu'à l'Adda, pour lui disputer le passage; & qu'il s'était même emparé du Pont de Cassano, dont il avoit auparavant con-

drons. Alors, plus furieux que jamais, si prit le chemin de Cassano, parceque, si l'on en croit ce que les Annales de Milan racontent, un Diable lui avoit prédit qu'il moueroit à Cattano; ce qu'il avoir entendu de Baffano, Terre de fes Ancêtres : mais il changea d'avis, en entendant nomer Caffano. C'aura fans doute été là quelque imagination du Vulgaire. Au reste, il ataqua si vivement les Défenseurs du Pont, qu'ils paroissoient prêts à céder, lorsqu'il fut a-teint au pied gauche d'une flèche, qui s'enfonça dans l'os. Cet accident répandit l'épouvante dans ses Troupes: mais lui, ne montrant que de l'intrépidité, fe fit reporter à Vimercato. Sa plaie y fut ouverte; on en tira la flèche; les Chiturgiens le pansèrent. Le lendemain, il remonta courageusement à cheval; passa hardiment un gué de l'Adda, qu'on lui sit conoître; & conduisit tous ses Escadrons de l'autre côté. Mais, dans le même tems, on vit paroître le Marquis d'Este avec les Ferrarois & les Mantouans, & le Marquis Obert Pelavicino & Buoso de Doara avec les Crémonois. Ils s'étendirent pour enveloper les Ennemis. A leur vue, les Brescians su-rent les premiers à se sauver à toute bride. Eccelin, s'en voiant abandoné, ne témoigne nulle erainte; &, marchant au pas avec le reste de ses gens, il tâ-cha de se retirer dans le Territoire de Bergame. Les Confédéres ne le lui permirent pas. Ils chargerent fes Escadrons, qui se débandèrent sur le champ : mais on sit beaucoup de Prisoniers. Le plus illustre & celui qu'il importoit le plus d'avoir, fut Eccelin lui même, à qui, des qu'il fut pris, un Soldat indiferet fit 3 blessures à la tête, pour vanger son stère à qui le Tiran avoit fait couper une jambe. Le Malvezzi, dans sa Chronique de Brescia, dir qu'avant d'être pris, il reçut ces trois blessures de la main de Mazzoldo de' Lavelonghi, Noble Brescian. Le très heureux jour de cète insigne victoire fut le 27 de Septembre, fére de S. Côme & S. Damien. Le monde acouroit en foule pour voir pris cet Home si disfamé par ses incrolables cruautés, come on auroit fait pour voir un très horrible Monstre tué. Chacun l'acabloit de reproches. Le plus grand nombre même le vouloient achever. Mais le Marquis d'Este & Buoso de Doara ne soufrirent pas qu'on lui fit aucun outrage. Ils le menèrent à Soncino; & L'y firent soigner avec une atention charitable, par les plus habiles Médecins. Mais ses plaies étoient insurables. Il en mou-

rut le onzième jour (le 8 d'Octobre), à l'âge d'environ 70 ans, tel qu'il avoit vécu, sans doner aucun figne de péni-tence, & sans avoir jamais demandé les Satremens de l'Eglife. On l'enterra, non en Terre Sainte, parcequ'il étoit exco-munié; mais dans un tombeau placé sous le Portique du Palais de Soncino.P. 339. On ne peut pas exprimer le contement & la joie de toute la Lombardie, en aprenant que le Monde étoit délivre de l'Affaffin de tant de Peuples , duquel le nom étoit en horreur, & faisoit trembler même au loin. On ne parloit pas alors d'autre ebose, que de cet heureux évenement. Les Padouans, affurés de sa mort, coururent à Vicenze, pour en chaf-fer la Garnison du Tiran; &, n'aiant puréussir, ils en brûlèrent les Faubourgs; & s'en retournerent. Trois jours après, les Soldats d'Eccelin aiant pris la fuite, les Vicentins se mirent sous la protection des Padouans, qui peu à peu s'en rendirent maîtres absolus. Bassano se soumit de même à Padoue; & la puissance de cète Ville s'acrut beaucoup. Albéric alors ne se crut plus en suresé dans Trévise. Il savoit qu'il s'y étoit sait hair & dans tout le voisinage par sa tiranie, égale à celle de son Frère. Les Trévifans, à l'aide de secours des Vénitiens se soulevèrent; se mirent en liberré, & se donèrent Marc Badoéro, Noble Vénitien, pour Podestà. La Ville de Feltre suivit l'exemple de Trévise. Ensin la Ville de Vérone, recouvrant la liberté, rapella Louis, Comte de San-Ronifazio. Et les autres Banie: A San-Bonifazio , & les autres Banis ; & choifit pour Podestà Mastino de la Scala, dont, quelques tems après, la Maison aquit la Seigneurie de cète Ville.

Ann. 1261. Les Ghibellins aiant le deffus à Vérone, avoient forcé le Comte Louis de San-Bonifazio d'en sortit. Cète année, le Marquis Azzon VII, avec les Troupes de Ferrare, voulut aider ce Comte & les autres Banis de Vérons à rentrer dans cète Ville, où sans doute ils avoient des intelligences: mais l'Ataire manqua. L'Armée, en s'en retournant, prit les Châteaux de Cologna, de Legnago, de Sabione & de Porto. Neuf mois après, les 2 derniers furent repris par le Véronois.

Ann. 1264, p. 362. Le 17 de Février de cète année, Azzon VII, Marquis d'Este, qui gouvernoit la Ville de Ferrare en paix, païa le tribut à la Nature dans la cinquantième année de son âge, & la vingt-&-quatrième de sa Seigneurie de Verrare. Ce Prince, de glorieuse mémoire à cause de son insigne

plété, de sa clémence & de ses autres vertus, suivit toujours constamment le Parti de l'Eglise, malgré tous les éforts de l'Empereur Frédéric II, d'Eccelin & de ses autres Ennemis. L'Auteur de lui. Le Peup ses de ses autres Ennemis. L'Auteur de lui. Le Peup ses funérailles les Ghibellin, avoue que tous les Ghibellins de Ferrare, honorèrent de larmes véritables les obsèques d'Azzon. Des 2 Beatrix d'Este, Religieuses, qui, par leurs vertus, méritèrent le Volume se titre de Bienheureuses, l'une sut sa

sour, & l'autre sa fille. Il laissa pour héritier de ses Etats son petitsils Obizzon, né de son fils Renaud, mort avant lui. Le Peuple sut à peine revenu de ses sunérailles, qu'il se tint, dans le Place, un Conseil Général, où, d'un comun consentement, ce Marquis Obizzon sut proclamé Seigneur de Ferrare.

JE recomencerai eète Colone, dans le Volume suivant, par les Marquis de Montferrar.

Fin du Ve. Volume.



De l'Imprimerie de LOTTIN l'ainé, 1769.

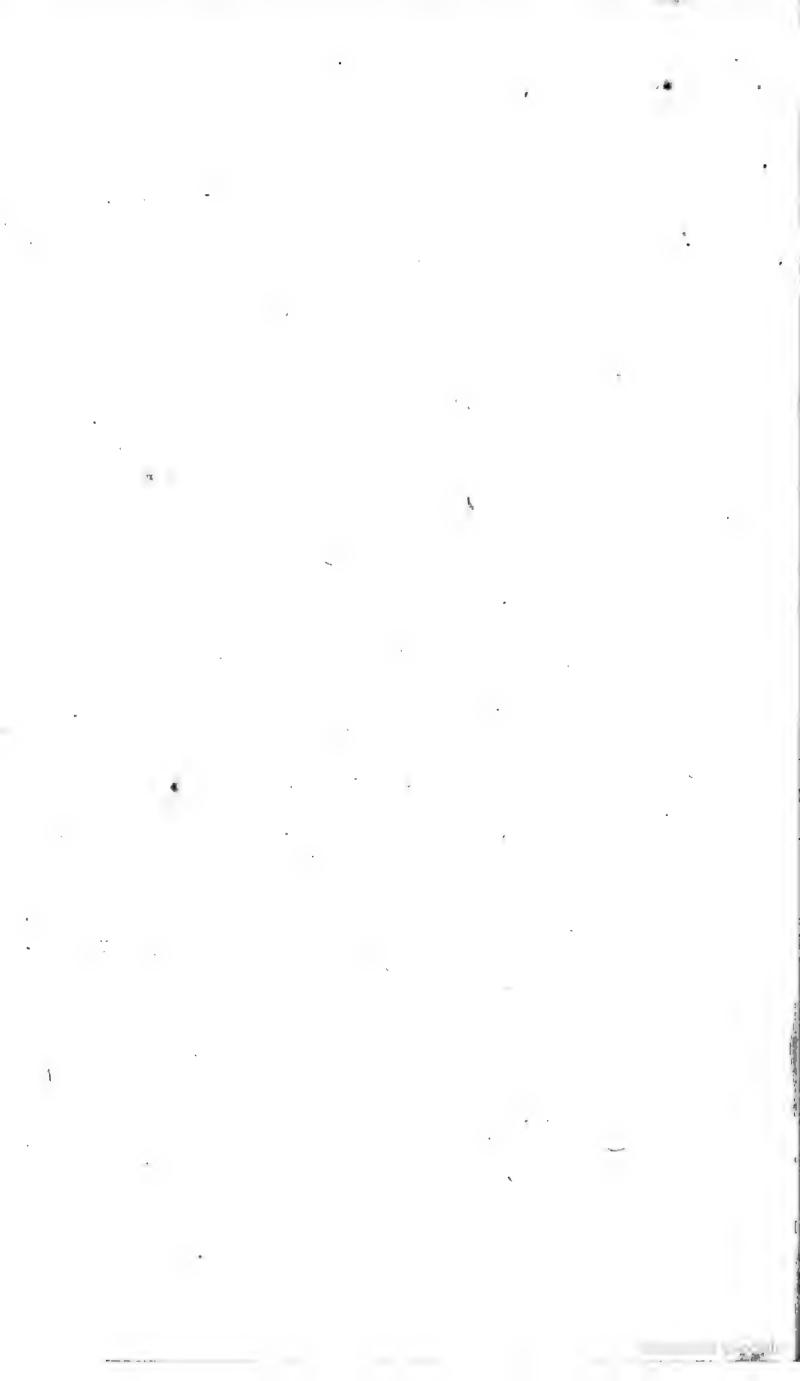





